#### OE UVRES

COMPLÈTES

# D'HIPPOCRATE.

VII.

### **OEUVRES**

COMPLÈTES

# D'HIPPOCRATE,

#### TRADUCTION NOUVELLE

AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD.

COLLATIONNÉ SUR LES MANUSCRITS ET TOUTES LES ÉDITIONS;

ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION,

DE COMMENTAIRES MÉDICAUX, DE VARIANTES ET DE NOTES PHILOLOGIQUES;

Suivie d'une table générale des matières.

#### PAR É. LITTRÉ.

DE L'INSTITUT ( ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET DELLES - LETTRES ),

DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HALLE,

DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS ,

DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D'ATHÈNES ,

ET MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE HERCULANÉENNE D'ARCHÉOLOGIE.

Τοῖς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ἡμιλῆσαι γράμμασι.

GAT

TOME SEPTIÈME.

## A PARIS,

#### CHEZ J. B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, RUE HAUTEFEUILLE, N° 49.

LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET;
A NEW-YORK, CHEZ H. BAILLIÈRE, 169, FULTON-STREET;
A MADRID, CHEZ CH. BAILLY-BAILLIÈRE, LIBRAIRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11.

# DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET,

RUE DE VAUGIRARD, 9.

### PRÉFACE.

Depuis la publication du sixième volume de mon édition des livres hippocratiques, il a paru, sur Hippocrate, quelques travaux dont je vais rendre compte au début de ce septième volume.

Époque d'Hippocrate et circonstances de sa vie.— M. Petersen, qui a déjà publié un mémoire fort intéressant sur Hippocrate¹, vient de reprendre cette question². Pour les médecins qui s'occupent de l'histoire et de l'interprétation des anciens livres médicaux, c'est une bonne fortune qu'un philologue de profession vienne à leur secours, surtout quand ce philologue est un homme aussi éminent, par son érudition, que M. Petersen. Je vais donc traiter ce nouveau mémoire comme l'ancien³, en donner une analyse étendue, et exposer ensuite quelles modifications dans mes propres idées ont été amenées par les recherches du savant de Hambourg.

Le mémoire est divisé en deux parties : 1° Chronologie d'Hippocrate ; 2° Les trois documents relatifs à la vie d'Hippocrate.

1° Chronologie d'Hippocrate. On sait que dans la vie d'Hippocrate, attribuée à Soranus, la naissance de ce médecin est donnée, avec une grande précision, le 1<sup>er</sup> du mois Agrianos, la première année de la LXXX<sup>e</sup> olympiade, sous le gouvernement d'Abriadas

 $<sup>^{\</sup>rm I}$  Hippocratis nomine quæ circumferuntur scripta ad temporis rationes disposita. Hamburgi , 1839, in-4°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeit und Lebensverhältnisse des Hippokrates. Philologus. 1v Jahrg. 2.

<sup>3</sup> T. II, p. v.

(460-459 avant J. C.). M. Petersen croit Hippocrate plus ancien. D'après George Cedrenus (Histor. Comp. ed. Bas., p. 148), Hippocrate est célèbre sous Darius, fils d'Hystaspe, par conséquent avant 485<sup>1</sup>. George Syncelle (éd. Par., 1652, p. 248), place le moment de sa renommée au temps du dictateur romain Rufus Lartius, en 504<sup>2</sup>; le même auteur, dans un autre endroit<sup>3</sup> le nomme, avec Démocrite, Empédocle, Zénon et Parménide, et met la gloire de tous ces hommes sous Artaxerce Longuemain, par conséquent entre 465 et 425. Michel Glykas (Annales, Paris, 1660, p. 202) cite à côté de lui Sophocle, Héraclite, Anaxagoras, Pythagore, Thucydide, Euripide, Hérodote, Empédocle, et même Platon et Aristote<sup>4</sup>.

Abandonnant ces chronographes, dont les dissidences prouvent du moins l'incertitude sur la date d'Hippocrate, M. Petersen en vient à leur source commune, à savoir Eusèbe. Celui-ci dit, dans la traduction latine de saint Jérôme (ol. LXXXVI, 4): « Democritus Abderites et Empedocles et Hippocrates medicus, Gorgias Hippiasque et Prodicus et Zeno et Parmenides philosophi insignes habentur. » Ce qui, dans la

<sup>&#</sup>x27; Δαρεΐος ὁ Κύρου ἀπόγονος 'Υστάσπου δὲ υῖὸς τοῖς μάγοις ἐπιθέμενος καὶ κρατήσας ἐβασίλευε μέχρι συμπληρώσεως 'Ιερουσαλήμ ἔτη ἔξ καὶ πρὸς τούτοις ἔτερα Χ΄. 'Επὶ τούτου 'Ιπποκράτης ὁ ἰατρὸς ἐγνωρίζετο.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Δημόκριτός—ήγμαζεν 'Ιπποκράτης Κῷος ἰατρῶν ἀριστος ἐγνωρίζετο ᾿Ασκληπιάδης τὸ γένος' Δικτάτωρ ἐν 'Ρώμη πρῶτος κατεστάθη, 'Ροῦφος Λάρτιος.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Τότε καὶ Δημόκριτος ᾿Αβδηρίτης φυσικὸς φιλόσοφος ἐγνωρίζετο καὶ ὙΕμπεδοκλῆ; ὁ ὙΑκραγαντῖνος, Ζήνων τε καὶ Παρμενίδης φιλόσοφος καὶ Ἱπποκράτης Κῶος.

<sup>&#</sup>x27; Μετὰ τούτου ' Άρταξέρξης ὁ μακρόχειρ, ἐρ' ῷ Σοφοκλῆς καὶ ' Ἡράκλειτος, ' Αναξαγόρας καὶ Πυθαγόρας καὶ Θουκυδίδης καὶ Εὐριπίδης καὶ ' Ἡρόδοτος καὶ ' Εμπεδεκλῆς καὶ Διογένης καὶ ' Ιπποκράτης, Πλάτων καὶ ' Άριστοτέλης ἐγ ωρίζοντο.

traduction arménienne mise en latin (Venet., 1818, t. II, p. 213, ol. LXXXVI, 2), est sous cette forme: « Democritus Abderites et Empedocles et Hippocrates medicus, Gorgias Hippiasque, Prodicus et Zeno et Parmenides philosophi agnoscebantur. » De sorte que ces hommes, d'après ce texte, ont été célèbres en l'an 436 avant J. C., époque à laquelle, suivant Soranus, Hippocrate n'aurait eu que vingt-trois ou vingt-quatre ans. Accuser Eusèbe d'erreur est difficile, car il s'appuie sur le chronographe alexandrin Apollodore, qui, à son tour, s'appuie sur Eratosthènes. D'autant plus que ce texte est en concordance avec Aulu-Gelle (XVII, 21), qui, parlant de l'époque de la guerre du Péloponnèse, remarque : « Itaque inter hæc tempora nobiles celebresque erant Sophocles ac deinde Euripides tragici poetæ, et Hippocrates medicus, et Democritus philosophus, quibus Socrates natu quidem posterior fuit, sed quibusdam temporibus iisdem vixerunt. » Socrate est né l'an 470 avant J. C.; ainsi, d'après Aulu-Gelle, Hippocrate est né quelques années auparavant, et non, comme le dit Soranus, dix ans plus tard. Même observation pour l'autorité d'Aulu-Gelle que pour celle d'Eusèbe. Il s'appuie sur Cornélius Nepos, sur Fenestella, sur l'historienne Pamphila, auteurs qui avaient pour garants les Alexandrins.

La nécessité de reculer la naissance d'Hippocrate au delà de l'an 470 est fortifiée par le discours de son fils Thessalus. Ce *Discours*, qui fut tenu en l'an 411, expose qu'en l'an 420 Thessalus fut envoyé par

<sup>&#</sup>x27; Ceci est la conjecture de M. Petersen, laquelle, on le verra plus tard, n'est pas parfaitement sûre.

VIII PRÉFACE.

son père pour combattre une maladie pestilentielle. A supposer que Thessalus n'eût eu alors que vingt ans (et il avait certainement davantage), Hippocrate, se fût-il marié à vingt ans, serait né avant 470. (Il y a ici une petite erreur de calcul: 420 et les vingt ans de Thessalus nous portent à 440, et les vingt ans d'Hippocrate à 460 et non à 470; mais le raisonnement de M. Petersen n'en souffre guère; car sans doute Thessalus avait plus de vingt ans quand il reçut une mission de son père, et Hippocrate plus de vingt ans quand il se maria.)

La plus ancienne mention que nous ayons d'Hippocrate est dans le *Protagoras* de Platon. Là il est cité à côté de Polyclète et de Phidias comme étant déjà un médecin célèbre; or, la renommée de Polyclète et de Phidias est vers l'an 450 ou 460; c'est donc aussi vers cette époque que le dialogue suppose qu'Hippocrate est déjà célèbre<sup>1</sup>.

Hippocrate était en activité, comme médecin et comme écrivain, vers 430, puisqu'il a décrit, dans le IIIe livre des Épidémies, la grande peste qui envahit l'Asie et l'Europe, et dont Thucydide a été l'historien. M. Petersen me cite parmi ceux qui admettent l'identité des deux descriptions; c'est une erreur; j'ai toujours élevé des doutes contre cette assimilation <sup>2</sup>.

Aristophane, dans sa comédie des Nuées, range les médecins parmi ceux que les nuées nourrissent.

<sup>&#</sup>x27;Voy. t. II, p. xii, les raisons que j'ai fait valoir contre cet argument. On ne peut se fier à Platon, qui ne tient pas à scrupule d'observer dans ses dialogues une exacte chronologie.

<sup>2</sup> Voy. t. II, p. xviii.

Comme Hippocrate a composé le livre des Airs, des Eaux et des Lieux, M. Petersen pense que le poëte fait allusion à cet ouvrage, et que dès lors la doctrine hippocratique était, à Athènes, tombée dans le domaine public. Or, la comédie est de 423, et probablement remaniée en 421. Pour qu'Hippocrate eût composé un livre aussi considérable, pour que ce livre cût fait sensation, il fallait que le médecin de Cos fût plus âgé que ne le dit Soranus. En 423, il n'aurait eu que trente-six ou trente-sept ans; et le livre des Airs, des Eaux et des Lieux suppose des voyages, une longue expérience, enfin le temps de la composition et le temps de la propagation dans le public¹.

Un autre témoignage allégué par M. Petersen est fourni par des vers d'Euripide<sup>2</sup>, qui ont beaucoup de ressemblance avec une phrase du traité des Airs, des Eaux et des Lieux. Mais on ne sait à quelle pièce appartient ce fragment d'Euripide; c'est par une pure conjecture qu'on l'attribue au Bellérophon, qui est antérieur à l'an 424, attendu qu'Aristophane y fait allusion dans les Acharnaniens, v. 425, comédie qui fut jouée en cette année 424. On a supposé que le Bellérophon avait été donné en 428. De là, M. Petersen conclut que le traité des Airs, des Eaux et des Lieux est de beaucoup antérieur à cette époque, puisqu'il a fallu que les matériaux en fussent recueillis, qu'il arrivât à Athènes, qu'il y fût lu, et qu'il devînt

<sup>&#</sup>x27; Même dans ces termes la chose ne serait pas impossible. Mais qu'on relise (t. Il de mon édition, p. xvn) les vers d'Aristophane, et l'on verra combien l'allusion du poète est fugitive, et combien il est difficile d'y trouver la certitude qu'il s'agit vraiment d'Hippocrate et de son livre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. t. II, p. xvii.

x préface.

sujet de discussion publique entre les savants. Mais qui ne voit qu'ici tout est hypothèse? Le fragment d'Euripide peut appartenir à toute autre pièce; et, comme Euripide est mort en 407, il se pourrait que les vers d'Éuripide fissent réellement allusion au livre des Airs, des Eaux et des Lieux, sans qu'il fallût, pour cela, reculer la date de la naissance d'Hippocrate; car ce médecin aurait eu, d'après le compte de Soranus, en 407, cinquante-deux ou cinquante-trois ans, ce qui donne une grande latitude pour la composition du traité en question. Mais cela même est douteux; le fragment d'Euripide ne dépasse pas les notions qu'un homme aussi éclairé que lui et aussi au courant de toutes les choses scientifiques du temps pouvait avoir sur la médecine; et rien n'empêche de croire que sa pensée a été prise non à un texte spécial mais à un fonds commun de notions où Hippocrate a lui-même puisé. J'ai ailleurs mis en regard un passage médical de l'historien Hérodote, et un aphorisme1; on se tromperait fort, je pense, si l'on supposait qu'Hérodote a précisément copié le passage hippocratique. L'un et l'autre, l'historien et le médecin, ont puisé à une source antérieure.

Au reste, je ne voudrais pas que le lecteur se méprît sur la portée que j'entends donner à ma contre-argumentation. Ce que je dis ici ne prouve pas qu'Aristophane et Euripide n'ont pas songé au traité des Airs, des Eaux et des Lieux, mais prouve, ce me semble, qu'il n'est pas sûr qu'ils y aient songé. Il se pourrait que les allusions qu'y voit M. Petersen fussent

<sup>&#</sup>x27; Voy. L IV, p. 431.

Хī

réelles; mais, avec les textes jusqu'à présent allégués, cela ne peut se démontrer. Une incertitude générale plane sur toutes ces questions. La cause en est que nul contemporain ne cite un seul traité d'Hippocrate. Dès lors, nous ne pouvons affirmer d'une façon absolue que, dans la collection qui porte son nom, nous ayons un seul traité qui soit de lui; l'affirmative est seulement extrêmement probable; mais la sûreté diminue et la conjecture prend plus de place quand nous voulons déterminer tel ou tel livre comme lui appartenant. Des raisons plus ou moins vraisemblables, mais point de certitude complète, voilà l'état réel de la critique, quant aux livres hippocratiques, dénués, d'une part, de témoignages contemporains, d'autre part, provenant évidemment de mains différentes.

M. Petersen ne nie point l'obstacle que fait à son système la biographie attribuée à Soranus; mais il admet, ce qui est très-possible, qu'une erreur s'est glissée dans les chiffres, et que, par exemple, O'Γ' (ol. LXXIII), ou O'F' (ol. LXXVI), a été mal lu et pris pour les premières lettres d'ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ (ol. LXXX). A l'appui, il remarque que Ἱστόμαχος, invoqué comme garant par cette biographie, ne paraît pas un nom grec; que ce mot est altéré, et que l'altération qui a porté sur un nom propre a bien pu porter sur un chiffre!

Jusqu'à quel temps Hippocrate a-t-il écrit? M. Petersen note que Platon, qui suit généralement la

<sup>&#</sup>x27; Il propose de lire Αυσίμαχος, auteur cité à différentes reprises par Érotien, ou Καλλίμαχος. — Je remarque que M. Schneider, dans le Mémoire que j'analyse plus loin, est d'avis de s'en tenir à la date fournie par cet lstomachus, quel que soit son nom.

XII PRÉFACE.

doctrine hippocratique, admet dans ses Dialogues, à l'exception du Timée, la bile et le phlegme comme causes des maladies; mais que, dans le Timée, il change de point de vue et entre dans la doctrine des quatre éléments, qui est celle du livre de la Nature de l'homme. Cette doctrine des quatre éléments est étrangère aux premiers livres d'Hippocrate, comme elle l'est aux premiers dialogues de Platon. Il y a donc lieu de croire qu'Hippocrate ne l'a conçue qu'à une époque tardive de sa carrière médicale et qu'elle a été produite dans le public entre le temps où Platon a composé ses premiers ouvrages et celui où il a composé son Timée. Mais on ne sait pas au juste quand le Timée a été écrit; on pense qu'il l'a été immédiatement après la République, et celle-ci après le premier voyage à Syracuse, 369-365 avant J. C. Ainsi, à cette date, Platon aurait eu sous les yeux le livre de la Nature de l'homme; et, comme il ne l'avait pas lorsqu'il écrivait ses premiers dialogues, on doit admettre que le livre de la Nature de l'homme a été publié, soit du vivant d'Hippocrate, soit après sa mort, avant cette époque, et probablement de 400 à 370. De plus cette doctrine se transmit au gendre d'Hippocrate, à Dioclès de Caryste, qui vint bientôt après, à Praxagoras de Cos qui suivit Dioclès; cela nous conduit à l'an 300, fait trois générations, et nous redonne, pour la composition du livre de la Nature de l'homme, la date du premier tiers du 1ve siècle avant l'ère chrétienne.

Il suffit d'exposer ces déductions pour faire comprendre combien tout cela est, jene dis pas faux (carjene sais si cela est faux), mais incertain et hypothétique. Il faut supposer que le *Timée* ait été composé à une époque déterminée de la carrière littéraire de Platon (et on en ignore la date précise); il faut supposer que le livre de la Nature de l'homme ait paru tardivement et peu avant la composition du Timée; il faut supposer qu'il ait exercé une grande influence sur l'esprit de Platon; il faut supposer que cette doctrine des quatre humeurs élémentaires n'ait pas une date plus reculée que la dernière partie de la vie d'Hippocrate. Or, ce point-ci est très-contestable.

Dans une discussion du premier travail de M. Petersen', j'avais essayé de faire voir que le mot de bile noire se trouvait dans l'usage commun dès le temps d'Aristophane, et que cela supposait une théorie depuis longtemps vulgaire. Dans son second mémoire, M. Petersen répond avec sagacité qu'il importe beaucoup de savoir comment une telle humeur est citée, et si la bile noire est indiquée en qualité d'un état pathologique déterminé ou en qualité d'humeur constitutive du corps. Cela vaut en effet la peine d'être examiné.

Précisons nettement le point de la question. Mon dire est ceci : le livre de la *Nature de l'homme*, qui établit une théorie des quatre humeurs, ne donne pas la certitude que cette théorie n'ait pas été dès auparavant courante dans les écoles médicales.

Je fais voir dans ce volume-ci que le Deuxième livre des maladies, le Troisième et le livre des Affections internes, sont des ouvrages d'origine cnidienne; ils tiennent par des liens étroits aux Sentences cnidiennes, attribuées à Euryphon. Or, Euryphon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> T. II, p. xxiv.

XIV PRÉFACE.

est un peu plus ancien qu'Hippocrate; et Hippocrate lui-même, si toutefois, comme on le croit généralement, il est l'auteur du Régime dans les maladies aiguës, les a critiquées. Or, non-seulement nos trois livres cnidiens portent la trace des quatre humeurs'; mais encore ces humeurs sont régulièrement énoncées dans les §§ 30, 32, 33 et 34 du livre des Affections internes, où l'auteur distingue une maladie de la rate due à la bile, une autre due au sang, une autre due au phlegme, une autre due à la bile noire. Certainement celui qui faisait jouer un tel rôle aux quatre humeurs connaissait une théorie où elles étaient parties constitutives du corps. A la vérité, on peut arguer que nos trois livres cnidiens sont postérieurs à la publication du livre de la Nature de l'homme; j'en conviens, et cela tient à l'incertitude générale qui affecte la Collection hippocratique. Toutefois, si l'on considère l'étroite connexion de ces livres avec les Sentences cnidiennes, cette postériorité ne paraîtra nullement vraisemblable; et cela suffit pour arrêter toutes les conclusions qu'on voudrait prendre au sujet de la priorité attribuée au livre de la Nature de l'homme.

Au reste, ce livre même suffirait à prouver que, longtemps avant qu'il fût composé, le langage vulgaire avait admis les quatre humeurs, et que, par conséquent, longtemps auparavant aussi des théories médicales s'y étaient attachées. En effet, on lit, § 2: « Les principes que je dirai constituer l'homme, je montrerai qu'ils sont constamment et identiquement les mêmes et dans le langage habituel et dans la na-

 $<sup>^{1}</sup>$  Voy. le IIe livre des Maladies, §§ 2, 6, 8 et 41; le livre des Affections internes, §§ 3, 5, 7, 12, 16, 27 et 29.

ture. » Et § 5 : « Et d'abord, remarquons-le, dans l'usage ces humeurs ont des noms distincts qui ne se confordent pas; ensuite, dans la nature, les apparences n'en sont pas moins diverses. » Ainsi, de son propre aveu, ce n'est pas notre auteur qui a remarqué le premier les quatre humeurs, ce n'est pas lui qui les a distinguées, ce n'est pas lui qui leur a donné des noms. A la vérité, il établit très-formellement son opinion, qui attribue la constitution du corps aux quatre humeurs, sang, phlegme, bile et bile noire. Cependant le but du livre n'est pas précisément d'établir cette opinion, c'est de combattre la doctrine de l'unité, et de faire voir que ceux qui, important dans la médecine l'hypothèse de Mélissus, attribuaient la constitution du corps à une seule humeur, comme ce philosophe, la constitution du monde à un seul élément, étaient dans l'erreur. A ce propos, et pour mettre en pleine évidence son dire, il expose comment, loin d'être un, le corps est composé de quatre humeurs.

Ainsi, considérant que les noms des quatre humeurs étaient en usage avant lui, que, très-probablement avant lui aussi, elles servaient à caractériser des états pathologiques, il est permis de croire que dès lors, et à une époque antérieure, il circulait des théories qui admettaient quatre humeurs dans le corps. Ceci reçoit une confirmation entière par un texte qui ne peut pas être négligé dans cette discussion. L'auteur du livre de la Nature de l'enfant, des Maladies des femmes et du quatrième Livre des Maladies, est ou antérieur ou postérieur à l'auteur du livre de la Nature de l'homme ou son contemporain;

XVI PRÉFACE.

cela est incertain; mais ce qui ne l'est pas, c'est qu'il appartient, lui aussi, à la haute antiquité médicale. Eh bien, il a sa théorie des quatre humeurs qui, suivant lui, constituent le corps humain et engendrent les maladies. Ces humeurs, différentes de celles de l'auteur du livre de la Nature de l'homme, sont le sang, le phlegme, la bile et l'eau (ὕδρωψ). Ainsi, voilà une autre théorie quaternaire, plus ancienne ou moins ancienne, je ne sais, et qui ne fait même aucune mention de l'autre. On est donc grandement autorisé à croire que des théories quaternaires, théories qui évidemment se rattachaient aux quatre éléments d'Empédocle, circulaient parmi les médecins, et que l'auteur du livre de la Nature de l'homme a choisi celle qui lui paraissait avoir une preuve dans un fait, mal observé certainement, mais enfin prêtant à une certaine illusion (celui des cholagogues et des phlegmagogues; voy. de la Nature de l'homme, § 6).

Ayant cru trouver dans l'admission, par Platon, des quatre humeurs une date (chose, on le voit, tout à fait incertaine, car qui nous dit que Platon n'a pas emprunté ses idées au quatrième Livre des Maladies ou même à d'autres écrits ou enseignements); ayant cru, dis-je, trouver ainsi une date, M. Petersen a été conduit à soutenir que le livre de la Nature de l'homme était d'Hippocrate. Mais ses arguments sont insuffisants. Le premier, c'est que Galien est de cet avis; l'avis de Galien en ceci avait des contradicteurs dans l'antiquité, et dès lors l'incertitude reste. Le second, c'est que, ce livre ayant un appendice attríbué nominativement à Polybe, gendre d'Hippocrate, par Aristote, si Polybe y a mis un appendice, il faut

que le livre soit antérieur à Polybe. Cet argument a peu de solidité. Où est la preuve que c'est Polybe lui-même qui a cousu au livre le fragment ou plutôt les fragments (car il y a au moins trois fragments distincts dans cet appendice)?

2° Les trois documents concernant la vie d'Hippocrate. Ces trois documents sont le Décret des Athéniens, le Discours de Thessalus, fils d'Hippocrate, et le Discours auprès de l'autel. Ces pièces, et surtout le Discours de Thessalus, ont fourni une fort intéressante dissertation à M. Petersen.

Il commence par établir que ces pièces remontent à une haute antiquité et atteignent, comme il dit, les temps alexandrins. Je n'ai aucune objection contre cette opinion; et, quoique on ne puisse le prouver pour chacune de ces pièces ou des lettres, et que même quelques-unes, particulièrement dans la correspondance touchant Démocrite, ne me paraissent pas aussi anciennes, toutefois j'admets sans peine que le gros a une date fort reculée, et a été tout d'abord sous les yeux des critiques alexandrins. Mais j'énonce en même temps, que de l'antiquité à l'authenticité il y a loin.

C'est ce qu'a bien senti M. Petersen. En effet, réunissant les petites anecdotes sur Hippocrate dans les auteurs (l'incendie du temple d'Esculape à Cos, d'après Varron dans Pline, XXIX, 2; l'incendie des archives de Cnide, d'après Andreas dans la Vie attribuée à Soranus), il remarque que, pour être anciennes, elles n'en sont pas plus dignes de confiance.

Cela posé, il passe à l'examen du *Discours* de Thessalus. C'est la pièce capitale, celle qui contient le plus de renseignements et celle qui par conséquent a

7.

XVIII PRÉFACE.

fourni à l'érudition de M. Petersen le plus de moyens de se développer. Ce *Discours* a pour but de détourner les Athéniens de l'intention de faire de Cos *une place d'armes*<sup>1</sup>.

Pour obtenir ce qu'il demande, Thessalus énumère quatre services rendus par les habitants de Cos et, en particulier, par les Asclépiades.

Le premier est l'appui que Nebros, un de ses ancêtres, a donné aux Amphictyons, dans la première guerre sacrée. Ce récit contient mainte particularité que nous ne trouvons ni dans Eschine contre Ctésiphon (c. cvii-cxii; p. 68, ed. Steph.), ni dans Pausanias (X, 37, 6), ni dans Plutarque (Solon, c. x1), ni dans les autres maigres renseignemens sur cet événement. Il s'écarte aussi en des détails, notamment pour la corruption de l'eau lors du siége de Crissa, attribuée par Pausanias à Solon, par notre Discours à Nebros, présentée par Pausanias comme un projet arrêté tout d'abord, par notre Discours comme la mise à profit d'une découverte accidentelle. De plus Pausanias nomme Clisthène comme le général, tandis que notre Discours, d'accord avec Strabon (IX, 2), dit que ce fut le Thessalien Eurylochus. Cette différence est à noter, vu que le nom d'Eurylochus se trouve encore au temps d'Hippocrate dans la famille des Alevades, qui se tenaient pour Héraclides. Un Eurylochus fit

<sup>&#</sup>x27; Έκ πατρίδος τῆς ἡμετέρης ὅπλα πολέμια μὴ ἄρασθαι. C'est ainsi que M. Petersen traduit cette expression. Mais, indépendamment du doute que je conserve sur la traduction de ὅπλα πολέμια par place d'armes, je remarque que le texte n'est pas même certain. Les mss. 2254, 2144, 2140, 2243, 2145 sont mutilés en cet endroit; le ms. 2141 a bien ἡμετέρης; mais les mss. 2146 et 2142 ont δμετέρης, ce qui changerait complétement le sens. Je crois même que le résultat de cette discussion sera de montrer qu'il faut lire en effet ὑμετέρης.

venir Socrate auprès de soi et appartenait sans doute aux amis d'Hippocrate. Ce n'est donc pas un hasard si le *Discours* suit la légende thessalienne.

D'ailleurs de telles différences sont si ordinaires dans des récits de temps qui n'avaient pas encore d'historiens qu'elles ne peuvent en aucune façon susciter le soupçon; d'autant plus que la brève mention donnée par Plutarque offre aussi d'autres discordances. Toutefois le Discours contredit la tradition ordinaire en soutenant que le temple de Delphes fut rebâti après la guerre de Crissa ou première guerre sacrée, et que le temple bâti alors subsistait encore au temps de l'orateur. En effet Hérodote (II, 180, et V, 62); et Pausanias (X, 5, 43), rapportent que le temple de Delphes fut brûlé ol. LVIII, 1, (c'est-à-dire après la guerre de Crissa) et rebâti ol. LXV, 1 par les Alcméonides, à qui les Amphictyons en avaient donné commission. Cependant aucun témoignage n'empêche de croire que d'autres opinions fussent en circulation; et même Hérodote s'exprime de manière à faire penser que de son temps courait aussi la tradition qui voulait, comme notre Discours, que le temple actuel fût encore celui qui avait été rebâti après Crissa. « Les Alcméonides, ditil, furent chargés par les Amplicatyons de bâtir le temple de Delphes, qui est maintenant (τὸν νῦν ἐόντα) mais qui alors n'existait pas (τότε δὲ οὔκω). » Cette addition : qui alors n'existait pas, peut être considérée comme allant à l'adresse de ceux qui pensaient que le temple n'avait pas subi une destruction après Crissa et été réédifié<sup>1</sup>. Pausanias aussi fait supposer

<sup>&#</sup>x27; Ces mots d'Hérodote me paraissent se prêter à un autre sens que celui

l'existence de différentes traditions sur la construction du temple de Delphes : commençant par compter combien de fois il a été rebâti, et arrivant à la reconstruction par les Amphictyons, il cesse de compter; particularité qui ne s'explique guère qu'en admettant qu'il ne pouvait plus indiquer un nombre précis, une construction omise par lui étant admise par quelquesuns. Il faut remarquer dans notre Discours qu'une nouvelle construction du temple est indiquée sans mention préalable de la destruction du temple ancien, dont l'existence est cependant reconnue puisque le Discours parle de l'adyton. L'adyton qui existait alors doit avoir été l'édifice dont la construction était attribuée à Trophonius et à Agamède. Ces dires contradictoires sont peut-être conciliables si l'on admet que la bâtisse de Trophonius et d'Agamède n'était pas différente du λάϊνος οὐδὸς d'Homère (Il. IX, 404) et formait un étage en pierre à la façon des trésors (θήσαυροι), et que, par-dessus, après la guerre sacrée, on éleva un temple d'un style plus moderne, lequel fut brûlé ol. LVIII, 1, et reconstruit ol. LXV, 1. Il se pourrait que, les murs n'ayant pas été endommagés par l'incendic, le temple fût encore considéré comme l'ancien, et la construction des Alcméonides comme un simple agrandissement. Quoi qu'il en soit, ajoute M. Petersen, on ne doit voir dans ces discordances aucune raison de suspecter l'authenticité de notre pièce; bien plus, un rhéteur postérieur ne se serait pas hasardé à s'écarter d'Hérodote, dont les écrits étaient tellement répandus; et cette discordance parle

qu'indique M. Petersen, et signifier seulement, suivant le pléonasme habituel à l'ionisme, que le temple actuel n'existait pas alors.

1ZZ

pour l'antiquité de notre *Discours*, quand bien même nous ne voudrions pas voir dans les mots d'Hérodote τότε δὲ οὔκω une allusion déterminée à ce *Discours* et une réfutation de l'opinion qui y est émise.

Le second service de Cos est sa conduite dans la guerre contre les Perses. Mais ici il y a discordance entre Hérodote et notre Discours, M. Petersen cherche à faire voir que cette discordance est beaucoup plus apparente que réelle. Hérodote (VII, 47) raconte que toutes les îles avaient envoyé à Darius, sur sa sommation, la terre et l'eau; notre Discours, que, quand il se prépara à subjuguer les Grecs qui n'avaient pas donné ce signe de soumission, les gens de Cos se refusèrent à fournir un contingent contre la Grèce. Il faut donc, même au point de vue du Discours, que Cos ait envoyé la terre et l'eau; autrement Darius n'aurait attendu aucun secours de l'île. Sur ce refus, les Perses auraient attaqué les gens de Cos, qui se seraient réfugiés dans la montagne. Là-dessus, l'île ayant été livrée, pour être punie, à la reine Artémise, cette reine aurait perdu sa flotte dans l'attaque par des contre-temps, et son armée aurait tellement souffert qu'il lui aurait fallu renoncer à son entreprise, et conclure un traité très-désavantageux dont les clauses ne sont pas énoncées. Donc, si Artémise paraît, dans l'expédition de Xerxès (Hérod., VII, 99), comme conduisant les gens d'Halicarnasse, de Cos, de Nisyra et de Calydna, cela ne peut être advenu qu'autant qu'un changement se serait opéré dans la situation de Cos. Or, d'après le Discours, il y avait eu en effet un changement, car, comme Hérodote (VII, 164) le raconte en pleine conformité avec noXXII PRÉFACE.

tre Discours, Cadmus, qui gouvernait alors Cos (le Discours le nomme avec d'autres qui pensaient comme lui), avait quitté l'île avant le passage de l'Hellespont par Xerxès, et avait émigré en Sicile. Dans le fait, notre Discours dit seulement que Cos, ayant d'abord refusé, souffrit une attaque pour ne pas marcher contre les autres Grecs; mais il ne dit pas qu'elle n'ait point fourni de contingent; loin de là, il accorde qu'elle a porté les armes contre la Grèce, non, comme beaucoup, volontairement, mais par contrainte. Il faut que l'île, après l'émigration, ait été soumise; conclusion qu'on a, du reste, tirée, et avec raison, du texte d'Hérodote (VII, 99). Ainsi notre Discours concorde pleinement avec l'historien. Il ne faudrait pas non plus que la mention de quatre forteresses dans Cos, τεσσάρων ἐόντων τειγέων ἐν τῆ νήσω, excitassent des doutes. A la vérité Strabon, XIV, ne nomme que trois places dans l'île : la ville de Cos, Halisarne et Stomalimne, et cela, sans parler de fortifications. Mais, comme les gens de Cos abandonnent aussi les villes lors de l'attaque des Lacédémoniens, elles ne peuvent pas avoir été considérables, quoique aujourd'hui encore il s'en trouve des traces. De plus, notre Discours dit expressément que les fortifications sont détruites, τῆς δὲ πόλιος καὶ τῶν ἄλλων ἐρυμάτων καὶ ίερδυ καταιθαλωμένων. Au reste, notre connaissance de Cos est trop imparfaite pour que nous puissions établir un jugement sur un tel renseignement. Le fait est que l'on aperçoit des ruines de plus de trois localités.

Le tro sième service, dont les Asclépiades se vantent, est le secours donné en une peste. Comme cette PRÉFACE. XXIII

peste, s'étant répandue dans le pays des Barbares au delà de l'Illyrie et de la Péonic, gagna aussi ces deux pays, dont les rois sollicitèrent, mais en vain, le secours d'Hippocrate; comme Hippocrate, prévoyant l'arrivée du fléau, conseilla aux Thessaliens des mesures de précaution, envoya son fils Dracon sur l'Hellespont, son gendre Polybe et d'autres disciples en différentes contrées, et son autre fils Thessalus en Macédoine et puis à Athènes; comme Hippocrate opéra successivement dans la Doride, la Phocide, la Béotie, et finalement dans l'Attique, d'où Thessalus passa dans le Péloponnèse; comme tout cela est en contradiction formelle avec le récit authentique sur la peste d'Athènes, plusieurs critiques, au nombre desquels je suis, ont rejeté ce récit comme faux, et, par suite, la pièce qui le contenait comme apocryphe. Mais M. Petersen a donné une interprétation qui, ôtant à nos objections leur point d'appui, oblige à un nouvel examen. Suivant lui, c'est non pas de la grande peste de 430 qu'il s'agit, mais d'une épidémie qui assaillit la Péonie, l'Illyrie et finalement la Grèce dix ans plus tard, en 420. Voici comment il arrive à cette date : Thessalus dit, dans le Discours, qu'au moment où il parle, il y a neuf ans que la peste est arrivée, et qu'Hippocrate a servi les Athéniens. Or, le Discours, qui est supposé tenu après l'expédition de Sicile (415), puisqu'il y est fait mention de cette expédition, se rapporte à des affaires politiques de la fin de l'an 412; c'est du moins ce que M. Petersen essaye de faire voir, comme je l'exposerai plus loin.

La première objection qui se présente, c'est que

XXIV PRÉFACE.

Thucydide ne fait aucune mention de cette seconde peste, et que même, en énumérant les accidents concomitants de la guerre du Péloponnèse, tremblements de terre, sécheresses, famine, il cite une peste seulement. Mais un critique habile (Ullrichs Beitræge zur Erklærung des Thucydides, p. 69) a montré que Thucydide n'a embrassé d'abord la guerre du Péloponnèse que jusqu'à la paix de Nicias antérieure à l'an 420, et qu'ainsi il n'a pas introduit, dans son préambule, la mention d'un événement qui était postérieur à cette paix. Cette réponse est faible, et il vaut mieux dire que cette peste, puisqu'elle fut apaisée par Hippocrate et ses disciples, et puisqu'elle coincida avec une trêve, n'ayant exercé aucune influence sur la situation des parties belligérantes, Thucydide n'a pas jugé convenable d'en faire mention. D'ailleurs, il est de fait que nous sommes mal renseignés sur les épidémies qui ont régné dans l'antiquité, et une épidémie qui vint après la grande peste couper la guerre du Pélopon tese peut très-bien n'avoir laissé aucune trace dans les documents qui sont parvenus jusqu'à nous.

M. Petersen ajoute que les voyages d'Hippocrate et de ses disciples, de contrée en contrée, supposent un état de paix qui cadre avec le temps de la trêve de Nicias, et non avec tout autre moment de la guerre du Péloponnèse. Mais cela est un argument à deux tranchants: car l'on peut supposer que le faussaire, si c'est un faussaire, n'a pas eu présente à l'esprit la condition de la Grèce à l'époque où il se supposait, et a oublié les difficultés que la guerre aurait opposées aux pérégrinations des médecins. On pourrait d'autant

PRÉFACE. XXV

plus insister sur cet argument, que dans le Discours, alors que Thessalus menace Athènes de la défection de Cos, il montre tout prêt le secours des Thessaliens, des Macédoniens, des Argiens, des Lacédémoniens. Or, est-il possible de tenir un tel langage en 432, date proposée par M. Petersen, au plein de la guerre? N'était-il pas bien certain d'avance que Cos quittant les Athéniens serait protégée par leurs ennemis? Et l'auteur ne paraît-il pas parler comme s'il n'avait aucune idée précise de la condition de ces temps?

Il importait grandement à la discussion de trouver en dehors de notre Discours quelque trace de l'épidémie de 420; c'est à quoi M. Petersen croit être arrivé. Il y avait à Phigalie ou Besses en Arcadie un temple d'Apollon Épicurios, duquel Pausanias dit, VIII, 45, 5: «Le surnom d'Épicurios (le secourable) fut donné à Apollon parce qu'il secourut dans une maladie pestilentielle; c'est ainsi que chez les Athéniens il recut le somom d'Alexicacos pour avoir écarté la maladie; il la fit cesser aussi chez les Phigaliens pendant la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens, et non à une autre époque; la preuve en est dans les deux surnoms qui signifient à peu près la même chose, et dans letinus, architecte du temple de Phigalie, lequel vécut du temps de Périclès et bâtit chez les Athéniens le Parthénon1. » Il n'est pas douteux que

<sup>&#</sup>x27; Έν δὲ τῷ αὐτῷ χωρίον τέ ἐστι χαλούμενον Βᾶσσαι, καὶ ὁ ναὸς τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ Ἐπικουρίου. Τὸ δὲ ὄνομα ἐγένετο τῷ Ἦπολλωνι ἐπικουρήσαντι ἐπὶ νόσῳ λοιμώδει καθότι καὶ παρ' Ἦθηναίοις ἐπωνυμίαν ἔλαβεν Ἦλεξίκακος, ἀποτρέψας καὶ τούτοις τὴν νόσον ἔπαυσε δὲ ὑπὸ τὸν τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἅθηναίων πόλεμον καὶ τοὺς Φιγαλέας, καὶ οὺχ ἐτέρῳ καιρῷ μαρτύρια δὲ αἶ... τε ἐπικλήσεις ἀμφότεραι τοῦ Ὠπόλλωνος ἐοικός τι

XXVI PRÉFACE.

Pausanias rapporte tout cela à la grande peste; il l'a dit expressément, I, 3, 4. Mais d'après M. Petersen, il est impossible qu'on ait donné le nom d'Alexicacos au dieu pour la peste qui fit tant de ravages, et on doit l'avoir donné pour une peste qui fut détournée. La raison est loin d'être suffisante; quand la peste eut disparu, la reconnaissance religieuse des populations put très-bien remercier le dieu de la cessation du fléau. De plus, dit M. Petersen, la grande peste ne pénétra pas dans le Péloponnèse, et les Phigaliens n'ont eu alors aucune raison de bâtir leur temple; cela n'est pas complétement exact; Thucydide dit non pas qu'elle ne pénétra pas dans le Péloponnèse, mais qu'elle n'y pénétra que très-peu<sup>1</sup>. Dès lors cette invasion, qu'on la fasse aussi faible qu'on voudra, peut avoir déterminé les Phigaliens à la construction de leur temple. Dans les années qui suivirent immédiatement la grande peste, dit M. Petersen, et où la guerre fut si violente, les artistes pas plus que les médecins n'auraient pu voyager, mais ils le pouvaient pendant la paix de Nicias. M. Petersen ne trouve aucune difficulté à faire vivre et travailler Ictinus, jusqu'après l'an 420. Quant à la statue de l'Apollon Alexicacos, qui était due à Calamis, c'est à peine si l'âge de cet artiste permet de croire qu'il l'ait faite en 429; mais Pausanias semble indiquer que la statue exécutée antécédemment reçut seulement alors le surnom<sup>2</sup>. Un critique, Müller (Archæol., § 109, 19),

ύποσημαίνουσαι, καὶ Ἰκτῖνος δ ἀρχιτέκτων τοῦ ἐν Φιγαλία ναοῦ, γεγονὼς τῆ ἡλικία κατὰ Περικλέα, καὶ ἀθηναίοις τὸν παρθένωνα καλούμενον κατασκευάσας.

<sup>&#</sup>x27; Ές μὲν Πελοπόννησον οὐκ ἐσῆλθεν ὅτι καὶ ἄξιον λόγου. (ΙΙ, 54.)

<sup>2</sup> Εὐφράνωρ..., καὶ πλησίον ἐποίησεν ἐν τῷ ναῷ τὸν Ἀπόλλωνα πατρῷον

mû par ces difficultés, fait le temple de Phigalie antérieur même à la guerre du Péloponnèse. Suivant M. Petersen, le style de la construction et des sculptures paraît indiquer un temps postérieur; et toutes les difficultés tombent, toutes les circonstances concordent si l'on admet que le temple de Phigalie a été bâti après la peste de 420, de laquelle parle notre Discours, et vers l'an 419. Cet enchaînement de remarques est certainement érudit et ingénieux; mais il n'y a dans tout cela aucun fait probant. Les anciens eux-mêmes (Pausanias) n'avaient plus de tradition bien exacte sur l'époque précise du temple de Phigalie; et cette incertitude n'est pas levée par notre Discours, sujet à tant de doutes. C'est par conjecture que M. Petersen fixe l'année 420 pour la peste indiquée dans le Discours, et c'est par conjecture aussi qu'il attribue à cette peste la construction du temple de Phigalie, contre l'opinion de Pausanias. Ainsi ce sont deux conjectures qui essayent de se corroborer et soutenir.

Pour le service rendu dans la peste, Hippocrate reçut, d'après le *Discours*, une couronne d'or dans le théâtre à Athènes, et l'initiation aux mystères de Cérès et de Proserpine aux frais de l'État<sup>1</sup>. M. Petersen signale une dissidence entre le *Décret* et le *Discours* (dissidence à laquelle il faut ajouter celle que je signale moi-même en note), à savoir que la

ἐπίκλησιν, πρὸ δὲ τοῦ νεὼ τὸν μὲν Λεωχάρης, δν δὲ καλοῦσιν ਐλεξίκακον, Κάλαμις ἐποίησε. (Ι, 3, 4.)

<sup>&#</sup>x27;M. Petersen ajoute à ces honneurs : la permission pour les éphèbes de Cos de participer aux exercices des éphèbes athéniens. Ceci est une inexactitude : la permission appartient au Décret et ne figure pas dans le Discours.

couronne d'or est décernée suivant le Discours dans le théâtre, suivant le Décret dans les panathénées. Je n'attache pas une très-grande importance à cette dissidence, attendu que je regarde le Décret comme apocryphe, ce qui est aussi l'opinion de M. Petersen, bien qu'il croie à la réalité des faits qui y sont relatés.

Le quatrième service invoqué est que, Hippocrate, à ses dépens, commit son fils Thessalus au soin de la santé de l'armée athénienne dans la campagne de Sicile. A la vérité, Thessalus dit avoir servi en cette qualité pendant trois ans; or, la campagne ne dura que de l'été de 415 à l'été de 413; mais, dans de telles énonciations, les Grecs sont rarement exacts; et il peut très-bien dire trois ans, ayant servi une année entière, une portion de l'année précédente, et une portion de la suivante. Pour ce service, il reçut une couronne d'or; il avait été dès auparavant initié avec son père pour la peste de 420.

Après avoir énuméré les quatre services, Thessalus fait connaître le but de son discours. C'est de demander « qu'on ne fasse pas partir de sa patrie les armes ennemies (ἐκ πατρίδος τῆς ἡμετέρης ὅπλα πολέμια μὴ ἄρασθαι) ¹. Il ajoute: « Mais ² si cela est nécessaire, comme peut-être il l'est en effet à ceux qui sont en campagne pour leur patrie, nous vous conjurons de ne pas nous traiter comme des esclaves (μὴ—ἐν δούλων μοίρη τιθήσεσθαι), nous qui avons été jugés dignes de tels honneurs et qui avons pris l'avance de tels services. De plus, car il convient aussi de parler de la sorte, nous vous supplions de ne pas faire de nos biens

Voy. plus haut la note de la p. xviii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. plus loin une rectification à cette traduction, p. xxxvm.

PRÉFACE. XXIX

un butin de guerre. » S'il y avait un état d'hostilités, remarque M. Petersen, cette prière ne signifierait rien; car, en ce cas, il allait de soi que les propriétés fússent prises et les hommes réduits en servitude. Dans le développement ultérieur de la demande, on trouve encore les passages suivants, qui jettent quelque jour sur les rapports de Cos avec Athènes : « Nous n'avons aucun tort; mais si nous en avons, que la chose se décide, non par les armes, mais par négociation (λόγω), » Alors Thessalus menace les Athéniens du secours des princes et peuples descendants des Héraclides, indique la possibilité d'une défection ( တံય εἶπον δ' ἀνάστασιν), et termine ainsi : «Je demande à vous, nos hôtes, qui d'ordinaire étiez aussi nos conseillers, je vous demande au nom des dieux, des héros et de la reconnaissance qui intervient d'homme à homme, de retenir votre hostilité contre nous et d'en revenir à l'amitié. »

De quelle situation s'agit-il ici? Pour le connaître, jetons un coup d'œil sur l'histoire de Cos dans la seconde moitié de la guerre du Péloponnèse. Cos n'est citée que trois fois pour des faits de cc genre : fin de 412 et commencement de 411, elle est détruite par un tremblement de terre, ravagée par les Lacé-démoniens, et occupée par les Athéniens, afin d'attaquer de là Rhodes (Thuc., VIII, 44); en 410, elle est fortifiée par Alcibiade pour le même objet (Thuc., VIII, 108); en 407, elle est ravagée par ce même général (Diod. Sic., XIII, 69). M. Petersen écarte l'affaire de 407, parce que, une défection ayant eu lieu alors, et Thessalus ne menaçant de la défection que d'une manière tout à fait éloignée, il ne peut

XXX PRÉFACE.

s'agir d'un tel événement. Il écarte aussi l'affaire de 410, parce que Thessalus ne fait pas mention du refus d'Hippocrate de secourir les Perses¹, mention à laquelle il n'aurait pas manqué, vu que le gouvernement perse s'était, à cette époque (410), tourné complétement du côté des Péloponnésiens; parce qu'il ne parle pas du tremblement de terre qui avait dévasté Cos, en décembre 412, circonstance qu'un orateur aurait invoquée pour exciter la pitié, en 440; enfin parce qu'il se tait sur le saccagement de l'île par les troupes péloponnésiennes, saccagement qui provenait de l'attachement de Cos pour Athènes. Je remarque que M. Petersen use ici de raisons négatives, desquelles il ne veut pas d'ordinaire qu'on use. Mais passons. Il se fixe donc définitivement à l'affaire de 412.

Voici quelle est cette affaire. Vers le solstice d'hiver de 412, vingt-sept vaisseaux partirent du Péloponnèse, faisant voile pour Milet (Thuc., VIII, 39); le 24 décembre (c. 39), ils sont à Caunos. Le 25, la nouvelle de leur arrivée parvient à Astyochus (c. 41), qui sans doute est le 26 à Cos, ravagée peu auparavant par un tremblement de terre. Cos est en ruine, et elle est pillée par surcroît; les habitants sont dans les montagnes. Le 27, Astyochus se porte contre Charminus, qui commande la flotte athénienne en ces parages, et, le même jour, il fait sa jonction avec les vingt-sept vaisseaux près de Caunos (c. 42). Le 28 et le 29, négociations avec Tissapherne, sa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A la vérité M. Petersen n'insiste que légèrement sur cet argument; mais ce refus d'Hippocrate est trop problématique pour qu'on puisse s'y appuyer dans la discussion.

trape persan; le 30, départ pour Rhodes (c. 44). A partir du 4 janvier 411, les Athéniens font, de Cos, leurs opérations contre Rhodes (c. 44). Ainsi, ce furent les circonstances du moment, et non des plans concertés à Athènes, qui décidèrent où ces opérations devaient prendre leur base. Cela paraît en contradiction avec notre Discours, qui suppose que la chose se décide dans la ville d'Athènes; mais ce n'est qu'une apparence; la délibération dans Athènes, et les opérations des généraux peuvent très-bien avoir en lieu simultanément. A Athènes on apprit le départ des ' vingt-sept vaisseaux péloponnésiens, on supposa qu'ils allaient provoquer les alliés à la défection, et on eut la pensée d'occuper Cos; ce que firent, pendant ce temps-là, les généraux qui étaient sur les lieux. M. Petersen observe que différentes choses ne sont pas dites qui sembleraient devoir figurer dans notre Discours : 1º l'alimentation dans le Prytanée, mentionnée dans le Décret, mais cet honneur était commun; 2º le refus d'obtempérer à l'invitation d'Artaxerce; mais alors Alcibiade négociait avec Tissapherne, et ce n'était pas le moment de parler devant les Athéniens de l'inimitié que le grand roi pouvait avoir conçue contre Hippocrate1.

L'auteur du *Discours* rappelle la participation des Asclépiades à la guerre de Troie, de laquelle il dit : « Ce n'est pas une fable, c'est un fait (οὐ γὰρ μῦθος, ἀλλ' ἔργα). » Cette expression suppose une contradiction. En effet, Théagène avait donné une expli-

<sup>&#</sup>x27; M. Petersen voit en ceci un grand argument pour admettre que notre document est contemporain. Mais qui ne sait combien est douteux le refus d'Hippocrate?

XXXII PRÉFACE.

cation allégorique d'Homère, Anaxagore une explication morale, Stesimbrote, Démocrite et son élève Métrodore une explication physique (Lobeck, Aglaoph., I, 455, etc.). Ainsi, à cette époque, la controverse était vivante; et soutenir la réalité historique de la guerre de Troie était tout à fait du temps.

Ayant ainsi déterminé que rien n'oblige, dans le contenu du Discours, à lui assigner une date postérieure, M. Petersen examine si le caractère du style et de la composition est en accord ou désaccord avec cette conclusion. Après une dissertation fort érudite, il établit que le caractère du Discours le reporte au temps de la guerre du Péloponnèse avant l'influence des théories rhétoriques de Platon et l'exemple d'Isocrate. Il y eut alors un rhéteur célèbre, Thrasymachus, qui donna les règles du style moyen, tandis que Gorgias donnait celles du haut style, et Protagoras celles du bas style. C'est à ce rhéteur ou à quelqu'un de son école que M. Petersen attribue notre Discours1; car il ne pense pas qu'il ait été composé par Hippocrate ou par son fils Thessalus; il ne pense pas même qu'il ait jamais été prononcé ou destiné à l'être; mais il suppose que ce fut un pamphlet ayant pour but de plaider la cause de Cos dans Athènes. Voici, du reste, les conclusions de M. Petersen : « Quelque vraisemblable ou, pour mieux dire, quelque cer-

Denys d'Halicarnasse, dans son traité de l'Éloquence de Démosthène, c. 111, p. 956, cite un fragment d'un discours politique de Thrasymachus; et le fragment d'une harangue pour les Larisséens, rapporté par Clément d'Alexandrie (Strom., VI, p. 624), paraît appartenir à un discours de ce genre. Il est remarquable, ajoute M. Petersen, qu'il ait justement écrit une harangue pour la ville de Larisse, où Hippocrate résidait alors; circonstance qui appuie la croyance à des rapports d'Hippocrate avec lui et son école.

tain qu'il soit que le Discours n'a pas été prononcé devant le peuple athénien, n'a pas été composé par Hippocrate, il n'est pas non plus possible de démontrer qu'il n'est pas du temps pour lequel il se donne, ou du moins d'un temps très-rapproché. De même que des apologies de Socrate furent écrites encore des siècles après l'événement, de même la possibilité reste ouverte que notre thème ait été traité postérieurement dans les écoles des rhéteurs. Mais comme, d'après des raisons antérieures fournies par la critique, la composition ne peut guère être de beaucoup postérieure à l'an 300 avant l'ère chrétienne, comme toute la forme appartient à une direction de l'éloquence dont on ne retrouve aucune trace après Isocrate (celui-ci mourut en 338), il faut placer la rédaction de notre Discours, au plus tard, dans la première moitié du Ive siècle 1, et les faits historiques qui y sont ou rapportés ou indiqués méritent plus de crédit que tout ce qui est en contradiction avec ces données. Au surplus, la contradiction se horne à un seul, qui est l'année de la naissance d'Hippocrate consignée par Soranus dans la Vie. » Nous verrons plus loin qu'il y a une autre contradiction, et plus forte à mon sens, contradiction qui est dans la nature même des choses et dans les nécessités médicales. Mais continuons avec M. Petersen, qui, posant qu'il n'y a plus à choisir pour notre Discours qu'entre un exercice d'école ou un pamphlet poli-

<sup>&#</sup>x27; Je pense que M. Petersen fait commencer le 1v° siècle à 400, et non à 301, c'est-à-dire qu'il compte en descendant vers l'ère chrétienne et non en remontant. Ainsi le Discours aurait été écrit entre 400 et 350, et non en l'an 412, au moment même de l'affaire. Ceci permet de concilier quelques difficultés,

XXXIV PRÉFACE.

tique fait sur le moment, se décide pour la dernière alternative. Je pense, pour le dire tout d'abord, avec M. Petersen, que la composition de cette pièce remonte très-haut; mais, contre lui, qu'elle n'est pas contemporaine.

M. Petersen, qui a recueilli avec érudition et co-ordonné avec habileté les renseignements relatifs à la question, rapproche de cette affaire entre les gens de Cos et les Hippocratiques, d'une part, et Athènes, de l'autre, une notice sur l'orateur Antiphon, où il est dit qu'il fit condamner par contumace Hippocrate le médecin 1. Il me reproche d'avoir accepté l'opinion de la plupart des critiques qui effacent le mot médecin. Il a raison; mais le passage n'en reste pas moins fort incertain, étant dénué de tout appui; c'est en raison de cette incertitude même que j'ai eu tort d'accepter une prétendue correction qui n'est pas autorisée et qui ne remédie à rien. Des soixante Discours qui portaient le nom d'Antiphon, vingt-cinq étaient regardés par certains critiques comme apocryphes. Qui nous dit que le *Discours* contre Hippocrate n'était pas du nombre? M. Petersen est fort en garde contre les arguments négatifs; et, à cet égard, je suis pleinement de son avis. Néanmoins il est des cas spéciaux où l'on ne peut s'empêcher d'en tenir compte. Comment! il y aurait eu dans l'antiquité un discours d'Antiphon contre Hippocrate, une pièce d'un procès fait contre ce médecin, un document qui, par conséquent, contenait des renseignements parfaitement authentiques et contemporains, et ni

<sup>1</sup> Voy. ce passage que j'ai cité t. II, p. xiv.

PRÉFACE. XXXV

Soranus dans sa Biographie, ni Érotien, ni Galien, n'en auraient jamais dit un mot, ne s'en seraient jamais étayés, eux qui s'étayent de pièces fort suspectes, tels que le Décret, le Discours d'ambussade; la Correspondance avec la Perse! Cela me paraît inconcevable; et, tout négatif qu'est l'argument, il conserve, à mes yeux, du poids à côté de cette notice inexpliquée relative à un procès fait à Hippocrate.

Puis viennent quelques mots sur le Discours à l'autel (ἐπιδώμιος), qui est mis dans la bouche d'Hippocrate lui-même, et qui a pour objet de déterminer les Thessaliens à la défense de Cos contre les Athéniens. M. Petersen observe que ce morceau est très-ancien (antérieur à l'an 300), et ne paraît avoir excité aucun soupçon chez les critiques alexandrins. Cependant il ajoute que cet Ἐπιδώμιος est vraisemblablement en rapport avec le *Discours* de Thessalus, et que le style indique un autre auteur et un temps plus récent; et l'on pourrait croire qu'il a été composé dans la famille des Asclépiades, et peut-être d'Hippocrate lui-même. J'observe à mon tour qu'il est fâcheux pour l'authenticité du Discours d'ambassade de se trouver à côté d'une pièce sur le même sujet et qui est si justement suspecte d'être apocryphe et d'avoir été composée pour faire honneur aux Asclépiades. Je crains bien que le Πρεσθευτικός ne doive être attribué à ce même intérêt; je dis que je le crains, car on serait heureux de trouver quelque pièce authentique concernant ce médecin illustre dont l'histoire nous est tellement inconnue.

Le *Décret* ne paraît pas non plus à M. Petersen pouvoir être soutenu. Il juge que de pareilles pièces

XXXVI PRÉFACE.

sont ou des exercices d'école, ou dus à une famille d'Asclépiades se forgeant des titres d'honneur, ou même composés en vue du gain et pour être vendus comme pièces authentiques aux bibliothèques et aux amateurs. Toutefois il corrige ainsi ce que cette opinion a de trop défavorable aux pièces susdites : « Quand même on ne voudrait pas regarder le Discours d'ambassade comme aussi ancien que j'ai essayé de l'établir, ces trois morceaux (le Πρεσθευτικός, l"Επιδώμιος et le Δόγμα), au moins deux, et vraisemblablement une partic même des Lettres, sont d'une antiquité supérieure à la plupart des autres renseignements qui nous ont été conservés. Ainsi ils donnent, en tout cas, un témoignage de ce que, au temps de leur composition, on savait et croyait de la vie d'Hippocrate, et ils ont droit à tout autant de créance que les autres renseignements dont l'origine est aussi ancienne. De la sorte, s'ils se contredisent, c'est la vraisemblance intrinsèque qui doit décider de la préférence pour l'un ou pour l'autre. » Malheureusement ici la vraisemblance intrinsèque fait défaut; du moins j'essayerai de le montrer à la fin de cette dissertation.

M. Petersen consacre quelques pages à l'examen de la question de savoir si Hippocrate est allé à Athènes. Dans les documents que nous possédons, à part le Πρεσθευτικός qui, étant en question, ne peut servir de preuve, rien ne permet d'affirmer ou de nier qu'il y ait été. Ce côté de la question ne fournit donc aucun fait qui contredise le système de M. Petersen.

Ce système, voici comment l'auteur lui-même le résume

Vers 475, Hippocrate naît à Cos. Après beaucoup de voyages qui s'étendirent jusqu'à la Russie méridionale et à l'Égypte, il choisit vers 445 le nord de la Grèce pour sa résidence habituelle, particulièrement Larisse, où il connut Gorgias; mais il séjourna des années à Thasos et à Abdère, où il se lia avec Démocrite.

- 430. La grande peste de cette année est observée par Hippocrate dans le nord de la Grèce et décrite dans le III° livre des *Epidémies*. Bientôt ses écrits sont tellement répandus dans Athènes que les comiques et les tragiques y font des allusions.
- 420. Hippocrate voyage avec ses fils et ses disciples dans la Grèce, en partie pour prendre des mesures prophylactiques contre une peste qui venait du nord, en partie pour donner des secours là où elle avait éclaté, particulièrement dans le Péloponnèse.
- 419. Athènes récompense Hippocrate par un décret honorifique. Le temple d'Apollon Epicurius est bâti à Phigalie.
- 445. Thessalus, fils d'Hippocrate, va comme médecin avec l'expédition athénienne en Sicile.
- 413. Le même revient avant la défaite des Athéniens, et, après avoir été honoré à Athènes pour ses services, va se marier à Cos.
- 412, novembre ou décembre. Le même, ou un ami en son nom, essaye, par le *Discours d'ambassade*, lequel doit être considéré comme un pamphlet politique, de détourner les Athéniens de mesures violentes contre Cos, mesures qui étaient à craindre dans une occupation projetée de l'île.
  - 411. Comme néanmoins ces mesures sont prises

XXXVIII PRÉFACE.

en janvier, Hippocrate tente de déterminer les Thessaliens à entrer dans la ligue des Péloponnésiens contre Athènes. Là-dessus il est accusé dans cette ville par Antiphon et condamné par défaut.

Entre 390 et 380, Hippocrate meurt.

Après avoir ainsi analysé et étudié avec tout le soin qu'il méritait le mémoire de M. Petersen, j'ai fait, autant qu'il a été en moi, table rase, dans mon esprit, de tout ce que j'avais pensé sur ce sujet. El bien, malgré cette précaution, malgré les arguments trèsspécieux que l'auteur a groupés habilement, malgré mon désir de trouver quelques pièces contemporaines qui nous donnassent des renseignements sur Hippocrate et sa famille, je suis toujours venu me heurter contre un obstacle insurmontable qui me paraît être dans la nature même des choses. Avant d'en arriver à ce qui est mon objection fondamentale contre la vérité du Discours d'ambassade, j'ai de brèves objections à présenter.

La première est une rectification dans la traduction d'un passage. M. Petersen (voy. plus haut, p. xxvIII) entend que τοὺς ὑπὲς τῆς αὐτῶν προεληλυθότας est dit des Athéniens. Non, cela est dit de ceux qui interviennent pour leur patrie, c'est-à-dire des gens de Cos. Il y a une gradation entre αἰτεύμεθα, δεόμεθα et ἰκετεύομεν; et je traduis ainsi ¹: « Mon père et moi, Athére

<sup>·</sup> Voici le texte entier: ὁ πατήρ, ιο ἄνορες λθηναίοι, καὶ ἐγω αἰτεόμεθα ὑμέας, ούτω γὰρ εἰπεῖν ἐλευθέρους καὶ ҫιλους παρὰ ҫιλων τυχεῖν ἐλευθέρων, ἐκ πατρίδος τῆς ἡμετέρης (Ι. ὑμετέρης) ὅπλα πολέμια μὴ ἄρασθαι εἰ δὲ δεῖ, ιώσπερ ἴσως δεῖ τοὺς ὑπὲρ τῆς αὐτῶν προεληλυθότας, καὶ δεόμεθα μὴ ἡμέας ἐψτας ἀξιωμάτων μεγάλων καὶ τοιουτέων προῦπάρξαντας ἐν δούλων μοίρη τιθήσεσθαι ἔτι δὲ, καὶ γὰρ οὕτως ἀρμόσει λέγειν, ἰκετεύομεν μὴ ποιήσασθαι τὰ ἡμέτερα ὑμῖν αὐτοῖς δουρίκτηςα.

niens, nous vous demandons, car des hommes libres et amis peuvent parler ainsi à des hommes libres et amis, de ne pas faire partir de votre patrie des armes ennemies '; s'il le faut, et sans doute il le faut de la part de ceux qui interviennent pour leur pays, nous vous prions même de ne pas nous réduire à la condition d'esclaves, nous qui avons l'initiative de tels et si grands services; enfin, puisque nous sommes réduits à nous exprimer de la sorte, nous vous supplions de ne pas faire de ce que nous possédons un butin de guerre.»

Dans ce passage ainsi rectifié, de quoi s'agit-il? Il s'agit; suivant M. Petersen, d'une occupation militaire de Cos, d'où les Athéniens voulaient attaquer l'île de Rhodes. D'après Soranus, il s'agit d'une guerre des Athéniens contre Cos; cet auteur dit, en effet : « Hippocrate sauva sa patrie, qui allait être attaquée par les Athéniens, en priant les Thessaliens de venir les secourir 2. »

Le fait est qu'il est fort difficile de voir précisément quel est le grief des Athéniens contre les gens de Cos, et quelle mesure ils préparent. Suivant M. Petersen, cette particularité indique que le *Discours* est contemporain de l'événement, attendu qu'un écrivain postérieur se serait fait, à l'aide de Thucydide, un thème très-précis. Un tel argument me semble pouvoir être retourné; le langage est aussi vague, parce que l'écrivain n'a pas une idéc juste de la scène

<sup>&#</sup>x27; Une expression très-semblable se trouve un peu plus haut : ή πατρίς ή ήμετέρη.... ως μή καθ' ὑμέων.... ὅπλα πολέμια λάδη.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Έρρύσατο δὲ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα πολεμεῖσθαι μέλλουσαν ὑπὸ 'Αθηναΐων, Θεσσαλῶν δεηθεὶς ἐπιβοηθήσαι.

où il place ses personnages : et, en vérité, je ne comprends pas comment These aus, en pleine guerre du Péloponnèse, aurait pu dire que Cos, menacée par Athènes, trouvera des protecteurs dans la Thessalie, à Argos, à Lacédémone, en Macédoine, et partout où il y a des Héraclides; comme si, à ce moment, la parenté des Héraclides décidait quelque chose; comme s'il n'était pas sûr que Cos, devenant l'ennemie d'Athènes, devenait l'amie de Lacédémone; et comme si, dans ce conflit qui captivait toute la Grèce, il y avait place pour des interventions séparées d'Argos, de la Thessalie ou de la Macédoine. M. Petersen dit: « Ces difficultés que vous faites, si ellétaint réelles, auraient frappé les critiques alexandrins; or, ils n'est pas rejeté les pièces en question, eux qui avaient bien plus d'éléments de contrôle que nous n'e 2018; donc, on n'est pas en droit d'en contester la valeur histori. que. » A cela je réponds d'abord que l'urgument est négatif; puis, que la critique ancienne a peu de sûreté, eût-elle en effet, ce que rien ne prouve, examiné sérieusement les divers récits relatifs à Hippocrate.

Je dois cependant avouer qu'une particularité m'a fait longtemps hésiter au sujet du système de M. Petersen, c'est la date précise qui est indiquée pour la peste. « Il y a, dit Thessalus, neuf ans que la peste a régné. » Attendu qu'il parle de lui comme ayant fait l'expédition de Sicile, qui prit les années 415, 414 et 413, il ne peut s'agir de la grande peste, laquelle est, pour cela, trop ancienne de quelques années. Si on pense, comme M. Petersen, que le Discours est relatif à l'occupation de Cos en 411, la peste en ques-

tion aura régné en 429; si à l'occupation de 410, elle aura régné en 410 si aux hostilités exercées en 407 par Alcibiade, elle aura régné en 416. On peut croire que le Discours a eu en vue cette dernière date; car il représente, comme appartenant à des temps très-rapprochés, la présence d'Hippocrate à Athènes, ses secours contre la peste, la délibération sur le choix d'un médecin pour accompagner l'expédition de Sicile, et l'offre qu'il fait d'y envoyer son fils Thessalus à ses dépens. Mais quelle est cette peste dont l'auteur du Discours a eu connaissance, et comment en a-t-il eu connaissance? Ici se présente une confictuca)à mon esprit. Il est fait mention dans ries écrits hippocratiques d'une épidémie qui affligea ma tille de Périnthe 1. A Périnthe nous sommes au nord con la rièce, et c'est de ces régions que, d'après le Discours, la peste venait. Il est possible qu'elle se soit étendu sur le reste de la Grèce; il est possible que quelque rhéteur fort ancien ait connu cette épidémie; il est possible même qu'il l'ait connue par un des membres de la famille d'Hippocrate qui s'est prolongée fort longtemps<sup>2</sup>, et qui a pu vouloir se forger des titres de noblesse.

Quoi qu'il en soit de mon hypothèse, je n'en persiste pas moins à penser, quand même il y aurait un fait réel, c'est-à-dire une maladie épidémique autre que la grande peste et qui parcourut la Grèce, je n'en persiste pas moins à croire que le récit contenu dans le *Discours* est fabuleux. Laissons les textes et voyons les choses. Pour mettre à nu les impossibilités, je

<sup>1</sup> Voy. t. V, p. 261 et 331.

<sup>2</sup> Voy. t. I, p. 36.

XLII PRÉFACE.

change les temps et je transporte la scène en notre temps. Une épidémie éclate en Russie ou en Suède. On vient dire à quelqu'un des médecins en renom de Berlin, de Paris, ou de Londres, qu'une épidémie marche vers l'Occident; aussitôt ce médecin se met en route et, suivant l'épidémie pas à pas, il indique comment les Thessaliens se préserveront du mal qui arrive; il secourt les Macédoniens; il garantit les Phocéens; il rend même service aux Béotiens; il pourvoit au salut des Athéniens. Partout son intervention est tellement efficace que la reconnaissance des peuples lui accorde les plus grandes récompenses. Tout ceci est une pure fable. Qui ne sait que l'art médical n'a, aujourd'hui encore, aucune ressource décisive contre les grandes épidémies, et que, toutes les fois qu'on représente un médecin éteignant de lieu en lieu par sa science un fléau de ce genre, on se place dans la légende et le merveilleux. Rappelez-vous les grandes épidémies dont l'histoire médicale fait mention, les grippes, les choléras, les suettes, les varioles, les rougeoles, les scarlatines, les pestes à bubons, les fièvres jaunes, etc., et voyez si jamais on a été assez heureux pour empêcher le mal de sévir. Non, Hippocrate n'a pas préservé la Grèce des ravages d'une épidémie qui arrivait de loin et qui, conséquemment, était vraiment une grande épidémie; ceux qui lui ont attribué une telle puissance étaient, non des contemporains, mais des rhéteurs qui écrivaient à un moment où sa réputation, déjà grande de son vivant, avait encore grandi et avait pris des proportions légendaires, et il est possible que ce moment ait été peu éloigné de celui de la mort de cet

illustre médecin. Je ferai voir dans l'article suivant, qu'en des temps même pleinement historiques, la légende quelquefois suit de près l'homme à la mémoire de qui elle s'attache.

Dira-t-on qu'Hippocrate a seulement prodigué ses secours aux populations souffrantes, et que leur reconnaissance pour des soins médicaux qui furent donnés avec dévouement, mais dont le succès ne dépassa pas les succès compatibles avec la gravité du mal, accorda en retour des récompenses éclatantes? Ce serait se mettre en contradiction avec la teneur de ces documents suspects qui impliquent tous que l'efficacité médicale fut exorbitante, et produisit des effets hors de proportion avec la puissance réelle de l'art.

En somme, je résume ainsi ma discussion :

1º La peste dont il est question dans le *Discours* n'est pas la grande peste de Thucydide; les dates indiquées empêchent de l'admettre, ainsi que les circonstances de l'invasion; mais, comme cette peste n'a pas d'autre garantie que le *Discours*, qui est lui-même sujet à des doutes, on ne sait si elle est un fait réel ou due soit à l'imagination d'un rhéteur, soit à quelque confusion.

2º Il est bien vrai que, durant la guerre du Péloponnèse, Cos s'est trouvée à diverses reprises impliquée dans des difficultés avec Athènes. Mais le *Discours* n'est pas assez explicite pour que nous puissions dire à laquelle des difficultés que nous connaissons par les historiens il est relatif.

3° Le Discours, en rapportant que les rois des Péoniens et des Illyriens, voyant leur pays affligé par XLIV PRÉFACE.

la peste, recoururent à Hippocrate<sup>1</sup>, suppose que dès lors la renommée de ce médecin était fort grande; non-seulement elle emplissait la Grèce, mais encore elle en avait dépassé les limites, et était parvenue jusque dans les contrées limitrophes. D'où venait cette grande gloire? Ne semble-t-il pas, à lire ce récit, qu'Hippocrate fût le seul médecin de la Grèce, et que les Péoniens et les Illyriens, abandonnés par lui, demeurassent sans secours? Suivant moi, il n'y a que la légende qui puisse présenter ainsi les choses, sans tenir compte de la réalité.

4° C'est encore un trait légendaire que de représenter Hippocrate comme ayant le pouvoir de combattre efficacement de lieu en lieu une grande épidémie. Il me semble retrouver ici les traits essentiels du récit relatif à Hippocrate et Artaxerce. Des deux côtés un roi implore le médecin pour une peste, des deux côtés on offre à Hippocrate des présents considérables, des deux côtés il refuse et les présents et son secours. C'est pour moi une raison de plus de penser que nous sommes ici plutôt sur le terrain de la légende que sur celui de l'histoire.

Hippocrate et Artaxerce. — Tel cst le titre d'un mémoire publié par M. K. E. Chr. Schneider à Breslau<sup>2</sup>. Le savant critique recherche si les lettres relatives à l'appel d'Hippocrate en Perse sont authentiques, et si, dans le cas où elles se trouveraient

<sup>&#</sup>x27; Οἱ τούτων τῶν ἐθνέων βασιλῆες, κατὰ δόξαν ἰητρικὴν, ἢ ἀληθὴς ἐοὕσα παντάχεθεν ἴσχυεν ἔρχεσθαι, καὶ κατὰ πατρὸς τοῦ ἐμέο, πέμπουσιν κτλ.—
La gloire médicale qui, quand elle est véritable, a la force d'aller partout : voilà une phrase qui m'est suspecte et qui, à elle seule, me ferait, je crois, rejeter l'authenticité de ce Discours.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Janus, t. I, p. 85.

PRÉFACE. XLV

apocryphes, le fait lui-même, c'est-à-dire la demande du célèbre médecin de Cos par Artaxerce tombe en même temps.

L'authenticité de ces lettres ne tient pas longtemps devant l'examen d'un homme aussi habile. La langue où elles ont été écrites; la voie par où, véritables, elles auraient pu venir à la publicité; le style; toutes ces notions purement grecques d'Esculape, d'Hercule, de Triptolème, dans la généalogie d'Hippocrate, notions que Pætus étale dans sa lettre à Artaxerce; celui-ci demandant Hippocrate par son Jazyos de l'Hellespont, ce qui fait croire qu'il se représentait Hippocrate comme étant dans le nord de la Grèce, puis enjoignant aux habitants de Cos de le lui livrer, ce qui fait croire qu'il se représentait Hippocrate comme étant dans cette île; toutes ces difficultés et bien d'autres décident M. Schneider.

« Il est impossible, dit-il p. 409, de considérer notre correspondance comme authentique, et ceux qui pensent que là est le garant de l'appel d'Hippocrate en Perse ont tout droit de ne voir qu'une fable en cet appel. Mais, en prenant ce parti, ils font le procès à la capacité critique, pour ne pas dire au sens commun non pas seulement de Suidas, mais aussi de Soranus, de Galien et de Plutarque, qui ont admis comme vrai le fait sans s'arrêter devant des indices aussi manifestes de l'impureté de la source où ils puisaient. » Pour ne pas concevoir une trop mauvaise opinion de la crédulité de ces auteurs, M. Schneider sépare du reste cinq lettres, celle d'Artaxerce à Hystanès, celle d'Hystanès à Hippo-

XLVI PRÉFACE.

crate, celle d'Hippocrate à Hystanès, celle d'Hippocrate à Démétrius, et celle d'Hystanès à Artaxerce. Non pas qu'il les regarde comme authentiques; elles sont pour lui aussi apocryphes que les autres; mais il les croit plus anciennes et d'une main différente; et, comme la première ne contient rien de plus que le désir exprimé par Artaxerce d'avoir auprès de lui un bon médecin et un conseiller capable dans les affaires médicales, ceci n'entraîne en soi aucune difficulté.

L'avantage que M. Schneider trouve dans une telle séparation, c'est qu'ainsi présentée l'histoire est moins absurde, a pu plus facilement être crue par les auteurs subséquents, et, gagnant en vraisemblance, gagne aussi en probabilité. Pourquoi Artaxerce Ier n'aurait-il pas désiré avoir un médecin grec à sa cour, comme en eurent Darius, fils d'Hystaspes, avant lui, et Artaxerce II après lui? Pourquoi Hippocrate n'aurait-il pas été ainsi appelé? Le fait une fois admis, les lettres, celles du moins que M. Schneider sépare, peuvent à peine être dites apocryphes, ne l'étant pas plus, du moment qu'elles reposeraient sur un fait réel, que les discours mis par les historiens dans la bouche des personnages en des circonstances véritables. Il ajoute qu'avoir indiqué le préfet de l'Hellespont comme chargé d'inviter Hippocrate est un indice important de vérité, car il y avait alors un préfet de l'Hellespont pour le roi de Perse, et Hippocrate résidait de ces côtés.

Inclinant, comme on voit, à croire qu'un fait réel est au fond de cette correspondance, M. Schneider suppose que Dinon ou quelqu'un des historiens grecs

de la Perse <sup>1</sup> en avait parlé, et que là avait puise l'auteur de nos lettres. Toutefois il convient en même temps qu'elles pourraient être une pure invention, engendrée par la jalousie de l'école de Cos contre l'école de Cnide, qui se vantait d'avoir élevé en Ctésias un médecin du grand roi, et à laquelle sa rivale opposait maintenant dans Hippocrate le contempteur magnanime des richesses et des honneurs de la Perse.

Je crois que ce dernier parti est le plus sûr, ou du moins que notre correspondance ne garantit d'aucune façon un fait, en soi très-possible, à savoir qu'Hippocrate ait été appelé par Artaxerce. Je n'insisterai pas pour faire voir que la séparation proposée par M. Schneider n'est pas très-assurée; car, dans la lettre d'Artaxerce à Hystanès, il est dit : « La gloire d'Hippocrate est venue aussi jusqu'à moi, Ίπποκράτους.... καὶ ἐς ἐμὲ κλέος ἀφῖκται. » Cet aussi ne s'explique qu'autant qu'on suppose la lettre de Pætus, qui en effet lui vante la gloire d'Hippocrate. Même remarque pour la lettre d'Hippocrate à Hystanès: Hippocrate dit qu'il ne lui est pas permis de protéger, contre les maladies, des Barbares, qui sont les ennemis des Grecs, βαρβάρους ανδρας νούσων παύειν εγθρούς ύπάρχοντας Έλλήνων. Quoiqu'on puisse dire qu'Hippocrate parle ici en général d'un service médical auprès du roi de Perse, cependant il est bien vraisemblable que nous avons une allusion à la demande d'un secours contre la peste, demande qui ouvre notre correspondance. Il me semble que tout ceci est lié indissolublement.

<sup>&#</sup>x27;ll y en avait plusieurs. Voy. Heeren, de Fontibus Plutarchi, p. 94 et 96.

XLVIII PRÉFACE.

Je n'insisterai pas non plus pour remarquer qu'attribuer à Dinon ou à tout autre historien grec de la Perse une mention d'Hippocrate et de son appel auprès d'Artaxerce, est une supposition gratuite. Personne, parmi les écrivains à nous connus, parlant d'un rapport entre Hippocrate et Artaxerce, ne s'est appuyé de l'autorité d'un des historiens grecs de la Perse.

Mais je me contenterai de remarquer qu'une légende, même née en un temps pleinement historique, même produite à une époque peu éloignée de celle du personnage qui en est le sujet, ne garantit aucunement un noyau quelconque de réalité. J'en citerai un exemple irrécusable : Charlemagne, peu de temps après sa mort, devint le texte de légendes héroïques, qui ont donné naissance aux chansons de geste, célèbres dans tout l'Occident. Or, une de ces légendes fait aller Charlemagne à Jérusalem et au tombeau de Jésus. Si, l'histoire véritable étant inconnue d'ailleurs, on concluait du récit légendaire que Charlemagne a fait, soit un pèlerinage, soit une expédition dans la Terre sainte, on se tromperait. Eh bien, pour Hippocrate, l'histoire véritable fait défaut; et, des légendes que l'antiquité nous a transmises sur son compte, rien n'est à tirer, soit pour nier, soit pour affirmer. Il est possible qu'Hippocrate ait été appelé à la cour de Perse; il est possible que non. Je ne vois

<sup>&#</sup>x27;Ce qui montre le peu de foi qu'on peut accorder à ces dires et l'absence d'un fondement historique sérieux, ce sont les variations. Ainsi, d'après un renseignement conservé par Stobée (Serm. xm) Hippocrate est mis en rapport non pas avec Artaxerce, mais avec Xercès; et, comme, pour l'engager à se rendre à la cour de Perse, on lui faisait valoir la bonté du prince, il répondit : Je n'ai pas besoin d'un bon maître.

pas moyen de tirer aucune certitude des correspondances, qui ont, j'en conviens, paru dignes de foi à Soranus et à Galien, mais qui, restant toujours dépourvues de tout contrôle, et étant manifestement apocryphes, ne valent que ce que vaut une légende 1.

Hippocrate et Perdiccas. - Voici encore un autre côté des légendes hippocratiques. Ce n'est plus avec Xercès ou Artaxerce, c'est avec un roi de Macédoine qu'on lui fait déployer sa rare habileté. Je laisse parler M. Greenhill 2: « Littré, dans l'Introduction de son édition d'Hippocrate (t. I, p. 38), rejette avec raison le récit bien connu d'après lequel Hippocrate, concurremment avec Euryphon, fut appelé auprès de Perdiccas II, roi de Macédoine, et s'aperçut à certains signes extérieurs que la maladie du prince était causée par son amour pour une concubine de son père. Mais Littré ajoute : Perdiccas mourut en 414 avant J. C.; Hippocrate avait alors quarante-six ans; ce n'est donc pas dans les dates qu'est la difficulté. Cela ne me paraît pas complétement exact, car l'époque du récit est inconciliable avec l'époque généralement admise pour la naissance d'Hippocrate; et c'est là justement que gît peut-être l'objection la mieux fondée contre la vérité de cette anecdote. Soranus, qui la raconte, remarque que le fait se passa après la mort d'Alexandre Ier, père de

ď

<sup>&#</sup>x27; J'ai dit (t. I, p. 32) que Phérécyde, un des garants, cités par Soranus, pour la généalogie d'Hippocrate, était tout à fait inconnu. M. Schneider pense que ce Phérécyde n'est autre que le célèbre généalogiste (comp. Pherecydis fragmenta, par Sturz, p. 58), dont le témoignage a pu être invoqué par Ératosthène dans la généalogie des anciens Asclépiades; aussi Soranus le nomme-t-il après Ératosthène.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bemerkungen zu einer Hippocrates betreffenden Anecdote von Dr Greenbill, Prof. in Oxford; Janus, t. III, p. 357.

Perdiccas; et nous pouvons admettre que ce fut un ou deux ans au plus après le décès de ce prince. L'époque de la mort d'Alexandre n'est pas exactement connue, et la détermination de cette date dépend de la durée du règne de son fils Perdiccas, qui mourut en 414. La plus longue durée qu'on attribue à ce règne est quarante ans, la plus courte vingt. Le dernier de ces calculs placerait l'avénement de Perdiccas au trône l'an 437; Hippocrate n'avait alors que vingttrois ans, ce n'est pas un âge où un médecin s'est acquis un assez grand renom pour être appelé à la cour d'un prince étranger. Toutefois, des deux dates, celle de 437 est la plus invraisemblable pour la mort d'Alexandre; car non-seulement elle porterait le règne de ce prince à plus de soixante ans, mais encore elle supposerait qu'il vécut encore soixante-dix ans après le temps où il eut atteint l'âge de jeune homme. Par ce motif, Clinton, Fasti Hellen. (II, 222), admet avec Dodwel le temps le plus long, quarante ans, pour le règne de Perdiccas, et paraît être arrivé plus près de la vérité en plaçant à l'an 454 l'avénement au trône du fils d'Alexandre; mais alors Hippocrate, né en 460, n'avait que six ans.»

Le premier livre du Régime et Héraclite. — Dans une thèse intéressante , un jeune savant allemand, M. Bernays, s'occupant d'Héraclite, a étendu ses recherches jusque sur le premier livre du Régime. Deux points y sont traités; l'un accessoire, l'autre essentiel.

Le point accessoire, c'est la composition même du

<sup>.</sup>º Heraclitea. Particula I. Scripsit Jacobus Bernays, Hamburgensis. Bonnæ, 1848.

traité entier. Suivant M. Bermays, les trois livres du Régime ne proviennent pas d'un même auteur. A la vérité il y a dans le préambule du troisième livre un passage qui se réfère au préambule du premier livre; la promesse faite dans le préambule du premier est tenue dans le courant des trois livres, et la question du régime, poursuivie conformément aux divisions indiquées; la fin du traité des Songes ou quatrième livre rappelle les livres précédents, et ce traité même est l'achèvement du plan énoncé dans le préambule du premier livre, l'auteur y déclarant qu'il s'occupera des signes présageant les maladies, et les songes y étant considérés comme de tels présages. Mais M. Bernays ne voit dans tous ces repères qu'une fraude pour déguiser un pastiche; le traité du Régime, à son avis, est de différentes époques et de différentes mains, ce sont des livres entiers et des fragments de livres qu'un médecin a cousus ensemble; et comme ce médecin s'était fait un certain ordre suivant lequel la question du régime se déroulait commodément, il recueillait dans les ouvrages d'autrui tout ce qui allait aux divers chapitres de son propre ouvrage. Et ce compilateur n'a pas complétement caché son plan au lecteur : après avoir dit que les écrivains précédents ont traité, les uns une partie du régime, les autres une autre, et aucun l'ensemble, il se déclare décidé à user de ces écrits comme il suit : 1º les choses bien dites par les devanciers, il n'est pas possible, s'il veut en écrire autrement, qu'il en écrive bien 1; 2º quant aux choses mal dites, s'il les réfute,

<sup>1</sup> Du Régime, I, 1.

LII PRÉFACE.

montrant qu'il n'en est pas ainsi, il n'aura rien obtenu; mais s'il explique en quoi chaque chose lui paraît bonne, il aura démontré ce qu'il veut démontrer. Ainsi il s'associera aux bonnes choses, il montrera pour les mauvaises ce qu'il en est, et, pour celles que nul des devanciers n'a essayé d'exposer, il fera voir ce qu'il en est aussi '. De ces passages, M. Bernays conclut que le compilateur a inséré des fragments d'ouvrages très-anciens toutes les fois que ces fragments lui ont convenu, et que là où il n'approuvait pas les ouvrages qu'il copiait, il a tacitement substitué son opinion à la leur.

Je voudrais, si cela m'était possible, réduire ces observations, qui ont du vrai, à leur juste valeur. Le traité du Régime en quatre livres, composé ou non de pièces de rapport, forme un tont où la question est pleinement traitée suivant un certain plan. L'auteur est manifestement un médecin. L'ordre, la disposition et la suite des idées lui appartiennent. Acceptant ce qui lui paraissait bon chez ses devanciers, il a exposé ses idées propres là où celles des autres ne lui plaisaient pas. Il s'attribue expressément la découverte d'une théorie à laquelle il attache une grande importance (t. VI, p. 473). On voit que ce compilateur ne l'est point autant qu'on pourrait le croire, d'après M. Bernays. Mais, d'autre part, il est certain qu'il a emprunté à Héraclite toute une doctrine; cet emprunt, il l'a fait probablement en conservant beaucoup des tournures, des expressions, des comparaisons du philosophe; et c'est sans doute ce

<sup>&#</sup>x27; Du Régime, I, 1.

qui fait que la partie du premier livre, où se trouve surtout cet emprunt, a une physionomie si différente des autres.

En effet (et c'est là le point essentiel pour M. Bernays et celui aussi qu'il a très-nettement démontré), Héraclite a été le guide de notre auteur pour les questions relatives à la composition primordiale des êtres. L'auteur hippocratique dit que l'eau est la nourriture du feu 1. Héraclite avait dit avant lui que pour le feu il n'y a pas d'autre nourriture que l'humide '. L'auteur hippocratique assure qu'il faut s'en rapporter plutôt à la raison qu'aux yeux 3; Héraclite a jugé que les yeux, non moins que les oreilles, étaient de mauvais témoins quand la raison fait défaut . La route, en haut et en bas, όδὸς ἄνω xαὶ κάτω 5, est une figure propre à Héraclite. Les parties de parties, μέρεα μερέων, dont parle l'auteur hippocratique 6, sont une expression dont s'était servi Ænesidème conformément à la doctrine d'Héraclite 7. Enfin le célèbre passage d'Héraclite συνάψειας οδλα καὶ οὐγὶ οδλα, συμφερόμενον καὶ διαφερόμενον, συνάδον καὶ διάδον, καὶ ἐκ πάντων ἐν καὶ ἐξ ἐνὸς πάντα, est le type d'un passage très-semblable dans le livre du Régime 8.

D'un passage sur la musique (du Régime, I, 8).

¹ Du Régime, I, 3.

<sup>&#</sup>x27; Τὸ ὑγρὸν τῷ πυρὶ τροφήν εἶναι μόνον, ap. Arist. Meteor., B 2, p. 355, a 5, Bek.

<sup>3</sup> Du Régime, I, 4.

<sup>&#</sup>x27; Frag. 22, p. 364. Schleiermacher, Museum d. Alt. Wiss., I.

<sup>5</sup> Du Régime, I, 5.

<sup>6</sup> Du Régime, I, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sextus Emp. adv. Math., IX, 337.

<sup>1 1 , 4.</sup> 

— J'ai consulté sur ce passage mon savant confrère M. Vincent, si connu par ses travaux dans la musique ancienne; il m'a donné l'explication suivante : « Lorsque la lyre est bien accordée, que l'accord en est exact (άρμονίης •ρθῆς), on peut lui faire rendre trois consonnances (συμφωνίας τρεῖς : ces trois consonnances sont : la quarte, la quinte et l'octave). Mais si l'accord est mauvais, si une seule corde n'a point reçu son degré de tension normale, on ne peut plus rien tirer de bon de l'instrument, soit que l'on essaye (je lirais γευηθῆ) la première consonnance (la quarte), la seconde (la quinte) ou l'octave (διὰ παντὸς, au lieu de διὰ πασῶν, expression usitée). »

Cette explication concourt pleinement avec les corrections ingénieuses que M. Bernays (p. 18), propose: ξυλλαβήν pour ξυλλήβδην, désignant la quarte; δι' όξειῶν au lieu de διεξιων, désignant la quinte. M. Bernays, dans le courant de son travail, a signalé différentes corrections du texte hippocratique, plus ou moins importantes, plus ou moins conjecturales. Mais il en est une qui me paraît parfaitement sûre et que par conséquent je consigne ici. T. VI, p. 496, l. 4 et 5, j'ai, conformément au texte de vulg., imprimé : γνώσις άνθρώποισιν. Άγωνίη, παιδοτριδίη κτλ. Il faut lire : άνθρώποισι γνῶσις, άγνωσίη. Παιδοτριβίη ατλ. M. Bernays remarque que dans Lucien, Vit. Auct., ch. x111, Héraclite s'écrie : Καί ἐστι τωύτὸ τέρψις ἀτερψίη, γνῶσις ἀγνωσίη. Ce passage ne laisse pas de doute sur la lecture de notre texte. J'ajouterai que c'est aussi la leçon du manuscrit de Vienne, comme on peut le voir dans mes variantes. Sphacèle du cerveau. — J'ai essayé, p. 3 de ce

volume, de donner une explication d'un sphacèle du cerveau, indiqué au deuxième Livre des Maladies, § 5 et § 20, et au troisième Livre des Maladies, § 4. Mon explication étant fort conjecturale, c'est une raison pour moi de chercher d'autres rapprochements. Aussi, j'indique au lecteur une affection qui a été décrite par M. le docteur Semanas 1: « En 1846 et 1847, pendant qu'il exerçait la médecine à Alger, il observa un certain nombre de cas d'affections vertigineuses dont les symptômes lui parurent tout d'abord rappeler assez exactement le mal de mer. Des individus qui s'étaient couchés bien portants se trouvaient réveillés au milieu de la nuit par des sueurs abondantes et par des maux de cœur intenses; puis des vomissements auxquels se joignaient souvent des tranchées suivies de diarrhées; ralentissement du pouls et vertiges. Le matin les malades se sentaient soulagés; ils passaient assez bien la journée; mais les accidents reparaissaient la nuit suivante. Le symptôme le plus caractéristique de cette affection était le vertige; ce vertige était tel, que ceux des malades qui avaient navigué ne pouvaient mieux le comparer qu'à celui que provoque la mer. On remarquera que cette affection a été observée dans une contrée essentiellement sujette aux fièvres paludéennes. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Du Mal de mer, Paris, 1850. Je cite d'après la Gaz. médicale de Paris, 1850, p. 739.

## ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

# DES MALADIES. LIVRE DEUXIÈME.

#### ARGUMENT.

Le Deuxième livre des Maladies (cette désignation est tout à fait arbitraire; ce deuxième livre n'est pas la suite du premier et n'a pas pour suite le troisième) expose une série de maladies où la description tient peu de place, mais où le traitement en tient beaucoup. Il est souvent très-aisé de reconnaître et de nommer l'affection dont l'auteur hippocratique a voulu parler; mais, quelquefois aussi, la chose est fort difficile. Il ne m'a pas toujours été possible d'éclaircir ces obscurités, et, dans ce cas, je me suis borné à y joindre quelque vague intitulé indiquant au lecteur qu'ici je ne puis lui servir de guide. Cependant il est, dans cette catégorie, deux points qui, faisant exception, méritent un examen spécial : l'un est l'objet d'une explication très-sûre; l'autre, d'une conjecture qui ne me paraît pas sans quelque probabilité.

Il est parlé, au § 59, d'une maladie ainsi désignée: poumon tombant contre le côté (ὁ πλευμῶν προσπεσῶν ἐς τὸ πλευρόν; et, comme disent les traducteurs latins: pulmo in latus procumbens). Qu'est-ce que cela signifie, et de quoi s'agit-il? Il s'agit des fausses membranes qui se développent dans la pleurésie et du bruit de frottement qui en est la conséquence. L'auteur, après avoir indiqué la toux et la douleur de côté, ce qui conduit à l'idée d'une affection de poitrine, ajoute: « Un bruit comme de cuir se fait entendre . » Ceci est décisif dans une

<sup>&#</sup>x27; Ceci est représenté dans les traductions latines par : sanguis velut co-

description qui d'ailleurs offre les caractères d'une pleurésie. Il ajoute encore : « On dirait que le malade respire par la poitrine. » Une telle phrase nous montre l'auteur hippocratique essayant de se rendre compte du bruit insolite que son oreille percevait dans l'acte de la respiration.

Les Hippocratiques étaient des observateurs très-attentifs. Notre auteur avait fort bien remarqué que ce bruit qui le frappait pouvait se produire dans la poitrine après l'opération de l'empyème. « Si cette affection, dit-il, survient à la suite d'une blessure ou d'une incision pour l'empyème (cela arrive quelquefois)... » En effet, cela arrive quelquefois; on lit dans le livre de M. Fournet : « En certains cas d'opérations de l'empyème et en un grand nombre de cas de pleurésie, le bruit de frottement pleurétique témoigne, par son apparition, du rapprochement qui s'est opéré entre les deux surfaces pleurétiques; il témoigne de l'étendue de ce rapprochement et du volume qu'a repris le poumon longtemps comprimé par un épanchement. Chez un de nos malades, ce signe a été plus fidèle que l'auscultation et que la percussion : le poumon s'était re-, mis en contact avec les côtes; mais, sa couche périphérique étant assez fortement indurée, il en résultait une obscurité assez grande dans le son de ce côté de la poitrine, et une diminution assez marquée des bruits respiratoires; et ces deux circonstances faisaient croire à tort que le poumon était encore maintenu à distance des côtes par une couche de liquide 1. » C'est sans doute, en cas d'opération de l'empyème et d'ouverture de la poitrine, le mouvement de rapprochement du poumon vers les côtes, qui a suggéré aux Hippocratiques l'idée d'appeler cette maladie : Poumon tombant sur le côté.

On sait que Laennec, après avoir découvert l'auscultation, reconnut que des faits d'auscultation se trouvaient déjà consi-

rium stridet. Mais on verra dans la note relative à ce passage et dans les variantes des mss. les raisons qui donnent toute certitude à mon interprétation.

Recherches sur l'auscultation des organes respiratoires, t. I, p. 219.

gnés dans la Collection hippocratique, sans que personne, ni luimême, y eût fait jamais attention1. Le passage cité par Laennec estici, § 61; il est ainsi concu: « Si, appliquant l'oreille contre la poitrine, vous écoutez pendant longtemps, cela bout comme du vinaigre. » Comme il s'agit d'une hydrothorax aiguë, il est difficile de dire de quel bruit parle l'auteur hippocratique. Mais il mettait l'oreille contre la poitrine; et ainsi il était dans la bonne voie pour étudier les sons qui se produisent dans la cavité thoracique. C'est de la sorte qu'il avait reconnu le bruit de frottement; c'est de la sorte encore qu'il avait constaté le bruit de fluctuation dans le cas d'empyème. A cela se bornent les découvertes des Hippocratiques; mais, par cela même, il est certain qu'ils possédaient la pratique d'écouter la poitrine, et qu'ils avaient perçu différents bruits caractéristiques. Tous ces essais, déjà très-bien conduits, ont dormi dans leurs livres, sans être développés, sans même être compris, jusqu'à Laennec, qui, contrôlant l'oreille par l'anatomie pathologique, a poussé si loin l'auscultation et rendu un tel service au diagnostic.

Voilà ce que signifie le poumon tombant contre le côté; voyons maintenant ce que signifie le sphacèle du cerveau. Il est parlé, dans le Livre deuxième des maladies, § 23, d'un sphacèle du cerveau; celui-là n'est l'objet d'aucun doute; c'est une affection cérébrale accompagnée d'une lésion des os et des parties externes, j'ai discuté ce point t. V, p. 581, dans l'Argument des Prénotions coaques, et on trouve des exemples caractéristiques de ce qu'entendaient par là les Hippocratiques, dans Épid. VII, 35. Mais il est un autre sphacèle du cerveau, qui n'a rien de commun avec le précédent et dont la nature est tout à fait problématique.

De ce dernier sphacèle cérébral nous avons trois descriptions : la première et la seconde sont dans le *Deuxième livre* des maladies, § 5 et § 20, et dans le *Troisième livre des maladies*, § 4. Ces trois descriptions, à vrai dire, n'en font qu'une;

De l'asucultation médiate, 3º édit., t. I, p. 37.

### DES MALADIES, LIVRE DEUXIÈME.

car elles sont calquées l'une sur l'autre. Voici les traits principaux de la maladie : douleur s'étendant de la nuque au rachis, froid gagnant le cœur, défaillance, sueur, suffocation. A la vérité, la description qui est dans le Troisième tière présente des différences : au lieu de défaillance, ἀψυχίη, elle donne ἀνηχουστίη, surdité; au lieu de froid gagnant le cœur, elle donne froid gagnant la tête : ceci paraît tout à fait une fausse leçon, κεφαλήν au lieu de καρδίην, et rend d'autant plus suspect ἀνηχουστίη au lieu de ἀψυχίη. Elle donne aussi ἄφωνος, perte de la parole, au lieu de ἄπνοος, suffocation.

Tout en tenant compte de ces dissérences, il reste dans les trois descriptions une maladie avec douleur allant de la nuque au rachis et avec sueur. Ces deux signes augmentent notablement la créance que l'on peut accorder aux autres indiqués dans les deux premières descriptions, à savoir, le froid au cœur, la défaillance et la suffocation. Une telle réunion de symptômes porte l'idée vers la maladie cardiaque des anciens. M. le professeur Hecker (Der englische Schweiss, p. 185-199) a clairement démontré la grande ressemblance de la maladie cardiaque avec la suette anglaise, qui, à la fin du xve siècle et dans le courant du xvie, exerca de si cruels ravages en Europe; et, à son tour, la suette anglaise a des analogies évidentes avec la suette miliaire, qui règne encore dans quelques localités, en Picardie particulièrement. La douleur du rachis a été notée dans la suette anglaise (Hecker, ib., p. 148, note). L'auteur hippocratique parle d'hémorrhagies par le nez ou par la bouche; on peut encore voir chez Hecker, p. 204, que dans l'épidémie d'Abbeville, en 1733, les épistaxis furent fréquentes, même jusqu'à la syncope, et que les femmes furent souvent prises de flux sanguins par les voies génitales. Ces rapprochements me permettent de proposer comme une question à examiner si ce prétendu sphacèle du cerveau ne serait pas une forme de la maladie cardiaque, maladie caractérisée par un trouble dans les fonctions du cœur, la menace de syncope et une sueur profuse.

Il est souvent question, dans ce livre et dans le suivant, d'infusion dans le poumon, έγχειν ές τὸν πλεύμονα. Il s'agit de remèdes ayant une vertu maturative et excitante, que l'on faisait boire au malade quand il y avait dans le poumon quelque abcès dont on voulait hâter la maturation et provoquer la rupture dans les bronches. Quoi qu'il en soit de la nature des remèdes administrés ainsi, il est évident, par l'expression employée, qu'on avait l'intention d'agir directement sur le poumon et que l'on croyait le mettre en contact avec le médicament. En effet ce fut une opinion très-accréditée dans la haute antiquité qu'une portion des boissons s'engageait dans les voies respiratoires et arrivait jusqu'au poumon. On trouvera, à la fin du Quatrième livre des maladies, une digression fort développée, où l'auteur prouve que cette opinion est une complète erreur. Mais notons qu'elle figure dans les Deuxième et Troisième livres des maladies.

En parcourant, dans ce livre, ce qui est relatif au traitement, on reconnaîtra que l'auteur expose avec beaucoup de détail et de soin l'emploi de la ptisane ou décoction d'orge passée ou non passée, du mélicrat, du vin, de l'oxymel et du bain. Je remarque que tout cela est un commentaire excellent et trèsinstructif de ce qui est dit dans le livre du Régime des maladies aiguës. (Voy. t. II, p. 277, le § 7 et les §§ 14, 15, 16, 17 et 18.) On a ici en pratique ce qui est là en précepte. Vu la parfaite concordance de ces deux documents, il est certain qu'ils appartiennent, sinon au même auteur, sinon à la même école, du moins à la même époque médicale.

Ce Deuxième livre des maladies ne nous est certainement pas parvenu dans son intégrité. Il n'a point de commencement véritable, et il s'ouvre par un fragment. Cela se confirme par une autre considération, à savoir que les onze premiers paragraphes sont suivis de onze autres qui en sont une répétition presque textuelle. On a donc encore ici un exemple de ces désordres, de ces mutilations qui ont affecté la Collection hippocratique à une époque très-ancienne, à une époque qui pré-

cède la fondation des établissements littéraires et scientifiques d'Alexandrie. (Voy. t. I, p. 265 et suiv.)

J'ai employé souvent les mots aliments de céréales, une expression équivalente me manquant pour rendre ce que l'auteur hippocratique nomme τὸ σιτίον οιι τὰ σιτία. En effet, il distingue σιτίον de ὄψον; σιτίον, c'est ce qu'on mange avec la viande ou les légumes, etc; c'est le pain ou la polenta (pâte d'orge). 'Όψον au contraire désigne les mets proprement dits, ce que nous appelons plats. Le lecteur voudra donc bien prendre aliments de céréales comme traduction de σιτίον. On voit par là que dans les temps hippocratiques l'alimentation ordinaire était, dans ce point, ordonnée comme la nôtre : du pain ou de la pâte d'orge pour accompagner la viande ou les légumes.

Notre Deuxième livre est plein de l'emploi que les anciens Grecs fesaient du vomissement. Cette pratique avait passé des habitudes hygiéniques dans la thérapeutique; c'était une opération fort laborieuse : on se gorgeait d'aliments différents, suivant le but proposé, et au bout d'un certain temps on en provoquait l'expulsion. Il est fait grand usage de la cautérisation. Les évacuations par le haut et par le bas sont administrées très-fréquemment. La purgation de la tête se fait par les errhins. L'alimentation et les exercices sont réglés avec soin. En somme, la médication est active et bien loin de cette inaction expectante qu'on a quelquesois, mais à tort, attribuée à Hippocrate.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2255 = E, 2144 = F, 2144 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes = L, 2332 = X, 2148 = Z,

Imp. Corn. ap. Mack = K', Imp. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Vindob. =  $\theta^{1}$ .

### EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Voyez pour cela la bibliographie, t. VI, p. 439, et ajoutez: G. E. Stahl, de Febre lethifera Hipp. ad libr. de Morb. II, 4. Hal., 4711. — Andr. O. Goelicke, de Morbo ructuoso Hipp. de Morb. libr. II. Francof. ad Viadr. 4734. 4.

<sup>&#</sup>x27; Je n'ai eu pour ce livre que la collation de Mack.

## ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

- 1. Οὐρέεται πολλὸν ὅταν ὑπερθερμανθῆ ἡ κεφαλή τήκεται γὰρ ἐν αὐτῆ τὸ φλέγμα τηκόμενον δὲ χωρέει τὸ μὲν ἐς τὰς ρῖνας, τὸ δὲ ἐς τὸ στόμα, τὸ δὲ διὰ τῶν φλεβῶν αἱ ἄγουσιν ¹ἐς τὸ αἰδοῖον ὅταν δὲ ἐς τὸ αἰδοῖον ἀφίκηται, οὐρέει καὶ πάσχει οἶά περ ὑπὸ στραγγουρίης. ᾿Αμβλυώσσουσι οὲ, ὅταν ἐς τὰ ἐν ²τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι φλέβια ἐσέλθη φλέγμα ὑδαρεστέρη τε γὰρ γίνεται ἡ ὅψις καὶ θολερωτέρη, καὶ τὸ λαμπρὸν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ οῦχ ὁμοίως λαμπρόν ἐστιν, οὐδὲ καταφαίνεται ἐν αὐτῷ, ³ἐὰν ἐθέλη ὁρᾶν, ὁμοίως ός καὶ ὅτε λαμπρὸς καὶ καθαρὸς ἦν. Οὕτος ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι μάλιστα ὑγιάζεται. ᾿Ην δὲ χρόνῳ ὕστερον πολλῷ ὑποστρέψη ἡ νοῦσος, τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς παχύνεται, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα αἴρεται καὶ παχύνεται καὶ εὐχροέει. ⁴Τούτῳ τὸ φλέγμα ἐς τὰς σάρκας τρέπεται, καὶ ὑπὸ τούτου δοκέει παχὸς εἶναι · αὶ γὰρ σάρκες, ἄτε διάβροχοι ἐοῦσαι καὶ ἡρμέναι καὶ ἀραιότεραι, ἕλκουσιν ἐκ τῶν φλεβῶν αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο δοκέουσιν εἴχροοι εἶναι.
- 2. <sup>6</sup> Έτέρη νοῦσος ἡ κεφαλὴ ἐλκέων καταπίμπλαται, καὶ τὸ σῶμα οἰδέει, καὶ ἡ χροιὴ ἰκτερώδης, καὶ ἄλλοτε ἄλλη τοῦ σώματος ἔλκεα ἐκφύει, καὶ πυρετὸς λαμβάνει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ <sup>6</sup> ἐκ τῶν ὤτων ὑὸωρ ρεῖ. Τούτω, ὅταν ἐν τῆ κεφαλῆ φλέγμα ὑπόχολον <sup>7</sup> ἐντραφῆ, τὰ μὲν ἔλκεα γίνεται, ὅταν τὸ βρέγμα διάβροχον γένηται τῷ φλέγματι καὶ τῆ χολῆ, καὶ ἀραιὸν ἔη καὶ <sup>8</sup> ἄλες τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολή <sup>1</sup> ἴσταται γὰρ τοῦτο καὶ σήπεται καὶ ἐλκοῦται <sup>2</sup> ἐς οὲ τὰ ὧτα λεπτυνόμενον τὸ φλέγμα διαδιδοῖ. <sup>2</sup> Εν δὲ τῷ ἄλλω σώματι τὰ τε ἕλκεα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τοῖσιν ἐν τῆ κεφαλῆ γίνεται. <sup>9</sup> συσσηπομένου τοῦ αἴματος

<sup>&#</sup>x27; Εἰς (bis) ΕΗΙ. - ἀπίκηται, al. manu ἀρ Η. - ἀμδιυώττουσι vulg. - ἀμ-διυώσσουσι (Η, al. manu ττ), Mack. — ² τοῖς GIJK. - εἰσέλθη ΕΚ. - τε οπ. Κ0. - θολερωτέρα G. — ³ ἄν ΕΗθ. - λαμπρῶς καὶ καθαρῶς θ. - ἡμέραις J. - αῖ-ρεται Frob. — ⁴ τοῦτο vulg. - τούτω θ, Mack. - εἰς vulg. - ἐς ΕΗ. - αῖ τε, al. manu ἄτε Η. - οὖσαι ΕΙΚ. — ⁵ ἕτερος G. - ἐτέρα Ε. - ἐ. ν. οπ. I. - ἐλκέων repetit Ε. - οἰδαίνει J. - ἰκτεριώδης Η. - ἐχθύει, al. manu φ Η. — ͼ ἐκ τῶν ὧτων θ, Mack. - ἐχ τοῦ νώτου vulg. — ² ἐντραχῆ (sic) θ. —  $^*$  Gal. GI., p. 422, not.: ἄλες τὰ κλμυρὸν φλέγμα παρ' ἰπποκράτει ἐν τῷ πρώτῳ περὶ νούσων καὶ

# DES MALADIES. LIVRE DEUXIÈME.

- 1. (Maladie causée par la pituite avec difficulté d'uriner et amblyopie, Comp. les maladies dites épaisses des Affect. int.) Une urine abondante est rendue quand la tête a subi un excès de chaleur. En effet le phlegme s'y fond, et, fondu, il coule d'une part aux narines, d'autre part à la bouche, d'autre part à travers les veines qui conduisent aux génitoires. Quand il est arrivé là, les patients urinent et éprouvent des accidents comme ceux de la strangurie. Ils ont de l'amblyopie quand du phlegme pénètre dans les veines des yeux; car la vue devient plus humide et plus trouble, le brillant de l'œil n'est plus aussi brillant, et, si on veut regarder, les objets ne sont plus apparents comme quand il était pur et limpide. Ce patient guérit en quarante jours au plus. Si, longtemps après, la maladie revient, la peau de la tête s'épaissit, le reste du corps se gonfle, s'épaissit et prend bonne couleur. Dans ce cas le phlegme pénètre dans les chairs, et c'est ce qui donne l'apparence de l'embonpoint. En esset les chairs, étant humectées, gonslées et plus lâches, attirent le sang hors des veines; de là vient la bonne coloration apparente.
- 2. (Autre maladie causée par la pituite avec ulcérations.) Autre maladie : la tête se remplit d'ulcères, le corps se gonfle, la couleur devient ictérique; des ulcères se forment çà et là sur le corps; il survient de la fièvre de temps à autre, et de l'eau coule des oreilles. En ce cas, quand un phlegme sub-bilieux s'entretient dans la tête, les ulcères naissent par l'humidité que le phlegme et la bile produisent au sinciput, et par l'état d'atténuation et d'abondance du phlegme et de la bile; il en résulte stagnation, corruption et ulcération; le phlegme atténué pénètre dans les oreilles. Pour le reste du corps, les ulcères se

έν τῷ δευτέρφ. — 9 σεσηπομένου vulg. - συσσηπομένου ΕΚ, Mack. - συσηπομένου IJ, Ald., Frob. - σεσηπότος Lind. - άλισθέντος Lind.

- καὶ τῆς χολῆς, ἢ ἀν τύχῃ άλισθέντα ταύτη γὰρ ἡ σὰρζ σήπεται καὶ ξλκοῦται,  $^1$ καὶ προσκατασήπει τὸ ἐσελθὸν τοῦ φλέγματος καὶ τῆς χολῆς, καὶ γίνεται πῦον.
- 3. <sup>2</sup> Έτέρη νοῦσος περιωδυνίη τὴν χεφαλὴν ἔσχει, καὶ ἐμέα κολὴν, καὶ δυσουρέει, <sup>8</sup> καὶ παραφρονέει. Οὖτος περιωδυνέει μὲν ὁπὸ τῆς ὑπερθερμασίης τῆς κεφαλῆς, παραφρονέει δὲ ὅταν τὸ αἶμα τὸ ἐν τῷ κεφαλῆ ὑπὸ χολῆς ἢ φλέγματος 'ὑπερθερμασθῆ καὶ κινηθῆ μᾶλλον τοῦ εἰωθότος · ἐμέει δὲ χολὴν ἄτε κεκινημένης αὐτῆς ἐν τῷ σώματι, καὶ ἡ κεφαλὴ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἔλκει ἐφ' ἑωυτὴν, <sup>5</sup> καὶ τὸ μὲν παχύτατον ἐμέει, τὸ δὲ λεπτότατον ἕλκει ἐς ἑωυτήν · οὐρέει δὲ καὶ ἐν ταὐτῃ ὑπὸ τῶν αὐτῶν, ὡς καὶ ἐν τῆ πρόσθεν εἴρηται.
- 4. <sup>7</sup> Έτέρη νοῦσος ἢν περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλέδια ὑπερεμήση, τὸ μὲν οὐνομα οὐχ ὀρθὸν τῆ νούσω, <sup>8</sup>οὐ γὰρ ἀνυστὸν ὑπερεμήσαι οὐσὲν τῶν φλεδίων οὐτε τῶν ἐλασσόνων οὐτε τῶν μειζόνων · ὀνομαίνουσι δὲ καὶ φασὶν <sup>9</sup> ὑπερέμετον · εἰ δ' ὡς μάλιστα ὑπερεμήσειε, νοῦσος ὑπ' αὐτοῦ <sup>10</sup> οὐχ ἔοιχεν ἄν γίνεσθαι · ἀπ' ἀγαθοῦ γὰρ καχὸν οὐχ οἶόν τε <sup>11</sup> γενέσθαι, <sup>12</sup>οὐδ' ἀγαθον πλέον τοῦ δέοντος οἷόν τε γενέσθαι, ἀλλ' ὑπερεμέειν δοχέει ὅταν ἐς τὰς φλέδας χολὴ ἢ φλέγμα ἐσέλθη. Μετεωρίζονταί <sup>13</sup>τε γὰρ αὶ φλέδες καὶ σφύζουσι, καὶ ὀδύνη κατὰ πᾶσαν τὴν κεφαλὴν ἐγγίνεται, καὶ <sup>14</sup>τὰ ὧτα ἢχέει, καὶ ἀχούει οὐδέν · καὶ ἡχέει μὲν ἄτε τῶν φλεδίων σφυζόντων καὶ παλλομένων, τηνικαῦτα ἀρρ ἦχος ἔνεστιν ἐν τῆ χεφαλῆ, βαρυηχοεῖ δὲ τὸ μέν τι <sup>13</sup>ὑπὸ τοῦ ἔσωθεν ψόφου καὶ ἤχου, τὸ δὲ ὅταν ὁ ἐγκέφαλος καὶ τὰ φλέδια τὰ περὶ αὐτὸν ἐπαρθῆ. <sup>16</sup> 'Ἰπὸ γὰρ τῆς ὑπερθερμασίης ἐμπίπλησι τὸ κατὰ τὸ

<sup>&#</sup>x27; Καὶ ΕGHIJK, Ald., Lind., Mack. - καὶ οπ. vulg. - τε καὶ τῆς ΕJK, Lind., Mack. - ² ἔτερος G. - ἄλλη H. - ἐτέρα ΕJ. - περιοδυνίη IJ. - ³ καὶ.... κεφαλῆς οπ. J. - μὲν οπ., restit. al. manu H. - ⁴ ὑποθ. GK, Ald. - τῆς χολῆς pro αὐτῆς HQ'θ. - ὑπερθερμασίης θ. -- ⁵ καὶ.... ἐωυτὴν οπ. GIJK. - ἔλκει οπ. (Ε, restit. al. manu post ἐωυτὴν) Hθ. - ἐφ' Lind. -- ὁ καὶ οπ. FGLIK, Lind. -- ² ἔτέρα ΕG. - ἐ. ν. οπ. Iθ. -- ὁ οὐ H. - - οὐδὲ vulg. -- ἢ ὁπεραίμετον G. - ὑπερεμέειν (Ε, al. manu ὑπερέμετον) HLθ. - ὑπεραίμήσειε G. -- ἰν οπο γενικήσειε γενικό το ἀν οπο νulg. -- ἀπο ΕΗ. -- ἰ' Post γ. addit οὐδ' ἀπό κακοῦ ἀγαθὸν γένοιτο (γένοιτ' Ε) ἔν vulg. - οὐδ'.... ἄν οπι. Hθ. -- ἰ² οὐδ' αὖ (αὖ οπι., Η restit. al. manu, θ) vulg. -- τε οπ. FIJ. - Post γενέσθαι addit οὐδ' ἀπὸ κακοῦ ἀγαθὸν γένοιτ' ἄν Η. - θολερὸν pro χολὴ ἢ Lind. - καὶ pro ἢ L. - αἵμα pro φλέγμα GIKL, Lind. - εἰσέλθη Ε. -- ἰ³ τε ΕΗθ. - τε οπ. vulg. -- ἰ⁴τὰ οπ. F. - (καὶ Κ) βαρηκοεῖ vulg. - βαρυκοεῖ ΕGIJK, Ald. - βαρυηκοεῖ Η. - μέν τοι Κ. -- ιι δη and addunt καὶ ΕΗ. -- ιι τὰ pro ὑπὸ θ. - κενὸν vulg.

développent de la même façon que ceux de la tête, par la corruption simultanée du sang et de la bile là où la chance accumule ces liquides. En effet, en ce point, la chair se corrompt et s'ulcère; à fur et mesure elle corrompt ce qui afflue, phlegme et bile, et elle devient du pus.

- 3. (Affection cérébrale aiguë. Par la comparaison avec le § 14, il paraît s'agir d'une otite.) Autre maladie : une douleur intense tient la tête; vomissement de bile, dysurie et délire. Le patient a de la douleur par l'excès de chaleur de la tête. Il délire, le sang de la tête étant échauffé et mis en mouvement plus que d'habitude par la bile ou le phlegme. Il vomit de la bile, ce liquide étant ému dans le corps, et la tête, en raison de la chaleur, l'attirant à soi : de la sorte, la partie la plus épaisse est vomie, la partie la plus ténue est attirée. Il urine par les mêmes causes déduites dans le cas précédent.
- 4. (Affection cérébrale avec éruption d'un liquide purulent par les narines ou la bouche, cette affection est attribuée aux veines qui revomissent; remarque sur l'impropriété de cette expression.) Autre maladie : les veines autour du cerveau revomissent; ce mot, à la vérité, n'est pas juste pour la maladie; car il n'est pas possible qu'aucune des veines, grandes ou petites, revomissent; toutefois on nomme cela revomir. Si, dans le fait, les veines revomissaient, sans doute il n'en résulterait pas de maladie; en effet, un bien ne peut produire du mal, ni même un bien disproportionné. Mais les veines semblent revomir quand il y entre de la bile ou du phlegme; elles se gonslent, elles battent; de la douleur occupe la tête entière; les oreilles bourdonnent et le patient n'entend rien. Il y a bourdonnement à cause du battement et des pulsations des veines; c'est alors en effet que les oreilles bourdonnent. Il y a dureté d'ouïe, d'une part à cause du bruit et du bourdonnement intérieurs, d'autre part à cause du gonflement du cerveau et des veines

<sup>-</sup> κενεὸν FGHIJKO, Lind., Mack. - ἀέρος Ε. - ὡς om. (Ε, restit. al. manu) ΚΘ. - παρέχοντες, al. manu ος Ε. - βαρηκοεῖ vulg. - βαρυκοεῖ EGIJK, Ald. - βαρυκοεῖ Η. - βαρυκοέει Θ.

οὖς κενεὸν ὁ ἐγκέφαλος ἑωυτοῦ, καὶ ἄτε οὐκ ἐνεόντος τοῦ ἠέρος ἰσοπληθέος, ὡς καὶ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ, οὐοὲ τὸν ἢχον ἴσον παρέχοντος, οὐκ ἐνσημαίνει οἱ τὰ λεγόμενα ὁμαλῶς, καὶ ἀπὸ τούτου βαρυηκοέει. Οὖτος, ἢν μὲν βαγἢ ¹αὐτῷ ἐς τὰς βῖνας ἢ ἐς τὸ στόμα ὕδωρ καὶ φλέγμα, ὑγιὴς γίνεται ²ἢν δὲ μὴ βαγἢ, ἑδδομαῖος μάλιστα ἀποθνήσκει. Ἦν δὲ ³αὶ ἐν τῷ κεφαλἢ ὑπερεμέσωσι φλέβες, ὑπερεμέσωσι δὲ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὰ καὶ ἐν τῷ πρόσθεν εἴρηται σημήϊον δὲ ὅτι τοιούτῳ τρόπῳ ὑπερεμέσωσι τόδε · ὅταν τις ἢ χεῖρα τοῦτο πάσχουσαν ἐπιτάμῃ ἢ κεφαλὴν ἢ ἀλλο τι τοῦ σώματος, τὸ αἷμκ μέλαν βέει καὶ θολερὸν καὶ νοσῶδες · ⁵καίτσι οὐ δίκαιον κατ' οὐνομα, ἀλλ' ἐρυθρὸν καὶ εἰλικρινὲς ῥεῖν. 'Όταν δὲ ὑπερεμέσωσιν ὑπὸ τῶν αὐτῶν, ἴσγει ὀδύνη καὶ τοῦ αἴματος, σκοτοδινίη ὰὲ ὅταν ἄλες ἐπὶ ¹τὸ πρόσωπον χωρήσῃ τὸ αἴμα, βάρος δὲ ἄτε τοῦ αἴματος πλέονος ἐόντος ἐν τῷ κεφαλῆ καὶ θολερωτέρου καὶ νοσωδεστέρου ἢ εἴωθεν.

¹ Αὐτὸ H. —² εἰ ΕΗ. —³ αὶ Hθ. – αὶ οπ. vulg. — 'δ' ΕΗ. – τι pro τις J. – ῥέη Κ. —⁵ καὶ pro καίτοι FGIJK. – οὐδὲ (οὐ, H al. manu οὐδὲ, θ) αἴμα (αἴμα οπ., H restit. al. manu, θ) δίκαιον εἰπεῖν (εἰπεῖν οπ., H restit. al. manu, θ) κατ' οὖνομα (κατὰ τὸ οὔνομα ΕΗ), ἀλλ' (ὅτι οὐδʾ al. manu pro ἀλλ' Η) ἑρ. καὶ εἰλ. ῥεῖν (ῥεῖ Ε; ῥέον Lind.) vulg. — 'δ' ΕΗ. – γοῦν pro δὲ Lind. – ὑπὸ θ. – ἀπὸ vulg. – σκοτοδινίη (bis) EFGHIJK, Ald., Lind., Mack. – σκοτοδυνίη (bis) vulg. – Post βάρος addit ἔχει vulg. – ἔχει οπ. (H, restit. al. manu) θ. — 'τὸ οπ. P'. – ὅταν pro ἄτε Κθ. – πλείονος vulg. – πλέονος θ. – θολωδεστέρου ΕΗΡ'. – χολωδεστέρου Q'. – χολερωτέρου θ, Mack. – ἢ ἔσωθεν vulg. – ἢ εἰωθεν conjicit Coray Mus. Oxon. consp., p. 21. – Cette conjecture de Coray me paraît excellente. — 's σρ. ἐγ. οπ. (H, restit. al. manu) θ. – ἐπὶ pro ἐκ J. – καρδίην ΕΗθ. – καρδίαν vulg. — '\* καὶ θ. – καὶ οπ. vulg. – ἑμέει αἴμα ΕΗ. — 'θ σρακελίζει ΕΗΙΚθ. – σρακελίζεται vulg. — γὰρ pro δὲ ΕΗ. – τρόπω τ. οπ. (H, restit. al. manu) θ. – ὅταν Η. – ἢ ὅταν pro δκ. ἢ Ε, – ὁκό-

cerébrales; l'excès de chaleur fait que le cerveau emplit le vide qu'il a vers l'oreille; dès lors l'air n'est plus en même quantité qu'auparavant, et ne rend plus le même son; les paroles ne sont plus aussi significatives, c'est ce qui fait que l'ouïe est dure. En ce cas, si de l'eau et du phlegme font éruption par les narines ou par la bouche, le patient guérit; sinon, il meurt d'ordinaire vers le septième jour. Si les veines de la tète revomissent (elles revomissent par les mêmes causes énoncées dans ce qui précède), voici ce qui montre que les choses se passent ainsi : quand on incise le bras, ou la tête, ou toute autre partie ayant cette affection, il s'en écoule un sang noir, trouble et morbide. Or, ce n'est pas de nom seulement, c'est rouge et pur que le sang doit couler. Quand donc les veines revomissent par les mêmes causes, il y a douleur, vertige et pesanteur de tête; douleur par l'excès de chaleur du sang, vertige par l'afflux du sang au visage, pesanteur, parce que le sang est plus abondant dans la tête, plus trouble et plus morbide que d'habitude.

5. (Il ne s'agit pas ici de sphacèle du cerveau; cela est évident, mais de quoi s'agit-il? Voy. une conjecture, Argument, p. 3.) Sphacèle du cerveau : quand le cerveau se sphacèle, une douleur ya de la tête au rachis et gagne le cœur; il y a défaillance, sueur, insomnie; le sang coule des narines, et souvent il est vomi. Voici comment le cerveau se sphacèle : un excès de chaleur, un excès de froid, un excès de bile, un excès de phlegme survenant au delà de l'ordinaire, soit l'un, soit l'autre, le cerveau s'échauffe et communique sa chaleur à la moelle dorsale; la moelle cause de la douleur à l'épine. La défaillance vient de ce que le phlegme ou la bile se portent sur le cœur, et ils ne peuvent pas ne pas s'y porter vu qu'ils sont en mouvement et plus liquides. La sueur vient de la souf-

ταν οπ. 0. — " ή οπ. Ald. – ὑπερθερμαίνει (ὑπερθερμαίνεται, E al. manu ὑπερθερμαίνει, GHIJKθ, Ald.) καὶ τὸν ν. μ. καὶ (καὶ οπι., E al. manu καὶ, Hθ) διαθερμαινόμενος (διαθερμαίνει, E al. manu διαθερμαινόμενος, Hθ) καὶ οὐτος vulg. —  $^{12}$  δ' EH. – καρδίαν H. —  $^{13}$  προσίσταται, al. manu προσίστασθαι H. – δὲ οπι. θ. – δ' EH.

σμένων: ίδρως δὲ ¹γίνεται ὑπὸ πόνου τὸ αἶμα δὲ ἐμέει ὅταν αἱ φλέβες ²αἱ μὲν ἐν τἢ κεφαλἢ ὑπὸ τοῦ ἐγκεφάλου θερμανθῶσιν, αἱ δὲ
παρὰ τὴν ράχιν ὑπὸ τῆς ράχιος, ἡ οὲ ράχις ὑπὸ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ,
ὁ δὲ ³μυελὸς ὑπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ὅθεν περ πέφυκεν ὅταν οὖν θερμανθῶσιν αἱ φλέβες καὶ τὸ ⁴αἶμα ἐν αὐτῆσι ζέση, διαδιδοῦσιν αἱ μὲν ἀπὸ
τῆς κεψαλῆς ἐς τὰς ρῖνας, αἱ δ' ἀπὸ τῆς ράχιος αἱμορρόοι ἐς τὸ σῶμα.
Οὖτος τριταῖος ἀπόλλυται ἢ πεμπταῖος ὡς τὰ πολλά.

- 6. 6 Έτέρη νοῦσος ἔξαπίνης όδύνη λαμβάνει τὴν κεφαλὴν, καὶ παραχρῆμα άφωνος γίνεται καὶ ἀκρατὴς ἐωυτοῦ. Οὖτος ἀποθνήσκει ἐν ἐπτὰ ἡμέρησιν, ἢν μή μιν πῦρ ἐπιλάδη 6 ἢν γὰρ ἐπιλάδη, ὑγιἡς γίνεται. Πάσχει δὲ ταῦτα, ὅταν αὐτῷ μέλαινα χολὴ ἐν τῆ κεφαλῆ κινηθεῖσα ρυῆ, καὶ μάλιστα καθ δ τὰ πλεῖστά 7 ἐστι φλέδια, ἐν τῷ τραχήλῳ φημὶ καὶ τοῖσι στήθεσιν ἔπειτα καὶ τῆ ἔξῆς ἀπόπληκτος γίνεται καὶ ἀκρατὴς, ἄτε τοῦ αἴματος ἐψυγμένου. Καὶ ἢν κρατήση ώστε τὸ αἴμα θερμανθῆναι, ἤν τε ὑπὸ τῶν προσφερομένων ἤν 8 τε ὑφ' ἐωυτοῦ, μετεωρίζεταί 9 τε καὶ διαχέεται , καὶ κινέεται, καὶ τὴν πνοιὴν ἐσάγεταί τε καὶ ἀγρέει καὶ 10 χωρίζεται τῆς χολῆς, καὶ ὑγιἡς γίνεται. \*Ην δὲ μὴ κρατήση, ψύχεται ἐπὶ μᾶλλον καὶ ὅταν παντάπασι ψυχθῆ καὶ ἐκλίπῃ ἐξ αὐτοῦ τὸ θερμὸν, πήγνυται καὶ κινηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ ἀποθνήσκει. \*Ην δὲ ἐκ 11 θωρήξιος ταῦτα πάθη, πάσχει ὑπὸ τῶν αὐτέων, καὶ ἀπόλλυται 12 ὑπὸ τῶν αὐτέων, καὶ διαφεύγει ὑπὸ τῶν αὐτέων.
  - 7. ¹³ Τερηδών · ὅταν τερηδών γένηται ἐν τῷ οστέῷ, δὄύνη λαμβάνει ἐχ τοῦ ὀστέου, χρόνῷ ὸὲ ἀρίσταται τὸ ἐέρμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἄλλη καὶ ἄλλη. Οῦτος ¹⁵ οὲ τοῦτα πάσχει, ὅταν ἐν τῆ διπλόη τοῦ
  - 'Γ. om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ .  $-\tau$ ο δὲ αἴμα Ε. -2 αἰ ΕΓGHIJK. αί om. vulg. ἐν μὲν ΓGHIJK. -3 νωτιαῖος pro μ.  $\theta$ . νωτιαῖος μυελὸς Mack. προσπέσυκεν pro περ πέρ. Ε. -4 Post αἵμα addit τὸ Κ. ἐν (addunt τῆ ΕΗ) αὐτῆ συζέση vulg. ἐν αὐτῆσι ζέση  $\theta$ , Mack. Ροst ρἵνας addunt καὶ ἐς τὸ στόμα Κ', Mack. πουλλὰ G, Ald., Frob. Mack. ⁵ετέρα EG. άλλη H ( $\theta$ , sine νοῦσος). ἐπιδάλλη GIJ. ἐπιδάλη Κ. ἕην Εθ. εἰ vulg. δὲ pro γὰρ  $\theta$ . ἐπιδάλλει J. ἐπιδάλλη GI, Ald. ἐπιδάλη Κ. ἢν ἐν τῶ τρ. ἐστὶ αλ. manu H. ὑγιἡς γίνεται ΕΗΡ'Q'θ, Lind. ὑγιαίνει vulg. ½ν τῶ τρ. ἐστὶ φλέδια, sine φημὶ ΕΗθ. τοῖς vulg. τοῖσι ΕΗ. ἔπειτα δὲ καὶ ΕΗ. ἐλλη (H, al. manu ἐξῆς)  $\theta$ .  $\theta$  τε om. H. ἐρ' ΕΗ.  $\theta$  τε om.  $\theta$ . πνοτὴν Εθ, Mack. κυσὴν vulg. ἐπάγεται P'. ἀρριεῖ, al. manu ἀρρέει H.  $\theta$  Post χ. addunt τε  $\theta$ , Mack. ἐπί ΕΓGHIθ, Ald. ἐπὶ om. vulg. ἐκλείπει vulg. ἐκλείπει Vulg. ἐκλείπει Vulg. ἐκλείπει Vulg. ἐκλείπη ΕΙ, Lind., Mack. ἐκλίπη Κθ. + 0ωριξίων EFGHJ. θοριξίων IK,

### LIVRE DEUXIÈME.

france. Le vomissement de sang vient de ce que le cerveau communique sa chaleur aux veines de la tête, le rachis aux veines rachidiennes, la moelle dorsale au rachis, le cerveau à la moelle, qui provient du cerveau; quand donc les veines s'échauffent et que le sang y bout, les veines de la tête donnent dans les narines, les veines sanguines du rachis donnent dans le corps. Le patient meurt d'ordinaire le troisième ou le cinquième jour.

- 6. (Coup de sang ou apoplexie.) Autre maladie : tout à coup une douleur saisit la tête, et soudain le patient perd la parole et le mouvement. La mort vient en sept jours, à moins que la fièvre ne le prenne; si la fièvre le prend, il guérit (Aph. VI, 51). Il éprouve ces accidents quand la bile noire, étant en mouvement dans la tête, se met à fluer là surtout où il y a le plus de veines, ie veux dire au cou et à la poitrine. Puis le lendemain il est frappé d'apoplexie et de perte de mouvement, en raison du refroidissement du sang. Si le corps l'emporte au point que le sang se réchauffe, ou par les choses administrées ou de soimème, ce liquide éprouve soulèvement et diffusion, il se meut, attire la respiration, écume, se sépare de la bile, et la guérison se fait. S'il ne l'emporte pas, la réfrigération croît; et quand elle est générale et que le chaud est épuisé, le patient devient roide, il ne peut se mouvoir et succombe. Si cette maladie provient d'excès de vin, les accidents sont les mêmes, les causes de mort sont les mêmes, les causes de salut sont les mêmes.
- 7. (Carie du crâne.) Carie : quand la carie se met dans l'os, il devient le point de départ de la douleur; au bout de quel-

Ald. - θωρήξιων Frob. - θωρίξιων Lind. - θωρηξίων Mack. - Ante πάσχει addit καὶ γὰρ vulg. - καὶ γὰρ om. (Η, restit. al. manu' θ. - τε ὑπὸ ΕΗ. - αὐτῶν ΕΗ. - π ὑπὸ τῶν αὐτῶν Η (θ, αὐτέων). - ὑ. τ. κ. om. vulg. - καὶ διαρεύγει ὑπὸ τῶν αὐτέων θ. - καὶ δ. ὑ. τ. α. om. vulg. - π το om. FGHIKθ. - περὶ τερηδόνος Ε. - δ' ΕΗ. - π δὲ om., restit. al. manu Η. - ῷ τινι (ὅταν ΕΗΟ'θ, Lind., Mack) ἐν τ. δ. τ. ὀστέου ὅταν (ὅταν om. ΕΗΟ'θ, Lind., Μαck) ἀλέγμα ἐπιγινόμενον (ἐπιγενόμενον Κ, Ald., Lind.; ὑπογενόμενον Mack) (ὑπογενόμενον ὑλέγμα ΕΗ) vulg. - ὑποξηρανθῆ Ο', Lind. - ἐναποξηρανθῆ ΕΗ. - ἀποξηρανθῆ vulg. - γὰρ om. (Ε, restit. al. manu) Ηθ. - αὐτοῦ ΕΗ.

δστέου ὑπογενόμενον φλέγμα ἐναποξηρανθῆ ταύτη γὰρ ἀραιὸν γίνεται, καὶ ἐκλείπει ἐξ αὐτέου ἡ ἰκμὰς πᾶσα, καὶ ἄτε ξηροῦ ἐόντος ἀφίσταται τὸ δέρμα ¹ἀπ' αὐτοῦ. Αὐτη ἡ νοῦσος οὐ θανάσιμός ἐστιν.

- 8. ε Ετέρη νούσος ήν βλητός γένηται, άλγέει τῆς κεφαλῆς τὸ πρόσθεν, και τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐχ ³όμαλῶς ὁρᾳ, και κομαίνει, και αί φλέδες σφύζουσι, καὶ πυρετός ἴσγει βληγρός, καὶ τοῦ σώματος ακρασίη. Οδιτος <sup>3</sup>ταῦτα πάσγει, σταν αί ἐν τῆ κεφαλῆ φλέδες θερμανθώσιν καὶ θερμανθεῖσαι εἰρύσωσι φλέγμα ἐς έωυτάς. ή μέν οὖν ✓ ἀργὴ τῆς νούσου ἐκ τούτου γίνεται · τὸ <sup>6</sup> ὸὲ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς διά τόδε άλγέει, ότι αί ωλέδες ταύτη είσιν αί παγύταται, και δ έγχέφαλος ές τὸ πρόσω μάλλον κεῖται τῆς κεφαλῆς ἢ ές τοὔπισθεν καὶ τοῖσιν όμθαλμοῖσι διὰ τοῦτο οὐγ όρῷ προκειμένου τοῦ ἐγκεφάλου καὶ εφλεγμαίνοντος. Τὸ ὸξ σῶμα διὰ τόδε ἀκρασίαι ἴσγουσιν αί ψλέδες έπην ες έωυτας ερύσωσι φλέγμα, ανάγχη ύπο ψυγρότητος τοῦ φλέγματος τὸ αξμα έστάναι τμᾶλλον νῦν ἢ ἐν τῷ πρὶν γρόνω καὶ ἐψῦγθαι : μή κινεομένου δὲ τοῦ αζματος, οὐχ οἶόν τε μή οὐχὶ καὶ τὸ σῶμα άτρεμίζειν και κεκωφωσθαι. 8Και ήν μέν το αξμα και το άλλο σωμα κρατήση ώστε διαθερμανθήναι, διαφεύγει ήν δὲ τὸ φλέγμα κρατήση, ἐπιψύγεται μᾶλλον τὸ αξμα καὶ πήγνυται καὶ ἦν ἐς τοῦτο θέπιδιδῷ ψυγόμενον καὶ πηγνύμενον, πήγνυται παντελῶς καὶ έχψύγεται ώνθρωπος καὶ ἀποθνήσκει.
  - 9. 10 Κυνάγχη · κυνάγχη δὲ γίνεται ὅταν ἐν τῆ κεφαλῆ φλέγμα κινηθέν ρυῆ ἄλες κάτω καὶ στῆ ἐν τῆσι σιαγόσι καὶ περὶ τὸν τράχη-λον. Οὖτος οὔτε 11 τὸ σίελον δύναται καταπίνειν, ἀναπνεῖ δέ τε βιαίως καὶ βέγχει, καὶ ἔστιν ὅτε καὶ πυρετὸς αὐτὸν ἴσχει. Τὸ μὲν οὖν νού-

<sup>&#</sup>x27; Υπ' ΕΗQ'θ, Mack. - οὐ οπ. θ. — ² ἑτέρα Ε. - έ. ν. οπ. FGIKθ. — ³ καὶ τ. ὀρ. οὐχ άμαλῶς ὁρῷ Gal. Gl., p. 426, ἐν τῷ πρώτῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι. - ἀκρατίη θ, Mack. - ἀκρησίη Ι. - ἀκρασίαν FG. - ἄκρισιν J. — ¹ ταύτη Ε. - Ante φλέδες addit αἱ G. - θερμανθεῖσαι δὲ sine καὶ ΕΗθ, Lind., Mack. — 'δ' ΕΗ. - ἐν (ἐν οπ., Η restit. al. manu, θ) ταύτη νulg. - εἰς τὸ πρόσθεν θ. - ἐμπροσθεν Ε, Lind. — ' ͼρλεγόνοντος (sic) θ. - ἀκρατίαι Mack. - ἔχουσιν ΗΠΙ. - ἐἰρύσωσι Η. — ' μᾶλ. οπ. Κ. - νῦν οπ. (Ε, restit. al. manu) Ηθ. - κυριένου θ. - κινουμένου νulg. - οὐ pro οὐχὶ (Ε, al. manu οὐχὶ) Ηθ. - οὐχὶ ponitur post σῶμα J. - κεκωμῶσθα: legisse videtur Gal. in Gl. — 8 καὶ οπ. FGIK. — ' ἐπιδιδοῖ vulg. - πάντη L. Lind. - ἐκψύχεται ΕΙΚθ. - ἐμψ. vulg. - Φάνθρ. vulg. - ῶνθρ. ΕΗ. - □ περὶ κυνάγχης FGHIL. - κυν. οπ. θ. - περὶ

que temps la peau se détache de la tête sur un point et sur un autre. Cette maladie survient quand du phlegme, se formant dans le diploé de l'os, s'y dessèche; là en effet l'os s'atténue, toute l'humeur s'en dissipe, et c'est par cette dessiccation que le derme s'en décolle. Cette maladie n'est pas mortelle.

- 8. (Apoplexie ou ramollissement du cerveau.) Autre maladie : si le patient est sidéré, il éprouve de la douleur dans le devant de la tête, il ne voit pas aussi bien, il est dans la somnolence, les veines battent : fièvre sourde, impotence du corps. Ces accidents surviennent quand les veines de la tête s'échauffent et qu'échauffées elles attirent le phlegme à elles. Tel est le point de départ de la maladie. Quant à la douleur du devant de la tête, elle tient à ce que les veines sont là plus grosses et que l'encéphale est plus sur le devant de la tête que sur le derrière. Aussi le malade n'y voit pas, le cerveau étant sur le devant et enflammé. Quant aux impuissances qui se manifestent dans le corps, en voici la cause : les veines attirant à elles le phlegme, le sang est nécessairement, vu le froid du phlegme, plus stationnaire qu'auparavant et refroidi; le sang n'étant pas en mouvement, il est impossible que le corps aussi ne soit pas atteint d'immobilité et de torpeur. A la vérité, si le sang et le reste du corps triomphent au point de se récliauffer, le patient réchappe; mais si le phlegme l'emporte, le sang se refroidit encore davantage et se coagule; et si le refroidissement et la coagulation vont à ce point, tout se coagule en l'homme, il se refroidit et meurt.
- 9. (Angine.) Angine: l'angine se produit quand le phlegme, mis en mouvement dans la tête, coule en bas avec abondance et s'arrête dans les mâchoires et au cou. Le patient ne peut avaler sa salive, mais il respire péniblement et râle, et parfois il est saisi de fièvre. C'est de cette façon que vient la maladie,

κυνάγχης.... δλίγον ponitur post διαθερμανθεΐσα, p. 18, l. 20, Ε. – πῶς γίνεται κυνάγχη in marg. Κ. – ἄλις Ε.L. – σιαγῶσι G. – ὑπὲρ pro περὶ Κ. — <sup>11</sup>τὸ om. GJK. – σίελον FJ. – σίαλον vulg. – καταπίνειν δύν. J. – δὲ om. (Ε. restit. al. manu) HIJK, Lind. – τε om. Mack. – ῥέγκει θ. – νόσημα ΕΗΚ.

σημα άπὸ τούτου γίνεται. <sup>1</sup>άλλοτε ὑπ' αὐτὴν τὴν γλῶσσαν. άλλοτε ὑπὲο τῶν στηθέων ὀλίγον.

- 10. <sup>2</sup>Σταφυλή σταφυλή δὲ γίνεται όταν ἐς τον γαργαρεῶνα καταδῆ φλέγμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς · <sup>3</sup>κατακρήμναται καὶ γίνεται ἐρυθρός · ἢν δὲ πλείων γρόνος γένηται, μελαίνεται · μελαίνεται οὲ ὧδε · <sup>4</sup>ἔπὶ φλεβός ἐστιν ὁ γαργαρεῶν παγέης, καὶ ἐπὴν φλεγμήνη, θερμαίνεται, καὶ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἔλκει καὶ ἐκ τῆς φλεβός τοῦ αἴματος, καὶ μελαίνεται ὑπ' αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἢν μὴ ὀργῶντα τὰ ὑπὸ τῆς ὑπὸ τῆς θερμασίης ἔκπιπλεὶ τὰ περὶ τὸν γαργαρεῶνα αἴματος καὶ ὑπὸ τῆς ὑπο τὰς καὶ ἐκ τῆς καὶ ἀκατος ἐμπιπλεὶ τὰ περὶ τὸν γαργαρεῶνα αἴματος καὶ ὁπὸ τῆς ὑπο τὰς ὑπο τὰς ὑπο τῆς ὑπο τῆς
- 11. ΤΑντιάδες αντιάδες δε και υπογρωσσίδες και σύλα καϊ γλώσσα και όσα τοιαύτα ταύτη πεφυκότα, ταύτα πάντα νοσέει υπό φλέγματος το δε φλέγμα από τῆς κεφαλῆς καταθαίνει ή δε κεφαλὴ έκ τοῦ σώματος Ελκει Ελκει δε όταν διαθερμανθῆ διαθερμανθῆ, Ελκει τὸ λεπτότατον ες έωυτὴν εκ τοῦ σώματος όταν δε εἰρύση, καταβαίνει καὶ πάλιν ες τὸ σῶμα.
- 12. <sup>9</sup>Νοῦσοι αι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς γινόμεναι ὅταν πλήρης γένηται ἡ κεφαλὴ καὶ τύχη ὑπό τινος τούτων διαθερμανθεῖσα, νάρκη τσις τὴν κεφαλὴν, καὶ οὐρέει <sup>10</sup> συχνὰ, καὶ τὰ ἄλλα πάσχει ἄπερ ὑπὸ στραγγουρίης οὖτος ἡμέρας ἐννέα ταῦτα πάσχει, καὶ ἢν μὲν ραγῆ
- ' Kai (καὶ om. FGIJKL6) άλλοτε vulg. γλώσσαν ΕΗΙΚ. γλώτταν vulg. - 2 περί σταφυλής FGHIJL. - σταφ. om. θ. - πῶς γίνεται σταφυλή in marg. K. - εν pro ἀπὸ H. - 3 καὶ (καὶ om. FGHIJRθ, Lind.) κατ. vulg. - κατακρίμναται Η. - κατακρίμαται Ι. - κατακοήμαται Ι. - κατακρέμαται Κ. - έγγίνεται 6. - 4 ἐπιολεβὸς vulg. - ἐπίφλεβος Ε (Η, accentus al. manu, erat prius ἐπιφλεβός) IJK . Lind., Mack. - έπὶ φλεβό; Ald., Frob. - πέρυχεν pro έστιν ΕΗ Lb. - καὶ παχύης (ΕΙΙΚ, παγείης) FG (ΙΙ, παχείης, sed καὶ al. manu), (Lind., παχήεις) (Mack, παχύς). - περί παχείης L. - φλεγμαίνη Κ. - 5 τάμνης E0. - Supra lin. η σεύζουσιν η σπαίρουσιν Ε. - Ceci est la glose du Gl. de Galien. - ἀποσπαράσσουσεν L. ex. Hesych., Lind. - Hésychius paraît en effet avoir lu ici ἀποσπαράσσουσιν, car, pour expliquer ce mot, il se sert des termes que Galien emploie pour expliquer ἀποσπαρθάζουσιν. — 6 θερμαίνει EFGHIJ, Ald. - Supra lin. η έμπιπλα J. - όλου Η. - όλίγου vulg. - περί άντιάδων EFGIJK. - άντ. om. Hθ. - πόθεν άντιάδες καὶ ὑπογλωσσίδες καὶ οδλα in marg. Κ. - ύπογλωσσίδε; ΕΗ. - καὶ γλώσσα om. J. - ἀπὸ (ὑπὸ Εθ) τοῦ (τοῦ om. ΕΗΙθ; τῆς Ald.) Ελέγματος vulg. — εδὲ καὶ ΕΗθ. - ὑπὸ σετίων καὶ ὑπὸ ποσίων καὶ ἡλίου καὶ ψύγεος καὶ πόνων καὶ πυοὸς θ. - Post ἡλίου

#### LIVRE DEUXIÈME.

tantôt sous la langue même, tantôt un peu au-dessus de la poitrine.

- 10. (Inflammation de la luette.) Grain de raisin: le grain de raisin se produit quand, de la tête, il descend du phlegme dans la luette. La luette devient pendante et rouge, et au bout d'un certain temps elle noircit. Voici comment: la luette est sur une grosse veine; s'enflammant, elle s'échauffe, et, en vertu de la chaleur, elle attire du sang de la veine; c'est de la sorte qu'elle noircit. Aussi, quand on manque à la couper au moment de l'orgasme, aussitôt le patient tombe en convulsion; car la veine échauffe, et, par la chaleur, remplit de sang les parties avoisinantes de la luette; aussi les malades sont complétement suffoqués.
- 11. (Inflammation des amygdales, du dessous de la langue, des gencives, de la langue.) Amygdales : les amygdales, les sublinguales, les gencives, la langue et toutes les parties attenantes deviennent malades par le phlegme. Le phlegme descend de la tête, la tête l'attire du corps, et elle l'attire quand elle s'échauffe; or, elle s'échauffe par les aliments, par le soleil, par les fatigues, par le feu. Étant échauffée, elle attire à soi, hors du corps, la partie la plus ténue, laquelle, ainsi pompée, descend derechef dans le corps.
- 12. (Ceci n'est qu'une répétition du § 1<sup>er</sup>; la rédaction en diffère à peine; seulement, ici, le traitement est exposé. Cautérisation.) Maladies provenant de la tête : quand la tête s'est remplie et qu'elle se trouve échauffée par quelqu'une de ces causes, elle s'engourdit; le patient urine fréquemment, et il éprouve ce qu'on éprouve dans la strangurie. Ces accidents durent neuf jours; et si de l'eau et des mucosités se font jour

addunt καὶ ψύχεος EGHI (J. sine καὶ) Κ. Vaticana exempl. ap. Foes, Ald. – καὶ πόνων om. Lind. – καὶ πάλιν ἐς ν. σ. om. θ. – εἰς J. — ⁰ νοῦσοι ἀπὸ τῶν κεφαλέων (H, al. manu νοῦσοι αὶ γινόμεναι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς) (Κθ, sed ponuntur hæc verba ante νάρκη). – ν. αὶ ἀ. τ. κ. γ. om. Ε. – γινόμεναι ἀπὸ τ. κ. IJ. – διαθερμανθεῖσα Hθ. – διαθερμανθῆναι vulg. — ભθαμινά EHθ. – οὐτος θ. – ὁ αὐτὸς vulg.

κατά τὰς βίνας ἢ ¹κατὰ τὰ ὧτα ὕδωρ καὶ βλέννα, ἀπαλλάττεται τῆς νούσου, καὶ παύεται τῆς στραγγουρίης, οὐρέει ετε ἀπόνως καὶ πουλὺ καὶ λευκὸν ἐς τὰς εἴκοσιν ἡμέρας, καὶ ἡ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀδύνη ἐκλείπει, καὶ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἐσορῶντι κλέπτεταί οί ἡ αὐγἡ, καὶ δοκέει τὸ ήμισυ τῶν προσώπων δρᾶν. Οὖτος τεσσαρακοσταῖος δύγιης παντελώς γίνεται · ένίστε δὲ πολλοίς ὑπανέστρεψεν ήνοῦσος έβδόμω έτει ή τεσσαρεσκαιδεκάτω καὶ τὸ δέρμα οἱ παγύνεται \*τῆς κεφαλῆς, καὶ ψαυόμενον ύπείχει, καὶ ἀπ' όλίγων σιτίων ἁπαλὸς καὶ εύγροος φαίνεται, καὶ ἀκούει οὐκ όξέα. "Όταν οὕτως ἔγοντι ἐπιτύγης ἀργομένω τῆς νούσου πρόσθεν ἢ ραγῆναι κατὰ τὰς ρίνας τὸ ὕδωρ καὶ κατὰ τὰ ὦτα, καὶ εἔγη αὐτὸν ή περιωδυνίη, ἀποξυρήσαντα γρή αὐτόῦ τὴν κεφαλήν, περιδέοντα περί το μέτωπον τον άσκον τον σκύτινον, ύδατος εμπιπλώντα ώς αν άνεγηται θερμοτάτου, έαν αὐτὸν γλιαίνεσθαι, καὶ ἐπὴν ἀποψυχθῆ, ἔτερον δέγγέειν την δὲ ἀσθενέη, παύεσθαι, καὶ διαλιπών αὖθις ποιέειν ταὐτὰ ἔστ' αν χαλάση ή περιωδυνίη καὶ ἢν ή κοιλίη μη ύπογωρέη, ύποκλύσαι <sup>η</sup> αὐτὸν, καὶ πιπίσκοντα τῶν οὐρητιχών μελίχρητα διδόναι επιπίνειν ύδαρεα καὶ θαλπέσθω ώς μάλιστα· ροφανέτω δὲ τὸν γυλὸν τῆς πτισάνης λεπτόν. \*Ην δὲ 8 ἡ γαστὴρ μή ύπογωρέη, λινόζωστιν έψήσας εν ύδατι, τρίθων, διηθέων τον γυλον, συμμίσγειν ίσον <sup>9</sup>τοῦ ἀπὸ τῆς πτισάνης γυλοῦ καὶ <sup>10</sup>τοῦ ἀπὸ τῆς λενοζώστιος, καὶ μέλι όλίγον παραμίσγειν ἐς τὸν γυλόν · τοῦτον δοφάνειν τρίς της ήμέρης, και ἐπιπίνειν οἶνον μελιγρὸν, ὑδαρέα, λευκὸν, δλίγον ἐπὶ τῷ ροφήματι. Ἐπὴν δέ οἱ ραγῆ κατὰ τὰς ρίνας τὰ βλεννώδεα, 11 καὶ οὐρέη παγὺ, καὶ τῆς δούνης ἀπηλλαγμένος ἔη τῆς

' Κατὰ οπ., restit. al. manu Ε. – βλέννα Ε, Μαςκ. – βλαϊνα Κ. – πλέννα (Η, al. manu βλέννα) (1, al. manu βλαίννα, et in marg. πλέννα έστιν ή μύξα) θ. – βλαίννα vulg. – ἀπαλλάσσετα: Mack. – καταλλάττεται FGIJ. – νόσου J. —² δὲ pro τε ΕΗ. – πολὺ ΗΙJΚ. – ἡ poni tur ante ὁδύνη ΕΗ. – ἐσορῶντι οπ. Κ. — ¾ παντάπασιν ὑγιὴς γίνεται ΕΗ. – πουλλόῖς GI, Ald., Frob., Mack. – τεσσαρεσκαιδεκαταίω Ε. — ⁴ τὸ (τὸ οπ. ΕΗJθ) τῆς vulg. – ἀπὸ Κ. – ἄχροος G, Ald. – εὕχρως θ. – γίνεται pro φ. Ε. – οὐκ οπ. FGIJΚ. – πρόσθεν οπ., restit. al. manu Η. — ¾ ἔχει vulg. – ἔχη ΕΙJΚθ. – ἡ Η. – περιοδυνίη J. – περιοδυνία Ε. – ἀποξυρίσαντα Κ. – αὐτοῦ Ε (Η, al. manu) Q'θ, Lind., Mack. – αὐτὸν vulg. – ἐμπιπλάντα (Η, al. manu Φ) θ. — ¾ ἔχει vulg. – ἐγχέειν θ, Mack. – δ ΈσΗΙJΚ, Ald. – αὖτις, al. manu Φις Η. – αὐτὰ L. – περιοδυνίη J. — τεἰς αὐτὸν G, Ald. – πιπίσκον GJ. – μελίκρατα ΕGIJ. – μελικράτω δ. ἔπ. ὑδαρέι Κ. – πίνειν θ. – θάλπεσθαι Κ. – ῥυμφανέτω ΕFGΗΙJΚ, Ald. — ¾ δὲ οἱ ἡ θ. – λινοζώστιν vulg. – λινόζωστιν ΕΗ, Mack. – τρίθων οπ. FGIJΚ. – ἴσως τρίγωνι pro τρίθων Mercur. in marg. –συσμίσγειν GIK,

par les narines ou par les oreilles, la maladie se dissipe, la strangurie cesse, il urine sans douleur une urine abondante et blanche pendant vingt jours ; la douleur de tête ne se fait plus sentir; quand il regarde, la lumière lui est dérobée (Du Régime salutaire, 8), et il lui semble voir la moitié des visages. Ce malade guérit complétement au bout de quarante jours. Mais souvent la maladie récidive la septième année ou la quatorzième. La peau de la tête s'épaissit, elle cède sous le doigt; le patient, avec peu d'aliments, prend de l'embonpoint et du teint; l'ouïe est obtuse. Quand en cet état vous arrivez au début de la maladie, avant l'éruption de l'eau par les narines et les oreilles, et que le patient éprouve beaucoup de douleur, vous lui raserez la tête, vous fixerez au front une outre de cuir remplie d'eau aussi chaude qu'il pourra la supporter, et le laisserez s'échauffer; quand l'outre se refroidit, vous en remplissez une autre; si le malade est faible, vous interrompez, et, après une interruption, vous revenez au même moyen, jusqu'à l'apaisement de la douleur. S'il n'a pas le ventre libre, on fera prendre des lavements; et, administrant des diurétiques, on donnera à boire du mélicrat étendu d'eau. Il se tiendra aussi chaud que possible, et prendra une décoction légère d'orge. Le ventre ne devient-il pas libre? faites cuire de la mercuriale dans de l'eau, pilez, passez, et mêlez partie égale de cette eau et de la décoction d'orge; ajoutez-y un peu de miel; il prendra cette préparation trois fois par jour, et boira, par dessus, un vin mielleux, aqueux, blanc, en petite quantité. Après que les matières muqueuses ont fait éruption par les narines, que l'urine

Ald. – συσμίγειν J. – ΐσου EGHIJθ, Ald. —  $^{9}$ τὸ G, Ald.  $^{-1}$ τῶ IJΚ. – χυλῶ J, Mercur. in marg. – πτισσ. Ε. —  $^{10}$ τὸ G, Ald.  $^{-1}$ τῶ IJ. – τοῦ om. HK. – ἀπὸ om. K. – παρασμίγειν J. – τοῦτο ΕΚ. – ρυφάνειν FGI, Ald. – ροφάν Κ. – ρυμφάνειν EH. – ρυφαίνειν J. – σοῦτο ΕΚ. – ρυφάνειν FGI, Ald. – ρυφαίνειν J. – σοῦτο ΕΚ. – μελίχρουν legisse videtur Galenus in Gl. verbo μελιηδέα. – ρυφήματι FGHIJ, Ald. – ρυμφήματι Ε. – βλαιννώδεα vulg. – βλευνώδεα EHI. – φλευνώδεα (sic) J. – βλαινώδεα Κ. — " καὶ om. IJΚ. – οὐρέη θ, Lind., Mack. – οὐρέει vulg. – Αnte τῆς addit sì Κ. – ἀπηλαγμένος J. – ἕη EFGHIJK (θ, ῆ), Mack. – ἐν pro ἔη vulg. – τῶ ἀσκῶ τῆς κεφαλῆς θ.

κεφαλίζε, τῷ ἀσκῷ μηκέτι χρήσθω, ἀλλὰ λουόμενος πολλῷ 1θερμῷ πινέτω τὰ διουρητικὰ καὶ μελίκρητα ὑδαρέα καὶ τὰς μὲν πρώτας ήμέρας χέγγρον λειγέτω, καὶ ² κολοχύντην ἐσθιέτω ἢ τεῦτλα τρεῖς ήμέρας επειτα σιτίοισι γρήσθω ώς μαλθακωτάτοισι καλ διαγωρητιχωτάτοισι, προστιθείς δλίγον ἀεὶ τῶν σιτίων. Ἐπὴν εδ τεσσαράχοντα ήμέραι διέλθωσι, χαθίσταται γὰο μάλιστα ή νοῦσος ἐν τοσούτῳ γρόνω, καθήρας αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν πρότερον οἱ φάρμακον δοὺς κάτω κάθηρον · ἔπειτα, ἢν ώρη ἔη τοῦ ἔτεος, ὀρόὸν μεταπῖσαι έπτὰ ἡμέρας την δε ασθενήση, ελάσσονας την δε ύποστρέψη ή νούσος, πυριάσας αὐτὸν ὅλον, ἐς αὔριον δοῦναι ἐλλέβορον πίνειν κάπειτα διαλείπειν όσον αν σοι δοχέη γρόνον, και τότε την κεφαλήν καθήρας. κατωτερικόν δούς φάρμακον, καῦσον τὴν κεφαλὴν ἐσγάρας όκτὼ, δύο μέν παρὰ τὰ 6 ὧτα, δύο δ' ἐν τοῖσι χροτάφοισι, δύο δὲ ὅπισθεν τῆς κεφαλης ένθεν καὶ ένθεν έν τη κοτίδι, δύο έν τη ρινὶ παρά τοὺς κανθούς τὰς φλέδας χαίειν δὲ τὰς μεν παρὰ τὰ ὧτα, ἔστ' ἂν παύσωνται σφύζουσαι τοΐσι δὲ σιδηρίοισι σφηνίσχους ποιησάμενος, διαχαίειν πλαγίας τὰς φλέδας. Ταῦτα ποιήσαντι τύγιείη εγγίνεται.

13. 8 Άλλη νοῦσος: έλχέων χαταπίμπλαται τὴν κεφαλὴν, καὶ τὰ σχέλεα οἰδίσκεται ὥσπερ ἀπὸ ὕδατος, καὶ ἐν τῆσι χνήμησιν ἐμπλάσσεται, καὶ ἢν θπιέσης, ἡ χροιὴ ἰκτερώδης, καὶ ἐκφύει ἔλκεα κάλλοτε ἀλλη, μάλιστα δὲ περὶτὰς χνήμας, καὶ φαίνεται πονηρὰ προσιδέειν, ¹0 ἀποφλεγμήναντα δὲ ταχέως ὑγιέα γίνονται, ¹1 καὶ πυρετὸς άλλοτε καὶ ἄλλοτε λαμβάνει ἡ δὲ κεφαλὴ ἀεὶ θερμὴ γίνεται, καὶ ἐχ τῶν ὧτων ὕδωρ ῥέει. "Οταν οὕτως ἔχη, φάρμαχόν οἱ δοῦναι, ὑφ'

ι Καὶ θερμῶ ΕΗΙΙΚ, Mack. -οὐρητικὰ ΕΗ. - μελίκρατα Κ. - πρῶτας (sic) Η. -  $^2$  κολοχύνθην ΕΗ. - Απτε μαλθ. addunt μαλ αχοῖσι καὶ FGIJΚ. - μαλθακότατοισι Κ. - διαφορητικωτάτοισι (Ε, al. manu διαχωρ) ΗΙΙΚ. - αἰεὶ Mack. -  $^3$  δὲ αἱ θ. - ἐξέλθωσι (Η, al. manu δι) θ. - καθηρας (bis) Ald., Frob. - καθηρον,  $^7$ η ώρη ἔη τοῦ ἔτεος ἔπειτα ὀρόὸν vulg. - κάθηρον ἔπειτα, ην ώρη ἔη τοῦ ἔτεος, διρόν Lind. - Si l'on consulte les passages parallèles (νογες p. 24, l. 3), on approuvera la correction de Lind. - όρὸν, al. manu δρόὸν Η. - μεταπίσαι vulg. - ἱ καὶ (δὲ pro καὶ, ΕΗ δ΄, FGIJK, Ald., Frob.) vulg. - 5 δ΄ ΕΗ. - εἰς ΕΗΙJΚ. - δοῦναι ΕΗΟ΄θ. - δίδου vulg. - διδόναι Lind. - πειεν θ. - όπόσον ΕΙΙθ. -  $^{6}$  ῶτα, δύο δὲ (δ΄ ΕΗ) ὅπισθεν τῆς κεγαλης, (addit δύο Lind.) ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐν τῆ κοτίδι (κοτύλη Κ) (ἐν τῷ Ινίω gloss. supra lin. Ε) νulg. - ὅτα, δύο δ΄ ἐν τοῖσι κροτάφοισι, δύο δ΄ ὅπισθεν τῆς κεφαλης ἕνθεν καὶ ἔνθεν ἐν τῆ κοτίδι θ. Μαck. -  $^7$  ὑγιείης FG. -  $^8$  ἔτέρα Ε. - έτέρη θ. - ἄ. ν. οιι. Η. - ΰδατος (Ε, al. manu τόροποσίης) Ηθ. - ὑδροποσίης vulg. - ὑδραποσίης (sic) G, Ald. -  $^9$  πέσης vulg. - πέσης (Ε, al. manu πέσης) FGI

est devenue épaisse et qu'il est débarrassé de la céphalalgie, il cessera l'usage de l'outre; mais, se lavant avec beaucoup d'eau chaude, il boira les diurétiques et du mélicrat étendu d'eau. Les premiers jours il prendra du panic, et mangera de la courge ou des bettes pendant trois jours; puis il usera des aliments les plus émollients et les plus relâchants, dont il augmentera peu à peu la quantité. Quarante jours étant passés, intervalle où d'ordinaire la maladie se dissipe, purgez-lui préalablement la tête, et donnez un médicament qui évacue par le bas; puis, si c'est la saison, faites boire du petit lait pendant sept jours; pendant moins s'il y a faiblesse. En cas de récidive, faites prendre un bain de vapeur entier, et le lendemain faites boire l'ellébore; puis, après une intermission aussi longue qu'il vous paraîtra convenable, purgez la tête, administrez un évacuant par le bas, et faites à la tête huit eschares, deux près des oreilles, deux aux tempes, deux derrière la tête de chaque côté à la nuque, deux au nez dans les angles. On brûlera les veines près des oreilles jusqu'à ce que les battements en cessent. Les ferrements seront en forme de coin, et vous brûlerez les veines transversalement (des Lieux dans l'homme, § 40). Par ces moyens la santé se rétablit.

13. (Ceci n'est qu'une répétition du § 2; la rédaction en diffère à peine; seulement, ici, le traitement est exposé. Incisions au cuir chevelu.) Autre maladie : la tête se remplit d'ulcères, les membres inférieurs enflent comme par de l'eau; l'impression du doigt demeure aux jambes, et, si vous appuyez, la couleur est ictérique. Il vient des ulcères tantôt ici et tantôt là, particulièrement aux jambes; les ulcères ont mauvaise apparence, mais, à la chute de l'inflammation, ils guérissent promptement. La fièvre s'établit de temps à autre, la tête est toujours chaude, et il s'écoule de l'eau par les oreilles. En cet état, donnez un mé-

JKLO, Vaticana exempl. ap. Foes, Ald., Lind., Mack. - ἐκθύει, al. manu φ H. - περί om., restit. al. manu H. - ἐε pro περί θ. — <sup>10</sup> Ante ἀπ. addit καί Ε. — <sup>11</sup> καί om. Κ. - αlεί Mack. - ἔχη ΕΗΙ. - ἔχει vulg. - χολήν GΗΙΚ. - καθαιρεῖται vulg. - καθασεῖται Lind.

οδ φλέγμα και γολή καθαρείται άνω: ήν μεν ψύγος έη, Ιπροπυριήσας καὶ λούσας θερμῷ ' ἔπειτα διαλείπων ἡμέρας τρεῖς τὴν κεφαλὴν καθηραι: μετά δὲ κάτω φάρμακον πῖσαι: ἢν δὲ ὥρη ἔη, καὶ ὀὀὸὸν μεταπιέτω: εἰ δὲ μή, γάλα ὄνου: μετὰ δὲ τὰς καθάρσιας σιτίοισιν ώς έλαγίστοισι γρήσθω καὶ διαγωρητικωτάτοισι, καὶ άλουτεέτω. Ήν <sup>3</sup>δὲ ή κεφαλὴ ἥλκωται, τρύγα κατακαίων οἰνηρὴν, σμῆγμα ποιέων, σύμμισγε \*τῆς βαλάνου τὸ ἔκλεμμα λεῖον τρίδων, λίτρον συμμίσγων ίσον, ἀποσμήξας τούτοισι, λούσθω πολλώ θερμώ. ΕΧριέσθω δὲ τὴν κεφαλήν, δαφνίδας τρίψας καὶ κηκίδας καὶ σμύρναν καὶ λιδανωτόν καὶ ἀργυρίου ἄνθος καὶ ὕειον ἄλειφα καὶ δάφνινον ἔλαιον \* ταῦτα μί~ ζας χρίειν. Τὸν 6 δὲ μετὰ ταῦτα χρόνον ἐμέτοισι γρήσθω τρὶς τοῦ μηνός, καὶ γυμναζέσθω καὶ θερμολουτεέτω. \*Ην δέ τσοι τάδε ποιέοντι έκ μέν τοῦ ἄλλου σώματος ή νοῦσος ἐζεληλύθη, ἐν δὲ τῆ κεφαλῆ 8 ἔτι ἔλχεά οἱ γίνηται, καθήρας τὴν κεφαλὴν αὖθις, φάρμαχον κάτω μεταπίσαι · έπειτα ζυρήσας την κεφαλήν, καταταμέειν τομάς άραιάς, καὶ ἐπὴν ἀπορροῦς τὸ αξικα, ἀνατρῖψαι Επειτα εξρια θπινόεντ ραίνων επιδείν, και επήν απολύσης, περισπογγίζειν και μή γειν: έπειτα χυπάρισσον ἐπιπάσσειν ἐλαίω ὑπογρίων • τοῖσι δὲ ειρίοισιν έπιδέσμοισι χρήσθω, έστ' αν ύγιης γένηται.

14. 10 Άλλη νοῦσος τεριωδυνίη λαμδάνει τὴν κεφαλὴν, καὶ ἐπὴν κινήση τις ἦσσον [ἢ πλέον], ἐμέει χολήν ἐνίστε δὲ καὶ δυσουρέει καὶ παραφρονέει 11 ἐπὴν δ' ἑδδομαῖος γένηται, ἐνίστε ἀποθνήσκει ἢν δὲ 12 τὴν ἑδδόμην διίῃ, ἐνναταῖος ἢ ἑνδεκαταῖος, ἢν μή οἱ ῥαγῇ κατὰ τὰς ῥῖνας ἢ κατὰ τὰ ὧτα. Ἦν δὲ ῥαγῷ, ὑπεκφυγγάνει · ῥεῖ 13δὲ

ι Προπυριάσας vulg. – προπυριήσας θ. – καὶ οπ. (Η, restit. al. manu) θ. – διαλιπών Μαςκ. – πίσαι vulg. – δρὸν, al. manu όρρὸν Η. — ² ἢν Κ. — ³ δ' ΕΗ. – Ελκωται ΕΙJΚ, Ald., Frob. – ὀνηρὴν (sic) Ald. – σμίγμα GIJ, Ald. – [καὶ] σμ. Lind. – ποιέων ΕΗΙJΚ, Mack. – ποιών vulg. – σύμμιγε FG, Ald. – σύσμιγε IJΚ. — ⁴ τοῦ vulg. – τῆς ΕGΗJΚ, Ald., Mack. – νίτρον ΕJ. – συσμίγων GJ, Ald. – ἀποσμίξας ΗΙJ. – πολλώ οπ., restit. al. manu Κ. — ⁵ χρεέσθω GIΚ. – κηκίδας ε. – κικίδας vulg. – ἀργύρου θ, Mack. – ὑεῖον (sic) Ald., Frob., Lind. – ἄλειφαρ Ε, Lind., Μαςκ. – δάρνινον EFGHIK, Ald. – δάρνιον vulg. – δάρνειον J. — ° δ' ἐπειτα pro δὲ μ. τ. ΕΗθ. – χρῆσθαι G. — ² τοι Lind. – ἐξελελύθη Ε. — ° ἔτι οπ. (Ε, restit. al. manu) Ηθ. – γίνεται GK. – καθήρας EGHJ, Ald., Frob., Lind., Mack. – καθάρας vulg. – αὐθις (Η, al. manu), Mack. – αὐθις pro κάτω Κ. – ξυρήσας EGI, Mack. – ξηρήσας vulg. – κατατεμέειν Ε. – κατατομέειν J. — ° πινόοντα (sic) Κ. – περισπογγύζειν Ε. – κιπάρισσον Ι. – ἐπιπάσσειν ΕΗ, Μαςκ. – ἐπιπάττειν vulg. – δ' ΕΙΙ. — Θ ἑτέρη θ. – κινήσηται ἤσσον Κ'. – ἤσσον Μαςκ. – ἤττον vulg. – J'al ajouté ἢ πλέον entre

dicament évacuant par le haut le phlegme et la bile, après avoir, s'il fait froid, préalablement étuvé et lavé à l'eau chaude. Après une intermission de trois jours, purgez la tête, puis faites boire un évacuant par le bas. Si c'est la saison, il boira aussi du petit-lait; sinon, du lait d'ânesse. Après les évacuations, il usera de très-peu d'aliments et des plus relàchants. Les bains sont interdits. Si la tête s'ulcère, brûlez de la lie de vin, faites un onguent en y mêlant de l'écorce de gland bien broyée et une quantité égale de nitre; après s'en être frotté, il se lavera avec beaucoup d'eau chaude. Il s'oindra la tête avec l'onguent suivant : baies de laurier, noix de galle, myrrhe, encens, fleurs d'argent, graisse de porc, huile de laurier, le tout broyé et mélangé. Dans le temps qui suivra il usera du vomissement trois fois par mois, fera de la gymnastique et prendra des bains chauds. Si, pendant ce traitement, la maladie quice est vrai, le reste du corps, mais que des ulcérations continuen ' se produire dans la tête, purgez de nouveau la tête, puis donnez un médicament évacuant par le bas. Ensuite, ayant rasé la tête, pratiquez des incisions légères, et, le sang ayant coulé, des frictions; puis appliquez un bandage de laine grasse humectée de vin; quand vous l'étez, épongez et ne mouillez pas; puis, oignant avec de l'huile, saupoudrez avec de la poudre de cyprès; employez le bandage de laine jusqu'à guérison.

14. (Otite; ceci n'est qu'une répétition du § 3; seulement, ici, le traitement est exposé.) Autre maladie : une douleur intense saisit la tête; et, pour peu qu'on remue le patient, il vomit de la bile; parfois il y a de la dysurie et du délire. Parvenu au septième jour, il succombe souvent, ou, s'il passe le septième, au neuvième ou au onzième, à moins qu'il n'y ait éruption par les narines ou par les oreilles. En cas d'érup-

parenthèses, ce qui me paraît nécessaire au sens. — " ἐπεὶ GIJ. – δὲ Lind. – ἐν. καὶ ἀποθν. θ. — '² τὴν μὲν Lind. – ταύτην pro τὴν ἑδδ. ΕΗθ. – ἐκεὐγη pro διίη ΕΗθ. – καὶ (καὶ οπι. ΕΗθ) ἐνν. (ἐνατ. Η) vulg. – Post ένδ. addunt γένηται I; ἢ L, Lind. – Post ὧτα addit καὶ οὕτω •νήσκει L. — 'δ δ' Ε. – ἐπὴν σάπη pro ἐκσαπὲν ΕΗθ. – οῦν οπι. ΕΗθ. – περιοδυνίη J.

ύπόχολον ύδωρ, έπειτα τῷ χρόνῳ πῦον γίνεται ἐχσαπέν. "Οταν οὖν ούτως έχη, έως μεν αν ή περιωδυνίη έχη κατ' άρχας, πριν ραγηναι έκ τῶν ῥινῶν καὶ τῶν ἄτων, σπόγγους ἐν ὕδατι θερμῶ βρέγων, ἇσσον προστιθέναι πρός την κεφαλήν. ην όξ μη 1τοιούτοισι γαλά, τω άσκώ γρησθαι τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἐπὶ τῆς προτέρης πινέτω δὲ μελίχρητα ύδαρέα: ἢν δὲ ²μηδ' ἀπὸ τοῦ μελιχρήτου, τὸ ἀπὸ τῶν κρίμνων δόωρ πινέτω: ροφανέτω δὲ τὸν γυλὸν τῆς πτισάνης, καὶ ἐπιπινέτω λευκὸν οἶνον ὑδαρέα. Ἐπὴν δὲ ραγῆ κατὰ τὰ ὧτα καὶ δ πυρετός άνη και ή οδύνη, σιτίρισι χρήσθω διαχωρητικοΐσιν, άρξάμενος έξ όλίγων, προστιθείς αίεί, καί λούσθω θερμῷ κατά κεφαλῆς, καὶ τὰ ὧτα διακλύζειν ὕδατι καθαρῷ, καὶ ἐντιθέτω σπογγιὰν μέλιτι ἐμδάπτων. ⁴Ην δέ ⁴τοι μὴ ξηραίνηται οὕτως, ἀλλὰ γρόνιον γένηται τὸ δεῦμα, διακλύσας, ἐμβάλλειν ἀργύρου ἄνθος, σανδαράγην, ψιμύθιον, ἴσον έχάστου, λεΐα τρίδων, ἐμπιπλεὶς τὸ οὖς σάσσειν, χαὶ ην παραβρέη, ἐπεμβάλλειν τοῦ φαρμάκου ἐπὴν δὲ ζηρὸν γένηται τὸ οὖς, ἐκκαθήρας, εἐκκλύσαι τὸ φάρμακον: ἔπειτα, κωψὸν γὰρ γίνεται τὸ πρώτον ἀποξηρανθέν, πυριάν αὐτῷ βληχρῆσι πυρίησι τὰ ὧτα. καταστήσεται γάρ ούτω χρόνω. Αποθνήσκουσι δε και ήν ές το ούς 5 περιωδυνίη γενομένη μή ραγή έν τήσιν έπτὰ ήμέρησιν. 7 Γοῦτον λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ σπόγγους ἐν ὕὸατι θερμῷ βρέχων, εἔκμάσσων, χλιαρούς προστιθέναι πρός τὸ οὖς. \*Ην δὲ μηδὲ οὕτω ρηγνύηται, πυριᾶν αὐτῶ τὸ οὖς: ῥοφήμασι δὲ καὶ πόμασι τοῖσιν αὐτοῖσι χρησθαι οξσί περ έπλ τοῖσι πρόσθεν.

15. ε Έτέρη νοῦσος: ἢν ὕδωρ ἐπὶ τῷ ἐγκεφάλῳ γένηται, ὀδύνη

¹ Τούτοισι ΕΗ. – τὸν αυτον τρόπον ΕΗθ. – τῷ αὐτῷ τρόπφ vulg. – ῷπερ (ὅπερ ΕΗ; ιναπερ J; ινπερ θ) vulg. – Ρος ιδι addit δλίγον θ. – ² μὴ vulg. – μηδ' ΕΗθ. – τὸ οπι ΕΗθ. – κριμνῶν vulg. – κρημνῶν ΗJ, Ald. – κριμνῶν Ε. – κρήμνων Κ. – κρίμνων Lind. – ρυμφανέτω ΕΓΘΗΙΚ, Ald. – πτισσ. Ε. — ³ δ ΕΗLθ, Lind., mack. – ὁ οπι vulg. – αἰεὶ θ, Mack. – ἀεὶ vulg. – κατὰ τῆς κ. Lind., Mack. – σπόγγια (sic) ΕΗΙΙΚ, Ald. – σπογγίαν vulg. — ⁴ τι ΕΙ. – γίνεται ΕΙΚ. – γίνηται Ι. – ψυμμίθιον vulg. – ψιμιθιον ΗΙΙΚ. – ψιμμίθιον Ε. – ψιμμύθιον Lind., Mack. – ἐκατρίων pro λεῖα τρ. θ, Mack. – ἐμπιπλεῖς ΗJ, Frob. — ⁵ ἐκκλύσαι JΚ. – ἐκλύσαι vulg. – αὐτῶ Lθ, Lind. – αὐτὸν vulg. – πυρίπσι βλ. Ε. – οἱ pro οῦτω θ. – Απιε χρόνω αddit μόλις καὶ ἐν (μ. καὶ ἐν οπ., Η restit. al. manu, θ) vulg. – τῷ χρόνω θ. — ⁵ περιοδυνίη l. – γεν. Ε. – γιν. vulg. – τῆστν ΕΓΘΗΙΙΚ, Mack. – τοῖστν vulg. — ² ἡ (ἡ om. θ, Lind., Mack) τοῦτον vulg. – λοῦει G. – θερμῶ πολλῶ ΕΗΙΙΚ. — \* καὶ ἐκμι. Lind., Mack. – τε pro δὲ Κ. – μηδ' ΕΗ. – οῦτως Ε. – ῥήγνυται vulg. – ρίγνυται G,

tion, il réchappe; c'est d'abord une eau sub-bilieuse qui s'écoule; puis, avec le temps, cela devient du pus par la corruption. Dans cet état, au début, tant que la douleur intense existe, avant l'éruption par les narines et les oreilles, imbibez des éponges d'eau chaude, et appliquez-les à la tête; si ces moyens ne suffisent pas, employez l'outre comme il a été dit dans le cas précédent. Il boira du mélicrat étendu d'eau. S'il ne prend pas du mélicrat ainsi préparé, il prendra l'eau de farine d'orge. Pour potage, il usera de la décoction d'orge, et, par dessus, boira un vin blanc aqueux. Après l'éruption par les oreilles et l'amendement de la fièvre et de la douleur, il usera d'aliments relâchants, commencant par peu et ajoutant sans cesse. Il se baignera la tête avec de l'eau chaude; il s'injectera dans les oreilles de l'eau pure et s'appliquera une éponge imprégnée de miel. Si malgré ces soins l'écoulement ne se sèche pas, mais devient chronique, introduisez, après injection, de la fleur d'argent, de la sandaraque, de la céruse, en quantités égales, finement broyées, vous en emplirez complétement l'oreille; et s'il y a écoulement par les côtés, ajoutez du médicament. L'oreille étant devenue sèche, nettoyez-la et débarrassezla du médicament par des injections. Puis, l'oreille séchée étant dans les premiers moments obtuse, faites-y de légères vaporisations; de cette facon les choses se remettront avec le temps. Les malades succombent encore quand la douleur intense de l'oreille ne donne pas lieu, dans les sept jours, à une éruption. On layera le patient avec beaucoup d'eau chaude; on mouillera d'eau chaude des éponges, on les exprimera, et on les appliquera chaudes à l'oreille. Si ces moyens ne procurent pas l'éruption, on exposera l'oreille à la vapeur d'eau. On usera des mèmes potages et des mêmes boissons que dans le cas précédent.

15. (Affection cérébrale aiguë. Trépanation.) Autre maladie : quand de l'eau se forme dans l'encéphale, une douleur aiguë -

Ald. – βήγνυνται θ. – βηγνύηται ΕΗ. – βυμφήμασι ΕΕ, Ald. – βύμμασι GΗΙΚ. – βύμασι J. – αὐτὸ ΕΗΙΙΚθ. —  $^{\circ}$  ετέρα E. – άλλη IJ. – αν E.

όξείη ἔσγει διά τοῦ βρέγματος καὶ τῶν κροτάρων ἄλλοτε ἄλλη, Ικαὶ ρίγος και πυρετός <sup>2</sup> άλλοτε και άλλοτε, και τας γώρας των δοθαλμών άλγέει, καὶ ἀμόλυώσσει, καὶ ή κόρη σγίζεται, καὶ δοκέει ἐκ τοῦ ένὸς δύο δρᾶν, καὶ ἢν ἀναστῆ, σκοτοδινίη μιν λαμδάνει, καὶ τὸν ἄνεμον οὐκ ἀνέχεται οὐδὲ τὸν ἥλιον, καὶ τὰ ὧτα τέτριγε, καὶ τῷ ψόφῳ άγθεται <sup>3</sup>άκούων, καὶ ἐμέει σίελα καὶ λάπην, ἐνίστε δὲ καὶ τὰ σιτία, καὶ τὸ δέρμα λεπτύνεται τῆς κεφαλῆς, καὶ ἤδεται ψαυόμενος. Οταν ούτως έγη, πρώτον μεν \* δούναί οί πιέειν φάρμακον άνω, ό τι φλέγμα άξει, καὶ μετὰ τοῦτο τὴν κεφαλὴν καθῆραι επειτα διαλείπων φάρμακον πίσαι κάτω · έπειτα σιτίοισιν ἀνακομίζειν αὐτὸν ὡς ὑποχωρητικωτάτοισιν, όλίγα ἀεὶ προστιθείς : ἐπὴν δὲ κατεσθίη ήδη τὰ σιτία άρχοῦντα, ἐμέτοισι γρήσθω νῆστις, τῷ 5 φαχίω συμμίσγων μέλι καὶ όζος, λάχανα προτρώγων, καὶ τῆ ἡμέρη ταύτη ἡ αν ἐμέση, πρώτον μέν χυχεώνα πινέτω λεπτόν έπειτα εξς έσπέρην σιτίοισιν δλίγοισι γρήσθω, καὶ άλουτεέτω <sup>7</sup>καὶ περιπατείτω απο των σιτίων καὶ ὄρθρου, φυλασσόμενος τὸν ἄνεμον καὶ τὸν ἥλιον, καὶ πρὸς πῶρ μή προσιέτω. Καὶ ήν μεν 8 τοιαύτα ποιήσαντι υγιής γένηται· εὶ δὲ μή, προχαθήρας αὐτὸν ἄνω πρῶτον μέν ἐλλεδόρω, ἔπειτα θές τὰς δῖνας έγγέαι φάρμακον, καὶ διαλιπών όλίγον γρόνον κάτω καθχραι: έπειτα ἀνακομίσας σιτίοισιν, εἶτα <sup>10</sup>καταταμών τὴν κεφαλὴν κατὰ τὸ ρέγμα, τρυπήσαι πρὸς τὸν ἔγκέφαλον, καὶ ἰῆσθαι ὡς πρίσμα.

16. 11 Άλλη νοῦσος. ρῖγος καὶ δοῦνη καὶ πυρετοὶ διὰ τῆς κεφαλῆς, μάλιστα δὲ ἐς τὸ οὖς καὶ ἐς τοὺς κροτάφους καὶ ἐς τὸ βρέγμα, καὶ τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν ἀλγέει, καὶ αὶ ὀρρύες δοκέουσίν οἱ ἐπικέεσθαι, καὶ τὴν κεφαλὴν βάρος 12 ἔχει, καὶ ἤν τίς μιν κινήση, ἐμέσει,

¹ Καὶ ρ. κ. π. άλ. κ. άλ. om. Κ.—² Ante άλ. addunt καὶ FG.—³ ἀκούων om. θ.—σίαλα (Ε, al. manu ε) HJK.—¹ δοῦναι ponitur post φάρμ. EHθ.—πιεῖν θ.— ὅ πι άνω Lind., Mack.—πίσαι vulg.—αἰεὶ Lind., Mack.—ἤδη ponitur post σιτία Ε.— ὁ φαρμακείω Η.— φακείω vulg.—συσμίγων J.— ἤ θ, Lind., Mack.—ἤ ôm. vulg.—πιέτω, al. manu πινέτω Η.— ⁶ ἐς om. Κ.—κενρήσθω J.— ᾽ καὶ περ. om. θ.— ॰ τοι ταῦτα pro τοιαῦτα θ.—ταῦτα Ε.—ποιήσηται Lθ, Lind., Mack.—προκαθῆρας Ald., Frob.—αὐτὸν τοῦ ῆρος πρῶτον vulg.—τοῦ ῆρος πρ eput être conservé; pourquoi le printemps? et si la maladie est en été? D'ailleurs comparez cette plirase avec la phrase parallele, plus haut, l. 8, et vous verrez qu'an lieu de τοῦ ῆρος il faut lire ἀνω ou quelque chose d'analogue.— ἐλεδ. J.— ϶ καὶ (καὶ om. EH) ἐς vulg.—εἰς HIJ Κ.— ἀνακομίσαι L.— ¹ο ταμών (Ε, al. manu κατα) FHIJΚθ.—τὸ om. J.—τραπῆσαι Ald.— ¹¹ ἔτέρη Κ.—καὶ (καὶ om. vuig.) δδ. EQ'θ, Lind., Mack.—

se fait sentir au bregma et aux tempes, tantôt en un point, tantôt en un autre; il v a de temps à autre frisson et sièvre; la région des yeux est douloureuse; le patient a de l'amblyopie, la pupille se divise, et pour un objet il lui semble en voir deux. S'il se lève, il est pris de vertige ; il ne supporte ni le vent ni le soleil; les oreilles lui tintent, le bruit lui cause de l'impatience; il vomit de la salive, de la pituite, parfois même les aliments. La peau de la tête s'amincit, et on lui fait plaisir en le touchant. En cet état, on lui donnera d'abord à boire un phlegmagogue évacuant par le haut, puis on purgera la tête. Après une intermission, on administrera un médicament qui évacue par le bas; après, on le restaurera par des aliments trèsrelâchants, dont on augmentera très-graduellement la quantité. Arrivé à une alimentation suffisante, il usera des vomissements à jeun, mêlant du miel et du vinaigre à la décoction de lentilles, et mangeant d'abord des légumes. Le jour où il vomit, il boira d'abord un cycéon léger (sorte de bouillie), puis le soir il usera de peu d'aliments. Il s'abstiendra du bain. Il se promènera après les aliments et le matin, se gardant du vent et du soleil. Il ne se mettra pas auprès du feu. Si par ces moyens il guérit, tout est dit. Sinon, purgez-le d'abord préalablement par le haut avec l'hellébore, puis introduisez un errhin dans les narines, et, après une courte intermission, purgez par le bas. Puis restaurez avec des aliments; cela fait, incisez la tête au bregma, perforez jusqu'au cerveau, et traitez comme une trépanation par la scie.

16. (Affection cérébrale et otite, suite d'une fièvre.) Autre maladie : frisson, douleur et fièvres à travers la tête, surtout à l'oreille, aux tempes et au bregma; le patient souffre à la région des yeux; les sourcils lui paraissent un poids; il a de la

πυρετός J. – Post δὲ addunt καὶ L., Lind. – δ' ΕΗ. – ἐπικαίεσθαι Κ. — ι² ἔχειν Ε. – οὐρήσει (οὐρήση Η, Ald.) (addunt εἰ ΕΓGHIJKLθ, Lind.) οὐρέει (οὐρήσει θ; οὐρέοι Η, Ald.) πουλύ vulg. – Il est impossible de lire οὐρέειν quand il est question ensuite des dents et de leur agacement. Comparez en outre le passage parallèle, p. 24, l. 21. Je lis donc ἐμέειν. – πολλοὶ Η. – ποὺῦ IJ. – σρύζει J. – αὶ ἐν θ, Mack. – αἱ ἐν om. vulg.

καὶ ἐμέει πουλύ καὶ ρηϊδίως, καὶ τοὺς όδόντας ναρκῷ καὶ αίμωδίη έχει, καὶ αί φλέδες αἴρονται καὶ σφύζουσιν αί ἐν τῆ κεφαλῆ, καὶ οὐκ ἀνέγεται ήρεμέων, ¹άλλ' άλύει καὶ άλλοφρονέει ὑπὸ τῆς ὀδύνης. Τούτω Ϋν μεν κατά τὰς ρῖνας ἢ κατὰ τὰ ὧτα ραγῆ, δορωψ ρεῖ ὑπόπυος, καὶ ὑγιὰς γίνεται \* ² ἢν δὲ μὰ, ἀποθνήσκει ἐν ἐπτὰ ἡμέρησιν ὡς τὰ πολλά. Αύτη ή νούσος γίνεται μάλιστα έχ λιπυρίης, έπην απαλλαγείς τοῦ πυρός, ἀχάθαρτος εἰών, ἢ σιτίων ἐμπιπλῆται, ἢ θωρήσσηται, ή εν ήλίω κάμη. "Οταν ούτως έχη, πρώτον μεν <sup>3</sup> άφιέναι άπὸ τῆς χεφαλῆς τοῦ αξματος δπόθεν ἄν σοι δοχέη: ἐπὴν δὲ ἀψῆς, τὴν κεφαλήν ξυρήσας, ψύγματά οί προσφέρειν, καὶ ήν μη ύπογωρέη ή γαστήρ, ύποχλύσαι πίνειν δὲ διδόναι \*τὸν ἀπὸ τῆς πτισάνης γυλὸν ψυγρόν καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ: ἢν δέ οἱ πρός τὰ ψύγματα μὴ γαλᾶ, μεταδαλών, τῷ ἀσκῷ χρῆσθαι καὶ θερμαίνειν. Ἐπὴν δὲ παύσηται ή οδύνη, σιτίοισι γρήσθω <sup>8</sup> διαγωρητικοΐσι, καὶ μὴ ἐμπιπλάσθω· ἐπὴν δὲ γένηται εἰκοσταῖος πεπαυμένης τῆς δούνης, πυριήσας αὐτοῦ τὴν χεφαλήν, πρός τὰς ρίνας φάρμαχον προστίθει, καὶ διαλιπών ήμέρας τρεϊς φάρμακον πίσαι κάτω.

17. 6 Έτέρη νοῦσος ἢν ὑπερεμήσαντα τὰ φλέδια τὰ <sup>7</sup>ἔναιμα τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον θερμήνη τὸν ἐγκέφαλον, πυρετὸς ἴσχει ἰσχυρὸς, καὶ ἀδύνη ἐς τοὺς κροτάφους καὶ τὸ βρέγμα καὶ ἐς τοὔπισθεν τῆς κεφαλῆς, καὶ τὰ ὧτα <sup>8</sup>ἢχέει, καὶ πνεύματος ἐμπίπλαται, καὶ ἀκούει οὐοὲν, καὶ ἀλύει, καὶ ριπτάζει αὐτὸς ἑωυτὸν ὑπὸ τῆς ὀδύνης οὖτος ἀποθνήσκει πεμπταῖος ἢ ἐκταῖος. "Όταν οὔτως ἔχη, θερμαίνειν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν ἢν γὰρ ραγῆ διὰ τῶν ὅτων <sup>9</sup>ἢ τῶν ρινῶν ὕδωρ, οὔτως ἐκφυγγάνει τὸν ὅλεθρον ἢν δ' ἐκφύγη τὰς ἡμέρας τὰς ἕζ, διαιτᾶν ὥσπερ τὴν προτέρην.

<sup>&#</sup>x27; Άλλὰ ΕΗ. – ἀλλα λύει GJ. – ὕδροψ ΙΚ. — εἰ Ιθ, Mack. – πουλλά Lind. – λειπυρίης Ε, Lind. – ἀπαλλαγῆ ΕΗθ, Ald. – ἀπαλαγεὶς J. – ἐμπίπληται (sic) 0. – ἐμπίηληται τυιg. – θωρήξεται τυιg. – θωρήσσηται (H, al. manu θωρήξηται) 0. – θωρίξηται Ε, Lind. – θορίξηται ΙΚ. – θορίξεται J. — ε ἀρείναι τυιg. – δοχέει J. — τὸ ἀπὸ τῶν χριμνῶν ΰδωρ, ρομράνειν δὶ διδόναι τὸν ἀπὸ τῆς πτισάνης χυλὸν ψυχρόν pro τὸν.... ὕδωρ 0. – πτισά. Ε. – μεταδάλλων G. — ε ὅταρορητικοῖσι FG (II, al. manu) ΙΚL – πεπαυμένος ΗJΚ. – πίσαι τυιg. — ε ἔτέρα Ε. – ἄλλη J. — ε ἔναμα ΕΗΡ'Q'θ, Lind., Mack. – αξματα τυιg. — ε ἔτέρα Ε. – ἄλλη J. — ε ἢχές ΕGΗΙJΚ, Ald., Frob., Mack. – ἀχές τυιg. – θερμ. τὸν έγχ. οιπ. J. — ε ἢχές ΕGΗΙJΚ, Ald., Frob., Mack. – ἡχές τυιg. – ρυπτάζει G. – ρυπάζει J. — ε ἢ διά τῶν ΕΗ. – οὐτος (οὐτος οιπ. FGIJ Κ΄ τυιg. – οῦτως Ηθ, Mack. – τὸν δλ. οιπ. ΕΗ. – δὲ φύγη τυιg. – δ' ἐχφύγη

pesanteur à la tête; si on le remue, il vomira, et il vomit avec facilité des matières abondantes, qui causent aux dents de la stupeur et de l'agacement ; les veines de la tête se soulèvent et battent; il ne peut garder le repos, mais il a de la jactitation et du délire par la force de la douleur. En ce cas, s'il se fait une éruption par les narines ou par les oreilles, c'est une eau sub-purulente qui s'écoule, et le malade guérit. Sinon, il meurt en sept jours d'ordinaire. Cette maladie survient surtout à la suite de la fièvre lipvrie, quand, délivré de la fièvre, avant le corps plein d'impuretés, il fait excès, soit d'aliments, soit de boisson, ou travaille au soleil. Les choses étant ainsi, d'abord vous tirerez du sang de la tête dans le point que vous jugerez convenable; après cette émission, rasez la tête, faites des applications réfrigérantes, et, si le ventre n'est pas libre, administrez un lavement; donnez à boire de la décoction d'orge froide et de l'eau par dessus. Si les applications réfrigérantes ne soulagent pas, changez de plan, employez l'outre et échaussez. Quand la douleur est calmée, le malade usera d'aliments relachants, ayant soin de ne pas se gorger. Quand il arrive au vingtième jour, la douleur ayant cessé, il prendra un bain de vapeur à la tête, un errhin dans les narines, et, après un intervalle de trois jours, un évacuant par le bas.

17. (Voyez le § 4.) Autre maladie: si les veines sanguines de l'encéphale, ayant revomi, échauffent cette partie, il survient une fièvre intense, de la douleur aux tempes, au bregma, et à l'occiput; les oreilles tintent et se remplissent de vent; le malade n'entend rien, il s'agite et est en proie à la jactitation par la force de la douleur. Il succombe le cinquième ou sixième jour. Les choses étant ainsi, on lui échauffera la tête; car si de l'eau fait éruption par les oreilles ou par les narines, il échappe ainsi à la mort. S'il passe les six jours, on le traitera comme dans le cas précédent.

EHQ'6, Lind., Mack. - διαιτάν αὐτὸν (αὐτὸν οπι., Η restit. al. manu, θ) vulg.

- 18. 'Έτέρη νοῦσος: ἢν ὑπερεμήσωσιν αἱ φλέβες ἐν τῷ κεφαλῆ, δδύνη ἔχει ²βραχέη τὴν κεφαλὴν πᾶσαν καὶ ἐς τὸν τράχηλον, καὶ μεταβάλλει ἄλλοτε ἄλλη τῆς κεφαλῆς, καὶ ἐπειδὰν ἀναστῆ, σκοτοδινίη μιν ἴσχει, πυρετὸς δὲ οὐ λαμβάνει. "Όταν ³οὖν οὕτως ἔχη, ἔυρήσας τὴν κεφαλὴν, ἢν μὴ τοῖσι χλιάσμασιν ὑπακούη, σχίσαι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ μέτωπον, ἢ ἀπολήγει τὸ δασύ: ἐπὴν δὲ τάμης, διαστείλας τὸ δέρμα, ὅταν ἀποβρυἢ τὸ αἶμα, άλσὶ λεπτοῖσι 'διαπάσαι 'επὴν δέ σοι τὸ αῖμα ἀποβρυἢ, συνθεὶς τὴν τομὴν, κρόκὴ διπλἢ κατειλίζαι πᾶσαν αὐτήν 'ἔπειτα περιχρίσας τἢ κηροπίσσω σπληνίσκον, ἐπιθεὶς κάτω ἔπὶ τῷ ἔλκει, εἴριον πινόεν <sup>6</sup>ἐπιτιθεὶς, κατασησαι, καὶ μὴ λῦσαι ἄχρις ἐπτὰ ἡμερέων, ἢν μὴ δὸύνὴ ἔχη 'ἢν δὲ ἔχη, ἀπολύσαθαι. Διδόναι <sup>7</sup>οὲ, ἔστ' ὰν ὑγιὴς γένηται, πίνειν μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ κρίμνου, βοφάνειν δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ.
- 19. 8 Ετέρη νοῦσος ἢν δὲ χολᾳ δ ἐγκέφαλος, πυρετὸς ἴσχει βληχρὸς καὶ ρῖγος καὶ οδύνη διὰ τῆς κεφαλῆς πάσης, μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κροτάφους καὶ θἐς τὸ βρέγμα καὶ ἐς τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ αἱ ὀφρύες ἐπικρέμασθαι δοκέρυσι, καὶ ἐς τὰ ὧτα οδύνη ἐσφοιτᾳ ἐνίοτε, καὶ κατὰ τὰς ρῖνας χολὴ ρεῖ, καὶ ἀμβλυώσσουσι τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καὶ τοῖσι μὲν πλείστοισιν ἐς τὸ ἤμισυ τῆς κεφαλῆς ¹0 ἡ ὀδύνη ἐσφοιτᾳ, γίνεται δὲ καὶ ἐν πάση τῆ κεφαλῆ. Οταν οὕτως ἔχῃ, ψύγματά οἱ προστιθέναι πρὸς τὴν κεφαλὴν, καὶ ἐπὴν ¹¹ ἤ τε ὀδύνη καὶ τὸ ρεῦμα παύηται, σελίνου χυλὸν ἐς τὰς ρῖνας ἐνστάζειν, καὶ ¹² ἀλωτεέτω ἔως ᾶν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, καὶ ροφανέτω κέγχρον λεπτὸν, μέλι ὀλίγον παραχέων, καὶ πινέτω ὕδωρ ἢν οὲ μὴ ὑποχωρέη, κράμβας ¹³ ἐσθιέτω

<sup>&#</sup>x27; Άλλη Ε.-έ. ν. οιπ. FGHIJ0.- ἐν τῆ κεφαλῆ ΕΗQ'0.- ἐς τὴν κεφαλὴν νυΙg. — ² βαρείη Lind., Mack. – ἄλλη ΕΗΙJΚL0, Lind., Mack. – ἄλλα νυΙg. — δ' ΕΗ. — ³ οὖν οιπ. ΗΙJΚ0. – οὕτως οιπ. FG. – ἔξη 0.-ξ. αὐτοῦ τὴν κεφ. 0.- ὑπακούει νυΙg. – ὑπακούη ΗΙ. — ⁴ διαπάσσαι GIK. – διαπάσσαι Η. – τοι pro σοι Lind. – κρόκη signifie un fil, d'après Foes; la chose me parati douteuse. – διπλὴ Η. – κατέλιξε 0.- τὴν τομὴν pro αὐτὴν Ε (Η, sine τὴν) 0. Mack. – αὐτὴν τὴν τομὴν Q', Liud. — ⁵ κηροπίσω Ε. — ⁵ ἐπιθείς καὶ ἀνα-δῆσαι καὶ μὴ ἐπιλῦσαι ἐπ' ἐπτὰ 0.- ἄχρις οιπ., restit. al. manu Η. – ἡμερέων ΕΗΙΚL0, Lind., Mack. – ἡμερέων νυΙg. – δ' ΕΙΙ. — ' δὲ ριπ., restit. al. manu Η. – κήμνου GHJK, Ald. – ἡμερέων ΕGHIJK, Ald. – πτισσ. Ε. — " ἔτέρα Ε. – ἔ. ν. οιπ. 0.- ἐς οιπ. 0. — ° εἰς 0. – καὶ (καὶ οιπ. ΕΗ, Mack) ὲνίοτε νυΙg. – ἀμιδλυώσουσι Ε. – ἀμιδλυώσσει 0. – Απιε ὀφ. addit οἱ Ald. — " ἡ η σιν., restit. al. manu Η. – φοττα ΕΗQ', Lind. — " ἡ τε οιπ. ΕΗ. – τε οιπ. 0. – βεῦμα ΕΗθ, Lind., Mack. – πνεῦμα νυΙg. – ἐπιστάζειν FGJ. — " ὰλου-

18. (Vorez le § 4. Incision du cuir chevelu.) Autre maladie : si les veines de la tête revomissent, une douleur légère occupe la tête entière et s'étend jusqu'au cou; elle se porte tantôt sur un point de la tête, tantôt sur un autre. Quand le patient se lève, il est pris de vertige, mais il n'a pas de fièvre. Les choses étant ainsi, on lui rase la tête, si les applications chaudes ne reussissent pas; on lui incise le front à partir du point où cessent les cheveux ; l'incision faite, on écarte la peau, et, après l'écoulement du sang, on saupoudre avec du sel fin. Le sang ayant cessé de couler, on rapproche l'incision, et on l'entoure tout entière avec un fil double; puis on applique sur la plaie une compresse enduite d'un mélange de cire et de poix; on pose pardessus de la laine grasse, et on met un bandage qu'on n'ôte qu'au bout de sept jours, à moins qu'il v ait douleur; en ce cas, on l'enlève. On donnera à boire, jusqu'à guérison, l'eau de farine d'orge, pour potage la décoction d'orge, et, par dessus, de l'eau.

19. (Affection cérébrale indéterminée.) Autre maladie: quand le cerveau est en proie à la bile, il y a une fièvre sourde, du frisson et de la douleur dans la tête entière, mais surtout aux tempes, au bregma et à la région des yeux; les sourcils semblent peser; la douleur gagne parsois les oreilles; de la bile s'écoule par les narines, la vue devient obtuse. Chez la plupart, la douleur occupe la moitié de la tête; mais elle se fait sentir aussi dans la tête entière. Les choses étant ainsi, on fera des applications réfrigérantes à la tête; quand la douleur et le flux cessent, on injecte dans les narines du jus de persil. Le patient ne prendra pas de bains tant que la douleur persiste; pour potage il aura du panic léger, en y mêlant un peu de miel, et il boira de l'eau. Si le ventre n'est pas libre, il mangera du chou, et, pour potage, la décoction d'orge; sinon, des feuilles de sureau apprêtées de la même manière. Quand on jugera le

τεέτω EHP'Q'θ, Lind. – μή λουέτω vulg. – ώς, al. manu ἕως II. – βυμφανέτω EGHIJK, Ald. — βυμφανέτω EHθ, Lind., Mack. – βυμφανέτω EHIJK, Ald.

καὶ τὸν χυλὸν ροφανέτω. 'ἦν δὲ μὴ, της ἀκτῆς τῶν φύλλων τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ ἐπήν σοι δοκέη καιρὸς εἶναι, σιτία προσφέρειν οἱ ὡς ὑποχωρητικώτατα καὶ ἢν, ἀπηλλαγμένου τοῦ ρεύματος καὶ τῆς δόύνης, ὑπὲρ τῆς ²ἀφρύος αὐτῷ βάρος ἐγγένηται ἢ μύζα παγέη καὶ σαπρὴ, πυριήσας κὐτὸν ὅζει καὶ ὕδατ: καὶ ἀριγάνῳ, ἔπειτα ³λούσας θερμῷ ὕδατι, προσθεῖναι τὸ ἄνθος τοῦ χαλκοῦ καὶ τὴν σμύρναν πρὸς τὰς ρῖνας. Ταῦτα ποιήσας, ὡς τὰ ⁴πολλὰ ὑγιὴς γίνεται 'ἡ δὲ νοῦσος οὐ θανατώδης.

20. \* Ετέρη νούσος · ήν σφακελίση δ έγκέφαλος, δούνη λάζεται έχ της <sup>6</sup>χοτίδος ές την ράγιν, χαὶ ἐπὶ την χαρδίην χαταφοιτᾶ ψύγος, καὶ ίδρως ἐζαπίνης, καὶ ἄπνοος τελέθει, καὶ διὰ τῶν ρινῶν αἶμα ρεῖ: πολλοί δὲ καὶ ἐμέουσιν. Οὖτος ἐν τρισίν ἡμέρησιν ἀποθνήσκει · ἡν δὲ τὰς ἐπτὰ ἡμέρας ὑπερφύγη, οὐχ τύπερφεύγουσι δὲ οἱ πολλοὶ, 8 ἡν οὖν τὸ αξμα ἐμέη ἢ ἐχ τῶν ῥινῶν ῥέη, μήτε λούειν αὐτὸν θερμῷ, μήτε γλιάσματα προσφέρειν, πίνειν δε διδόναι όζος λευκόν ύδαρες χιρνάς, χαὶ ἢν ἀσθενέῃ, τῆς πτισάνης βοφάνειν. \*Ην δὲ πλεϊόν σοι ✓ δοκέη τοῦ δικαίου ἐμέειν τὸ αἶμα ἢ ἐκ τῶν ῥινῶν οἱ θρέη, ἀπὸ μὲν τοῦ ἐμέτου πινέτω ἄλητον σιτάνιον ἐπὶ ὕδωρ ἐπιπάσσων : ἦν δὲ ἐχ των ρινών ρέη, 10 καὶ ἀποδείτω τὰς φλέδας τὰς ἐν τοῖσι βραγίοσι καὶ τὰς ἐν τοῖσι κροτάφοισι, σπληνα ὑποτιθείς. \*Ην δὲ τούτων 11 οί μηδ' έτερον έχι, άλγέη δὲ τὴν κοτίδα καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ράχιν, καὶ ἐπὶ τὴν καρδίην ἔη τὸ ψῦχος, γλιαίνειν 12 ἐν τοῖσιν δρόβοισι τὰ στέρνα καὶ τὸ νῶτον καὶ τὴν κοτίδα καὶ τὸν τράγηλον. Ταῦτα ποιέων μάλιστα ἀν ώφελέρις εκφεύγουσι δὲ τὴν τοιαύτην νοῦσον δλίγοι.

' Εἰ ΕΗ. - αὐτῆς vulg. - ἀπτῆς ΕFGHIJKLQ'θ, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind., Mack. - σιτία οἱ πρ. ΕΗθ. - ² ὁσφύος ΕFGHJK. - βάρος τι (τι οπ. ΕΗ) γένηται (γένηται τι J), (ἔγγένηται ΕΗQ', Lind.) (addit καὶ Mack) κατὰ τὸν μυξωτῆρα, ἢν μύξα παχείη ἢ (ἢ HIK, Ald.) καὶ σαπρὴ vulg. - βάρος ἔγγίνηται ἢ μύξα παχέη καὶ σαπρὴ θ. - ³ θερμῶ λούσας ΕΗ. - ⁴ πουλλὰ G, Frob. - ὑγιῆ δείξης (δείξεις IJK) vulg. - ὑγιὴς γίνεται ΕΗQ'θ, Lind., Mack. - ⁵ έ. ν. οπι. Η. - ἔτέρα Ε. - λέγεται μὲν σφακελισμός καὶ ὁ διασπασμός τοῦ σώματος ἢ σῆψις αὐτοῦ ἢ παραπληξία ἢ σῆψις τοῦ μυελοῦ΄ γίνονται δὲ ἐκ τοῦ σφακελισμοῦ καὶ σπασμοὶ G. - ἄν Ε. - ἢν δὲ (Η, δὲ al. manu) Q', Lind., Mack. - ⁶ κοτίδος. τῆς κεφαλῆς ἡ κορυφὴ in marg. Ε. - εἰς JK. - ἔξαπίνης καινὸς (καίριος Lind. τελέθει (τελέθη Η) vulg. - ἔξαπίνης καὶ ἄπνοος τελέθη θ. - ῥέει Lind. - γ ὑπεκφεύγουσι θ. - οἱ οm., restit. al. manu H. - Post πολλοὶ addit οὐτοι Q'. - ἢ οὕτος ἢν μὲν τὸ ΕΗΡ'θ, Lind. - Αnte οῦν addit μὲν Q'. - πίνειν δὲ διδόναι δξος λευκὸν ὑδαρές κιρνῶν vulg. - πίνειν δὲ δξος λευκὸν ὑδαρὲς κιρνὰς θ, (Mack, cum διδόναι). - διδόναι a sans doute été omis par

#### LIVRE DEUXIÈME.

temps venu, il prendra les aliments les plus relâchants. Si, le flux et la douleur ayant cessé, il éprouve de la pesanteur audessus du sourcil ou qu'il se forme une mucosité épaisse et corrompue, faites-lui prendre un bain de vapeur avec le vinaigre, l'eau et l'origan; puis, l'ayant lavé à l'eau chaude, appliquez aux narines la fleur de cuivre et la myrrhe. Par ces moyens, il guérit la plupart du temps; la maladie n'est pas mortelle.

20. (Répétition du § 5; ici le traitement est exposé; remarquez aussi, parmi les symptômes, la différence entre suffocation et insomnie.) Autre maladie: quand le cerveau est pris de sphacèle, une douleur s'étend de la nuque au rachis; du froid gagne le cœur; le malade sue soudainement, il est pris de suffocation, et du sang s'écoule par les narines; plusieurs même ont des vomissements de sang. Le patient succombe en trois jours. S'il passe les sept jours, c'est bon signe; mais la plupart ne les passent pas. S'il rend du sang par le vomissement ou par les narines, on ne le lavera pas à l'eau chaude, on ne fera pas d'applications chaudes, mais on lui fera hoire du vinaigre blanc étendu d'eau; s'il est faible, pour potage, l'orge en décoction. Si vous jugez que trop de sang s'échappe par le vomissement ou par les narines, il prendra, s'il s'agit de vomissement, de l'eau saupoudrée de farine de blé de trois mois; s'il s'agit d'épistaxis, on comprimera en outre les veines des bras et des tempes en mettant des compresses par dessous les ligatures. S'il ne survient ni vomissement ni épistaxis, mais s'il souffre à la nuque, au cou et au rachis et que le froid aille au cœur, on échauffera avec des sachets pleins d'ers la poitrine, le dos, la nuque et le cou. C'est surtout par ces moyens que vous serez utile; mais peu réchappent.

Mack en rapportant la leçon de  $\theta$ . – κήν  $\theta$ . – πτισσ. Ε. – φυμφάνειν ΕΠΙΚ, Ald. – πλείονος vulg. – πλέονος Ε. – πλεΐον Lind., Mack. —  $\theta$  φέειν L, Lind. – ἀπὸ μὲν οπ., restit. al. mànu H. – σητάνιον ΕΠ. –  $\theta$  ΕΠ. —  $\theta$  καὶ οπ. Lind., Mack. – τοῖς H. —  $\theta$  σόσι FG. – ἀλγέει vulg. – ἀλγέη IJ, Lind. —  $\theta$  ευ οπ.  $\theta$ , Mack. – τὸν ὧτον (sic)  $\theta$ . – τὸν νὧτον (νότον G) vulg. – κωτίδα J. – μά-λιστ' ΕΠ. – ὡφελέοι vulg. – ὡφελέοις  $\theta$ . – τὴν τ. ν. οπ. (H, restit, al. manu)  $\theta$ .

- 21. Γιτέςη νοῦσος ἐξαπίνης ὑγιαίνοντα ὀδύνη ἔλαδε τὴν κεφαλὴν, καὶ παραγρῆμα ἀσωνος γίνεται, καὶ ῥέγχει, καὶ τὸ στόμα κέχηνε, καὶ ἢν τις αὐτὸν καλέση ἢ κινήση, στενάζει μοῦνον, ²ζυνίει δὲ οὐδὲν, καὶ οὐρέει πουλὸ, καὶ οὐκ ἐπαΐει οὐρέων. Οὅτος, ἤν ³μιν μὴ πυρετὸς λάδη, ἐν τῆσιν ἔπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκει ἢν ⁴δὲ λάδη, ὡς τὰ πολλὰ ὑγιὰς γίνεται ἡ δὲ νοῦσος πρεσδυτέροισι μᾶλλον γίνεται ἢ νεωτέροισιν. Τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔγη, λούειν χρὴ πολλῷ ἄκαὶ θερμῷ, καὶ θάλπειν ὡς μάλιστα, καὶ ἐνστάζειν μελίκρητον χλιαρὸν μίσας αὐτὸν σιτίοισιν, ἔπήν σοι ὀοκέη ἰσχύειν, ἐς τὰς ῥίνας ἐνθεὶς αὐτῷ φάρμαχον, καὶ διαλιπὼν ὀλίγας ἡμέρας, κατωτερικὸν ὸὸς πρώραχον πιεῖν ἡν γὰρ μὴ καθήρης, ὁεῖμα αὖθις τὴν νοῦσον ὑποστρέψαι ἐκφυγγάνουσι δὲ οὐ μάλα ἐκ τῆς πρώτης.
- 22. 8 Έτέρη νοῦσος ἢν δὲ ἐχ θωρήξιος ἄφωνος γένηται, ἢν μὲν αὐτίκα δὴ καὶ παραχρῆμα λάδη μιν πυρετὸς, ὑγιὴς γίνεται ἢν δὲ μὴ λάδη, τριταιος ἀποθνήσκει. Ἦν δὲ μὴ οὕτως ἔχοντι ἐπιτύχης, λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ, καὶ πρὸς τὴν κεφαλὴν σπόγγους ἐν ὕδατι βάπτων θερμῷ προστιθέναι, καὶ ἐς τὰς ρῖνας κρόμμυα ἀπολέπων ἐντιθέναι. Οὖτος ἢν μὲν ἀνατείνας τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ φθεγζάμενος παρ' ἐωυτῷ γένηται καὶ μὴ ¹οφλυηρῷ, τὴν μὲν ἡμέρην ταύτην κεῖται κωμαίνων, τῷ δ' ὑστεραίῃ ὑγιὴς γίνεται ἢν δ' ἀνιστάμενος χολὴν ἐμέη, μαίνεται, καὶ ἀποθνήσκει μάλιστα ἐν πέντε ἡμέρῃσιν, ἢν μὴ κατακοιμηθῷ. Τοῦτον οὖν ¹¹χρὴ τάδε ποιέειν λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ. ἔστ' ἄν αὐτὸς ἐς ἑωυτὸν παρῷ · ἔπειτα ἀλείψας ἀλείφατι πολλῷ, κατακλίναι ἐς στρώματα μαλθακῶς, καὶ ἐπιδάλλειν ἱμάτια, καὶ μήτε λύχνον καίειν παρ' κὐτῷ , μήτε φθέγγεσθαι · ὡς γὰρ ἐπιτοπολὸ ἐχ

<sup>&#</sup>x27;''' Άλλη ΕΗΙJ. - καλέση Κ. - καλέη vulg. - μ. om., al. manu μόνον Η. - μόνον ΙΚ. - ² ξ. ΕΗθ, Lind. - σ. vulg. - συνήει Κ. - δ' Ηθ. - πουλὸ Κθ, Lind., Mack. - πολὸ vulg. - ἐπαίξι Εθ, Lind., Mack. - ἐπάγει vulg. - ἐπανάγει Κ. - ³ μιν θ. - μιν om. vulg. - μὲν pro μὰ FG. - μὶν pro μὰ J. - ⁴ Post δὲ addunt μὰ FG, Ald. - ἡ δὲ τοιαύτη (τοι. om. ΕΗθ) νοῦσος vulg. - μᾶλλον ΗJθ. - μάλιστα vulg. - ⁵ καὶ om. Κθ. - χλιαίνων vulg. - χλιαρὸν Lθ, Lind., Mack. - εἰς J. - ͼ δ' ΕΗ. - ἐκφεύγη Ηθ. - φύγη F. - ἐπὰν vulg. - ἐπὴν ΗΙJΚL, Lind. - διαλείπων ΕΗΙJΚ. - διαλίπων (sic) Ald., Frob. - δὸς om., restit. al. manu Η. - ' φάρ. θ, Mack. - φάρ. om. vulg. - καθαρίσης Ε. - δεῖμα μὰ αὖθις FGJΚ. - κίνδυνος pro δ. ΕΗ. - αὖτις Ε (Η, al. manu) θ. - ͼ ξ. ν. om. θ. - ἐτέρα Ε. - ὰν Ε. - δ' Ε. - θωρίξιος Ι, Lind., Mack. - θορίξιος ΕΙΚ. - δὴ om. ΕΗθ. - □ μὲν pro μὰ legit Focs ex Aph. ν, 5. - οὖν pro μὰ L, Lind. - κρόμνα GΗΙJΚ,

- 21. (Coup de sang ou apoplexie; répétition du § 6.) Autre maladie : le sujet en santé est pris d'une céphalalgie soudaine; il perd aussitôt la parole, il râle, la bouche est entr'ouverte; si on l'appelle ou le bouge, il ne fait que gémir, mais ne comprend rien; il urine beaucoup, et urine sans s'en apercevoir. Si la fièvre ne survient pas, il succombe dans les sept jours (Aph. VI, 51); si elle survient, il guérit d'ordinaire. Les personnes d'un certain âge sont plus sujettes à cette affection que les jeunes. Les choses étant ainsi, il faut laver le patient avec beaucoup d'eau chaude, l'échauffer autant que possible, et instiller du mélicrat tiède dans la bouche; s'il reprend sa connaissance et échappe à la maladie, vous le restaurerez par l'alimenfation; quand il vous paraîtra fortifié, vous introduirez un errhin dans les narines; après un intervalle de quelques jours, vous administrerez un médicament qui purge par le bas; en effet, si vous ne purgez pas, il est à craindre que la maladie ne récidive. Mais peu échappent à la première attaque.
- 22. (Affection cérébrale aiguë, suite d'un excès de boisson.) Autre maladie: quand un individu, après un excès de boisson, perd la parole, si la fièvre le saisit aussitôt, il guérit; sinon, il succombe au bout de trois jours (Aph. V, 5). Si vous êtes appelé auprès d'un malade qui n'est pas ainsi, vous le laverez avec beaucoup d'eau chaude; vous appliquerez sur la tête des éponges trempées dans l'eau chaude, et vous introduirez dans les narines des poireaux pelés. Si, ouvrant les yeux et parlant, il reprend sa connaissance et ne délire pas, il reste ce jour-là dans la somnolence, et le lendemain il entre en guérison; mais si, se levant, il vomit de la bile, le transport le saisit, et il succombe en cinq jours au plus, à moins qu'il ne s'endorme. Voici ce qu'il faut faire: on le lavera avec beaucoup d'eau chaude jusqu'à ce qu'il revienne à lui; puis, l'ayant oint avec beaucoup d'huile, on le couche sur un lit mollet, on jette sur

Ald. - ἀπολέπτων (sic)  $J. = ^{10}$  φλυηρή 0, Mack. - φλυαρή vulg. - μέν οπι restit. al. manu E. - χωμήνων I. - δε IJK. - ὑστερέη H. - χοιμήθη  $E. = ^{11}$  χρή οπ. FGK. - χαὶ οπ. 0. - ες οπ. EH. - έπειτ' IJK.

- τοῦ λουτροῦ κατακοιματικ, καὶ ἢν ¹κοιμηθῆ, ὑγιἢς γίνεται. Ἐπὴν δὲ παρ' ἐωυτὸν γένηται, τὰς πρώτας ἡμέρας ²τῶν σιτίων ἐρύκειν αὐτὸν, ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας, διδόναι δὲ κέγχρον λεπτὸν ἡοφάνειν ἢ πτισάνης χυλὸν, καὶ οἶνον μελιτοειδέα πίνειν ἔπειτα σιτίοισι χρῆσαι ὡς μαλθακωτάτοισι καὶ δλίγοισι τὸ πρῶτον.
- 23. <sup>3</sup> Σφάκελος εγκεφάλου· ἢν σράκελος λάβη, ἡ δδύνη ἴσχει μάλιστα τὸ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς κατὰ σμικρὸν, καὶ ἀνοιδέει, καὶ πελιδνὸν γίνεται, καὶ πυρετὸς καὶ ῥῖγος καταλαμβάνει. <sup>«</sup>Οταν οὕτως ἔχη, <sup>4</sup>ταμόντα χρὴ, ἴν' έξοιδέει, καὶ διακαθήραντα τὸ δοτέον, ζύσαι <sup>5</sup>ἔως ἀν ἀφίκηται πρὸς τὴν διπλοίδα · εἶτα ἴῆσθαι ὡς κάτηγμα.
- 24. <sup>6</sup>Τερηδών · \*ταν τερηδών γένηται ἐντῷ ὀστέῳ, ὁδύνη λαμβάνει ἀπὸ τούτου τοῦ ὀστέου· <sup>7</sup>τῷ δὲ χρόνῳ λεπτὸν γίνεται, καὶ ἀναφυσᾶται, καὶ γίνεται ἐν αὐτῷ κάτηγμα, καὶ ἢν οὕτω ἀνατάμης, εὐρήσεις ἀναιμον ὀστέον <sup>8</sup> καὶ τρηχὸ καὶ πυβρόν, ἐνίοισι δὲ <sup>9</sup>καὶ ὀιαβεβρωμενον πρὸς τὸν ἔγκέφαλον. <sup>\*</sup>Όταν οὕτως ἔχωντι ἐπιτύχης, ἢν μὲν ἔη πέρην ὀιαβεβρωμένον, αἰρεῖν ἄριστον, καὶ ἰῆσθαι ὡς τάχιστα τὸ ἔλκος· ἢν δὲ <sup>10</sup>τετρωμένον μὲν μὴ ἔη, τρηχὸ δὲ, ξύσας μέχρι τῆς διπλοίδος, ἰῆσθαι ὥσπερ τὴν πρόσθεν.
- 25. 11 Έτερη νοῦσος ἡν βλητὸς γένηται, αλγέει τὸ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐ δύναται ϶ρᾶν, άλλὰ κῶμά μιν 12 ἔχει, καὶ αἱ φλέβες ἐν τοῖσι κροτάφοισι σφύζουσι, καὶ πυρετὸς βλη-

' Τοῦτο ποιήση (ΕΗ, al. manu κοιμηθη) Lθ. - ην, al. manu ἐπὴν Ε. - ξωυτοῦ , al. manu ởν H. - ξωυτῶ θ.  $- ^2 τῶν σ$ . ἐρ. α. ἡμέρας θ. - τῶν σ. ἐρ. α. ήμέρας om. vulg. - τέσσαρας ΕΗθ, Mack. - τέτταρας vulg. - δὲ (Η, obliter. al. manu) θ. - δὲ om. vulg. - ρυμφάνειν EGHIJK. - πτισσ. Ε. - μελιτοηδέα ΕΗΚ. - μελιηδέα θ. - μαλθακοῖσι vulg. - μαλθακωτάτοισι Ηθ, Mack. - τὸ ποῶτον om. FGJ. — 3 έτερη νούσος σρακελισμός έγκεφάλου in tit. Κ. – ετέρη νούσος έαν σφακελίση ὁ έγκεφαλος in tit. FGIJ. - ή pro ή J. - έκ τοῦ (έκ τοῦ οιμ. ΕΗ, Ald.) κατὰ μικρὸν (σμικρὸν Ηθ) vulg. - λαμβάνει (Η, al. manu κατα) θ, Mack. - καταλαμβάνη J. - ' ταμόντα (Η, al. manu ταμείν) θ. - ταμετν vulg. - ήν pro τν' ΕΗθ. - ή αν pro τν' Lind., Mack. - έξοιδέη vulg. - έξοιδέει ΙΚL. - καὶ οιυ. Ε. - δέστ' αν ΕΗθ. - ἀπίκηται, al. manu φ Η. - πρὸς Ε IIQ'θ, Lind., Mack. - είς (ές Κ) vulg. - ἔπειτα ΕΗQ', Lind., Mack. - 6 τερ. οπ. Ι. - περί τερηδόνος. ὅπερ λέγεται σχώλης ὁ ξυλοτρώκτης ὁ ἐν τῶ ξύλω οίχων GHK. - έτέρα νούσος pro τερηδών Ε. - έαν pro όταν J. - τοῦ όστέου EHIJKL, Lind. - τὸ ὀστέον vulg. - το Lô. - τὸ vulg. - Ante λεπτὸν addit τὸ δέρμα θ. - ἐπ' (ἐν ΕΗθ) αὐτῷ vulg. - τοῦτο (οὕτω pro τοῦτο ΕΗ) ἀνατάμπε vulg. - εύρήσης G, Lind. - άνατεῖνον vulg. - Au lieu de ἀνατεῖνον, qui ne donne aucun sens, je lis ἄναιμον; voyez ἔξαιμον, Des Plaies de tête, § 16. lui des couvertures, et on se garde d'allumer une lampe ou de parler près de lui; car d'ordinaire il s'endort en sortant du bain, et, s'il dort, il est guéri. Quand il a sa connaissance, on lui interdit de manger pendant les trois ou quatre premiers jours, mais on lui fait prendre en potage du panic léger ou de la décoction d'orge, et boire du vin mielleux. Puis il usera d'aliments très-émollients et en petite quantité.

- 23. (Affection des os du craine. Voyez sur ce sphacèle, t. V, p. 581. Comparez aussi Ep. VII, 35.) Sphacèle du cerveau : quand le sphacèle prend, la douleur vient peu à peu occuper surtout le devant de la tète; il se manifeste du gonslement et de la lividité; la sièvre et le frisson s'emparent du malade. Les choses étant ainsi, il faut inciser là où il y a gonslement, nettoyer l'os et le ruginer jusqu'au diploé; puis on traite comme une fracture.
- 24. (Carie ducrane; repétition du § 7.) Carie: quand la carie est dans un os, la douleur a là son point de départ; avec le temps, l'os s'amincit, de l'air s'y développe, et il se fracture. Si vous incisez en cet état, vous trouvez l'os exsangue, raboteux et d'un jaune rouge; parfois il est corrodé jusqu'au cerveau. Quand vous êtes appelé en ce cas, si l'os est corrodé de part en part, le mieux est de l'ôter et de guérir la plaie aussitôt que possible; s'il n'est pas perforé, mais qu'il soit raboteux, on rugine jusqu'au diploè, et on traite comme dans le cas précédent.
- 25. (Apoplexie ouramollissement du cerveau. Répétition du §8. Incision du cuir chevelu.) Autre maladie: si le malade est sidéré, il souffre dans le devant de la tète, il ne peut voir. La somnolence le tient, les veines des tempes battent, et il y a une sièvre sourde,

<sup>-8</sup> καὶ om, K. -9 καὶ om, θ. - τὸν om, H. - αἰρεῖν (sie) (ἐἄν vulg.) θ, Mack. -  $^{10}$  τρωμένον (sie) J. - βεδρωμένον Κ΄. - μἢ om, K. - ξύσας τὴν διπλοίδα θ. - ξύσας ἐς τὴν διπλοίδα (H , al. manu μέχρι τῆς διπλοίδος) P'Q'. - ξύσας μέχρι τῆς διπλοίδος ἐς τὴν διπλοίδα E. - Cette leçen de E est la réunion des denx leçons. - ἰᾶσθει Ε. -  $^{1}$  έ. ν. om. Hθ. - ἄλλη Ε. - Post ν. addit βλητός J. - καὶ (καὶ om. FGJ) άλγέει (ἀλγέη ΕΗ, Mack) vulg. - μἢ pro οὐ ΕΗ. - δύνηται vulg. - δύνεται L., Lind. -  $^{10}$  ἔχη Κ., Mack. - καὶ ἢν (ἢν om., Η restit. al. manu, θ, Mack) (addit καὶ Ι) αὶ ελέθες vulg. - σφύζωσι vulg.

Χρὸς 'ἔχει, καὶ τοῦ σώματος παντὸς ἀκρησίη καὶ μινύθη. ΘΟταν οὕτως ἔχη, <sup>2</sup>καίειν αὐτὸν θερμῷ πολλῷ, καὶ χλιάσματα πρὸς τὴν κετως ἔχη, <sup>2</sup>καίειν αὐτὸν θερμῷ πολλῷ, καὶ χλιάσματα πρὸς τὴν κεφλὴν προστιθέναι ἐκ δὲ τῆς πυρίης ἐς τὰς ρῖνας σμύρναν καὶ ἄνθος χαλκοῦ 'ροφάνειν δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης, καὶ πίνειν ὕδωρ. Καὶ ἢν μὲν ταῦτα ποιέοντι <sup>3</sup>ράων γένηται εἰ δὲμὴ, ταύτη γὰρ μόνη ἐλπὶς, σχίσαι αὐτοῦ τὸ βρέγμα, καὶ ἐπὴν ἀποβροῆ τὸ αἴμα, συνθεὶς τὰ χείλεα, ἱῆσθαι καὶ καταδῆσαι ' ἢν δὲ μὴ σχίσης, ἀποθνήσκει ἀκτωκαιδεκαταῖος, ἢ εἰκοσταῖος ὡς τὰ πολλά.

26. \*Κυνάγχη \* πυρετὸς λαμβάνει καὶ ῥῖγος καὶ δδύνη τὴν κεφαλὴν, καὶ τὰ σιαγόνια οἰδίσκεται, καὶ τὸ πτύαλον χαλεπῶς καταπίνει, εἀποπτύει δὲ καὶ τὰ σίαλα σκληρὰ καὶ κατ' ὀλίγον, καὶ ἐν τῷ φάρυγτι κάτω ῥέγχει \* καὶ ἢν καταλαβών τὴν γλῶσσαν τσκέπτῃ, ὁ μὲν γκργαρεών οὐ μέγας, ἀλλὰ λαπαρός ἡ δὲ φάρυγξ ἔσωθεν σιάλου γλίσχρου ἔμπλεως, καὶ οὐ δύναται ἐκχρέμπτεσθαι, καὶ οὐκ ἀνέχεται κείμενος, ἀλλ' ἢν κατακέηται, πνίγεται. Τοῦτον εἢν οὕτως ἐπιτύχρι ἔχοντα, ποιέειν τάδε \* πρῶτον μέν σικύας προσβάλλειν το τοῦς πρῶτον κοὶ τὰ καὶ ἐπὶ . ἐκ, παραξυρήσας ἐν τῷ κεφαλῷ παρὰ τὸ οὖς ἔνθεν καὶ ἔνθεν . ΄ κιὶ ἐπὴν ἀποφίγξης τὴν σικύην, ἐἄν προσκέεσθαι ὡς πλεῖστον χρόνον ἐπειτα πυρίψας λεῖα, κεράσας τὸ ὄξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ ὄξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ ὄξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ ὄξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ όξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ όξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ όξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ όξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ όξος ἐσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα, κεράσας τὸ όξος ἐσόχοον ὑδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιτρίψας λεῖα καὶ ἐπιτρίψας λεῖα ἐπιτρίψας λεῖα ἐπιτρίψας λεῖα ἐπιτρίψας λεῖα ἐπιτρίψας ἐπιτρίψας λεῖα ἐπιτρίψας ἐ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eχη vulg. - ἔη Κ. - ἀχρασίη ΕΗ. - μινύθη, qui cependant ne se trouve pas dans les lexiques, a ici tellement l'air d'un substantif que je n'ai pas osé le changer en μινύθει, ce qui eût été facile. — 2 καίειν (E, al. manu λούειν) FGHIJK, Ald. - καὶ λούειν pro καίειν vulg. - χλιάσματι Η. - έγχεῖν (έγχ. om. EGHIJKθ, Ald.) ές τὰς vulg. - δυμφάνειν EGHIJK, Ald. -πτισσ. E. — 3 ράον Jθ, Mack. - γίνηται Ε. - ήν pro έπην θ. - ίησθαι (Ε, al. manu ίησαι) HJKθ, Mack. - ίησαι vulg. - 4 ην.... πολλά om. L. - η είκ. om. (Ε, restit. al. manu) Η. - 5 περί χυνάγχης EFGHIJKL. - λαμβάνη Κ. - χαλεπός K. = 6 καὶ ἀποπτύει τὰ θ, Mack. - καὶ ἀπ. δὲ καὶ τὰ E. - καὶ ἀποπτύει σκληρά, al. manu καὶ ἀπ. δὲ καὶ τὰ σίαλα σκληρά Η.- καὶ (καὶ om. vulg.) κατ' ὀλίγον (ὀλίγα vulg.) Lθ, Lind., Mack. - τῷ (τῷ om., restit. al. manu H) vulg. - Il faut lire τη; voyez plus bas η δὲ φάρυγξ. - γλῶτταν vulg. - γλῶσσαν ΕΗ, Mack. — 7 σκέπη Ε. - δὲ pro μὲν GJ, Ald. - μὲν om. (Ε, restit. al. manu) ΗΚθ. - μέγα J. - έσω ΕΗ. - έγχρέμπτεσθαι ΕGΗΚ, Ald. - έγχραίπτεσθαι (sic) J. - κείμενος (Ε, al. manu κεῖσθαι) ΗQ'θ, Lind., Mack. - κεῖσθαι vulg. — 8 αν J. - πρώτα Κ. - σικύην θ. - σικύης Η. - σικυίης Ε. - προσβαλέειν EGHIJK - προβάλειν (sic) θ. - σρόνδ. ΕΠ. - 9 πρώτον · ἔπειτα παραξυρήσας (παραξηρήσας Frob.; προξυρήσας Κ') εν τη κ. καὶ (καὶ om., H restit. al. manu,

et impuissance et diminution du corps entier. Les choses étant ainsi, on le lavera avec beaucoup d'eau très-chaude, et on fera des applications chaudes sur la tête. Après la fomentation, on introduira dans les narines de la myrrhe et de la fleur de cuivre. Pour potage, il aura la décoction d'orge, et il boira de l'eau. Si par ces moyens l'état s'améliore, très-bien; sinon, il faut, et c'est la seule ressource, inciser le bregma; après l'écoulement du sang, on rapproche les lèvres de l'incision, on traite et on met un bandage. Si vous n'incisez pas, il meurt d'ordinaire le dix-huitième jour ou le vingtième.

26. (Angine; comp. le § 9. Nettoyage de la gorge à l'aide d'une baguette enveloppée d'un morceau de laine.) Angine : il y a fièvre, frisson, douleur de tête; le dessous des mâchoires se gonfle; le malade avale difficilement la salive; il crache aussi des matières du7 El et par petits morceaux (Voy. Coaque 448 et l'Argument, § 3,

579). La partie inférieure de la gorge est le siége d'un râlement. Si, saisissant la langue, vous examinez, vous trouvez la luette sans gonflement et vide; mais la gorge est en dedans pleine d'une salive visqueuse. Le malade ne peut cracher; il n'endure pas d'être couché, et, s'il reste dans cette position, il étouffe. Si vous êtes appelé auprès d'un homme en cet état, voici ce qu'il faut faire: d'abord mettre des ventouses vers la première vertèbre du cou de chaque côté, ayant rasé la tête près de l'oreille deçà et delà; et, quand la ventouse a pris, la laisser en place le plus longtemps possible; puis faire prendre un bain de vapeur avec le vinaigre, le nitre, l'origan et la graine de cardame (erucaria aleppica d'après Fraas), le tout broyé, avec autant de vinaigre que d'eau, avec addition d'un peu d'huile; on laisse macérer, puis on verse dans un vase, on met un couvercle qu'on enveloppe, on perce le couvercle, on y adapte un ro-

θ, Mack) π. τὸ οῦς τιθέναι (τιθ. om., restit. al. manu H) ἔνθεν καὶ ἔνθεν νυιg. - Je lis ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ pour ἔπειτα; la faute est fréquente. — Θ καὶ om., restit. al. manu H. - ἀποσφύζη H. - ἀποσφύζη EQ. - ἀποσκίψης legit Foes in not., et provocat ad Gal. Gl.: ἀποσκήψεις, τὰς ἀποσχάσεις primo de Morbis majore. - ἀποσχάσης Lind. - συκίην J. - προσκαίεσθαι Η. - νίτρω ΕΚ. - καὶ καρδ. σπέρμ. καὶ ὀριγάνω θ. - ἄλειφαρ Ε, Lind., Mack.

στάξας, διείναι 1 τούτω: έπειτα ές γυτοίδιον έγγέας, έπιθείς έπίθημα, \*καὶ κατασκεπάσας, τρυπήσας τὸ ἐπίθημα, κάλαμον ἐνθεῖναι κοῖλον: έπειτα έπιθελς έπ' άνθρακας, άναζέσαι, καλ έπην <sup>3</sup>διά τοῦ καλάμου ή άταὶς ἀνίη, περιγάσκων έλκέτω ἔσω τὴν ἀταίδα, φυλασσόμενος μὴ κατακαύση τὴν ღάρυγγα : ἔζωθεν δὲ σπόγγους βάπτων ἐς ὕδωρ θερμὸν, προστιθέσθω πρός τὰς γνάθους καὶ τὰ σιαγόνια. Αναγαργάριστον όδε αὐτῷ ποιέειν ὀρίγανον καὶ πήγανον καὶ θύμβραν καὶ σέλινον καὶ μίνθην καὶ λίτρον δλίγον, μελίκρητον κεράσας διδαρές, όζος όλίγον επιστάξαι· λεΐα τρίψας <sup>5</sup>τὰ φύλλα καὶ τὸ λίτρον, τούτω διείς, χλιήνας, αναγαργαριζέτω: ἢν δὲ τὸ σίαλον ἴσγηται, μύρτου λαδών ράβδον, λείην ποιήσας, <sup>6</sup> καὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς ἐπικάμψας τὸ άπαλὸν, <sup>7</sup>χατειλίζας αὐτὸ ἐν εἰρίφ μαλθαχῷ, <sup>8</sup>χαθορῶν ἐς τὴν φάρυγγα, τὸ σίαλον έκκαθαίρειν καλ ήν ή γαστήρ μή ύπογωρέη, βάλανον προστιθέναι ή υποκλύζειν. ροφανέτω δε τον χυλόν της πτισάνης καί ύδωρ ἐπιπινέτω. <sup>9\*</sup>Ην δέ οἱ οἴδημα ἐκφύη καὶ οἰδίσκηται πρὸς τὰ στήθεα καὶ ἔρυθρὸν ἔη καὶ καίηται, ἔλπίδες πλέονες σωτηρίης: ποιέειν δέ οί τάδε : ἐπὴν ἔζω τράπηται τὸ φλέγμα, τεῦτλα ἐμβάπτων ἐς ὔδωρ ψυγρόν, <sup>10</sup>προστιθέναι · αναγαργαριζέτω δὲ γλιαροῖσι, καὶ αλουτεέτω. Ταῦτα ποιέων μάλιστα αν ἐχρυγγάνοι. Ἡ δὲ νοῦσος θανατώδης, καὶ έχσυγγάνουσιν δλίγοι.

27. 11 Έτέρη χυνάγγη τυρετός καὶ όδύνη λαμβάνει τὴν κεφαλὴν, καὶ ἡ φάρυγξ φλεγμαίνει καὶ τὰ σιηγόνια, καὶ τὸ σίαλον καταπίνειν οὐ δύναται, πτύει δὲ παχὸ καὶ πολλὸν, καὶ φθέγγεται χαλεπῶς. "Όταν οὕτως ἔγη, πρῶτον 12 μὲν σικύην προπβάλλειν τὸν αὐτὸν τρόπου ὥσπερ 13 καὶ ἄνωθεν εἶπομεν ' ἔπειτα προσίσχειν σπόγγον βρέχων

Τούτω EGHIKL , Vaticana exempl., Ald., Lind. - τοῦτο vulg. - εἰς J. - χυτρίδιον  $\theta$ , Mack. - χυτρίδια vulg.  $-^2$  καὶ κατασκεπάσας, τρυπήσας τὸ ἐπίθημα  $\theta$ . - καὶ κ. τρ. τὸ ἐπ. οπ. vulg. - ζέσαι FGIK.  $-^3$  διὰ τοῦ αὐλοῦ (τοῦ α. οπ., II restit. al. manu  $, \theta$ ) τοῦ vulg. - ἀνείη vulg. - ἔτη, al. manu ἀνίη II. - ἄν ἱη L, Lind. - ἀνίη EIK. - είσω vulg. - ἔτω II. - καὶ ἔξωθεν sine δὲ  $EII\theta$ . - εἰς K. - προστιθέσθαι (sic), al. manu  $\theta$ ω E. -  $^4$  ε̄' EII. - αὐτὸ I. - καὶ π΄, γανον  $\theta$ , Mack. - καὶ π. οπ. vulg. - θρύμβαν G. - θρύμβραν EI. - νίτρον EK. - - μελίκρητόν τε (τε οπ. EII) vulg. -  $^3$  τὰ φύλλα τῶν προειρημένων βοτανῶν (τῶν πρ. β. οπ., II restit. al. manu, θ) vulg. - νίτρον EK. - τούτο Φ. Lind. Mack. - τοῦτὸν EI0 (EII0) EII1 EIII2 EIII3 EIII3 EIII4 EIII4 EIII5 EIII5 EIII6 EIII7 EIII7 EIII7 EIII8 EIII9 EIII10 EIII11 EIII

# LIVRE DEUXIÈME.

seau creux; alors on place l'appareil sur des charbons, et on chauffe; quand la vapeur monte par le roseau, le malade, ouvrant la bouche, l'attire, prenant garde qu'elle ne lui brûle la gorge; à l'extérieur, on applique des éponges trempées dans l'eau chaude sur les mâchoires et le dessous. Pour gargarisme, prenez l'origan, la rue, la sarriette, le persil, la menthe, un peu de nitre; versez du mélicrat étendu d'eau et un peu de vinaigre; pilez les feuilles et le nitre; faites macérer, chauffez et employez en gargarisme. Si la salive est adhérente, prenez une branche de myrte, polissez-la, courbez-en l'extrémité flexible, enveloppez-la d'une laine molle, et, regardant dans la gorge, nettoyez la salive. Si le ventre n'est pas libre, prescrivez un suppositoire ou un lavement. Pour potage, le malade aura la décoction d'orge, et pardessus il boira de l'eau. S'il survient du gonflement, si ce gonslement se manifeste à la poitrine, et qu'il y ait de la rougeur et une chaleur brûlante, les chances de salut sont nombreuses (Aph. VI, 37; VII, 49). Voici ce qu'il faut faire : la phlegmasie s'étant tournée au dehors, trempez des feuilles de bette dans l'eau froide et appliquez-les. Les gargarismes seront chauds. Il ne prendra pas de bains. C'est par ces moyens surtout qu'il réchappera. La maladie est dangereuse, et peu sont sauvés.

27. (Angine se propageant au poumon et se terminant par empyème.) Autre angine : la fièvre et la douleur saisissent la tète; la gorge s'enflamme ainsi que le dessous des mâchoires. Le patient ne peut avaler sa salive; il crache épais et beaucoup; il parle difficilement. Les choses étant ainsi, d'abord on appliquera la ventouse comme nous avons dit plus haut; puis on apposera

καὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς ἐπικάμψας τὸ ἀπαλὸν) 6.-7 [καὶ] κατ. Lind. -8 καθαιρῶν Κ. - εἰς Ε. - φάρυγα Ι. - ρυμφανέτω EGHIK, Ald. - πτισσ. Ε. -9 ην Η. - εἰ νυἰg. - ἐκφύει GIJK. - ἐκθύη, al. manu φ Η. - οἰδίσκηται EII, Mack. - οἰδίσκεται νυἰg. - καίεται FGIJK. - σωτηρίας 1.- - προστιθέτω 0.- μάλωτ  $^2$  ΕΗ0. - ἐκφυγγάνοι ΕΗΙΙΚ. - ἐκφυγγάνη νυἰg. - ἐλίγοι ΕΗ0. - ὁι ίγιστοι νυἰg. -  $^{11}$  ἐτέρη ΗΙ. - ἐτέρα νυἰg. - φάρυξ 1.- σιηγόνια ΕΗ. - σιαγόνια νυἰg. -  $^{12}$  μὲν οιπ. Κ. - προσδαλέειν EGHIJK. -  $^{13}$  τὴ pro καὶ IJK. - τῶ πρόσθεν pro καὶ ἀνωθεν ΕΗ (θ, τφ). - εἴπομεν οιπ. ΕΗ. - ὲν οιπ. Κ.

έν ύδατι θερμώ πρός τον τράγηλον καὶ τὰ ¹ σιηγόνια: ἀναγαργαρίζειν δὲ διδόναι τὸ ἀπὸ τῶν φύλλων είληθερές πίνειν δὲ διδόναι μελίχρητον δδαρές. δοφάνειν δέ αναγχάζειν τον γυλόν της πτισάνης. \*Ην δέ² οἱ ταῦτα ποιέοντι τὸ σίαλον μὴ ἐξίῃ, πυριᾶν τὸν αὐτὸν τρόπον ώσπερ ἐν τῆ πρόσθεν. Ἡν δέ οἱ ἐς τὰ στήθεα τράπηται η ες τὸν τράγηλον τὸ φλέγμα, τεῦτλα η <sup>8</sup>χολοχύντας καταταμών, έμδαλών ες ύδωρ ψυγρόν έπιτιθέσθω, καὶ πινέτω ψυγρόν, όκως τὸ σίαλον εὐπετέστερον ἀπογρέμπτηται ' ὅταν 'δὲ ἐξοιδήση ἐς τὰ στήθεα, οί πλέονες ἐκφεύγουσιν. \*Ην δὲ, τῆς φάρυγγος καθεστηκυίης καὶ τῶν οἰδημάτων, στραφή ές τὸν πλεύμονα ή νοῦσος, πυρετὸς εὐθὺς έπανέλαθε, καὶ ὀδύνη τοῦ πλευροῦ, καὶ ὡς ἐπιτοπολὸ ἀπέθανε, ἐπὴν τοῦτο-γένηται • 5 ην δὲ ὑπερφύγη ἡμέρας πέντε, ἔμπυος γίνεται, ἢν μή μιν βήξ ἐπιλάδη αὐτίχα ήν δὲ ἐπιλάδη, ὑποχρεμψάμενος καὶ άποχαθαρθείς, ύγιης γίνεται. Τοῦτον, ἔστ' αν τμέν η δούνη το πλευρὸν ἔχη, χλιαίνειν τὸ πλευρὸν, καὶ προσφέρειν ὅσα περ εἰ περιπλευμονίη ἔγοιτο · ἢν 8 δὲ ὑπερφύγη τὰς πέντε ἡμέρας καὶ ὁ πυρετὸς ἀνῆ, ἡ δὲ βήξ έχη, τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας ροφήμασι διαγρησθαι ἐπὴν δὲ τῶν σιτίων ἄρξηται, ώς λιπαρώτατα καὶ θ άλυκώτατα ἐσθίειν · ἡν δέ τοι βήξ μή ἔη, ἀλλὰ γινώσκης ἔμπυον γινόμενον, δειπνήσας, ἐπὴν μέλλη καθεύδειν, σχόροδα 10 έσθιέτω ώμα ως πλεῖστα, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον οἰνώδεα άχρητέστερον 11 καὶ ἢν μέν οὕτως οἱ ράγἢ τὸ πῦον 1 ἢν δὲμὴ, τἢ ύστεραίη λούσας θερμῷ θυμιάσαι, καὶ ἡν ῥαγῆ, ίῆσθαι ὥσπερ ἔμπυον.

1 Σιηγόνια θ. - σιαγόνια vulg. - τὸ δέον τῶν φύλλων είλειθερέες πίνειν δὲ διδόναι (τὸ δ. τ. φ. εί. π. δὲ δ. om. vulg.) θ. - Au lieu de δέον je lis ἀπό; voyez p. 48, l. 1, et l. 7. - ρυμμάνειν EGHIJK, Ald. - πτισσ. E. - 2 of (addunt τω K, τὸ J) τὰ (τὰ om. Mack) τοιαῦτα (ταῦτα pro τὰ τ. ΗΙΙΚθ) vulg. - τὸ σ. om. FGJK, Ald. - τὸ σ. ponunt ante ταῦτα Ε (H, al. manu) θ. -έη H.-ή  $\theta.-$ έζείη J.-<sup>3</sup> χολοχύντη FG.-[χαὶ] ἐμβαλὼν Lind.-έμβάπτων  $\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{r}}$  ύδωρ ψυχρόν  $\hat{\mathbf{c}}$ πιρριπτέτω καὶ πινέτω  $\mathbf{K}'$ . – ύδωρ χλιαρόν  $\hat{\mathbf{c}}$ πιροφανέτω (ἐπιδροφανέτω Mack; ἐπιρυμφανέτω EGHIJK, Ald.) vulg. - Je lis ὕδωρ ψυχρον επιτιθέσθω; voyez plus haut, p. 42, l. 17. - δχως θ. - όπως vulg. - εθπετέστατον Η. -εύπετέστατα Εθ. - 'δ' ΕΗ. - πλείονες GIJK, Ald. - πλεύνες (Ε, al. manu πλέονες) (Η, sine of, al. manu of πλείονες). - φάρυγος Ι.τρεφθή Ε (Η, al. manu στραφή) Q'θ, Lind., Mack. - πνεύμονα GIJK. - εὐθὺς om., restit. al. manu H. - ἐπὴν Ell. - ἐπὰν vulg. - ε ἢν.... γίνεται om. FGI JK. -δ' H, Ald. - ὑπεκφύγη θ. — 6 δ' Ε. -ἐπιλάδη Ε (H, al. manu, erat prius ύπολάδη) Ρ'θ. - ύπολάδη vulg. - τρέν ΕΗ. - μέν oni, vulg. - όσα (δσαπερ θ) (addit εί θ) τῆ (τῆ om., Η restit. al. manu, θ) περιπλευμονίη (περιπν. GJK) (adduut έχοιτο Hθ) vulg. — δ' ΕΗ. - ὑπεκφύγοι θ. - ὑποφύγη J. - ἡυμφή-

# LIVRE DEUXIÈME.

une éponge trempée dans l'eau chaude au cou et sous les màchoires. Pour gargarisme il aura la préparation susdite des feuilles, chaude; pour boisson, le mélicrat étendu d'eau; et en potage on lui fera prendre, à force, de la décoction d'orge. Si par ces moyens la salive ne sort pas, on lui donnera un bain de vapeur comme dans le cas précédent. Si la phlegmasie se tourne à la poitrine ou au cou, coupez des bettes ou des courges, trempez-les dans l'eau froide, et appliquez-les; faites boire froid, afin que la salive soit expulsée plus facilement. Quand le gonflement se porte en dehors à la poitrine, la plupart réchappent. Il peut arriver que, le mal de gorge et les gonflements cessant, la maladie se tourne sur le poumon; aussitôt la fièvre reprend, et la douleur de côté se fait sentir. Le malade, après cet accident, succombe d'ordinaire; mais, s'il passe cinq jours, il devient empyématique là moins que la toux ne survienne aussitôt; si elle survient, il expectore, se nettoye et guérit. En ce cas, tant que la douleur se fait sentir au côté, il faut échauffer ce côté, et traiter comme pour la péripneumonie. S'il passe les cinq jours et que la fièvre se relâche, mais que la toux persiste, il usera de potages pendant les premiers jours; quand il commence à prendre des aliments solides, il les prendra très-gras et très-salés. Mais s'il n'y a pas de toux et que vous reconnaissiez la formation de l'empyème, le malade, à son repas du soir et quand il va dormir, mangera de l'ail cru en grande quantité, et boira par dessus un vin généreux et pur. Si, de cette façon, le pus fait éruption, tant mieux; sinon, le lendemain, après avoir été lavé à l'eau chaude, il prendra un bain de vapeur. Si l'éruption s'ensuit, on traitera comme dans le cas d'empyème.

μασι EG, Ald. - ρυφήμασι HIJ. - ρυφήματι Κ. - δετ χρήσθαι L, Lind. — Θάλυκ. HIJ. - άλικ. vulg. - μεθίειν pro ἐσθίειν θ. - δέ οἱ ἡ βἡξ θ. - τι pro τοι J. - γινώσκειν vulg. - γινώσκεις Q΄, Lind., Mack. - γινώσκης EHθ. - δειπνήσατα vulg. - Il faut lire δειπνήσας, l'accusatif ayant été vicieusement attiré par les accusatifs précédents. - μέλλει vulg. - μέλλοι ΙΚ. - μέλλη ΕΗJ. — 10 ώμὰ τρωγέτω ΕΗ. - πινέτω FGIJK. - ἐπινέτω (sic), al. manu ἐπιπινέτω Η. — 11 καὶ οπ. (Η, restit. al. manu) θ.

- 28. 1 Έτέρη χυνάγγη φλεγμαίνει τοὔπισθεν τῆς γλώσσης καὶ τὸ κλῆθρον τὸ ὑπὸ τὸν βρόγγον, καὶ οὐ δύναται καταπίνειν τὸ σίαλον, οὐο' ²ἀλλο οὐδέν · ἢν δ' ἀναγκασθῆ, διὰ τῶν ϸινῶν οἱ ῥέει. "Όταν ³οὕτως ἔχη, τρίψας μίνθην χλωρὴν καὶ σέλινον καὶ ὀρίγανον καὶ λίτρον καὶ τῆς ῥόου τῆς ἐρυθρῆς, μέλιτι διεὶς, παχὸ ποιέων, ⁴ἐγγρίειν τὴν γλῶσσαν ἔσωθεν ἦ ἀν οἰδέη · ἔπειτα ἀναζέσας σῶκα, ⁵ἀποχέας τὸ ὕδωρ, τρίψας τῆς ῥόου, ὀλίγην διῆναι τῷ συκίω τούτω, ⁴καὶ ἀναγαργαρίζειν, ἐὰν δύνηται · ἢν δὲ μὴ, διακλύζεσθαι · πίνειν δὲ διδόναι τὸ ἀπὸ τῶν κρίμνων ὕδωρ · ἔζωθεν δὲ τὸν αὐχένα καὶ τὰ σιηγόνια καταπλάσσειν ἀλήτω, ἐν οἴνω καὶ ἐλαίω ἔψοντα, χλιαρῷ, καὶ ἄρτους προστιθέναι θερμούς. ᾿Αποπυίσκεται γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ἐν τῷ κλήθρω, καὶ ἢν μὲν ῥαγῆ αὐτόματον, ὑγιὴς γίνεται · ἢν δὲ μὴ βηγνύηται, ψηλαφήσας τῷ δακτύλω ἢν μαλθακὸν ἔη, σιδήριον δξὸ προσδησάμενος πρὸς ³τὸν δάκτυλον τρῆσαι. Ταῦτα ποιήσαντι ὑγιέες γίνονται · ἡ δὲ νοῦσος αὕτη ἤκιστά ἐστι θανατώδης.
- 29. <sup>9</sup>Σταφυλή · ἢν <sup>10</sup> σταφυλὴ ἐν τῆ φάρυγγι γένηται, ἐμπίπλαται ἀκρος ὁ γαργαρειὸν ὕδατος, καὶ γίνεται στρογγύλος τὸ ἄκρον καὶ διαφανὴς, καὶ ἐπιλαμδάνει τὴν πνοιὴν, καὶ ἢν φλεγμαίνῃ τὰ σιαγόνια ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἀποπνίγεται · ἢν δὲ αὐτὸ <sup>11</sup> ἐφ' ἐωυτοῦ γένηται, τούτων μὴ φλεγμηνάντων, ἦσσον ἀποθνήσκει. "Οταν οὔτως ἔχῃ, λαδών τῷ δακτύλω τὸν γαργαρειῶνα, <sup>12</sup> ἄνω ἐς τὴν ὑπερώην ἀποπιέσας, διατα-
- ' Έτέρα EJ.-Weigel, Suppl. du Dict. de Schneider, v. Κλεϊθρον, propose de supprimer le xxí. Cela n'est pas autorisé par les mss. et ne paraît pas nécessaire. - κλετθρον vulg. - κλήθρον θ, Mack, Gal. in Gl. qui exponit ο περί την κατάποσιν τόπος ύπο τοῖς παρισθμίοις. - τῷ βρόγχω (βρόχω ΕΗ) vulg. - τὸν βρόγχον FL, Lind. (βρόχον GIJK). - Weigel, ib., propose de lire ὑπέρ; mais, avec l'accusatif, ὑπὸ peut être conservé sans faire tort à l'anatomie. - ' άλλ' Η. - οιδέει pro oi βέει (E, al. manu oi βέει) FGHIJKO, Ald. - 3 ούτως καὶ ἔχη J. - νίτρον ΕΚ. - ἐρυθρᾶς ΕΗΙΙΚ. - ' ἐγχέειν FG. εσχρίειν θ, Mack. - οδ (οδ om., restit. al. manu H) vulg. - η θ, Mack. - οἰδέοι Ε.-ωδέει, al. manu οδέει Η. - 5 καὶ (καὶ om., II restit. al. manu, θ, Mack) ἀποζέσας (ἀποχέας θ, Mack) èς (èς om. E, H restit. al. manu, θ, Mack) (addunt τὸ θ, Mack) ϋδωρ vulg. - διεῖναι Lind. - σύχιον exponit Gal. Gl. τὸ τῶν ἰσγάδων ἀφέψημα. — ε ἐὰν δύνηται ἀναγ. sine καὶ ΕΗΡ'θ. - καὶ τούτω έαν δ. άναγ. Lind. - Post έαν addit δε G. - κοημνών 1. - κρήμνων Κ. - σιηγόνια ΕΗ. - σιαγόνια vulg. - \* έψοντας FG. - κλήθρω θ, Mack. - κλείθοω vulg. - έηγνύηται ΕΗθ. - έήγνυται vulg. - ψηλαφίσας J. - μαλακόν θ. - ή ΕΗθ. - \*τὸν om. EGK, Ald. - τύψαι δ. - τρύψαι, al. manu τρήσαι Η. - Post τρ. addunt τοξς πλείστοισε έθ. - ποιήσαντες J0. - πολλοί (πολλοί om., restit. al.

28. (Inflammation de la partie postérieure de la langue et de l'épiglotte. Abcès, ouverture.) Autre angine : la partie postérieure de la langue et l'opercule qui est à la gorge s'enflamment; le malade ne peut avaler sa salive ni rien autre; si on l'y force, cela revient par les narines. Les choses étant ainsi, pilez de la menthe verte, du persil, de l'origan, du nitre et du sumacrouge, trempez dans du miel, faites épais, et frottez-en la langue en dedans là où est le gonflement. Puis faites bouillir des figues, transvasez; pilez du sumac, trempez-en un peu dans cette eau de figues, et qu'il se gargarise avec cela s'il peut; sinon, qu'il s'en lave la bouche. Il boira l'eau de farine d'orge. A l'extérieur, on appliquera sur le con et le dessous des mâchoires un cataplasme chaud de farine cuite dans du vin et de l'huile; et on appliquera aussi des pains chauds. En effet le plus souvent il se forme de la suppuration dans l'opercule; si elle se fait jour spontanément, le malade guérit. Sinon, tâtez avec le doigt si la partie est molle, attachez au doigt un ferrement aigu, et perforez. Par ces moyens, on obtient la guérison : cette maladie n'est nullement mortelle.

29. (Inflammation de la luette; répétition du § 10. Excision de la luette.) Grain de raisin : si le grain de raisin se forme dans la gorge, le bout de la luette se remplit d'eau, s'arrondit et devient transparent; la respiration est gênée, et, si le dessous des mâchoires s'enflamme des deux côtés, le malade étouffe. Dans le cas où la luette est seule affectée sans inflammation concomitante de ces parties, le danger est moins grand. Quand il en est ainsi, prenez la luette avec le doigt, pressez-la en haut contre le palais, et tranchez-en le bout; puis donnez le garga-

manu, θ) ύγιαίνουσιν (ύγιέες γίνονται Hθ) vulg. – ἐστι om., restit. al. manu H. —  $^{9}$ στ. om. θ. –περὶ σταφυλής EFGIJL. –περὶ σταφυλίδος Κ. —  $^{10}$ σταφυλὶς vulg. – σταφυλὶς E (H, al. manu σταφυλὶς) Jl.θ, Lind., Mack. – γένηται ἐν τ. φ. ΕΗθ. – φάρυγι Fl. – ἄχρως ΕJ. – φλεγμήνη ΕΗΙΚ, Lind. – σιηγόνια Mack. – Λητε ἀποπν. addit καὶ J. —  $^{11}$  ώφ' vulg. – ἐφ' ΕΙΚ.θ. Lind., Mack. – φλεγμηνόντων (sic) ΙΙΚ. – φλεγμηνάντων ΕΡ'Q', Lind., Mack. – φλεγμαινόντων vulg. —  $^{12}$  ἄνω em. FG. – ἀποπιάσας FGIJΚ. – διαταμέειν θ, Mack. – διατεμνέειν vulg. – διαταμνέειν  $^{12}$ Λ. – διατεμνέειν  $^{12}$ Λ. – διατεμέειν ΕΙΙ.

μέειν άκοον έπειτα διδόναι άναγαργαρίζειν <sup>1</sup>το άπο τῶν φύλλων · λείγειν δὲ άλητον ψυχρὸν, καὶ ὕδωρ ἐπιπίνὲιν, καὶ μὴ λούεσθαι.

- 30. <sup>2</sup> Αντιάδες · ἢν ἀντιάδες γένωνται, συνοιδέει ὑπὸ τὴν γνάθον ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ψαυόμενον σκληρόν ἐστιν ἔζωθεν, καὶ ὁ γαργαρεὼν ὅλος φλεγμαίνει. "Όταν οὕτως ἔχη, καθεὶς τὸν δάκτυλον, ³ διωθές τὰς ἀντιάδας · πρὸς δὲ τὸν γαργαρεῶνα προσχρίειν ἄνθος χαλκοῦ ζηρὸν, καὶ ἀναγαργαρίζειν τῷ ἀπὸ τῶν φύλλων είληθερεῖ · ἔζωθέν \* τε καταπλάσσειν, ἢ ἄν ἀποιδέη, ὡμήλωσιν, ἐν οἴνω καὶ ἐλαίω ἑψῶν, ἀρασσώμενα, ὑποτύψαι μαχαιρίω · ἔνια δὲ καὶ αὐτόματα καθίσταται.
- 31. <sup>5</sup>Υπογλωσσίς · ἢν ὑπογλωσσὶς γένηται, ἡ γλῶσσα οἰδίσκεται, καὶ τὸ ὑποκάτω, καὶ τὸ ἔξω ψαυόμενον σκληρόν ἐστι, καὶ τὸ σίαλον καταπίνειν οὐ δύναται. "Όταν οὕτως ἔχῃ, σπόγγον ἐς ὕδωρ θερμὸν ἐμβάπτων προστιθέναι, καὶ τὴν δώμήλυσιν ἑψῶν ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ καταπλάσσειν ἔξω ἢ ἄν ἀποιδέῃ · ἀναγαργαρίζειν δὲ τῷ <sup>7</sup> συκίῳ, καὶ μὴ λούεσθαι · ἐπὴν δὲ διάπυ•ν γένηται, τάμνειν · ἐνίοτε δὲ αὐτότατον ἐκρήγνυται, καὶ καθίσταται οὐ τμηθέν · ἐπὴν δὲ ἔξω ἀποπυήση, διακαῦσαι.
- 32. <sup>8</sup>Φλέγμα συστὰν ἐς τὴν ὑπερώην· ἢν δὲ <sup>9</sup>φλέγμα συστῆ ἐς τὴν ὑπερώην, ἀποιδέει καὶ ἐμπυίσκεται. <sup>6</sup>Οταν οὕτως ἔχη, καίειν τὸ φῦμα· ἐπὴν <sup>10</sup>δὲ ἐξίη τὸ πῦον, κλύζειν τὸ λοιπὸν, πρῶτον μὲν λίτρω καὶ ὕδατι χλιαρῷ, ἔπειτα οἴνω, ἐπὴν <sup>11</sup>δὲ ἐκκλύση, σταφίδα τρίψας λευκὴν, ἔξελὼν τὸ γίγαρτον, ἐντιθέναι ἐς τὸ καῦμα· ἔπὴν <sup>12</sup>δὲ

risme fait avec les plantes (voy. p. 43, l. 5). Faites prendre de la farine de froment froide et boire de l'eau par dessus. Pas de bain.

- 30. (Amygdalite. Comp. le § 11.) Amygdales: quand les amygdales s'affectent, il se forme à la mâchoire, des deux côtés, un gonflement; on sent, en touchant par dehors, de la dureté; la luette entière est enflammée. Les choses étant ainsi, introduisez le doigt et écartez les amygdales; frottez la luette avec de la fleur de cuivre sèche; faites gargariser avec le gargarisme susdit, chaud (Voy. p. 43). A l'extérieur, appliquez, là où il y a gonflement, un cataplasme chaud de farine d'orge cuite dans du vin et de l'huilc. Quand les tumeurs vous paraîtront molles, touchées par dedans, percez-les avec un bistouri. Quelques-unes guérissent spontanément.
- 31. (Hypoglossite. Comp. § 11.) Hypoglossite: quand il se forme une hypoglossite, la langue se gonfle ainsi que les parties subjacentes; au dehors il y a dureté au toucher, et le malade ne peut avaler sa salive. Les choses étant ainsi, appliquez une éponge trempée dans l'eau chaude; mettez, là où il y a gonflement, un cataplasme de farine d'orge cuite dans le vin et l'huile; faites gargariser avec la décoction de figues. Pas de bains. Quand la suppuration est formée, incisez. Quelquefois le pus se fait jour spontanément, et les choses se remettent sans incision. Quand la suppuration se fait jour à l'extérieur, cautérisez.
- 32. (Inflammation du palais.) Phlegme fixé au palais: quand du phlegme se fixe au palais, cette partie se gonfle et suppure. Les choses étant ainsi, cautérisez la tumeur. Quand le pus est sorti, nettoyez le reste d'abord avec du nitre et de l'eau tiède, puis avec du vin. Après ces lotions, écrasez du raisin sec blanc

φλέγμα.... ύπερώην ΕΙ (Κ, ἐἀν συστῆ φλέγμα εἰς τὴν ὑπερώαν). — θ σῦμα ξυστῆ Lind. — ιο δ' ΕΗ. – νίτρω ΕΚ. — ιι δὲ οπι. G. – δ' θ. – ἐλλύση (Ε, al. manu ἐκκλύση) ΙΙΙ. – ἐκλύση J, Ald. – ἐκκλύσης θ. – ἀσταφίδα ΕΗθ. Lind., Mack. — ιι δ' ΕΙΙ. – διακλυζέσθω ΕΗθ. – ἐσθίειν τι ΕΙΙΙΙΚ. – ῥυμφάνει ΕΘΙΙΙΙΚ, Ald.

έκρυἢ, οἴνψ ἀκρήτφ χλιαρῷ διακλυζέτω, καὶ ἐπὴν μέλλη τι ἐσθίειν ἢ ροφάνειν, σπόγγιον ἐντιθέναι ταῦτα ποιέειν ἔστ' ἄν ὑγιὴς γένηται.

- 33. 1Πώλυπος: ἢν 2πώλυπος γένηται ἐν τῆ δινὶ, ἐκ μέσου τῶν χόνδρων κατακρέμαται, οδον γαργαρεών, καὶ ἐπὴν ὅση τὴν πνοιὴν, προσέργεται έξω, καὶ έστὶ μαλθακὸν, καὶ ἐπὴν ἀναπνεύση, οἴγεται οπίσω, καὶ φθέγγεται <sup>8</sup>σομφὸν, καὶ ἐπὴν καθεύδη, δέγγει. <sup>6</sup>Οταν ούτως έγη, σπόγγιον καταταμών στρογγύλον, καὶ ποιήσας οἷον σπείραν, κατειλίξαι ελίνω αιγυπτίω και ποιησαι σκληρόν είναι δέ μέγεθος ώστε ἐπαρτίζειν ἐς τὸν μυχτῆρα, καὶ δῆσαι τὸ σπόγγιον λίνφ τετραγόθι: μῆχος <sup>6</sup>δὲ ἔστω ὅσον πυγονιαῖον ἕχαστον: ἔπειτα ποιήσας αὐτῶν μίαν ἀργὴν, ράβδον λαβών χασσιτερίνην λεπτὴν ἐκ τοῦ έτέρου κύαρ έγουσαν, διείρειν ές τὸ στόμα τὴν ράδδον ἐπὶ τὸ όζὸ, καὶ ἐπὴν 7λάδη, διέρσας διὰ τοῦ κύαρος τὸ λίνον, Ελκειν ἔστ' αν 8λάδη τὴν άργήν έπειτα γηλήν ύποθείς ύπὸ τὸν γαργαρεῶνα, ἀντερείδων, έλκειν έστ' αν έξειρύσης τὸν πώλυπον. Ἐπὴν 9 δε αὐτὸν ἐκσπάσης καὶ παύσηται τὸ αξμα ρέον, περιθείς περί τὴν μήλην ξηρὸν ὀθόνιον μοτῶσαι, καὶ τὸ λοιπὸν ἀναζέσαι 10 τοῦ ἄνθους ἐν μέλιτι, καὶ γρίων τὸν μοτὸν ἐντιθέναι ἐς τὴν ῥῖνα καὶ ἐπὴν ἤδη τὸ έλκος ἀλθαίνηται, μολιδόον ποιησάμενος ώς τοι καθίκη πρός τὸ έλκος, τοῦτον μέλιτι γρίων προστιθέναι έστ' αν ύγιλς γένηται.
- 34. "Ετερος 11 πώλυπος εμπίπλαται ή ρίς κρέασι, καὶ ψαυόμενον το κρέας σκληρον φαίνεται, καὶ διαπνεῖν οὐ δύναται διὰ τῆς ρινός. "Όταν οὐτως ἔχη, 12 ἐνθέντα χρη σύριγγα καῦσαι σιδηρίοισιν ἢ τρισίν
  - ¹ Π. οπ.  $\mathbf{H}\theta$ . ἐὰν εἰς τὴν ρῖνα πώλυπος γένηται pro π.  $\mathbf{E}\mathbf{F}\mathbf{G}\mathbf{I}\mathbf{J}$ . περὶ πόλυπος (sic) ἐν ρίνὶ  $\mathbf{K}$ . ² πώλ., al. manu πού  $\mathbf{H}$ . πούλυπος  $\mathbf{E}$ . πόλυπος  $\mathbf{J}\mathbf{K}$ . τοῦ χόνδρου  $\mathbf{E}\mathbf{H}\mathbf{I}\mathbf{Q}'\theta$ ,  $\mathbf{L}\mathbf{i}\mathbf{n}\mathbf{d}$ . καὶ οπι. ( $\mathbf{H}$ , restit. al. manu)  $\theta$ . πεῖραν  $\mathbf{E}\mathbf{H}\mathbf{J}\mathbf{K}$ . κατελίξαι  $\theta$ ,  $\mathbf{M}\mathbf{a}\mathbf{c}\mathbf{k}$ . καὶ λίνω  $\mathbf{J}$ . ὅστ  $\mathbf{E}\mathbf{H}$ . ἐπαρτίζειν  $\mathbf{L}\mathbf{\theta}$ ,  $\mathbf{M}\mathbf{a}\mathbf{c}\mathbf{k}$ . ἔσχατον  $\mathbf{L}\mathbf{i}\mathbf{n}\mathbf{d}$ . αὐτῶ  $\mathbf{J}$ . ρᾶδδον (bis)  $\mathbf{A}\mathbf{l}\mathbf{d}$ . παστερίνην  $\mathbf{A}\mathbf{l}\mathbf{d}$ . αὐτῶ  $\mathbf{J}$ . ρᾶδδον (bis)  $\mathbf{A}\mathbf{l}\mathbf{d}$ . παστιπρίνην  $\mathbf{A}\mathbf{l}\mathbf{d}$ . διείρην (sic)  $\mathbf{K}$ . ἢ λάδης  $\mathbf{\theta}$ ,  $\mathbf{M}\mathbf{a}\mathbf{c}\mathbf{k}$ . τὸ  $\mathbf{n}$  and τὸν  $\mathbf{H}$ . τὸν  $\mathbf{v}\mathbf{l}\mathbf{g}$ . τὸ τῆς ράσιδον (bis)  $\mathbf{A}\mathbf{l}\mathbf{d}$ . κάσης τοῦ μύλου in marg.  $\mathbf{H}$ . ἕλάδης  $\mathbf{E}\mathbf{\theta}$ ,  $\mathbf{M}\mathbf{a}\mathbf{c}\mathbf{k}$ . μήλην  $\mathbf{L}\mathbf{i}\mathbf{n}\mathbf{d}$ .  $\mathbf{G}\mathbf{l}$ .  $\mathbf{G}\mathbf{l}$ .  $\mathbf{I}\mathbf{n}\mathbf{l}$ ,  $\mathbf{I}\mathbf{n}\mathbf{l}$   $\mathbf{I}\mathbf{l}$ .  $\mathbf{H}$ . ἕλάδης  $\mathbf{E}\mathbf{l}$ ,  $\mathbf{M}\mathbf{a}\mathbf{c}\mathbf{k}$ . μήλην  $\mathbf{L}\mathbf{l}\mathbf{l}\mathbf{n}\mathbf{l}$ .  $\mathbf{G}\mathbf{l}$ .  $\mathbf{I}\mathbf{l}\mathbf{l}$ ,  $\mathbf{l}\mathbf{l}\mathbf{l}$ ,  $\mathbf{l}\mathbf{l}$ ,  $\mathbf{l}\mathbf$

# LIVRE DEUXIÈME.

après avoir ôté le pepin, et mettez dans l'endroit cautérisé. Quand cela tombe, le malade se lavera avec du vin pur tiède. Quand il va manger quelque chose ou prendre un potage, il met une éponge. Voilà ce qu'il faut faire jusqu'à guérison.

33. (Polype; arrachement avec un sil et une éponge.) Polype: quand un polype s'est formé dans le nez, il pend du milieu des cartilages comme une luette; quand le malade pousse sa respiration, le polype sort au dehors et il est mou; dans l'inspiration il rentre. La voix est voilée; et pendant le sommeil il v a ronslement. Les choses étant ainsi, coupez une rondelle d'éponge, faites-en une boule, et liez-la d'un fil d'Égypte assez fortement pour la rendre dure. La grosseur en doit être telle qu'elle s'adapte à la narine. L'éponge sera attachée avec quatre fils dont chacun sera long d'une coudée. Vous réunirez ces quatre fils en un seul bout; vous prendrez une verge d'étain mince et percée d'un trou à une de ses extrémités. Vous ferez passer jusque dans la bouche cette verge par son extrémité mince. Puis, l'ayant saisie, vous passerez par le châs le bout des quatre fils, et vous tirerez jusqu'à ce que vous saisissiez le bout des fils. Alors, placant un pied de biche à la luette et soutenant, vous tirerez jusqu'à ce que vous ameniez le polype. Quand il est arraché et que le sang a cessé de couler, vous mettrez autour de la sonde un linge sec; puis vous ferez bouillir de la fleur de cuivre dans du miel; vous en enduirez la tente et vous la mettrez dans le nez. Lorsque la plaie arrive à cicatrisation, vous ferez une tige en plomb qui aille jusqu'à la plaie, vous l'enduirez de miel, et vous l'introduirez jusqu'à guérison.

34. (Polype; cautérisation.) Autre polype: le nez se remplit de chair; cette chair, au contact, paraît dure; le malade ne peut respirer par le nez. Les choses étant ainsi, mettez une canule et cautérisez avec trois ou quatre ferrements. Après la

Μαςκ. – προστιθέναι vulg. – μόλυδδον ΕΙ. – παθίκει G. – παθίκοι Ε. – τοῦτο Η. – τοῦτον οπ. θ. —  $^{11}$  πούλ. ΕΙ. – πόλ. ΙΙΚ. – γίνεται (Η, al. manu φαίνεται) θ. —  $^{12}$  ενθέντι ΓΙ. – σιδηρίησιν Ald. – τρισσὶν G, Ald., Frob., Lind. – τέτραστι Ε. – ἐλλεβ. Κ, Lind., Mack. – ὲλεβ. J.

- ή τέσσαρσιν· ἐπὴν δὲ καύσης, ἐμδάλλειν τοῦ ἐλλεδόρου τοῦ μέλανος <sup>1</sup>τρίψας, καὶ ἐπὴν ἐκσαπῆ καὶ ἐκπέση τὸ κρέας, μοτοὺς τοὺς λινέους γρίων τῷ μέλιτι ἐπιτίθει σὺν τῷ κένθει· ἐπὴν <sup>2</sup>δὲ ἀλθαίνηται, τοὺς μολίδους γρίων τῷ μέλιτι ἐστίθει, ἀγρις ὰν ὑγιὴς γένηται.
- 35. Έτερος \*πώλυπος · ἔσωθεν ἐχ τοῦ χονόρου προέχει κρέας στρογγύλον · ψαυόμενον δὲ μαλθακόν ἐστιν. Όταν οὕτως ἔχη, χορδὴν λαδὼν νευρίνην, βρόχον \*αὐτῆ σιμικρὸν ποιήσας, κατειλίξαι λίνο λεπτῷ, ἔπειτα τὴν ἀρχὴν τὴν ἔτέρην διεῖναι διὰ τοῦ βρόχου, μέζονα ποιήσας τὸν βρόχον · ἔπειτα τὴν ἀρχὴν \*διεῖραι διὰ τῆς βάδὸου τῆς κασσιτερίνης · ἔπειτα ἐνθεὶς τὸν βρόχον ἐς τὴν ρῖνα, τῆ μήλῃ τῆ ἐντετμημένῃ περιτείνας τὸν βρόχον περὶ τὸν πώλυπον, ἐπὴν περικέηται, διείρειν τὴν βάδὸον ἐς τὸ στόμα, καὶ λαδὼν ἕλκειν τὸν αὐτὸν τρόπον, τῆς χηλῆς ὑπερειδούσης · ἔπὴν \*δὲ ἐξελκύσης, ἰῆσθαι ὥσπερ τὸν πρόσθεν.
- 36. Έτερος <sup>7</sup>πώλυπος · ἔσωθεν παρὰ τὸν χόνδρον ἀπό τευ σχληρὸν φύεται, καὶ δοκέει μὲν εἶναι κρέας · ἢν δὲ ψαύσης κὐτοῦ, ψοφέει οἷον λίθος. Όταν οὕτως ἔχη, σχίσαντα τὴν ρῖνα σμίλη ἐκκαθῆραι, ἔπειτα ἐπικαῦσαι · τοῦτο δὲ ποιήσας, συρράψαι <sup>8</sup>πάλιν τὴν ρῖνα, καὶ ἔῆσθαι τὸ ἔλκος τῷ χρίσματι ἐναλείφων, ράκος ἐντιθέναι, καὶ ἐπὴν περισαπῆ, ἐγχρίειν τὸ ἄνθος <sup>9</sup>τὸ ἐν τῷ μέλιτι · ἀλθίσκειν δὲ τῷ μολόδοω.
- 37. 10 Αλλος · φύεται ἐχ πλαγίου τοῦ χόνδρου ἐν ἀχριρ οἶον χαρχίνια · 11 πάντα δὲ ταῦτα χαίειν χρή · ὅταν 12 δὲ χαύσης, ἐπιπάσαι τοῦ ἔλλεβόρου · ἐπὴν δὲ σαπῆ, χαθαίρειν τῷ ἄνθει 13 τῷ σὸν 14 τῷ μέλιτι · ἀλθίσχειν δὲ τῷ μολίβδω.
- ¹ Τρίψας λεΐον θ. λιναίους vulg. λινάους legendum censet Lobeck, Phr. Ecl., p. 147. μέλιτι καὶ τῷ ἄνθει ἐστιθέναι ΕΠ (P'Q', ἐπιτίθεται). ἐντιθέναι Liud. -- ² δ' ΕΗ. τὸν μόλιδδον L. μολύδδους ΕΗΙΙ. ἐντίθει J. ἔστ' pro ἄχρις ΕΗθ. -- ³ πούλ. Ε. πόλ. IJΚ. πρόσχει (sic) J. -- ⁴ αὐτῆς θ. μέζονα ΕΗΙΙΚ. μείζονα vulg. -- ⁵ διεῖναι LP', Lind. κασσιτερίνης ΕΗθ, Lind., Mack. καττιτερίνης vulg. -- ἐκτετμημένη G. ἐκτεταγμένη Ald. περί  $\tau$ . πώλ. τὸν  $\beta$ ρ. (Ε, πούλ) Η (θ, τοῦ πωλύπου). πόλυπον Ilk. περικάηται vulg. περικάηται L. περικέηται EHIJK, Lind., Mack. διαίρειν vulg. διείρειν (Η, al. manu αί) Lθ, Lind., Mack. τὴν ῥάδὸον om.  $\theta$ . γειλῆς J. μήλης Lind. --  $\theta$  δ' EHθ. ἐξελαύσης Frob., Lind. -- ² πούλ. E. πόλ. IJK. καὶ om. (Η, restit. al. manu)  $\theta$ . --  $\theta$ Ια EFG (Η, al. manu) IJK. --  $\theta$ π. om. (Η, al. manu)  $\theta$ , Mack. μέλιτι pro χρίσματι K'. --  $\theta$  τῷ EGK. μολίδδω EGIK, Ald., Frob., Lind., Mack. --  $\theta$  αλλως G, Ald., Lind. ἄλλως

cautérisation, introduisez de l'ellébore noir broyé; après la corruption et la chute de la chair, faites des tampons de lin, enduisez-les de miel, et placez-les avec la fleur de cuivre dans le nez. Quand la cicatrisation avance, enduisez de miel les tiges de plomb et introduisez-les jusqu'à guérison.

35. (Polype; arrachement par un sil.) Autre polype: en dedans du cartilage proémine une chair ronde; au toucher elle est molle. Les choses étant ainsi, prenez une corde de nerf, faites-y une bouclette, tournez autour un fil menu; puis passez l'autre bout de ce fil dans la bouclette en faisant une boucle plus grande. Passez le bout dans le châs de la verge d'étain; mettez la boucle dans le nez et passez-la autour du polype à l'aide de la sonde entaillée; quand la boucle est en place, introduisez la verge jusque dans la bouche; saisissez le fil, et tirez-le de la même facon, en soutenant avec le pied de biche. Le polype étant arraché, traitez comme dans le cas précédent.

36. (Polype; incision de la narine et cautérisation.) Autre polype: en dedans, le long du cartilage, pour une cause quelconque, il naît une dureté, et ce paraît être une chair; mais si l'on y touche, cela résonne comme une pierre. Les choses étant ainsi, fendez la narine avec un bistouri, nettoyez, puis cautérisez par dessus. Cela fait, recousez la narine, traitez la plaie en l'oignant avec l'onguent, mettez un linge; quand le tout s'est consumé, enduisez avec la fleur de cuivre dans du miel; achevez la guérison avec le plomb.

37. (Espèce de cancer dans le nez; cautérisation.) Autre: sur le côté du cartilage, à l'extrémité, naissent des espèces de cancers : il faut brûler tout cela; après la cautérisation, saupoudrez d'ellébore. Quand tout est consumé, mondifiez avec la fleur de cuivre dans le miel; achevez la guérison avec le plomb.

vulg. - ετερος θ. - άλλος πούλυπος Ε (Mack, πώλ.). - ετερος πόλυπος JK. -"τ. δὲ π. J.-δὲ om. ΕΗ.— 12 δὲ om. Ρ'.-ἐμπάσαι HQ', Lind. -ἐμπᾶσαι Ε. - ἐπιπάσσαι IJK. - ἐλεβ. J. - ἐλλεβ. Ald., Frob., Lind., Mack. — 13 τω ΕΗθ τῷ om. vulg. — 11 τῷ om. Ε. - μολύβοω ΗJ.

- 38. 1 Ικτερος ή γροιή μέλαινα γίνεται κατά τὸ πρόσωπον, μάλιστα δὲ τὰ ἐσχιασμένα, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ γλωροὶ καὶ ἡ γλώσσα κάτωθεν, καὶ αί φλέδες αἱ ὑπὸ τῆ γλώσση παγεῖαι καὶ μέλαιναι, καὶ άπυρος γίνεται, καὶ οὐρέει παγὸ γολῶδες. "Όταν οὕτως ἔγη, ²πρῶτον μέν τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τῆ γλώσση ἀποσγᾶν, ἔπειτα λούοντα πολλῷ καὶ θερμῷ, διδόναι πίνειν νήστει τοῦ ἀσφοδέλου τὰς δίζας, ¾ ἀποκαθαίρων, έψῶν ἐν οἴνῳ ⁴ὅσον πέντε ῥίζας, καὶ σέλινα συμμίζας ὅσον χεῖρα πλήρεα τῶν φύλλων: ἐπιχεῖν δὲ οἴνου γλυκέος τρία ἡμικοτύλια αἰγιναΐα, καὶ λείπειν 5 ήμικοτύλιον τοῦτο κιρνάς, ἔκτον αὐτῷ διδόναι πίνειν · ἐπὴν δὲ οὐρήση, σιτίοισι χρῆσθαι διαχωρητικοῖσι, καὶ μετὰ τὸ σιτίον ἐρεδίνθους λευχούς τρωγέτω, καὶ πινέτω οἶνον λευχόν, πολὸν, ὑδαρέα, καὶ σέλινα τρωγέτω ἐπὶ τῷ σιτίῳ καὶ <sup>6</sup>πράσα. Ποιεέτω δε ταῦτα έπτὰ ήμερας, καὶ ἢν μέν οἱ δοκέῃ ἐν ταύτησιν ἡ χροιὴ κεκαθάρθαι ἐπιεικῶς. Τἢν δὲ μὴ, καὶ ἐτέρας τρεῖς ταῦτα ποιεέτω. μετὰ δὲ, ἐπισγών μίαν ἢ δύο ἡμέρας, πρόσθες φάρμαχον <sup>8</sup>πρὸς τὰς ῥῖνας: μετὰ δὲ, φάρμακον πῖσον κάτω, ὑφ' οὖ γολήν καθαρεῖται, καὶ ἦν υμή σπληνώδης ἔη, ὄνου γάλα ἡ ὀξόρον μετάπισον. Ταῦτα ποιέων ὑγιἡς γίνεται.
- 39. <sup>10</sup> Ετερος ἴχτερος· πυρετὸς λαμβάνει βληχρὸς, καὶ τὴν κεφαλὴν βάρος ἔχει, καὶ οἱ πυρετοὶ ἐπαύσαντο ἐνίοισιν· αὐτὸς δὲ γίνεται χλωρὸς, οἴ τε ἀφθαλμοὶ μάλιστα, καὶ ¹¹ ἀσθενείη, καὶ ἀκρησίη τοῦ σώματος, καὶ οὐρέει παχὺ καὶ χλωρόν. Τοῦτον ¹²θερμῷ λούειν, καὶ διδόναι πίνειν διουρητικά· ἐπὴν δέ σοι δοκέη καθαρώτερος εἶναι καὶ ἡ χροιὴ ¹³ βελτίων γένηται, πρόσθες φάρμακον πρὸς τὰς ῥίνας, καὶ

<sup>&#</sup>x27; Iz. om. Η. – ίπτερος μέλας Κ΄. – χροιά ΕΗ. – γίνεται καὶ τὸ (κατὰ pro καὶ τὸ L, Lind., Mack) πρόσωπον vulg. – Je lis κατὰ τό. — ² πρῶτα Κ. – ὑποσχᾶν (Ε, al. manu ἀ) Η. –πολλῷ τῷ (τῷ om. ΕLQ', Lind.; καὶ pro τῷ FG HIJKθ, Ald., Mack) θερμῷ vulg. — ³ ἀπο.... ῥίζας om. FGIJK. — ⁴ ἰσον vulg. — Lisez ὅσον. – συμμίξαι HIJ. – χειροπληθέα pro χ. πλ. Lind., Mack. – πληρέα JK. – ἡμισυκοτύλια FJ. – ἡμισυ κοτύλια (sic) Κ. — ⁵ ἡμισύκοτυλον FGIJK. – κιρνᾶς ΕJΚ. Ald., Frob. – κἀκ (ἔκτον pro κἀκ Ε, Η al. manu κἀκ) τῶν (τῶν om. Ε, Η restit. al. manu, θ) αὐτῶν (κῶτῶ Εθ; αὐτῶ Η, al. manu αὐτῶν) vulg. – χρήσθω Ηθ, Mack. –πουλὺν Lind. — ² πράσω Ald. –ποιείτω Ε. – ἐν ἐπτὰ ἡμέρησι vulg. – ἑπτα ἡμέρας ΕΗΡ'Q'θ, Lind., Mack. –μέν σοι vulg. – μέν οἱ ΕΗΙJΚθ, Lind., Mack. — ² εὶ Ε. – καὶ οιι. (II, restit. al. manu) Κθ, Mack. – ταύτας J. – ποιείτω Ε. — ² περὶ Κ. – πίσαι θ. – πίσον vulg. – καθαρεῖται vulg. — ² μὲν (μἡ pro μὲν θ, Codd. quidam ap. Foes in not., Mack) vulg. — ἢ ΕΗ. – ὀρὸν, al. manu ὀρὸν Η. – μεταπίσον ΕΙJΚ, Ald.,

## LIVRE DEUXIÈME.

38. (Ictère.) Ictère : la couleur devient foncée au visage, mais surtont aux parties habituellement couvertes; les yeux jaunissent; la langue jaunit en dessous. Les veines sous la langue sont grosses et noires; apyrexie; urine épaisse, bilieuse. Les choses étant ainsi, on ouvrira d'abord les veines sous la langue; puis, lavant avec beaucoup d'eau chaude, on donnera à boire à jeun la racine d'asphodèle, nettoyée, cuite dans du vin, à la dose de cinq racines, avec une poignée de feuilles de persil; on versera, de vin doux, trois demi-cotyles d'Égine, et on réduira à une denii-cotyle (cotyle = 01/11re, 27); on donnera cette préparation par sixièmes. Quand l'urine flue, on usera d'aliments relâchants; après les aliments, le malade mangera des pois chiches blancs, et boira du vin blanc, aqueux, en abondance; il mangera, par-dessus les aliments, du persil et du poireau. Il suivra ce régime pendant sept jours. Si pendant ce temps sa couleur paraît se nettoyer, très-bien; sinon, il prolongera ce régime de trois jours; ce terme écoulé, mettant une interruption d'un jour ou deux, vous appliquerez un médicament aux narines; puis vous ferez prendre un cholagogue qui évacue par le bas, et, si le malade ne souffre pas de la rate, prescrivez-lui du lait d'ânesse ou du petit-lait. Par ces moyens, il guérira.

39. (Autre ictère.) Autre ictère : une fièvre sourde s'établit, la tête devient pesante, et chez quelques-uns la fièvre cesse; mais le malade jaunit, surtout aux yeux; faiblesse, impuissance du corps, urine épaisse et jaune. Dans ce cas on lavera à l'eau chaude, et l'on donnera à boire des diurétiques. Quand le malade paraîtra nettoyé et que la couleur sera meilleure, introduisez un médicament dans les narines, et, après, faites boire un médicament qui évacue par le bas. User des aliments les

Frob. - ύγιὴς γίνεται EIIQ'θ, Lind., Mack. - ύγιἢ ποιέεις vulg. — "άλλος Ε. - ἔτ. ἴα. om. Η. - ἔγει om., restit. al. manu Η. - Post ἐπαύσαντο addunt οὖν EFGHIJK, Ald. — " ἀσθενείη EHIKL (θ, Mack, ἀσθενίη), Lind. - ἀσθενέει vulg. - ἀαρασίη Ε. — " θερμὸν Ε. - διουρητικὸν Κ. — " βελτίω Η. - γένηται om. (Η, restit. al. manu) θ. - μεταπίσον ΕΗ. - δὲ om. θ. - χρήσθω  $\theta$ .

μετάπισον κάτω · σιτίοισι δὲ ὡς μαλθακωτάτοισι χρῆσθαί · οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν, γλυκὸν, ιδαρέα. Ταῦτα ποιέων ὑγιὴς γίνεται.

40. 1 Πυρετοί ἀπό χολής ήν χολά ὁ άνθρωπος, πυρετός αὐτόν λαμβάνει χαθημέρην χαὶ ἀφίει, ἔγει δὲ μάλιστα τὸ μέσοντῆς ἡμέρης, χαὶ τὸ στόμα πικρὸν, ² καὶ ὅταν ἄσιτος η, λυπέει αὐτόν ἐπὴν δὲ φάγη, πνίγεται, καὶ ὑπὸ ὀλίγων τινῶν ἐμπίπλαται, καὶ βδελύττεται, καὶ έμεσίαι μιν λαμδάνουσιν, καὶ ἐς τὴν ὀσοῦν βάρος ἐμπίπτει καὶ ἐς τὰ σχέλεα, χαὶ εὐπνώσσει πολλά. Τούτου, ἢν μετὰ τὸ πὸρ ἔξιδρῷ, καί οί ψυγρὸς καὶ πουλύς η, καὶ τοῦ πυρετοῦ μη ἀπαλλάσσηται, ή νοῦσος γρονίη γίνεται · ἢν δὲ μὴ ίδρῷ, θᾶσσον χρίνεται. "Οταν οὕτως έγη, ἐπὴν γένηται ξενναταῖος, φάρμακον διδόναι την γάρ αὐτίκα ἀργομένου τοῦ πυρετοῦ διδῷς, ἐπὴν καθαρθῆ, ἐπανέλαβε πυρετὸς, καὶ αὖθις φαρμάχου δεῖται. Ἐπὴν δὲ τὸ μὲν στόμα 5μὴ πονέῃ, ἐς δὲ την νειαίρην γαστέρα στρόφος έμπίπτη, φάρμακον πίσαι κάτω, καί μεταπίσαι γάλα όνου ή όδρον ή των γυλών τινά · ήν δ' άσθενής εξη, ύποχλύσαι. Πρό δὲ τοῦ φαρμάχου τῆς πόσιος, ἢν πυρεταίνη, ἔωθεν μέν διδόναι μελίχρητον ύδαρές την δε άλλην ημέρην τέφ' ην δ πυρετὸς ἔγει, ὕδωρ ὁπόσον ἄν θέλη διδόναι ψυχρὸν πίνειν ἐπὴν δὲ ἀνῆ δ πυρετός, δοφών διθόναι πτισάνης γυλον ή κέγγρον λεπτον, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον λευχὸν, οἰνώδεα, ὑδαρέα. \*Ην έμπυρος έη καὶ μή ἀνίη μήτε τῆς νυχτὸς μήτε τῆς ημέρης, ψαυόμενος δὲ ἢν τὰ μὲν ἄνω

<sup>1</sup> II. ά. χ. om. Ηθ. - περί τῶν ἀπὸ χολῆς γινομένων πυρετῶν ΕFGIJKL. -2 καὶ om. Ε. - δὲ καὶ φάγη θ. - πνίγηται Lind. - ὑπ' ΕΗ. - ὀλίγω πίνων pro όλ. τινών θ.-σιτίων (σ. om., Η restit. al. manu, θ) ἐμπίπλαται (ἐμπίμπλαται θ) vulg. - ὀσφύν Ε, Ald., Frob., Mack. - ὀφρύν EGIJKL. - <sup>3</sup> ύπνώττει vulg. - ὑπνώσσει Η, Mack. - πολλά om., al. manu πουλλά Η. -πουλά G, Ald. - πουλλά ΕΙΙΚ, Frob. - τούτον vulg. - τούτω Lind. - τούτου θ, Mack. ἢν μὲν μετὰ ΕΠ. – καί οἱ πουλλὺς (sic) ἢ καὶ ψ. J. – πολὺς H. — 4 ἐνατ. H. – δούναι Ηθ. - διδοίς vulg. - Il faut lire διδώς. - αδτις, al. manu αδθις Η. -5 πικρόν ή pro μή πονέη θ. – Il faudrait lire μή πικρόν ή, alors cela répondrait à στόμα ἐκπικρόύμενον de l'aphorisme parallèle; avec la leçon de vulg., il faudra donner à στόμα le sens d'orifice cardiaque, et cela répondra des lors à καρδιωγμός du même aphorisme. - πονή ΕΗ. - την ΕΗΚL. - τὴν om. vulg. - νειέρην vulg. - νειαίρην Ε, Mack. - νειαρὴν (sic) Lind. - ἐμπίπτη ΙΚ.-έμπίπτει vulg.-πίσαι vulg.-μεταπίσαι vulg.-όρον, al. manu όρρον Η. — 6 η EII. - του EHIJKL, Lind., Mack. - του om. vulg. - ος αν πυρεταίνη (πυρετήνη Lind.) vulg. - Cette tournure est insolite dans la Collection hippocratique. Je crois donc que δς provient de la finale de πόσιο; et doit être esface, et que αν est pour ήν. - μέν om. Κ. - δ' ΕΠ. - τ έπην ΕΗθ,

## LIVRE DEHXIÈME.

plus émollients; boire un vin blanc, doux, aqueux. Par ces moyens, la santé se rétablit.

40. (Fièvres bilieuses.) Fièvres de bile. Quand le patient est en proie à la bile, la fièvre le prend et le quitte chaque jour; elle le tient surtout dans le milieu de la journée. La bouche est amère. Quand il est à jeun, il souffre; quand il a mangé, il étouffe, et peu d'aliments suffisent pour le remplir. Il est dégoûté; des vomituritions le saisissent; de la pesanteur se fait sentir aux lombes et aux membres inférieurs ; il a beaucoup de somnolence. Dans ce cas, une sueur venant après l'accès de sièvre, cette sueur étant froide et abondante, et la sièvre ne cessant pas, la maladie devient chronique (Aph. IV, 37; Coaque, 562). S'il n'y a pas de sueur, la crise est plus prompte. Les choses étant ainsi, quand le malade est au neuvième jour, on donnera un évacuant; en effet, si vous le donnez dès le début de la fièvre, la fièvre reprend après l'évacuation, et il est de nouveau besoin d'évacuant. Si l'orifice cardiaque n'est pas douloureux, mais qu'il y ait des tranchées dans le bas-ventre, on fera boire un médicament qui évacue par le bas (Aph. IV, 17 et 20), et pre, re ensuite du lait d'anesse ou du petit-lait ou quelqu'une des décoctions [de céréales]. Si le malade est faible, on se contentera de clystères. Avant de boire l'évacuant, le malade, s'il a de la fièvre, prendra, le matin, du mélicrat étendu d'eau; pendant le reste de la journée où la fièvre le tient, de l'eau froide tant qu'il voudra. Quand la fièvre sera tombée, il aura pour potage de la décoction d'orge ou du panic léger; par dessus il boira un vin blanc, généreux, coupé d'eau. S'il est fébricitant, et qu'il n'y ait de rémission ni la nuit ni le jour, mais qu'au toucher on lui trouve les parties supé-

Lind., Mack. – ἔχη Hθ, Mack. – ὕδωρ ὁ. ἄν θέλη οπ.  $\theta$ . – ἄν οπ.  $\theta$ . – ἐθέλει  $\theta$ . – ἐντᾶν GIJK, Ald. – ἐνμᾶν  $\theta$ . – πτισσ.  $\theta$ . Ald., Frod. – πίνειν  $\theta$ . – ἐνμῶν δεα pro οἰνώδεα legit Charterius ex Cornar. —  $\theta$  δ΄  $\theta$ . – ἐμπύρετος EFGHIJ ΚΡ'Q'. – ἢ EH. – είη  $\theta$ . – ἀνή EHθ. – ἀνἢ vulg. – μὲν τὰ vulg. – τὰ μὲν EHQ', Lind., Mack. – ἄνω EHQ', Lind. – ἄνωθεν vulg. – ἔχη (ἔχη οπ., restit. al. manu H) θερμὰ vulg. – Ante ἡ addit καὶ H. – δὲ καὶ οπ., restit. al. manu H. – εἰσὶ (εἰσὶ οπ., restit. al. manu H) ψυγροὶ vulg.

θερμά, ή χοιλίη δὲ καὶ οἱ πόδες ψυχροὶ καὶ ἡ γλῶσσα ¹τρηχείη, τούτῳ μὴ δῷς φάρμαχον, ἀλλ' ὑποχλύζειν μαλθακῷ κλύσματι, καὶ διδόναι ροφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης ψυχρὸν δὶς τῆς ἡμέρης, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον ὑδαρέα, τὸν ²δὲ ἄλλον χρόνον πίνειν ὕδωρ ὡς ψυχρότατον. Οὖτος ἢν μὲν έδορμαῖος ἐξιδρώση καὶ τὸ πῦρ αὐτὸν μεθῆ ἢν δὲ μὴ, τεσσαρεσκαιδεκαιταῖος ἀποθνήσκει ὡς τὰ πολλά.

41. <sup>3</sup> Αλλος πυρετός · ἔζωθεν ἀφασσόμενος ἐστὶ βληχρὸς, ἔσωθεν δὲ καίεται, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ τρηχείη, καὶ πνεῖ διὰ τῶν ρενῶν καὶ <sup>4</sup> τοῦ στόματος θερμόν · ὅταν δὲ πεμπταῖος γένηται, τὰ ὑποχόνδρια σκληρὰ, καὶ ὁδύνη ἔνεστι, καὶ ἡ χροιὴ οἶον ὑπὸ ἰκτέρου ἐχομένου φαίνεται, καὶ οὐρέει παχὺ <sup>5</sup> καὶ χολῶδες. Τοῦτον ἢν μὲν ἑβὸομαῖον ὄντα ρἔγος λάβη καὶ πυρετὸς ἰσχυρὸς καὶ ἐξιδρώση · <sup>6</sup> ἢν δὲ μὴ, ἀποθνήσκει εβὸομαῖος ἢ ἐνναταῖος · λαμβάνει δὲ μαλιστα, ἢν μὴ τὸ ἔτος αὐχμηρὸν γένηται, αὕτη ἡ νοῦσος. 'Όταν οὕτως ἔχη, λούειν <sup>7</sup>θερμῷ ἐκάστης ἡμέρης, καὶ πίνειν διδόναι μελίκρητον ὑδαρὲς πολλὸν, καὶ ροφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης ψυχρὸν δἰς τῆς ἡμέρης · ἐπὶ οὲ τῷ ροφήματι πίνειν οἶνον ὑδαρέα, λευκὸν, δλίγον · ἢν <sup>8</sup> δὲ ἡ γαστὴρ μὴ ὑποχωρέη, ὑποκλύσαι, ἢ βάλανον προσθεῖναι · σιτίον δὲ μὴ προσφέρειν, <sup>9</sup>ἔως ἄν ὁ πυρετὸς ἀνῆ · ἔπὴν δὲ παύσηται, φάρμακον πῖσαι τος Η νοῦσος αὕτη λαμβάνει, ἢν ὑπερχολήση τὸ αἷμα.

42. 11 \*Ην τριταΐος πυρετός έχη: ἢν μὲν οὖν μὴ παρεὶς τρεῖς λήψιας τῷ τετάρτη λάβη, φάρμαχον πῖσαι χάτω: ἢν δέ σοι δοχέη φαρμάχου μὴ δεῖσθαι, τρίψας τοῦ πενταφύλλου τῶν ρίζῶν ὅσον δξύβαφον ἐν ὕδατι, δοῦναι πιεῖν. \*Ην δὲ 12 μηδὲ ἐν τούτῳ παύηται, λούσας αὐτὸν πολλῷ

<sup>&#</sup>x27;Τραχ. Ε. – ρυμφάνειν ΕGHIJK, Ald. – πτισσ. Ε. – υδαρέα οἶνον ΕΗ. —  $^2$ δ' ΕΗ. – πίνειν οπ. (Η, restit. al. manu) θ. —  $^3$  έτερος Κ. – άλ. π. οπ. θ. – αὐτοῦ οπ., restit. al. manu Η. – πνέει Lind., Mack. —  $^4$  καὶ διὰ τοῦ ΕΓGΗΙΚ. – ἔνεστι ΕΓGHIJL, Mack. – ἔστι vulg. —  $^5$  καὶ οπ. θ. – Γοτιε θολωδες L. —  $^6$  εἰ ΕΗ. – ἐναταῖος G. – ἀχμηρὸν (sic) Ι. —  $^7$ θερμὸν J. – ἡμέρας J. – ἡυμφάνειν ΕΗΙJΚ, Ald. — πτισσ. Ε. – ῥυφήματι ΕGΗΙJΚ, Ald. —  $^8$ δ' ΕΗ. —  $^9$ ξστ' ΕΗ. – ἐπὴν ΕΗΩ'θ, Lind., Mack. – ἐπὰν vulg. – πίσαι vulg. – ὑποστρέρειν G, Ald. – ἔσθ' ὅτε J. – ἔνεστιν Ε (Η, al. manu). —  $^{10}$  Ante ἡ addunt ἔτερος (Ε, ἔτ. πυρετὸς) ΓG, Ald.; ἄλλος πυρετὸς Ρ'. – ἡ δὲ ν. θ, Lind., Mack. – αὕτη (αὕτη οπ., Il restit. al. manu, θ) πάλιν (π. οπ. Ε, Η restit. al. manu, Lind., Mack) λαμβάνει vulg. – σῶμα pro αἴμα θ. — " Ante ἡν addunt ἔτερος πυρετὸς θ, Mack (Lind., ἄλλος π.). – οὖν οπι. (Ε, restit. al. manu) Ηθ. – μὴ οπ. ΕΗ. – πίσαι vulg. —  $^9$  μηδ' Lind. – ἐν οπι. Ηθ, Mack. – πίσαι vulg. – ὁποῦ Κ.

## LIVRE DEUXIEME.

rieures chaudes, le ventre et les pieds froids et la langue rugueuse, on ne lui donnera pas d'évacuant, mais il prendra un clystère émollient; on lui donnera en potage de la décoction d'orge, froide, deux fois par jour; par dessus il boira du vin étendu d'eau; le reste du temps, de l'eau aussi froide que possible. La sueur survient-elle au septième jour et la fièvre tombet-elle? très-bien; sinon, il meurt d'ordinaire au quatorzième jour.

- 41. (Fièvre bilieuse avec affection des hypochondres.) Autre fièvre : à l'extérieur, au contact, la chaleur est médiocre; mais à l'intérieur le malade est brûlant; la langue est rugueuse, l'air expiré par les narines et par la bouche est chaud; au cinquième jour, les hypochondres deviennent durs, il y a douleur, et la couleur est celle d'un ictérique; l'urine est épaisse et bilieuse. En ce cas, si au septième jour surviennent frisson, fièvre intense et sueur, très-bien (Aph. IV, 58); sinon, il meurt an septième jour ou au neuvième. Cette maladie prend surtout quand l'année n'est pas sèche. Les choses étant ainsi, on lavera avec de l'eau chaude tous les jours; on donnera du mélicrat étendu d'eau, en abondance; pour potage, la décoction d'orge, froide, deux fois par jour; par dessus le potage, du vin blanc, étendu d'eau, en petite quantité. Si le ventre n'est pas libre, prescrivez un lavement ou un suppositoire; ne donnez pas d'aliment jusqu'à la chute de la fièvre. Quand elle est tombée, faites boire un médicament qui évacue par le bas; car il arrive parfois que la maladie récidive quand il reste des impuretés dans le corps. Cette maladie se déclare quand le sang a un excès de bile.
- 42. (Fièvre tierce.) Fièvre tierce : si après trois accès consécutifs le quatrième survient, faites prendre un médicament qui évacue par le bas. Dans le cas où l'évacuation ne paraît pas nécessaire, pilez un oxybaphe (0<sup>litre</sup>,068) de racines de quinte-feuille dans de l'eau, et faites boire cette préparation. Cela

<sup>-</sup>Ισοχρατέει vulg. - Lisez Ισοχρατέϊ. Schneider, dans son Dict., remarque qu'il faut peut-être lire Ισοχραέι. - ἐπιδαλλέειν (sic) J. - πολλά Ello, Ald., Mack. - πολλά om. vulg. - ἔως ἄν L, Lind. - Ιδρώσει J.

θεριώ, πίσαι τὸ τρίφυλλον καὶ ὅπὸν σιλφίου ἐν οἴνῳ ἰσοκρατέϊ, καὶ κατακλίνας ἐπιβαλέειν ἱμάτια πολλὰ ἔως ἱδρώση, ἐπὴν ¹ δὲ ἐξιδρώση, ἢν διψη, δοῦναι πιεῖν ἄλφιτον καὶ ὕδωρ· ἐς ἐσπέρην ² δὲ κέγχρον ἑψήσας λεπτὸν, ροφησάτω, καὶ οἴνον ἐπιπινέτω· ἔως δ' ὰν διαλείπη, ³σιτίοισιν ὡς μιαλθακωτάτοισι γρήσ•ω.

43. \*Πυρετός τεταρταίος τεταρταίος πυρετός όταν έγη, ην μέν εξ άλλης νούσου λάβη ἀκάθαρτον, φάρμακον πῖσαι κάτω. 5 ἔπειτα τὴν κεφαλήν καθήραι, έπειτα φάρμακον πίσαι κάτω: ήν δὲ μή ταῦτα ποιήσαντι παύηται, διαλείπων δύο λήψιας μετά την κάτω κάθαρσιν, λούσας αὐτὸν πολλῷ θερμῷ, <sup>6</sup> πῖσον τοῦ καρποῦ <sup>7</sup>τοῦ ὑοσκυάμου ὅσον κέγγρον, καὶ μανδραγόρου ἴσον, καὶ όποῦ τρεῖς κυάμους, καὶ τριφύλλου ἔσον, εν οἴνω ἀχρήτω πιέειν. \*Ην 8 δε ερρωμένος και ύγιαίνειν δοχέων, έχ χόπου ή έξ δδοιπορίης πυρετήνας, καταστή αὐτῷ ές τεταρταΐον, πυριήσας αὐτὸν, σχόροδα <sup>9</sup>δίδου ἐς μέλι βάπτων· ἔπειτα έπιπινέτω φάκιον, μέλι καὶ όξος μίξας επήν δ' έμπλησθή, έμεσάτω . έπειτα λουσάμενος θερμῷ, ἐπὴν ψυγθῆ, πιέτω χυχεῶνα 10 ἐφ' ὕθατι· έσπέρης δὲ σιτίοισι μαλθακοῖσι καὶ μἡ πολλοῖσι διαγρήσθω. τἢ 11 δὲ έτέρη λήψει λούσας θερμώ πολλώ, ίματια ἐπιδαλών έως ἐζιδρώση, πίσαι παραγρημα λευχοῦ έλλεβόρου τῶν ῥιζέων 12 όσον τριῶν δακτύλων μήχος, καὶ τοῦ τριφύλλου όσον δραγμήν μέγεθος, καὶ όποῦ δύο κυάμους, εν οίνω άκρήτω, και ήν εμεσίαι 13 μιν έγωσιν, εμεσάτω, ήν οὲ μὴ, δμοίως, μετὰ 14 οὲ τὸ καθῆραι τὴν κεφαλήν σιτίοισι 15 οὲ χρήσθω ώς μαλθαχωτάτοισιν · όταν δὲ ή ληψίς μιν ἔγη, μή νηστις ἐών το φάρμακον πινέτου.

même échouant, lavez le patient avec beaucoup d'eau chaude, faites boire le trèfle (psoralea bituminosa, L. d'après Fraas), et du suc de silphion dans du vin coupé d'eau par moitié; et, couchant le malade, mettez, par-dessus, beaucoup de couvertures jusqu'à ce qu'il sue. Après la sueur, s'il a soif, faites boire de la farine et de l'eau. Pour le soir, on fera cuire du panic léger, on le lui donnera en potage, et par dessus il boira du vin. Jusqu'à la fin, il usera des aliments les plus émollients.

43. (Fièvre quarte.) Fièvre quarte : en cas de fièvre quarte, si elle succède à une autre maladie dans un corps qui a gardé des impuretés, on fera boire un médicament qui évacue par le bas; puis on purgera la tête; ensuite on reviendra à l'évacuation par le bas. Si, malgré ces moyens, la sièvre ne cesse pas, vous laisserez passer deux accès après l'évacuation par le bas; alors, ayant lavé le malade avec beaucoup d'eau chaude, faites boire du fruit de la jusquiame gros comme un graiu de panic, autant de mandragore, du suc de silphion au poids de trois fèves, autant de trèfle, le tout bu dans du vin pur. Si le sujet, vigoureux et paraissant en santé, étant pris de fièvre à la suite d'une fatigue ou d'une marche, tombe de là en sièvre quarte, donnez-lui un bain de vapeur, faites-lui manger de l'ail trempé dans le miel; puis il boira par dessus une décoction de lentilles où on aura môlé du miel et du vinaigre. Ainsi rempli, il vomira. Alors il se lavera à l'eau chaude, et, étant refroidi, il prendra un cycéon (sorte de bouillie) à l'eau. Le soir il usera d'aliments émollients, en quantité médiocre. A l'accès suivant, on le lavera avec beaucoup d'eau chaude, on lui mettra des couvertures jusqu'à ce qu'il sue, et aussitôt on lui fera boire des racines d'ellébore blanc de la longueur de trois doigts, une drachme de trèfle, deux fèves, en poids, de suc de silphion, le tout dans du vin pur. S'il a des vomituritions, qu'il vomisse; s'il n'en a pas, qu'il vomisse encore, mais après avoir eu la tête purgée. Il usera des aliments les plus émollients; quand il est dans l'accès, il aura soin de ne pas prendre à jeun le médicament.

44. 1 Πλευρίτις τλευρίτις όταν λάθη, πυρετός και δίγος έγει, καὶ δδύνη διὰ τῆς βάχιος ἔς τὸ στῆθος, ²καὶ δρθοπνοίη, καὶ βήξ, καὶ τὸ σίαλον λεπτὸν καὶ ὑπόχολον, καὶ ἀποδήσσεται οὐ ἡηϊδίως, καὶ διὰ τῶν βουδώνων δδύνη, καὶ οὐρέει αίματῶδες. "Οταν οὕτως ἔχη, ἢν μὲν τὸ πὸρ ἀνη ἐβοομαῖον ἐόντα, ὑγιὴς γίνεται την δὲ μὴ ἀνη, ἀφικνέεται ή νοῦσος ές τὰς ἕνδεκα ήμέρας ἢ 3 τὰς τεσσαρεσκαίδεκα οί μέν οὖν πολλοὶ ἐν ταύτησιν ἀπόλλυνται. ἢν δὲ ὑπερβάλη τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην, ἐκφυγγάνει. Οταν ούτως ή όδύνη ἔχη, χλιάσματα προστιθέναι πινέτω δὲ τμέλι, αναζέσας, ἐπιχέας όζος ἴσον τῷ μέτρῳ τοῦ μέλιτος, 6 ἔπειτα όπόσον αν γένηται μέτρον τοῦ έφθοῦ μέλιτος καὶ τοῦ ὄζους, ἐπιγέας ὕδατος ένὸς δέοντος εἶκοσι, τοῦτο διδόναι πίνειν κατ' δλίγον πυχνά, καὶ μεταμίσγειν ύδωρ, όξος δλίγον παραγέων. 7 βοφεέτω δὲ καὶ κέγγρου γυλὸν, μελι δλίγον παραστάζων, ψυγρὸν, όσον τεταρτημόριον χοτύλης ἐφ' έχατέρω σιτίω, <sup>8</sup>χαὶ πινέτω οἶνον λευχὸν, οἰνώθεα, ὑθαρέα, ὀλίγον· ὁ θὲ οἶνος ἔστω ὡς μαλθαχώτατος 9δομήν μή έχων. "Όταν δὲ ὁ πυρετὸς ἀφῆ, ἡμέρας μὲν δύο τὸν κέγχρον βοφεέτω δὶς τῆς 10 ἡμέρης, καὶ τεῦτλα ἡδύτατα ἐσθιέτω - ἔπειτα μετά ταῦτα σκύλακα ἢ ὀρνίθιον κάθεφθον ποιήσας, τοῦ ζωμοῦ ῥοφεέτω, καὶ τῶν κρεῶν φαγέτω ὀλίγα· τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον μάλιστα ὅσον ύπὸ τῆς νούσου 11 ἔγοιτο, ἀριστιζέσθω μὲν τὸν χέγγρον, ἐς ἐσπέρην δὲ σιτίοισιν ως έλαγίστοισι γρήσθω καὶ μαλθακωτάτοισιν..

45.  $^{12}$ Έτέρη πλευρῖτις πυρετὸς ἔχει καὶ βὴζ καὶ ῥῖγος καὶ δοῦνη ἔς τὸ πλευρὸν καὶ ἔς τὴν κληῖδα ἐνίοτε, καὶ τὸ  $^{13}$  σίελον πτύει ὑπό-

¹ Πλ. οπ. Η. -πλευρίτις (bis) Κ. -πλευρίτις νούσος G. -περὶ πλευρίτιδος ΕJL0. - ² καὶ βηξ καὶ ὀρθ. J. -λευκὸν vulg. - Je lis λεπτόν; cette confusion est fréquente. - ἀποδήσεται G, Ald. - οὐρέη vulg. - οὐρέει EGHIJθ, Lind., Mack. - ἐόντα Η. - ὄντα vulg. - εἰς Κ. - ³ τὰς οπι. Ε. - τεσσαρασκαίδεκα vulg. - τεσσαρεσκαίδεκα G, Lind., Mack. - οἱ Lind. - πουλλοὶ G, Ald., Frob., Mack. - ὑπερδάλη ΙΚ. - ὑπερδάλλη vulg. - ⁴ἔχη ἡ ὁδ. J. -- ⁵δὲ καὶ (καὶ οπι., restit. al. manu H) μέλι ἀναζέσας αὐτὸ καὶ (αὐτὸ καὶ οπι., restit. al. manu H.) ἐπιχέας vulg. - τὸ μέτρον J. - μέτρω τοῦ οπι., restit. al. manu H. - ἔπειτα.... μέλιτος οπι., restit. al. manu σ.) L, Lind. - τῶν (τῶν οπι., restit. al. manu H) εἴκιστι vulg. - δέοντα (Ε, al. manu σ.) L, Lind. - τῶν (τῶν οπι., restit. al. manu H) εἴκιστι vulg. - μεταμίγειν (sic) Ε. -- γρυφεέτω GHIK, Ald. - ρυμφεέτω GHK, Ald. - βυμφεέτω GHK, Ald. - βυμφεέτω GHK, Αld. - βυμφεέτω ΕJ. - ὅπμέρας vulg. - ἤμέρης ΗJ. - μετά τ. οπι. Κ, Lind. - ὀρνίθιον Lθ, Lind., Mack. - δρνίθα vulg. - καθεπτόν (Ε, al. manu καθεφθὸν) FGHK, Ald. - ρυφεέτω GHIJK, Λld. - ρυμφεέτω ΕΡ΄.

- 44. (Pleurésie.) Pleurésie : quand la pleurésie attaque, il v a frisson et fièvre, douleur traversant le rachis et allant à la poitrine, orthopnée, toux; l'expectoration est ténue et subbilieuse. Le patient n'expectore pas facilement. De la douleur se fait sentir à travers les aines, et l'urine devient sanguinolente. Les choses étant ainsi, si le septième jour la fièvre tombe, le malade guérit. Si elle ne tombe pas, la maladie va jusqu'au onzième ou au quatorzième. Or, beaucoup meurent dans cet intervalle. Si on passe le quatorzième, on réchappe. Quand la douleur est ainsi, on fait des applications chaudes; le malade boit du miel bouilli, où l'on a versé une quantité égale de vinaigre; puis, mesurant ce qu'il reste du miel cuit et du vinaigre, on y verse dix-neuf parties d'eau. On donne à boirc cette préparation peu à la fois et souvent; et on y mêle de l'eau, avec addition d'un peu de vinaigre. Pour potage, le malade prendra de la décoction de panic froide, avec addition d'un peu de miel, à la dose d'un quart de cotyle après le repas du matin et celui du soir; et il boira du vin blanc, genéreux, étendu d'eau, en petite quantité; le vin sera aussi émollient que possible et n'aura pas de bouquet. Quand la fièvre est tombée, il prendra, pendant deux jours, pour potage le panic deux fois par jour et mangera des bettes très-bien accommodées; puis on fera bien cuire un jeune chien ou une volaille, pour potage il prendra le bouillon, et pour aliment un peu de la viande. Pendant tout le reste du temps que durera la maladie, il prendra au déjeuner du panic, et le soir le moins d'aliments qu'il pourra et les plus émollients.
  - 43. (Autre pleurésie.) Autre pleurésie : il y a fièvre, toux, frisson, douleur au côté et parfois à la clavicule. L'expectoration est subbilieuse, sanguinolente quand le patient se trouve

<sup>— &</sup>quot;είχετο vulg. – ξχοιτο EQ', Mack. – ξχηται θ. – είχεται (sic) Κ. – ξαχοιτο Lind. – αρισταζέτω EP'Q'. – αρισταέτω Lind. – αριστιζέσθω θ, Mack. – αρισταζέσθω vulg. – μὲν οπ. Κ. – έσπέρη sine ἐς J. – ααὶ οπ. FGIJK. — μ ἐτέρα EJK. – πλευρίτις ubique Κ. — μ σίελον J. – σίαλον vulg. – τύχης EFGHJK, Ald.

χολον καὶ ὕφαιμον, ὅταν τύχη ἡηγματίας ὤν. Τούτῳ ἢ ἄν ὀδύνη ἔχη μάλιστα, προστιθέναι χλιάσματα, καὶ λούειν θερμῷ, ἦν ¹μὴ ὁ πυρετὸς πουλὸς ἔχη · ἢν δὲ μὴ, μή · πίνειν δὲ διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀπο- βρέχων, ἄρτι ὑπόγλυκυ ποιέων, καὶ μεταμίσγειν ὕδωρ, ² ἡοφάνειν δὲ τὸν χυλὸν τοῦ κέγχρου δὶς τῆς ἡμέρης, καὶ ἔπιπινέτω οἶνον λευκὸν ὑδαρέα, καὶ ἢν ὑπερφύγη τὰς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, ὑγιὴς γίνεται.

46. 3"Αλλη πλευρίτις πυρετὸς ἴσχει καὶ βρυγμὸς καὶ βης ξηρή, καὶ ἐκδήσσεται χλωρὰ, ἔστι δ' ὅτε ὅκαὶ πελιονὰ, καὶ τὸ πλευρὸν οδόνη λαμδάνει, καὶ τὸ μετάφρενον ὑπέρυθρον γίνεται, χλιαίνεται δὲ τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ στήθεα, ὅποτὲ δὲ τὴν κοιλίην καὶ τοὺς πόδας ράσσεται, καὶ ἀνακαθήμενος μᾶλλον βήσσει, καὶ ἡ γαστὴρ ταράσσεται, καὶ τὸ ἀποπάτημα πάνο γλωρὸν καὶ κάκοδμον. Οὖτος ἐν εἴκοσιν ἡμέρησιν ἀποθνήσκει ἡν δὲ ταύτας ἐκφύγη, ὑγιὴς γίνεται Τούτω, ἔστ' ὰν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσι, διδόναι πίνειν τὸ ἀπὸ τοῦ κρίμνου, καὶ ὅμεταπίνειν οἶνον λευκὸν, οἰνώδεα, ὑακρέα τοῦ μέλιτος ὑπὸ τὸν γυλὸν τῆς πτισάνης ψυχρὸν δὶς τῆς ἡμέρης ἀντὶ δὲ τοῦ μέλιτος ὑπὸ τὸν γυλὸν βιάσγειν βοιῆς χυλὸν οἰνώδεος, ὅταν ἤδη ὁ Κιάντος ὑπὸ τὸν γυλὸν μὴ πολλῷ ἐπὴν δὲ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσιν, ἔπειτα ἀριστιζέσθω τὸν κέγγρον, ἐς ἐσπέρην δὲ ποῖσι κρέασι τοῖσιν ὀρνιθίοισι καὶ τῷ ζωμῷ καὶ σιτίοισιν ὀλίγοισι

47. 11 Περιπλευμονίη: πυρετὸς ἔσγει ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα τὸ ἐλάγιστον τὸ δὲ μακρότατον δύο δεούσας εἴκοσι, καὶ βήσσει ταύτας τὰς ἡμέρας ἰσγυρῶς, καὶ ἀπογρέμπτεται τὸ μὲν πρῶτον σίαλον παχὸ καὶ καθαρὸν ἐβθὸμη καὶ δγθόη, ἐπὴν 12 δὲ ὁ πυρετὸς λάβη, ἐννάτη καὶ δεκάτη ὁπόγλυκυ καὶ πυῶδες, ἔστ' ἀν αῖ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι

 avoir une rupture (Voy. t. V, p. 579). En ce cas, on fera, là où la douleur est le plus vive, des applications chaudes; on lavera à l'eau chaude, si la fièvre n'est pas intense; si elle l'est, on s'en abstiendra. On prendra un rayon de miel, on le macérera dans de l'eau, de manière que cela soit très-doux, on y mèlera de l'eau, et on le fera boire. Pour potage, le malade prendra de la décoction de panic deux sois par jour; par dessus il boira du vin blanc coupé d'eau. S'il passe les quatorze jours, il guérit.

46. (Autre pleurésie.) Autre pleurésie : il y a fièvre, grincement de dents, toux sèclie; l'expectoration est jaune, quelquefois livide. Le côté est douloureux; le dos devient un peu rouge. La tête et la poitrine s'échauffent, parfois aussi le ventre, les pieds et les jambes. Sur son séant, le malade tousse davantage. Le ventre se dérange; les déjections sont très-jaunes et fétides. Un tel malade succombe en vingt jours; s'il les passe, il guérit. Il faut, jusqu'à ce que quatorze jours soient passés, donner à boirc de l'eau de farine d'orge, et, par dessus, boire un vin blanc, généreux, coupé d'eau. Pour potage, le malade prendra la décoction d'orge, froide, deux fois par jour. Au lieu de miel, il mêlera à cette décoction le jus d'une grenade vineuse, quand la décoction est déjà faite. On le lavera avec une médiocre quantité d'eau. Quand quatorze jours seront passés, il prendra, au déjeuner, du panic; le soir, de la volaille, du bouillon et quelques aliments. Peu échappent à cette maladie.

47. (Péripneumonie; abcès du poumon; pus dans la poitrine; paracentèse.) Péripneumonie : la fièvre dure quatorze jours au
moins, dix-huit au plus. Pendant tout ce temps, le malade tousse
beaucoup. D'abord il expectore des matières épaisses et non mélangées le septième et le huitième à dater du début de la fièvre,
douceaures et purulentes le neuvième et le dixième, jusqu'à ce
que les quatorze jours soient passés. Si le quinzième le poumon
se sèche et que l'expectoration s'épuise, le malade guérit. Si-

περὶ περιπνευμονίης G (Η, περιπλ.) ΙΚ. — πδ' ΕΠ. - Π faut ou suppriner δὲ, ou le prendre pour δή. - ἐνάτη ΠΚ. - πιῶδες Q'.

παρέλθωσιν καὶ ήν μέν ἐν τἢ πεντεκαιδεκάτη ¹ ἡμέρη ζηρανθῆ δ πλεύμων καὶ εκδήξη, ὑγιάζεται ήν δὲ μή, δύο δεούσαις είκοσι προσέγειν καὶ ἢν μὲν ἐν ταύτησι παύσηται τοῦ βήγματος, ἐκωεύγει· ην δὲ μὴ παύηται, εἴρεσθαι ² αὐτὸν, εἰ γλυκύτερον τὸ σίαλον, καὶ ὴν φῆ, ἡ νοῦσος ἐνιαυσίη γίνεται : δ γὰρ πλεύμων ἔμπυος γίνεται. Τούτιρ χρή τὰς μέν πρώτας ήμέρας οἶνον διδόναι γλυκύν, λευκόν, ύδαρέα, κατ' όλίγον πίνειν <sup>3</sup>πυκινά · δοφάνειν δὲ τῆς πτισάνης τὸν γυλὸν διδόναι, μέλι παραμίσγων, τρίς τῆς ἡμέρης, ἔστ' αν αί ὀκτωκαίδεκα ήμεραι παρέλθωσι καὶ ὁ πυρετὸς παύσηται. Κινουνεύει οἱ μάλιστα έν τῆσιν έπτὰ ἢ ἐν τῆσι τεσσαρεσχαίδεκα: ἐπὴν δὲ τὰς ὀκτωκαίδεκα ημέρας <sup>ε</sup> ύπερδάλη, οὐκ ἔτι ἀποθνήσκει, ἀλλὰ πτύει πῦον, καὶ τὰ στήθεα πονέει, καὶ βήσσει. Όταν ούτως έγη, πιπίσκειν νηστιν τὸ σύν τῷ ἐλελισφάχω, καὶ δροφάνειν έτνος, στέαρ συμμίσγων πλέον, ην μη θάλπος η ην δ' η, μη δροφανέτω, άλλα σιτίσισι γρήσθω άλυκοῖσ: καὶ λιπαροῖσι καὶ τοῖσι θαλασσίοισι μᾶλλον ἢ κρέασι · καὶ ἢν √ <sup>7</sup>μή σοι δοκέη καθαίρεσθαι κατά λόγον, έγγεῖν καὶ πυριᾶν· <sup>8</sup> ἢν μὲν παγὸ ἢ τὸ πῦον, πυριᾶν · ἢν δὲ λεπτὸν, ἐγγεῖν · καὶ θ τῶν σιτίων ἔγεσθαι ώς μαλιστα, και των δριμέων απέγεσθαι και κρεών βοείων και ολείων καλ γοιρείων. 10 Οταν έκ περιπλευμονίης έμπυος γένηται, πυρετὸς ἔσγει καὶ βής ζηρή καὶ δυσπνοίη, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ οἱ όνυγες έλχονται τῶν γειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. Τοῦτον, <sup>11</sup> ὅταν οὕτως έγη, ἐπὴν δεκαταῖος γένηται, ἀφ' ἦς ἂν ἄρζηται ἔμπυος γίνεσθαι, λούσας πολλώ θερμώ, 12 τρίψος άρου ρίζαν, όσον άστραγαλον μέγεθος, καὶ άλὸς γόνορον, καὶ μέλι καὶ ύὸωρ, καὶ άλειφα όλίγον, έξειρύσας την γλώσσαν, έγχέαι γλιαρόν· έπειτα κινησαι τον ώμον, 13 καί

ι Ήμέρα J. – πνεύμων EGHJK. – βρήγματος LInd. – Gal. Gl.: βρήγμα, τὸ μετὰ βηχὸς ἀναπτυόμενον, ἐν τῷ πρώτῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι καὶ βρήσσειν, τὸ μετὰ βηχὸς ἀναπτύειν · ἔνιοι δὲ ταῦτα χωρὶς τοῦ ρ γράφουσιν. — ² αὐτὸν οπι. (II, restit. al. manu)  $\theta$ . – γλυκύτερον αὐτῷ δοκέει (αὐτῷ δ. οπι., Η restit. al. manu,  $\theta$ ) τὸ vulg. – ἐνιαυσιαίη ΕΡ'Q'. – πν. ΕGJK. – εύπυοι (sic)  $\theta$ 11. — ¾ πυκνὰ Ε, Lind. – βυμφάνειν EGHIJK, Ald. – πτισσ. Ε. — ¹ ὑπερσάλλη vulg. – ὑπερβάλη EIIIK. – νῆστιν ponit post ἐλελισφάλφ Η. – οἶνος ξὺν τῷ ἐλείφ ἀπαῷ pro νῆστιν.... ἐλελισφάλφ Lind. – ἐλεσφάλω GJ. – ἐλεσφάλω, ennend. al. manu  $\theta$ 1. – φακῷ legendum censet Foes in not. — ¾ μυμφάνειν EGHIJK, Ald. – συσμίγων G, Ald. — ἢ μφανέτω FGIKL. – βυμφανέτω EH, Ald. — ¾ μὴ 0, Mack. – μὴ οπ. vulg. — ¾ ην.... πυριῷν οπ. FGIK. — ¾ τῶν οπι. J. – δρυμέων J. – ὑείων (II, al. manu ɔl) JK. – χορείων Lind. — 10 Λητε ὅταν addunt ἔμπυος ἀπὸ περιπνέυμονίης Ε (Lind., Mack, ἐχ);

non, il faut faire attention aux dix-huit; cesse-t-il, dans ce terme, de tousser? il réchappe. Dans le cas contraire, on lui demandera si l'expectoration a une saveur plus douce; répond-il affirmativement? il en a pour un an; en effet le poumon devient empyématique. A ce malade, les premiers jours, on donnera un vin doux, blanc, coupé d'eau, à boire peu à la fois et souvent. Pour potage il aura la décoction d'orge avec miel, trois fois dans la journée, jusqu'à ce que les dix-huit jours soient passés et que la sièvre ait cessé. Le danger est le plus grand aux sept jours ou aux quatorze. Quand il a passé les dix-huit, il ne meurt pas encore, mais il crache du pus, il souffre dans la poitrine, et il tousse. Les choses étant ainsi, on lui fera boire à jeun la préparation avec la sauge, et pour potage une purée où l'on mélangera beaucoup de graisse, s'il ne fait pas chand; s'il fait chaud, il ne prendra pas ce potage, mais il usera d'aliments salés et gras, venant plutôt des poissons de mer que des animaux terrestres. Si la poitrine ne paraît pas se nettoyer convenablement, il faut infuser (Voy. Argument, p. 3) et donner des bains de vapeur; le pus est-il épais? on donnera le bain de vapeur; est-il ténu? on infusera. Le malade mangera autant que possible; il s'abstiendra des choses àcres, du bœuf, du mouton et du porc. Quand à la suite de la péripneumonie un abcès se forme, il y a fièvre, toux sèche, dyspnée; les pieds enslent, les ongles des mains et des pieds se rétractent. Les choses étant ainsi, au dixième jour du début de la formation de l'abcès, lavez le malade avec beaucoup d'eau chaude, puis pilez de la racine d'arum gros comme un osselet, un grain de sel, du miel, de l'eau, un peu de graisse ; faites tirer la langue, et infusez chaud. Ensuite secouez l'épaule. Si par

ἄλλη Κ; ἄλλη περιπνευμονία L. – περιπν. EGK. – ἔμπυος γ. om. θ. — "δ. οδ. ἔ. om., restit. al. manu H. – οδτως om. Κ. – ἐς' ἦς θ. — "[μαὶ] τρέψας (sic) Lind. – μέλι δλίγον (δλίγον om., Ε restit. al. manu, GHIJK) vulg. – ἄλειραρ Εθ, Lind. – ἄλειρα στέαρ, μύρον, χρίσμα, ἔλαιον in marg. Ε. – γλώτταν (γλώτταν J) vulg. – γλώσσαν ΕΗ, Lind., Mack. – κινῆσα..... ποιῆσα οm., restit. al. manu Ε. — "καὶ om. FGHJKθ, Ald. – Post μὲν addunt τοι FGHJK, Ald. – πύος Κ.

ην μέν ύπο τούτου το πύον ραγή : εί οὲ μη, Ετερον ποιήσαι : \* σίδια δριμέα έχγυμώσας καὶ κυκλάμινον, δσον όζύδαφον τῶν σμικρῶν έκατέρου έστω, έπειτα όπον σιλωίου τρίψας όσον χύαμον, διείναι, χαὶ συμμίζαι γάλαχτος όσον οζύδαφον αίγειον ή όνειον, τοῦτο γλιαρόν εγγεῖν. ἢν <sup>2</sup>δὲ ὑπὸ τούτου μὴ ῥαγῆ, ῥαφάνου φλοιὸν καὶ ἄνθος γαλκοῦ ὅσον τρεῖς χυάμους τρίψας λεῖον, διπλάσιον <sup>3</sup>δὲ ἔστω τῆς βαφάνου, ελαίω διείναι, βσον τεταρτημόριον κοτύλης, τοῦτο έγχεῖν χλιαρὸν, καὶ ἢν ραγή το πύον, σιτίοισιν ώς άλμυρωτάτοισι και λιπαρωτάτοισι γρήσθα ι, καὶ ἢν μὴ ἴη τὸ πῦον, κατ' ολίγον πυριᾶν κατὰ \* τὸ στόμα σίου γυλώ, οίνω τορνίω, γάλακτι βοείω ή αίγείω, είσον έκάστου συμμίζας. έστω δὲ ὄσον τρεῖς κοτύλαι εκειτα ἐμβάλλειν ἰπνοῦ ὄστρακα διαφήνας, τοῦτο έλχετω διά τοῦ αὐλοῦ φυλασσόμενος ὅχως μή χαταχαίηται. Έπην δε καθαρώτερον πτύη, έγγειν αὐτῷ 6 κνίδης σπέρμα, λιβανωτόν, δρίγανον, έν σίνω λευκώ καὶ μέλιτι καὶ έλαίω δλίγω, έγγεῖν δέ διὰ τρίτης ήμέρης: μετὰ δέ, βούτυρον, βητίνην ἐν μέλιτι διατήκων κιλ σετίσεσε μηκέτε γρησθαι άλμυροῖσε μηδέ λιπαροῖσε πινέτω δε νηστις τας εν μέσω ήμερας των εγγύτων, ελελίσμακον, πήγανον, θύμβραν, δρίγανον, ίσον έν οίνω ακρήτω, όσον δζύβαφον μετά πάντων ἐπιπάσσων. \*Πν δὲ μὴ ραγῆ ὑπὸ τῶν ἐγγύτων, 8οὐδὲν θαυμαστόν πολλάκις γάρ εκρήγνυται ες την κοιλίην, και αθτίκα δοκέει ράων είναι, σταν έχ στενού ές ευρυγωρίην έλθη. 9 Όχοταν δ γρόνος

<sup>&#</sup>x27; Σιτία volg. - σίδια θ , Mack. - όσον om. Ε. - μικρών vulg. - σμικρών θ , Mack.-μικρών μερέων έκατέρου ίσου έστω L, Lind.-έκατέρων vulg.έκατέρου EFGHJKO, Ald., Mack. - σιμφίου (sic) G, Ald. - κίαμον G. - 2 δ' Ε Η. - τούτω, al. mann ου ΙΙ. - τούτων θ. - 36' ΕΗ. - έλεω Η. - τεταρτημορίο vulg. - τεταρτήμορον (sic) θ. - καί λιπ. om. FG. - λιπαροτάτοισι Ald., Frob. -χοήσθω FilikLo. - τό om. J. -χυλόν J. - οίνοτοςνίω FGJ. - Cette leçon est-elle correcte? Mack fait de τορνίω un adjectif dérivé de τόρνος, et désignant un vin exprime par le pressoir en opposition avec la mère-goutte. Mais τόρνιος en ce sens n'est pas grec, et il ne cite aucune autorité. Il faut donc, en l'absence de toute autre explication et vu l'unanimité des mss., considérer τορνίω comme désignant une localité qui nous est inconnue. Si on supposait la leçon vicieuse, on pourrait lire οἴνω ἀνδείω, se guidant sur la glose d'Érotien, p. 80: ανδρεῖος οἶνος, ἢ ὁ εὕτονος, ἢ ὁ ἀπὸ Ανδρου της νήσου, ως Λέσβιος ὁ ἀπὸ Λέσβου ούτω καὶ ἀνδρεῖος ὁ ἀπὸ Ανδρους et p. 276 : οίνος ἄνδρειος, εύτονος και ό ἀπό Ανδρου της νήσου ώς λέσδιος ο άπο Λέσδου. - 5 ίσον δε θ. - δ' ΕΗ. - ίπνου vulg. - ίπνου Ε, Mack. -lπνοῦ Lind. - ὅκως IJK. - ὅπ. vulg. - ͼ κνίδης Lθ, Foes in not., Mack. κνίκης vulg. - όλίγω om. θ. - ήμέρας Κ. - βούτηρον G, Ald. - έητίνης FGH,

ce moyen le pus fait éruption, c'est bien; sinon, essayez autre chose : extrayez le jus de grenades âcres et du cyclamen; avez de chaque un petit oxybaphe, puis pilez gros comme une fève de suc de silphion, délayez; mêlez-y un oxybaphe de lait de chêvre ou d'ânesse, et infusez cela chaud [dans le poumon]. Si ce moyen ne procure pas l'éruption, prenez de la peau de navet et gros comme trois fèves de fleur de cuivre, broyez exactement (la dose de navet doit être double), délayez dans un quart de cotyle d'huile et infusez cela chaud. Si le pus fait éruption, le patient usera des aliments les plus salés et les plus gras. Le pus ne vientil pas? vous ferez prendre, par la bouche, petit à petit un bain de vapeur ainsi composé : jus de sion (sium sisarum, L.), vin tornien (voy. note 4), lait de vache ou de chèvre, mêlez de chaque quantité égale, en tout trois cotyles; puis mettez-y des têts de four très-chauds; le malade aspirera cette vapeur par un tuyau, prenant garde de se brûler. Quand l'expectoration devient plus pure, on lui infusera : graine d'ortie, encens, origan, dans du vin blanc, du miel et un peu d'huile; cette infusion se fera tous les trois jours; puis il prendra du beurre et de la résine dissoute dans du miel. Il n'usera plus des aliments salés ou gras. Les jours entre les infusions, il boira à jeun : sauge, rue, sarriette, origan, de chaque, quantité égale, dans un exybaphe de vin pur saupondré de toutes ces substances. Si les infusions ne déterminent pas l'éruption, il ne faut pas s'étonner; car souvent la rupture se fait dans la cavité (pleurale), et immédiatement le malade paraît mieux, le pus ayant passé d'unlieu étroit en un espace plus large. Au bout de quelque temps,

Ald. – ριτίνης IJ. —  $^{\circ}$  σιτίοις G. – νήστις om. Lind. – τῷ ἐγχύτω  $\theta$ . – ἐ) ελύσραχον J. – θρύμβραν FG. – θρύμβαν E, Ald. – θήμβραν J. – σύν pro μετὰ  $\theta$ . – μετὰ om., restit. al. mann H. —  $^{\circ}$  οὐδὲν θαυμαστὸν  $\theta$ . Mack. (Lind., οὐ θαῦμα). – οὐδὲν  $\theta$ . om. vulg. – εἰς J. – αὐτίχα om. FGJK. – ἐὰνν JL. – ὅταν. . . . ἐλθη om. FG. —  $^{\circ}$  Ante όχ. addit ἀλλη νοῦσος vulg. – ἄλλη ν. om. Hθ. – H faut supprimer ce prétendu titre. Évidemment il s'agit, non d'une antre maladie, mais de ce qui arrive quand le pus se fait jour dans la cavité de la plèrre. – ὅταν (H, al. manu ὁπόταν)  $\theta$ . – όπόταν EIJK. – ἰσχυρὸς vulg. – Ισχυρότερος  $\theta$ .

πλείων γένηται, ο τε πυρετός ισχυρότερος και ή βής επιλαμβάνει, καὶ τὸ πλευρὸν όδυνᾶται, καὶ ἐπὶ μέν τὸ ὑγιὲς οὐκ ἀνέγεται 1κατακείμενος, ἐπὶ δὰ τὸ ἀλγέον, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ κοῖλα τῶν όμματων. Τοῦτον, όταν ήμερη πέμπτη καὶ δεκάτη γένηται ἀπὸ τῆς έχονίζιος, λούσας πολλώ θερμώ, καθίσας έπὶ ἐφέδρου, ὅ π μὴ ὑποκινήσει, έτερος μέν τὰς χεῖρας έχέτω, σὸ δὲ ²τῶν ώμων σείων, ἀκροάζεσθαι ες οχότερον αν ψοφέη. βούλεσθαι οὲ ες το δάριστερον ταμέειν. ήσσον γὰρ θανατῶδες. \*Ην δέ \*σοι ὑπὸ τοῦ πάγεος καὶ τοῦ πλήθεος μή ψοφέη, ποιέει δγάρ τοῦτο ἐνίστε, ὁκότερον ᾶν ἀποιδέη καὶ δδυνᾶται μάλλον, τοῦτο τάμνειν ώς κατωτάτω ὅπισθεν τοῦ οἰδήματος μαλλον ή έμπροσθεν, δάκως σοι ή έξοδος τοῦ πύου εύροος ή τάμνειν δὲ μεταζύ τῶν πλευρέων στηθοειδέϊ μαγαιρίδι το πρῶτον δέρμα, ἔπειτα <sup>7</sup>όζυδελέϊ, ἀποδήσας βάκει, τὸ ἄκρον τῆς μαγαιρίδος λιπών όσον τὸν όνυγα τοῦ δακτύλου τοῦ μεγάλου, καθεῖναι ἔσω ' ἔπειτα άφελς το πύον όσον άν σοι δοχέη, μοτούν ώμολίνω μοτώ, λίνον έχδήσας · κοείναι δε το πύον 8 έκαστης ήμερης απαζ · επήν δε γένηται δεχαταΐος, άφεις άπαν το πύον, δθονίω μοτούν: έπειτα έγγεῖν οίνον καὶ έλαιον γλιαίνων αὐλίσκω, ώς μήτε δ 9πλεύμων έξαπίνης έωθώς βρέγεσθαι τῷ πύῳ ἀποζηρανθῆ · ἐξιέναι δὲ τὸ ἔγγυμα τὸ μὲν ἔωθεν ἐς έσπέρην, 10 τὸ δ' έσπερινὸν ἔωθεν · ἐπὴν δὲ τὸ πῦον λεπτὸν οἶον ὕδωρ δ, καὶ γλίσχρον τῷ δακτύλῳ ψαυόμενον, καὶ δλίγον, ἐντιθέναι μοτὸν κασσιτέρινον κοίλον · ἐπὴν δὲ παντάπασι ξηρανθῆ ή κοιλίη, 11 ἀποτάμνων τοῦ μοτοῦ κατὰ μικρόν, συμφύειν τὸ ἔλκος, ἔστ' αν ἐζέλης

¹ ἀνακείμενο; θ. - ἀλγέον μέρο; (μέρος οπ., Η restit. al. manu, θ) vulg. - ἀλγέουσι pro οἰδέουσι FG. - ὀρθα) μων EH0. —² τὸν ὤμον vulg. - τῶν ὤμων EHJ. - ἔως pro ἐς L, Lind. - ἐς οπ. Κ. - ὁπότερον EGIJK, Ald. - ἀν τῶν πλευρέων vulg. - Ἡ faut ou lire πλεύρων, ου supprimer τῶν πλευρέων; c'est ce dernier parti que j'ai pris. - τὸ πάθος (τὸ π. οπ., Ε restit. al. manu, Η) ψορέη (ψορέει J) vulg. - δ' Η. — ³ ἀριστερόν κατ' αὐτὸν οὖν τὸν τόπον (κατ' αὐ. οὖν τ. τ. οπι, Η restit. al. manu, θ) τομέειν (ταμέειν ΕΙJΚ; ταμεῖν θ) vulg. —⁴ τοι Lind. - πάθεος pro πάχεος GJ. - ψορέει J. - Post ψορέη addit ῶστε καταμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ῶστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ῶστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ῶστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ῶστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. bant cun ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. bant cun ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Q') αὐτὸ (ὅστε κατ. αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Θεικαν αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Θεικαν αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν Θεικαν αὐτὸ οπι., Η restit. al. manu cum ἐκμαθεῖν (ἐκμαθεῖν (ἐκμα

la sièvre augmente, la toux s'établit, le côté devient douloureux; le décubitus, impossible sur le côté sain, est possible sur le côté affecté. Les pieds enflent ainsi que le dessous des yeux. En ce cas, quand on a atteint le quinzième jour après la rupture, on lave le patient avec beaucoup d'eau chaude, on l'asseoit sur un siège qui ne bouge pas; un aide lui tient les bras, et vous, le secouant par les épaules, vous écoutez de quel côté le bruit se fait entendre; on doit désirer d'inciser du côté gauche, car le danger est moindre. Si, en raison de la densité et de la quantité, il n'y a pas de bruit (cela arrive quelquesois), vous serez, du côté où il v a gonslement et le plus de douleur, l'incision aussi bas que possible, plutôt en arrière du gonflement qu'en avant, afin que l'écoulement du pus soit facile. Vous inciserezentre les côtes, avec un bistouri convexe, la peau d'abord; puis, prenant un bistouri pointu, vous l'entourerez d'un linge jusqu'à la pointe, et vous en laisserez libre la longueur de l'ongle du pouce; alors vous enfoncerez l'instrument. Ayant laissé couler autant de pus que vous jugerez convenable, vous mettrez une tente de lin écru, que vous attacherez avec un fil. Vous évacuerez le pus une fois par jour. Au dixième jour, ayant fait sortir tout le pus, vous mettrez un linge pour tente; puis vous injecterez avec une canule du vin et de l'huile tièdes, afin que le poumon, accoutumé à être baigné par le pus, ne soit pas à sec tout à coup. On évacuera l'injection du matin le soir, celle du soir le matin. Quand le pus devient ténu comme de l'eau, visqueux au toucher et en petite quantité, vous mettez une tente d'étain creuse. La cavité étant complétement desséchée, vous rognerez la sonde peu à peu, et vous cicatriserez la plaie jusqu'à ce que vous retiriez la sonde. Voici

Ald.  $-\tau \bar{\omega}$  πύω (H , al. manu τοῦ πύου) θ.  $-\epsilon \bar{\nu}$ ρος FG.  $-\tau \dot{\omega}$ μειν (sic) FGIK.  $-\sigma \tau \eta$ θοειδέει J. -Gal. Gl. :  $\sigma \tau \eta$ θοειδέδι μαχαιρίω,  $\tau \ddot{\omega}$  σμιλίω.  $-\tau \dot{\omega}$  δξυδελέδι vulg.  $-\dot{\omega}$ ξυδελέδι Gal. Gl.  $-\dot{\omega}$ ξυδελέδι EHKL, Lind.  $-\dot{\omega}$ τιών FG.  $-\mu \dot{\omega}$ τουν....  $+\dot{\omega}$ το οm. J.  $-^8$  απαξ της ήμερης sine έχ. EHθ.  $-\dot{\eta}$ μέρας J.  $-\mu \dot{\omega}$ τουν J.  $-^8$  πν. EGHIJK.  $-\dot{\omega}$ θως vulg.  $-\dot{\omega}$ θὸς K.  $-\dot{\omega}$ ωθως (sic) θ, Mack.  $-^{10}$ τὸ δὲ ξς (ἐς οm. L) ἐσπέρην vulg.  $-\dot{\tau}$ ὸ δ' ἐσπερινὸν EHθ.  $-^{11}$  ἀποτάμνειν H.

τὸν μοτόν. Σημήτον δὲ ἢν μελλη ἐκφεύζεσθαι, ἢν μὲν τὸ πῦον ἢ λευκὸν καὶ καθαρὸν καὶ ἶνες αἴματος ἐνέωσιν, ὡς τὰ πολλὰ ὑγιὴς γίνεται: 'ἦν δὲ οἶον λεκιθοειδὲς ἀποβροῆ τῆ ρώτη, ἢ τἢ ὑστεραίη 'ἀποβροῆ παχὸ, ὑπόχλωρον, ὄζον, ἀποθνήσκουσα, ἐπειδὰν ἐκρυῆ τὸ πῦον.

48. \*Άλλη νούσος όταν πλευμά, τὸ σίαλον παγό, δπόγλωρον, γλυκύ βήσσεται, καὶ βρυγμός, καὶ όρύνη ἐς τὸ στέρνον καὶ ἔς τὸ μετάφρενον, καὶ συρίζει ἐν τῆ φάρυγγι λεπτόν, καὶ ἡ \* φάρυγζ ζηρή γίνεται, καὶ τὰ κύλα ἐρυθρὰ, καὶ ἡ φωνή βαρέη, καὶ οἱ πόδες οδδίσκονται, καὶ οἱ ὄνυγες έλκονται, καὶ καταλεπτύνονται τὰ ἄνω, καὶ μινύθει, καὶ εμυσάσσεται τὸ σίαλον, ἐπὴν ἀπογρεμψάμενος ἔχη εν τῷ στόματι, καὶ βήσσει τοὺς ὄρθρους καὶ μεσονύκτιον μάλιστα: βήσσει 6 δε και τον άλλον γρόνον και λαμβάνει μάλλον γυναϊκα νεωτέρην ή πρεσθυτέρην. Τούτω ήν μέν αί τρίγες ήδη έχ της κεφαλής βέωσι καὶ ψιλώται ήδη ή κευαλή ώς ἐκ νούσου, καὶ πτύοντι ἐπ' ἄνθρακας βαρύ <sup>7</sup>όζη τὸ σίαλον, φάναι αὐτὸν ἀποθανεῖσθαι ἐντὸς δλίγου χρόνου, τὸ δὲ κτεῖνον ἔσεσθαι διάρβριαν ἐπὴν γὰρ ἤδη τὸ πῦον τὸ ΄ περί την καρδίην σήπηται, τοῦτο όζει κνίσης ἐπὶ τοῖσιν ἀνθραζι, καὶ ξυνθερμαινόμενος δ έγκέφαλος <sup>8</sup>ρεῖ ἄλμην, ἢ κινεὶ τὴν κοιλίην. σημήτον δὲ τούτου, <sup>9</sup>ρέουσιν ἐχ τῆς κεφαλῆς τρίγει. Τοῦτον μὴ ἰᾶσθαι όταν ούτως έγη· ἢν δὲ καταργάς ἐπιτύγης τῆ 10 νούσω, κάκιον δὸς πιείν είτα διαλιπών μίην ήμέρην ελλέβορον δούναι κεκρημένον δκως την κάτω κοιλίην μη κινήση, και έπην ές το "στόμα της νυκτός αὐτῷ φοιτὰ άλμη, πρὸς τὰς δίνας αὐτῷ προστίθει ψάρμακα πυχνότερα το δε μή 12 βέη, προστίθει μέν, διά πλέονος δε γρόνου, καὶ τοῦ

¹ Εἰ Ε. — ² ἀπορρωεῖ Ald. — ³έτέρα (ἐτ. οπι. HIJ) sine νοῦσος vulg. – ἑτέρη νοῦσος Lind. (Mack, ἐτέρα). – ἀλλη νοῦσος Ε (Κ, sine νοῦσος). – πλευμοῖ L0, Mack. – Gal. Gl.: πλευμοῖ, πλευμώδης γίνεται ἢ φθίνεις et πλεῦμος φθόη ἢ τὸ πλευμώδες κάθος – τοῦτου (τοῦτου οπι., Il restit. al. manu, 0) τὸ σίαλον vulg. – γλυκὸ οπι. FGJ. – βήσεται I. – βρηγρὸς Κ. – φάρυγ Κ. — ¹ φάρυξ Fl. – σκληρὴ ρτο ξηρὴ θ. – κύλα  $\mathfrak b$ , Foes in not., Lind., Mack. – κοῖλα vulg. – καὶ βαρέπ (βαρέει J) ἡ φ. vulg. – καὶ ἡ φ. βαρέπ ΕΗ. — δ μυσάττεται vulg. ~ μυσάττεται G, Ald. – μυσάτσεται, al. manu ττ H. – Post ἐπὴν addit καὶ P'. – μεσονύπτιον Κ. – μεσονύπτιον κιθ. — δ το ρτο δὲ Mack. – καὶ οπι. Lind. ~ νεωτέρην γυναῖκα J. – νόσου J. — ² ὄζον FGJ, Ald. – δζει ΕΚ. – φάναι ΕΗ. ~ καρδιαν ΕΗ. ~ σήπεται HJ. – κνίσσης Ε. — δ βέει Lind. – ἢ νulg. – ἢ Ι, Foes in not., Lind. – κνιέει Lind. — βρέουσιν... φθίσιος, p. 76, l. 18, om. H. — ¹⁰νόσω vulg. ~ γούσω Ε, Lind. , Mack. – μίαν Ε. – κεχρημένον (Ε, al. manu

ce qui indique que le malade réchappera : si le pus est blanc et pur et qu'il contienne des sibres de sang, il y a beaucoup de chances de guériso (Aph. VII, 44). Mais si le pus coule comme du jaune d'œus le jour même, ou qu'il coule le lendemain épais, jaunâtre, sétide, les malades succombent après l'évacuation du pus.

18. (Phthisie.) Autre maladie: quand il y a pulmonie, l'expectoration est épaisse, jaunâtre, douce au goût; grincement de dents; douleur à la poitrine et au dos; léger sissement dans la gorge; gorge sèche; rougeur du dessous des yeux; voix rauque; gonslement des pieds; rétraction des ongles. Le haut du corps s'amincit, le malade maigrit; quand l'expectoration lui vient dans la bouche, elle lui cause du dégoût. Il tousse surtout le matin et dans le milieu de la nuit, mais il tousse aussi le reste du temps. Cette affection attaque plutôt une femme jeune qu'une femme d'un certain âge. Dans ce cas, si les cheveux tombent et que la tête soit déjà dépouillée comme à la suite d'une maladie, et si l'expectoration, projetée sur des charbons, exhale une odeur désagréable, prédisez que le malade succombera en per de temps, et que c'est la diarrhée qui l'emportera. En effet, quand dejà le pus qui est autour du cœur se corrompt, cela sent la viande brûlée sur des charbons; et le cerveau, échauffé, laisse écouler une saumure qui dérange le ventre; la preuve, c'est que les cheveux tombent. Quand les choses en sont là, il ne faut pas traiter (de l'Art, § 3). Mais si vous prenez la maladie au début, faites boire de l'eau de lentilles; puis, laissant un jour d'intervalle, donnez l'ellébore tempéré, afin qu'il ne dérange pas le ventre. Quand, la nuit, de la saumure vient dans la bouche du malade, mettez-lui fréquemment des errhins dans les narines; s'il n'en vient pas, mettez des errhins tout de même, mais à de plus longs inter-

κεκριμένον) GJK. - κεχριμένον Ρ΄. - ὅπω; Ε. - α σῶμα (Ε, al. manu στόμα) FGIK, Ald. - φοιτὰ αὐτῶ ΕΙJK. - α ρέει vulg. - ρέη ΕGJIΚθ. - ραγή 1... - πλείονος ΕΚ. - τοῖσι δακτύλοισιν δύο vulg. - τοῖσι δύο (δυσί θ) δακ. ΕGIJK. - ἄραι vulg. - ἄραι IIIΚθ. - κεκρημένω EGIJK, Ald.

μηνὸς ἄπαξ προσπιπίσχοντα ἐλλέβορον, ὅσον τοῖσι δυσί δακτύλοισιν άραι, εν οίνω γλυκει κεκρημένον · φάκιον 1δε αθτίκα δούναι επιπίγειν - φάρμακα δε ώς ελάγιστα πινέτω - ε ην μεν οι πυρετοι οξύτεροι έπιλαμβάνωσι, την ρίζαν την λευκήν και τοῦ ελλεβόρου λείγειν έν μέλιτι δίδου. ούτω γάρ ήχιστα την χοιλίην χινήσει. ήν δέ στρόφος <sup>8</sup> έγγένηται έν τῆ κάτω κοιλίη, πρῶτον μέν κλύσαι κείνω ές δ δ κόκκος συμμίσγεται ήν δέ μηδ' ούτω παύηται, γάλακτι ονείω έφθώ κάθηρον φάρμακον δὲ μὴ δίδου κατωτερικόν. \*Ην δὲ πρὸ τοῦ \* σαρμαχίου προπίνων τον έλλέθορον γολήν έμέη, αὐτῷ τῷ φαχίω ἐμεέτω. Σιτίοισι δε χρήσθω, ἢν 5 μὴ οἱ πυρετοὶ όζεες έγωσι, κρέασι μηλείοισιν έφθοῖσι καὶ δονιθίοισι καὶ 6 κολοκύνθη καὶ τεύτλοισι. ζωμόν δὲ μὴ ροφεέτω, μηδε βάπτεσθαι τηθύσι δε γρήσθω σχορπίοισι και σελάγεσιν έφθοισι. θερμόν δε μηδέν εσθιέτω, μηδε λουέσθω ήν δ πυρετός έχη <sup>7</sup>πολύς· μηδε λαχάνοισι δριμέσι χρήσθω, ότι μη θύμδρη ή δριγάνω· οίνον δε λευχόν πινέτω. \*Ην 8 δε άπυρος ή, θέρμαι 9 δε λαμβάνωσιν άλλοτε καὶ άλλοτε, ἐσθιέτω ὶγθῦς ὡς ἀρίστους καὶ πιοτάτους, καὶ λιπαρά καὶ γλυκέα καὶ άλμυρὰ ώς μάλιστα, καὶ περιπάτοισι γρήσθω μήτε έν ανέμω μήτε έν ήλίω, καὶ έμε τω από των σιτίων, όταν οἱ δοχέη καιρὸς εἶναι, καὶ λοῦσθαι γλιαρῷ πλήν τῆς κεφαλῆς\* 10 σιτίων δὲ ἄρτος ἀμείνων, ὅσοι μὴ μαζοφάγοι εἰσί τούτοισι δὲ ἀμφότερα συμμίσγειν.

49. 11 Έτερη νοῦσος, ἤτις καλέεται φθήη βήξ ἔχει, καὶ τὸ πτύσμα πολλὸν καὶ δγρὸν, καὶ ἐνίοτε ρηϊδίως ἀναδήσσεται, 12 καὶ τὸ πῦον οἶον γάλαζα, καὶ διατριδόμενον ἐν τοῖσι δακτύλοισι σκληρὸν καὶ κάκο-

¹ Δ¹ θ. – διδοὺς vulg. – δοῦναι θ. — ² ἢν μἢ αὐτῷ (αὐτῷ om. Εθ; αυτον Mack) οἱ vulg. – Je lis μὲν au lieu de μἢ, d'abord parce qu'une particule semble indispensable pour lier les phrases, puis parce que le sens médical y conduit aussi. Voy. plus bas, note 5, μὲν substitué par erreur à μἤ. – λευκὴν ἐίζαν, τὴν τοῦ δρακοντίου Gal. Gl. – La racine blanche ou dracontion est, d'après Fraas, Flora classica, p. 273, le dracunculus polyphyllus Tournef. – καὶ οπι. Ι. – μέλιτι δὲ οῦ (δίδου pro δὲ οῦ θ) vulg. — εἰγγίνηται Ε. – κείνω ΕΘΙΙΚ, Ald. – ἐκείνω vulg. – συσμίγεται G, Ald. — ἀφακίου θ, Mack. – Malgré le ms. θ et Mack, il y a toute raison de garder φαρμακίου. – ἐλέδορον J. – ἐμέη ΕΙΚθ. – ἐμέι vulg. – φακείω Κ. — ε μὴ θ, legit Cornar., probat Martianus p. m. 178, Mack. – μὲν pro μὴ vulg. – οξετες J. – δξείες (sic) GK. – ὀρνιθείοισι Ε.Ι. — ε κολοκύντη ΕΙΙΚ, Ald. – ε υμφεέτω GΙΙΚ, Ald. – ε υμφεέτω Ε. — ΄ πουλὸς Lind. – θρύμξη FG, Ald. — ε οξ Ε. – ἀπόπνρος J. — ν δὲ οπ. J. – λαμβάνουσιν J. – πιωτάτους GΙΙΚ, Ald., Frob. – μάν

## LIVRE DEUXIÈME.

valles; chaque mois une fois, il boira de l'ellébore, autant qu'on en peut prendre avec deux doigts, tempéré dans du vin doux; il prendra aussitôt, par dessus, de l'eau de lentilles. Il boira le moins qu'il pourra d'évacuants. Si les fièvres prennent plus d'acuité, donnez-lui en éclegme dans du miel la racine blanche (Voy. note 2) et de l'ellébore; c'est de cette façon que cela dérangera le moins le ventre. Si des tranchées se font sentir dans le bas-ventre, prescrivez d'abord le lavement où entre le grain [de Cnide] (daphne gnidium L.); si ce moyen ne sussit pas, nettoyez avec le lait d'ânesse cuit; mais ne donnez pas de médicament qui évacue par le bas. Si, administrant l'ellébore, le malade vomit de la bile avant de prendre le médicament, il vomira avec l'eau même de lentilles. Pour aliments il usera, si les fièvres ne sont pas aiguës, de viandes de mouton bouillies, de volailles, de courge et de bettes. Il ne prendra ni bouillons, ni sauces. En fait de poissons, il mangera des scorpios (scorpæna scrofa) et des poissons cartilagineux bouillis. Il ne mangera rien de chaud. Il ne se baignera pas si la fièvre est forte. Il n'usera point des herbages âcres, si ce n'est la sarriette ou l'origan. Il boira du vinblanc. Est-il sans fièvre, mais pris çà et là de chaleur? il mangera les poissons les meilleurs et les plus gras, des choses grasses, douces et salées autant que possible. Il se promènera, évitant le vent et le soleil. Il vomira après s'être empli l'estomac, quand cela paraîtra convenable. Il se lavera à l'eau chaude excepté la tête. Le pain est un aliment meilleur pour tous ceux qui ne sont pas habitués à la polenta; à ceux-là, on mêlera les deux aliments.

49. (Autre phthisie.) Autre maladie qui est nommée phthisie le malade tousse; l'expectoration est abondante et aqueuse; parfois elle est rendue facilement. Le pus est comme un grain de grêle; écrasé entre les doigts, il est dur et de mauvaise odeur. La voix est nette et ne cause aucune douleur. Il n'y a

λιστα.... σιτίων οιπ. Κ.—  $^{10}$  σιτίον FGK.—  $^{11}$  Ετερος Ald. – άλλη φθόη  $^{12}$  κ.  $^{12}$  καλ οιπ. Ε. – ολον χάλ. τὸ πύον Εθ. – Ληλε σκληρὸν addit καλ  $^{13}$  J. —  $^{12}$  καλ οιπ. Ε. – ολον χάλ. τὸ πύον Εθ. – Ληλε σκληρὸν addit καλ  $^{13}$  J.

δμον γίνεται ή δὲ φωνή καθαρή καὶ ἀνώδυνοι, καὶ οἱ πυρετοὶ οἰ λαμδάνουσι, θέρμη <sup>1</sup> δὲ ἐνίστε, ἄλλως τε καὶ ἀσθενής. Τοῦτον χρή ἐλλέδορον πιπίσκειν καὶ φάκιον, καὶ εἰωχέειν ὡς μαλιστα, ²ἀπεχέμενον τῶν δριμέων καὶ κρεῶν βοείων καὶ χοιρείων καὶ οἰείων, καὶ γυμνάζεσθαι ὀλίγα καὶ περιπατέειν, καὶ ἀπὸ σιτίων ἐμέτοισι χρῆσαι, καὶ λαγνείης ἀπέχεσθαι. Λύτη ἡ νοῦσος γίνεται ἐπτὰ ἔτεα ἡ ἐννέα οὖτος ἡν ἐξ ἀρχῆς θεραπευθῆ, ὑγιὴς γίνεται.

50. 3\*Ην αφθήση ή σύριγξ τοῦ πλεύμονος, πυρετός ἔσγει βληγρός, καὶ όδονη μέσον τὸ στῆθος, καὶ τοῦ σώματος κνησμός, καὶ ή φωνή βραγγώδης, καὶ τὸ σίαλον ύγρὸν καὶ λεπτὸν πτύει, ἐνίστε δὲ παγύ και είον \* πτισάν·κ γυλόν · και έν τῷ στόματι όδμή οι έγγίνεται βαρέη οἶον ἀπὸ ἐχθύων ιδιμῶν, και ἄγγοτε και εάγγοτε ἐν τῷ αιάγῶ ἐμφαίνεται σκληρὰ, οἶον μύκης ἀφ' ἔλκεος: καὶ τὰ ἄνω λεπτύνεται, μάλιστα δὲ ἄπας: καὶ οἱ κύκλοι τοῦ προσώπου ἐρυθοιῶσι, καὶ <sup>6</sup>οἱ όνυγες τῷ γρόνιο Ελκονται καὶ ξηροί καὶ γλωροί γίνονται. Τελευτᾶ δὲ αὐτίκα, ἢν μὴ θεραπευθῆ, αξμα πτύων καὶ πῦον ' ἔπειτα καὶ πυρετοί (σ'γυροί ἐπιγινόμενοι παατ' οὖν ἔκτειναν την οὲ θεραπευθη, έκφυγγάνει έκ ταύτης της οθίσιος. Θεραπεύειν δέ γρη, φάκια πιπί-▼ σκοντα ἐμέειν· ἢν δέ σοι 8καιρὸ; δοκέη εἶναι ἐλλέβορον πίνειν, ἢν. μέν δυνατός έη ωνθρωπος, αυτοθέν ήν δέ μή, παραμίση ειν τῷ φαχίω ήμισυ πόσιος, διαλείπων εν πέμιπτη ή εν έκτη πόσει: την δε κάτω κοιλίην μξ κινέειν φαρμάκω, ξιν μξ οί πυρετοί λαμδάνωτιν Ισγυροί. ην θοὲ λαμδύνωσι, γάλακτι όνου υποκαθαίρειν. \*Hv δὲ ἀσθενης ή ώστε πίνειν, ύποκλύσαι. 10 ήττον δέ κεφαλήν καί ήν μέν το σίαλον ές τὸ στόμα ἴη πολλὸν καὶ άλμυρὸν, πρὸς τὰς ῥίνας προσθεῖναι ὅ τι χολήν μή άζει ήν δε μή "τη το ρεύμα ες το στόμα, μή προστιθέναι

 $^{\rm t}$  Δ' Ε. – εὐοχέειν J. —  $^{\rm t}$  Λατε ἀπ. addunt καὶ Ρ'0. – ὑείων pro οἰείων Κ. – ὑτων (sic) θ. —  $^{\rm t}$  Απτε ῆν addunt ἄλλη νόσος Ε (Κ., sige νόσος) Q'0, ΜαςΚ. – ἤν δὲ φθήση (sic) Κ. – πνεύμονος GJΚ. – ἰσχυρὸς pro βληχρὸς θ. —  $^{\rm t}$  πτισσ. Ε. – γίνεται Ε. – βαρέη Ε. – βαρείη τυΙg. —  $^{\rm t}$  ἄλλοτε οπι. Κ. – ἀφέλκεος G. Αld. – έγ' Ε. – Gal. Gl. : κύκλο: προσώπου, τὰ μῆλα, ἐν τῷ πρώτφι Περί νούσων τῷ μείζονι. —  $^{\rm t}$  οί οπι. J. – καὶ χλ. καὶ ξ. J. – αἰμα.... ἔκτειναν οπι. FGIJK. – πτύον pro πτύων Frob., Κühn. – ἰσχηροί Frob. — ἱ αὐτὸν (αὐτὸν οπι., restit. al. manu Ε) ἔκτειναν (κατ' οὐν ἔκτειναν Σ. Εντίμς. – Ἰνογ. pour cette forme, t. VI, p. 271, la note supplémentaire. – ἐκχυγγάνη Κ. – πλετστοι ἐκχυγγάνουσιν ΕQ'θ. – χθήσιος Κ. — δοκέη καιρὸς Κ. – ἢ pro ἔχ ΕΠθ. – ὁ ἄνθρ. τιΙg. – ὧνθρωπος ΕΗ. – ὧνθρ. θ. – αὐτόθεν ΕΗθ. – αὐτόθι τυΙg. – ἡμισυπόσιος J. – οί οπι. Κ. — δ δὲ μὴ (μὴ οπι. J) λαμβ. τυΙg. – Quoique J ne soit

point de fièvre, mais il y a quelquesois de la chaleur, et d'ailleurs le malade est saible. Dans ce cas, il faut saire boire l'ellébore et l'eau de lentilles; le malade mangera bien, s'abstenant des choses àcres, du bœus, du porc et du mouton; il fera quelques exercices et se promènera. Il vomira, l'estomac empli. Il s'abstiendra du coït. Cette maladie dure sept ans ou neus. Le malade, s'il est traité dès l'abord, guérit.

50. (Phthisie larvngée.) Si le tuyau du poumon devient aphtheux, il y a une fièvre sourde, une douleur occupe le milieu de la poitrine; le corps démange, la voix est rauque, l'expectoration aqueuse et ténue, quelquesois épaisse et comme de la décoction d'orge. Dans la bouche se fait sentir une odeur désagréable comme de poissons crus. De temps à autre se montrent dans l'expectoration des portions dures, comme un champignon provenant d'un ulcère. Les parties supérieures maigrissent; mais surtout le malade maigrit tout entier. Les joues rougissent; à la longue les ongles se rétractent, ils deviennent secs et jaunes. Le malade, s'il n'est pas traité, meurt soudainement, crachant du sang et du pus; ou plus tard il survient des sièvres intenses qui l'emportent. Mais s'il est traité, il réchappe de cette phthisie. Voici comment on le traitera : boire des décoctions de lentilles et vomir. Jugez-vous opportun d'administrer l'ellébore? si le sujet est fort, il le prendra tel quel; sinon, on mêlera à la décoction de lentilles la moitié de la potion, et on interrompra à la cinquième ou sixième potion. On ne dérangera pas le ventre inférieur par des médicaments, s'il ne survient pas de fortes fièvres; s'il en survient, on le purgera avec le lait d'ânesse. Est-il trop faible pour le prendre? on prescrira les lavements. On agira moins sur la tête. A la vérité, s'il vient dans la bouche beaucoup de salive salée, on introduira dans les narines un errhin qui ne fasse pas couler la bile,

πρὸς τὴν κεφαλήν · ἐπὴν δὲ τὸ σίαλον δυσῶδες ἢ, τὰς μεταξὺ τῶν σαχίων ἐγχεῖν ¹ ἐς τὸν πλεύμονα φάρμακον · μίην δὲ διαλιπών ἐπὴν φαχίων ἐγχεῖν ¹ ἐς τὸν πλεύμονα φάρμακον · μίην δὲ διαλιπών ἐπὴν καχίως καὶ ἰχθύσι σελάχεσι καὶ σκορπίσισιν ερθοῖσι · διὰ τετάρτης νιθίσισι, καὶ ἰχθύσι σελάχεσι καὶ σκορπίσισιν έρθοῖσι · διὰ τετάρτης ἡμέρης τάριχον ἐσθιέτω ὡς ἄριστον καὶ ²πιότατον, καὶ ἀριστάτω μιὰ μαζαν, δειπνείτω δὲ ταύτη συμμίσγων καὶ ἄρτον · καὶ μήτε δὸ ἀρὰνειν ³σησάμω ἀντὶ τοῦ τυροῦ, καὶ κοριάνω καὶ ἀνήθω · σιλφίω δὲ μηδὲν χρῆσθαι μηδέ τινι ἄλλω λαγάνω ὀριμέϊ, ὅ τι μὴ ὀριγάνω ἡ θύμω ἡ πηγάνω. Περιπάτοισι δὲ χρήσθω καὶ πρὸ τοῦ σιτίου καὶ μετὰ τὸ σιτίον, φυλασσόμενος τὸν ἄνεμον καὶ τὸν ήλιων · καραλῆς, ταύτην δὲ ὡς διὰ πλείστου χρόνου.

51. 400 (σις νωτιάς ή νωτιάς φθίσις ἀπό τοῦ μυελοῦ γίνεται λαμθάνει οὲ μαλιστα νεογάμους καὶ φιλολάγνους γίνονται οὲ δάπυροι, καὶ ἐσθίειν ἀγαθοὶ, καὶ τήκονται καὶ ἢν ἐρωτᾶς αὐτὸν, φήσει οἱ ἀνωθεν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν ράχιν δκατέργεσθαι δοκεῖν οἷον μύρμηκας, καὶ ἐπὴν οὐρέῃ ἢ ἀποπατέῃ, προέργεται οἱ θορὸς πουλὺς καὶ ὑγρὸς, καὶ γενεὴ οὐκ ἐγγίνεται, καὶ ὀνειρώσσει, γκὰν συγκοιμηθῆ γυναικὶ, κὰν μή καὶ ὅταν ὁδοιπορήση ἢ δράμη, ἄλλως τε καὶ πρὸς αἶπος, ἆσθμά μιν καὶ ἀσθενείη ἐπιλαμβάνει, καὶ τῆς κεφαλῆς βάρος, καὶ τὰ ὧτα ἠχέει. Τοῦτον βγρόνω ὅταν ἐπιλάβωσι πυρετοὶ ἰσγυροὶ, ἀπ' οὖν ιόλετο ὑπὸ λιπυρίου. Οταν μοῦτως ἔγῃ, ἢν ἐξ ἀρχῆς μεταγειρίση, πυριήσας αὐτὸν δλον, φάρμακον δοῦναι πίνειν

<sup>&#</sup>x27; Εἰς JΚ. - πν. ΕΘΗ JΚ. - μίαν Η. - γρήσθω LP', Lind. - ὁρνιθείοισι Ε. - ἰγθῦσι Η. - τάριχος Ε. - ² πιώτατον GIJ, Ald., Frob. - διπνείτω Η. - ταύτη om., restit. al. manu Η. - ρυμρανέτω ΕΘΗ JΚ, Ald. - ³ καὶ ἐσθίειν (καὶ ἐσθ. om., restit. al. manu Η) σισάμω (σησάμω ΕΗΚ, Lind., Mack) vulg. - τοῦ om. Ε.Ι. - πυροῦ vulg. - Je pense qu'il faut lire τυροῦ; comparez des Affect. internes, § 41 : ἐξωμευμένην πλὴν ἄνευ τυροῦ καὶ σησάμου καὶ ἀλός. - κοριάννω ΗΙΚ. - ἀννήθω J. - τινι άλλω om., restit. al. manu Η. - δριμεῖ Κ. - θυριξίων ΕΙΚ. - θοριξίων [ἐἐ] Lind. - ' νωτιάς φθίσις Ι JΚ. - φθ. ν. om. Η. - ἡ om. ΕΗ. - καὶ om. FGIJ. - ' ὁ ἄπυροι ΕΘΗ Κ.Ρ'Q', Lind., Mack. ἄπειροι vulg. - ἀν Lind. - φύσει J. - οἱ om. ΕGΙΚ. - Ροεὶ ἀνωθεν addunt αὐτῶ GIJL. - ε ὁδοιπορέειν Ε (II, sine δοκέειν, quod est restitutum al. manu). - δυκεῖ Ε. - οὐρέει Αld. - ὁ pro οἱ J. - πολὺς Κ. - ὀνειριάσσει GQ'. - ὁνειριάσει ΕΗ. - ὀνειριάσει FIJΚ. - ² καὶ ἡν (bis) pro κὰν ΕΗ. - ὁδοιπορίση G. - ἔπος vulg. - ἦπος Lind. - αῖπος Mack. - ἐπιλαμβάνει ΕΡ'Q'. - λαμβάνει

mais s'il ne se fait pas de flux dans la bouche, on n'appliquera rien vers la tête. Quand l'expectoration est de mauvaise odeur, les jours entre l'administration de la décoction de lentilles, on infusera un médicament dans le poumon; et, ayant laissé passer un jour, on fera des fumigations. Pour aliments, il usera de mouton, de volaille, de poissons cartilagineux, de scorpènes, le tout bouilli. Tous les quatre jours il mangera la meilleure salaison et la plus grasse; à déjeuner il prendra de la polenta, à diner il la mélangera avec du pain. Il ne prendra aucun potage, il ne boira pas de cycéon s'il peut manger. Il assaisonnera ses mets avec le sésame au lieu de fromage, avec la coriandre et l'aneth; il n'usera aucunement du silphion ni d'aucun herbage âcre, si ce n'est l'origan, ou le thym, ou la rue. Il usera de promenades, et avant le repas, et après le repas, se gardant du vent et du soleil; il s'abstiendra d'excès de vin et des plaisirs vénériens. Il se lavera à l'eau chaude, excepté la tête, qu'il ne lavera qu'à de très-longs intervalles.

51. (Pertes séminales.) Phthisie dorsale: la phthisie dorsale vient de la moelle; elle attaque principalement les nouveaux mariés et les gens adonnés aux plaisirs vénériens; ils sont sans fièvre, ont bon appétit, et maigrissent. Si vous les interrogez, ils répondent que des espèces de fourmis leur semblent descendre de la tête le long du rachis; après la miction ou la défécation, ils rendent du sperme en abondance et aqueux; ils n'engendrent pas, ils ont des pollutions nocturnes, soit qu'ils couchent ou non avec une femme. En marchant, en courant, et surtout en montant une côte, ils sont pris de gêne dans la respiration et de faiblesse. La tête est pesante; les oreilles tintent. Au bout d'un certain temps, des sièvres fortes survenant, le malade succombe par la sièvre lipyrie. Les choses étant ainsi, si vous avez le traitement dès le début, saites prendre un bain

vulg. — \* εν τῷ (ἐν τῷ οπ., restit. al. manu H) χρόνφ vulg. – ἀπ' οὖν ὧλετο (Ε, in marg. ἀπώλετο) FGHIJK, Ald. – ἀπώλετο vulg. – Voy. pour cette forme, p. 76, note 7. – ὑπολιπυρίου G, Ald. – λειπυρίου Ε, Lind., Mack. – μεταχειρήση Κ. – πυριάσας γυlg. – πυριήσας GK.

έγχειρέειν δὲ βούλεσθαι μάλιστα τοῦ ἦρος καὶ εμεταπῖσαι ἐρρὸν ἢ γάλα ὅνειον : βοειον δὲ γάλα διδόναι πιέειν τεσσαράκοντα ἡμέρας ἐξ ἐσπέρην δὲ ἔως ἀν γαλακτοποτέη, χόνδρον διδόναι βορεῖν ταλαιδείν αὐτὸν μαλθακοῖσιν ἐξ ὀλίγου ἀρχόμενος, καὶ επαγύνειν ὡς μάπιστα, καὶ ἐνιαυτοῦ θωρηξίων ἀπεγέσθω καὶ ἀρροδισίων καὶ ταλαιπωριέων οι μιὰ ἐνιαυτοῦ θωρηξίων ἀπεγέσθω καὶ ἀρροδισίων καὶ ταλαιπωριέων δι μιὰ περιπάτοισι, φυλασσώμενος τὰ ψύχεα καὶ τὸν ἥλιον λούσθω δὲ γλιαρῷ.

- 52. 4 Πλεύμονος νοῦσος · τὸ σίαλον παγὸ καὶ λιγνυῶδες βήσσεται, καὶ η γροιὴ μέλαινα καὶ ὑποιδαλέη, καὶ ὀδύναι λεπταὶ ὑπὸ τὸ στῆθος καὶ ὑπὸ τὰς ὡμοπλάτας, καὶ ἔουσελκέες γίνονται. Ἦσσον δ' ἐπικίνδυνος τοῦ ἐτέρου οὖτος, καὶ ἐκφυγγάνουσι πλέονες. Τοῦτον χρὴ ἐλλέβορον πιπίσκειν καὶ αὐτὸν <sup>6</sup>καὶ τοὶσι φακίοισι μίσγοντα, καὶ ἐγγιέειν ἐς τὸν πλεύμονα, καὶ θυμιᾶν, καὶ εὐωγιέειν ἀπεγόμενον κρεῶν βοείων καὶ οἰείων καὶ γοιρείων καὶ λαγάνων δριμέων, ὅ τι μὴ ἐριγάνω ἢ Ἦχι τοῦς καὶ σιείας καὶ περιπάτοισι γρήσθω εξ ἢοῦς δὲ πρὸς αἶπος ὁδοιπορέειν νῆστιν ἐπειτα πίνειν τῶν φύλλων ἐπ' οἰνω ἐπιπάσσοντα κεχρημένω · τὸ δὲ λοιπὸν σιτίοισι γρήσθω τοῖσιν εἰρημένοισιν.
- 53. δ λρτηρίη τρωθείσα ἢν τρωθῆ ή ἀρτηρίη, βήξ ἔχει, καὶ αἶμα βήσσεται, καὶ λανθάνει ή φάρυγξ πιμπλαμένη τοῦ αἴματος, καὶ ἐκ-κάλλει θρόμβους, καὶ ὀδύνη γίνεται ἐκ τοῦ στήθεος ἐς τὸ μετάφρενον ὀξέη, καὶ τὸ σίαλον γλίσχρον καὶ θπουλὸ, καὶ ἡ φάρυγζ ξηρή, καὶ

1 Πίσαι vulg. - 2 μετά πίσαι Lind., Mack. - μεταπίσαι vulg. - άς όν, al. manu όρρον Η. - ές om. FGJ, Ald. - γαλακτοποτέει vulg. - γαλακτοποτέο: Mack. -γαλακτοποτέη GIIIJKθ, Ald. - ρυσείν EGHIJK, Ald. - 3 παχύναι Ε ΗΚΡ'Q'θ. - παχύναι IJ. - θοριξίων ΕJΚ. - θωρίξιων Lind. - ταλαιποριέων Ald., Frob. — επερί πλεύμονος pro πλ. ν. EFG. – πνεύμονος πάθος Κ. – νούσος om. 16. - λιγνώδες vuig. - γνιώδες (sic) J. - λιγνιώδες FG. - λιγνυώδες ΕΗΙΚ Lo, Vaticani Codd. ap. Foes, Ald., Lind., Mack. - δδῦναι Ε, Ald. - 5 δυσειδέες Lind. - δ' om. GIJK. - στηρού (sic) pro έτέρου θ. — ε έν pro καί FG. - εἰς vulg. - ἐς HK, Lind. - πν. GHJK. - ὑείων, al. manu οἰ H. - ὅυιων (sic) 8. - καὶ χοιρείων καὶ ὑείων J. - 7 θρύμδη FGJ, Ald. - χρησθαι L. - ήους K.εσπέρην pro αίπος (Ε, έσπέραν) P'Q', Lind. - έρπος Κ. - έπος GHIJ, Ald., Frob. - ἐπιπάσσαντα GJK, Ald., Frob. - ἐπιπάσαντα Ε. - ἐπιπάσοντα Mack. -8 άρ. τρ. οιη. 116. - ην άρτηρίη τρωθή pro άρτ. τρ. EGIJ. - φάρυξ <math>I. - π:πλαμένη, al. manu πιμπ. Ε. - έκβάλει (sic) I. - όξέη ΕΗ. - όξείη vulg. - \* πολύ volg. - πουλό EGJ, Ald., Frob., Lind. - φάρυξ Ι. - κέχρεται FGHIJKLO, Vaticani Codd. ap. Foes, Ald., Lind.

de vapeur de tout le corps; donnez un vomitif, puis purgez la tête; puis faites boire un médicament qui évacue par le bas (on doit désirer que le traitement commence le printemps); le malade boira ensuite du petit-lait ou du lait d'ânesse. Il prendra du lait de vache pendant quarante jours; le soir, tant qu'il sera à l'usage du lait, il prendra pour potage du gruau de blé; il s'abstiendra d'aliments solides. Quand il aura cessé de boire le lait, on le restaurera avec des aliments émollients en commençant par une petite quantité; on lui donnera autant d'embonpoint que possible. D'une année il s'abstiendra d'excès de vin, des plaisirs vénériens et des exercices, excepté la promenade, se gardant du froid et du soleil. Il se lavera avec l'eau chaude.

52. (Ceci doit être encore une phthisie pulmonaire, et, en lisant ici : Cette maladie est plus dangereuse que la précédente, on peut croire que la description des pertes séminales a été à tort intercalée immédiatement auparavant.) Maladie du poumon : l'expectoration est épaisse et fuligineuse ; il y a couleur foncée de la peau et boursouflure; des douleurs légères se font sentir à la poitrine et aux omoplates; les plaies se cicatrisent difficilement. Cette affection est moins dangereuse que la précédente, et un plus grand nombre réchappent. On fera boire au malade l'ellébore seul et mélé à la décoction de lentilles; on infusera dans le poumon; on fera des sumigations; il mangera bien, s'abstenant de bœuf, de mouton, de porc, d'herbages âcres, si ce n'est l'origan ou la sarriette. Il usera de promenades; le matin, il gravira à jeun une côte; puis il boira du vin coupé qui aura été saupoudré avec les plantes (Voy. p. 49, l. 1). Du reste, il prendra les aliments susdits.

53. (Ceci paraît être encore une forme de phthisie; Des Affect. int., § 1.) Trachée-artère blessée: quand la trachée-artère est blessée, il y a toux, du sang est expectoré; la gorge se remplit de sang d'une façon latente; le patient en rejette des caillots; une douleur aiguë va de la poitrine au dos; l'expectoration est visqueuse et abondante; la gorge, sèche; la sièvre et le frisson sur-

πυρετός καὶ ρίγος ἐπιλαμβάνει, καὶ κέρχνεται ἡ ¹ φάρυγς οἶον ὑπὸ λιπαροῦ' ἔς τε μὲν πεντεκαίδεκα ἡμέρας πάσχει τοιαῦτα' μετὰ δὲ πον πτύει, καὶ ²οἶα ἔλκεος κρότωνας, καὶ αὖθις βὴς, καὶ ἐβράγη οὖν τὸ αἶμα, καὶ μετὰ τὸ πῦον παχύτερον πτύει, καὶ ὁ πυρετὸς ἰσχυρότερος γίνεται, καὶ τελευτὰ ³ες πλεύμονα, καὶ καλέεται ἡηγματίας πλεύμονος. \*Ην δὲ μετὰ τὸ πρῶτον αἶμα μἡ πτύση πῦον, παυσάμενον χρὴ ταλαιπωρίης καὶ γυμνασίων 'ἐπ' ὅχημα μἡ ἀναδαίνειν, σιτών ἀπεχόμενον ἀλμυρῶν καὶ λιπαρῶν καὶ πιόνων καὶ λαχάνων δριμέων καὶ ἐπὴν αὐτὸς ἑωυτοῦ δοκέῃ ἀριστα τοῦ ⁵σώματος ἔχειν, ἀλκα ὑγιἡς γένηται, ἐνιαυτὸν ἀπεχέσθω θωριζίων, καὶ μἡ ὑπερπίμπλασθαι, μηδὲ τῆσι γεροὶ ταλαιπωρέειν, μηδὲ ἐπ' ὅχημα ἀναδαίνειν, ἀλλὰ παχύνειν αὐτὸν ὡς μάλιστα τὸ σῶμα.

54. ΤΑρτρα τοῦ πλεύμονος σπασθέντα επην δάρτρον σπασθή τοῦ πλεύμονος, τὸ πτύσμα λεπτὸν πτύει, ἐνίστε δὲ αίματῶδες, ἀφρονέει τε καὶ πυρετὸς ἴσχει, καὶ δὸύνη τὸ στῆθος καὶ τὸ μετάφρενον καὶ τὸ πλευρὸν, καὶ ἢν στραφή, βήσσεται καὶ πτάρνυται. Τοῦτον ϶ή ᾶν δὸύνη ἔχη, χλιάσματα προστιθέναι, καὶ διδόναι προβροφάνειν κενταύριον καὶ δαῦκον, καὶ ἐλελισφάκου φύλλα τρίδων, ¹٥ καὶ μέλι καὶ δίξος ἐπιχέων καὶ ὕδωρ, διδόναι καταβροφάνειν καὶ πτισάνης χυλὸν ¹¹ προβροφανέτω, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον ὑδαρέα. Ἐπὴν δὲ τῆς οδύνης παύσηται, ἐλελίσφασκον κόψας καὶ σήσας, καὶ ὑπερικὸν καὶ ἐρύσιμον ¹²λεῖα καὶ ἄλφιτον, ἴσον ἑκάστου, ταῦτ' ἐπιδαλὸν ἐπὶ οἶνον

<sup>&#</sup>x27; Φάρυξ GI, Ald. – λυπηροῦ Lind. – καὶ ἔς τε Ald. – ἔσται pro ἔς τε J. – τοι. πάσχει ΕΗΙΚ. — ² οἶον θ, Mack. – κρότωνας θ, Lind., Mack. – κρότωνες τulg. – κρότονες J. – Gal. Gl. : κρότωνας, τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ νούσων. – αὖτις Ε (H, al. manu θιέ). – ἡ βὴξ Ε. – οἱ pro •ὖν Lind. — ³ εῖς Ε. – πνεύμονα ΕΠΚ. – ἡηγματία Lind. – πνεύμονος ΕΠΚ. — ⁴ καὶ ἐπ' vulg. – Je supprime ce καὶ provenant d'une répétition causée par le voisinage d'autres καί. – μὴ θ, Mack. – μὴ οπ. vulg. – καὶ (καὶ οπ. ΕΠ, Μack) ἀλμυρῶν vulg. — ὅ στόματος J. — ⁶ κατὰ pro καὶ GI, Ald. – θοριξίων ΕΙJΚ. – δωρίξιων Lind. – ὑπερπίπλασθαι Lind. – μηδ' ἐπ' ΕΠΚ. — α΄ ἀ. τ. π. σ. οπ. Πθ. – ἐὰν ἄρθρα σπασθῆ τοῦ πλεύμονος pro ἀ. τ. π. σ. ΕΕ GIJ. – ἄρθρα vulg. – ἄορθρα L, Mack. – ἄορτρα Lind. – Gal. Gl. : ἄορτρον, τὸ ἀπηρτημένον τοῦ πνεύμονος μέρος ἐκατέρωθεν, ὡς ἐν τῷ Περὶ νούσων τῷ μείζονι. Έτι δὲ καὶ ἄορτριν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐνίστε καλεῖ, ὡς Διοσκουρίδης οἵεται· οὐ πάνυ δὴ σαρές ἐστιν. – Il faut lire ἀορτρὴν au lieu de ἄορτριν; νον, le Suppl. du Dict. de Schneider au mot ἄορτρον. — ⁵άρθρα vulg. –

viennent; il y a du râle dans la gorge comme si quelque chose de gras s'y trouvait. Le malade éprouve ces accidents jusqu'au quinzième jour; puis il crache du pus et des fragments de bronches qui semblent provenir d'un ulcère. La toux prend de nouveau; du sang fait éruption; et après, le malade expectore un pus plus épais; la fièvre devient plus intense; cela finit par atteindre le poumon, et alors l'affection s'appelle une rupture du poumon. Si après le premier sang le malade ne crache pas de pus, il cessera toute fatigue, tout exercice, n'ira pas en voiture, et s'abstiendra des aliments salés, huileux, gras et des herbages âcres. Quand il paraîtra être au mieux, on cautérisera la poitrine et le dos tour à tour. Les plaies étant guéries, il s'abstiendra pendant un an d'excès de vin, d'excès d'aliments, de fatigues manuelles et d'aller en voiture. On s'efforcera de lui donner autant d'embonpoint que possible.

54. (Fièvre avec affection pulmonaire. Comp. le § 58.) Lobes du poumon en spasme : quand un lobe du poumon est en spasme, l'expectoration est ténue et parfois sanguinolente; le patient a du délire, de la fièvre, de la douleur à la poitrine, au dos et au côté; s'il se tourne, il tousse et éternue. En ce cas, on fera des applications chaudes là où est la douleur; on pilera la centaurée, le daucus (lophotænia aurea Grieseb. Spicil. fl. rum. p. 377, d'après Fraas), les feuilles de sauge, on y versera du miel, du vinaigre et de l'eau, et on fera boire cela. Pour potage, le malade prendra la décoction d'orge, et, par dessus, boira du vin étendu d'eau. La douleur ayant cessé, broyez et passez la sauge, l'hypericum et l'erysimon (sisymbrium polyceratium L., d'après Fraas), avec du gruau d'orge, de chaque quantité égale, jetez sur du vin coupé, et faites boire à

ἄθρτρα Lind. – ἄορθρον θ, Mack. – πν. ΕJΚ. – λευλόν vulg. – λεπτόν FG, Ald. – αίματώδεα FGHIJKθ, Ald., Mack. – τε om. (Η, restit. al. manu) θ, Mack. — δη J. – προφέρος άνειν Mack. – προροφάνειν vulg. – προρυμφάνειν ΕGHI, Ald. – προρομμφάνειν JK. — 10 καὶ om. θ. – καταρόρος άνειν Mack. – καταροφάνειν vulg. – καταρυμφάνειν EGHIJK, Ald. – πίσσ. Ε. — 11 προβόρος ανέτω Mack. – προροφανέτω vulg. – προρυμφανέτω EGHIJK, Ald. — 12 λεῖον, al. manu λεῖα Η. – ἐπιβάλλων Ι. – ἐπ' Ε.

χεκοημένον, διδόναι πίνειν νήστει, καὶ ἢν μὴ νῆστις ἢ, διδόναι  $^{1}$ δὲ ροφάνειν έτνος άναλτον ήν δε θάλπος ή, σιτίσισι διαχρήσθαι ώς μιαλθακωτάτοισεν, ανάλτοισε καὶ ακνέσοισεν, ἐπὴν ἤδη ἐπεεικέως ἔγη τὸ σῶμα καὶ τὸ στῆθος καὶ τὸ νῶτον. "Ην εδὲ ἀμφότερα σπασθῶσι, βήξ ίσγει, καὶ τὸ σίαλον πτύεται παγὺ λευκὸν, καὶ ὀδύνη ὀξέη ἴσγει ές τὸ στῆθος καὶ ὑπὸ τὰς ώμοπλάτας καὶ τὸ πλευρὸν, <sup>3</sup>καὶ καῦμα έγει, καὶ καταπίμπλαται φώδων, καὶ ζυσμή δέγει, καὶ οὐκ ἀνέγεται ούτε καθήμενος ούτε κείμενος ούτε έστηκώς, άλλά δυσθενέει. Οδτος τεταρταΐος μάλιστα ἀποθνήσκει ήν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, δέλπίδες μέν οὐ πολλαί· κινδυνεύει δὲ καὶ ἐν τῆσιν ἐπτά· ἦν δὲ καὶ ταύτας διαφύγη, δγιάζεται. Τοῦτον, όταν οῦτως ἔγη, 6λούειν πολλῷ θερμῷ δὶς τῆς ἡμέρης, καὶ ὅταν ἡ οδύνη ἔγη, γλιάσματα προστιθέναι, <sup>7</sup>καὶ οισοναι πίνειν μέλι καὶ όξος, ροφάνειν δὲ γυλὸν πτισάνης, καὶ ἐπιπίνειν οίνον λευκόν οινώδεα. \*Ην δὲ πρὸς τὸ λουτρὸν καὶ τὰ γλιάσματα πονέη καὶ μὴ ἀνέχηται, προσφέρειν αὐτῷ βάκια ἡμιτυδίου, <sup>8</sup>καὶ βάπτων ἐς ὕὸωρ ἐπὶ πὰ στήθεα ἐπιτιθέναι καὶ ἐπὶ τὸ νῶτον, καὶ πίνειν διδόναι χηρίον εν βδατι ἀποδρέχων ώς ψυγρότατον, καὶ τὸν γυλον ψυγρόν καὶ δόωρ ἐπιπίνειν, καὶ κεῖσθαι πρὸς τὸ ψῦγος. Ταῦτα ΄ ποιέειν ή δὲ νοῦσος θανατώδης.

55. 9 Ερυσίπελας ἐν πλεύμονι ἡν ἐρυσίπελας ἐν <sup>10</sup> πλεύμονι γένηται, βης ἔνει, καὶ τὸ σίαλον ἀποπτύει πουλὸ καὶ ὑγρὸν, οἶον ἀπὸ βράγγου, ἔστι δὲ οὐγ αίματῶδες, καὶ δδύνη ἴσχει τὸ μετάρρενον καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς λαπάρας, καὶ τὰ σπλάγγνα μύζει, καὶ ἐμέει λάπην καὶ οἶον ὅξος, καὶ τοὺς δδόντας αίμωδιᾶ, καὶ πυρετὸς καὶ

¹ Δὴ Lind.  $-\delta$ è est sans doute pour  $\delta$ ή. - ρυμφάνειν EGHIJK, Ald. - ἀχνίσσοισιν Ε. - τὸν ὧτον θ. - τὸν (τὸ Ε) νῶτον νιιΙg. - ² δ' ΕΗ. - βλέπεται νιΙg. - πτύεται Lθ, Lind., Mack. - καὶ (καὶ οπ. ΕFHJKθ) λευκὸν νιΙg. - ὁξέη ΕΠ. - όξέη νιΙg. - εἰς J. - ³ καὶ οπ. (Η, restit. al. manı) θ, Mack. - καταπίμπλανται Κ. - φωδών νιΙg. - φώδων L, Lind., Mack. - Υογ. Έτοι., ρ. 388. - ⁴ ἔχη G. - δυσθανατέει (Ε, al. manı δυσθενέει) G (Η, al. manı supra lin., in linea δυσθενέει) LP' Q'. - δυσθυμέει θ, Lind., Mack. - ὁ ἐλπίδες... διαρύγη οπ. J. - δ λούεν.... ἔχη οπ. FGIJK. - γ καὶ πίνειν διδόναι Η. - καὶ πίνειν δὲ διδόναι Ε. - όξος καὶ ροφάνειν χυλὸν P', Mack. - δὲς ροφάνειν (ρυμφάνειν ΕGHIJK, Ald.) καὶ χυλὸν νιΙΙg. - δξος, ροφάνειν δὲ χυλὸν Lind. - La correction de Lind. me parait la meilleure. - πτισσ. Ε. - Απιε ράκια addit ψυχρὰ θ. - ράκεα ΗΙΙ. - ράκκα 0. - ἡμιτυμδίου Ε. - ἡμιτιδίου L. - - καὶ οπ. ΕΗΙθ. - καὶ τὸν νῶτον ἐπιτιθέναι νιΙg. - ἐπιτιθέναι καὶ ἐπὶ τὸν νῶτον ΕΠΙ (θ, τὸν ὧτον). - - ἐρ. ἐν π. οπι. Ηθ. - Απιε ἐρ. addunt ἐὰν GIJK. -

jeun. Si le malade n'est pas à jeun, il prendra pour potage de la purée sans sel. S'il fait chaud, il usera d'aliments très-émollients, non salés et sans odeur de graisse, alors qu'il se trouve déjà assez bien pour le corps, pour la poitrine et pour le dos. Quand les deux lobes du poumon sont en spasme, il y a toux; l'expectoration est épaisse et incolore; une douleur aiguë se fait sentir à la poitrine, aux omoplates et au côté; le malade est brûlant; son corps se remplit de rougeurs; il éprouve du prurit; il ne supporte d'être ni sur son séant, ni couché, ni debout; mais il est sans force. Un tel malade succombe d'ordinaire en quatre jours, s'il va plus loin, les chances de salut ne sont pas nombreuses; il est en danger aussi dans les sept jours; s'il les passe, il guérit. Les choses étant ainsi, on le lavera avec beaucoup d'eau chaude deux fois par jour, et, quand il y a douleur, on fera des applications chaudes. Il boira du miel et du vinaigre; pour potage il aura la décoction d'orge, et, par dessus, du vin blanc généreux. Si le bain et les applications chaudes le font souffrir et qu'il ne puisse les supporter, trempez des chiffons dans de l'eau froide, et appliquez-les sur la poitrine et le dos. Il boira aussi froide que possible une infusion de rayon de miel; il prendra froide la décoction d'orge, et boira de l'eau par dessus, et sera couché au frais. Voilà ce qu'il faut faire; mais la maladie est fort dangereuse.

55. (Cette maladie, qui est chronique, paraît être un dérangement des fonctions digestives avec affection concomitante des coies respiratoires.) Érysipèle dans le poumon : quand il y a érysipèle au poumon, le malade tousse; l'expectoration est abondante et aqueuse, comme celle d'un rhume, elle n'est pas sanguinolente; la douleur se fait sentir au dos et aux flancs; les viscères du ventre gargouillent; il vomit de la pituite et comme du vinaigre, ce qui agace les dents; il a de la fièvre, du frisson, de la soif. Quand il mange quelque chose, les viscères gargouillent; il a des rapports aigres, le ventre fait

έὰν ἐρυσίπελα; ἐν πν. γένιται pro ἐρ. ἐν π. Ε. - πν. GIJK. - Post πλ. addit ἐστὶ G. -- <sup>10</sup> πν. ΕG. -- πολὸ HJ. -- βρόγχου vulg. -- βράγχου De Int. Aff., § G.

ρίγος καὶ δίψα λαμβάνει, καὶ όταν τι φάγη, ἐπὶ ¹τοῖσι σπλάγγνοισι μύζει, καὶ ἐρεύγεται όξὸ, καὶ ἡ κοιλίη τρίζει, καὶ τὸ σῶμα ναρκᾶ, και όταν εμέση, δοκέει ράων είναι όταν δε μή εμέση, άπιούσης της ήμερης, στρόφος καὶ δδύνη εγγίνεται εν τῆ γαστρὶ, <sup>2</sup>καὶ ἀπόπατος ύγρὸς γενόμενος διεγώρησεν. Ἡ δὲ νοῦσος μάλιστα γίνεται ἐχ θωρηξίων καὶ 3 ἐκ κρεηφαγιέων καὶ ἐξ ὕοὰτος μεταβολῆς · ἴσγει οὲ καὶ ἄλλως. Τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν κάτω, καὶ μεταπιπίσκειν γάλα όνου. Την μή σπληνώδης ή φύσει. Την δε 4 σπληνώδης ή, μή καθαίρειν μήτε χυλοῖσι μήτε γάλαχτι μήτε ὀὀႂρῷ, ἀλλ' ὅ τι ὀλίγον δέσελθὸν πολύ εξάξει · ύποχλύζειν δε τάς χοιλίας, χαὶ βαλάνους προστιθέναι, ην μη ή κοιλίη ύπογωρέη, εν πάσησι <sup>6</sup>τησι νούσοισι, καὶ ψυχρολουτέειν εν ταύτη τη νούσω, καὶ γυμνάζεσθαι, όταν οἱ πυρετοὶ ανωσι και δοκέη επιεικέως έγειν του σώματος και του ήρος και του μετοπώρου έμετον ποιέειν· σχορόδων δέ χεφαλάς <sup>7</sup>τρεῖς χαὶ όριγάνου δραγμίδα όσην τρισί δακτύλοισι περιλαβεΐν, έψεῖν ἐπιγέαντα δύο χοτύλας οίνου γλυχέος καὶ χοτύλην όξεος ως όξυτάτου καὶ μέλιτος όσον τεταρτημόριον, έψεῖν <sup>8</sup>δὲ έως αν ή τρίτη μοῖρα λειφθῆ· κάπειτα γυμνάσας τὸν ἄνθρωπον καὶ λούσας ὕδατι γλιαρῷ πῖσαι θερμὸν, καὶ πιπίσκειν φάκιον, μέλι καὶ όξος συμμίσγων, ἔστ' ἄν θέμπλησθῆ: έπειτα εμεέτω, και την ημέρην ταύτην <sup>10</sup>πιών άλφιτον και δδωρ έχνηστευέτω: ἐς ἐσπέρην δὲ τεῦτλον φαγέτω καὶ μάζης σμικρὸν, καὶ πινέτω οίνον ύδαρέα· ἀνὰ θὲ τὸν ἄλλον χρόνον ἐμεέτω τοῖσι 11 φακίοισι καὶ ἀπὸ σιτίων. Καὶ ἢν ἀφίστηται ἡ δδύνη ὑπὸ τὰς ὧμοπλάτας, σικύην προσβάλλειν, και τὰς φλέβας ἀποτύψαι τὰς ἐν τῆσι γερσί: σιτίοισι δε γρησθαι ανάλτοισι καί μή λιπαροίσι μηδε πίοσι. δριμέα δὲ καὶ όζεα ἐσθιέτω καὶ ψυγρὰ πάντα, καὶ περιπάτοισι χρήσθω. Ταῦτα ποιέων 12 άριστα αν διαιτώτο, καὶ διὰ πλείστου χρόνου ή νοῦ-

¹ Τοῖς J.-τρύζει EHIJKL, Vaticani Codd., Ald.-τρίζη G.-ναραᾶ τὸ σῶμα EH.—² Post καὶ addit ὁ θ.-γεν. EHθ.-γίν. vulg.-τῶν (τῶν οm. E Hθ) θωρ. vulg.-θηριξίων G, Ald.-θοριξίων EIJK.-θωρίξιων Lind.—³ ἐκ τῶν (τῶν οm. EHIJKθ) vulg.-κρεφαγιέων vulg.-κρεηταγιέων EHIJK.-κρεηταγιέων EHIJK.-κρεηταγιέων vulg.-κρεπαγιέων EHIJK.- κρεηταγιέων vulg.-εἰσελθὸν FHIJK, Lind., Mack.-πουλὶ Lind., Mack.-άξει IJK.-αὕξει FG.-ὑπάγη ρτο ὑποχωρέη θ.—⁵ τοῖς G.-δοκέει F.-ἐμετόν οἱ ποιέειν F.-ἐμποιέειν vulg.-ποιέειν F.-τριξί θ, Mack.-τοῖς pro τρισὶ vulg.-δραγμίδα GIK, Ald., Frob.-τρισὶ θ, Mack.-τοῖς pro τρισὶ vulg.-δραγμίδα GIK, Ald., Frob.-τρισὶ θ, Mack.-τοῖς pro τρισὶ vulg.-δραγμίδα F.-γυ-

du bruit, et le corps est engourdi. Vomissant, il paraît mieux; ne vomissant pas, il est pris, à la fin du jour, de tranchées et de douleurs dans le ventre, et il a des selles liquides. Cette maladie provient surtout d'excès de vin, d'avoir mangé trop de viande et d'avoir changé d'eau; elle provient aussi d'autres causes. Au malade, on fera boire un évacuant par le bas, et, après, prendre du lait d'ânesse, si naturellement il n'a pas la rate susceptible. S'il l'a, on ne le pnrgera, ni avec les décoctions (de céréales), ni avec le lait, ni avec le petit-lait; mais on le purgera avec ce qui, sous un petit volume, produira une abondante évacuation. On prescrira les lavements et les suppositoires, si le ventre n'est pas libre, en cette maladie comme dans toutes. Il prendra des bains froids et s'exercera quand les fièvres tomberont, et qu'il paraîtra avoir le corps en assez bon état. Au printemps et en automne, il vomira de cette façon : prenez trois gousses d'ail, une pincée d'origan, faites cuire dans deux cotvles de vin doux et une de vinaigre très-fort et un quart de cotyle de miel, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le tiers; puis faites faire de l'exercice au sujet, lavez-le avec de l'eau chau le, et donnez-lui cette préparation chaude; il prendra de la décoction de lentilles avec addition de miel et de vinaigre, jusqu'à ce qu'il soit rempli. Alors il vomira, et ce jourlà, buvant de l'eau et de la farine d'orge, il gardera la diète. Le soir il mangera des bettes et un peu de polenta, et boira du vin étendu d'eau. Pendant tout le reste du temps, il vomira avec la décoction de lentilles et les aliments. Si la douleur se porte aux omoplates, on y appliquera une ventouse, on ouvrira les veines des bras. Le malade usera d'aliments qui ne seront ni salés, ni huileux, ni gras; il mangera des choses âcres et acides, et tout froid. Il usera de promenades. Par ces moyens,

μνώσα; vulg. - γομνάσα; EFIJKL, Lind., Mack. - πίσαι vulg. - \*πλησθή Κ. - "ποιών G. - ἐσπέραν, al. manu ην Ε. - τεῦτλα ΕΠΙΙΚθ. - μικρὸν vulg. - σμικρὸν ΕΗ. - " φαρμακίοισι GKL, Vaticani Codd. ap. Foes, Lind. - προσθάλλειν FGIIJK, Lind., Mack. - προδάλλειν vulg. -- " ἄριστ' Ε. - γένοιτο Κ.

σος γίνοιτο· ἔστι δὲ οὐ θανατώδης, ἀλλ' ἀπογηρόσχοντας ἀπολείπει. Εἰ δὲ Ἰβούλοιο νεώτερον ἐόντα θᾶσσον ἀπαλλάξαι τῆς νούσου, καθήρας αὐτὸν, καῦσον τά τε στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον.

- 56. \*Νωτιάς ρίγος καὶ πυρετὸς καὶ βὴς καὶ δύσπνοια λαμβάνει, καὶ τὸ σίαλον πτύει Χλωρὸν, ἔστι δ' ὅτε ³καὶ ὕφαιμον, καὶ πονέει μάλιστα τὸ μετάφρενον καὶ τοὺς βουδῶνας, καὶ ἡιὰέρη τρίτη ἢ τετάρτη οὐρέει αἰματῶδες, καὶ ἀποθνήσκει ἐδομαῖος · ἐπὴν δὲ τὰς τεσσαρασκαίδεκα ἐκφύγη, ὑγιὴς γίνεται · ἐκφυγγάνει δ' οὐ μάλα. Τούτῳ διδόναι μελίκρητον ἀναζέσας ἐν καινῆ χύτρη, ψύχων, σελίνου φλοιὸν ἀποτέγγων ἢ μαράθρου · ⁵τοῦτο διδόναι πίνειν, καὶ πτισάνης χυλὸν δὶς τῆς ἡμέρης, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον λευκὸν ὑδαρέα · ⁶ἢ δ' ὰν δούνη προσίστηται, χλιαίνειν, καὶ λούειν θερμῷ, ἢν μὴ ὁ πυρετὸς πολὺς ἔχη · ἐπὴν δὲ αἱ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσιν, ἀριστίζεσθαι μὲν <sup>7</sup>τὸν κέγχρον, ἐς ἐσπέρην δὲ κρέα σκυλακίου ἢ ὀρνίθεια ἐρθὰ ἐσθίειν, καὶ τοῦ ζωμοῦ ροφάνειν · σιτίοισι δὲ ὡς ἐλαχίστοισι χρῆσθαι τὰς πρώτας ἡμέρας.
- Χρῆσθαι. \*Ην 13 δὲ ἀπηλακγιένου τῆς νούσου δυσπυοίη λαμδάνη,

il mènera le meilleur régime et fera durer la maladie le plus de temps; elle n'est pas mortelle et quitte les gens quand ils vieillissent. Voulez-vous en délivrer plutôt un jeune homme? purgez-le et cautérisez la poitrine et le dos.

56. (Ceci est une affection aiguë des voies respiratoires.) Maladie dorsale: il y a frisson, fièvre, toux et dyspnée; l'expectoration est jaune, parfois sanguinolente; le malade souffre surtout au dos et aux aines; le troisième jour ou le quatrième, il rend une urine sanguinolente et meurt le septième. S'il passe le quatorzième, il réchappe; mais cela n'est pas commun. En ce cas, faites bouillir du mélicrat dans un pot neuf, refroidissez-le, mouillez-en l'écorce de persil ou de fenouil, et faites boire. Il prendra aussi la décoction d'orge deux fois par jour, et, par-dessus, boira du vin blanc étendu d'eau. Là où la douleur est fixée, on fera des applications chaudes, on le lavera à l'eau chaude si la fièvre n'est pas forte. Quand les quatorze jours seront passés, il prendra au déjeuné le panic, et le soir de la viande de jeune chien ou de volaille bouillie, et boira le bouillon. Mais les premiers jours il mangera le moins possible.

37. (Abcès au poumon; ouverture dans les bronches ou dans la plèvre.) Tumeur dans le poumon: quand une tumeur se forme dans le poumon, il y a toux, orthopnée, douleur aiguë à la poitrine et aux côtés; le malade éprouve ces accidents quatorze jours; car chez la plupart c'est pendant ce nombre de jours qu'est le plus enslammé le mal de la tumeur. La tête et les paupières sont douloureuses; le malade ne peut voir; le corps devient d'une couleur rougeâtre, et se remplit de rougeurs. En ce cas, on lavera avec beaucoup d'eau chaude, on donnera le mélicrat coupé d'eau, en potage la décoction d'orge; et, par-dessus, du vin coupé. Si la douleur est forte, on fera des applications chaudes; quand elle aura cessé, il usera des aliments les plus émollients. Si, délivré de la maladie, il

ύπόπυρον EGIJK. – φλεδών vulg. – φωδών θ, Focs in not., Mack. – φώδων Lind. —  $\alpha$  ύδαρέα G. – πτισσ. Ε. – ρυμ. φάνειν EGHIJK, Ald. – δ' EH. —  $\alpha$  δ' EH. –  $\alpha$  δ' EH. –  $\alpha$  δ' Ald. – τι pro πη vulg. – χινέεται vulg. – χινήσεται EHθ.

επὴν πρὸς ὀρθὸν χωρίον ἔη ἢ σπεύση πη ἄλλως, φάρμακον διδόναι, ὑφ' οῦ ἢ κοιλίη ἡ κάτω μὴ κινήσεται· καὶ ἢν ἄμα τῷ ¹ ἐμέσματι πῦον ἔπηται, ἢν μὲν τὸ πῦον ἢ λευκὸν καὶ ἔνες ἐν αὐτῷ ὕφαιμοι ἔωσιν, ἐκφυγγάνει· ἢν δὲ πελιδνὸν καὶ χλωρὸν καὶ κάκοθμον, ἀποθνήσκει. Καθαίρονται ² οὲ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἀφ' ῆς ἀν ραγῆ, πολλοῖσι δὲ καὶ ἐνιαυσίη γίνεται ἡ νοῦσος ποιέειν δὲ χρὴ τοῦτον ἄπερ τὸν ἔμπυον. Ἦν δὲ μὴ ϸαγῆ, ἐνίοισι γὰρ πῷ χρόνῷ ἀρίσταται ὡς τὸ πλευρὸν καὶ ἐξοιὸίσκεται, τοῦτον χρὴ, ἢν ³ τοιοῦτο γένηται, τάμνειν ἢ καίειν.

58. <sup>4</sup> Πλεύμων πλησθείς: ἢν πλησθῆ ὁ <sup>5</sup> πλεύμων, βλξ ἴσχει καὶ ορθοπνοίη καὶ ἄσθμα, καὶ τὴν γλῶσσαν ἐκδάλλει, <sup>5</sup> καὶ πίμπλαται ὀρθοπνοίη καὶ ἄσθμα, καὶ τὴν γλῶσσαν ἐκδάλλει, <sup>6</sup> καὶ πίμπλαται τὰς ὡμοπλάτας, καὶ οὐκ ἀνέγεται οὕτε καθήμενος <sup>7</sup>,οὕτ' ἀνακείμενος <sup>8</sup>οὕθ' ἔστηκὼς, ἀλλὰ δυσθενεῖ. Οὖτος τεταρταῖος μάλιστα ἀποθνήσκει· ἢν δὲ καὶ ταύτας ὑπερφύγη, ἐλπίδες μὲν οὐ πολλαί κινδυνεύει <sup>9</sup> δὲ καὶ ἐν τῆσιν ἔπτά· ἢν δὲ ταύτας ὑπερεκψύγη, ὑγιάζεται. Τοῦτον ὅταν οὕτως ἔχη, <sup>10</sup> λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ δὶς τῆς ἡμέτης, καὶ ὅταν ὀδύνη ἔχη, χλιάσματα προστιθέναι, καὶ <sup>11</sup>πίνειν διδόναι μέλι καὶ ὅξος ἔφθὸν, καὶ <sup>12</sup> ροφάνειν χυλὸν πτισάνης καὶ ἐπιπίνειν οἶνον· ἢν δὲ πρὸς τὸ λουτρὸν καὶ τὰ χλιάσματα πονέη καὶ μὴ ἀνέχηται, προσφέρειν αὐτῷ ψύγματα, καὶ πίνειν διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀποθρέχων ὡς ψυχρότατον, καὶ κεῖσθαι πρὸς τὸ ψῦχος· ταῦτα ποιέειν· ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ καὶ θαναπώδης.

¹ Ἡμάγματι G. - αἰμάγματι J. - ἐμάσματι Κ. - μέντοι pro μὲν Mack. - ἐωσιν Κ, Ald., Frob. - ἀποθνήσχει.... πολλοῖσι δὲ om. J. --² δ' ΕΗ. - ἀν om. FGIK. --³ τοιοῦτον J. - καῦσαι ΕΠΡ'Q'θ. -- ⁴ πλ. π). om. ΕΙθ. -- ἐὰν ὁ πλεύμων πλησθή pro π. π. FGIK. -- ⁵ πν. om. ΕGJK. -- ἄσθμα Ι. -- ⁶ καὶ πίμπλαται (πίμπραται θ), καὶ ὁδύνη ὀξέη ἴσχει ἐς τὸ στῆθος καὶ ὑπὸ (κατὰ al. manu E) τὰς ιμοπλάτας, καὶ καταπίμπλαται ςωδῶν (ςώδων Ε), καὶ ξυσμὸς (ψυγμὸς θ) ἔχει, καὶ οὐκ ἀνέχεται ΕΗθ. - ςωδῶν vulg. -- ζωδων ΚL, Lind. - ὀξείη vulg. -- γούτε Ε. -- ὁ οὐτε ΕΗ. - ∂υσθυμεῖ Lind., Mack. - δὲ καὶ αύτας ΕΗ. - καὶ om. vulg. - ἐλπίδες ως τὰ πολλὰ vulg. -- Ϳε ἱπίδες μὲν οὐ πολλαί. Comp. le passage parallèle, p. 84, l. 9. -- ἢ δὲ πολλάκις (π. om., Η restit. al. manu, θ) καὶ vulg. -- ὑπερφύγη ΕJΚθ. -- ὑπεκφύγη L, Lind. -- ὑγγὶς γίνεται Lind. -- ¹ο λούειν... ἔχη om. G. - πολλῷ καὶ om. θ. - καὶ om. L, Lind. -- ἡμέρας J. -- ¹¹ πίνειν ΙΙ. - ἐπιπίνειν vulg. -- ² ρυμράνειν ΕGΗΙJΚ, Ald. -- πτισς. Ε. - οἶνον om. Ε. - ἡν.... ψύγματα om. Κ. -- ψύγμα vulg. -- ψύγματα θ.

éprouve de la dyspnée soit en montant une côte soit en se hâtant de toute autre façon, on lui donnera un évacuant qui ne dérange pas le ventre par le bas; dans le cas où le vomissement est suivi du pus, si le pus est blanc et qu'il offre des fibres sanguines, les malades réchappent; mais, s'il est livide, verdâtre et fétide, les malades succombent; ils se mondifient en quarante jours à compter de celui où la rupture s'est faite; chez beaucoup la maladie dure même un an. On traitera ce cas comme l'empyème. Si la rupture ne se fait pas (chez quelques-uns, en effet, au bout d'un certain temps, le dépôt vient au côté qui se gonfle), il faut, cela arrivant, inciser ou cautériser.

58. (Répétition du paragraphe 54, au moins dans la partie qui commence par : quand les deux lobes du poumon sont en spasme, etc. Cela porterait à croire qu'au lieu de πλησθείς, rempli, on peut lire ici σποσθείς, en spasme, ou bien, plus haut, au lieu de σπασθέντα, en spasme, lire πλησθέντα, rem-plis.) Poumon rempli: quand le poumon se remplit, il y a toux, orthopnée, anhélation; le malade tire la langue, le corps se couvre de rougeurs, il y a prurit; une douleur aiguë se fait sentir à la poitrine et aux omoplates; il ne supporte d'être ni assis ni couché ni debout; il est très-faible. Un tel malade succombe d'ordinaire le quatrième jour; s'il va plus loin, les chances de salut ne sont pas encore nombreuscs; et le danger recommence au septième jour; mais, s'il passe les sept, il guérit. Les choses étant ainsi, on le lavera avec beaucoup d'ean chaude deux fois par jour; quand il y a douleur, on fait des applications chaudes; on donne à boire du miel et du vinaigre bouilli; en potage, la décoction d'orge; et, par-dessus, du vin. Si le bain et les applications chaudes le font souffrir et qu'il ne les supporte pas, on aura recours aux applications froides; on lui donnera à boire aussi froide que possible une infusion de rayon de miel, et il sera couché au frais. Voilà ce qu'il faut faire; cette maladie est dissicile et dangereuse.

59. 1 Ο πλεύμων προσπεσών ές το πλευρόν 2 ήν ο πλεύμων προς τὸ πλευρὸν προσπέση, βήξ ἴσγει καὶ ὀρθοπνοίη, καὶ σίαλον βήσσεται λευχόν, χαὶ δδύνη τὸ στῆθος καὶ τὸ μετάφρενον ἔσγει, καὶ ώθέει προσχείμενος, καὶ δοχέει τι έγκέεσθαι βαρὸ ἐν <sup>8</sup>τοῖσι στήθεσι, καὶ κεντέουσιν όδύναι όξειαι, καὶ τρίζει οίον μάσθλης, καὶ τὴν πνοιὴν έπέγει καὶ ἐπὶ μὲν τὸ πονέον ἀνέγετκι κατακείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ύγιες οῦ, ἀλλὰ δοχέει τι κὐτῷ οἶον ἐχχρέυ.ασθαι βαρὸ \*ἐχ τοῦ πλευροῦ, καὶ διαπνέειν δοκέει διὰ τοῦ στήθεος. Τοῦτον λούειν θερμῷ πολλῷ δὶς τῆς ἡμέρης, καὶ μελίκρητον επιπίσκειν, καὶ ἐκ τοῦ λουτροῦ, οἶνον λευχὸν χεραννὸς χαὶ μέλι δλίγον, χαὶ δαύχου χαρπὸν τρίψας καὶ τῆς κενταυρίης, διείς τούτοισι, διοόναι γλιαρον καταρροφάνειν και προστιθέναι πρὸς τὸ πλευρὸν ἐς δάσκεῖον ἢ ἐς βοείην κύστιν ύδωρ χλιαρόν έγγέων, καὶ ταινίη συνδείν τὰ στήθεα, καὶ κεῖσθαι έπὶ τὸ ὑγιὲς, καὶ τὸν γυλὸν διδόναι τῆς πτισάνης γλιαρὸν, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον ὑδαρέα. \*Ην 7δὲ ἐκ τρώματος τοῦτο γένηται ἢ τμηθέντι έμπύω, γίνεται γάρ, <sup>8</sup>τούτω κύστιν πρός σύριγγα προσδήσας, έμπιπλάνκι τῆς σύσης καὶ εἰσιέναι ἔσω, 9καὶ μοτὸν στερεὸν κασσιτέρινον έντιθέναι, καὶ ἀπωθέειν πρόσω. Οὕτω διαιτῶν τυγγάνοις ἂν μάλιστα.

60. 10 Τοῦ πλευροῦ φῦμα: 11 ἐπλν ἐν πλευρῷ φῦμα ἢ, βήξ ἴσχει σκληρὴ καὶ δούνη καὶ πυρετὸς, καὶ ἔγκειτκι βαρὸ ἐν τῷ πλευρῷ, καὶ δούνη ὀξέη ἐς τὸ αὐτὸ ἀεὶ 12 χωρίον λαμβάνει, καὶ δίψα ἰσχυρὴ, κκὶ ἀπερεύγεται τὸ πόμα θερμὸν, καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἀλγέον οὐκ ἀνέχεται κατακείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιές ἀλλ' ἐπὴν κατακλίνη, 13 δοκέει οἷόν

#### LIVRE DEUXIÈME.

59. (Fausses membranes dans la plévre; bruit de frottement; voy. Argument, p. 3.) Poumon tombant contre le côté: quand le poumon tombe contre le côté, le malade a toux et orthopnée; l'expectoration est incolore; de la douleur se fait sentir à la poitrine et au dos; le poumon pousse, appuyant sur le côté; il semble au malade qu'il a un poids dans la poitrine; des douleurs aiguës le piquent; un bruit comme de cuir se fait entendre, et la respiration s'arrête. Le malade peut rester couché sur le côté douloureux, mais il ne le peut sur le côté sain, sentant alors comme quelque chose de pesant suspendu au côté. On dirait qu'il respire par la poitrine. Ce malade, on le lavera avec beaucoup d'eau chaude deux fois par jour; on lui fera boire du mélicrat. Après le bain, il prendra chaud ceci : mèlez du vin blanc et un peu de miel, pilez la graine du daucus et de la centaurée, et faites digérer. Vous appliquerez contre le côté, dans une petite outre ou dans une vessie de bœuf, de l'eau chaude. Vous serrerez la poitrine avec un bandage; et le malade se couchera sur le côté sain. Il prendra chaude la décoction d'orge, et, par-dessus, du vin coupé d'eau. Si cette affection survient à la suite d'une blessure ou d'une incision pour l'empyème (cela arrive quelquefois), on attachera une canule à une vessie, on remplira d'air la vessie, et on poussera l'air dans l'intérieur; on mettra en place une sonde solide d'étain et on la poussera en avant. C'est par ce traitement que vous réussirez surtout.

60. (Abcès dans le côté donnant lieu à un empyème. Comp. le § 57.) Tumeur du côté: quand une tumeur se forme au côté, il y a toux sèche, douleur et fièvre; un poids s'y fait sentir; une douleur aignë est continuellement fixée au même point; la soif est vive; le malade régurgite la boisson chaude; il ne supporte pas d'être couché sur le côté douloureux, mais

de H, lisant  $\frac{1}{2}$  au lieu de  $\frac{1}{2}$ . – ἔγχυται (sic) I. – βαρύ om., restit. al. manu H. – ὀξέη EllIJ. – ὀξείη vulg. – αὐτὸ om. J. —  $^{12}$  λαμβ. χωρ. Κ. – ἀπερόρεύγεται vulg. – ἀπερεύγεται EIIL, Lind., Mack. – ἀπορεύγεται IJK. —  $^{13}$ δοχέη G. – ἐξερύθη vulg. – ἐξερύθει IIL, Lind. – ἐξερεύθει E.

περ λίθος ἐχχρέμασθαι, καὶ ἐζοιδέει, καὶ ἐξερεύθει, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσιν. Τοῦτον τάμνειν ἢ καίειν ἔπειτα ἀπιέναι τὸ πῦον, ἔστ' ἀν
γένηται δεκαταῖος, καὶ μοτοῦν ὡμολίνῳ· ἐπὴν δὲ γένηται δεκαταῖος,
ἔξιεὶς τὸ πῦον πᾶν, ἐσιέναι οἶνον καὶ ἔλαιον γλιήνας, ὡς μὴ ἐζαπίνης
ἀποξηρανθῆ, καὶ μοτοῦν ὀθονίῳ · ἐζιεὶς δὲ τὸ ²ἐγκενυμένον, ἐγκέειν
ἔτερον · ποιέειν δὲ ταῦτα πέντε ἡμέρας · ἐπὴν ἐὲ τὸ πῦον ³ λεπτὸν
ἀποβρέἡ οἷον πτισάνης χυλὸς καὶ ὁλίγον, καὶ κολλῶδες ἐν τῷ χειρὶ
ἀποφρένον ἢ, κασσιτέρινον μοτὸν ἐντιθέναι, καὶ ἐπὴν παντάπασι
ξηρανθῆ, ἀποτάμνων τε τοῦ μοτοῦ ὀλίγον, ἀεὶ ξυμφύειν τὸ ἕλκος
πρὸς τὸν μοτόν.

61. \*Τὶ δερος πλεύμονος: ἢν δύδερος ἐν τῷ πλεύμονι γένηται, πυρετὸς καὶ βἠξ ἴσχει, καὶ ἀναπνέει ἀθρόον, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ οἱ ὄνυχες ἔλκονται πάντες, καὶ πάσχει οἶά περ ἔμπυος γενόμενος, βληχρότερον δὲ καὶ πολυχρονιώτερον καὶ ἢν ἐγχέης ἢ πυριᾳς ἢ θυμιᾳς, οὐχ δμαρτέει πῦον· <sup>6</sup>τούτῳ ἀν γνοίης ὅτι οὐ πῦον, ἀλλὰ ὕὸωρ ἐστί· καὶ ἢν πολλὸν χρόνον προσέχων τὸ οὖς ἀκουάζη πρὸς τὰ πλευρὰ, <sup>7</sup>ζέει ἔσωθεν οἷον ὅξος. Καὶ ἕως μέν τινος ταῦτα πάσχει, ἔπειτα δὲ ρήγνυται <sup>8</sup>πρὸς τὴν κοιλίην· καὶ αὐτίκα μὲν δοκέει ὑγιὴς εἶναι καὶ τῆς νούσου ἀπηλλάχθαι, τῷ δὲ χρόνῳ ἡ κοιλίη ἐμπίπραται, καὶ τὰ τε αὐτὰ κεῖνα πάσχει καὶ μᾶλλον· ἔνιοι δὲ καὶ οἰδίσκονται τὴν γαστέρα καὶ τὴν ὅσχην καὶ τὸ πρόσωπον, καὶ ἔνιοι δοκέσυσιν εἶναι ἀπὸ τῆς κοιλίης τῆς κάτω, ὁρῶντες τὴν γαστέρα μεγάλην καὶ τοὺς πόδας οἰδέοντας· <sup>9</sup>οιδίσκεται ὸὲ ταῦτα, ἢν ὑπερδάλης τὸν καιρὸν τῆς τομῆς. Τοῦτον χρὴ, ἢν μὲν ἀποιδήση ἔξω, ταμόντα διὰ τῶν πλευρέων ἰῆ·

<sup>&#</sup>x27; Μωτοῦν J. – χλιάνας vulg. – χλιήνας EHθ, Mack. – ξηρανθῆ 0. — ² έχκεχυμένον vulg. – ἐγκεχυμένον EHP', Mack. – ποιέει Ald. — ³ λευκὸν EP'Q', Mack. – πτισσ. Ε. – καὶ ὁλίγον (χλιαρὸν malit Foes in not.; γλίσχον P', Lind.) ἐν τῆ vulg. – καὶ ὁλίγον καὶ κολλῶδες ἐν τῆ 0. — ψανόμενον ἡ (ῆ EK P'Q', Lind., Mack) vulg. – ἀποτάμων (sic) IK. — ¹ ὑ. π. οm. Ilθ. – ἐὰν ΰδερος ἐν τῶ πλεύμονι γένηται pro ϋ. π. EFGIJK. — ⁵ ὰν Ε. – δὲ (δὲ οm. EHθ) ΰδερος vulg. – πν. EGIJK. – οἰδαίουσι I. – ἡ θυμίαις ἡ πυρίαις 0. — ⁵ τοῦτο G. – ἢν pro ᾶν GIJK, Ald., Frob. — ² ὄζει vulg. – ἄζει Lind. – ὄψει Κ. – ἔζωθεν L. – ψόφος pro ὄξος Lind. – Cette phrase est altérée; et, comme elle figure dans l'histoire de l'auscultation (voy. Laennec, De l'Auscultation médiate, 3° édition, t. I. p. 37), il faut craindre d'y importer rien de moderne. Cependant le mot ἀχουάζη, et, quelques lignes plus bas, ὅπη ᾶν ψοφέη, montrent bien qu'il s'agit d'un son. Dès lors la correction depuis longtemps proposée par Cornarius, ζέει, semble ce qu'il y a de mieux. — ³ ἔς

#### LIVRE DEUXIÈME.

il le supporte sur le côté sain. Quand il est couché, il lui semble qu'une pierre lui est suspendue. Le côté ensle, il rougit; les pieds se tumésient. A ce malade, il saut pratiquer l'incision ou la cautérisation, puis tirer le pus jusqu'à ce qu'on arrive au dixième jour, et mettre une tente de lin écru. Au dixième jour, ayant évacué tout le pus, injectez du vin et de l'huile tièdes, asin que le poumon ne se trouve pas subitement au sec, et mettez une tente de linge. On fait sortir l'injection et on en pratique une autre. On agit ainsi pendant cinq jours. Quand le pus coule ténu comme de la décoction d'orge et en petite quantité, et qu'il est collant au doigt, mettez une sonde d'étain; et, quand la suppuration est complétement tarie, coupez incessamment un peu de la sonde, et sur cette sonde procurez à mesure la cicatrisation.

61. (Hydrothorax aiguë, paracentèse.) Hydropisie du poumon : s'il se forme une hydropisie dans le poumon, le malade a de la fièvre et de la toux; la respiration est fréquente; les pieds enslent; tous les ongles se rétractent, et il éprouve les accidents de l'empyème, seulement avec moins de force et plus de lenteur. Si vous faites une infusion dans le poumon ou administrez un bain de vapeur ou une fumigation, le pus ne suit pas; par cela vous reconnaîtrez que c'est non du pus, mais de l'eau; et, si, appliquant l'oreille contre la poitrine, vous écoutez pendant longtemps, cela bout en dedans comme du vinaigre. Le malade éprouve ces accidents pendant quelque temps; puis l'éruption se fait dans la cavité [pleurale]. Sur l'instant il paraît guéri et délivré de la maladie; mais au bout d'un certain temps la cavité se remplit, les mêmes accidents renaissent et même avec plus de force. Chez quelques-uns le ventre, les bourses et le visage se tuméfient, et certains pensent que cela provient du ventre inférieur, voyant que l'abdomen est gros et que les pieds sont gonflés; or, ces parties enflent quand vous laissez passer le temps de l'incision. En ce

ΕΗΚ'Q', Mack. - ἐμπίπλαται Κ. — ο οίδισκονται J. - γάρ (ἐὲ pro γάρ ΕΗ) ταῦτα vulg. - ὑπερβάλλης vulg. - ὑπερβάλης Κ, Lind.

σθαι· ἢν δὲ μὴ ἀποιδέῃ, λούσαντα πολλῷ θερμῷ, καθίσαι ὅσπερ τοὺς ἐμπύους, καὶ ὅπη ἀν ψορέῃ, ταύτῃ ¹ τάμνειν · βούλεσθαι δὲ ὡς κατωτάτω, ὅκως τοι εὐροον ἔῃ. Ἐπὴν δὲ τάμῃς, μοτοῦν ὡμολίνῳ, ²παχὺν καὶ ἔπακρον ποιήσας.τὸν μοτὸν, καὶ ἀφιέναι τοῦ ὕδατος φειδόμενος ὡς ἐλάχιστα. Καὶ ἢν μέν σοι ἐν τῷ ³μοτῷ πῦον περιγένηται πεμπταίῳ ἐόντι ἢ ἐκταίῳ, ὡς τὰ πολλὰ ἐκφυγγάνει· ἢν δὲ μὴ περιγένηται, ἐπὴν ἐξεράσῃς τὸ ὕδωρ, δίψα ἐπιλαμβάνει καὶ βήζ, καὶ ἀποθνήσκει.

- 62. \*Στῆθος ἢ μετάφρενον ραγέν · ⁵ἢν τὸ στῆθος ἢ τὸ μετάφρενον ραγῆ, ὀδύναι ἴσχουσι τὸ στῆθος καὶ τὸ μετάφρενον διαμπερὲς, καὶ θέρμη ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐπιλαμδάνει, καὶ τὸ σίαλον ὕφαιμον βήσσεται, τὸ ὁ' οἷον θρὶξ διατρέχει διὰ τοῦ σιάλου αίματώδης · μάλιστα δὲ ταῦτα πάσχει, ἢν τῆσι χερσί τι πονήση ἢ εἰφ' ἄμαζαν ἐπιδῆ ἢ ἐφ' ἔππον. Τοῦτον καίειν καὶ ἔμπροσθεν καὶ τἔξόπισθεν μοίρη ἴση ἐκάτερον, καὶ οὕτως ὑγιὴς γίνετκι · ἐπισχεῖν δὲ τῶν πόνων ἐνιαυτὸν, καὶ παχῦναι ἐκ τῆς καύσιος.
- 63. <sup>8</sup>Πυρετός χαυσώδης πυρετός ἴσχει χαὶ δίψα ἰσχυρὴ, χαὶ ἡ γλῶσσα τρηχείη καὶ μέλαινα χαὶ χλωρὴ καὶ ξηρὴ <sup>9</sup>χαὶ ἐξέρυθρος ρὸν, χαὶ οἰρέει τοιοῦτο, χαὶ πτύει πολλόν πολλάχις δὲ χαὶ μεθίσταται <sup>10</sup> ὡς ἐπὶ περιπλευμονίην, χαὶ παραχόπτει τούτῳ ᾶν γνοίης ὅτι περιπλευμονίη γίνεται. Οὖτος ἢν μὲν γένηται περιπλευμονιχὸς, ἢν τεσσαρεσχαίδεχα ἡικέρας ὑπερφύγη, ὑγιὴς γίνεται ἢν δὲ γένηται

Τέμνειν Ε. – ὅπως ΕGHIJ, Ald. – τι pro τοι L. – ἢ ΕΗ. — ² παχεῖ Κ. – παχὲν [δὲ] καὶ Lind. – ἐπ' ἄκρον ΕΚ. – ποιήσας ΕΗ. – ποιήσασθαι νιιἰς. – αἴματος pro ὕδατος Κ'θ, Mack. — ³ τόπω, al. manu μοτῶ Η. – ἢ έκταίω θ, Mack. — ἢ έκτ. om. νιιἰς. – ἐπὴν δ' ἐξαρύσης Mack. – ἐπὴν δὲ ξηράσης (sic) θ. – ἐξαρύσης Lind. – Rectius servarunt ἐξεράσης Codd., ait Lobeck, Phryn. Ecl., p. 64. – δῖψα Η. – ἐπιλαμβάνη Ε. — ¹ σ. ἡ μ. β. om. FGHIθ. – ῥῆγμα στήθεος ἡ μεταρρένου Κ. – ἐα τὸ στῆθος ἢ τὸ μετάρρενον ῥαγῆ Ε. — ⁵ Αnte ἢν addit ἄλλη νοῦσος L. – καὶ pro ἢ θ. — β ἐπ' ἄμαξαν GHIJK, Ald., Frob., Lind. — ² ἐξόπισθεν ΕΗθ. – ὅπισθεν νιιἰς. – μοιρήση (μήρη ὅση L.; μοίρη ἴση ο, Mack, ἐν μέρει ἢ Lind.) ἐκάτερον νιιἰς. – μοινήση ΕΠθ, Mack. – τὸν πόνον νιἰς. – ἐνέαυτὸν (sic) J. — ¾ π. om. IJΚθ. – π. κ. om. Η. – καυσ. π. Ε. – περὶ πυρετοῦ καυσώδους FG. – δῖψα Η. – τραχείη ΕΗΙJΚ. — β ἢ pro καὶ Κθ, Lind., Mack. – τοιοῦτον ΕGΙΚθ. – τοῦτο, al. manu τοιοῦτο Η. — 10 ἐς pro ως ἐπὶ θ, Mack. – ἐπὶ om. (Ε, restit. al. manu) FGIK, Ald. – ως ἐπὶ, ne signifiant pas plus que ἐπὶ, peut être conservé. – περιπν. Κ. – τοῦτο ΕG. —

cas, s'il y a tuméfaction au dehors, il faut inciser entre les côtes et traiter. S'il n'y a point de tuméfaction, on lavera le malade avec beaucoup d'eau chaude, on l'assoiera comme les empyématiques, et on pratiquera l'incision là •ù le bruit se fait entendre. On doit désirer que ce soit le plus bas possible, afin que l'écoulement soit libre. Après l'incision, on mettra une tente en lin écru, grosse et pointue par le bas. On ne tirera que très-peu d'eau à la fois. Si du pus apparaît sur la tente le cinquième jour ou le sixième, les malades réchappent la plupart du temps; s'il n'y a pas de pus, l'eau étant évacuée, la soif et la toux surviennent et ils succombent.

62. (Rupture de la poitrine, c'est-à-dire accidents inflammatoires succédant à un effort ou à quelque violence; voy. t. V, p. 579.) Rupture de la poitrine ou du dos : si la poitrine ou le dos éprouvent une rupture, des douleurs se font sentir à la poitrine et au dos tout entier; il survient de la chaleur de temps à autre. L'expectoration est sanguinolente, un filet de sang s'y fait voir. Le malade éprouve surtout ces accidents s'il travaille avec les mains, s'il va en voiture ou à cheval. En ce cas, on cautérise en avant et en arrière, alternativement, et de cette façon le malade guérit. Mais il s'abstiendra de tout travail pendant un an, et après la cautérisation il suivra un régime qui lui donne de l'embonpoint.

63. (Fièvre ardente; transformation en péripneumonie.) Fièvre causode: il y a fièvre et forte soif; la langue est raboteuse, noire, jaune, sèche, très-rouge; les yeux sont jaunes, les déjections sont rouges et jaunés; l'urine est semblable; le malade crache beaucoup. Souvent la fièvre se change en péripneumonie, et il délire; à ce signe vous reconnaîtrez que la péripneumonie survient. En cas de transformation péripneumonique, s'il passe quatorze jours, il guérit. Arrivé à dixhuit jours, si, ne s'étant pas mondifié, il crache du pus, on lui fera boire l'eau de farine d'orge, et ensuite du vi-

7

 <sup>— &</sup>quot; περιπν. (bis) Κ.— " καὶ ( ῆν pro καὶ 0) vulg. – ἐκφύγη J. – ὑπεκφύγη Κ.

εν όχτωχαίδεχα ήμέρησιν, ἢν <sup>1</sup>μὲν ἀχάθαρτος γενόμενος <sup>2</sup>ἔμπυος γένηται, τοῦτον χρὴ πίνειν τὸ ἀπὸ τοῦ χρίμνου, χαὶ μεταπίνειν όξος ὡς εὐωδέστατον λευχὸν, χαὶ ῥοφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης δὶς τῆς ἡμέρης, ἢν <sup>3</sup>οὲ ἀσθενὴς ἢ, τρὶς, χαὶ ἐπιπίνειν οἶνον οἰνώδεα, λευχὸν, ὑδαρέα, χαὶ λούειν ὡς ἐλάχιστα <sup>\*</sup> ἢν <sup>4</sup>οὲ ἔμπυος γένηται, διαιτῷν ὡς εμπυον.

64. \*Πυρετός λυγγώδης πυρετός ἴσχει σπερχνός, καὶ δίγος, καὶ βλ,ξ, καὶ δλὺγξ, καὶ βήσσει ἄμα τῷ σιάλῳ θρόμδους αἴματος, καὶ έβδομαΐος ἀποθνήσκει ήν δὲ δέκα ήμέρας ὑπερφύγη, βάων γίνεται είχοστη 7 δε ημέρη εμπυίσκεται, και βήσσει τὰς πρώτας ημέρας πῦον όλίγον, 8ἔπειτα ἐπιπλέον· καθαίρεται δὲ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι. Τοῦτον τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας πιπίσχειν τὸ όζος καὶ τὸ μέλι έψθὸν, 8 και μεταμίσγειν όζος και ύδωρ ύδαρες ποιέων βοσάνειν δε χυλόν πτισάνης 10 μέλι δλίγον παραμίσγων, καὶ οἶνον ἐπιπίνειν λευκὸν οἰνώδεα επήν δε δέκα ήμεραι παρέλθωσιν, ήν το πύρ παύσηται καὶ τὸ πτύαλον καθαρὸν ή, την πτισάνην όλην βοφανέτω ή τὸν κέγγρον ήν 11 δὲ εἰκοσταῖος τὸ πῦον πτύση, πινέτω, κόψας καὶ σήσας τὸν ἐλελίσφακον καὶ πήγανον καὶ θύμδρην καὶ ὀρίγανον καὶ ὑπερικὸν, ἔσον έκάστου 12 ξυμμίσγων, όσον σκαφίδα σμικρήν ξυμπάντων, καὶ ἀλφίτων τὸ αὐτὸ 13 ἐπὶ οἴνω γλυκεῖ κεκρημένω, νήστει πίνειν καὶ βοφανέτω ην γειμών ή η μετότωρον η έαρ : ην δε θέρος ή, μή · άλλ ' άμυγδάλια τρίδων καὶ σικύου σπέρμα 14 πεφωσμένον καὶ σήσαμον ἔσον έκάστου, σύμπαν δὲ ὄσον σκαφίδα, ἐπιχέας ὕδατος ὅσον κοτύλην αἰγιναίαν, άλητον επιπάσσων καὶ κηρίον, τοῦτο βοφανέτω μετὰ τὸ πόμα: σιτίοισι δὲ χρήσθω λιπαροῖσι καὶ άλμυροῖσι καὶ θαλασσίοισι μᾶλλον η κρέασι· 15 λούσθω δὲ θερμῷ, την κεφαλήν ὡς ἐλάχιστα. Ταῦτα ποιέων ἀπαλλάσσεται τῆς νούσου.

' Μὴ (μὲν pro μὴ θ, Mack) vulg. — ² Il faut peut-être lire πὕον πτύηται (voy. le passage parallèle, p. 66, l. 11); en tout cas il faut traduire en ce sens tant à cause du passage parallèle que de la correspondance avec le membre : ἢν δὲ ἔμπυος γένηται. – τὸ om. FG. – χρήμνον HK. – ῥυμφάνειν ΕΗΙΙΚ, Ald. –πτισσ. Ε. — ³ δ' Ε. – ἀσθενήση θ, Mack. – εὐώδεα pro οἰνώδεα λ. ὑδ., quæ sunt restituta al. manu Ε. – ἔλαχίστω θ. — 'δ' ΕΗ. — ⁵ π. om. IJΚ. – π. λ. om. Η. – λυγγ. π. Ε. – περὶ πυρετοῦ λυγγώδους FG. – Ετοί. Gl., p. 350 : σπερχνὸν, συνεχές. — ⁵ λὺξ GJ. — 'δ' ΕΗ. — ⁵ ἔπει (sic), al. manu έπειτα Η. – ἐφθὸν Ι. — ⁵ αλὶ... ποιέων om., restit. al. manu cum πέον (sic) II. –πιέων vulg. – ποιῶν Κ. – ποιέων HI, Mack. – ῥυμφάνειν ΕΘΗΙJΚ, Ald. – μὲν (δὲ ΕΗΙJΚLθ, Lind., Mack) χυλὸν vulg. – πτίσσ. Ε. — ⑤ μέλι om. FG. –

### LIVRE DEUXIÈME.

naigre blanc bien odorant; il prendra en potage la décoction d'orge deux fois par jour, en cas de faiblesse trois fois, et pardessus il boira un vin généreux, blanc, coupé d'eau; on le lavera très-peu. S'il devient empyématique, on le traitera comme tel.

64. (Apoplexie pulmonaire; voy. des Mal. 111, § 16.) Fièvre singultueuse: il y a sièvre intense, frisson, toux, hocquet; le malade rend, avec l'expectoration, des grumeaux de sang, et il meurt au septième jour. S'il passe dix jours, il se trouve mieux; mais, le vingtième, une suppuration se forme, et les premiers jours il expectore un peu de pus, ensuite davantage. Il se mondifie en quarante jours. A ce malade, les premiers jours, on donnera à boire le vinaigre et le miel cuits, on coupera le vinaigre avec l'eau de manière à faire un liquide aqueux. Pour potage il aura la décoction d'orge, où l'on mélera un peu de miel; par-dessus, il boira un vin blanc généreux. Dix jours étant écoulés, si la fièvre tombe et que l'expectoration soit pure, il prendra en potage l'orge avec la décoction ou le panie. Mais si au vingtième il crache du pus, pilez et passez sauge, rue, sarriette, origan, hypéricum, à dose égale, plein une petite scaphis (coquille de moule d'après Gal. Gl.) en tout, même quantité de farine d'orge, et faites boire à jeun dans un vin doux coupé; il prendra ce breuvage en hiver, en automne ou au printemps, mais non pendant l'été. En place, pilez des amandes, de la graine de courge torréfiée, du sésame, de chaque autant, plein une scaphis en tout, versez de l'eau plein une cotyle d'Égine, saupoudrez avec de la farine et du rayon de miel; le malade prendra ce potage après sa boisson. Il usera d'aliments gras, salés, poissons de

μέν pro μέλι (Ε, al. manu μέλι post δλίγον) HIJK. - σΙον, al. manu σῖνον Η. - πτισσ. Ε. - βυμρανέτω ΕΗΙJΚ, Ald. — "δ' ΕΗ. - σίσας J. - θρύμβρην FG, Ald. — "σ σ. ΕΗΙJΚ. - σκαφίδας ΙJΡ'. - μικρήν ΙΚ. - Gal. Gl. : σκαφίδα, τὴν παραθαλασσίαν κόγγην τὴν παραμηκεστέραν, ἢν καὶ μύακα προσαγορεύου-σιν. — "ἐπ' ΕΗ. - γλυκὸ J. - βυμρανέτω ΕGIIIK, Ald. — "πεφωγμένον θ. - σίσαμον GIJ. - αἰγιναῖαν ΙΙ. - τοῦτον GJ. - βυμρανέτω EGIJK, Ald. - βυρανέτω Η. — "δ καὶ λ. sine δὲ ΕΙΙθ, Mack. - τὴν δὲ κεφαλὴν θ, Mack. - νόσου G

- 65. ¹ Νοῦσος ή καλουμένη λήθαργος · βήξ ἔσχει, καὶ τὸ σίαλον πτύει πουλὸ καὶ ὑγρὸν, καὶ φλυηρέει, καὶ ὅταν παύσηται φλυηρέων, ²εὕὸει, καὶ ἀποπατέει κάκοὸμον. Τοῦτον πιπίσκειν τὸ ἀπὸ τοῦ κρίμου, καὶ μεταπιπίσκειν οἶνον λευκὸν οἰνώδεα, καὶ ροφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης ²ξυμμίσγειν δὲ σίδης χυλὸν · καὶ οἶνον ἐπιπίνειν οἰνώδεα λευκὸν, καὶ μὴ λούειν. Οὖτος ἐν ἔπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκει · ἢν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ὑγιὴς γίνεται.
- 66. \* Ετέρη νούσος ή λεγοιιένη αθαντή οθη ανέγεται άσιτος οὐδὲ βεθρωχώς, ἀλλ' όταν μὲν ἄσιτος η, τὰ σπλάγγνα μύζει, καὶ καρδιώσσει, καὶ ἐμέει ἄλλοτε ἀλλοῖα, ὅκκὶ γολήν καὶ σίαλα καὶ λάπην και δριμύ, και επήν εμέση, ράιον δοκέει είναι επ' δλίγον έπήν οὲ φάγη, <sup>6</sup>ἐρύγματά οί γίνεται, καὶ φλογιᾶ, καὶ ἀποπατήσειν αἰεὶ οἴεται πουλύ: ἐπὴν δὲ καθίζηται, φῦσκ ὑπογωρέει καὶ τὴν κεφαλὴν οδύνη έγει, καὶ τὸ σῷμα πᾶν ιοπερ βασὶς κεντέειν δοκέει ἄλλοτε <sup>7</sup> άλλη, καὶ τὰ σκέλεα βαρέα καὶ ἀσθενέα, <sup>8</sup>καὶ μινύθει καὶ ἀσθενής γίνεται. Τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν, πρώτον μέν κάτω, ἔπειτα δὲ άνω, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν : καὶ σιτίων ἀπέγεσθαι γλυκέων καὶ εγαιθόων και μιολών και ρωδυξίων. επεειν <sub>8</sub>ος τοιοι ληγοίοι και αμο σιτίων, καὶ τὴν ὤρην ὄνου γάλα ἢ ὀβρόν πιπίσκων, φάρμακον προσπίσαι, όκοτέρου αν σοι δοκέη μαλλον δείσθαι · 10 ψυγρολουτέειν δὲ τὸ θέρος καὶ τὸ ἔαρ, τὸ φθινόπωρον ὸἐ καὶ τὸν γειμώνα ἀλείμματι χρῆσθαι, καὶ περιπατέειν, καὶ γυμνάζεσθαι όλίγα. ἢν 11 δὲ ἀσθενέστερος η η ώστε γυμνάζεσθαι, δόριπορίη γρησθαι και σιτίοισι ψυγροίσι

<sup>&#</sup>x27;N. ή κ. οπ. ΕΗΙΚΟ – πολύ ΕΗ. – δπόταν Κ. — ² εὐδει ΙΚ , Ald., Frob. – εὐδη J. – ἄδει (Ε., al. manu in marg. εὐδει) P(Q'), Mack. – αὐδει L. – Ante κάποδμον addit καὶ Η. – καὶ pro τὸ J. – κρήμνου ΗΚ. – οἰνώδεα λευκὸν ΕΗΙΚ. – ρυμφάνειν ΕΘΗΙΚ, Ald. – πτισσ. Ε. — ³ ξυσμίγειν ΙΙ. – τε pro δὲ ΙΚ. – λευκὸν οἰνώδεα ΕΗΙΚ. — ' ἐτέρη .... αὐαντὴ οπ. Η. – ἑτέρη οπ. ΙΚ. – νόσος ἡ λεγομένη ἀβάντη ΕΙ. – ἀβάντη ΙΙ. Q'. – ἀνάντη Ald. – λυαντὴ θ, Mack. – Gal. Gl. : αὐαντὴ ἢ αὐαψὴ τις ξηραντικὴ νόσος. — ⁵καὶ χ. οπ. Κ. – λάπτην θ, Mack. — δ ἐρρύγματα G0 – ἐρύγμαι τε καὶ γλογίαι 0. – οἱ γίνεται οπ. (Ε., restit. al. manu) FGΗΙΚ. – ἀποπατήσει, al. manu σειν Η. – αἰεὶ ΕΗ. – ἀεὶ νυἰg. – πολὺ Ε. – δοκέει ΕΗΙΚ. – δοκεί νυἰg. — ' άλλο pro ἄλλη FG. — ⁵καὶ ἀσθ. γίν. καὶ μιν. Ε. – θοριξίων ΕΙΙ. – θωρίξιων Lind. — ' δὲ οπ. Η. – δρόν. αl. manu δρρὸν Η. – προσπ., al. manu προπ. Η. – προπ. al. manu προσπ. Ε. – ὁποτέρου ΕΘΙΙΙΙΚ, Ald. – ἀν θ. – ἀν οπ. νυἰg. – δοκέει ΕΙΙΚ. — ¾ Ληιε ψ. addunt καὶ Ι., Mack. – ψ. δὲ (δὲ οπ. νυἰg.) θ. – ἀλειμμά τι Ι. – Post χρησθει addit ψυχρὸν καὶ λεπτὸν δλίγον punctis notatum I. — " δ' ΕΙΙ. – ἢ οπ.

mer plutôt que viande. Il se lavera à l'eau chaude, excepté la tête. Par ces moyens il arrive à guérison.

65. (Fièvre pseudo-continue avec somnolence, voy. t. II, p. 572.) Maladie dite léthargus : le malade tousse, l'expectoration est abondante et aqueuse, il délire; et, quand il cesse de délirer, il dort. Les selles sont fétides. A ce malade on fera boire l'eau de farine d'orge, et, après, un vin blanc généreux; pour potage, la décoction d'orge; on y mèlera du jus de grenade. Par-dessus, on lui fera boire du vin blanc. Il ne prendra pas de bain. Ce malade meurt en sept jours; s'il passe ce terme, il guérit.

66. (Sorte d'hypochondrie.) Autre maladie dite desséchante : pour le patient il est également insupportable d'être à jeun ou d'avoir mangé. Quand il est à jeun, les viscères gargouillent, il a de la cardialgie, et il vomit de temps à autre des matières diverses, bile, salive, pituite, humeurs âcres; après le vomissement, il est plus à l'aise pour un peu de temps. A-t-il mangé? il lui vient des rapports, il est en feu, et croit sans cesse aller copieusement à la selle; mais, quand il se met sur le siège, il ne rend que des gaz. La tête est douloureuse. Le corps entier est comme piqué d'une aiguille tantôt en un endroit, tantôt en un autre. Les jambes sont pesantes et faibles. Le malade maigrit et s'affaiblit. A ce malade on fera boire un médicament qui évacue d'abord par en bas, puis par en haut. On purgera la tête. Il s'abstiendra des aliments doux, huileux, gras, et des excès de vin. Il vomira avec les décoctions et après les aliments. Dans la saison il boira du lait d'ânesse ou du petit lait, et vous lui ferez boire un médicament qui évacue par la voie que vous jugerez convenable. Il usera de bains froids en été et au printemps; en autonine et en hiver il usera d'onctions, il marchera et fera quelque gymnastique. S'il est trop faible pour la gymnastique, il se contentera de la marche. Ses aliments seront froids et relâchants. Si le ventre n'est pas

vulg. – J'ai ajouté η sans mss., ce mot ayant disparu à cause de η qui précède. – ἀπολείπει θ, Lind., Mack. – ἀπολείπειν vulg.

καὶ διαχωρητικοῖσι χρήσθω· καὶ ἢν ἡ γαστὴρ μὴ ὑποχωρέῃ, ὑποκ)ύζειν κλύσματι μαλθακῷ. Ἡ δὲ νοῦσος χρονίη καὶ ἀπογηράσκοντας, ἢν μέλλῃ; ἀπολείπει· ἢν δὲ μὴ, συναποθνήσκει:

67. 1 Πυρετός ό φονώδης λεγόμενος: πυρετός ζοχει καλ βίγος, καλ αί όφρύες <sup>2</sup> έπιχρέμασθαι δοχέουσι, χαὶ τὴν χεφαλὴν άλγέει, <sup>3</sup>χαὶ έμεει σίαλον θερμόν και γολήν πολλήν ενίστε και κάτω υπογωρέει. καὶ τους δοθαλμούς αξ γώραι ου γωρέουσι; καὶ δδύνη ἐς τὸν αὐγένα καὶ ἐἐς τοὺς βουδώνας ἴσγει καὶ δυσθενεῖ καὶ φλυπρέει. Οὖτος έβδομαΐος ή <sup>5</sup> καὶ πρότερον ἀποθνήσκει· ήν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ὡς τὰ πολλά ύγιαίνει ή δε νούσος θανατώδης. Τούτω ψύγματα χρή προσίσγειν πρός τὰ σπλάγγνα καὶ πρός τὴν κεφαλήν, καὶ πίνειν διδόναι έρειζαντα τὰς χάγρυς <sup>6</sup>σὺν τοῖσιν ἀγύροισιν, ἀποδρέγοντα, ἀπηθέοντα τὸ ὕδωρ, ἐν τούτω μελίχρητον ποιέοντα, ὑδαρὲς τοῦτο διδόναι \* σιτίον δὲ μή προσφέρειν μηδὲ δόφημα έπτὰ ήμερέων τάχρις, ἢν μή ασθενής σοι δοχέη είναι ην δέ ή, γυλόν πτισάνης ψυγρόν καί λεπτὸν όλίγον διδόναι δὶς τῆς ἡμέρης, <sup>8</sup>καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ: ἐπὴν δὲ ἑπτά ήμεραι παρέλθωσι καί το πύρ μεθή, κέγγρον λείγειν ες έσπέρην δέ κολοκύνθην η τεῦτλα διδόναι όλίγα, καὶ οἶνον λευκὸν ὑδαρέα ἐπιπίνειν. έστ' αν γένηται θένναταῖος επειτα σιτίω ως έλαγίστω διαγρήσθω, άριστιζόμενος χέγχρον· λουτρῷ δὲ, ἔστ' αν ἡ ὀδύνη 10 ἔχη χαὶ ὁ πυρετός, μή γρήσθω: ἐπὴν δὲ παύσηται, λούσθω πολλῷ: ἡν δὲ ή γαστήρ μή υποχωρέη, υποκλύζειν κλύσματι μαλθακώ, ή βαλάνους προστιθέναι. Έπην 11 δὲ ἰσγύση, προσθεὶς πρὸς τὰς ρίνας φάρμακον μαλθακόν, τη ήνκοιλίην κάτω κάθηρον έπειτα γάλα ένου μετάπισον.

<sup>&#</sup>x27;Φονώδης πυρετὸς pro π. ό φ. λ. ΕΙΚ. – φονώδης pro π. ό φ. λ. Hθ. —  $^2$ επικρεμάσθαι Vulg. – ἐπικρέμασθαι Ι. – ἐπικρέμμασθαι Η. – ἐπικρεμάσθαι Ι. – δοκοῦσι G. —  $^3$  καὶ om. Lind. —  $^4$  ἐς om. EH. – εἰς IJΚ. – δυσθετεῖ EHΙΚΙ. – φλυαρέει (H, al. mann, erat prius η) IJΚ. —  $^5$  καὶ om. EH. – ἀποφύγη J. – ώς om. EFGHIK, Ald. – ἐκρυγγάνει pro ὑγ. EHP'Q', Lind. – ὑπεκφυγγάνει θ. – ἐρράξαντα vulg. – ἐρρύξαντας G, Ald. – ἐριύξαντας III. – ἐρύξαντας Ε. – ἐρίταντας J. – ἐρυίξαντας Κ. – ἐρείξαντα Foes in not., Lind., Mack. – ἐρίταντα 0. – τὰς om. GHIJ, Ald. – κάγχρυς L. – κάχρους Lind. – κέγχρυς FG. – κέγχρυς JK. – Gal. Gl. : κάχρυς ρίζαν, τῆς λιβανωτίδος ὅταν δὲ πληθυντικῶς εἰτη τὰς κάχρυς, τὰς πεφρυγμένας κριθάς ἀκουστέον. —  $^6$  σὺν om. Ald. – ἐπὶ pro σὸν Lind. – καὶ (τὰ φύλλα pro καὶ EFGH, I σύλα, Jkθ) ἀποδρέχοντα vulg. – J'ai supprimé le καί. – καὶ (καὶ om. EFGIJKθ, Ald., Frob.) ἀπηθένντα (ἀπηθέοντα EFGIJKθ, Ald., Frob.) Μακλ νulg. – μελίκρητα FG. –

#### LIVRE DEUXIÈME.

libre, il prendra un lavement émollient. La maladie dure longtemps, et, quand elle doit quitter, elle ne quitte qu'à la longue; sinon, elle ne finit qu'avec le malade.

67. (Fièvre.) Fièvre dite meurtrière : il y a fièvre et frisson; les sourcils semblent un poids; la tête est douloureuse. Le malade vomit de la salive chaude et beaucoup de bile; parfois il va par le bas. Les veux sont à l'étroit dans leurs régions. De la douleur se fait sentir au cou et aux aînes. Le malade est très-faible et délire. Il meurt le septième jour ou même plus tôt; s'il passe ce terme, il guérit d'ordinaire; la maladie est dangereuse. En ce cas on fera des applications réfrigérantes sur les viscères et sur la tête; on prendra de l'orge grillée, on la broiera avec sa balle, on fera digérer, on passera l'eau, on fera avec cela du mélicrat, et on le donnera coupé d'eau. On ne fera prendre au malade ni aliment ni potage pendant sept jours, à moins qu'on ne le juge faible; s'il est faible, on donnera un peu de décoction d'orge froide et légère, deux fois par jour, et on fera boire de l'eau par-dessus. Quand sept jours sont passés et que la sièvre tombe, on fera prendre en eclegme du panic. Le soir on donnera de la courge ou des bettes en petite quantité, et, par-dessus, du vin blanc coupé, jusqu'à ce qu'il atteigne neuf jours. Puis le malade usera de très-peu d'aliments, prenant à son déjeuner du panic. Tant qu'il y aura douleur et fièvre, il ne prendra pas de bain; mais après, il se lavera avec beaucoup d'eau chaude. Si le ventre n'est pas libre, on lui prescrira un lavement émollient ou des suppositoires. Quand le malade est fort, introduisez dans les narines un errhin émollient, et évacuez par le bas; puis faites prendre du lait d'ânesse.

ρύφημα EGIIIK, Ald.— <sup>3</sup> ἄχρις om., restit. al. manu H.— τοι pro σοι Mack.
– ἤν δ΄ ἀπθενἢς ἢ ΕΗΚ (Q'0, δέ).—πτισσ. Ε.— <sup>8</sup> καὶ om. ΕΓGΗΙΚ, Ald.— Post δὲ addunt α! GHIJK, Ald.—μεθῆ om. ΕΡ'.—εἰς J.—κολοκύντην ΕGΙΙΙΚ, Ald., Frob., Lind.— ὁλίγα διδόναι 0.— <sup>9</sup> ἐνατ. ΗΚ.—διαχρήσθω ΕΠΡ'Q'0, Mack.—χρήσθω vulg.— <sup>10</sup> ἔχει J.—λούσθω μἢ πολλῶ θ.— δ' ΕΠ.— ὑποχωρέε ι vulg.— ὑποχωρέη ΕGΙΙΙΚ, Ald., Frob.— "δ' ΕΠ.— Ισχύη J.

- 68. ¹Πελίη νοῦσος · πυρετὸς ²ἴσχει ξηρὸς καὶ φρὶς ἄλλοτε καὶ ἀλλοτε, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγέει, καὶ τὰ σπλάγχνα ὀδύνη ³ἔχει, καὶ ἐμέει χολὴν, καὶ ὅταν ἡ ὁδύνη ἔχῃ, οὐ δύναται ἐνορῷν, ἀλλὰ βαρύνεται καὶ ἡ γαστὴρ σκληρὴ γίνεται, καὶ ἡ χροιὴ πελιονὴ, καὶ τὰ χείλεα καὶ τῶν ὀρθαλμῶν τὰ λευκὰ πελιονὰ, καὶ ἔξορῷ ὡς ἀγχόμενος · ἐνίστε καὶ τὴν χροιὴν μεταβάλλει, καὶ ἐκ πελιονοῦ ὑπόγλωρος γίνεται. Τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν καὶ κάτω καὶ ἄνω, ⁴καὶ ὑποκλύζειν, καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀποκαθαίρειν, καὶ θερμῷ ὡς ἤκιστα λούειν, ἑἀλλὰ ἐπὴν λούηται, είληθερεῖν, καὶ ὀβρὸν τὴν ὥρην καὶ γάλα ὄνου πιπίσκειν, καὶ σιτίσισιν ὡς μαλθακωτάτοισι χρῆσθαι καὶ ψυχροῖσιν, ἀπεχόμενον τῶν δριμέων καὶ <sup>6</sup>τῶν άλμυρῶν · λιπαρωτέροισι οὲ καὶ γλυκυτέροισι καὶ πιστέροισι χρήσθω. <sup>6</sup>Η <sup>7</sup>οὲ νοῦσος ὡς τὰ πολλὰ συναποθυήσκει τῷ κάμνοντι.
- 69. <sup>8</sup> Νοῦσος ἐρυγματώδης · δδύνη λάζεται δξέη, καὶ πονέει ἰσχυρῶς, καὶ ριπτάζει αὐτὸς έωυτὸν, καὶ βοᾶ, καὶ ἐρεύγεται θαμινὰ, καὶ ἐπὴν ἀπερύγη, δοκέει ράων εἶναι πολλάκις δὲ καὶ χολὴν ἀπεμέει δλίγην ὅσον βρόχθον · καὶ δδύνη λαμβάνει ἀπὸ τῶν σπλάγχνων ἔς τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὴν λαπάρην, καὶ ἐπὴν τοῦτο γένηται, ράων δοκέει εἶναι, καὶ ἡ γαστὴρ φυσᾶται καὶ <sup>10</sup> σκληρὴ γύνεται καὶ ψοφέει, καὶ ἡ φῦσα οὐ διαχωρέει οὐδὲ ὁ ἀπόπατος. Τοῦτον ἢν δδύνη ἔχη, λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ χλιάσματα προστιθέναι · ὅταν <sup>11</sup> δὲ ἐν τῆ γαστρὶ ἡ δδύνη ἦταὶ ἡ φῦσα, ὑποκλύζειν, καὶ τῆς λινοζώστιος ἑψῶν τὸν χυλὸν ξυμμίσγειν τῆς πτισάνης τῷ χυλῷ, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον
- ¹ II. v. om. H.- νοῦσος om. θ. Comparez le passage parallèle d'Euryphon dans les Sentences cuidiennes, Gal., t. XVII a , p. 888 : Πελιάς πυρετὸς ἴσγει καὶ βρεγμὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὴν κεφαλὴν άλγέει, καὶ τὰ σπλάγχνα όδύνη ἴσχει, καὶ ἐμέει χολήν, καὶ ὅταν όδύνη ἔχη, ἐνορᾶν οὐ δύναται, ότι βαρύνεται, καὶ ἡ γαστὴρ ξηρὴ γίνεται καὶ ὁ χρὼς πέλιος ἄπας, καὶ τὰ χείλεα οἶά περ μόρα τρώξαντι καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ πέλια, καὶ έξορᾶ ώσπερ ἀπαγχόμενος, ότὲ δὲ ἦσσον τοῦτο πάσχει καὶ μεταθάλλει πολλάχις. - 2M. Ermerins, Hipp. liber de Diæta in acutis, Lugd. Bat., 1841, p. 100, propose de lire ίσχει καὶ βρυγμός άλλοτε καὶ άλλοτε. - ὁδύνην GIJ K. — 3 ἔχη J. – καὶ ἐμ.. χολήν om. θ. – ἀνορᾶν vulg. – ἐνορᾶν FGLθ, Vaticani Codd., Ald., Gal. in cit. ib. - ξηρά pro σκληρή Gal. ib. - χρόα Gal. ib. χρόαν Gal. ib. — 4 καὶ om. ΕΡ'Q'θ, Mack. — 5 ἀλλὰ (ἀλλ' θ. Mack) καὶ (καὶ om. ΕΗθ. Mack) έπην vulg. - είληθερεῖν vulg. - έλιθερεῖν ΙΙ. - είλιθερεῖν ΕΚ. - είλειθερεῖν θ, Mack. - ὸρὸν, al. manu ὀρρὸν Η. - ώραν vulg. - ώρην ΕΗΙΚ, Mack. — 6 τῶν om. GIJK. – δὲ καὶ γλ. om. J. – καὶ π. om. K. – πιωτέροισι G II, Ald., Frob. — 7 δέ om. ΕΗ. - τω κ. om. ΕΗθ. — 8 ν. om. ΕΗΙΙθ. - έρ. ν.

68. (Fièrre.) Maladie livide: il y a une fièvre sèche et, de temps à autre, des frissons. La tête est douloureuse. Le malade souffre dans les viscères; il vomit de la bile, et, quand la douleur existe, il ne peut voir, mais il est appesanti. Le ventre se resserre. La peau devient livide, ainsi que les lèvres et le blanc de l'œil, et il a l'apparence de la strangulation. Quelquefois la couleur change, et de livide elle devient jaunâtre. A ce malade on administrera un médicament qui évacue par le bas et par le haut; on fera prendre des lavements; on purgera la tête. Il se lavera très-peu avec l'eau chaude; mais, après s'être lavé, il s'échauffera au soleil et boira, dans la saison, du petit lait et du lait d'ânesse. Il usera d'aliments très-émollients et froids, s'abstenant des choses âcres et salées; ses aliments seront assez huileux, doux et gras. La maladie, d'ordinaire, ne finit qu'avec le malade.

69. (Maladie flatulente.) Maladie ructueuse: une douleur aiguë se fait sentir, le malade souffre beaucoup; il a de la jactitation, il crie; il a de fréquentes éructations, et, après les éructations, il se sent plus à l'aise. Souvent aussi il vomit une gorgée de bile. La douleur, partant des viscères, gagne le bas-ventre et les flancs; à ce point, il se sent mieux; le ventre se météorise, devient dur, fait du bruit; ni gaz ni selles ne sont rendus. Ce malade, quand il y a douleur, sera lavé avec beaucoup d'eau chaude; on lui fera des applications chaudes. Mais quand la douleur est dans le ventre ainsi que le météorisme, il prendra un lavement; on fera cuire de la mercuriale, on en mélera la décoction à la décoction d'orge, et, pardessus, il boira du vin doux coupé d'eau. Il ne prendra pas

Κ. – έρρυγματώδης G. – Gal. Gl.: έρυγματώδης, ή έρυγμῶν ἀπεργαστική νόσος, ή πνευματούσα. – όξείη vulg. – όξέη EHIJK, Ald., Lind. – έρρεύγεται G. —  $^9$  έπην B. –  $^7$  νulg. – έάν EH. –  $^4$ ν IJK. – ἀπερυγή vulg. – ἀπερρυγή G9, Ald., Froh. – ἀπερυγέ L. – βρόγχον  $^{11}$ Κ. – νειέρην vulg. – νεαίρην Mack. – νειαρήν Lind. – νειαίρην  $^{12}$ Κ. – νειαρήν  $^{13}$ Κ. – νειαρήν  $^{14}$ Κ. – νειαρήν  $^{16}$  σχηρή  $^{16}$  σχηρή (sic)  $^{16}$ Ε. –  $^{16}$  οπ.  $^{17}$   $^{17}$ ΕΗ. –  $^{18}$   $^{18}$  ΕΗ. –  $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$ 

πινέτω δὲ ἔξ ήμέρας, ἐχ νυχτὸς στέμφυλα βρέχων γλυχέα, τὸ ὕὸωρ τὸ ἀπὸ τούτων· ἢν δὲ μὴ ἔχη στέμφυλα, μέλι χαὶ ὅξος ἐφθόν· ἐπὴν οὲ τῆς δοὐνης ¹ ἀποχινήση, φαρμάχω χάτω τὴν χοιλίην χαθαίρειν· σιτίοισι δὲ χρήσθω μαλθαχοῖσι χαὶ ² ὑποχωρητιχοῖσι, χαὶ θαλασσίοισι μαλλον ἢ χρέασι, χρέασι δὲ ὀρνιθείοισι χαὶ μηλείοισιν ἐφθοῖσι, χαὶ τεῦτλα χαὶ. ³ χολοχύνθην, τῶν δ' ἄλλων ἀπέχεσθαι. Ἡ δὲ νοῦσος ὅταν μὲν νέον λάδη, χρόνω ἐξέρχεται· ἢν δὲ πρεσδύτερον, συναποθνήσχει.

70. \*Νοῦσος φλεγματώδης λάζεται μὲν <sup>5</sup> καὶ ἄνδρα, μᾶλλον δὲ γυναῖκα· καὶ παχείη μέν ἐστι καὶ εὔχρως, δδοιπορέουσα δὲ ἀσθενέει, μάλιστα δὲ ἐπὴν πρὸς αἶπος ἔη· καὶ πυρετὸς λεπτὸς λαμβάνει, ἐνίοτε καὶ πνίγμα· καὶ <sup>6</sup> ἀπεμέει μὲν, ὅταν ἄσιτος ἢ, χολὴν <sup>7</sup> καὶ ὅταν πολλά, πολλάκις δὲ καὶ ὅταν φάγη, τοῦ δὲ σιτίου οὐδέν· <sup>8</sup> καὶ ὅταν πονήση, δουνᾶται ἄλλοτε ἄλλη τὸ στῆθος καὶ τὸ μετάφρενον, καὶ καταπίμπλαται πομφῶν ὡς ὑπὸ κνίδης. Τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν, καὶ <sup>9</sup> ὀβρὸν καὶ γάλα ὄνου πινέτω· ἢν δὲ ὀβροποτέη, προπῖσαι τάρμακον κάτω ὡς πλείστας ἡμέρας· καὶ ἢν ἀπολήγη τῆς <sup>10</sup> ὀβροποτίης, μεταπιέτω γάλα ὄνειον· ἐπὴν δὲ πίνη, σιτίων μὲν ἀπεχέσθω· οἶνον δὲ πινέτω ὡς ἤδιστον, <sup>11</sup> ἐπὴν παύσηται καθαιρόμενος· ἐπὴν οἴνον δὲ πινέτω ὡς ἤδιστον, <sup>12</sup> ἐπὴν παύσηται καθαιρόμενος· ἐπὴν αιτίψ ὡς μαλθακωτάτψ χρήσθω καὶ ἐλαχίστψ· ἀπεχέσθω δὲ πιόνων καὶ γλυκέων καὶ ἐλαιηρῶν· καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, μάλιστα τοῦ

<sup>1</sup> Άποχενώσηται Foes in not., Mack. - D'après Mack, αποχενώσηται est la leçon de θ; mais je crains bien qu'il ne se trompe, ayant pris la conjecture de Foes pour la leçon du ms. de Vienne; il lui arrive plus d'une fois de faire de pareilles confusions. Il serait bien étonnant que Foes eût ainsi deviné la leçon de 6. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien à changer. On trouve ἀποχινέω avec le sens neutre; voy, le Suppl, au Dict, de Schneider. —  $^{2}$  diagmostinotoi  $\theta$ . —  $^{3}$  nodonúvtyv EGHIJK, Ald., Frob., Lind. — 4 v. om. EHIJKθ. — 5 τον pro καὶ Ε. – καὶ om. Κ. – προσέπος GIJ. – ἔπος vulg. – ἔπος Η. – αἶπος Εθ, Mack. – ἢπος L, Lind. – πνῖγμα Η. —  $^6$ ἀπεμέειν θ. - μέν om. HIJKθ. - όταν om. J. - Post γολήν addit πολλήν θ. -- γκαί om., et σίαλα πολλά ponit post φάγη Lind. — 8 καί om. FGI. - όδυνᾶται καί (καὶ om. ΕΗΚΟ', Mack) ἄλλοτε (ἄλλοτ' ΕΗΚ) vulg. - πολφών ΕΕGΙΙΙΙΚΙθ, Ald., Lind. - Gal. Gl. : πομφοὶ, ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώδεις τε ἄμα καὶ πλαδαραί καὶ ἐνερευθεῖς. Cette mêmc glose se trouve à la marge de E, sauf qu'il y a πολφοί. Le Gl. d'Erot. a, p. 314 : πολφοί, βολδοί, ώς Μεταγένης φησὶ, βαφανίδος, ἀμύλου, λεχύθων, χαρύων, ζωμοῦ, πολφῶν, οἴνου,

d'aliment jusqu'à ce que la douleur se soit relâchée. Il boira pendant six jours l'eau de marc de raisin doux; ce marc aura trempé la nuit dans l'eau; si on n'a pas de marc, il prendra du miel et du vinaigre cuits. La douleur ayant été mise de côté, il prendra un médicament qui évacue par le bas; il usera d'aliments émollients et relâchants, poissons de mer plutòt que viandes, et, pour viande, volaille et mouton bouillis, bettes, courge; il s'abstiendra du reste. La maladie, quand elle prend jeune, s'en va avec le temps; si elle prend un vieillard, elle ne finit qu'avec lui.

70. (Maladie phlegmatique.) Maladie phlegmatique : elle attaque les hommes, mais de préférence les femmes. La femme a de l'embonpoint et bon teint; mais, marchant, elle se sent faible, surtout si elle monte une côte. Il y a une fièvre légère, parfois de l'étouffement. De la bile et une pituite abondante sont rendues à jeun, et, souvent aussi, après le repas; mais aucune parcelle d'aliments n'est revomie. Dans la fatigue, de la douleur est ressentie tantôt dans un point tantôt dans un autre de la poitrine et du dos. Le corps se remplit de papules comme par l'ortie. On fera boire un médicament, évacuant On prescrira le petit lait et le lait d'ânesse. En donnant le petit lait, on administrera préalablement pendant le plus de jours qu'on pourra un évacuant par le bas. Quand on cessera le petit lait, on donnera le lait d'ânesse; après le lait, on défendra les aliments, mais on prescrira un vin très-doux, quand la purgation est finie. Le lait d'ânesse étant terminé, on recommandera pour déjeuner le panic, pour le soir des aliments très-émollients et en très-petite quantité. On défendra les aliments gras, doux, huileux. De temps en temps, surtout en

χο) οχόνθης: ο! δὲ βρῶμά τι πολτῶδες εἴναι. Dans le fait, nos mss. laissent sans appui la leçon πομφών.— ο όρον, al. mann ὁρρὸν ΙΙ. – ὀρροποτέη GΙ. - ὀροπι al. mann ὁρρ ΙΙ. – ὁροποτέης J. – προπίσαι τυίς. – προπίσαι Η. – πρ.... ὀρροποτίης οιυ. J. — ιο ὀρροπωτέης G. – ὀροπ., al. mann ὀρρ ΙΙ. – ὁρροποτίης Ι. – ὁρροποτίης Ι. – ὁρροποτίης Ι. – ὁροποτίης Ι. – ὁροποτίης Lind. — ιι ἔστ' ἄν Κ'. — ιι δὲ οιυ., restit. al. mann Η. – ἀριστιζέτω τυίς. – ἀριζάσθω (sic) ΙΙ. – ἀριστιζέσθω ΕΚθ. – ἐς θ. – ἐς οιυ. τυίς.

ως ήκιστα λούσθω, <sup>1</sup> άλλὰ είληθερεέτω. Ἡ δὲ νοῦσος συναποθνή-Χειμώνος, ἀπεμεέτω τῷ φακίῳ, λάχανα προτρώγων καὶ θερμῷ

- 71. 2 Φλέγμα λευχόν ο οίδεει άπαν το σώμα λευχώ οἰδήματι, καὶ ή γαστήρ παγέη ψαυομένη, καὶ οί πόδες καὶ οί μηροὶ οἰδέουσι καὶ αί χνημαι και ή όσγη, και άναπνει άθρόον, και το πρόσωπον ένερευθές, καὶ τὸ στόμα ζηρὸν, καὶ δίθα ἴσγει, καὶ ἐπὴν φάγη, τὸ πνεῦμα πυχνόν ἐπιπίπτει: οὖτος τῆς αὐτῆς ἡικέρης <sup>8</sup>τοτὲ ικὲν ῥάων γίνεται, τοτε δε κάκιον ἴσγει. Τούτω ήν μεν ή γαστήρ ταραγθή αὐτομάτη άργομένης της νούσου, έγγυτάτω ύγιλς γίνεται ήν δέ μή ταραγθή, φάρμακον διδόναι κάτω, ύφ' οδ ύδως καθαρεῖται, καὶ θερμῷ μὴ λούειν, καὶ πρὸς τὴν αἰθρίην κομίζειν, καὶ τὴν ὄσγην \* ἀποτύπτειν, ξπλν πίμπρηται σιτίοισι δε γρήσθω άρτω καθαρώ ψυγρώ καλ τεύτλω καὶ σκορπίοισιν έφθοῖσι <sup>8</sup> καὶ σελάγεσι καὶ κρέασι πετριμμένοισι μηλείοισιν έφθοϊσι τῷ δὲ ζωμῷ ὡς ἐλαγίστῳ, καὶ ψυγρὰ πάντα, καὶ <sup>6</sup>μή γλυχέα μηδέ λιπαρά, άλλά τετριμμένα και όζεα και δριμέα, πλήν σχορόδου ή χρομύου ή πράσου . όρίγανον δέ καλ θύμδρην πολλήν έσθίειν, καὶ οἶνον ἐπιπίνειν οἰνώδεα, καὶ δέοιπορέειν πρὸ τοῦ σιτίου. \*Ην δ' δπὸ των φαρμάκων οἰδίσκηται, κλύζειν, καὶ τῷ σιτίῳ πιέζειν καὶ περιπάτοισι καὶ ἀλουσίη · φάρμακα δὲ ὡς ἐλάγιστα δοῦναι, άνω δὲ μηδ' ἔμπροσθεν ἢ τὰ οἰδήματα κατέλθη ἐς τὸ κάτω: ἢν δε ζαγνού <sup>8</sup>ήδη εόντος πνίγμα εν τοῖσι στήθεσιν εγγίνηται, ελλεβορον όὸς πιέειν, καὶ τὴν κεφαλὴν καθῆραι, κάπειτα κάτω πίσαι. Ἡ όὲ νοῦσος μάλιστα διακρίνει ἐν οὐδενί.
  - 72. Φροντίς θνούσος χαλεπή: δοκέει ἐν τοῖσι σπλάγχνοισιν εἰναι
- ' Άλλὰ καὶ (καὶ οπ. Ηθ) vulg. εἰληθερεέτω vulg. εἰληθερέτω GIJ. εἰληθερείτω EH. εἰλιθερείτω Κ. ἡ δὲ ν. συν. οπ. L. ² φλ. λ. οπ. Η. ³ δτὲ (bis) EHΚQ', Lind. τὸ μὲν, τὸ δὲ pro τοτὲ μὲν, τοτὲ δὲ FGIJ. ρᾶον Η. τούτω FIJKL, Lind., Mack. τούτων vulg. δ' ἡν Mack. καθαιρεῖται vulg. καθαρεῖται EHΙ. ' ἀποτέμνειν Κ'. πίμπληται Κ'. πίμπρηται est dans le sens d'être tumέβε. χρῆσθαι HJΚ. τεύτλοις LQ', Lind., Mack. τεύτλοις EHΚθ. τεῦτλα IJ. καὶ ἰχθύσι (ἰχθ. οπ. EHΚθ, Lind.) σκορπίοισιν vulg. ⁵ καὶ... έφθοῖσι θ. καὶ... έφθοῖσι οπ. vulg. 6 μὴ οπ. θ. άλυκέα (sic) GIJ. άλικέα L. τετρυμμένα ΕΗ. κρομμύου Ε, Lind., Mack. θρύμβην G, Ald. θύμβραν EHΚ. ἢ τοῦ φαρμάχου vulg. τῶν φαρμάχων HΚQ'θ, Lind., Mack. οἰδίσκεται vulg. οἰδίσκηται ΕΙΙΚ. ἀλουσίησι θ. κατέλθη ΕΗΚ. κατέλθοι vulg. - ἢ ἢδη οπ. ΕΚ. πνίγμα Η. ἔγγίνηται Ε. ἔγγίνεται vulg. ἐλλ. ΙΚ, Ald., Lind., Mack. κάπιτα J. πῖσαι Ε. ἔγγίνεται vulg. ἐλλ. ΙΚ, Ald., Lind., Mack. κάπιτα J. πῖσαι Ε. –

hiver, on fera vomir par la décoction de lentilles, en faisant manger d'abord des herbes. Très-peu d'eau chaude, mais l'in-solation. La maladie ne finit qu'avec la vie.

- 71. (Leucophlegmasie.) Phlegme blanc : tout le corps est pris d'un œdème blanc. Le ventre, au toucher, est épais. Les pieds, les cuisses, les jambes et les bourses se tuméfient. La respiration est fréquente. Le visage est rouge, la bouche sèche, la soif intense. Après le repas, la respiration se précipite. Un tel malade, dans la même journée, est tantôt mieux, tantôt plus mal. En ce cas, si le ventre se dérange spontanément au début de la maladie, il est très-près de guérir (Aph. VII, 29; Coa. 472). S'il n'y a point de dérangement, on donnera un purgatif qui évacue l'eau. On ne lavera pas à l'eau chaude. On exposera le malade à l'air. On fera des mouchetures aux bourses, quand elles sont tuméfiées. Pour aliments, le malade usera de pain pur et froid, de bettes, de scorpènes bouillies, de poissons mous et de viandes de mouton hachées bouillies; trèspeu de bouillon; tout froid; rien de doux, rien d'huileux; tout haché, acide et àcre, excepté l'ail, l'oignon ou le porreau; il mangera beaucoup d'origan et de sarriette; par-dessus, il boira du vin généreux, et il marchera avant le repas. Si la tuméfaction augmente par les évacuants, on administrera des lavements; on le desséchera par la diète, par les marches, par l'abstention des bains. On donnera très-peu d'évacuants, et aucun évacuant par le haut avant que l'œdème ne descende en bas. Si, le dégonslement étant déjà opéré, il survient de l'oppression dans la poitrine, donnez à boire de l'hellébore, et purgez la tète; puis faites boire un remède qui évacue par le bas. Cette maladie ne se juge presque chez personne.
- 72. (Hypocondrie.) Souci, maladie difficile : le malade semble avoir dans les viscères comme une épine qui le pique; l'anxiété le tourmente; il fuit la lumière et les hommes, il

πίσαι vulg. — ° ν. χ. οιιι. (Η, restit. al. manu) θ. – κακή Ε. – οξον ΕΗ Κθ, Mack. – οξη (sic) J. – οξη vulg. – άκανθες (sic) FGJ. – άκανθαν Κ. – άσση GIJK.

οξον άχανθα καὶ χεντέειν, καὶ ἄση αὐτὸν λάζεται, ¹καὶ τὸ φῶς φεύγει καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸ σκότος φιλέει, ²καὶ φόβος λάζυται, καὶ ³αἱ φρένες οἰδέουσιν ἐκτὸς, καὶ ἀλγέει ψαυόμενος, καὶ φοβεῖται, καὶ δείματα όρῷ καὶ ὀνείρατα φοβερὰ καὶ τοὺς τεθνηκότας ἐνίοτε 'καὶ ἡ νοῦσος 'ἐνίοτε τοὺς πλείστους λαμβάνει τοῦ ἢρος. Τοῦτον πιπίσκειν έλλέβορον, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν τῆς κεφαλῆς 5κάτω πῖσαι φάρμακον, καὶ μετὰ ταῦτα πίνειν γάλα ὄνου 'καὶ διαχωρητικοῖσι δὰ χρῆσθαι ὡς ἐλαχίστοισιν, ἢν μὴ ἀσθενὴς ἢ, <sup>6</sup>καὶ ψυχροῖσι μηδὲ γλυκέσι · μηδὲ θερμῷ λούσθω, μηδὲ οἶνον πινέτω, ἀλλὰ μάλιστα μὲν ὕὸωρ ·εἰ δὲ μὴ, οἶνον ὑδαρέα · μηδὲ γυμναζέσθω, μηδὲ περιπατείτω. Ταῦτα ποιέων ἀπαλλάσσεται τῆς νούσου χρόνῳ · ἢν δὲ μὴ ἐπιμελήση, ξυναποθνήσκει.

73. Μέλαινα <sup>9</sup>νοῦσος · <sup>10</sup> μέλαν ἐμέει οἶον τρύγα, ότὲ μὲν αίματῶσες, ότὲ δὲ οἶον οἶνον τὸν δεύτερον, ότὲ δὲ οἶον πολύπου <sup>11</sup> θολὸν, ότὲ δὲ οῆον πολύπου <sup>11</sup> θολὸν, ότὲ δὲ οῆον πολύπου <sup>11</sup> θολὸν, ότὲ δὲ δριμὸ οῖον ὅζος, ότὲ δὲ σίαλον καὶ λάπην, ότὲ δὲ χολὴν χλωρήν · καὶ <sup>12</sup> ὅταν μὲν τὸ μέλαν τὸ αίματῶδες ἐμέη, δοκέει οἷον φόνου ὅζειν, καὶ ἡ φάρυγξ καὶ τὸ στόμα καίεται ὑπὸ τοῦ ἐμέσματος, καὶ τοὺς ὀδοόντας αίμωδιᾶ, καὶ τὸ ἔμεσμα τὴν γῆν αἴρει, καὶ ἐπὴν ἀπεμέση, δοκέει ράων εἶναι ἐπ' ὀλίγον · καὶ οὐκ <sup>13</sup> ἀνέχεται οὐτ' ἄσιτος ὢν οὐτε πλέον βεβρωκὸς, ἀλλ' <sup>11</sup> ὁκόταν μὲν ἄσιτος ἢ, τὰ σπλάγχνα μύζει, καὶ τὰ σίαλα ὀξέα · ὅταν δέ τι φάγη, βάρος ἐπὶ τοῖσι σπλάγχνοισι, καὶ τὸ πλευρὰ ἔχει <sup>15</sup> ὁδύνη, καὶ πυρετὸς βληχρὸς, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγέει,

' Καὶ.... φιλέει om., restit, al. manu sine καὶ τὸ ante φῶς, sine τοὺς, sine τὸ ante σκότος  $E. - ^2 x.$  φ. λ. om. EP'. - λάζυται, al. manu ε H. - λάζεται vulg.  $- ^3$  οἱ E. - δήματα  $J. - ^4$  Je pense que cet ἐνίοτε doit être supprimé et qu'il a été répété par erreur à cause de l'ἐνίοτε qui précède immédiatement. Comme il est dans tous nos mss., et qu'il influe sur le sens, je n'ai pas osé le retrancher. - λαμβάνει τοὺς πλείστους <math>E. - ἐλλ. HIJK, Ald., Lind., Mack.  $- ^5 καταπίσαι$  J. - πίσαι vulg. - πίσαι  $H. - ^6 καὶ$  om.  $6. - ^7 καὶ$  om.  $6. - ^7 καὶ$  om.  $6. - ^8 καὶ$  om.  $6. - ^6 ερμολούσθω$  vulg. - λούσθω θερμῶ EHKQ'. - θερμῶ λούσθω θ. Mack. <math>- θερμολουτεέτω Lind. - Lobeck, Phryn. Ecl., p. 573, approuve θερμολουτεέτω; mais cette leçon est une conjecture, et il n'y a aucune raison de la préférer à une bonne leçon donnée par des mss. - περιπατεέτω Lind.  $- ^9 ν.$  om. (H. restit, al. manu) θ. - Gal. Gl. : μέλαινα, λέγεταί τε καὶ ἡ νόσος οὕτως ἀπὸ μελαίνης χολῆς συνισταμένη.  $- ^{10}μέλαν$ , al. manu μέλαιναν H. - μέλαιναν vulg.  $- ^{10}$  Galien

aime les ténèbres; il est en proie à la crainte; la cloison phrénique sait saillie à l'extérieur; on lui sait mal quand on le touche; il a peur; il a des visions effrayantes, des songes asserux, et parsois il voit les morts. La maladie attaque d'ordinaire au printemps. A ce malade on sera boire l'hellébore, on purgera la tête; et, après la purgation de la tête, on donnera un médicament qui évacue par le bas. Ensuite on prescrira le lait d'ûnesse. Le malade usera de très-peu d'aliments, s'il n'est pas faible; ces aliments seront froids, relâchants, rien d'âcre, rien de salé, rien d'huileux, rien de doux. Il ne se lavera pas à l'eau chaude; il ne boira pas de vin; il s'en tiendra à l'eau; sinon, son vin sera coupé. Point de gymnastique, point de promenades. Par ces moyens, la maladie se guérit avec le temps; mais, si elle n'est pas soignée, elle finit avec la vie.

73. (Maladie noire ou melæna.) Maladie noire: le malade vomit des matières noires comme de la lie, tantôt sanguino-lentes, tantôt semblables à de la piquette, tantôt à l'encre de la sèche, tantôt âcres comme du vinaigre, tantôt salive et pituite, tantôt bile jaune; et, quand c'est le noir sanguinolent qu'il vomit, les matières exhalent une odeur de sang, la gorge et la bouche sont brûlées par le vomissement, les dents agacées, et ces matières tombant à terre y font effervescence. Après le vomissement, il se sent mieux pour un peu de temps. Ètre à jeun ou avoir bien mangé lui est également insupportable; est-il à jeun? les viscères gargouillent, et la salive est acide; a-t-il mangé? il éprouve de la pesanteur dans les viscères, il lui semble qu'on lui perce avec des aiguilles la poitrine et le dos; il y a dou-

paraît avoir lu ici δλον; car on trouve dans son Gl.: δλον, τὸ μέλαν τῆς σηπίας.— 12 ὅτε J.- Post μέλαν addunt καὶ ΕΗJΚL, Lind. - ἐμέει ΗJΚ.- κάρυξ Gl. - αῖρει Mack.— 13 ἀνέχεται θ, Lind., Mack. - ἀχθεται vulg. - ὧν οπ. ΕΗΚθ. - ούθ' ὁπόταν (όκόταν Ρ'θ) πλέον βεβρώκη (Ε, al. manu βεβρωκὸς ἢ) (Η, al. manu βεβρωκὸς) (Κ, βεβρωκὸς) (Ρ'Ϣ, βεβρωκὸς ἔη) θ.— 13 ὁπ. ΕΘΗΙJΚ, Ald. - γραφείοισι vulg. - ἐκγείοισι FG. - γραφείοισι θ. - κεντῆσθαι vulg. - κεντεῖσθαι ΗΚ, Mack. - κεντᾶσθαι Ε.— 13 ὀδύνην Κ. - ὀρὸν, al. manu ὀρρὸν Η.

καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐχ ὁρᾳ, καὶ τὰ σκέλεα βαρέα, καὶ ή χροιὴ μέλαινα, καὶ μινύθει. Τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν θαμὰ καὶ ὀβρὸν καὶ γάλα τὴν ὅρην, καὶ σιτίων ἀπέχειν γλυκέων καὶ ἐλαιηρῶν καὶ τόνων, καὶ χρῆσθαι ὡς ψυχροτάτοισι καὶ ὑποχωρητικωτάτοισι, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν, καὶ μετὰ τὰς φαρμακοποσίας τὰς ἄνω ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ αἵματος ἀφιέναι, ἢν μὴ ¹ ἀσθενὴς ἦ. ἢν οὲ ἡ κοιλίη μὴ ὑποχωρέῃ, ὑποκλύζειν μαλθακῷ κλύσματι, καὶ θωρηξίων ἀπέχεσθαι καὶ λαγνείης. ἢν οὲ ² λαγνεύῃ, νῆστις πυριᾶσθαι· καὶ τοῦ ἡλίου ἀπέχεσθαι, μηδὲ γυμνάζεσθαι πολλὰ, μηδὲ περιπατέειν, μηδὲ θερμολουτέειν, μηδὲ ὸριμέα ἐσθίειν μηδὲ άλυκά. Ταῦτα ³ποιέειν, ⁴καὶ ἄμα τῇ ἡλικίῃ ἀποφεύγει, καὶ ἡ νοῦσος καταγηράσκει σὺν τῷ σώματι· ἢν δὲ μὴ μελεδανθῆ, συναποθνήσκει.

74. "Αλλη μέλαινα δνούσος δυπόπυβρος καὶ ἰσχνὸς καὶ τοὺς ορθαλμοὺς ὑπόχλωρος γίνεται, καὶ λεπτόδερμος καὶ ἀσθενὴς τελέθει το σώμο δὰ ἀν Χρόνος πλείων ἢ, ἡ νοῦσος μᾶλλον πονέει καὶ ἐμέει πᾶσων ὅρην οἶον σταλαγμὸν ὀλίγον κατὰ ὁύο βρόχθους, καὶ πὸ σιτίον θαμινὰ, καὶ σὺν τῷ σιτίῳ Χολὴν καὶ φλέγμα, καὶ μετὰ τὴν ἔμεσιν ἀλγέει τὸ σῶμα πᾶν, ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὶν ἐμέσαι καὶ φρίκαι λεπταὶ καὶ πυρετὸς ἴσχει, καὶ πρὸς τὰ γλυκέα καὶ ἐλαιώδεα μάλιστα ἐμέει. Τοῦτον καθαίρειν Χρὴ φαρμάκοισι δα καὶ κάτω καὶ ἀνω, καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὁνου, καὶ σιτίοισι Χρῆσθαι ὡς μαλθακωτάτοισι καὶ ψυχροῖσιν, ἰχθύσιν ἀκταίοισι καὶ σελάγεσι καὶ τεύτλοισι καὶ κολοκύντησι καὶ κρέασι τετριμμένοισιν, οἶνον δὲ πίνειν λευκὸν οἰνώδεα ὑδαρέστερον ταλαιπωρίη δὲ θὲν περιπάτοισι χρῆσθαι, καὶ μὴ θερμοτώδης μὲν οῦ, ζυγκαταγηράσκει δὲ.

<sup>&#</sup>x27; Άσθενήση θ.-δ' ΕΗΚ. - κοιλία, al. manu η Ε. - ὑποχωρίη (sic) Ε. - θωρίξιων Lind. - θοριξίων ΕΙ. - καθοριξίων pro καὶ θορ. J. - ² λαγνεύει J. - πουλλὰ G, Ald., Freb. - περιπατεῖν GIJ. - άλικὰ Κ. - ³ ποιέων θ. - ' καὶ οιι. (Η, restit. al. manu) θ. - νοῦσος εἰ (εἰ οιι. Ald.) καὶ (εἰ καὶ οιιι., Η restit. al. manu, θ) καταγηράσκει vulg. - ἐν pro σὑν θ. - ἢν δὲ (addit μἢ Η) μελανθῆ vulg. - Π faut prendre μἢ donné par Η, et lire μελεδανθῆ au lieu de μελανθῆ, faute dont il y a des exemples. - ⁵ν. οιι (Η, restit. al. manu) θ. - ⁵ ὑπόπνρρος θ, Foes in not., λὶακλ. - ὑπόπυρος vulg. - βρόγχθους 1. - 'τὸ οιι. J - ἐλαιώδεα ΕΗΙΚ. - ἐλαιώδη vulg. - ² καὶ • ιι. θ. - μεταπίσκεν (sic) Ald. - καὶ (καὶ οιι. ΕΓGΗΙΚΘ, Ald.) ἰχθύστν vulg. - ἀκταίοις θ. - κολοκύντοισι GIJ. - κολοκύντη, al. manu κολοκύντοισι Π. - τετρυμμένοισι

leur aux côtés, fièvre sourde, céphalalgie; les yeux ne voient pas; les jambes sont pesantes; la couleur est noire; et le malade maigrit. Dans ce cas, il prendra souvent un évacuant, du petit-lait et du lait dans la saison, il s'abstiendra des aliments doux, huileux et gras; il les prendra très-froids et très-relâchants. On purgera la tête; après les évacuations par le haut, on tirera du sang des bras, s'il n'est pas faible. Le ventre n'est-il pas libre? on prescrira un clystère émollient. Le malade s'abstiendra d'excès de vin et du coït. S'il use du coït, il prendra à jeun un bain de vapeur. Il se gardera du soleil, fera peu de gymnastique, ne se promènera pas, ne prendra pas de bains chauds et ne mangera rien d'âcre et de salé. Par ces moyens, et avec l'âge, le malade se sauve, et la maladie vieillit avec le corps; mais, si elle n'est pas soignée, elle abrége la vie.

74. (Autre maladie noire.) Autre maladie noire : le malade prend une teinte rougeâtre, il maigrit; ses yeux sont jaunâtres; la peau devient mince, et il s'affaiblit. Plus le temps passe, plus la maladie s'aggrave. Il vomit à tout moment quelques gouttes en deux gorgées; il vomit les aliments souvent, et, avec les aliments, de la bile et du phlegme. Après le vomissement il souffre dans tout le corps, et parfois même avant de vomir. Il a des frissons légers et de la fièvre. Ce qui le fait surtout vomir, ce sont les substances douces et huileuses. En ce cas, on évacuera par le bas et par le haut; après on prescrira le lait d'ânesse. Il usera d'aliments très-émollients et froids, poissons de rivage, poissons cartilagineux, bettes, courges, viandes hachées. Il boira du vin blanc généreux, assez coupé. Son genre d'exercice sera la promenade. Il ne prendra pas de bain chaud et se gardera du soleil. Voilà ce qu'il faut faire. La maladie n'est pas mortelle, mais elle suit jusque dans la vieillesse.

E (H, al. manu t), Frob.- τετριμένοισ: J.— ° ἐν οπι, restit. al. manu H.
- οὐ (Ε, al. manu οὖ) ΗΚ, Ald.- ξυγκαταγηράσκοι, al. manu ει Η.
ΤΟΜ. VII. 8

75. Σρακελώδης 1 τὰ ἄλλα μὲν τὰ αὐτὰ πάσχει, ἐμέει δὲ θρόμδους πεπηγότας χολῆς καὶ κάτω διμοίως, ἐπὴν τὰ σιτία ἀποπατήση. Δρᾶν δὲ χρὴ τὰ αὐτὰ ἄπερ ἐπὶ τῆς προτέρης ²ἐλέχθη, καὶ ὑποκλύζειν.

¹ Τὰ μὲν ἄλλα FHìLθ. – ταῦτα θ. — ² ἐλέχθη om. (H, restit. al. manu) θ.

#### LIVRE DEUXIÈME.

75. (Autre maladie noire; remarquez ici sphacélique employé dans un sens tout particulier, et comparez pour un emploi également particulier du mot sphacèle, le § 5 du Deuxième livre des Maladies.) Maladie sphacélique: le malade éprouve les mêmes accidents que dans le cas précédent; mais il vomit des grumeaux coagulés de bile; il en rend aussi par le bas quand il va à la selle. On fera comme il a été dit plus haut, et on prescrira des lavements.

FIN DU DEUXIÈME LIVRE DES MALADIES.

# ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

# DES MALADIES. LIVRE TROISIÈME.

### ARGUMENT.

Quoique ce Troisième livre des maladies commence par : J'ui parlé de toutes les fièvres, je vais maintenant parler du reste, cependant ce n'est pas la suite du Deuxième livre, où il n'est pas traité des fièvres spécialement; seulement cela indique que nous n'avons là qu'un fragment, et qu'il nous manque un traité dont les fièvres faisaient le sujet.

Ce Troisième livre est, jusqu'à un certain point, une autre rédaction du Deuxième livre des maladies. Les modes de traitement sont identiques; les mêmes expressions se retrouvent des deux côtés; plusieurs maladies sont décrites dans le Troisième presque avec les mêmes termes que dans le Deuxième; et, comme il y a dans le Deuxième des parties qui figurent deux fois dans ce même Deuxième, on voit qu'on a, de certaines parties, jusqu'à trois rédactions. Ce sont des remaniements appartenant, non pas sans doute au même auteur, mais ou à des disciples de la même école ou à des gens à peu près contemporains; conclusion à laquelle on arrive toujours de quelque côté que l'on examine la Collection hippocratique. C'est ainsi que des parties étaient communes entre le livre des Sentences cuidiennes, attribué à Euryphon, et le Deuxième livre des Maladies, § 68. On verra dans l'Argument du traité de la Nature de la Femme que les parties communes n'étaient pas bornées à ce paragraphe.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2255 = E, 2144 = F, 2444 = G, 2442 = H, 2440 = 1,2443 = J, 2445 = K, Cod. Serv. ap. Foes = L, 2332 = X, 2148 = Z, Imp. Corn. ap. Mack = K', Imp. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Vindob. =  $\theta^1$ .

## ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Voyez pour cela la bibliographie, t. VI, p. 4392.

' Je n'ai eu pour ce livre que la collation de Mack.— <sup>2</sup> Ajoutez à la bibliographie du *Deuxième livre des Maladies*: Melænæ hippocraticæ genuinæ imago, indoles et diagnosis specialior; dissertatio inauguralis me dica J. Lichtschlag; Bonnæ, 1828, in-4°.

## ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

- 1. Περί <sup>1</sup>μεν οὖν πυρετῶν ἀπάντων εἴρηταί μοι · ἀμφί δὲ τῶν λοιπών έρεω ήδη. 2 Οίδημα έγκεφάλου : δκόταν δ έγκεφαλος οίδήση ύπο φλεγμασίης, δούνη ἴσγει ἄπασαν τὴν κεφαλὴν, μάλιστα δὲ ὅπη σταίη ή φλεγμασίη · έσταται δὲ <sup>8</sup>ἐν τῷ κροτάσω · τά τε οὖατα ήγῆς πλήρεα γίνεται, \*καὶ ἀμδλὸ ἀκούει, καὶ αἱ φλέδες τέτανται καὶ σφύζουσι, πυρετός τε καὶ ρίγος ενίστε επιλαμβάνει, ή τε δδύνη εκλείπει οὐθέποτε, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἀνίησι, ποτὲ δὲ μᾶλλον πιέζει: βοᾳ τε καὶ αναίσσει υπό της δδύνης, και διόταν αναστή, αύθις σπεύδει <sup>6</sup>έπι την κλίνην καταπεσείν, καὶ ριπτάζει έωυτόν. Οδτός έστι μέν θανατώδης, δκόσων δὲ ήμερέων ἀποθανεῖται, οὐκ ἔγει κρίσιν· ἄλλοι <sup>7</sup>γὰρ ἄλλως ἀπόλλυνται ' ώς μέντοι ἐπιτοπολύ ἐν τῆσιν ἐπτὰ ἡμέρησι τελευτώσιν είχοσι δὲ 8 καὶ μίαν διαφυγόντες ύγιέες γίνονται. Χρή δὲ, δκόταν περιωδυνέη, ψύγειν την κεφαλήν, μάλιστα μέν ξύραντα, ή ές κύστιν ή ες έντερα εγγέαντα των ψυκτικών τι, οξον γυλόν στρύγνου καὶ γῆν κεραμίτιδα, τὸ μὲν προστιθέναι, τὸ δὲ ἀφαιρέειν, πρὶν 9 ἡ γλιαρόν γένηται, καί τοῦ αξματος ἀυαιρέειν, καί την κεφαλήν καθαίρειν σελίνου γυλοΐσι μιγνύντα εὐώδεα: ἀρινέειν δὲ τὸ πάμπαν, 10 βοσεῖν δὲ πτισάνης γυλὸν ψυγρὸν, καὶ τὴν κάτω κοιλίην λύειν.
- 11 Πλήρωμα όδυνῶδες ἐγκεφάλου· ὁκόταν δὲ περιωδυνέῃ ἡ κε φαλὴ ὑπὸ πληρώσιος τοῦ ἐγκεφάλου, ἀκαθαρσίην σημαίνει, καὶ τὴν
   κεφαλὴν ὅλην περιωδυνίαι ¹² ἔσχουσι, καὶ παραφρονέει, καὶ ἀποθνή-

# DES MALADIES. LIVRE TROISIÈME.

- 1. (Phlegmasie cérébrale.) J'ai parlé de toutes les fièvres; je vais maintenant parler du reste. Gonflement de l'encéphale : quand l'encéphale se gonfle par phlegmasie, la douleur occupe toute la tête, surtout là où la phlegmasie est fixée; or, elle se fixe à la tempe; les oreilles sont pleines de tintements; l'ouïe est obtuse; les veines se tendent et battent; il survient parfois de la fièvre et du frisson. La douleur ne cesse jamais; mais tantôt elle se relâche, tantôt elle est plus intense; le malade crie et s'élance par l'effet de la douleur; une fois levé, il se hâte de retomber sur son lit, et est en proie à la jactitation. Un tel cas est mortel; mais en combien de jours a lieu la crise fatale? c'est ce qu'on ne peut juger, les uns succombant d'une façon, les autres d'une autre. Cependant, en général, la mort arrive dans les sept jours; passant vingt et un jours, les malades guérissent. Il faut, quand la douleur est intense, rafraîchir la tête; le mieux est de la raser, et de mettre dans une vessie ou dans un boyau quelque réfrigérant, par exemple le suc de stryclinos (solanum dulcamura), et la terre de potier; on applique et on retire tour à tour avant que la substance appliquée ne s'échauffe. On ôte du sang, on purge la tête en mêlant des substances odorantes à du jus de persil. Le vin est défendu absolument. Pour potage le malade prend la décoction d'orge, froide. On relâche le ventre.
- 2. (Phlegmasie cérébrate, otite.) Plénitude douloureuse de l'encéphale : quand la tête est très-douloureuse, en raison de la réplétion de l'encéphale, cela indique impureté; de vives douleurs tiennent toute la tête. Le malade a du délire. Il meuri

om. vulg.— "π. δ. έ. om. FGHKθ.-περί περιωδυνίας κεφαλή: EJP'Q', (Lind., περιωδυνίης).— "ίσχουσαι, al. manu σι II.-Post ίσχ. addit καί παρακοπαί θ.-έκρύγοι vulg.-έκρύγη GIJK, Ald., Frob., Lind., Mack.-εί ΕΚθ.-βαγεί θ.-πύον pro ύγρόν θ.

σκει έδδομαΐος, καὶ οὐκ ἄν ἐκφύγη, εἰ μὴ ῥαγείη τὸ ὑγρὸν έδδομαίψ κατά τὰ ούατα: ούτω 1 δὲ ἡ δούνη παύεται, καὶ ἔμοοων γίνεται: ῥεῖ οὲ πολλον καὶ ἄνοσμον. Τούτου <sup>2</sup>μάλιστα μὲν μή θεραπεύειν τὰ οὕατα, πρίν αν έδδωγος ίδης το πύον ήν δε βούλη καθήραι την άνω καὶ <sup>3</sup>τὴν κάτω κοιλίην, λῦσον γωρὶς έκατέρην ' ἔπειτα πυριᾶν <sup>4</sup>τὴν κεφαλήν ώς μάλιστα όλην τε καὶ διὰ τῶν οὐάτων καὶ διὰ τῶν βινῶν • βοφείν δὲ πτισάνης γυλὸν, καὶ ἀοινέειν τὸ πάμπαν. Ἐπὴν δὲ βαγῆ τὸ πύον, ἐπίσγειν, ἔστ' ἀν εή πολλή τῆς ῥύσιος παύσηται Επειτα κλύζειν τὰ οὄατα οἴνορ γλυκέϊ ἢ γάλακτι γυναικείορ ἢ ἐλαίορ παλαιδῆ, γλιαροϊσι δὲ κλύζειν, καὶ πυριᾶν τὴν κεφαλὴν θαμινὰ μαλθακῆσι πυρίησι καὶ εὐόδμοισιν, είνα θᾶσσον καθαίρηται ὁ ἐγκέφαλος. Οδτος τὰ μέν πρώτα οὐκ ἀίει, ποοϊόντος δὲ τοῦ γοόνου ή τε ρύσις ήσσων ἐστὶ, καὶ ἡ ἀκοὴ ἄμα τῆ ῥύσει παντελώς παυομένη παραγίνεται, καὶ ὁμοιοῦται μάλιστα έωυτῷ. 7 Φυλάσσεσθαι δὲ γρὴ ἡλίους, ἀνέμους, πῦρ, καπνόν, δριμέων δδιμάς και τὰ τοιαῦτα, και ήσυγάζειν διαίτη μαλθακή γρώμενον, καὶ ὑπὸ κενεαγγειῶν εὔλυτος ἔστω ἡ κοιλίη ἡ κάτω.

3. <sup>8</sup> Ελητοί · οἱ δὲ βλητοὶ λεγόμενοι εἶναι, όκόταν ὁ ἐγκέφαλος πλησθῆ πολλῆς ἀκαθαρσίης, όδύνην παρέγει τὸ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς πρῶτον, καὶ ἀναδλέπειν οὐ δύνανται οἱ μὲν <sup>9</sup> ἀμφοῖν τοῖν ὀφθαλμοῖν, οἱ δὲ θατέρω, <sup>10</sup> καὶ κῶμά μιν ἔγει, καὶ ἔκφρονές εἰσι, καὶ οἱ κρόταφοι πηδῶσι, καὶ πυρετὸς λεπτὸς <sup>11</sup> ἔγει καὶ τοῦ σώματος ἀκρασίη. Οὧτος ἀποθνήσκει τριταῖος ἢ πεμπταῖος · ἐς δὲ τὰς ἐπτὰ οὐκ ἀφικνέεται · <sup>12</sup> ἢν δὲ ἄρα ἀφίκηται, ἔξάντης γίνεται. Τοῦτον ἢν βούλη θεραπειίειν,

1 Τε pro δὲ ΕΗΙΙΚθ, Ald., Frob., Mack. - ή τε ὀδύνη Ι, Lind. - ἔκσρων F (H, al. manu) I. — 2 μάλιστα ΕΗΚθ. – μᾶλλον vulg. – τὰ οὕατα om. θ. – ανερρωγός pro αν έβ. IJ. - πύος Κ. - την om. GJ. - λύσον Mack. - 4 μέν (μέν om. FIJKθ) τὴν vulg. - δλην δὲ (τε EFHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack) vulg. - ρομφεῖν G, Ald. - πτισσ. Ε. - ἀοινεῖν ΕΗΙΙΚ. - 5 ὑπολλή (sic), al. manu ή π. Η. - πολή Κ. - γλυκέει Κ. - εν (εν om., Η restit, al. manu, θ, Ald.) μαλθ. vulg. - εὐόδμησι Κ. - 6ω; θᾶσσον καθαιρῆται (καθαρεῖται Lind.; καθαιρείται EGJ, Ald., Frob.) vulg. - ίνα θάσσον καθαίρηται θ, Mack. - ο υτος μέν τά γε πρώτα vulg. - οὖτος τὰ μέν πρώτα ΕΗΚQ'θ, Mack. - οὐκ ἐσακούει ΕΗΚ. - οὐδὲν ἀκούει θ. - ὅτε ή pro ή τε Lind. - ήσσων ΕΚ , Lind. ήσσον vulg. - όμοιουταί τε sine καὶ ΕΗΚθ, (Lind., γε). - τουλάττεσθαι vulg. - φυλάσσεσθαι ΕΗΙΙΚ. - αὐτὰ pro τὰ τοιαῦτα ΕΕGΗΙΙΚθ, Ald. - χρώμενος FGIIJK.-καί om., restit. al. manu H.- ὑποκεναγγέων (sic) J.- κενεαγγέων rulg. - κεναγγέων G. - κενεαγγείων Lind., Mack. - ή κάτω om., restit. al. manu κάτω ante κοιλίη Ε. — 8 βλ. om. θ. - περί βλητών EFGHIJK. - είναι om. θ. - θ άμφοτέροισι τοΐσιν δυθαλμοΐσιν θ. - № άλλα pro καί θ. -

le septième jour, sans espoir de salut, si, au septième jour, du liquide ne fait éruption par les oreilles; de cette façon la douleur cesse, et la connaissance revient. Le liquide qui s'écoule est abondant et inodore. Dans cette affection vous ne vous occuperez pas de traiter les oreilles, tant que vous n'aurez pas vu le pus faire éruption. Si vous voulez évacuer par le haut et par le bas, effectuez ces deux opérations séparément. Puis vous donnerez un bain de vapeur à la tête en totalité, et par les oreilles, et par les narines. Pour potage le malade prendra la décoction d'orge. Il s'abstiendra de vin absolument. Quand le pus aura fait éruption, on suspendra toute chose jusqu'à ce que le fort de l'écoulement soit passé; puis on nettoyera les oreilles avec du vin doux ou du lait de femme ou de la vieille huile; ces injections seront tièdes. On soumettra fréquemment la tête à des vapeurs émollientes et suaves, afin que le cerveau se purge plus promptement. D'abord le malade n'entend pas; mais avec le temps le flux diminue, l'ouïe, complétement supprimée pendant le flux, se rétablit, et il redevient tout à fait semblable à lui-même. Il se gardera du soleil, du vent, du feu, de la fumée, des odeurs âcres et choses semblables; il se tiendra en repos, usant d'un régime émollient; à l'aide de la vacuité des vaisseaux le ventre inférieur sera tenu libre.

3. (Apoplexie ou ramollissement du cerveau. Comp. des Maladies, II, § 8.) Sidérés: ceux qu'on nomme sidérés sont ainsi quand l'encéphale se remplit de beaucoup d'impuretés, ils éprouvent d'abord de la douleur à la partie antérieure de la tête; ils ne peuvent voir, les uns des deux yeux, les autres d'un œil; ils sont dans le coma; ils n'ont pas leur connaissance; les tempes battent, il y a une fièvre légère, et le corps est impuissant. Ils meurent le troisième ou le cinquième jour; ils ne vont pas jusqu'au septième; si cependant ils atteignent ce terme, ils réchappent. En ce cas, si vous voulez le traiter, vous ferez prendre un bain de vapeur à la tête; par des inci-

ἄρρονες θ. — " ἴσχει Ε. - τὰ (τὰς FHKLθ, Mack) ἐπτὰ vulg. - ἀπιανέεται L. — '2 εῖ δ' GIJ, Ald. - δ' ΕΗΚ, Frob.

πυριαν την κεφαλήν, και ταμών αναπνευσιν ποιέειν ην 1 οὲ δούνη ἐστηριγμένη ἢ, και πταρμούς ἐμποιέειν χρή, και την κεφαλήν καθαίρειν κούφοισι και εὐώδεσι, και την κάτω κοιλίην καθαίρειν, ἀοινέειν δὲ τὸ πάμπαν, πτισάνης δὲ γυλῶ χρῆσθαι.

- 4. <sup>2</sup> Σφαχελισμὸς ἐγχεφάλου · ἢν ³ δὲ σφαχελίση δ ἐγχεφαλος, δδύνη ἔσχει τὴν χεφαλὴν, καὶ διὰ τοῦ τραχήλου φοιτὰ ἐς τὴν βάχιν, καὶ αὐτὸν ἐπιλαμβάνει ἀνηχουστίη, καὶ ψῦχος ἐπέρχεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ ⁴ἰδίει δλος, καὶ ἐξαίφνης ἀφωνος δείχνυται, καὶ ἐκ τῶν βινῶν αἶμα ρεῖ, καὶ πελιδνὸς γίνεται. Τοῦτον ἢν μὲν ἢ νοῦσος γαλαρῶς λάδη, τοῦ αἴματος ἀπελθόντος, βαίζει · ἢν δὲ σφόδρα ἀπειλημμένος ἢ, ἀποθνήσκει τάχα. Τοῦτφ πταρμούς τε ἐμποιέειν διὰ τῶν εὐωδέων, καὶ τὰς κοιλίας ἄμφω καθαίρειν ἐν μέρει ἐκατέρην, <sup>5</sup> χούφας δὲ δὸμὰς ἐχόντων τῆσι βισὶν ἀείρειν, καὶ βόφημα λεπτόν τε καὶ χλιαρόν · ἀοινέειν δὲ τὸ πάμπαν.
- 5. <sup>6</sup> Λήθαργοι· οί δὲ <sup>7</sup> λήθαργοι, στάστις μὲν ἡ αὐτὴ τοῦ κακοῦ τῆ περιπλευμονίη, χαλεπωτέρη δὲ καὶ οὐ πάμπαν ἀπήλλακται ὑγρῆς περιπλευμονίης · βραδυτέρη <sup>8</sup> δὲ πουλὺ ἡ νοῦσος. Πάσχει δὲ τάδε · βἡξ καὶ κῶμά μιν ἔχει, καὶ τὸ σίαλον ὑγρὸν καὶ <sup>9</sup>πολὺ ἀνάγει, καὶ ἀδυνατέει σμόδρα, καὶ ὁκόταν μέλλη ἀποθανεῖσθαι, <sup>10</sup> κάτω ὑποχωρέει ἐπὶ πολὸ καὶ ὑγρόν. Τούτῳ ἐλπὶς μὲν πάνυ βραχέη περιγενέσθαι · ὅμως δὲ πτύειν τε ποιέειν ὡς πλεῖστον καὶ θερμαίνειν καὶ ἀοινέειν · ἢν δὲ ἐκφύγη, ἔμπυος γίνεται.
- 6. 11 Καυσώδης ή δὲ καυσώδης λεγομένη, δίψα τε ἔχει πολλή, καὶ ἡ γλῶσσα πέφρικε, τὸ δὲ χρῶμα αὐτῆς τὸν μὲν πρῶτον χρόνον

sions vous y pratiquerez des débridements. Si la douleur est fixée, il faut de plus provoquer des éternuements et purger la tête par des substances légères et suaves; on évacuera le ventre inférieur. Le malade s'abstiendra de vin absolument; il usera de la décoction d'orge.

- 4. (Il ne s'agit pas de sphacèle, voyez des Maladies, II, le § 5, dont celui-ci est une répétition.) Sphacèle de l'encéphale : si l'encéphale se sphacèle, une douleur tient la tête, et gagne par le cou le rachis; le malade devient sourd; un sentiment de froid s'étend sur la tête; le malade est tout en sueur; il perd soudainement la parole; il rend du sang par les narines, et il devient livide. Si la maladie prend avec une intensité médiocre, il réchappe, du sang s'écoulant; si elle prend avec force, il meurt promptement. En ce cas, on provoquera des éternuements par les substances suaves; on évacuera par le haut et par le bas, alternativement; les odeurs des errhins seront peu actives; le potage sera léger et chaud; le vin est absolument interdit.
- 5. (Léthargus ou sièvre pseudo-continue avec sommolence; voy. t. II, p. 572. Comp. des Mal., II, § 65.) Léthargus: dans le léthargus le mal a la même constitution que dans la péripneumonie; mais le léthargus est plus difficile, et il ne va guère sans une péripneumonie humide; il a une marche beaucoup plus lente. Voici les accidents: il y a toux et coma; l'expectoration est aqueuse et abondante; le malade est dans une grande faiblesse; et, quand il est sur le point de mourir, il a des selles abondantes et aqueuses. En ce cas, il y a bien peu d'espérance de salut; cependant on le fera expectorer autant que possible, on l'échauffera, on interdira le vin. S'il réchappe, une suppuration se forme.
- 6. (Fièvre ardente. Comp. des Mal., II, § 63.) Fièvre causode: dans la fièvre dite causode, la soif est vive; la langue est rugueuse; d'abord elle conserve sa couleur, mais elle est très-

in marg, al. manu H. – περί καυσώδους EFGIJK. – Post λεγομένη addit [πυρετὸς τὸν ἀνθρωπον σφοδρός] Lind.

οξόν περ εξωθε, ζηρή δὲ σφοορα προιοντος σε τοῦ γρόνου σχληρύνεται καὶ <sup>1</sup> τρηγύνεται καὶ παγύνεται καὶ ἐπιμελαίνεται. <sup>2\*</sup>Ην μὲν ἐν άργη ταῦτα πάθη, θάσσους αί κρίσιες γίνονται ην δὲ ὕστερον, γρονιώτεραι • τῆς δὲ ἀφέσιος ταῦτα πάντα ἡ γλῶσσα σημαίνει ἄπερ ἐν τη 3περιπλευμονίη καὶ τὰ οὖρα, γολώδεα μέν ἢ αίματώδεα ἐόντα, ἐπίπονα · ξανθὰ δὲ, ἀπονώτερα · καὶ τὸ πτύσμα ὑπὸ θερμασίης καὶ ξηρασίης \*ξυγκεκαυμένον καὶ παχύ έστι πολλάκις δὲ καὶ ἐς τὴν περιπλευμονίην μεθίσταται, καὶ ἢν μεταστῆ, τάγα ἀποθνήσκει. Τοῦτον δόὲ ὧόε γρη θεραπεύειν · λούειν θερμῷ όὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρης έκάστης πλήν της κεφαλής, καὶ ἐν τῆσι κρίσεσιν οὐ χρή λούειν, καὶ τὰς μεν πρώτας τῶν ἡμερέων ὑποχαθαίρειν καὶ ὑδροποτέειν καὶ 6γάρ έμετον άγει το ύδωρ ώς έπιτοπολύ· τὰς δὲ ύστέρας μετὰ τὴν κάθαρσιν ύγραίνειν, καὶ ροφήμασι χρησθαι καὶ οἴνοισι γλυκέσιν. \*Ην δὲ μὴ ἐζ ἀρχῆς παραλάβης, ἀλλὰ ήδη τῶν ἐν τῆ γλώσση σημη- ✓ ἔων τενεόντων, ἐἄν γρὴ ἔως ἄν αἱ κρίσιες παρέλθωσι 8καὶ τὰ τῆς γλώσσης σημήϊα ήπιώτερα γένηται, καὶ μήτε φάρμακον δῷς μήτε κλύσης ές κάθαρσιν, πρίν αι κρίσιες παρέλθωσιν.

7. <sup>9</sup> O πλεύμων οἰδέων ὑπὸ τῆς θερμασίης · <sup>10</sup> δχόταν ὁ πλεύμων οἰδήση ὑπὸ θερμασίης πλησθεὶς, βης ἔσχει ἐσχυρη καὶ σκληρη, καὶ δρθοπνοίη, καὶ ἀναπνέει ἀθρόον, καὶ ἀσθμαίνει πυκνὸν, καὶ ¹¹ ἰδίει, καὶ τοὺς μυκτῆρας ἀναπετάννυσιν ὥσπερ ἔππος ἐκ δρόμου, καὶ την γλῶσσαν θαμινὰ ἐκβάλλει, καὶ τὰ στήθεα ¹² αὐτῷ ἀείδειν δοκέει καὶ βάρος ἐνεῖναι, διὸ χωρέειν οὐ δύναται τὰ στήθεα, ἀλλὰ διαρρήγνυται καὶ ἀδυνατέει · ¹³ ή τε δούνη ὀςέη ἔσχει, καὶ τὸ νῶτον καὶ τὰ στήθεα

sèche; au bout de quelque temps elle devient dure, raboteuse, épaisse et noire. Si le malade éprouve ces accidents au début, les crises sont plus promptes; si plus tard, elles sont plus lentes. Pour la solution, la langue a toutes les mêmes significations que dans la péripneumonie. Les urines, étant bilieuses ou sanguinolentes, annoncent de la souffrance : étant jaunes, de la rémission. L'expectoration, par la chaleur et la sécheresse, est brûlée et épaisse. Souvent aussi la maladie se change en péripneumonie; et, cela arrivant, le malade succombe promptement. Dans une telle affection voici ce qu'il faut faire : on lavera à l'eau chaude deux ou trois fois par jour excepté la tête; dans les crises il ne saut pas laver. Les premiers jours, ou évacuera modérément, et on fera boire de l'eau. L'eau en effet provoque d'ordinaire le vomissement. Les jours suivants, après l'évacuation, on humectera; on prescrira les potages et les vins doux. Si vous avez le malade, non dès le début, mais alors que les signes sont déjà sur la langue, vous resterez en repos jusqu'à ce que les crises soient passées et que les signes de la langue deviennent meilleurs. Vous ne donnerez ni un évacuant ni un lavement purgatif avant la fin des crises.

7. (Affection aiguë des voies respiratoires. Comp. des Maladies, II, § 58.) Le poumon se gonflant par la chaleur: quand le poumon se gonflerempli par la chaleur, il y a unetoux forte et sèche, de l'orthopnée, respiration précipitée, anhélation. Le malade sue; il ouvre les narines comme un cheval après une course; il tire souvent la langue; il lui semble que sa poitrine crie et qu'un poids l'oppresse; pour cela il ne peut dilater la poitrine; mais il éprouve un sentiment de rupture et une grande faiblesse. Il y a une douleur vive; le dos, la poitrine et les côtes sont comme piqués d'aiguilles; il y ressent une brû-

άναπνεῖ vulg. - καὶ ἀναπνέει καὶ πυκνὸν καὶ ἀσθμαίνει ἀθρόον θ. - καὶ πυκνὸν ἀσθμαίνει ΕΗΚ. - " οἰδέει vulg. - οἰδίει G. - δίει (Ε, al. mann οἰδέει) ΗΙΙΚ. - ἰδίει θ. - ὡς ἵππος δραμών θ. - " αὐτῷ.... στήθεα om. J. - δοκεῖ ΗΚ. - ἐνεῖναί τι δ (διό pro τι δ ΕΕGΙΚθ, Ald., Frob., Lind., Mack) χωρέειν vulg. - διαρήγνυται ΗΙ. - 13 ἤδε θ. - ὀξείη vulg. - ὀξέη Κ. - καὶ οιιι. ΕΠΚΡ'θ. - τόν τε (τε om. θ) νῶτον vulg. - Je pense qu'il faut lire τὸ νῶτον.

καὶ τὰς πλευρὰς ὡς βελόναι κεντέουσι, καὶ καίεται ¹ταῦτα ὡς πρὸς πύρ χαθήμενος, χαὶ ἐρυθήματα ἐχφύει ἐς τὸ στῆθος χαὶ τὸ νῶτον ὡς φλογοειδέα, και δηγμός ισγυρός έμπίπτει, και απορέει, ώστε ούτε έστάναι ούτε καθήσθαι ούτε κατακεῖσθαι οἶός τέ ἐστιν, ²άλλ' ὧδε απορέων βληστρίζει έωυτον, και δοκέει ήδη αποθανεῖσθαι · αποθνήσχει δε μάλιστα τεταρταΐος η έδδομαΐος ην δε ταύτας διαφύγη, οὐ μάλα ἀποθνήσκει. Τοῦτον ἢν θεραπεύης, <sup>8</sup>χρὴ τὴν κάτω κοιλίην ώς τάχιστα καθήραι κλύσμασι καλώς, καὶ ἀπὸ τῶν ἀγκώνων καὶ τῆς ρινός και της γλώσσης και πάντοθεν του σώματος αξικα ἀφιέναι, και πόματα διδόναι ψυχτικά καὶ ροφήματα τὰ αὐτὰ δυνάμενα, καὶ τῶν ουρητικών, μη θερμαινόντων δέ, πολλάκις διδόναι καὶ 5 πρός μέν τὰς ὀδύνας αὐτὰς, ὁχόταν καταιγίζωσι, χλιάσματα κοῦφα καὶ ὑγρὰ χρή προσφέροντα χλιαίνειν και ύγραίνειν τὸν τόπον οδ αν ή ή όδύνη, 6 πρός δὲ τὰ ἄλλα ψυχτήρια προσίσγειν τὰ μὲν ἀφαιρέοντα, τὰ δὲ προστιθέντα, καὶ ὅκου ἄν κατακαίηται, ψῦχος ποιέειν, ἀοινέειν δὲ τὸ πάμπαν.

8. ¹Κεφαλῆς ὀδύνη · δικόταν δὲ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρξαμένη δόδύνη ὀξέη ἄφωνον ποιήση παραχρῆμα, ἄλλως τε καὶ ἐκ μέθης, οὖτος ἀποθνήσκει ἐδδομαῖος. <sup>98</sup> Ησσον δὲ οἱ ἐκ τῆς μέθης τοιοῦτόν τι παθόντες καὶ ἄφωνοι μείναντες ἀποθνήσκουσιν · ἢν γὸρ ῥήξωσι φωνὴν αὐθημερὸν ἢ τῆ ὑστεραίῃ ἢ τῆ τρίτῃ, ὑγιέες γίνονται · ποιέουσι <sup>10</sup> δὲ ἐκ τῆς μέθης ἔνιοι τοῦτο, <sup>11</sup> οἱ δὶ ἔτεροι ἀπόλλυνται. Τούτοισι πταρμούς τε ἐμποιέειν ἰσχυροὸς, καὶ ὑποκλύσαι ὅ τι ἄν χολὴν ἄξῃ σφόδρα, καὶ

<sup>&#</sup>x27; Τὰ ὧτα pro ταῦτα θ. - πυρὶ καθιζόμενος θ. - ἐκφλύει θ. - τὸν νῶτον vulg. - τὸν ὧτον καὶ ὡς φολιδοειδὲς θ. - φλυγοειδέα J. - ἀπορίη vulg. - ἀπορέει E. - ἀπορέη Ρ'. - ώστε οὖτε κατακεῖσθαι ούθ' ἴστασθαι οὖτε καθίζεσθαι θ. - οὖτε κατακεῖσθαι om. Ε. — 2 άλλ' ἀπορέει ἀλύων ριπτάζει τε έωυτὸν θ. - διαφεύγη Ε. - έχφύγη θ. - ἀποθνήσκει θ. - θνήσκει vulg. - 3 χρή om. (Η, restit. al. manu) θ. - χοιλίαν Κ. - κλύσματι FGHθ, Ald., Mack. - εδ pro καλώς ΕΗθ. γλώσσης ΕΗΚ, Mack. - γλώττης vulg. - τοῦ σώματος om. (Η, restit. al. manu) θ. - ἀφιθήναι (sic) FGJ. - ρομφήματα G, Ald. — 1 θερμαινομένων Ε. è ές Lind. - προσίσγειν pro προσφέροντα θ. - γλιαίνειν.... όδύνη om. θ. - ή όδύνη η ΕΗΚ. — ετό pro πρός θ. - προέσχειν vulg. - προσίσχειν θ. - τό μέν άρ., τὸ δὲ θ. - ἢν pro ὅχου ἄν θ. - χαταχέηται vulg. - χαταχαίηται ΕΗΙΚΕθ, Lind., Mack. — 1 x. δ. om. (Η, al. manu ὅταν τῆς κεραλῆς ὀδύνη ἄρξηται) 130. - ὅταν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἡ ὀδύνη ἄρξηται Κ. - ἡν ἀπὸ κεφαλῆς ἀρξαμένη ή δδύνη in marg. E. - 8 ή (ή om. EHIJK) δδύνη vulg. - όξείη Lind., Mack. - ποιήσει θ. - μέθης όταν γένηται (όταν γένηται om., Η restit. al. manu, θ), ούτος vulg. — 9 ήσσον δὲ τοῖσιν ἐχ τῆς μέθης θανάσιμα pro ήσσον.... ἀπο-

lure comme s'il était assis près du feu ; des rougeurs comme des flammes apparaissent sur la poitrine et le dos. De fortes mordications surviennent; il est dans l'angoisse, de sorte qu'il ne peut rester ni debout ni assis ni couché. Dans cette angoisse il s'agite, et il semble moribond. Il meurt en effet, d'ordinaire, le quatrième ou le septième jour; s'il passe ce terme, il n'est plus guère exposé à succomber. Si vous traitez ce malade, vous évacuerez aussitôt et abondamment le ventre inférieur par les lavements; vous tirerez du sang au pli du bras, aux narines, à la langue et partout. Vous donnerez des boissons rafraîchissantes, des potages ayant même vertu; vous donnerez souvent des diurétiques, qui ne soient pas échauffants. Pour les douleurs mêmes, quand elles sont pressantes, vous échaufferez et humecterez à l'aide d'applications légères et humides le lieu où la douleur est ressentie; pour le reste, vous appliquerez des rafraîchissants, que vous enleverez et remplacerez tour à tour. Là où il y a sentiment de brûlure, vous procurerez du froid. Vous interdirez absolument le vin.

8. (Affection cérébrale aiguë suite d'un excès de boisson. Comp. des Maladies, II, § 22.) Douleur de tête: quand une douleur aiguë partant de la tête ôte subitement la parole, principalement après l'ivresse, le patient succombe le septième jour. Ceux qui éprouvent quelque chose de semblable à la suite de l'ivresse et qui demeurent privés de la parole, sont moins exposés à succomber; en effet, si la parole fait éruption le jour même ou le lendemain ou le surlendemain, ils guérissent (Aph. v, 5). A la suite de l'ivresse cette terminaison a lieuchez quelques-uns, mais ceux qui ne parlent pas périssent. En cette affection, vous procurerez de forts éternûments; vous prescrirez des lavements qui évacuent énergiquement la bile. Si le malade reprend ses sens, vous lui donnerez du suc

θνήσκουσιν θ. –θνήσκουσιν rulg. – ἀποθνήσκουσιν Κ. – ἢ τἢ ὑστερκίῃ om. θ. – τριταῖοι pro τἢ τρίτη θ. – εἰσὶ (Η , al. manu γίνονται) θ. —  $^{10}$  δὲ οἱ (οἱ om. Lθ , Mack) ἐκ rulg. —  $^{11}$  καὶ (καὶ om.,  $^{11}$  restit. al. manu , θ) οὐδέτεροι (οἱ δ' ἕτεροι θ) rulg.  $^{-3}$  pro  $^{5}$  τι  $^{11}$  θ.  $^{-3}$ ν om. (Η , restit. al. manu)  $^{11}$  θ.  $^{-3}$ ζει  $^{11}$  Ηλθ.

ην ἐπαίσθηται, οπὸν θαψίης δοῦναι ἐν πολλῷ τῷ ύγρῷ καὶ θερμῷ, ἔνα ὡς τάχιστα ἀπεμέση : ἔπειτα ¹ἀπισγναίνειν, καὶ ²ἀοινέειν ἐπτὰ ἡμέρας : ἀφαιρέειν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς γλώσσης αἶμα, ην δύνη λαβεῖν φλέβα.

- 9. <sup>8</sup>Φρενίτιδες · <sup>4</sup>φρενίτιδες δὲ γίνονται καὶ ἐξ ἐτέρων νούσων. Πάσχουσι δὲ τάδε · τὰς φρένας ἀλγέουσιν, ὥστε μὴ ἐᾶσαι ἀν ἄψασαι, καὶ πῦρ ἔχει, καὶ ἔκφρονές εἰσι, καὶ ἀτενὲς βλέπουσι, καὶ τἄλλα παραπλήσια ποιέουσι τοῖσιν ἐν <sup>5</sup> τῆ περιπλευμονίη, ὁκόταν οἱ ἐν <sup>6</sup> τῆ περιπλευμονίη ἔκφρονες ἔωσι. Τοῦτον χλιαίνειν δεῖ χλιάσμασιν ὑγροῖσι καὶ πόμασι πλὴν οἴνου, <sup>7</sup> καὶ ἢν μὲν οῖός τε ἢ, ἀποκαθαίρειν ἀνω, βηχί τε καὶ πτύσει ἀνάγειν χρὴ ὥσπερ ἐν τῆ περιπλευμονίη · εἰ δὲ μὴ, τὴν κάτω κοιλίην παρασκευάζειν ὅκως ὑποχωρέη · ὑγραίνειν δὲ πόματι · ἀγαθὸν γάρ. Ἡ δὲ νοῦσος θανατώδης · ἀποθνήσκουσι · <sup>8</sup>δὲ τριταῖοι ἢ πεμπταῖοι ἢ εβδομαῖοι · ἢν δὲ ἢπίως ληφθῆ, κρίνει ὡς περιπλευμονίη.
  - 10. <sup>9</sup> Κυνάγγη · ὑπὸ δὲ τῆς χυνάγγης καλεομένης πνίγεται ὅνθρωπος, καὶ ἐν τῆ φάρυγγι μᾶλλόν οἱ δοκέει ἐνέχεσθαι, <sup>10</sup> καὶ οὕτε τὸ σίαλον κατασπὰ <sup>11</sup>οὕτε ἄλλο οὐδὲν, καὶ τὸ ὀῦθαλμὸ πονέετόν τε καὶ ἐξέχετον ὡς ἀπαγγομένοισι, καὶ <sup>12</sup> ἐκδλέπει αὐτοῖσιν ἀτενὲς, καὶ ἐπιστρέφειν οὐγοιος τέ ἐστιν αὐτοὺς, καὶ λύζει, καὶ ἀναίσσει θαμινὰ, καὶ τὸ πρόσωπον καὶ ἡ φάρυγς πίμπραται, ἀτὰρ καὶ ὁ τράχηλος · <sup>13</sup>ὑπὸ δὲ τοῖσιν οὐασιν οὐδὲν κακὸν ἔχειν δοκέει· καὶ ὁρὰ καὶ ἀκούει ἀμδλύτερον, καὶ ὑπὸ τοῦ πνιγμοῦ οὐκ ἔννοὸς ἐστιν, οὐτε ἤν τι λέγη,

<sup>&#</sup>x27; επισχ. vulg. – ἀπισχ. ΕΗΙΚΟ'θ, Mack. — ² ἀσινέειν (sic) Ι. – ἀσιτέειν L, Lind. – γλώττης vulg. – γλώσσης ΕΗΙΚ, Mack. – αΊμα pro φλέβα L. – [τὴν] φλέβα Lind. — ³ φρ. om. Hθ. – περὶ φρενιτίδων ΕΓGΙJΚ. — ⁴ φρενίτις δὲ γίνεται μὲν ἐξ θ, (Mack, καὶ pro μέν). – ἑτέρης νούσου ΕΗΚθ, Mack. – ἀσαι I, Frob., Lind., Mack. – ἤκει vulg. – ἔχει θ, Mack. – ἀπενέες vulg. – ἀτενὲς Ε, Lind., Mack. – τὰ ἄλλα ΕΗ. — ⁵ τῆσι περιπλευμονίησι ΕΗΚ, Μαck. – περιπν. G. — ἑτῆσι περιπλευμονίησι Μack. – περιπν. ΕGJΚ. – εἰσὶ pro ἔωσι ΕGΗΙJ, Ald. – δεῖ om. (H, restit. al. manu) θ. — ² χῆν Mack. – περιπν. ΕΗΚ. – ὅπως ΕΗΚ. – ὅπως ωμς. ἢ έβδ. om. FGIJ. – ἡπίως Ald., Frob. – κρινέει θ. – περιπν. ΕΚ. — ° χ. om. θ. – νοῦσος ἡ καλεομένη χυνάχηη FG. – ἀπὸ Ε. – λεγομένης θ. – τε pro πνίγεται θ. – ὁ (ὁ om., restit. al. manu Η) ἄνθρωπος vulg. – ἄνθρωπος θ. – φάρυγι Ι. – οί μᾶλλον ΕΗΚ. – ἀνέχεσθαι (II, al. manu èν) Κ. — θ καὶ κατασπᾶ σῖτε τὸ σίαλον, al. manu καὶ οῦτε κατ. τὸ σ. ΙΙ. – κατασπᾶ τὸ σίαλον ΕΚ. — " οῦτ' G, Ald., Frob. – καὶ οἱ ὀρθαλμοὶ πονέουσί τε καὶ ἐξέχουστν ὡς

de thapsie dans un liquide abondant et chaud, afin qu'il vomisse aussitôt que possible. Ensuite vous l'atténuerez, et vous lui interdirez le vin pendant sept jours. Vous tirerez aussi du sang de la langue, si vous pouvez saisir la veine.

9. (Phrénitis ou fièvre pseudo-continue avec délire. Voy. t. II, p. 371; seulement ici l'auteur insiste sur la douleur précordiale, qui, en effet, n'est pas rare dans les siècres rémittentes.) Phrénitis : la phrénitis survient aussi à la suite d'autres maladies. Voici les accidents : le malade a la région phrénique douloureuse, à ce point qu'il n'y laisse pas porter la main; sièvre, délire, regard fixe, et autres accidents semblables à ceux de la péripneumonie, quand dans la péripneumonie il y a délire. En ce cas, on échauffera avec des applications humides et avec des boissons, sauf le vin; si le malade est en état, on purgera par le haut, et on évacuera par la toux et l'expectoration comme dans la péripneumonie : sinon, on disposera le ventre inférieur de manière qu'il soit libre; on humectera par les boissons; car cela est utile. La maladie est dangereuse; on meurt le troisième jour ou le cinquième on le septième; dans le eas où elle est plus modérée, elle se juge comme la péripneumonie.

10. (Angine.) Angine: dans la maladie dite angine, le patient est suffoqué; c'est surtout dans la gorge qu'il lui semble avoir quelque chose. Il ne peut avaler ni la salive ni quoi que ce soit. Les yeux sont douloureux et saillants comme dans la strangulation; le regard en est fixe; et le malade ne peut les mouvoir. Il a le hoquet, de la jactitation; le visage et la gorge s'enflamment, et même le cou. Sous les oreilles il ne paraît avoir aucun mal. La vue et l'ouïe sont plus obtuses. Par l'effet de la suffocation il est hors de sens soit qu'il parle, soit qu'on

ὰγχομένοισι  $\theta$ .— η βλέπει vulg.— βλέπτει Frob.— ἐσδλέπει H.— ἐκδλέπει θ.— καὶ στρέφειν σφέας οὐχ οἶός τε sine ἐστιν αὐτοὺς  $\theta$ .— ἔχει pro ἐστιν GΚ.— ἔχειν pro ἐστιν E (H, supra lin. al. manu).— ἀλύζει K'.— φάρυξ I.— ἀτάρ om.  $\theta$ .— η τοῖσι δὲ ὁρέουσιν (οὐρέουσιν G; ὁρέωσιν EHK) (ὑπὸ δὲ τοῖσιν οὔασιν  $\theta$ ) οὐδὲν vulg.— ἀμδλήτερον K.

ούτε ήν τι ακούη ή ποιέη · αλλά κεχηνώς κέεται 'σιαλοχοέων · τοιάδε <sup>2</sup>ποιέων οδτος αποθνήσκει πεμπταΐος η έδδομαΐος η ένναταΐος. <sup>⋆</sup> Οταν δὲ τούτων ἀπῆ τι τῶν σημηίων, γαλαρωτέρην δηλοῖ τὴν νοῦσον, καὶ καλέουσιν αὐτὴν παρακυνάγγην. Τοῦτον ολεβοτομέειν γρὴ, μάλιστα 3 μεν ύπο τον τιτθόν. συνακολουθέει γάρ ταύτη έκ τοῦ πλεύπολος θεύπολ πλεοπα. Λομ οξ και τα κατώ καθαίδειλ φασπακώ μ κγησματι, καὶ τοὺς αὐλίσκους παρώσαι έξς τὰν φάρυγγα κατά τὰς γνάθους, ώς έλκηται το πνεύμα ές τον επλεύμονα, και ποιέειν ώς τάχιστα πτύσαι, καὶ ἰσγναίνειν τὸν <sup>6</sup>πλεύμονα, καὶ ὑποθυμιζίν ύσσωπον κιλίκιον καὶ θεῖον καὶ ἄσφαλτον, καὶ ἔλκειν διὰ τῶν αὐλίσχων χαὶ διὰ τῶν ρινῶν, ὡς <sup>7</sup>ἐξίῃ φλέγμα, χαὶ τὴν φάρυγγα καὶ τὴν γλώσσεν άνατρίδειν τοῖσι τὸ φλέγμα άγουσι, καὶ τὰς φλέδας τὰς ὑπὸ τῆ γλώσση τάμνειν, ἀφιέναι δὲ 8 αἶμα καὶ ἀπὸ τῶν ἀγκώνων, ἢν ἰσγύη: ἀοινεῖν δὲ, καὶ ροφείν πτισάνης γυλὸν λεπτόν· ἐπειδὰν δὲ θὰφῆ ἡ νοῦσος καὶ σιτίων γεύηται, ἐλατηρίω νέω καθῆραι, ἔνα μὴ ἐτέρω κακῷ περιπέση.

11. 10 Νοῦσος ἴκτερος ΄ ἴκτερος τοιόσδε ἐστὶν ὁ όξὺς καὶ διὰ τάγεος ἀποκτείνων ΄ ἡ χροιἡ 11 ὅλη σιδιοειδής σφόδρα ἐστὶν ἢ χλωροτέρη οἴη οἱ σαῦροι οἱ χλωροί ΄ παρόμοιος δὲ καὶ ¹²δ χρως, καὶ τῷ οὕρῳ ὑφίσταται οἷον ὀρόδιον πυβρόν ΄ καὶ πυρετὸς καὶ φρίκη βληχρή ἔχει ΄ ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ ἱμάτιον οὐκ ἀνέγεται ἔχων, ἀλλὰ δάκνεται, καὶ ζύεται, καὶ ἀσιτος ἐων τὰ ἑωθινὰ τὰ σπλάγχα ἀμύσσεται ὡς ἐπιτοπουλὰ, καὶ ὁκόταν ¹³ ἐγείρη τις αὐτὸν ἢ προσδιαλέγηται, οὐκ ἀνέγεται. Οὖτος ὡς ἐπιτοπολὸ ἀποθνήσκει ἐντὸς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερέων · ταύτας δὲ διαφυγών ὑγιὴς γίνεται. Χρἡ δὲ θερμολουτέειν, ¹² καὶ πίνειν μελίκρη-

<sup>&#</sup>x27; Σιαλοχέων (σιαλ. οπ. θ) vulg.- σιαλοχοέων Lobeck, Phryn. Ecl., p. 572. —  $^2$  πονέων Lind.- ἐνατ. HK.- Post ἐνν. addit παρακυνάγκη vulg.- παρακυνάγκη οm. GKθ.- σημηίων EHK.- σημείων vulg.- αὐτὴν οm. (H, restit al. manu) θ. —  $^3$  μὲν HIJθ, Mack. - δὲ pro μὲν vulg.- παρά pro ὑπὸ L.- τὸν οm. θ.- πνεύμονος EHK. —  $^4$  εἰς Ε. - ἐς om. Lind. - φάρυγα IJ.- ἕλκυται Ald., Frob. —  $^5$  πν. Κ. —  $^6$  πν. Κ. - ὑπ. δὴ, (δὲ HIJK, Lind.; δεῖ, al. manu δὴ Ε) (δὴ οm. θ) ὕσσωπον (ΰσωπον KJ) vulg. —  $^7$  ἔξελη L. - φάρυγα J.- γλῶσσαν ΕΗ , Mack. - γλῶτταν vulg. - ἐν τοῖοι FGIJ, Lind. - τὸ θ. - τὸ om. vulg. —  $^8$  αῖμα οm (H, restit. al. manu) θ. - ἐρ το ἀπὸ EK. - βοςῆν G, Ald., Frob. - πτισσ. Ε. - λεπτὸν οm. θ. —  $^9$  ἀνῆ, θ. - περικαθῆραι θ. —  $^{10}$ ν. Ι. om. θ. - νοῦσος om. ΕΙJΚ. - ἱκτερος δ' ὅτοιος (sic) δ' ἔστιν ὀξὸς θ. - ἐστὶν οπι. δ. ό om. ΕΗΚ, Lind., Mack.- ὀξύς τε ΕΙΙΚ. - ταχέος τυlg. - ταχέος GI, Ald., Frob. - τάχεος ΕΗΚ. —  $^{10}$  δὲ δλη, Lind. - ἐστι (αddit δὲ Lind.) γλ. οῖη (οἰοι

lui parle, soit qu'il fasse quelque chose; il git la bouche ouverte, et salivant. Avec ces accidents le malade meurt le cinquième jour, ou le septième ou le neuvième. Quand il manque quelqu'un de ces signes, cela montre que la maladie est moins sévère, et on la nomme paracynanche. On saignera, surtout sous la mamelle; par cette voie en effet un souffle chaud sort du poumon avec le sang. Il faut aussi-évacuer par le bas à l'aide d'un évacuant ou d'un clystère. On introduira les canules dans la gorge le long des mâchoires, afin que l'air soit attiré dans le poumon. On fera cracher le malade aussitôt que possible; on atténuera le poumon. On fera une fumigation avec l'hysope de Cilicie, le soufre et l'asphalte; il attirera cette fumigation par les canules et par les narines afin que du phlegme sorte. On enduira la gorge et la langue avec des phlegmagogues. On ouvrira les veines sublinguales; on tirera aussi du sang au pli du bras si les forces sont bonnes. Le malade s'abstiendra de vin, et, pour potage, usera d'une décoction d'orge légère. Quand la maladie a cédé et qu'il commence à manger, on le purgera avec de l'élatérion récent, asin qu'il ne retombe pas dans une autre maladie.

41. (Ictère.) Ictère: l'ictère aigu et tuant rapidement est tel: couleur tout à fait semblable à celle d'une grenade, on plus verte et telle que celle des lézards verts. L'intérieur est de même couleur; etl'urine dépose un sédiment rougeâtre comme de l'ers. Il ya de la fièvre et des frissons légers; parfois le malade ne peut supporter sa couverture; il ressent des morsures et des piqures. A jeun, le matin, il éprouve généralement des déchirements dans les viscères; et, quand on l'éveille ou qu'on

Μαςκ; ἢ ΙΙΚ; ἢ Ε) οἱ (οἱ οιι. Κ) vulg. – J'ajoute ἢ avant χλωρ. – δμοιο; θ. —  $^{12}$  ωχρὸς pro ὁ χρὸς GJ, Ald. – ααὶ ἐν τῶ L, Lind., Mack. – ἀρίσταται Η. – ἐρίσταται Ε. – ἰσχει θ. – ἐπὶ τὸ πολὺ ΕΠΙΙΚ. —  $^{13}$  ἀναστήση ΕΡ'. – ἀναστῆ, al. manu ἐγείρη Η. – ἀνιστῆ θ. – ἐγείρει J. – ἀνέχηται G, Ald. – ἐπὶ τὸ πουλὺ Lind. – ἡμερῶν ΕΗΙΙΚ, Μαςκ. – ἡμερῶν vulg. – γίνεται οπι θ. —  $^{14}$  τε ααὶ Ε, Mack. – σὺν.... τοῦτο οπι θ. – συγκαρίων GJ. – συγκαρύων I. – θασσίων GJ, Ald., Frob. – θασίω Ε. – Post λεπ. addunt χυλῶ L, Lind. – ἀννίσου Π. – ἀνήσου ΕΚ. – [καὶ] ἀνίσου Lind. – σεσημένου JJ, Lind.

του σύν καρύων θασίων λεπισθέντων καὶ άψινθίου κόμης ἴσον, άνίσου σεσησμένου ήμισυ, ¹πίνειν όλκῆς τριώδολον νῆστις, καὶ πάλιν ἐς κοίτην τὸ μελίκρητον τοῦτο, καὶ οἶνον παλκιὸν λεπτὸν, καὶ ῥοφήματα ἀσιτέειν δὲ μή.

- 12. <sup>2</sup>Τέτανος · <sup>3</sup>οί τέτανοι σταν ἐπιλάδωσιν, αἱ γένυες πεπήγασιν ώς ξύλα, καὶ τὸ στόμα διοίγειν οὐ δύνανται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύσυσὶ τε καὶ ἰλλαίνονται, καὶ τὸ μετάφρενον πέπηγε, καὶ τὰ σκέλεα οὐ δύνανται συνάγειν, ὁμοικος ¹ οὐδὲ τὼ γεῖρε, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεύθει, καὶ σφόδρα δδυνᾶται, καὶ δκόταν ἀποθνήσκειν μέλλη, ἀνεμέει διὰ τῶν ρινῶν καὶ <sup>5</sup>τὸ πόμα καὶ τὸ ρόφημα καὶ τὸ φλέγμα. Οὕτος τριταῖος ἢ πεμπταῖος ἢ ἔβδομαῖος ἢ τεσσαρεσκαιδεκαταῖος ἀπόλλυται ταύτας δὲ διαφυγὼν ὑγιὰς γίνεται. Τούτι διδόναι <sup>6</sup>καταπότια, πέπερι καὶ ἐλλέβορον μέλανα, καὶ ζωμὸν ὀρνιθείων πίονα θερμὸν, καὶ πταρμοὺς ἰσχυροὺς καὶ <sup>7</sup>πολλοὺς ἐμποιέειν, καὶ πυριἄν · δκόταν δὲ μὴ πυριῆται, τὰ γλιάσματα προστιθέναι ὑγρὰ καὶ λιπαρὰ ἐν κύστεσι καὶ ἀσκίσισι πανταγόθεν, μάλιστα <sup>8</sup>δὲ πρὸς τὰ ὁδυνώδεα, καὶ ἀλείφειν θερμῷ καὶ πολλῷ καὶ πολλάκις.
- 13. 9 Όπισθότονος ' όταν δὲ ὁπισθότονος ἴσχη, τὰ μὲν ἄλλα ὡς ἐπιτοπολὸ τὰ αὐτὰ, σπᾶται δὲ ἐς τοὕπισθεν, καὶ βοᾳ ἐνίοτε, καὶ οὐναι ἴσχουσιν ἰσχυραὶ, καὶ συνάγειν ἐνίοτε οὐκ ἐᾶ τὰ σκέλεα οὐδὲ τὰς χεῖρας ἐκτεῖναι '10 ζυγκεκαμμένοι γὰρ οἱ ἀγκῶνες γίνονται, καὶ τοὺς δακτύλους πὸξ ἔγει, καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον τοῖσιν ἄλλοισι κατέχει ὡς ἐπιτοπουλὸ, '11 καὶ φλυηρέει ἐνίοτε, καὶ οὐ δύναται έωυτὸν τοῖσιν, ἀλλ' ἀναίσσει ἐνίοτε, ὅταν ἡ δοῦνη ἔχη. '12 ὅταν δὲ ἀνῆ ἡ ὁτὸνη, ἡσυχίην ἔχει' ἐνίοτε δὲ καὶ ἄφονοι γίνονται ἄμα άλισκόμενοι

<sup>&#</sup>x27; Πίνειν [δὲ] Lind. - τριώβολον Ι. - τριόβολον vulg. - ² τέτανοι Ε. - τέτανος οιπ. 0. - περὶ τετάνων L. - ³ οί δὲ τέτανοι 0. - Addunt ἢν ante ὅταν G, Ald. - ἢν pro ὅταν ΕΗΙΚθ. - αἱ ΕΗΚθ, Lind., Mack. - οἱ pro αἱ vulg. - γέννεις G (H, al. manu) IJΚ. - ξύλιναι θ. - καὶ τὸ στόμα διαίρειν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύοντες ἄμα ἰλλαίνονται θ. - δύναται GIJ. - 'δὲ pro οὐδὲ J. - τὰς χεῖρις θ. - ἐρεύθει καὶ οπι. θ. - ἀνοιδέει pro ἀνεμέει FGIJ. - ⁵ τὸ οπι. θ. - ρύφημα ΕGHIJK, Ald. - ͼ κατάπομα Ε (H, al. manu καταπότια) P'Q'θ, Lind., Mack. - ² πολλὰ ΕΚ. - ὁπόταν ΗΚ. - ὑγρὰ προστιθέναι Ε. - ε᾽ δὲ οπι. θ. - όδυνώρεα ΕΗΚΩ'θ, Lind. - όδυνώμενα vulg. - ε᾽ οπ. οπ. θ. - περὶ ὁπισθοτόνου L. - ὁ pro ὅταν θ. - ἔσχη οπι. (H, restit. al. manu) Ο. - ἴσχει JΚ. - ἐπὶ τὸ πουλὺ Lind. - ταυτὰ Lind. - ώσαύτως pro τὰ αὐτὰ θ. - ἐς Ε. - εἰς vulg. - " σ. ΕΗΚ. - ξυγκεκαυμένοι G (1, σ) JL. - τείνονται pro γίνονται GIJKL, - ἐπὶ τὸ πολὺ ΕΗΙ. - " καὶ βοᾶ (κ. β. οπι.

lui parle, il s'irrite. Un tel malade succombe d'ordinaire en quatorze jours; passant ce terme, il guérit. Il prendra des bains chauds; il boira du mélicrat avec noix de Thasos (avelines) pelées et feuilles d'absinthe, quantité égale, moitié d'anis criblé; il prendra de ce mélicrat la dose de trois oboles (obole =  $0^{sr}$ ,  $5^{s}$ ) à jeun, et derechef en se couchant. Il boira un vin vieux léger et usera de potages. Il ne s'abstiendra pas d'aliments.

- 12. (Tétanos.) Tétanos: quand le tétanos se déclare, les mâchoires deviennent rigides comme du bois, la bouche ne peut s'ouvrir, les yeux larmoyent et ont du strabisme; le dos est rigide; les jambes ni les bras ne peuvent être rapprochés; le visage est rouge. Le malade souffre beaucoup; et, quand il est sur le point de mourir, il rejette par les narines la boisson, le potage et le phlegme. Il meurt le troisième jour ou le cinquième ou le septième ou le quatorzième. Passant ce terme, il guérit. A ce malade on donnera des pilules de poivre et d'hellébore noir dans du bouillon gras et chaud de volaille; on provoquera des éternuements forts et répétés; on prescrira des bains de vapeurs. Quand on ne donne pas de bains de vapeurs, on fera des applications chaudes, humides et grasses en des vessies et en des outres sur tous les points du corps, mais particulièrement sur les points douloureux. On fera des onctions chaudes et abondantes à plusieurs reprises.
- 13. (Opisthotonos.) Opisthotonos : quand il y a opisthotonos, les accidents sont à peu près les mêmes, mais le spasme est en arrière; le malade crie parfois; il est en proie à de violentes douleurs; et parfois le spasme ne lui permet ni de rapprocher les jambes ni d'étendre les bras; car les avant-bras sont pliés, le poing est fermé de telle sorte qu'en général le pouce est serré par les autres doigts. Il délire parfois; il ne peut se contenir, il se lance quand la douleur est pressante; mais, quand la douleur se relàche, il se tient en repos. Parfois encore, dès le début, il perd la parole ou est saisi d'un

FGIL) καὶ φλυαρέει (φλυαρεῖ Ε; φλυηρέει θ) vulg. – ἀλλά IK. —  $^{12}$  ὅτε δὲ ἀνίησιν θ.

1 ή μανικοί τε καὶ μελαγχολικοί. Οὖτοι τριταῖοι ἀποθνήσκουσι τῆς φωνῆς λυθείσης καὶ ἀνεμέουσι διὰ τῶν ρινῶν εἰ δὲ φθάσουσι φυγεῖν τὰς τεσσαρεσκαίδεκα, ὑγιέες γίνονται. Θεραπεύειν δὲ ὡς τὸν ἄνω. Ἡν δὲ βούλη, καὶ ὧδε ποιέειν εὐδωρ ὡς πλεῖστον ψυχρὸν καταχέας, εἔπειτα ἱμάτια λεπτὰ καὶ καθαρὰ καὶ θερμὰ ἐπιδάλλειν, πῦρ δὲ τότε μ.ἡ προσφέρειν. Οὐτω χρὴ ποιέειν καὶ τοὺς τετάνους καὶ τοὺς ὀπισθοτόνους.

14. \*Είλεοί · είλεοὶ δὲ γίνονται \* τῆς μέν ἄνω χοιλίης θερμαινομένης, τῆς δὲ κάτω ψυγομένης. εζυναυαίνεται γὰρ τὸ ἔντερον, εκαὶ ζυμπιλέεται υπό της φλεγμασίης, ώστε μήτε τὸ πνεύμα μήτε τὰς τροφάς διεξιέναι, άλλα την γαστέρα σχληρήν είναι, χαὶ έμέειν ένίστε, πρώτον μέν φλεγματώδεα, έπειτα <sup>7</sup>δέ γολώδεα, τελευτών δέ κόπρον: καὶ δίψαν ἔχει, καὶ δούνη <sup>8</sup>ἔχει μάλιστα μέν περὶ τὰ ὑπογόνδρια, άλγέει δὲ καὶ πᾶσαν τὴν γαστέρα, καὶ πεφύσηται, καὶ λύζει, καὶ πυρετοί ἐπιλαμβάνουσιν. 9 Γίνεται δὲ μάλιστα μετοπώρου : ἀποθνήσκει δὲ μάλιστα έβδομαῖος. 10 Τούτους ὧδε χρὴ θεραπεύειν· καθᾶραι την άνω χοιλίην ώς τάγιστα, χαὶ αξμα άφαιρέειν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς καὶ τῶν ἀγκώνων, ἴνα παύσηται ἡ ἄνω κοιλίη 11 θερμαινομένη, καὶ ψύγειν τὰ ἄνω τῶν φρενῶν πλὴν τῆς καρδίης τὰ δὲ κάτω θερμαίνειν έν σκάφη ύδατος θερμοῦ καθίζων τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀλείφων αἰεὶ, καὶ γλιάσματα ύγρὰ προστιθέναι καὶ βάλανον μελιτος 12 μόνου ποιέων ώς δεκαδάκτυλον, εξ άκρου γολήν ταύρου <sup>13</sup> ες το πρόσθεν επιπλάσσων, πρόσθες καὶ δὶς καὶ τρὶς, έως πάντα τὰ 14ξυγκεκαυμένα περὶ τὸν ἀρχὸν ἐξαγάγης τῆς κόπρου. Κἢν μὲν οὕτως ὑπακούη, κλύζειν ἐπὶ τού-

<sup>&#</sup>x27; O! ρτο ή Κ.- ή ρτο χαὶ 0. - ἀποθνήσχουσι θ. - θνήσχουσι vulg. - ρινῶν χαὶ οὖτοι τὰς τεσσαρεσχαίδεχα φυγόντες EHKQ'. - ρινῶν χαὶ οὖατων τὰς δὲ τέσσαρες χαίδεχα (sic) διαφυγών ὑγιὴς sine γίνονται θ. - ² ἐπὶ τὰ ἱμάτια θερμὰ χαὶ χαθαρὰ χαὶ πολλὰ χαὶ λεπτὰ ἐπιδάλλειν θ. - τότε οπ. θ. - οὕτως vulg. - οὕτω E. - ιδοε χαὶ τοὺς τετάνους χαὶ τοὺς ὀπισθοτόνους ποιέειν E. αὶ manu vulgata lectione restituta) (θ, τετανίχους, ὀπισθοτονίχους). - ποιέειν post ὀπισθοτόνους E. - ³ εὶ. οιιι. θ. - περὶ εἰλεῶν EΚ. - ∂ὲ οιιι., restit. al. manu E. - ⁴ τῆς ἄνω χοιλιὴς θερμ. χαὶ τῆς χάτω θ. - ⁵ σ. EHIJ. - συναυένεται E. - ἐ καὶ ξ. ὑ. τ. φλ. οπι. θ. - συμπ. EHIJΚ. - πρώτα EGIJ. - μετὰ ρτο μὲν E Μακλ. - F ὸὲ οπι. Eθ. - οδύνην vulg. - ὸδύνη Eθ. - εξει οπι vulg. - πρὸς Eθ. - ἔχει οπι γιθ. - πρὸς Eθ. - ἔχει οπι συμπ. - πρὸς Eθ. - ἔχει οπι ναθ. - πρὸς Eθ. - καὶ λύζει οπι. θ. - Eθ γινεται δὲ μάλιστα μεθοπώρου (sic) ἀποθνήσχει δὲ μάλιστα έδδοματος E0. - γίνονται δὲ μάλιστα ἐδδοματος τριο γίνεται... ἑδοματος ντίς. - Eθερμαίνουσα θ. - Eθερμαίνουσα θ. - γρὴ οπι. θ. - χρὴ οπι. θ. - χαθάραι E1. - χαθήραι E1. - Eθερμαίνουσα θ. - E1.

transport maniaque ou mélancolique. En de tels cas on meurt le troisième jour, la voix se déliant (Coaque, 353), et on rejette par les narines; mais, si l'on dépasse quatorze jours, on guérit. Vous traiterez commè dans le cas précédent. Si vous voulez, vous pouvez encore employer ce procédé-ci : versez de l'eau froide en grande abondance, puis jetez des couvertures légères, propres et chaudes, et en ce moment n'approchez pas le feu (Aph. V, 21; de l'Usage des liquides, § 6). Voilà le traitement des tétanos et des opisthotonos.

14. (Iléus; insuflation d'air dans les intestins.) Iléus : l'iléus est produit par l'échauffement du ventre supérieur, tandis que l'inférieur est refroidi. En effet l'intestin est desséché et condensé par la phlegmasie, de sorte que ni l'air ni les aliments ne le traversent; le ventre est resserré, et il y a parfois des vomissements, d'abord de matières pituiteuses, puis bilieuses et finalement fécales. Le malade est altéré, il ressent de la douleur surtout aux hypochondres, mais aussi dans tout le ventre. Il est météorisé, il a le hoquet; des fièvres le saisissent. Cette maladie survient surtout en automne; elle tue d'ordinaire au septième jour. Voici le traitement : on évacuera par le haut aussitôt que possible; on tirera du sang de la tête et du pli du bras, afin que le ventre supérieur cesse de s'échauffer. On rafraîchira les parties au-dessus de la région phrénique excepté le cœur. On échauffera les parties au-dessous, en faisant asseoir le malade dans un baquet d'eau chaude, en l'oignant sans cesse, et en faisant des applications chaudes humides. On fera encore avec du miel seul un suppositoire long de dix doigts, on enduira l'extrémité avec de la bile de taureau; ce suppositoire sera introduit et deux et trois fois jusqu'à ce que tous les excréments calcinés dans le rectum soient expulsés. Si

σχάρει vulg. - σχάρη ΕΗΙΙΚΙθ, Lind., Mack. - τὸν ἄνθρωπον om. (Η, restit. al. manu)  $\theta$ . - ἀλείφειν  $\theta$ . - ἀεὶ vulg. - αἰεὶ  $\theta$ . - α μόνου  $\theta$ , Mack. - μόνον vulg. - ποιέειν Lind. - δέχα δακτύλων  $\theta$ , Mack. - δὲ δάχτυλον pro δεκαδάκτυλον FGIJ. - ἄκρω Lind. -  $\frac{10}{2}$  ώς pro ἐς  $\theta$ . - ἐπιπάσοων ΕΗΚ. - προσπλάσσων  $\theta$ . - ως (ἔως Κ' $\theta$ , Mack) πάντα vulg. -  $\frac{10}{2}$  σ. ΕΗΙΙΚ. - τῶν ἀρχ GHIJ, Ald. - ἐξάγης Η.

τοισιν · 1 ην δὲ μη, φῦσαν λαδῶν χαλκευτικην, ἐσιέναι φῦσαν ἐς τὴν κοιλίην, ἷνα διαστήσης τήν τε κοιλίην καὶ τὴν τοῦ ἐντέρου σύστασιν · εἶτα πάλιν ² ἔξελῶν τὴν φῦσαν κλύσαι εἰθύς · ἔτοιμον δ' ἔστω τὸ κλύσμα, μὴ πάνυ τῶν θερμαντικῶν, ἀλλὰ ³ τῶν διαλυόντων τὰς κόπρους καὶ τηκόντων · εἶτα βίσας τὴν ἔδρην απόγγω, καθήσθω ἐν ὕδιατι θερμῷ κατέχων τὸ κλύσμα, καὶ ἦν δέξηται τὸ κλύσμα καὶ πάλιν μεθῆ, ὑγιὴς γίνεται. Ἐν δὲ ⁴τῷ πρόσθεν χρόνω μελι τε ὡς κάλλιστον λειγέτω, καὶ οἶνον αὐτίτην πινέτω εὐζωρον. \*Ην δὲ τοῦ εἰλεοῦ ἀρέντος πυρετὸς δαὐτὸν ἐπιλάδη, ἀνέλπιστος · ἴσως γὰρ καὶ ἡ κάτω κοιλίη λυθεῖσα συναποκτείνειεν ἄν.

15. <sup>6</sup> Περιπλευμονίη · ἡ δὲ <sup>7</sup> περιπλευμονίη τοιάδε ποιέει · πυρετός τε όξὸς ἔχει, καὶ τὸ πνεῦμα πυκνὸν, καὶ θερμὸν ἀναπνέει, καὶ ἀπορίη, καὶ ἀθυναμίη, καὶ ἡιπτασικὸς, καὶ δούνη ὑπὸ τὴν ὑμοπλάτην καὶ <sup>8</sup>εἰς τὴν κληῖδα καὶ <sup>9</sup>εἰς τὸν τιτθὸν, καὶ βάρος ἐν τοῖσι στήθεσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ παραφροσύνη. <sup>\*</sup>Εστι <sup>10</sup>δ' οἶσιν ἀνώδυνός ἐστιν, ἕως ἀν ἀρξωνται βήσσειν · πολυγρονιωτέρη δὲ καὶ χαλεπωτέρη κείνης. Τὸ δὲ σίαλον <sup>11</sup> λεπτὸν καὶ ἀρρῶδες πτύει τὸ πρῶτον. <sup>1</sup>Η δὲ γλῶσσα ἔανθή · προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου μελαίνεται · ἢν μὲν οὖν ἐν ἀρχῆ <sup>12</sup> μετῶσι δὲ καὶ ρήγνυται ἡ γλῶσσα, <sup>11</sup> καὶ ἢν προσθῆς τὸν δάκτυλον, ἔχεται · τὴν δὲ ἀπάλλαξιν τῆς νούσου σημαίνει ἡ γλῶσσα, ὥσπερ καὶ ἐν τῆ πλευρίτιδι διμοίως. Ταῦτα δὲ πάσχει ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα τοὐλάγιστον, τὸ πλεῖστον δὲ εἴκοσι καὶ μίαν, καὶ βήσσει τοῦτον τὸν γρόνον σφόδρα, καὶ καθαίρεται ἄμα τῆ βηχὶ, τὸ μὲν πρῶτον πολὸ

ι Εὶ ΕΗΚθ. - λαδών ΕΓGΗΙΙΚθ, Ald. - λαδών om. vulg. - ἐσιέναι καὶ (καὶ om. θ) φυσῷν vulg. - Supprimez καὶ et lisez φῦσαν. - σύσταλσιν (Ġ, al. manu), Ald. - ² ἐκφέρων θ. - κλύσαι εὐθὺς δὲ (δ' ΕΗΚ) ἔτοιμον vulg. - κλύσαι εὐθὺς δὲ (δ' ΕΗΚ) ἔτοιμον τῶν J. - καὶ pro ἀλλὰ θ. - απόν om. ΕΗΚθ. - γίνεται om. θ. - ΄ τὸ J. - τε om. Lind. - τέως G, Ald. - αὐγίτην vulg. - αὐγίτιν H. - αὐτίτην θ, Lind., Mack. - ἔγχωρον vulg. - ἔγχωρον HΚ. - εὖζωρον θ, Mack. - Ετοι. Gl. : δεινὸν (l. οἰνον) ἀὐτίτην, τὸν ἀπαράχυτον ὡς καὶ Πολύξηλος ἐν Δήμω Τυνδάρεων φησίν, ἄμαθαγὰρ ἀὐτίταν πᾶσί τε θεοξενίης ἐγένετο. Autre est l'explication de Gal. Gl. : αὐτίτην οἰνον, τὸν αὐτοετίτην, τὸν ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους. -- ⁵ αὐτὸν om. θ. - καὶ om. θ. - συνακόντειεν EHΚθ. - ἀποκτείνειεν vulg. -- ἔπ. om. θ. - περίπν. GK. - περί πλευμονίης ΕΓ. -- ᾽ περίπν. G. - ἰσχυρὸς pro δξὺς θ. - ἰσχει Εθ. - πυνινὸν ΕΚθ, Ald. - πυνινὸν καὶ πυννὸν pro πυννὸν καὶ θερμὸν FGIJ. - ὡμοπλάτιν Ε. -- ἔς Lind. -- ՞ εἰς ΕGΗΙΙΚ, Ald., Frob. - ἐνίστε δὲ om. θ. - παραφρονεῖ

cela réussit, on fera prendre un lavement; sinon, on prendra un soufflet de forge, et on introduira de l'air dans le ventre afin de dilater et le ventre et l'intestin contracté; alors, faisant sortir l'air, on administrera aussitôt un lavement. Le lavement doit être prêt; il sera composé de substances qui n'échauffent pas beaucoup, mais qui dissolvent et fondent les excréments. Puis, enfonçant une éponge dans l'anus, le malade s'asseoira dans de l'eau chaude, gardant le lavement; s'il reçoit et puis rend le lavement, il guérit. Auparavant, il prendra en éclegme de l'excellent miel et boira du vin de l'année non coupé. Si, l'iléus ayant cédé, la fièvre survient, le cas est désespéré; car sans doute le flux de ventre entraînera la mort.

15. (Péripneumonie.) Péripneumonie : la péripneumonie cause ces accidents : il y a fièvre aiguë, respiration fréquente, expiration chaude, angoisse, faiblesse, jactitation, douleur sous l'omoplate, à la clavicule, à la mamelle, pesanteur dans la poitrine, et parfois délire. Chez quelques-uns la péripneumonie est indolente jusqu'à ce qu'ils commencent à tousser; mais elle est plus longue et plus difficile que l'autre. L'expectoration est d'abord ténue et écumeuse. La langue est jaune; au bout de quelque temps elle noircit. Si elle est noire dès le début, les solutions sont plus promptes; si plus tard, elles sont plus lentes. Vers la fin la langue se gerce aussi, et le doigt, si on l'y applique, s'y colle. La langue donne pour la solution de la maladie les mêmes signes que dans la pleurésie. Le malade présente ces accidents pendant quatorze jours au moins, pendant vingt et un jours au plus; il tousse beaucoup tout ce temps, et avec la toux il se purge de matières d'abord abondantes, écumeuses, puis, au septième jour et au huitième,

EFG (H, al. manu) IJKLP'Q'. — "δὲ ΕΚ. – ἄν οιιι. θ. – ἢν ρτο ἀν GHJK, Ald., Frob., Lind. — " λευκόν ΕΗΚΡ'Q'θ, Lind., Mack. – καὶ ἡ γλῶσσα θ. — το μελαίνοιτο ΕFGIK, Ald. – μελεδαίνοιτο J. – ἀπαλλάξιες θ. – κρίσιες Codd. quidam ap. Focs in not. — το δ' ΕΚ. — " καὶ... γλῶσσα οπ. J. – εἰ GI. – προσθεὶς GI, Ald., Frob. – θράσσεται pro ἔχεται θ. – ἢν pro τὴν GI. – σημαίνη G. – δμοίως δὲ ταῦτα J. – ταῦτα καὶ pro ταῦτα δὲ Lind. – πουλὸ Lind.

καὶ ἀφρῶδες σίαλον, έβδόμη 1 δὲ καὶ ὀγδόη, ὁκόταν ὁ πυρετὸς ἐνακμάζη, ην <sup>2</sup>ύγρη ή περιπλευμονίη έη, παγύτερον <sup>3</sup>ην δὲ μη, οὐ· εννάτη δε και δεκάτη υπόγλωρον και υπαιμον, δωθεκάτη δε μέγρι τῆς τεσσαρεσχαιδεχάτης πουλύ χαὶ πυῶδες.  $^{57}\Omega$ ν ύγραί εἰσιν αΐ τε φύσιες καὶ <sup>6</sup>αί διαθέσιες τοῦ σώματος, αὐτὰρ καὶ ἡ νοῦσος ἐσγυρή· ών δὲ ή τε φύσις καὶ ή κατάστασις τῆς νούσου ξηρή, ἦσσον οὗτοι. \*Ην μεν οὖν <sup>7</sup>τῆ πέμπτη καὶ ἕκτη ἐπὶ δέκα ξηρανθῆ καὶ μηκέτι άποθήσση πυώδες, ύγιής έστιν. Άν δε μή, πρόσεγε πρός τάς είκοσι δυοῖν δεούσας καὶ τὰς εἴκοσι καὶ μίαν τὸν νόον, καὶ ἢν μὲν ἐνταῦθα παύσηται τοῦ πτύσματος. 8 ἢν δὲ μὴ, ἔρου αὐτὸν, εἰ γλυκύτερον τὸ σίαλον, καὶ ἢν <sup>9</sup>μεν ώῆ, ἴσθι ὅτι ὁ πλεύμων αὐτῷ ἔμπυός ἐστι καὶ ἡ νοῦσος καθίσταται ἐνιαυσίη, ἢν μὴ ἐν τῆσι τεσσαράκοντα ἡμέρησι σπεύδων άναγάγη τὸ πῦον ' ἢν δὲ φῆ ἀκ,δὲς εἶναι τὸ σίαλον, θανατώδης ή στάσις της νούσου. Άλλ' εν τησι 10 πρώτησιν ήμερησι μάλιστα οιαοηλοί . ήν γάρ έκπτύση το σαπέν και το πυωθέν εν ημέρησι ούο καὶ εἴκοσι καὶ μὴ έλκωθῆ, ἐκφεύγει: 11 ἦν δὲ μὴ, οὔ. Αὕτη ἡ περι- πλευμονίη οὐδὲν ἀπολείπει 12 τῶν ἐχ περιπλευμονίης χαχῶν · ἢν οὖν τι τούτων ἀπῆ τῶν κακῶν, εἰδέναι γρή τοσοῦδε δέουσαν τῷ κάμνοντι έχειν καὶ τῷ 18 ἐητρῷ μεταχειρίζεσθαι . ἢν δὲ ὀλίγα ἔχη τούτων

<sup>&#</sup>x27; Δè om. J. - ὁπόταν ΕΙΙΚ. -- ² ύγρη εἴη (εἴη om. θ; η ΕΓΗΙΚ) ή vulg. - περιπν. Κ.-ίη παχύτερον vulg.-Je lis έη et mets la virgule avant παχ.-ταχύτερον (Ε, al. manu παχ) FGIJKLQ'. - 3 εί ΕΗΚ. - ένάτη ΗΚ. - 'δέ om. Ε. - καὶ τεσσαρεσκαιδεκάτη pro τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης G, Ald. - τῆς om. JK. - τεσσάρων καὶ δέκα θ. - τεσσαρεσκαιδεκάτη J. - πολύ ΕΗΚ. - 5 ών καὶ (καὶ om. θ) vulg. — 6 αἰ θ. – αἱ om. vulg. – ἀτὰρ EFGJK. – αὐτὰρ om. θ. -ή στάσις τῆς νούσου οὐ ξηρή  $\theta$ .  $\leftarrow$   $^{7}$ τῆ om. ΕΗθ. - τετάρτη καὶ δεκάτη (πέμπτη καὶ έκτη ἐπὶ οέκα θ) ξηρανθή vulg. - ἀποδήσσει Ε. - εἰ pro ἢν ΕΗ. -είς ΗΙΙΚ. - ές vulg. -πρός θ. -δεουσών vulg. - δεούσας ΕΗΙΚΟ'θ, Lind., Mack. - δεούση J. - ένταῦθα οιπ. FGJ. - παύσηται, ἐκρεύγει (ἐκρεύγη G, Ald.) τοῦ πτύσματος (παύσηται ἐκ τοῦ πτύσματος, φεύγει Κ', Mack) vulg. -Je pense que la correction est de supprimer expenyet, une telle tournure étant fort usitée. Quelqu'un, ne la trouvant pas suffisamment claire, aura mis à la marge ἐκρεύγει, qui de là aura passé dans le texte, mais avant τοῦ πτύσματος, au lieu d'être placé après. — s el EHK. — s μèν θ. -μèν om, vulg.-ἴσθι ὅτι om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ .-πν. Κ.-ἀγάγη θ. — 10 Post πρ. addit ή δευτέρησιν θ. - διάδηλοι vulg. - Je lis διαδηλοί. ἐκπτυσθή  $\theta$ . — " εὶ HK. – περιπν. K. —  $^{12}$  τῶν ἐκ περιπλευμονίης κακῶν  $\theta$ . -των ἐν τῷ πλεύμονι (πν. GJK) ἐόντων κακῶν vulg. -ἀπὸ pro ἀπης G, Ald. - χρή όσα τε τῷ κάμνοντι vulg. - χρή δέουσαν τῷ κάμνοντι θ. - En soi, la leçon de vulg, est peu sûre; d'abord il faudrait sans doute la lire

quand la fièvre est à son summum, plus épaisses si la péripneumonie est humide, mais non si elle ne l'est pas; au neuvième et au dixième, jaunâtres et sanguinolentes; au douzième jusqu'au quatorzième, abondantes et purulentes. Chez ceux dont le corps a une nature et une disposition humides, la maladie est intense; chez ceux où la nature et la constitution de la maladie sont sèches, la gravité est moindre. Si dans le quinzième ou le seizième jour le poumon se dessèche et qu'il n'y ait plus d'expectoration purulente, le malade guérit; sinon, faites attention aux dix-huitième et vingt et unième jours. L'expectoration cesset-elle à cette époque? très-bien; dans le cas contraire, demandez-lui si l'expectoration a une saveur plus douce; répond-il oui? sachez que le poumon est le siège d'une suppuration et que la maladie prend une constitution à durer une année, à moins que le pus ne soit hâtivement évacué dans les quarante jours. S'il répond que le goût de l'expectoration est désagréable, la situation de la maladie est très-dangereuse. C'est surtout dans les premiers jours que l'issue se manifeste; en effet, si le malade expectore en vingt-deux jours les matières corrompues et purulentes sans ulcération, il réchappe; sinon, non. Dans une telle péripneumonie ne manquent aucun des maux de la péripneumonie. Si quelqu'un de ces accidents est absent, sachez que c'est autant de moins pour le malade à supporter, pour le médecinà traiter. Si peu de ces signes sont présents, n'allez pas vous

δσα τῷ τε κάμνοντι; puis le sens n'en est aucunement satisfaisant. Elle devient encore plus incertaine en présence de celle de 0, qui, sans donner rien de clair, montre cependant que la tradition du texte a soussert ici entre les mains des copistes. Si j'avais à restituer le texte indépendamment de ce qu'en donnent les mss., je lirais εἰδέναι χρη μαλακωτέρην ἐοῦσαν τῷ κάμνοντι κτλ. Mais, en suivant nos variantes, il me semble retrouver en ὄσα τε assez du mot δέουσαν pour croire que la bonne lecture est δέουσαν. Cela supposé, il faut supposer aussi que dans le texte de vulge et dans celui de θ un mot a été sauté, tel que τοσοδόε, qu'en conséquence j'introduis. — τε ἰατρῶ J. - ἔχει J. - σημείων vulg. - σημηίων Ε. - ἐξαπατάτω ἐπεὶ (ὡ; Q') οὐκ ὀλέθριος περιπλευμονή ἐστὶν, ἀλλά τις μαλθακή vulg. - ἐξαπατάτω ὡς (ἐπεὶ ΙΙ) οὐ (οὐκ al. manu Ε) (addit ὀλέθριος al. manu Ε) περιπλευμονήη (περιπν. Ε) ἐστιν· ἔστι γὰρ (ὰλλά τις Ε) μαλθακή ΕΗΚθ.

 των σημηΐων, μή εξαπατάτω ώς οὐ περιπλευμονίη ἐστίν· ἔστι γὰρ μαλθακή. Θεραπεύειν δὲ 1 γρη την περιπλευμονίην ούτως ου μέντοι έξαμαρτήση καί πλευρίτιν καί φρενίτιν ούτω μεταγειριζόμενος: <sup>2</sup> ἄργου τὸ πρῶτον κουφίζων τὴν κεφαλὴν, ἵνα μηδὲν ἐπιδρέη <sup>8</sup>πρὸς τὸ στηθος τὰς δὲ πρώτας ημέρας τὰ ροφήματα ἔστω γλυχύτερα, οὕτω γάρ αν μάλιστα το \*ξυγκαθήμενον και το ξυνεστηκός αποπλύνοις καὶ κινέοις: τεταρταίοισι δὲ καὶ πεμπταίοισι καὶ έκταίοισι μηκέτι γλυχύτερα, άλλα λιπαρά, ές γαρ την άνω πτύσιν ύπογρέμπτεσθαι 5ζυμφέρει. Ϋν δὲ μὴ δύνηται κατὰ λόγον πτύειν, τῶν ἀναγόντων φαρμάχων διδόναι. Τὰς δὲ χοιλίας ἐν μὲν τῆσι πρώτησιν ἡμέρησι τέσσαρσιν ή πέντε ύπογωρέειν γρή καὶ όλίγω μᾶλλον, ίνα οί τε πυρετοί αμιθλύτεροι έωσι καὶ τὰ αλγήματα κουφότερα · 6 έκόταν δὲ κεκενωμένος ή και ασθενής το σωμα, 7 την κάτω κοιλίην δια τρίτης ύποκινέειν, ίνα τό τε <sup>8</sup>σωμα μη ἀδύνατον η καὶ τὰ ἄνω χωρία ἔνυγρα· ην γὰρ κάτω <sup>9</sup>τὸ ὑγρὸν πολλὸν ὑπογωρέη ἀπὸ τῆς πέμπτης ἡμέρης, θάνατον ποιέει κάτω γὰρ τοῦ ύγροῦ ὑπογωρέοντος. 10 τὰ ἄνω ζηραίνεται, καὶ ἡ κάθαρσις τοῦ πτύσματος οὐ γωρέει ἄνω. Δεῖ οὖν καὶ τὴν 11 χάτω χοιλίην μήτε έστάναι 12 λίην, ίνα μη όζέες έωσιν οί πυρετοί, μήτε λίην ύποχωρέειν, <sup>13</sup>ίνα τὸ σίαλον ἀνιέναι δύνηται καὶ ἰσγύη δ κάμνων. Φάρμακα δὲ τῆς ἀναγωγῆς έκταίοισι καὶ 14 έβδομαίοισι καὶ ένναταίοισι καὶ έτι περαιτέριο ἐοῦσι τῆς νούσου μικλλον δίδου • τὸ δὲ φάρμαχον έστω έλλέβορος λευχός, θαψίη, έλατήριον νέον, ίσον έχάστου. \*Ην δὲ τὸ σίαλον μὴ καθαίρηται εὖ καὶ τὸ πνεῦμα πυκνὸν ἢ ✓ 13 καὶ τῆς καθάρσιος μὴ ἐπικρατέŋ, προειπεῖν ὅτι ἀνέλπιστός ἐστι 16 τοῦ ζῆν, ἢν μὴ δύνηται τῆ καθώρσει ὑπουργέειν. Ποιέειν δὲ καὶ τὰ έν τη <sup>17</sup>περιπλευμονίη, ήν σοι τὰ τῆς κοιλίης τῆς κάτιο καλῶς ὑπουρ-

<sup>&#</sup>x27; ' Μος ρτο χρή ΕΗΚθ. – περιπν. ΗΚ. – ούτως οπ. ΕΗΚθ. – μέν τι J. – έξαμαρτήσει vulg. – έξαμαρτήση ΕΗΚ. – καὶ φρ. καὶ πλ. ΕΗΚ. — ' Απια άρχου addit θεραπεία L. – τὴν κεφαλὴν άρχου κουφίζειν, sine τὸ πρῶτον, alia mann πρῶτον sine τὸ H. – τὴν κεφαλὴν άρχου κουφίζειν πρῶτον ΕΚ. – τὴν κεφαλὴν άρχου κουφίζειν πρῶτον ΕΚ. – τὴν κεφαλὴν άρχου κουφίζων  $\theta$ . – κουφίζειν vulg. — ' ἐς ΕΗΚθ. – τὰ δὲ ροφήματα τὰς μὲν πρ. ήμ. γλυκύτερα sine ἔστω ΕΗΚθ. – ἤτω ρτο ἔστω FGJ. — ' συγκ. ΕΗΙΙΚ. – συνεσ. ΕΗΙΙΚ. – κινοίης  $\theta$ , Μακκ. — ' σ. ΕΗΚ. – ἐκ τῶν  $\theta$ , Lind., Mack. — φάρμακον GQ' $\theta$ , Lind., Mack. — ' σ. ΕΗΚ. — ' τὴν κοιλίην κάτω Ε. — ' σῶμα δυνατὸν ἢ vulg. – σῶμα μὴ ἀδύνατον ἢ  $\theta$ . – ἔνυγρα  $\theta$ . – ἄνικμα vulg. –  $\theta$  τὸ  $\theta$ . – τὸ οπ. vulg. – τὸμέρας Ε. — ' καί ρτο τὰ Mack. – Απια τοῦ addit  $\theta$   $\theta$ . — '' ἄνω ρτο κάτω  $\theta$ . —  $\theta$  μὴν, al. manu λίην Ε. – λίην οπι.  $\theta$ . —  $\theta$  Pρost Γνα addunt μὴ FGJ. — '' δγδοαίοιση μτο έδδ. καὶ ἐνν.  $\theta$ . – ἑνατ. ΗΚ. – μᾶλλον

tromper et croire que ce n'est pas une péripneumonie; c'en est une peu intense. Vous traiterez ainsi la péripneumonie (et vous ne commettrez point d'erreur en traitant de même la pleurésie et la phrénitis): commencez d'abord par alléger la tête afin que rien n'en découle sur la poitrine. Dans les premiers jours les potages seront de saveur douce; c'est en effet de cette façon surtout que vous délayerez et déplacerez ce qui est amassé et condensé. Le quatrième jour, le cinquième et le sixième, les potages ne seront plus doux, ils seront gras; car ils secondent l'expectoration. Si le malade ne peut convenablement expectorer, on donnera quelque expectorant. Dans les quatre ou cinq premiers jours il faut procurer des évacuations alvines, même assez abondantes, afin que les fièvres soient moins vives et les souffrances plus légères. Quand les évacuations ont été procurées et que le malade est faible, on ne lâchera le ventre inférieur que de deux jours l'un, asin que le corps ne perde pas toute force et que les parties supérieures conservent de l'humidité. En effet, si à partir du cinquième jour beaucoup de liquide s'écoule par le bas, cela cause la mort; le liquide s'en allant par le bas, les parties supérieures se dessèclient, et la purgation par voie d'expectoration ne procède pas. Il faut donc que le ventre inférieur ne soit ni trop resserré afin que les sièvres ne soient pas aiguës, ni trop relâché asin que le malade puisse expectorer et conserve de la force. Les expectorants seront donnés le sixième jour, le septième, le neuvième et à une époque encore plus avancée de la maladie. L'expectorant sera hellébore blanc, thapsie, élatérion récent, dose égale de chaque. Si l'expectoration ne marche pas bien, si la respiration est fréquente et que le malade ne prenne pas le dessus de la purgation, prédisez que le cas est désespéré, à moins qu'il ne puisse suffire à la purgation. Il faut aussi faire ce qui convient dans la péripneumonie, si les évacuations alvi-

om. 0. — 15 al tà the K'. — 10 toថ om. EHK. — 17 περιπν. Κ. – πλευμονίη Ε΄. – ύπουργέει J.

γέη. Ποιέειν δὲ καὶ ἄλλως ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ἀρξάμενος · δίδου <sup>1</sup> ἄρου τοῦ μεγάλου κόγχην χηραμίδα, καὶ δαύκου καὶ ἀκαλήτης μίην, καὶ νάπυος καὶ πηγάνου ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοισι λαθεῖν, καὶ ὁπὸν σιλφίου ὅσον κύαμον • τκῦτκ ἐν ²οξυγλυκεῖ κκὶ ΰὸατι κερκσας καὶ διηθήσας, δίδου νήστει χλιαρόν. Ἐπειδὰν ὸὲ ἄρχηται καθαρὸν ἐκπτύειν, ³ ἄρου χηραμίδα καὶ σήσαμον καὶ κἰμύγδαλα καθήρας ἐν οξυγλυκεῖ κεκρημένω πίνειν · ἢν δὲ μᾶλλον βούλη ἄγειν, καππάριος τῆς ρίζης φλοιὸν μιγνύναι τούτοισιν.

16. \*Πλευρίτις · όχόταν δὲ πλευρίτις λάδη, τάδε πάσχει · όδύνη τὴν πλευρήν καὶ πυρετὸς καὶ φρίκη ἴσχει, καὶ ἀναπνέει πυκνὸν, καὶ ὀβθοπνοίη ἔχει, καὶ ἀναβήσσει ὑπόχολα οἶον ἀπὸ σιδίου, ἢν μὴ ῥήματα ἔχη: ἢν εδὲ ἔχη, καὶ αἶμα ἀπὸ τῶν ῥηγμάτων · ἐν δὲ τῇ εἰπονωτέρη μὲν, θανατωδεστέρη δὲ σǔ ματώδει ὕφαιμον. \*Εστι δὲ ἡ μὲν χολώδης ἢπιωτέρη, ἢν μὴ ῥήγματα ἔχη ὁ κάμνων · ² εὶ δὲ μὴ, ἐπιπονωτέρη μὲν, θανατωδεστέρη δὲ σὖ · ἡ δὲ αἰματώδης εἰσχυρὴ καὶ ἐπίπονος καὶ θανατώδης · όκόταν οὖν προσῆ καὶ λὺγξ ἄμα καὶ αἴματος θρόμδους ἀποδήσση ἄμα τῷ σιάλῳ μέλανας, οὖτος ἀποθνήσκει ἔδοὸ; αῖος · δέκα εὐ ἐλματίσκεται, καὶ ἀποκόσει πῦον, τελευτῶν δὲ ¹¹ καὶ ἀπεμέει, καὶ πάνυ εὐθεράπευτος οὐ γίνεται. ¹²Εἰσὶ δὲ καὶ ζηραὶ πλευρίτιδες ἄπτυστοι, χαλεπαὶ ¹³ οὲ αὖται αί δὲ κρίσιες ὅμοιαι τῆσιν ἄλλησιν · ὑγρασίης δὲ πλέονος ὸέονται τῶν κλοων ἐν τῷ ποτῷ. Αὶ δὲ χολώδεες καὶ αίματώδεες κρίνουσιν ¹¹ ἐννα-

' Άρτου Κ. - τοῦ om. Κθ. - κόχην FGJ. - χηραμύδα EH. - Il faut probablement lire κόγχην ή χηραμίδα comme plus loin, p. 150. Cependant lisez-y la note 8, qui donne quelque appui à la lecture κόγχην χηραμίδα.- καί (καὶ om. vulg.) δαύκου θ. - ἀκαλίφης GHIJK, Frob., Lind. - μέαν Ε (Η, al. manu ην). — 2 όξει γλυκεί (γλυκύ GJ) vulg. - Je lis όξυγλυκεί en un seul mot. – ἄρξητακ L. – έκπυεῖν  $\theta.$  — 3 ἄρτου K. – χηραμύδα H. – σίσαμον GJ. – όξει γλυκεί vulg. - κεκηρωμένω (Ε, al. manu κεκρημένω) L, Lind. - έπικηρωμένω P'Q'. - βούλει Hk. - καπάριος GI. - 4 Post πλ. addunt νούσος FG. - περὶ πλευρίτιδος E.- πλευρίτης J.- πλευρίτις (ubique) K.- πλ. om.  $\theta.$ όπόταν ΕΗΙJΚ. - ἀναπνέει θ. - ἀναπνεῖ vulg. - πυχινὸν ΕGΗΙΚθ, Ald. - ὀρθοπνίη β. - ὑπόχολον ΕΗΚθ. - οἶον οιπ. θ. - ῥήγματι J. - 5 δ' ΕΗΚ. - καὶ οιπ. J. - βηγμάτων. ἔστι δὲ καὶ αίματώδης (ἔστι δὲ κ. αίμ. om. θ), ἐν δὲ vulg. -- $^{6}$  αίματώδη EJ. – ήπιωτέρη Ald. —  $^{7}$  ήν E. – θανατώδης Κ. —  $^{8}$  lσχ. on. θ. – όκόταν IJ. - όπ. vulg. - λύξ GJ. - αξματα GJ. - ἀποδήσσει HK. - 9 δε om. FG (J, restit. al. mann). — 10 ἐκπ. vulg. - ἐμπ. HIKLθ. - πύος Κ. — 11 καὶ Η (θ, sine δέ). - και om. vulg. - και οὐ πάνυ θεράπευτος (sic) γίνεται θ. - ἀθεράπευτος  $J. = {}^{12}$ ξηραὶ πλευρίτιδες (πλ. ξ. E) (ξ. πλ. om. 110) εἰσὶ δὲ (δὲ οιιι. 0)

nes rendent bon service. On peut encore agir autrement, en commençant au premier jour : prenez du grand arum (arum italicum Lam., d'après Fraas, p. 273, avec un point de doute) plein une coquille, une coquille de daucus et d'ortie, une pincée de moutarde blanche et de rue, et gros comme une fève de suc de silphion; mêlez cela dans de l'oxyglyky (préparation de vinaigre et de miel) et de l'eau, filtrez, et donnez à boire chaud à jeun. Quand l'expectoration commence à devenir pure, donnez à boire, dans de l'oxyglyky coupé, une coquille d'arum, du sésame et des amandes nettoyées; si vous voulez une expectoration plus active, mêlez-y l'écorce de la racine de câprier.

16. (Pleurésie.) Pleurésie : Voici les accidents de la pleurésie : il y a douleur de côté, sièvre et frisson, respiration fréquente, orthopnée. L'expectoration est de couleur subbilieuse comme celle de la grenade, à moins qu'il n'y ait des ruptures; s'il y en a, le malade expectore aussi du sang, que les ruptures fournissent. Dans la pleurésie sanguine, l'expectoration est sanguinolente. La pleurésie bilieuse (Coaque, 381) est plus bénigne, à moins que le malade n'ait des ruptures; s'il en a, elle est plus pénible (Coaque, 376), mais non plus dangereuse. La pleurésie sanguine est violente, pénible et dangereuse; quand donc il y a en outre hoquet et expectoration de grumeaux de sang noir (apoplexie pulmonaire, roy. des Maladies, 11, § 64), le patient succombe au septième jour; passant dix jours; il guérit, à la vérité, de la pleurésie, mais le vingtième il devient empyématique, expectore du pus, finit par en vomir, et alors la cure est loin d'être facile. Il y a aussi des pleurésies sèches sans expectoration; elles sont difficiles (Coaque, 375); elles ont des crises semblables aux autres; mais il leur faut plus d'humidité par la boisson. Les bilieuses et les sanguines se jugent le neuvième et le onzième jour, et ces malades ont plus de chances de guérir. Si, au début, il y

vulg. — ο δὲ οm. ΕΗΚ. - δγρασίησι vulg. - δγρασίης ΚLθ, Lind., Mack. - δὲ θ, Lind., Mack. - δὲ οm. vulg. - πλείονος ΕΗ. - Post ἄλλων addunt τῶν FGJ. - ποταμῶ pro ποτῷ J. — ο ἐνατ. ΗΚ. - δεκαταΐαι pro ένδ. θ.

ταῖαι καὶ ένδεκαταῖαι, 1 καὶ οὖτοι ὑγιέες μᾶλλον γίνονται. "Ην δὲ κατ' άργας μέν μαλθακαί τινες έγωσιν δούναι, από της πέμπτης δε καί έκτης οζέαι, <sup>2</sup>αδται τελευτώσι μέγρι δυοκαιδεκάτης, καὶ οὐ μάλα αποθνήσχουσι κίνδυνος δε μάλιστα 3 μεν μέγρις εδδόμης, άταρ χαί ες την δυοχαιδεχάτην, μετά δὲ ταύτας ύγιαίνονται. Αί δὲ ἐξ ἀργῆς μὲν μαλθακαί, ἀπὸ δὲ τῆς ἑβδόμης καὶ ὀγδόης ὀξεῖαι, πρὸς τὰς τεσσαρεσχαίδεχα χρίνουσί τε χαὶ ὑγιαίνονται. 4 ή δὲ ἐς τὸ νῶτον πλευρῖτις τοσόνδε διαφέρει των άλλων \* "τὸ νωτον δουνάται ως έκ πληγής, καί στένει, καὶ ἀναπνεῖ ἀθρόον · εὐθὺς δὲ πτύει δλίγα, καὶ κοπιᾶ τὸ σῷμκ · τρίτη 6ο ή τετάρτη ουρέει ιγώρα υφαιμον - αποθνήσκει δε μάλιστα πευ.πταΐος · εἰ δὲ μή <sup>7</sup>γε, έβδομαΐος · ταύτας <sup>8</sup>δὲ διαφυγών ζώει, καὶ ή νούσος ήπίη καὶ ήσσον θανατώδης, φυλάσσειν δὲ γρή μέγρι τῶν τεσσαρεσκαίδεκα : μετὰ δὲ ταῦτα ὑγιὰς γίνεται. "Ενίοις δὲ τῶν πλευριτικών τὸ μέν σίαλον καθαρόν, ή 10 δὲ οὐρησις αίματώδης, οἶον άπό κρεών όπτων ζιωρώδες δούναι δε δζείαι διά της ράγιος ες το στήθος καί ές του βουδώνα τείνουσιν: οδτος την έδδομην διαφυγών 11 δγιαίνει. Όχοταν δε τούτων των πλευριτίδων τινί προσγένηται το νῶτον ἐρυθριᾶν, καὶ τοὺς ιμους θερμαίνεσθαι, καὶ ἀνακαθίζοντα βαρύνεσθαι, και ή γαστήρ έκταράσσηται γλωρῷ καὶ δυσώδει σφόδρα, ούτος διά την ύπογώρησιν της γαστρός είχοστη καί μιη άπουνήσκει. ταύτας δὲ δικουγών 12 ύγιαίνει. Οἶσι δὲ αἱ πτύσιες εὐθὺς παντοδαπαί είσι καὶ τὰ ὰλγήματα πάνυ όζεα, οὖτοι τριταῖοι 13 θνήσκουσι, ταύτας δε 1 διαφυγόντες ύγιαίνουσιν ο μή γενόμενος δε ύγιής τη έβδόμη ή τη ἐννώτ: ηἡ 18 τη ένδεκάτη ἄργεται ἐμπυΐσκεσθαι: κρέσσον δὲ ἐμ-

<sup>1 &</sup>quot;Η pro καὶ L. – τίνες om. (II, restit. al. manu) θ. – δξεῖαι vulg. – δξέαι θ. — 2 ανται δὲ (δὲ om. 0) vulg. – δυοδεκάτης, al. manu δυοκαιδ. Η. – δυωκαιδεκάτης ΕΙ. – δωδεκάτης θ. – ἀποθνήσκουσι θ. – ἀποφεύγουσι vulg. — 3 μέν θ. – μὲν om. vulg. — μέχρι Ηθ. – δυωκαιδεκάτην ΕΙ. – δωδεκάτην θ. —  $^4$  πλευρίτις ἐν νώτω (πλ. ἐν ν. om. θ)  $^4$  ἡ δὲ (δ' ΕΗΚ) ἐς τὸν νῶτον (τὸν ῶτον sic θ) vulg. – τόσον δὲ ΗΚ. – τόσον J. —  $^5$  τὸν νῶτον vulg. — τὸν ῶτον ο. – ἐκ om. Lind. —  $^6$  δ' θ, Mack. – δ' om. vulg. —  $^7$ γε om. θ, Mack. —  $^8$ δὲ om. FG. – ζώη G, Frob. – ζῆ μὲν, καὶ θ. – ἡπήη Ald., Frob. – θανώδης (sic), al. manu ατ Η. – χρὴ om. ΕΓΗ. – τῶν οπ. Η. – γίνεται om., restit. al. manu Η. —  $^8$  ὲνίη ΕΓGΗΙJΚ, Ald. – ἐνίαις δὲ τῶν πλευριτίδων θ. —  $^{10}$  δ' ΕΗΚ. – ἰχῶρες θ. —  $^{10}$  ὑγιής, al. manu αίνει Η. – πλευριτικών Lind. – τὸν νῶτον vulg. – τὸν ὁτον θ. – ἐρυθρυᾶν Κ. – ἐκταράσσεται vulg. – ἐκταράσσηται Ε. – δυσώδει vulg. – δυσώδει ΕΗΙJΚ. — τῆς γαστρὸς om. (II, restit. al. manu) θ. – μιᾶ ΕΗΚ. —  $^{12}$  ὑγιἡς, al. manu αίνει Η. – πτύσεις vulg. – πτύσιες θ. – τὰ om. J. —  $^{10}$  φεύ-

## LIVRE TROISIÈME.

a quelques douleurs modérées, devenant aiguës à partir du cinquième ou du sixième, ces cas finissent au douzième, et il n'en meurt pas beaucoup; le danger est surtout jusqu'au septième, et même jusqu'au douzième; passé ce terme, on guérit. Les pleurésies, modérées au début, mais aiguës à dater du septième et du huitième, se jugent au quatorzième et guérissent. La pleurésie dorsale diffère des autres en ceci : le dos est douloureux comme à la suite d'un coup; le malade se plaint, il respire fréquemment; d'abord il expectore peu, et il a le corps brisé de lassitude; le troisième ou le quatrième jour, il urine une humeur sanguinolente; il meurt d'ordinaire le cinquième jour; sinon, le septième; dépassant ce terme, il vit, et la maladie est modérée et moins dangereuse; mais il faut être sur ses gardes jusqu'au quatorzième jour; au delà, il guérit. Chez quelques pleurétiques, l'expectoration est pure, mais l'urine est sanguinolente et semblable à l'humeur qui provient de viandes rôties; des douleurs aiguës vont à travers le rachis à la poitrine et à l'aine; un tel malade, passant le septième jour, guérit. Quand, chez quelqu'un de ces pleurétiques, il arrive que le dos rougit, que les épaules deviennent chaudes, que, mis sur son séant, il est appesanti, que le ventre se dérange avec des selles jaunes et très-fétides, ce malade succombe le vingt et unième jour par la diarrhée; mais, passant ce terme, il guérit (Coaque, 374). Ceux chez qui dès l'abord l'expectoration est de toute nature et la souffrance très-aiguë, meurent le troisième jour; mais, passant ce terme, ils guérissent; celui qui n'entre pas en convalescence le septième ou le neuvième ou le onzième, est au début d'une suppuration (Coaque, 373); il vaut mieux suppurer; cela en effet

γοσι (sic) pro θνήσχουσι θ. — "διαρυγών ύγιλς θ. – ύγιέες pro ύγιαίνουσιν EHQ'. – ύγιέες γίνονται Lind. – ό om. (K, restit. al. manu) θ. – μλ δὲ γεν., al. manu μλ γεν. δὲ H. – ό δὲ μλ γεν. Lind. – γίν. J. – ἐνατ. HK. — " τῆ om. θ. – δεχάτη vulg. – ἐνδεχάτη Lθ, Foes in not., Lind., Mack. – χρεῖσσον vulg. – χρέσσον EHK. – ἐμπυῆσαι ἡσσον γὰρ θανατῶδες, χὰν ἐπίπονον ἢ vulg. – ἐμπυῆσαι, χὰν ἐπίπονον ἢ ἡσσον γὰρ θανατῶδες Lind. – ἐμπυῆσαι ἡσσον γὰρ θανατῶδες, ἐπίπονον δὲ  $EHKP'Q'\theta$ .

 πυησαι: ήσσον γὰρ θανατῶρες, ἐπίπονον δέ. Πρὸς ¹ δὲ τοῖσι σημητοισι τοῖσιν εἰρημένοισιν ἐν ἑκάστη τῶν πλευριτίδων καὶ τάδε γρή σκοπέεσθαι τὴν <sup>2</sup> γλωσσαν · πομφόλυγος γὰρ ὑποπελίδνου γινομένης ἐπὶ τῆς γλώσσης, οἶα σιδηρίου βαφέντος εἰς ἔλαιον, ³εἰ μέν ἐν ἀρχῆ γένοιτο τρηγείη, γαλεπωτέρη ή ἀπάλλαξις τῆς νούσου, καὶ ἀνάγκη √ αξικα ἀποδηξαι ἐν τῆσιν ἡμέρησιν, ἐν ἦσι δεῖ · εἰ δὲ · καὶ προκεγωρηχυίης τῆς νούσου γένοιτο, αί μεν χρίσιες ἐς τὴν τετάρτην χαὶ δε- χάτην ἡμέρην, ἀνάγκη δὲ πτύσαι αἶμα. Ἐγει δὲ ⁵ὧιο̂ε περὶ τῆς ἀπαλλάξιος εἰ μὲν τριταίψ ἄρχοιτο πεπαίνεσθαι καὶ πτύεσθαι, θάσσους αί ἀπαλλάξιες · εἰ δὸὲ ὕστερον πεπαίνοιτο, ὕστερον καὶ αί κρίσιες γίνονται, ώς εν τοῖσι τῆς χεφαλῆς σημηίοισι. Τὰ δὲ ἀλγήματα τὰ ἐν ἀπάσησι τῆσι πλευρίτισιν τώς ἐπιτοπουλύ κουφίζει μεθ' ἡμέρην μαλλον ή νύκτωρ. Θεραπεύειν δε γρή τὰς πλευρίτιδας ούτως: τὰ μὲν 8 πολλὰ ὡς τὴν φρενῖτιν καὶ περιπλευμονίην, πλὴν λουτροῖσι γρησθαι θερμοίσι καὶ οίνοισι γλυκέσιν. Ήν μέν οὖν τη πρώτη ή τη έπιούση λάδης της <sup>9</sup>ἐπιλήψιος, ην μὲν ὑπεληλύθη ἡ κόπρος καθαρή η ἀτρέμα χολώδης καὶ ὀλίγη, ὑποκλύσαι θαψίη ην δὲ <sup>10</sup> κινηθεῖσα ή κοιλίη τὴν μὲν νύκτα χαλάση, τῆ 11 δὲ ὑστεραίη ὀδύνη καὶ στρόφος έγη, πάλιν ύποκλύσαι. \*Ην δὲ ὁ κάμνων γολώδης ἢ τἢ φύσει καὶ ληφθή τη νούσω ακάθαρτος έων, πρίν αναπτύεσθαι το σίαλον χολώδες, καὶ τῷ φαρμάκῳ καθῆραι χολὴν εὖ· 12 ἐκπτύοντι δὲ ἤδη χολωδεα μη δίδου τὸ φάρμακον ην γάρ δῷς, τὸ πτύσμα οὐ δυνήσεται άνω ἀνιέναι, ἀλλ' έδδομαῖος ἡ ἐνναταῖος ἀποπνιγήσεται · 13 ἡν δὲ πρός τῆσιν ἐν τῆσι πλευρῆσιν ὀδύνησι καὶ τὰ ὑποχόνδρια ἀλγέη, ὑπο-

¹ Δὲ οπ. θ. – σημείοισι vulg. – σημηίοισι ΕΗΚ. —² γλῶτταν vulg. – γλῶσσαν ΕΗΙ Κ, Mack. – πομφόλιγος JΚ. – πομφ.... ἔλαιον οπ. θ. – ὑπὸ pro ἐπὶ J. – ἐς Lind. —³ εὶ ΕΗΚ. – ἢν vulg. – γίνοιτο ΕΗ JΚ. – τρηχεία vulg. – τρηχεία JΚ. – διαιον οπ. θ. – προχεχωρηχύης JΚ. – ἡμέραν vulg. – ἡμέρην ΕΗΙ JΚ, Mack. — ⁵ δὸὲ ΕΗΚ θ. – οῦτως vulg. – θάττους vulg. – θάσσους JΚ. – Καὶ τὸ πολὶ ΕΗΚ. – δὸὲ JΚ. – Αὶ της οπ. JΚ. – JΓ πολλὸν pro ως ἐπιτ. θ. – ἐπὶ τὸ πολὶ ΕΗΚ. – δὸὲ JΚ. – Αὶ παπια οῦτως) θ. — JΓ πολλὸν JΓ καιτ. JΓ καιτ

est moins dangereux, mais fort pénible. Outre les signes susdits, il faut, dans chacune des pleurésies, considérer aussi la langue: une bulle sublivide se formant sur la langue comme celle que forme un fer plongé dans de l'huile, si la langue devient rugueuse au début, la solution est plus difficile, et nécessairement du sang est expectoré dans les jours où cela doit arriver; si la langue devient rugueuse à une époque avancée de la maladie, les crises vont au quatorzième jour et nécessairement du sang est expectoré (Coaque, 378). Voici ce qu'il en est pour la solution : si au troisième jour commencent la maturation et l'expectoration, la solution est plus prompte; si la maturation commence plus tard, les crises viennent plus tard (Coaque, 379), comme dans les signes relatifs à la tête. Les souffrances, dans toutes les pleurésies, sont d'ordinaire moins pénibles le jour que la nuit. On traitera ainsi les pleurésies : en général, le traitement sera comme pour la phrénitis et la péripneumonie, sauf qu'on usera de bains chauds et de vins doux. Si donc vous prenez une pleurésie le premier jour ou le lendemain de l'invasion, dans le cas où il y a eu des selles non mélangées ou légèrement bilieuses et peu abondantes, on donnera un lavement avec la thapsie. Si le ventre mis en mouvement est relaché la nuit, et que le lendemain il y ait douleur et tranchée, on recommencera le lavement. Si le malade est naturellement bilieux et qu'il soit pris de la maladie ayant le. corps impur, il faut, avant que l'expectoration devienne bilieuse, administrer un bon cholagogue. Mais, quand l'expectoration est déjà bilieuse, ne donnez pas le purgatif; car, si vous le donnez, l'expectoration ne pourra pas procéder, et il succombera suffoqué le septième jour ou le neuvième. Dans le cas où, indépendamment des douleurs de côté, les hypocondres sont

par H, on ne peut qu'y voir un titre, supprimé avec raison par  $\theta$ . – ην δὲ πρὸς.... ἀλγέη om., restit. al. manu cum εἰ Ε. – ταύτησι τῆσι (τῆς GJ; τῆις sic I) pro τῆσιν ἐν τῆσι πλευρῆσιν FGIJL. – πρὸς τῆ (sic) ἐν τῆσι πλευρῆσιν δούνησιν H. – ταῦτα pr τὰ H. – τε pro δεῖ EHK. – νήστει δεῦναι  $\theta$ . – ὕσωπον IIIJ. – μήχονα GJ,  $\Lambda$  -.

κλύσαι δεϊ, καὶ πιέειν δοῦναι νήστει ἀριστολοχίαν καὶ ὔσσωπον καὶ χύμινον καὶ σίλφιον καὶ μήκωνα λευκήν καὶ ἄνθος γαλκοῦ καὶ μέλ: καὶ όζος καὶ ύδωρ. Πρὸς μὲν τὰ φάρμακα ¹οὕτω δεῖ ποιέεσθαι τὰς θεραπείας τὰς πρώτας τὰ δ' άλλα ὧοε έγει · λούειν πολλώ θερμώ \* πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ κάμνοντος, πλὴν τῆς κεφαλῆς, καὶ όκόταν αί κρίσιες ώσι, τὰ δουνώμενα χλιαίνειν ύγρησι πυρίησιν ύπαλείσων ελαίω. <sup>3</sup> Όχόταν δὲ καταιγίζωσιν αί νοῦσοι, ήσυχάζειν καὶ τὸν κάμνοντα καὶ τὸν ἰητρὸν τῆσι θεραπείησιν, \*ὅκως μὴ κατεργάσηταί τι κακόν πτισάνης δε γυλόν κάθεφθον διδόναι, δλίγω παγύτερον, μελιγροποιέων. Μετά δὲ τὰ λουτρά καὶ οἶνον δγλυκύν ὑδαρέα προπίνειν, μή ψυγρον, δλίγον έχ βομευλίου ούχ εύρυστόμου καὶ δακόταν βηγες έπίωσιν, ἐπιπίνειν καὶ χρέμπτεσθαι ὡς μάλιστα, καὶ τῷ ποτῷ ὑγραίνειν, ζνα ό πλεύμων ύγρότερος ἐων ρᾶον καὶ θᾶσπον ἀποδιδῷ τὸ πτύσμα καὶ ἡ βὴς 8 ἦσσον πονέη καὶ ροιῆς δὲ γλυκείης ἡ οἰνώδεος γυλόν, γάλακτι αίγείω όλίγω καὶ μέλιτι μιγνύς, κατά σμικρόν πολλάχις δίδου νύχτωρ τε χαὶ μεθ' ήμέρην · καὶ ὕπνον 9 δ' ώς μάλιστα διακωλύειν, ΐνα κάθαρσις γένηται θάσσων τε καὶ πλείων. Τὴν 10 δὲ αίματώδεα πλευρίτιν θεραπεύειν χρή ούτως μετά δὲ τὰς κρίσιας άνακομίζειν σιτίοισι κούφοισι, καὶ ήσυγάζειν, καὶ φυλάσσεσθαι περισσώς ήλίους, ἀνέμους, πλησμονάς, όζέα, άλυκά, λιπαρά, 11καπνον. φύσας τὰς ἐν τἢ χοιλίη, πόνους, λαγνείας την γὰρ ἡ νοῦσος ὑποτροπιάση, θάνατος έψεται. Έν δὲ τῆσι πτύσεσιν, ἢν όδύνη τε έχη καὶ μή δύνηται αποπτύειν, νήστει δίδου άνθος γαλχοῦ δσον 12 χοτινάδα,

' Ούτῶ (sic) Ε. - ' πρὸς δύναμιν τὴν τοῦ ΕΗΚ. - τῆς om. ΕΗΙΚ. - όπόταν EHK. – εἰσὶ GHIJK. – ὑγροῖσι IJ. — 3  $\bullet \pi$ . EHK. – κατεγίζωσιν  $\theta$ . – καταιγίζουσιν G, Ald., Frob. - Ιατρόν Ι.Ι. - θεραπίησι ΗΚ. - - όπ. ΕΗΚ. - έξεργάσηται θ. - πτισσ. Ε. - κάτεςθον vulg. - κάθες θον ΗΚ, Lind., Mack. - κάκερθον (sic), al. manu κάθεφθον Ε. - μέλιχρον ποιέων θ. - 5 γλυκύν καὶ (καὶ om. FGJθ) ύδ. vulg. - δλίγον δὲ ἐχ Lind. - βρομβυλίου, al. manu βομβ H. - Erot. Gl., p. 104 : βομβυλίου, ἔστι μὲν τὸ βομβύλιον εἶδος μελίσσης σημαίνει δὲ καὶ τὸν αὐλήτην παρά τὸ τοῖς αὐλοῖς βομβεῖν. "Εστι δὲ καὶ βυκίου εἶδος στενοστόμου. Gal. Gl.: βομβύλιον, εκπωμά τι στενόν έχον τὸ στόμα ἢ πῶμα, παρά τὸ βομδεῖν ἀνομασμένον. - οὐκ (οὐκ om. vulg.) εὐρ. Mack. - οὐκ est clairement exigé par les gloses d'Érotien et de Galien, et tous les traducteurs ont rétabli la négation. — 6 έκ. ΗΚ. - δκόσον Ε. - ἐπίασιν (Ε , al. mann ἐπίωσι) Κ', Mack. - ἐπιᾶσιν Ο', Lind. - πρώτω pro ποτῶ J. - \* πν. ΕGHJK. - ών ΕΗJΚ. - ρηιδίως και θάσσον αποδίδοι θ. - 8 ίσον Η. - πονέει ΕΚ. - η ΕΗ IJKLO, Lind. - η om. vulg. - γάλατι (sic) IJ. - μικρον vulg. - σμικρον θ, Mack. - δè pro τε Jθ, Mack. - 3δ' HKθ. - δ' om. vulg. - θάσσων (θᾶσσόν Ε)

douloureux, il faut prescrire un lavement et donner à boire à jeun aristoloche, hysope, cumin, silphion, mécon blanc (euphorbia peplus), fleur de cuivre, miel, vinaigre et eau Voilà, quant aux médicaments, comment il faut appliquer les premiers secours; quant au reste, voici ce qu'il faut faire : on lavera avec beaucoup d'eau chaude, selon la force du malade, excepté la tête; et quand les crises sont là, on échauffe avec des fomentations humides les parties douloureuses que l'on oint avec de l'huile. Quand les maladies sont au summum, il faut que le malade se tienne en repos, ainsi que le médecin pour les remèdes, afin de ne pas faire quelque mal. On donnera la décoction d'orge très-cuite, assez épaisse, avec addition de miel. Après les bains, on donnera aussi du vin doux, coupé, non froid, en petite quantité, le malade le boira avec un vase à goulot étroit. Quand la toux est active, boire et expectorer autant que possible; humecter par la boisson, afin que le poumon, étant humide, laisse sortir plus facilement et plus vite l'expectoration et afin que la toux soit moins pénible. Prenez le jus d'une grenade douce ou vineuse, mêlez-y un peu de lait de chèvre et de miel, et faites-en boire souvent et peu à la fois la nuit et le jour. Empêchez le sommeil autant que possible, pour que la mondification soit plus active et plus abondante. La pleurésie sanguine sera traitée ainsi; et, après les crises, on restaurera avec des aliments légers; le malade se tiendra en repos, et se gardera soigneusement du soleil, du vent, de la réplétion, des acides, des choses salées, grasses, de la fumée, des flatuosités abdominales, des fatigues, du coït; car, si la maladie récidive, elle sera mortelle. Pour l'expectoration, si le malade souffre et ne peut cracher, il. prendra à jeun de la fleur de cuivre gros comme une olive

τε καὶ πλείων ΕΗΚ. – θᾶσσόν τε καὶ πλετον vulg. —  $^{10}$  δ' ΗΚ. – διδε sine χρη ΗΚΟ΄. – οῦτω sine χρη θ, Mack. – διδε Lind. – δη Lind. – δὲ οπ. θ, Mack. – ἀνωκομίζειν (sic) Ε. — " καπνὸν οπι. Κ. – ή νοῦσος οπι. (Η, restit. al. manu) θ. – ἀποθνήσκει (Η, al. manu θάνατος ξψεται) θ. —  $^{12}$  μοτινάδα (Ε, al. manu κο)  $^{12}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$ 

καὶ όποῦ σιλφίου ήμισυ, καὶ τριφύλλου καρποῦ όλίγον ἐν μέλιτι λείγειν - ή 1πεπέρεος κόκκους πέντε καὶ όποῦ σιλφίου όσον κύαμον, καὶ μέλι καὶ όζος καὶ ύδωρ πίνειν γλιαρὸν νήστει δίδου: τοῦτο καὶ τὰς όδύνας παύει. Ήν δὲ μὴ δύνηται πτύειν κατά λόγον, άλλ' ἐνίσγηται ²αὐτῷ καὶ ῥέγχη ἐν τοῖσι στήθεσιν, ἄρου τοῦ μεγάλου ῥίζης χηρα− μίδα καὶ ἔλαιον σὸν μέλιτι μίζαι, ἐπιρροφεῖν δὲ όζος κεκρημένον. 8 Άλλο ἰσγυρόν· ἄνθος γαλκοῦ ὅσον κύαμον καὶ νίτρον ὀπτὸν δεπλάσιον καὶ ὕσσωπον ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοισι λαβεῖν, μελιτι μίξας, καὶ ύδωρ καὶ ἔλαιον μικρὸν ἐπιστάζας, γλιάνας εἐν γηραμίδι, ἐγγέειν ίνα μή ἀποπνιγή. Καὶ ἐν περιπλευμονίη, ἡν μή καθαίρηται, τοῦτο δεῖ ποιέειν. \*Ην δὲ μήτε ρέγγη μήτε πτύη ώς δεῖ, \*καππάριος καρποῦ όσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοισι λαβεῖν, καὶ πέπερι καὶ νίτρον ολίγον καλ μέλι καλ όζος καλ ύδωρ μίζας τοῦτο γλιαρόν ἐπιβροφεῖν· τὴν δὲ ἄλλην ημέρην <sup>6</sup>ὔσσωπον ἐν όξει καὶ μέλιτι καὶ ὕδατι ἀναζέσας έπιβροφείν. Τοῦτο καὶ τοῖσι βέγχουσι διδόναι καὶ μὴ δυναμένοισι καθαίρεσθαι. Εὶ 7δὲ ἰσχυρότερον βούλοιο ποιέειν, ὑσσιώπου καὶ νάπυος καὶ καρδάμου κόγγην <sup>8</sup>ή γηραμίδα τρίψας εν μέλιτι καὶ ύδατι, καὶ ἀναζέσας, καὶ διηθήσας, ἐπιδροφεῖν 9 χλιαρὸν δίδου. Οὐτω ταῦτα τὰ νουσήματα θεραπευθέντα ύγιέα γίνεται, ἢν μή τι τοῦ πτύσματος υπολειφθέν εν τῷ 10 πλεύμονι πῦος γένηται, υφ' οῦ βήσσουσι ξηρά βηγία, καὶ πῦρ καὶ φοίκη ἴσγει, καὶ ὀρθοπνοίη ἔγει, καὶ πυκνὸν καὶ άθρών άναπνεῖ, καὶ ή φωνή βαρυτέρη δλίγω, καὶ εὐγροίη σὺν τῆ θέρμη τὸ πρόσωπον ἴσγει · προϊόντος δὲ τοῦ γρόνου , μᾶλλον 11 καὶ ἡ νούσος σάφα δηλούται. Τούτον εί έντὸς τῶν δέκα ἡμερέων λάβοις.

¹ Ηεπέρεως EGIJK, Mack. —² ἐν (ἐν οπ. θ) αὐτῷ vulg. – ῥέγχει Κ. – χηραμόδα HIK. – μίξας Κ. – ἐπιρροτῆν G, Ald., Frob. —³ ἄλλο ἰσχ. οπ. P'. – λίτρον 0. – ὁπτὸν οπ. Lθ. – ઉσωπον HIJ. – σμιχρὸν Mack. — ⁴ ἐν οπ. Lind. – χηραμόδι HIK. – ἀποπνηγῆ Frob. – περιπν. Κ. – θαίρηται (sic), al. manu χαθαίρηται H. – δεῖ οπ. (II, restit. al. manu)  $P'\theta$ . – ἐγχέειν pro ποιέειν EHK  $P'\theta$ . — ⁵ χαπάριος GI. – λίτρον  $\theta$ . – ὀλίτρον οπ.  $\theta$ . — ° ὕσσωπον  $\theta$ . – ὕσσ. οπ. vulg. — ² δ' ΕΗΚ. – βούλοι τὸ ποιέειν (sic)  $\theta$ . – ὑσώπου HIJ. — ⁵  $\eta$  οπ. Lind., Mack. – χηραμόδα HI. – Ετοτ. Gl., p. 394 : χηραμίδα, τὴν χοίλην χόγχην,  $\eta$ ν μύχαα χαλοῦμεν. Παρὰ τὸν Χηρχμὸν δ' εξητιαι, ὅσπέρ ἐστι χοίλος τόπος. 'Ως καὶ Νίκανδρος ὲν Θηριαχοῖς φησι, Τοῖς δὴ χηραμὰ χοίλα καὶ ὑληωρέας εὐνάς. Gal. Gl.: χόγχην, χεραμίδα· οὐδὲν πλέον δηλοῖ τῆς χεραμίδος. D'aprêx cette glose de Galien, qu'il lit χόγχην χηραμίδα, οὐδὲν χτλ., Foes tire la conséquence qu'un peu plus haut (γογ, p. 142, n. 1) la leçon est bonne. — ° δίδον χλιαρὸν Ε. – νοσ. ΕΗJΚ. – ὑγιὰ (sic)  $\theta$ . – γίνεται HK. – γίνονται vulg.

sauvage, moitié autant de suc de silphion, et un peu de graine de trèfle (psoralera bituminosa, L., d'après Fraas, p. 62), en éclegme dans du miel, ou cinq grains de poivre, gros comme une féve de suc de silphion, miel, vinaigre, eau, à boire chaud à jeun; ce moyen apaise aussi les douleurs. Si le malade ne peut expectorer convenablement, si les matières s'arrêtent et qu'il y ait râlement dans la poitrine, prenez plein une coquille de la racine du grand arum, mèlez de l'huile et du miel, et par-dessus faites prendre du vinaigre coupé. Autre moyen énergique : fleur de cuivre, gros comme une féve; nitre cuit, le double; hysope, une pincée; mêlez avec du miel, versez un peu d'eau et d'huile, chaussez dans une coquille, infusez (voy. p. 5), afin que le malade ne soit pas suffoqué. Dans la péripneumonie aussi, si la poitrine ne se purge pas, employez le même moyen. Au cas où, sans avoir de râlement, le malade ne crache pas convenablement, prenez une pincée de câpres, du poivre, un peu de nitre, mèlez du miel, du vinaigre et de l'eau, et faites boire cela chaud; le reste du jour, il prendra de l'hysope bouilli dans du vinaigre, du miel et de l'eau; cela se donne aussi à ceux qui râlent et dont la poitrine ne peut se purger. Si vous voulez rendre la préparation plus active, pilez plein une coquille d'hysope, de moutarde et de cresson dans du miel et de l'eau, faites bouillir, filtrez, et donnez à prendre chaud. C'est traitées de la sorte que ces maladies guérissent, à moins que l'expectoration ne laisse dans le poumon un reliquat qui devienne du pus. D'une telle terminaison naissent des toux sèches, de la fièvre, du frisson, de l'orthopnée; la respiration est fréquente et pressée; la voix est un peu plus grave; au moment de la chaleur fébrile, le visage est bien coloré. Au bout d'un certain temps, la maladie se montre davantage et nettement. Si vous prenez un tel malade dans les dix premiers jours, vous l'échaufferez par le régime et le bain

<sup>—</sup> ν πν. ΕGHJK. - πῦ •ν θ, Mack. - ὀρθοπνοῖ θ. - πυκινὸν θ. - χροίη vulg. - εὐχροίη θ, Mack. — " καὶ οπ. J. - σαφῆς (sic) θ. - ήμερῶν vulg. - ἡμερῶν ΕΗΙJΚθ, Lind., Mack. - λάδης vulg. - λάδοις ΗΚ. - εἰς Ε.

θερμήναντα γρη διαίτη και λουτρώ θερμώ έγγεαι ές τον πλεύμονα ότι πῦον άξει, καὶ τοῖσιν άλλοισι γρῆσθαι τοῖσι τὸ πῦον άγουσι, καὶ διαιτάν ως έμπυον, και την κεφαλήν αποξηραίνειν, ίνα μή έπιβρέη. \*Ην 2δ' εν τω εγγύτω μη σήπηται και ανάγηται το πύον, ρήγνυται αὐτῷ ἐχ τοῦ <sup>3</sup>πλεύμονος ἐς τὸν θώρηχα, χαὶ μετὰ <sup>4</sup>τὴν ρῆζιν δοχέει ύγιης είναι, ότι έχ της στενογωρίης ές την εύρυγωρίην ήλθε το πύον, καὶ τὸ πνεῦμα δ ἀναπνέομεν ἔδρην ἔσχεν ἐν τῷ κλεύμονι προϊόντος δὲ τοῦ γρόνου, τὰ στήθεα πύου πληροῦται, καὶ δαί βῆγες καὶ οί πυρετοί και τάλλα άλγήματα πάντα μᾶλλον πιέζει αὐτὸν, καὶ ή νοῦσος διαδηλοῦται. Τοῦτον μετὰ τὴν ἔχρηζιν ἐᾶσαι δεῖ ἡμέρας πεντεχαίδεχα, <sup>7</sup>οχως πάλιν πεπανθή το πύον . άτε γαρ ές εθρυγωρίην έλθον ανέψυζε τε καὶ το υπάργον ύγρον εν τῷ θώρηκι προσηγάγετο πρὸς έωυτὸ, δώστε αὐτὸ ήμισαπές εἶναι. Ήν μέν οὖν αὐτόματον ἄρζηται πτύεσθαι έν τούτω τῷ θγρόνω, ἢ φαρμάχοισι τιμωρέειν ἢ ποτοῖσιν, <sup>10</sup> ἐν δὲ τῆσ: τελευταίησιν ἡμέρησι τῶν ἡμερέων τῶν πεντεχαίδεχα σπεύδειν άναστῆναι πρίν μᾶλλον τρύγεσθαι το σῶμα, φυλάσσων τὴν κεφαλήν καθαρήν τῶν ἐπιδόοῶν είνεκεν. Ἦν δὲ μὴ πτύηται, 11 ἀποσημήνη δὲ ἐς τὰς πλευρὰς, ταμέειν ἢ χαῦσαι. Ἡν δὲ μήτε πτύηται μήτε 12 ἀποσημήνη ές τὰς πλευρὰς, λούσας πολλῷ καὶ θερμῷ 13 νῆστιν καὶ ἄποτον, καθίσας ἐπὶ ἔὸρης ἀκινήτου, ἔτερος 16μεν τῶν ικων ἀναλαδέτω, αὐτὸς δὲ σεῖε τοῦτον, τὸ οὖς παραδάλλων πρὸς τὰς πλευ-√ ράς, τν' εἰδῆς δκοτέρωθεν ἀποσημαίνει βούλου δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ

' IIv. GHJK. - διαιτάν ώδε (ώδε om. EIQ'θ, Lind., Mack) ώς (ώς om. J) vulg. - 2 δὲ τῷ vulg. - δ' ἐν τῷ ΕΗΚΟ'θ, Mack. - σήπηται καὶ θ, Mack. - σήπηται καί om. vulg. - αὐτὸ vulg. - αὐτῶ Η. -- 3πν. EGHIJK. - εἰς vulg. - ἐς EHK. - θώρακα EHK. - \* τὴν om. FGJ. - εἰς vulg. - ἐς EHK, Lind. - εὐρυχωρίην ΕΗΙΚ, Mack. - εὐριγωρίην Ι. - εὐρυχωρίαν vulg. - πύος, al. manu ov Η. - ώ pro à ΕΗθ. - 5 πν. GIJK. - πύους ΙΙΙΙ. - πληροῦνται vulg. - πληροῦται EFHJKL0. —  $\epsilon \alpha i \theta$ , —  $\alpha i \theta$ , λον πάντα G , Ald. - πιέζη Ε. - αὐτὸν οπ. θ. - ἐᾶσαι δὲ καὶ πέντε ἡμέρας θ. - δεκαπέντε ήμέρας ΕΗΚ. -- ε δπ. ΕΗΚ. -- εἰς vulg. -- ες ΕΗΙΚ. -- ελθὸν (ελθών J) τὸ πῦον (τὸ π. om. FGIJθ) ἀνέψυχέ (ἀνέψυξέ ΕΗQ'θ, Lind., Mack) τε (ἀνέψυξέται sic K) vulg. - θώρηκι HIJ. - θώρακι vulg. - έωτὸ (sic) K. --\* ώστε καὶ αὐτὸ Κ.— Post γρόνω addit λείπει L. - γρόνω, ἢν (addunt δὲ Lind., Mack) μή, φαρμάχοισε τεμωρέειν ή ποτοίσεν vulg. - χρόνω ή φαρμάκοισι ή ποτοζσιν θ. - Je prends la leçon de θ, en gardant τιμωρέειν. - " έν [δε] τησι Lind. - La correction de Lind. me paraît très-bonne. - τοῖσι J. τελευταίοισιν GIJK. - τελευτέησι Η. - ήμεροισι J. - σπεύδειν δ' άναστηναι Mack. - καθαράν Ε. - εΐνεκα vulg. - εΐνεκεν θ, Mack. - " Ante άπ. addunt chaud, et vous infuserez dans le poumon ce qui fait sortir le pus; vous userez de tous les autres moyens qui ont cette propriété. Son régime sera celui des empyématiques. Vous dessécherez la tête afin que rien n'en découle. Si l'infusion faite dans le poumon ne mûrit ni n'amène le pus, l'abcès se fait jour du poumon dans la poitrine; après cette éruption, le malade paraît guéri, parce que le pus est passé d'un lieu étroit en un lieu large, et que l'air que nous respirons trouve à se loger dans le poumon. Mais, avec le temps, la poitrine se remplit de pus; la toux, les fièvres et toutes les autres souffrances accablent le malade plus que jamais, et la maladie devient manifeste. Après cette éruption, on laissera en repos le malade pendant quinze jours, afin que le pus múrisse de nouveau; en effet, arrivant dans un lieu large, le pus s'est refroidi et a réuni à soi le liquide préexistant dans la poitrine, de sorte qu'il n'est plus qu'à une demi-maturation. Si donc, dans cet intervalle, le malade commence à expectorer spontanément, on secondera ce mouvement soit par les remèdes, soit par les boissons, et, dans les derniers de ces quinze jours, on se hâtera de le lever avant qu'il soit exténué davantage, maintenant la tête mondifiée à cause des écoulements. S'il ne crache pas, mais qu'il y ait des signes au côté, on incisera ou cautérisera. S'il n'y a ni expectoration ni signes au côté, on lavera, avec beaucoup d'eau chaude, le malade qui-n'aura ni mangé ni bu, on l'assoiera sur un siège immobile, un aide le prendra par les épaules, et vous, secouez-le, appliquant l'oreille à la poitrine, afin de reconnaître de quel côté est le signe. Souhaitez de préférence que ce soit à gauche; car il est plus

μήτε (E, obliter. al. manu) FG (K, punctis notatum). – ἀποσημαίνηται vulg. – ἀποσημαίνεται Κ. – ἀποσημήνη θ. – δὲ οπ., restit. al. manu E. – δ' ὲς θ. – πρὸς pro ὲς Ι. – ταμέειν.... πλευρὰς οπ., restit. al. manu cum ὲς τὰς πλευρὰς ἀποσημαίνηται Ε. – καύσειν Gl. — μ ἀποσημαίνηται vulg. – ἀποσημήνη θ. – λοῦσαι θ. – καὶ οπ. JL. — μ Αnte νῆστιν addit καὶ θ. — μ μν ΕΗΚθ. – δὲ pro μὲν vulg. – σειέτω Κ. – τοῦτον οπ. (Η, restit. al. manu) θ. – πρὸς ΕΗΙΚLQ'θ, Lind. – ἐς vulg. – ἢν pro ίν' Η. – ἰδῆς ΙΙΚ. – ὁποτέρωθεν ΕΘΗΙΙΚ, Ald. – πρὸς τὰς ἀριστερὰς FGΗΙΚLθ, Lind.

άριστερά· θανατωδέστερον γάρ 1 χαίειν καὶ τάμνειν πρὸς τὰ δεξιά· δχόσω γγαρ ισχυρότερα έστι τα δεξιά, τόσω και τα νουσήματα έν αὐτοξοιν ζογυρότερα δείχνυται. 3\*Ην δε ύπο πάγεος το ύγρον μη κλυδάζηται, μηδε ψόφος η έν τῷ στήθεϊ, πυχνὸν δε έλχη τὸ πνεῦμα χαὶ οί ✓ πόδες ἐποιδέωσι, καὶ βήγιόν τι προσῆ, μὴ ἐξαπατάτω, ὰλλ' εὖ ἴσθι πλήρη ἐόντα τὸν θώρηκα πύου \* ἐς οὖν ἐρετριάδα γῆν ὑγρὴν καὶ λείην τετριμμένην καὶ χλιαρήν ἐπιδάψας ὀθόνιον λεπτὸν, περικάλυψον κύκλω τὸν θώρηκα, καὶ δόκου ἄν πρῶτον ξηραίνηται, ταύτη χρή τάμνειν ή χαίειν ως έγγυτάτω των φρενών, φυλασσόμενος <sup>6</sup> αὐτών των φρενών. \*Ην δε βούλη, άλείσων τη έρετριάδι, σχόπει όμοίως ώς εν τώ όθονίω, πολλοί δὲ ἄμα άλειφόντων, ἵνα μὴ τὰ πρῶτα άλειφόμενα ἀποζηραίνηται. Μετὰ δὲ τὴν τομὴν ἡ τὴν <sup>7</sup> καῦσιν τῷ μοτῷ τῷ ἐκ τοῦ ὡμολίνου γρώ, καὶ ἐζίει κατ' ὀλίγον τὸ πῦον. 8 Οκόταν δὲ μέλλης τάμνειν ἡ καίειν, ύποσημαίνου τωὐτὸ σγημα ἔγοντα, ὅπερ ἂν μέλλης ἔγοντα καίειν ή τάμνειν, ίνα μή έξαπατήση ἀνωτέρω γενόμενον ή κατωτέρω τὸ δέρμα, ἐν τῆ μεταβολῆ τοῦ σγήματος καὶ τὰς βῆγας φυλάσσειν ἐκ της διαίτης, δχως μη άντισπάσουσι πάλιν ές τὸν πλεύμονα τὸ πῦον, κακὸν γὰρ, ἀλλ' ὡς τάχιστα 10 ὑποξηραίνεσθαι · ἐπειδὰν δὲ δωδεκαταῖος η, άπαν ἀφιέναι τὸ λοιπὸν πῦον, καὶ ἀπὸ τοῦ ὀθονίου μοτοῦν, καὶ ἀφιέναι δὶς τῆς ἡμέρης τὸ πῦον, καὶ τὴν ἄνω κοιλίην ἐκ <sup>11</sup>τῆς διαίτης ώς μάλιστα ξηραίνειν. Des χρη και τὰς ἐκ τῶν τρωμάτων 12 καὶ έχ περιπλευμονίης καὶ έχ καταβροών μεγάλων έχπυήσιας, <sup>13</sup> καὶ

ι Καίειν καὶ τάμνειν πρὸς τὰ δεξιὰ ΕΗΚ (θ, ἐς τὰς δεξιάς). – πρὸς τὰ δεξιὰ καίειν η (καί pro η Q') τάμνειν vulg. - όπόσω GHIJK, Ald. - 2 γάρ αὐτὰ (αὐτὰ om. θ) vulg. - νοσ. ΕΗΚ. - ἐν om. θ. - γίνεται ΕΗΚθ. -- ² εἰ GI, Ald. , -πάχυος (sic) GIJ. - πύον pro ύγρον θ, (Mack, πῦον). - μηδὲ ψοφέη ἐν θ. μήτε ψοφέη ή εν Mack. - στήθει vulg. - στήθει EHK. - πυκινόν δὲ Ελκει θ. έποιδέωσι ΕΗΚθ. - οιδέωσι vulg. - βηχίον ΙJΚ. - θώρακα Ε. - ' èς τὴν (Υῆν pro την Ε; οὖν pro την θ) ἐρετρίδα (συνερετρίδα pro την ἐρετρίδα FGIJK) (ἐρετρίαδα θ, Lind., Mack) γῆν (τὴν pro γῆν ΕΓΠΙΙΚθ; γοῦν pro γῆν Lind.) ύγρην vulg. - λίην vulg. - Lisez λείην. - 5 οπ. ΕΗΚ. - 6 αὐτῶ J. - βούλει HJ Κ, Ald., Frob., Lind., Mack. - ἐρετρίδι Ε. — 7 κλύσιν θ. - τῶ (τῶ om. vulg.) έκ ΕΗΚΡ'θ. - έξίη vulg. - έξίει ΕΗΚ, Mack. - \* όπ. ΕΗΚ. - καίειν ή τάμνειν HK. - ὑποσημαίου ΕΙΙ. - τωὺτὸ Η. - τὸ αὐτὸ vulg. - σχημα ἔχοντα ὅπερ αν όκόταν (όπ. Ε) μέλλης τάμνειν ή καίειν (καίειν ή τάμνειν ΕΚ) vulg. σχημα έχοντα όπερ αν (addit δχόταν al. manu H) μέλλης έχοντα χαίειν η τάμνειν ΙΙ (θ, τάμνειν η καίειν). - Le texte de vulg. ne peut subsister; celui de II, avant l'addition par une autre main, et de θ est le bon. L'auteur veut dire qu'au moment de l'opération il faut s'assurer si le patient a l'at-

### LIVRE TROISIÈME.

dangereux de cautériser ou d'inciser à droite; en effet, autant le côté droit l'emporte en force, autant les maladies de ce côté l'emportent en intensité. Si, en raison de la densité, le liquide n'a pas de fluctuation et qu'il ne se produise pas de bruit dans la poitrine, mais que le malade ait la respiration précipitée, les pieds enflés et une petite toux, ne vous laissez pas tromper et sachez bien que la poitrine est pleine de pus. Alors prenez de l'argile d'Érétrie humide, bien broyée et chaude, trempezy un linge léger, enveloppez-en circulairement la poitrine, et, là où le linge se séchera d'abord, il faut inciser ou cautériser aussi près que possible de la cloison phrénique, mais évitant cette cloison. Si vous voulez, contentez-vous d'enduire la poitrine avec la terre d'Érétrie, et examinez comme avec le linge; mais il faut que plusieurs enduisent en même temps, afin que les parties enduites d'abord ne se sèchent pas. Après l'incision ou la cautérisation, servez-vous de la tente de lin écru, et faites sortir le pus peu à peu. Quand vous allez inciser ou cautériser, observez que le patient conserve la même attitude où vous l'avez mis pour opérer, afin que la peau, élevée ou abaissée par le changement d'attitude, ne soit pas une cause d'erreur. On se défendra contre les toux par le régime, de peur qu'elles ne rappellent le pus dans le poumon; cela serait mauvais; il faut au contraire dessécher au plus vite. Au douzième jour, on évacuera tout le pus restant, on fera la tente en linge; on évacuera le pus deux fois par jour, et on desséchera autant que possible par le régime le ventre supérieur (poitrine). C'est de cette façon qu'il faut examiner et traiter les suppura-

titude qu'il doit avoir et que l'opérateur lui avait donnée au moment de commencer. Il faut donc supprimer ὁμόταν de vulg., et recevoir ἔχοντα de H et de  $\theta$ . —  $^{9}$  βήχας (sic) IJ. –  $^{2}$  μα άττειν J. – ἀντισπάσωτι vulg. – ἀντισπάσουσι  $\theta$ . –  $^{1}$ ς τὸν πλ. οπ.  $\theta$ . – πν. EGIJK. – ἀλλὶ ἔξῖν κατὰ τὴν τουὴν (ἔξῖν κ. τὴν τ. οπ.  $\theta$ ) ός vulg. —  $^{10}$  ἀποξ. J. – δεκαταῖος Κ΄. – Post  $\frac{\pi}{4}$  addit κεκαυμένος  $\theta$ . – ὑπόπυον pro πύον  $\theta$ . – μοτοῦν vulg. – μοτοῦν Κ΄θ, Mack. —  $^{10}$  τῆς om. J. – ὡς om.  $\theta$ . —  $^{10}$  καὶ τὰς (τὰς om.  $\theta$ ) ἐκ τῆς (τῆς om.  $\theta$ ) περιπλ. (περιπν. GJK) vulg. – ἐκποιήσιας GI. – ἐκποιήσειας J. —  $^{10}$  καὶ [ἔκ] πρ. Lind. – πνεύμονος GJK.

προσπεσόντος τοῦ πλεύμονος τῆσι πλευρῆσι σχοπεῖν καὶ θεραπεύειν.

17. ¹Ψυκτήρια δὲ τάδε δίδου ἐπὶ τοῖσι καύσοισι πίνειν, ²δκόταν βούλη: πολλά δὲ ἀπεργάζεται τὰ μὲν γὰρ οὕρησιν ³ποιέει, τὰ δὲ δια-χώρησιν, τὰ δὲ ἀμφω, τὰ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ ψύχει μοῦνον ὡς 'ἄγγος ιδατος ζέον, ἤν τις ἐπιχέη ψυχρὸν ὕδωρ ⁵ ἢ ψυχρῷ αὐτὸ τὸ ἄγγος πνεύματι προσαγάγη. δίδου δὲ ἄλλα ἄλλοισιν οὐτε γὰρ τὰ γλυκέα πᾶσι συμφέρει, οὐτε τὰ στρυφνὰ, οὐτε τὰ αὐτὰ πίνειν δύνανται. εΤοῦτο μὲν, κηρίων ἔηρῶν ὅσον δύο κοτύλας βρέχων ΰδατι καὶ ἀνατρίθων γευέσθω, ἔως ἄν ὑπόγλυκυ γένηται, εἶτα διηθήσας, σέλινα 'ἔμβα-λὰν, δίδου πίνειν. εΤοῦτο δὲ, λίνου καρποῦ ὀξύβαφον, ὕδατος κοτύλας δέκα ἐπιχέας, εψεῖν ἐν καινῆ χύτρη ἐπὶ ἀνθράκων ἄζεστον, ἵνα ἀναπνέη, εως ὰν ὁ χυλὸς ἀπτομένω λιπαρὸς γένηται. εΤοῦτο δὲ, μελικρήτου ὑδαρέος καθεψήσας τὸ ἤμισυ λείπειν ἔπειτα σέλινα ἐπικλικρήτου ὑδαρέος καθεψήσας τὸ ἤμισυ λείπου. ¹ Τοῦτο δὲ, κριθὰς ἀχιλλ'ἤδας κοτύλ ηναὐήνας, ἄρας τὸν ἀθέρα καὶ πλύνας εὖ, ἐπιχέας ὕδατος χοέα, εψει, καὶ τὸ ἤμισυ ἀπολείπων, ψύχων, δίδου πίνειν. ¹ Τοῦτο

' Ante ψ. addit [ψυκτήρια πόματα έν καύσοις] Lind. — 2 όπ. EGHIJK. βούλει ΗΚ. - 3 ποιέει ΕΗΚ. - εμποιέει vulg. - 4 άγγους θ. - ζέων G, Ald., Frob. — 5 η.... άλλοισιν om., restit. al. manu cum προσαγάγοι Ε. - προσαγάγοι GIJ, Ald., Frob., Lind., Mack. - απασι θ. - ταῦτα pro τὰ αὐτὰ θ. -6 In marg, τοῦτο μέν πόματα άρμόζοντα δίδοσθαι τοῖς ἐν καύσοις πυρετοῖς F; πάντα τὰ ἀρμόζοντα δίδοσθαι τοῖς ἐν καύσοις πυρετοῖς Ι; πόματα ἀρμόζοντα δίδοσθαμτοῖς καυσουμένοις μετά πυρετὸν K.-In marg.  $\bar{\alpha}$  G, (Mack in textu). - τούτω J, Lind. - κηρίον FGIJK, Lind. - ξηρόν K, Lind. - τέμβά)- $\lambda \omega v H. = {}^8\bar{\beta} G$ , Mack. - τούτω J, Lind. - ὀξόβασον IJ. - κενή H. - ἄζεστον, ne se trouvant pas dans les lexiques, a soulevé des difficultés. Cornarius paraît avoir lu, en place, ἐἄν ζέειν; mais il faudrait un καί devant. Foes propose de donner à ce mot le sens de fervefactum, l'a étant ici augmentatif; le ms. imp. de Cornarius ou K' conseille ζέσον, que Mack a reçu; mais ζέσον est aussi une pure conjecture (Κ' n'étant qu'un recueil de notes dues à Cornarius), et la construction ne la favorise pas puisqu'il faudrait aussi un καί antécédent. A la vérité, άζεστον étant un peu plus bas, Mack dit que θ a ζέσον, ce qui serait une autorité; mais, comme il ne s'en appuic aucunement dans la note assez longue qu'il a consacrée à ce mot, je crois qu'il a mal cité le texte de 6, et que, le rapportant pour indiquer la variante λίπης au lieu de λείπη, il y a joint par inadvertance ζέσον qui appartient à son propre texte et non à celui de 6. Cela établi, je ne vois aucune raison pour changer άζεστον; ζεστός est grec, άζεστος le sera aussi, comme πεπτός et άπεπτος. C'est un mot à mettre dans les lexiques. - άπτομένω ὁ χυλὸς  $K = {}^9 \tilde{\gamma} G$ , Mack. - τούτω J, Lind. - ΰδατος  $G = \tilde{\epsilon} \mu \delta \tilde{\alpha} \lambda \lambda \omega v$  θ.

### LIVRE TROISIÈME.

tions provenant de blessures, de péripneumonies, de grands catarrhes, de la chute du poumon contre les plèvres (Des Mal., II, § 59).

17. (Énumération de diverses préparations rafraichissantes à donner dans les sièvres.) Voici les rafraîchissants que vous donnerez à boire dans les causus quand vous le jugerez convenable; ils ont beaucoup de propriétés; les uns sont diurétiques, les autres purgatifs, certains sont l'un et l'autre, certains ne sont ni l'un ni l'autre, et rafraîchissent seulement comme quand on verse de l'eau froide sur un vase plein d'eau bouillante on qu'on expose ce vase à l'air frais. Tous ces moyens ne conviennent pas à tous les malades; celui-ci ne s'accommode pas des choses douces, celui-là des choses astringentes; tous ne peuvent pas non plus boire les mêmes préparations. - Prenez deux cotyles de rayons secs de miel, macérez dans l'eau, broyez; goûtez jusqu'à ce que ce soit assez doux; filtrez, jetez du persil, et faites boire. Autre : prenez un oxybaphe (0litre, 068) de graine de lin, versez dix cotyles d'eau, faites cuire dans un pot neuf sur des charbons, sans bouillir, afin que le liquide ait respiration, jusqu'à ce que la décoction soit onctueuse au toucher. Autre : faites cuire du mélicrat coupé d'eau, réduisez à moitié, puis jettez du persil, et donnez froid peu à la fois. Autre : prenez une cotyle de belle orge, séchez-la, ôtez-en la balle et nettoyez-la bien, versez un conge d'eau (3litres, 24), faites cuire, réduisez à moitié, refroidissez, donnez à boire.

<sup>-</sup> ἐπιβαλὼν Ε. - ἐπιβάλλων τυὶς. - ψύχων pro ψυχρὸν θ. — το δ G, Mack. - τούτω J, Lind. - χριθής ἀχιλλήδης θ. - Erot. Gl.: ἀχιλληῖδες, χριθῶν εἰδος, ὧν μέμνηται χαὶ Άριστοςάνης καὶ Σοφοκλής. - Gal. Gl.: ἀχιλληῖδας χριθὰς, τὰς εὐτραφεῖς καὶ μεγάλας, ἀπό τινος Άχίλλεως ἀνομασμένας, ὡς φασι, γεωργοῦ Βαυρωνίου. - αὐῆνας (sic) Κ. - ἀθέρα Ε. L. Lind., Mack. - αἰθέρα τυἰς. - Erot. Gl., p. 96: ἀθέρας, τὰ ἀνω τῆς χριθῆς λεπτότατα. Gal. Gl.: ἀθθρ, τό τε τῆς χριθῆς όξὺ, ὡς ἐν τῷ δευτέρω Heρὶ νούσων τῷ μικροτέρω καὶ τοῦ ἐν τῷ ἀκιδι πώγονος τὸ ἀκρον, ὡς ἐν τῷ πέμπτω τῶν Ἐπιδημίων. - χοέα ὕδατος θ. - χόεα ΕΗΙΙΚ, Ald., Frob. - Post χ. addit ῦδατος II. - ἔψε ΕΗθ. - ἐπιλείπων ΗΙΙΚ. - λίπων (sic) θ. — το Ϝ G, Mack. - τούτω J, Lind. - αθθισπικὸν κύμινον FGΙΙΚ. - καταλείπων pro καταλείψας ΕΗΡ'. - Pour ἄζεστον νου, la note 8. - λείπη τυἰς. - λίπης θ. - λοιπὸν οm. θ.

δὲ, Αἰθιοπικοῦ κυμίνου κοτύλης δέκατον μέρος, ἐπιγέας τρία ἡμιγόεα, έψε, πηλώ τριχώδει καταλείψας, άζεστον, έως τρίτον μέρος λείπης, καὶ ψύχων δίδου τοῦτο πρὸς πάντα καῦσον καὶ λοιπὸν πυρετόν. ¹Τοῦτο δὲ, ὕδωρ οὐράνιον αὐτὸ καθ' αὐτό. ²Τοῦτο δὲ, πτισάνης κοτύλην γοέα βόλτος έπιγέας, λείπειν το ήμισυ έψων έπειτα διηθήσας, σέλινα ἐπιθαλών, δίδου ψυγρόν. 3 Τοῦτο δὲ, οἱ σταφίδιοι λευκοὶ οίνοι δδαρέες. \*Τοῦτο δὲ, τρύγες στεμφυλίτιδες σταφιδευταΐαι δδαρέες. <sup>8</sup>Τοῦτο δὲ, ἄσταφις λευχὴ ἄνευ γιγάρτων κοτύλη, καὶ πενταφύλλου ριζέων γειρα πλέην φλάσας, είχοσι κοτύλας ύδατος ἐπιγέας, άφεψήσας καὶ τὸ ήμισυ λείπων, δίδου ψυγρὸν κατ' δλίγον. <sup>6</sup>Τοῦτο οὲ, κρίμνων κριθέων άδρῶν ἡμιχοίνικον, ὅδατος χοέα ἐπιχέας, ὁκόταν ήδη ανοιδέη τὰ κρίμνα, τρίθειν τῆσι γερσίν έως αν λευκόν τὸ ύδωρ γένηται, καὶ ἀδιάντου δραγμίδα ἐμδαλών, ἀπαιθριάσας δίδου. 7 Τοῦτο δὲ, ὦῶν τὸ λευκὸν τριῶν ἡ τεσσάρων κατακυκῶν ἐν ΰδατος χοὶ πινέτω. 8 τοῦτο ψύχει σφόδρα καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγει · ἢν δὲ δοκέη μαλλον ὑπάγειν, τὴν λινόζωστιν προσκατακύκα. <sup>9</sup> Τοῦτο δὲ, ἡμιγοίνικον καγρύων εὖ ἀποπλύνας, ἐν ὕδατος γοὶ ζέσας δὶς ἢ τρὶς, ψυγρόν δίδου. 10 Τοῦτο δὲ, πτισάνης γυλὸν κάθεφθον λεπτόν καὶ οἶνον γλυκύν δίδου τοῦτο οὐκ ἄγει. 11 Τοῦτο δὲ, σικύου πέπονος ἄνευ τοῦ δέρματος πάλης, ἐφ' ὕδατι· τοῦτο οὐρέεται καὶ ψύχει 12 καὶ τὴν δίψαν παύει. 13 Τοῦτο δὲ, ὀρόδους ἐν ὕὸατι προεψήσας, εἶτα χύτρην καινὴν

1 5 G, Mack. - τούτω J, Lind. - δμθριον θ, Mack. - αὐτὸ om. K. - 2 ζ G, Ald. - τούτω J, Lind. - πτισσ. Ε. - κοτύλην Ε. - κοτύλη vulg. - γόεα ΕΗΙΙΚ, Ald., Frob. - είτα θ. - διηθήσας om. θ. - ἐμδαλών θ. - ἐπιδάλλων Η. - ψυχρόν δίδου ΕΗθ. - 3 η G, Mack. - τούτω J, Lind. - ἀσταφίδιοι sine of Lind. σταφύδιοι GJK. —  $4\bar{\theta}$  G, Mack. – τούτω J, Lind. – στεμφυλλίτιδες GIIIJK, Ald. - σταφιδευτέαι ΕΗΙJ. - σταφυδευτέαι Κ. - 5 ι G, Mack. - τούτω J, Lind. - ἄσταφις ΕΗJΚ. - ἄσταφυς vulg. - ἀστάφιδος λευκής Lind. - τι γὰρ τῶν pro γιγάρτων θ. - κοτύλης θ. - κοτύλην Lind. - πενταρύλου Ι. - χεῖρα πλέην θ. - χειροπληθή vulg. - θλάσας G (H, al. manu) IJK. - φθάσας Ε. - καί om., restit. al. manu H. - λείπων om. θ. - ψυχρὸν δίδου ΕΗθ. - 6 τα G, Mack.τούτω J, Lind. - άδρῶν om. θ. - ἡμιχοίνικα vulg. - ἡμιχοίνικον θ. - χόεα ΕΗ IJK , Ald., Frob. - •πόταν ΕΗ. - ὅταν θ. - οἰδέη θ. - ἐμβάλλων Η. - , ικ G. Mack. - τούτω J, Lind. - τεσσάρων ΕΗ. - τεσσέρων θ, Mack. - τεττάρων vulg. - χωί vulg. - χοί EGHIJK, Ald., Frob., Lind. - χοεῖ θ, Mack. - \* τοῦτο (τούτω Ι) δὲ ψύχει σφόδρα καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγειν τὸν νοσέοντα προσκατακυκά vulg. - τοῦτο ψύχει σφόδρα καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγει, ἢν δὲ δοκέη μᾶλλον ὑπάγειν τὸν νοσέοντα προσκατακυκά θ. - Le texte de vulg. est tout à fait inintelligible; celui de θ l'est aussi, mais il met, ce me semble, sur

#### LIVRE TROISIÈME.

Autre: prenez le dixième d'une cotyle de cumin d'Éthiopie, versez un conge et demi d'eau, lutez avec un lut mélé de poils, faites cuire sans bouillir jusqu'à réduction des deux tiers, refroidissez, et donnez à boire pour tout causus et autre sièvre. Autre : l'eau de pluie toute seule. Autre : prenez une cotyle d'orge mondée, versez un conge d'eau, faites cuire, réduisez à moitié; puis filtrez, jetez du persil, et donnez froid. Autre: du vin blanc extrait de raisins secs, coupé d'eau. Autre : de la piquette de raisins secs, coupé d'eau. Autre: prenez une cotyle de raisins secs sans les pepins, pilez une poignée de racines de la quinte-feuille, versez vingt cotyles d'eau, faites cuire jusqu'à réduction de moitié, donnez froid et peu à la fois. Autre : prenez une demi-chœnice (chænice=1 litre, 08) de gruau de belle orge, versez un conge d'eau; quand le gruau est déjà gonflé, broyez dans vos mains jusqu'à ce que l'eau devienne blanche, jetez une pincée d'adiante, exposez au serein de la nuit, et faites boire. Autre : battez le blanc de trois ou quatre œufs dans un conge d'eau, et faites boire; cela rafraîchit beaucoup et lâche le ventre; si vous voulez le lâcher davantage, battez-y de la mercuriale. Autre : prenez une demichœnice d'orge pilée, nettoyez bien, faites cuire deux ou trois fois dans un conge d'eau, donnez froid. Antre : donnez de la décoction d'orge bien cuite et légère et du vin doux; cela ne lache pas le ventre. Autre : de la poudre de melon sans la côte, dans de l'eau; cela est diurétique, rasraîchissant, désaltérant. Autre : faites cuire de l'ers dans de l'eau, puis mettez un pot

la voie. Je pense que θ ne comble pas complétement la lacune, et qu'il faut lire προσαστακύνα en supposant qu'il se trouvait là l'indication de quelque substance purgative, mercuriale, hellébore, thapsie ou autre ; j'ai suppléé la mercuriale. —  $^9$   $\overline{\iota}\gamma$  G, Mack. — τούτω J, Lind. — ααχρίων vulg. ασταχρύων (sic) E.— καχρύων GlIIK, Aid., Frob., Lind., Mack.—χωὶ vulg. — χωὲ Μαck. — χοὶ EGHIJK, Frob., Lind. —  $^9$   $\overline{\iota}\delta$  G, Mack. — τούτω J, Lind. — πτισσ. Ε.— κάθοπτον vulg. — κάθεπτον (sic) EHK.— κάθετον (sic) Κ'θ, Mack.— κάθετον Lind. — λευκὸν vulg. — Σεπτὸν EHIKΚ'θ, Foes in not., Lind., Mack. — τοῦτο ο ὖρον άγει L, Lind. —  $^3$  οὐκ θ. —  $^{11}$   $\overline{\iota}$  G, Mack.— τοῦτω J, Lind. —  $^{22}$  ακὶ om. FGJ. —  $^{12}$   $\overline{\iota}$  G, Mack. — τοῦτω J, Lind. — χύτρην θ, Mack.— κενὴν EH. — ἔτερον.... ἀποχέας om. J.

έν γύτρη μείζονι θεὶς πλέη ύδατος, ἐπιγέας ἔτερον ύδωρ τοῖσιν ὀρόβοισιν, έψε ολίγον χρόνον, εἶτα ἀπογέας τὸ τρίτον μέρος, ἐπειδὰν κάθεφθοι έωσιν οί όροδοι, ψύξας δίδου, κατά κύαθον έπιπάσσων τῆς τοῦ σιχύου πάλης <sup>1</sup>τὴν έχ τῶν ὀρόδων πάλην · τοῦτο δὲ βεδαίως δίψαν παύει. 2 Τοῦτο δὲ, Θάσιον οἶνον παλαιὸν, πέντε καὶ εἴκοσιν ὕδατος καὶ ἔνα οίνου δίδου. 3 Τοῦτο δὲ, τρίφυλλον, τὸ σικυώδες ἐν ὕδατι καὶ κρίωνα κριθέων βρέγων δίδου. \*Τοῦτο δὲ, σέλινα, ὅσον τρὶς τῆ γειρί περιλαβείν, και γλήγους δραγμίδας δύο έψων ἐν όζους κοτύλησι δέκα έως τρίτον μέρος λείπης. 5 τοῦτο μέλιτι καὶ ύδατι κεραννός ύδαρες πινέτω, αδιάντου δραγμίδα έμβαλών · 6 τοῦτο οὖρον άγει καὶ την κοιλίην λύει. Τοῦτο δὲ, μηλα εὐώδεα γλυκέα φλάσας, καὶ ἐν ύδατι ἀποδρέζας, δίδου πίνειν τὸ ύδωρ. <sup>8</sup>Τοῦτο δὲ, μῆλα χυδώνια ώσαύτως, ἢν ἡ χοιλίη λελυμένη ἢ, ἐν πυρετῷ χαυσώδεϊ. <sup>9</sup> Ἰχτέρου δὲ ἐπιλαδόντος, ἀστάφιδος λευχῆς ἄνευ γιγάρτων χαὶ ἐρεδίνθων λευχῶν, ημικοτύλιον αμφοτέρων, <sup>10</sup>χαί χριθέων αγιλληίδων ίσον, χαί χνίχου 11 ίσον, ύδατος χοτύλας δέχα, χαὶ σέλινα, 12 χαὶ μίνθην, 13 χαὶ χορίανον, ολίγον έχαστου άνατρίβειν, έως αν ήρεμα γλυχανθή, χαὶ ἀδιάντου δραγμίδα ύστερον έμβαλών, αἰθριήσας δίδου. "Τοῦτο δὲ καὶ τὰ <sup>15</sup>τούτοισεν ὅμοια μιμέεσθαι· πάντα δὲ τῷ πυρέσσοντι <sup>16</sup>ἠθριασμένα δίδου, πλήν οἷσιν αἱ χοιλίαι μᾶλλον τοῦ δέοντος βέουσιν. 17 Τοῦτο δὲ, γλήγους δραχμίδας τρεῖς, σελίνου διπλάσιον, ἐν οἴνω κεκρημένω έψων δίδου· 18 τοῦτο καὶ οὐρέεται καὶ διὰ τῆς κοιλίης χολήν άγει.

¹ Τὴν om., restit. al. manu H. - καὶ pro τὴν θ. - ² τζ G, Mack. - τούτω J, Lind. - θάσσιον Κ. - 3 in G, Mack. - τούτω J, Lind. - 1 il G, Mack. τούτω J, Lind. - γλήχωνος θ, Mack. - δραγμίδας IJK. - έως Ε, Mack. - ώς vulg. — 5 τούτο δὲ θ. - δραγμίδα JK. - ἐμβάλλων vulg. - ἐμβαλών θ. — 6 τούτο δὲ (δὲ om. Εθ; γὰρ pro δὲ L) vulg. — 7 x G, Mack. - τούτω J, Lind. - θ).άσας GIJK. — 8 χα G, Mack. - τούτω Lind. - οίσιν αν pro ην ΕΗ. - αν pro ην IJK. - οίσιν αν καί pro ήν θ. - ή pro ή θ. - ἐπί pro ἐν ΕΗθ. - 9 κ6 G, Mack. - Ante ικτέρου addit περί ικτέρου Lind. - δ' Ε. - έκατέρου pro άμφοτέρων ΕΗΚΡ'Q' (θ, δ' έκατέρου). — 10 καὶ οπ. Ε. - άχιληίδων GIJK. — 11 ήσσον II. -<sup>12</sup> καὶ om. EHQ'θ. -<sup>13</sup> καὶ om. EHθ. - κορίαννον H. - έκατέρου FGIJ. ἀτρέμα pro ἡρέμα θ, Mack. - Foes a lu λευκανθή au lieu de γλυκανθή. δραγμίδα Κ. - ἐμβαλεῖν θ. - ἐμβαλλών (sic) Η. — 11 τούτω J. — 15 τούτοις Ε. - 16 αλθριασμένα EFG (H, al. manu) IJK, Ald., Frob. - πλήν οίσιν αν αλ Ε  $HP'\theta.-\pi\lambda\dot{\eta}\nu$  αν οξτιν αν Mack. -  $\dot{\rho}\dot{\epsilon}\omega\sigma\iota$  EH. —  $^{17}$   $\overline{\chi\gamma}$  G, Mack. - τούτω J, Lind. - γλήχρους (sic) GJ. - γληχούς Κ, Ald. - γλήχωνος (H, al. manu) θ, Mack. - δραγμίδας JK. - έν GHIJKθ, Ald. - έν om. vulg. - 18 τοῦτο

neuf dans un pot plus grand et plein d'eau, versez une autre eau sur l'ers, faites cuire pendant peu de temps, puis ôtez-en le tiers, quand l'ers est très-bien cuit, refroidissez, donnez à boire, saupoudrant chaque cyathe (01itre, 045) de poudre de melon et de poudre d'ers; cela est très-désaltérant. Autre : prenez du vin vieux de l'île de Thasos, et donnez une partie de vin sur vingt-cinq d'eau. Autre: prenez du trèfle, de la poudre de melon, du gruau d'orge, macérez dans l'eau, et faites boire. Autre : prenez trois poignées de persil, deux bottes de pouliot, faites cuire dans dix cotyles de vinaigre jusqu'à réduction de deux tiers; coupez avec du miel et de l'eau, et saites boire, après avoir jeté une botte d'adiante; cela est diurétique et relâchant. Autre : écrasez des pommes douces et de bonne odeur, macérez dans l'eau, et donnez l'eau à boire. Autre : traitez de même les coings, si le ventre est relâché, dans une sièvre causode. Autre : l'ictère s'établissant, prenez du raisin sec sans les pepins, des pois chiches blancs, de chaque une demicotyle, autant de belle orge, autant de carthame (carthamus tinctorius), dix cotyles d'eau, broyez un peu de persil, de menthe et de coriandre, jusqu'à ce que la préparation devienne légèrement douce, ajoutez en dernier lieu une botte d'adiante, exposez au serein de la nuit, et faites boire. Vons pourrez faire toute sorte de préparations analogues. A un fébricitant, ce que vous donnerez aura toujours été exposé au serein de la nuit, à moins que le ventre ne soit trop relâché. Autre : prenez trois bottes de pouliot, le double de persil, faites cuire dans du vin coupé et donnez à boire; cela, à la fois, est diurétique et fait couler la bile par le bas.

(τούτω J) δὲ (καὶ pro δὲ ΕΗθ) οὐρεῖται (οὐρέεται θ) vulg.— ἕλκει pro άγει GIJ.

FIN DU TROISIÈME LIVRE DES MALADIES.

# ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΘΩΝ.

# DES AFFECTIONS INTERNES.

## ARGUMENT.

Il ne serait guère possible de donner brièvement une idée d'un livre qui contient une série de descriptions pathologiques, avec le détail des moyens de traitement qu'il faut employer en chaque cas. En tournant les feuillets, et en parcourant les sommaires que j'ai mis en tête des paragraphes, on aura très-vite fait la revue de tout ce qui y est contenu.

Ge traité a de très-grandes ressemblances, et même des parties communes, soit avec le Deuxième livre des Maladies, soit avec le Troisième. D'autre part, Euryphron le Cnidien, contemporain d'Hippocrate, ou même un peu plus ancien que lui, avait composé un livre dont un passage se retrouve à peu près textuellement dans notre Deuxième livre des Maladies. Ainsi, de compte fait, voilà quatre ouvrages qui traitent du même sujet, qui le traitent d'une façon analogue, qui même ont des morceaux empruntés l'un à l'autre, et dont trois figurent dans la Collection hippocratique.

Une trace indiquant la croyance au passage des liquides dans le poumon se rencontre dans le livre des Affections internes, § 23: l'auteur, voulant expliquer l'hydropisie, dit qu'elle survient lorsqu'on boit beaucoup d'eau d'un seul trait; le poumon se remplit, puis il se dégorge dans la poitrine. Voy. aussi p. 5.

L'infusion dans le poumon dont j'ai parlé p. 5 était une prastique des médecins cnidiens. Galien dit, De la Meilleure Secte, § 10 : « Les médecins cnidiens s'efforçaient de guérir ceux qui avaient du pus dans le poumon par un procédé semblable à celui qu'emploie la nature. Comme tout ce qui est dans le poumon est expulsé par la toux, ils tiraient la langue du patient et infusaient dans la trachée-artère quelque liquide qui provoquait une forte toux, afin que le pus fût évacué par l'imitation du symptôme. » Il ne faudrait pas croire que Galien attribuât aux Cnidiens le Deuxième livre des Maladies, le Troisième et le livre des Affections internes, où une pareille pratique est recommandée; il les distinguait très-bien des Sentences enidiennes, production de l'école de Cnide. Mais cela, joint à d'autres preuves, montre quelles étroites connexions il y avait entre les trois traités dits hippocratiques et le traité cnidien.

J'ai supposé, p. 5, que l'infusion se faisait dans l'œsophage, biem que l'on crût qu'elle allait dans le poumon. D'après Galien elle se faisait dans la trachée-artère. Mais voyez p. 69 de quoi étaient composées ces infusions; si elles avaient été pratiquées dans la trachée, elles auraient étouffé le malade: Probablement le médecin les porta sur la glotte; il en résultait un violent accès de toux; et c'était ce qu'on voulait provoquer. Au reste, cette raison que je donne est justement celle qui est alléguée par l'auteur du Quatrième livre des Maladies; il remarque (voyez sa discussion contre ceux qui prétendaient que les boissons allaient dans le poumon), il remarque que, s'il en était ainsi, on serait suffoqué quand on avalerait un cycéon.

Ce que l'on connaît sous le nom d'entrainement dans les courses de chevaux, appliqué au traitement d'une affection rénale, § 47, montre que la médecine d'alors, en cela comme en beaucoup d'autres cas, usait des pratiques que la gymnas-rique avait découvertes. Le malade, jour par jour, diminue son alimentation et augmente l'exercice; arrivé au summum de la diminution des aliments et de l'augmentation des exercices, il commence en sens inverse à diminuer l'exercice et à augmenter rl'alimentation, jusqu'au plein repos et à la nourriture la plus

abondante. Tel est le moyen qu'on employait pour procurer de l'embonpoint (παχύν ποιέειν, παχύνειν).

On sait par Platon que Hérodicus, qui avait appliqué la gymnastique à la médecine, soumettait les malades à des marches plus ou moins considérables. Hérodicus et sa pratique sont 2. blâmés, Ép. VI, 3, 18; l'auteur hippocratique l'accuse d'avoir tué ses malades, et déclare l'état fébrile ennemi de la marche, de la lutte, des bains de vapeur et des frictions. En parcourant notre traité des Affections internes, on verra qu'il y est fait trèsgrand usage des exercices, et surtout de la marche. A la vérité, l'auteur du VIe livre des Épidémies borne sa critique aux cas de fièvre, et dans le traité actuel figurent beaucoup de maladies chroniques. Mais il y est question aussi de maladies aiguës; et sans doute la pratique d'Hérodicus, ce qui arrive si souvent pour ceux qui innovent avec quelque éclat en médecine, avait pénétré chez les praticiens même qui la blâmaient. Dans tous les cas, on ne contestera pas que dans notre traité la marche joue un très-grand rôle comme moyen thérapeutique pour des maladies diverses.

Je renouvelle ici la même remarque que j'ai faite dans l'Argument du Deuxième livre des Maladies, p. 6, au sujet de l'expression : Aliments de céréales.

L'auteur de ce traité est, comme tous les Hippocratiques, familier avec la pratique de la succussion, pour reconnaître un épanchement thoracique. Il a une méthode ingénieuse destinée à prévenir l'entrée de l'air dans la poitrine en cas de paracentèse; c'est de trépaner une cête. Enfin il est chirurgien trèshardi, puisqu'il n'hésite pas à pratiquer la néphrotomie, opération qui, grâce aux travaux de M. Rayer, a repris dans la chirurgie moderne le rang qu'elle occupait dans cette chirurgie de la haute antiquité grecque.

### BIBLIOGRAPHIE.

### MANUSCRITS.

2255 = E, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, Cod. Serv. ap. Foes=L, 2332 = X, 2148 = Z, Imper. Cornar. ap. Mack = K', Imper. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Vindob. =  $0^{1}$ .

## EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Prælectiones in librum Hippocratis Coi medicorum principis, de Morbis internis, auctore M. Joanne Martino, doctore medico Parisiensi, professore regio et Mariæ Mediceæ archiatro, editore M. Renato Morello doctore medico Parisiensi et professore regio. Parisiis, 1637, in-4°. - Prælectiones in Hippocratis librum de Internis affectionibus, in publicis medicor, scholis celeberr, Cadomensis Academiæ pro solenni cathedræ vacantis disputatione habitæ, in quibus quæ ad internorum pectoris ac infimi ventris affectuum naturam, signa, causas, eventus et curandi rationem spectant, juxta inconcussa naturæ principia ab ipso stabilita libro de Vct. Med. recentiorumque medicorum inventa, exponuntur. Edente M. Francisco de Saint-André, ejusdem facultatis doctore medico. Cadomi, 4687, in-18. - Wedel, Geo. Wolffg. Programma de Morbo crasso Hipp. Ienæ, 1688 (in ejusdem Exerc. crit. dec. IV, exerc. iv, p. 21). - Stahl, Gco. de Febre lethifcra Hipp. Hal. 4711. - Goelicke, Andr. Ottom. de Morbo ructuoso Hipp. Frf. ad Viadrum, 1734.

N. B. Ajoutez à la Bibliographie du Deuxième livre des Maladies: Melænæ hippocraticæ genuinæ imago, indoles et diagnosis specialior. Diss. inauguralis, quam tuebitur Jos. Lichtschlag, Bonnæ, 1828, in-4°.

<sup>1</sup> Je n'ai eu pour ce livre que la collation de Mack.

# ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΘΩΝ.

1. 1\*Ην ή του πλεύμονος αρτηρίη έλχωθη ή τι δαγή των φλεβίων τῶν λεπτιον, τῶν κατακρεμαμένων εξς τὸν πλεύμονα, ἢ τῶν συρίγγων τῶν διὰ τοῦ 3 πλεύμονος τεταμένων, καὶ συβδαγέωσιν ἐς άλλήλας καὶ αξματος πλησθώσι, διασπώνται τε καὶ καταδδήγνυνται διά τάσδε τὰς αἰτίας μάλιστα: διὰ ταλαιπωρίην, διὰ δρόμους, διὰ πτώματα, διά πληγάς, δι' ἐμέτους βιαίους δγινομένους, διά πυρετούς. τάδε οδν πάσχει το μέν πρώτον βής ζαγει ζηρή επειτα όλίγω ύστερον αποπτύει το σίαλον υφαιμον, τοτέ δε καθαρόν. Οδτος ην 6μεν εν τάγει παύσηται τῆς νούσου την δὲ μη, προϊόντος τοῦ χρόνου τὸ αξμα πλεΐον γωρέει, ενίστε μέν καθαρόν, έστι δ' ότε και ύπόσαπρον, πολλάχις δὲ καὶ ἡ φάρυγξ λανθάνει αξιματος πιμπλαμένη: ἔπειτα θρόμδους αίματος εχδράσσεται κατ' όλίγον <sup>7</sup> θαμινά · ενίοτε καὶ όδμη βαρείη ἀπ' αὐτῶν γίνεται, καὶ ἡ φάρυγς ἔστιν ὅτε τινὸς ἄχνης πίμπλαται, καὶ ρίγος καὶ πυρετὸς ἐπιλαμθώνει, κατ' ἀργά; μέν τῆς <sup>8</sup>νούσου σφόδρα, προϊούσης δὲ βληχρότερον <sup>9</sup> καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε επιλαμδάνει ,x αὶ όδύνη ενίστε έγχειται 10 έν τοῖσι στήθεσι xαὶ έν τῷ μεταφρένω καλ έν τῆσι πλευρῆσι, καλ δκόταν τὸ αξμα παύσηται πτύων, σίαλον πολλόν ἀποπτύει ύγρον, ἐνίστε δὲ καὶ γλίσχρον. Ταῦτα μέν 11 οὖν οὕτω πάσγει, μέγρι τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθοιεν: μετά δὲ ταύτας 12 ἢν μὴ παύσηται τὸ νούσημα, λεπίδας ἀπὸ τῆς ἀρτηρίης ἀποδήσσων ἀποσπῷ, οίας περ ἀπὸ φλυκταινίδων, καὶ ὀδύνη έμπίπτει 18 ές τὰ στήθεα καὶ ές τὸ μετάφρενον καὶ 14 ές τὸ πλευρὸν, καὶ τῶν ὑπογονδρίων ὡς ἔλκος ψαυόμενος ἀλγέει. Τούτω 15 ζυμφέρει ήσυ-

¹ ⁴αν Ε. – ἡ οπ. ΕΚ. – πν. ΕGHJΚ. – κατακεκραμμένων FGI, Ald. – κρεμαμένων EQ'. – κάτω κοεμαμένων Lind., Mack. — ² εἰς ΕΗΚ. – πν. EGHJΚ. ³πν. ΕGHJΚ. – τεταμμένων GJ. – καὶ οπ. ΕΓGHJΚ. – ἡ ρτο καὶ Ald. — ⁴καὶ οπ. Ald. – ὁι αὐτάσδε (sic) J. – διὰ τὰς δὲ τὰς Ald. – ἀμαρτίας, al. manu αἰτίας H. – δρόμους EH. – δρόμον vulg. —  $^5$  γιγν. HΚ. – πάσχουστ FGIΚΡ'Q'. – τότε vulg. – τοτὰ Ε, Mack. – ποτὰ Κ'. – οὕτως vulg. – οὖτος EGIJΚ. —  $^6$  μὴ ρτο μὰν FGIJ. – νόσου IJ. – φάρυξ IJ. —  $^7$  καὶ (καὶ οπ., restit. al. manu H) θαμινά vulg. – ἑνίστε δὲ (δὲ οπι., restit. al. manu H) vulg. – δ ρτο ἡ GHIJΚ. – φάρυξ IJ. – τινὸς οπ., restit. al. manu H. —  $^8$  νόσου IJ. –  $^9$  καὶ οπ. HΚ. —  $^{10}$  ὲν οπ. FGIJ. – τοῖς vulg. – τοῖςτ EHIΚ, Lind., Mack. —  $^{11}$  οὖν οπ. GJ.

## DES AFFECTIONS INTERNES.

1. [ Hémoptysie. Inflammation consécutive. Cautérisation. Comp. Des Maladies, livre deuxième, § 53; c'est ce qui est appelé trachée-artère blessée dans le paragraphe parallèle.) Si la trachée-artère est ulcérée, ou si quelqu'une des petites veines suspendues au poumon, ou quelqu'un des conduits étendus à travers le poumon, se rompt, et qu'ils s'ouvrent l'un dans l'autre et se remplissent de sang (distensions et ruptures qui proviennent surtout de ces causes-ci : fatigues, courses, chutes, coups, vomissements violents, fièvres); le patient éprouve les accidents suivants : d'abord il a une toux sèche, puis, peu après, il expectore des crachats sanguinolents, mais purs quelquefois. La maladie cède-t-elle promptement? c'est bien; ne cède-t-elle pas? le sang, avec le temps, devient plus abondant, quelquefois il est rendu pur: d'autres fois il est sub-putride. Souvent aussi la gorge se remplit de sang d'une manière latente; puis le malade rejette des caillots de sang peu à peu et souvent. Parfois ces caillots exhalent une odeur fétide, et parfois la gorge se remplit d'une sorte de duvet. Le frisson et la fièvre surviennent au début de la maladie avec beaucoup d'intensité, plus tard avec moins de violence et par intervalles irréguliers. De la douleur se fait sentir parfois à la poitrine, au dos et aux côtes. Quand le malade cesse d'expectorer du sang, il rend des mucosités aqueuses en abondance, parfois visqueuses. Ces accidents durent jusqu'à ce que quatorze jours soient passés. Après ce terme, si la maladie ne cède pas, il arrache de la trachée-artère, en toussant, des squames qu'on dirait venir de phlyctènes; de la douleur est ressentie à la poitrine, au dos et aux côtes, et les hypochondres, au toucher,

- παρέλθωσ: ΗΡ'Q', Lind., Mack.— 12 αν J.- νόσ. ΕΗΙJ.- άρτηρίας ΕΙJ.- περ οπ. Κ.— 13 ἐπὶ ΕG (Η, al. manu) ΙJΚ.— 14 ἐπὶ J.— 15 σ. ΕΗΚ.- νουσ. Lind. - εἴσω Mack. - ἢν οῦτως ἔχη οπ. Lind.

γίην ώς μάλιστα τῷ νοσήματι ἔγειν ἔσω, ἢν οὕτως ἔγη: ἢν γάρ τι πονήση, ό τε πόνος όζύτερος καὶ ή βήζ μαλλον ή το πρότερον πιέζει, καὶ τὸ ρίγος καὶ ὁ πυρετὸς μᾶλλον ¹ἔχει, καὶ ἢν πταρῆ, ἡ όδύνη όζειν ποοσεβαλεν άλγεει δε καί εν τη εύνη, δκόταν περιστρέφηται. Τούτω γρή προσφέρειν σιτία μέν τὰ αὐτὰ, ἃ ² καὶ τῷ ἐμπύω, ταῦτα δὲ οὐ πολλά: τῶν δὲ ὄψων τούτοισι γρέεσθαι, ἰγθύσι μὲν ρίνης ἢ φάγρου ή γαλεοῦ τοῦ μεγάλου τοῦ γλαυχοῦ, ή τῶν ἀλλῶν τῶν τοιούτων, πάσιν έν δύω καὶ δριγάνω ήρτυμένοισι κρέας δὲ ἐσθιέτω αλέκτορος όπτὸν <sup>3</sup> άναλτον, ἡ αίγὸς έφθὸν, καὶ οἴνω αὐστηρῷ ὡς παλαιστάτω καὶ ἡδίστω μέλανι χρεέσθω, περιπάτοισι δὲ μετρίοισι, πλήν ταῦτα πυρετοῦ μὴ ἔγοντος ἡν δὲ πυρετὸς ἔγη, ὁρονήματι άλεύρω η κέγγρω γρεέσθω. ην δὲ σιτία προσφέρηται, δλίγα προσφερέσθω, καὶ όψα τὰ διαχωρητικά. <sup>5</sup>Κἢν μὲν φαρμάκου σοι δοκέη δέεσθαι, ύποχαθήραι αὐτὸν τῷ Κνιδίῳ κόχχω ή τῆ τιθυμαλίδι, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἀλεύρου έφθοῦ δοῦναι δύο τρυδλία ἐκροφέειν λιπαροῦ· δείτα ἀνακομίζειν ώς μάλιστα, δκως ἥκιστα λεπτὸς ἦ· πρὸς γάρ τὴν νοῦσον οὐ τζυμφέρει λεπτὸν είναι. Καὶ περιπάτους δλίγους τὸ πρώτον ποιέεσθαι, ώς μή κόπος ἐπιλάθη: πυριζιν δὲ άλλοτε καὶ άλλοτε, καὶ ἦ 8 αν πυριηθῆ ἡμέρη, ἄσιτος ἔστω πλήν ἀλεύρου έφθοῦ, οδπερ τρυδλίον εκροφεέτω, ύδωρ δέ πινέτω τη θδέ ύστεραίη έλασσον ή ώς μεμαθήκει φαγέτω, καὶ πινέτω οἶνον μέλανα, ήδὺν, αὐστηρόν,

<sup>&#</sup>x27; Ισχει ΕΡ'Q'. - έγη FGJ. - ήν πταρή om. Κ. - παρή pro πταρή G, Ald. όξέα, al. manu όξείη Η. - όξύει (sic) J. - προσέβαλλεν GlJ. - ἐπέπεσεν Ε (Η, al. manu προσέθαλλεν). - 2 καὶ ἐν τῶ Ε. - ἰχθυδίων θ. - γαλαιοῦ vulg. - γαλεοῦ ΕΗΚθ, Lind., Mack. - γαλαίου J. - τοῦ (καὶ pro τοῦ J) λευκοῦ vulg. τοῦ γλαυκοῦ θ, Mack. - όμοίων (τοιούτων ΕΠΚθ, Lind.; τοιουτέων Q') vulg. - Post πασιν addunt δὲ E (H, al. manu) KQ', Lind. - ἐνρρόω (sic) IJ. - ὀρυγάνω Ε. - ήρτυμένοις vulg. - ήρτυμένοισι ΕΗΚ. — 3 [xai] άν. Lind. - αίγειον EKQ'6, Lind., Mack. - παλαιτάτω GJ. - δὲ om. (H, restit. al. manu) θ. -Post μετρ. addunt χρεέσθω HK, χρήσθω θ. - πλήν om., restit. al. manu H. -πλήν ταύτα om. θ. - 'ρυφ. G. - άλεύρου vulg. - άλεύρω Ε (Η, al. manu ου). - κέγχρου vulg. - κέγχρω Ε (H, al. manu ου). - χρέεσθαι ΕΗΚ. - 5 κάν J. - μὲν θ , Mack. - μὲν om. vulg. - φαρμάχω Mack. - δοχέη σοι θ. - δέεσθαι HK (6, δεζσθαι). - χρέεσθαι vulg. - ύποκάθαιρε θ. - τιθυμαλλίδι HIJK. - τρυδλίον (δύο τρυδλία θ, Mack) vulg. - ἐκροφεῖν vulg. - ἐκροφέειν ΕΗΚ. - ἐκρυφεῖν G, Ald. — 6 καὶ ἔπειτα μετά ταῦτα, supra lin. al. manu εἶτα Η. – ὅκως αν (αν om. 6) vulg. - τοιαύτην (τοι. om., restit. al. manu H) νοῦσον vulg. — τσ. ΕΗΚ. → ποιείσθω θ. – ως αν μή θ. – έπιλάθηται vulg. – ἐπιλάθη ΕΗΚθ. -πυρίειν J. - \* &v θ. - αν om. vulg. - ήτω FGJ, Lind. - εκρυφεέτω G, Ald. -

sont douloureux comme une plaie. Dans ce cas, il importe de garder autant que possible le repos à l'intérieur de la maison: en effet, pour la moindre fatigue, la douleur devient plus aiguë, la toux plus pressante qu'auparavant, le frisson et la sièvre plus intenses; s'il éternue, la douleur se fait sentir avec vivacité, et même dans le lit il souffre quand il se tourne. A ce malade on donnera les mêmes aliments de céréales que dans l'empyème, mais non en quantité. Pour mets, il aura, en fait de poisson, la raie bouclée, on le pagre, ou la grande mustèle bleue (un squale), ou quelque autre de ce genre, tous préparés avec le sumac et l'origan; en fait de viande, il mangera un coq rôti sans sel, de la chèvre bouillie; il usera d'un vin astringent, très-vieux, très-doux, noir, et de promenades modérées, pourvu qu'il n'y ait pas fièvre. S'il y a fièvre, il prendra des potages de farine de blé ou de panic; si on lui administre des aliments de céréales, ils seront en petite quantité, et les mets seront relâchants. S'il vous paraît avoir besoin d'être évacué, vous lui donnerez le grain de Gnide (daphne gnidium) ou le tithymale-(euphorbia characias, L.); après l'évacuation, il prendra deux oxybaphes (oxybaphe = 0litre, 068) de grosse farine cuite. Puis on le restaurera soigneusement, afin qu'il soit le moins maigre qu'il se pourra; dans cette maladie, il importe de n'être pas maigre. Au début, il fera de petites promenades, afin de n'ètre pas atteint de courbature. Il prendra de temps en temps des bains de vapeur; ce jour-là, il sera à la diète, sauf de la farine cuite, dont il aura un oxybaphe; il boira de l'eau. Le lendemain il mangera moins que ce n'est son habitude; il boira un vin noir, doux, astringent, en petite quantité; le reste du temps,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>δ' ΕΗΚ.- ξλαττον vulg. - ξλατσον ΕΗΚ, Mack.- ξλάσσονα θ. - ή om., restit. al. manu Η. - πιέτω ΕGΗΚ, Ald., Frob. - δὶς ή om. θ. - τὰ σιτία διδόναι · ούτω δὲ (δὲ om. ΕFGJK, Ald.) δίδου τούτω κατ' διίγον, μέχρι καταστήσης (καταστήσης τὴν κοιλίην · ἐκ γὰρ vulg. - τὰ σιτία διδόναι τούτω μέχρις ἄν στήσης τὴν κοιλίην · δίδου καὶ κατ' όλίγα · ἐκ γὰρ θ. - Dans Η la leçon est surchargée; il y avait τὰ σιτία διδόναι τούτω μέχρι καταστήσης τ. κ., διδοὺς κατ' όλίγον; une autre main a effacé διδοὺς κατ' όλίγον, et a remis τὰ σ. διδόναι, οῦτω δίδου τούτω κατ' όλ. μ. κ. τ. κ. - Je suis la leçon de Η.

δλίγον το δε λοιπον δίς ή τρίς της ημέρης τὰ σιτία διδόναι τούτω. μέχρι καταστήσης την κοιλίην, διδούς κατ' δλίγον έκ γάρ τῶν πυρετών καὶ τῆς ἀσιτίης, ¹ἢν μὲν τὸ στόμα ζητέη, ἡ δὲ κοιλίη οὐκ <sup>2</sup> ἐθέλη δέξασθαι, <sup>3</sup> ἀθρόον δεζαμένη φλεγμαίνει. Άλλα κατ' δλίγον διδόναι χρή την τάρ άθροον δώς καὶ δλίγα πονήση τοῖσι περιπάτοισιν, οὐ διαψύγεται ή κοιλίη, ἄτε ἀτρέμα εξυνεστηκότων τῶν βρωτῶν. διό καὶ πυρετός φιλέει ἐπιγίνεσθαι, καὶ τοῦ μὲν γειμῶνος ἦσσον, τοῦ δὲ θέρεος χίνδυνος μᾶλλον ἐξαμαρτεῖν. Τοῦτον ἀναχομίζειν δεῖ ὡς μάλιστα, όχως αν ώς παγύτατος η, καὶ <sup>6</sup>τοῖσι περιπάτοισι μετρίοισι χρεέσθω, και παλαιέτω ήσσον έωυτοῦ, και πονεέτω δλίγα τὸ πρώτον, έπειτα δε πλείω, πολλά δε οὐδέποτε. Ταῦτα ἢν ποιέη, ύγιης έσται τάχιστα ήν δὲ λεπτὸς γίνηται διὰ την ταλαιπωρίην, άνιέτω καὶ ήσυγίην ἐγέτω. Οδτος μήτε πρὸς ἄνεμον δράμη ὑγιὴς έων όζέως, μήτε έφ' ίππον μήτε έπὶ ζεύγος αναδή: φυλασσέσθω δὲ 8 καὶ βοήν καὶ ὀξυθυμίην κίνδυνος γὰρ τήν νοῦσον πάλιν ἀναλαβεῖν, άλλὰ φυλάσσεσθαι χρή τούτων άπάντων. \*Ην δὲ τοῦ σίτου ἀποκλεισθῆ, ορόδους <sup>9</sup> φώσας τὰ χέλυφα ἀποχαθῆραι, εἶτα βρέζας αὐτοὺς ἐν ὕδατι τρεῖς ἡμέρας, ἐφ' ἐχάστην οἐ 10 ἡμέρην ἀπογέειν τὸ δόωρ χαὶ ἀλλο 11 ἐπεγχέειν· ἔπειτα τῆ τετάρτη ἡμέρη ἀπηθῆσαι καὶ ξηρῆναι, εἶτα άλέσας λεπτότατα διασήσαι, καὶ λίνου καρπὸν φώσας, κόψαι λεῖον, 19 καὶ σήσαμον φώσας, κόψαι λεῖον, καὶ ἄλφιτα ἄναλτικ καθαρά λεπτά: καὶ τῶν μὲν δρόδων καὶ ἀλφίτων ἔσον έκατέρου ἔστω, τοῦ δὲ σησάμου τρίτον μέρος, τοῦ δὲ λίνου ήμισυ μιῆς μερίδος· ταῦτα ἐν 13 γάλακτι αἰγείφ έψήσας, ώς ύγρότατα ροφέειν. Μετά δὲ ταῦτα διδόναι αὐτῷ ἐς ἄρι-

il prendra deux ou trois fois par jour des aliments solides, jusqu'à ce que le ventre soit en l'état ordinaire, mais en petite quantité; car, à la suite des fièvres et de l'abstinence, si la bouche désire et que le ventre ne veuille pas recevoir, on y cause, par une ingestion abondante, de l'inflammation. Donc on donnera peu à la fois; car, si vous donnez beaucoup et que le patient prenne peu d'exercice par la promenade, le ventre ne se refraîchit pas, attendu que les aliments s'y condensent peu à peu; aussi la fièvre naît-elle d'ordinaire; moins l'hiver; mais l'été il y a plus de chance pour une pareille erreur de régime. Le malade sera restauré le plus possible, afin qu'il ait autant d'embonpoint que faire se pourra; il usera de promenades modérées; il luttera moins qu'il n'en avait l'habitude; il s'exercera peu d'abord, davantage ensuite, jamais beaucoup. S'il se conduit ainsi, il guérira très-promptement. L'exercice l'amaigrit-il? il l'interrompra et se tiendra en repos. Ce malade, une fois guéri, ne courra pas avec rapidité contre le vent, n'ira ni à cheval ni en voiture, et se donnera garde de crier et de s'emporter. La récidive en effet est à craindre; il faut donc prendre toutes ces précautions. Si l'appétit lui fait défaut, prenez de l'ers, grillez-le, ôtez l'écorce; trempez dans l'eau pendant trois jours; chaque jour on décantera, et on versera de nouvelle eau; le quatrième, on filtrera et on séchera; on moudra finement et on tamisera; on grillera de la graine de lin et on la moudra menu; on grillera du sésame et on le moudra menu; on prendra du gruau d'orge sans sel, pur et menu; il y aura quantité égale d'ers et de gruau, un tiers de sésame et un sixième de graine de lin; le tout, cuit dans du lait de chèvre, se prendra très-liquide. Ensuite on lui donnera, pour le repas du matin, des aliments de céréales purs et des mets

άπηθήσας ΕΚΡ'. - ἀπειθήσαι, al. manu πη H. - ἀρηθήσαι θ. - ἀπηθήσαι καί om. FGIJ. - καί om. ΕΠΚΡ'. - διασείσαι G (H, al. manu σή) Ald. - διασήσαι λεπτότατα  $\theta$ . - ρώξας K. -  $\pi$  καὶ σήσ. κθψαι λείον φώξας K. - κόψαι λείον om.  $\theta$ . - ἐκατέρων vulg. - ἐκατέρων  $\theta$ . -  $\theta$  γάλακτι (γ. om. vulg.) EFGHIJKθ. - ὑγρότατον, al. manu τατα  $\theta$ . - ὑρφέτιν  $\theta$ , Ald. - σίτα vulg. - σιτία  $\theta$ , Mack. - ἀπὸ (ἀπὸ om., restit. al. manu  $\theta$ ) τῶν vulg. - πίνειν  $\theta$ .

στον σιτία χαθαρά χαὶ ὄψα τῶν ἰσχυροτέρων οἶνον δὲ τὸν αὐτὸν πινέτω. Διδόναι δὲ ¹ αὐτῷ καὶ τῶν ριζέων τῶν πρὸς τκῦτα τὰ ρήγματα τῆς χενταυρίης ἐπ' οἶνον ἐπιζύων · διδόναι δὲ καὶ τοῦ δραχοντίου ²ἐπ' οἶνον ἐπιζύων · διδόναι δὲ καὶ τοῦ δραχοντίου ²ἐπ' οἶνον ἐπιζύων · διδόναι δὲ ³ καὶ τῆς βηχὸς ἔνεχα ἐν μελιτι τὸ δραχόντιον ξύων λείγειν. Κὴν τὸ ἔψημα τὸ ἐντῷ γάλαχτι \* μὴ φάσχη δυνατὸς εἶναι ροφέειν, γάλα βόειον ὡς πλεῖστον πινέτω τρίτον μέρος τοῦ μελιχρήτου προσμίσγων. Κκὶ οὕτω τκχιστα ὑγιὴς ἔσται, ἡ δὲ νοῦσος θεραπηίης δέεται πολλῆς, χαλεπὴ γάρ. \*Ην ⁵ δὲ θεραπευθεὶς ὑγιἡς τε γενόμενος μὴ ἐν φυλαχῆ ἔχη ἑωυτὸν, τοῖσι πολλοῖσιν ὑποτροπιάσασα ἡ νοῦσος καὶτίη ἀπωλείης ἐγένετο. Οὧτος ἡν μὲν ὑπὸ ταύτης τῆς θεραπηίης ὶηθῆ, ἄλις ' ἡν δὲ μὴ, παχύνας αὐτὸν γάλαχτι, χαῦσαι τά τε στήθεα χαὶ τὸ μετάφρενον · ἡν γὰρ τύχης χαύσας, ἐλπὶς ἐχφυγέειν τῆς νούσου.

2. <sup>7\*</sup>Ην δὲ ἀρτηρίη σπασύῆ ἡ τις τῶν φλεδῶν <sup>8</sup>τῶν τεινουσῶν ἐς τὸν πλεύμονα, τάδε πάσχει κατ' ἀρχὰς μὲν τῆς νούσου βὴξ ἴσχει δξείη, καὶ ρῖγος, καὶ πυρετὸς, καὶ τὸ σίαλον ἀποπτύει πουλύ τε καὶ λευκὸν καὶ ἀφρῶδες, ἄλλοτε δὲ ὕφαιμον, καὶ δδύνη τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν τράχηλον ἴσχει. Αὕτη ἡ νοῦσος <sup>9</sup> ἰσχυροτέρη τῆς πρόσθεν, καὶ μέχρι μὲν δέκα ἡμερέων τῶν πρώτων τοιαῦτα πάσχει ἔπειτα οἱ πολλοὶ τῆ ἐνδεκάτη πῦα ἀποπτύουσι παχέα βιαίως ἡμέρη δὲ <sup>10</sup> τετάρτη καὶ δεκάτη καθαρώτερα ἀποπτύει, ἢν φύξιμος ἢ, καὶ τῆ δδύνη ἦσσον πονέει, καὶ ἐν τάχει ὑγιὴς γίνεται. <sup>3</sup>Ην δὲ μέλλη <sup>11</sup>πουλυγρόνιος ἡ νοῦσος ἔσεσθαι, τά τε πῦα πολλῷ <sup>12</sup>πλείονα ἀποπτύει,

<sup>&#</sup>x27; Αὐτῷ τῶν ρίζέων τῆς κενταυρίης καὶ τῶν πρὸς Lind. - ρύγματα G. - βήγματα conjicit Foes. - τῆς κενταυρίης ponunt post ρίζέων EG (H, al. manu) IJKP'Q' (Mack, sine τῶν ante πρός). - ἐπ' οἴνου P'Q'. - ἐπ' οἴνον οπι., al. manu ἐπ' οἴνου quod ponitur post ἐπιξύων Ε. - ἐπὶ J. - δρακοντείου Ε. - ² ἐπιξύων ἐπὶ οἴνου ΕΗΚ. - δὲ οπι., restit. al. manu H. - ³ καὶ (καὶ οπι. Η) τῆς τοῦ βηχίου (βηχὸς pro τοῦ βηχίου, Ε al. manu τοῦ βηχίου, FGHIJK, Ald.) ἐν μέλιτι καὶ (καὶ οπι. Η) τὸ δρακόντιον (δρακόντειον Ε) ξύων (addunt διδόναι ΕΗΚ) λείχειν (λιχεῖν sic J) vulg. - καὶ τῆς βηχὸς ἔνεκα ἐν μέλιτι τὸ δρακόντιον ξύων λείχειν θ, Mack. - ⁴ φάσκη μὴ δυνατὸς θ. - ρόσεῖν θ. - ρυφαίειν G. - ρύφειν Ald. - τὸ τρίτον μέρος τοῦ μελικρήτου παρασμίσγων θ, Mack. - τοῦ οπι. ΕΗΚ. - προσμίγων J. - θεραπτής ΕΗΙΙΚ. - θεραπείης vulg. - οπουλῆς G, Ald., Frob. - □ δὲ ΕΓGΗΙΚθ, Ald. - γὰρ pro δὲ vulg. - θεραπεύθῆ ΕΚ. - μὴ θεραπεύηται θ. - τε οπι. ΕGΗΙJΚθ, Ald. - ἢν μὴ ἐν φυλακῆ Ε. - καὶ ἢν ἐν φυλακῆ θ. - ε ἀπωλείας vulg. - ἀπωλείης FIJ. - θεραπείης vulg. - θεραπηίης ΕΗΙJΚ. - τε οπι. ΕΚ. - Ἰπ

de forte qualité. Il boira le même vin. On lui donnera encore les racines de centaurée qui sont honnes pour ces ruptures et dont on mettra les râclures dans du vin; ou bien, dans du vin, des râclures de dracontion (dracunculus polyphyllus Tourn.); ou bien, à cause de la toux, des râclures de dracontion à prendre en éclegme dans du miel. S'il dit n'être pas en état de prendre la décoction faite dans le lait, il boira du lait de vache en aussi grande quantité que possible, coupé d'un tiers de mélicrat. De cette façon il guérira très-promptement. La maladie a besoin de beaucoup de soin; car elle est difficile. En effet, si; traité et guéri, le patient n'est pas sur ses gardes, elle revient d'ordinaire et cause la mort. Si ce traitement conduit à la guérison, c'est bien; sinon, on donne au malade de l'embonpoint par le lait, et on lui cautérise la poitrine et le dos; si en effet la cautérisation réussit, il y a chance d'échapper à la maladie.

2. (Rupture dans le poumon; inflammation consécutive. Comp. Des Maladies, livre deuxième, § 54.) Si la trachée-artère ou quelqu'une des veines se rendant au poumon est en spasme, voici les accidents: au début de la maladie, toux aiguë, frisson et fièvre; l'expectoration est abondante, blanche et écumeuse, parfois sanguinolente; la douleur tient la tête et le cou. Cette maladie est plus intense que la précédente. Tels sont les accidents des dix premiers jours. Le onzième, la plupart expectorent avec effort du pus épais; le quatorzième, l'expectoration est plus pure, s'il y a chance de salut; la douleur est moins forte, et la guérison arrive promptement. Mais si la maladie doit être de longue durée, il expectore beaucoup plus de pus; les souffrances générales sont bien plus intenses; toute-

marg. εὶ δ' ἀρτηρίη σπασθη ἢ τὶς τῶν ἐς τὸν πλεύμονα τεινουσῶν φλεδῶν Ε. – ἢ τις om. EFGHJK, Ald. – ἢ τις τῶν ἐς τὸν πλ. τεινουσῶν φλεδῶν Ρ', Lind. —  $^8$ τῶν EFGHJK, Ald. – τῶν om. vulg. – τενουσῶν HK. – ές EHK. – εἰς vulg. – πν. EGHJK. —  $^9$  ἰσχυροτέρα GJ. – Post ἑνδεκάτη, addunt τῆ ἡμέρη  $^6$ , Mack. – βιαίως παχέα K. —  $^{10}$  τετάρτη καὶ δεκάτη  $^6$ , Mack, (Corn., Lind., τεσσαρεσκαιδεκάτη), – τετ. καὶ δεκ. om. vulg. – καθαρωτέρη FGIJK. —  $^{11}$ πολ. EHIJK, Mack. —  $^{12}$ πλεῖον E (H, al. manu πλείονα),

### DES AFFECTIONS INTERNES.

καὶ ὁ ἄλλος πόνος ἐν τῷ σώματι πολλῷ ἔνι ¹πλείων αί δὲ θέρμαι βληγρότεραι έχουσιν ή τὸ πρίν. Τοῦτον ήν λάθης κατ' ἀργάς, ὑποκαθήραι κάτω όπῷ σκαμμωνίης, ἢν ἀπύρετος ἦ μετὰ λόὲ τὴν κάθαρσιν προσφερέσθω ταὐτὰ ἃ καὶ πρόσθεν, καὶ τάλλα ³τὰ αὐτὰ προσφερέσθω, ήσυγίην έγων ώς μάλιστα τῷ σώματι, καὶ μαλθακῶς χοιμάσθω · ταῦτα μὲν χατ' ἀρχὰς ποιεέτω μέχρι τῶν δέχα ἡμερέων. \*Ην \*δὲ ἔμπυος γένηται, τὰ αὐτὰ ἃ καὶ ὁ πρόσθεν ποιεέτω. ἦν δὲ ύγιης γένηται, τῶνδε χρη ἀπέχεσθαι, σιτίων εμέν καὶ ποτῶν ὀξέων καὶ δριμέων καὶ άλικῶν καὶ λιπαρῶν ταλαιπωρίης δὲ, ἀπέγεσθαι τῶν αὐτῶν ὧν καὶ ὁ πρόσθεν. Ταῦτα ἢν ποιέη, τάχιστα τῆς νούσου απαλλαγήσεται ήν δέ <sup>6</sup> τι τουτέων μη ποιήση, κινδυνεύσει πάλιν ύποτροπιάσαι, καὶ ή νοῦσος κάκιον ἔγει: καὶ γὰρ οἱ πολλοὶ <sup>7</sup> πλευμοβρωγέες εάντες διατελέουσιν, έως αν αποθάνωσιν. Τοῦτον ην μή παραγρημά τις ἰήσηται, ὑποτροπιασάσης της νούσου, οὐχ ἂν μετὰ ταῦτα ἔχοις ἀφελῆσαι, 8 ἢν μὴ τάὸε ποιήσης γάλακτι βοείω παχύνας, καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον ἢν γὰρ τύχης καύσας, ἡ αὐτή ἄν ἀφελείη γένοιτο. ή δὲ νοῦσος ἀπὸ τῶν αὐτέων άμαρτάδων γίνεται ὧν καὶ ἡ πρόσθεν.

3. <sup>9</sup>Πλευμονὶς δὲ γίνεται ἀπὸ τῶνδε μάλιστα· ὁχόταν ὁ <sup>10</sup> πλεύμων αἷμα ελχύσας ἐφ' έωυτὸν ἢ φλέγμα άλμυρὸν μὴ <sup>11</sup> ἀφἢ πάλιν, ἀλλ' αὐτοῦ ξυστραφἢ καὶ <sup>12</sup> ζυμπαγἢ, ὁπὸ τουτέων φύματα φιλέει γίνεσθαι ἐν τῷ πλεύμονι καὶ ἐμπυοῦσθαι. Οὖτος τάδε πάσχει κατ' ἀρχὰς <sup>13</sup> καὶ διὰ παντὸς τοῦ νουσήματος· βὴξ όξείη ξηρὴ ἔσχει, καὶ ρῖγος, καὶ πυρετὸς, καὶ δοῦνη ἐν τοῖσι στήθεσι καὶ ἐν τῷ μεταφρένῳ ἔγχειται,

fois les chaleurs fébriles sont plus légères qu'auparavant. Ayant ce malade à traiter dès le début, vous l'évacuerez par le bas avec le suc de la scammonée, s'il est sans sièvre; après l'évacuation, vous lui donnerez ce qu'on donne dans le cas précédent; et du reste les prescriptions seront les mêmes; il se tiendra en repos autant que possible et sera couché sur un lit mollet; voilà ce qu'il fera au début pendant les dix premiers jours. S'il se forme une suppuration, on agira comme dans le cas précédent. S'il guérit, il se gardera : pour les aliments et les boissons, des substances acides, acres, salées et grasses; pour les exercices, de tout ce qui est défendu dans le cas cidessus. En suivant ces prescriptions, le malade guérira promptement; en ne les observant pas complétement, il courra risque d'une récidive, et la maladie sera pire; la plupart restent ainsi avec une rupture du poumon jusqu'à ce qu'ils succombent. Si on ne guérit pas le malade du premier coup et que la maladie récidive, vous n'aurez plus de secours à donner, à moins que vous ne recouriez à ce moyen : procurez l'embonpoint par le lait de vache, et cautérisez la poitrine et le dos; si la cautérisation réussit, vous en tirerez le même parti que dans le cas précédent. Cette maladie est produite par les mêmes erreurs que la maladie ci-dessus.

3. (Pneumonie devenant chronique et donnant lieu à des tumeurs et à des suppurations. Éruption du pus par les bronches. Éruption du pus dans la plèvre, incision ou cautérisation.) Voici quelle est surtout l'origine de la pulmonie : le poumon, ayant attiré à soi du sang ou du phlegme salé, ne le rejette pas, ces humeurs s'y condensent et s'y coagulent; de là résultent des tumeurs et des suppurations dans le poumon. Le patient éprouve au début et pendant toute la maladie ces accidents : toux aiguë et sèche; frisson, fièvre; douleur dans la poitrine

H. -<sup>10</sup> πν. GHJK. - <sup>11</sup> ἀρῆ θ, Mack. - ἀπῆ vulg. - συστρ. IJ. - ξυνστραφῆ H. -<sup>12</sup> σ. EllIJK. - ἀπὸ τούτων θ. - φιλεῖ vulg. - φιλέει θ. - τῶ θ, Lind., Mack. - τῷ om. vulg. - πν. EGHJK. - ἐκπυοῦσθαι, al. manu ἐμπ H. - <sup>12</sup> καὶ διὰ παντὸς om. θ. - νοσ. EHK. - ἱσχει καὶ ξηρὴ θ.

ένίστε δὲ 1 καὶ ἐν τῷ πλευρῶ: καὶ ἀρθοπνοίη σφοδρή ἐμπίπτει. Οὐτος μέγρι μέν τεσσαρεσκαίδεκα ήμερέων τοιαύτα πάσγων διατελέει, πολλάχις δέχαι \* πλείονας, έπειτα βήγνυται ποχ, και άποπτύει πολλόν. 3πολλάχις δὲ ἀποπτύει καὶ οἶον ἀραγνίων γιτῶνας, πολλάχις δὲ καὶ ὕραιμον. Κην μὲν ἀποκαθαρθη καὶ ἀπισχνωθη ἐν τάχει ὁ πλεύμων, έλπὶς έκφυγέειν. " ἢν δὲ προσέχη, ἡ νοῦτος ἐπ' ἐνιαυτὸν παρατείνει, και μεταδάλλει άλλοτε άλλοῖα πάσγων. Τούτω γρή κατ' άργάς μέν, πρίν <sup>6</sup> ή τὰ πῦα ραγῆναι, προσφέρειν τάδε δχόταν ἀνῆ δ πυρετός, λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ ροφήμασι πολλοῖς γρέεσθαι. πτισάνης χυλῷ καθέφθω μέλι παραχέας, δκόταν έφθὸν ἢ, 7 ροφεέτω, καὶ οἶνον πινέτω γλυκὸν λευκὸν, ἢ μελίκρητον έφθόν. Ὁκόταν δ' άπαζ άρξηται πῦα ἀποπτύειν, πινέτω τὰ αὐτὰ, & καὶ 8 ὁ πρόσθεν έμπυος, καὶ σιτίοισι καὶ ποτοίσι καὶ όψοισι τοῖς αὐτοῖσι γρεέσθω, απεγόμενος όζέων καὶ δριμέων καὶ άλυκῶν καὶ λιπαρῶν καὶ λαγνείης καὶ θωςηξίων, ἢν μὴ τῆ νούσω πρόσφορον ἢ· ἐς <sup>9</sup>γρῶμα δὲ δρέων μελεταν, όχοίων δή τινων δοχέει σοι δεῖσθαι: τὰ δ' ἄλλα τὰ αὐτὰ ποιεέτω: πινέτω δὲ καὶ γάλα βοὸς καὶ αἰγὸς τὴν ώρην: πρόσθεν δὲ 10 δποχαθηράσθω γάλακτι όνείω έφθος πινέτω δε καὶ τὸ ἴππειον γάλα σεσησμένον έχαστης ήμέρης ξωθεν τρικότυλον χύλικα, ήν ή δυνατός. 1\*Ην μεν οὖν οὕτω μελετώμενος ρηΐση, καὶ μὴ ραγῆ τὰ πῦα ἐς τὰ στήθεα, 12 αὐτὸς έωυτὸν θεραπευέτω ήσυγίην έγων τῷ σώματι ὡς μάλιστα καὶ τὰ ζύμφορα προσφέρων έωυτῷ. \*Ην δὲ ραγῆ τὰ πῦα ἐς τὰ ✓ στήθεα, ὅπη <sup>13</sup> ἄν σοι δοχέη ἀποσημαίνειν μάλιστα, ταύτη ταμὼν ἢ

' Καὶ om. FGJ. - ἐπιπίπτει θ. - μέχρι om. Ε. - 2 πλείονας ή (ή om. ΕΙΙΚ) δ εκατέσσαρας (τέσσαρας ΕΗ) ήμέρας (ή δεκατ. ήμ. om. FGIJ) vulg. - ρήγνυνται vulg. - βήγνυται ΕΗΚ. - 3 πολλάκις.... χιτώνας om., restit. al. manu post υφαιμον Ε. - αποπτύει post γιτώνας ΗΚ. - 4 καὶ ην Lind. - απισχναθή (sic) Ι. - ἀπισχνανθη ΕΚΡ'. - ταῦτα pro τάχει θ. - πν. ΕGHJK. - ἐκφυγέει (ἐκφυγέειν ΕΗΙΚ) τὸν ὅλεθρον (τὸν ὅλ. om., restit. al. manu H) vnig. - έλπὶς ἐκφύγειν (sic) sine τὸν όλ. θ. — 5 ην δὲ μὴ προσέχη, ἐνιαυτὸν ἴσχει (έχει ΕΚ; ίσχει om., al. manu έχει Η) ή νοῦσος vulg. - ήν δὲ μή, προσέχει καὶ ένιαυτὸν ἴσχει ή νοῦσος Foes in not., Lind. - ἢν δὲ προσέχη, ή νοῦσος ἐπ' ἐνιαυτὸν παρατείνει θ.— ε ἢ om., restit. al. manu  $\Pi_{\bullet}$  – ὁχόταν η, al. manu ἀνη Η. - πολλώ και θερμώ θ. - ρυφήμασι EG (Η, al. manu ρο) Κ, Ald. - πολλοίσι Lind., Mack. - 1 ρογείτω (Η, al. manu ρυφεέτω) vulg. - ροφήτω GIJ, Ald., Frob. - ρυφεέτω ΕΚQ'. - ροφεέτω P', Lind., Mack. - δε (δ' απαξ θ, Mack) αρξηται vulg. - 6 δ om. EHJ. - τοῖσιν Lind., Mack. - αὐτοῖς vulg. - αὐτοῖσι ΕΗΚ, Lind. - θορηξίων J. - θωρίξιων Lind. - θοριξίων ΕΗ. - 9 χρημα θ. - μελετήν Lind., Mack. - δοκέη Ε. - σοι

et dans le dos, parfois dans le côté; forte dyspnée. Le malade reste en cet état pendant quatorze jours, souvent même davantage, puis le pus fait éruption, et l'expectoration devient abondante. Parsois il expectore comme des toiles d'araignée, parfois aussi les crachats sont sanguinolents. Si le poumon se purge et se dégonfle promptement, il y a chance de salut; sinon, la maladie va jusqu'à un an, et les accidents varient. En ce cas, au début, avant l'éruption du pus, on agira ainsi quand la fièvre tombe, on lave avec beaucoup d'eau chaude: on prescrit beaucoup de potages; le malade prend la décoction très-cuite d'orge à laquelle on mêlera du miel cuit; il boira un vin doux, blanc, ou du mélicrat cuit. Mais, quand une fois il a commencé à cracher le pus, il usera des mêmes breuvages que le précédent empyématique. Ses aliments de céréales, ses boissons, ses mets seront les mêmes, s'abstenant des choses acides, âcres, salées et grasses, du coït, et d'excès de viu, à moins que cela ne convienne à la maladie. Vous observerez son teint pour lui administrer ce qui vous paraîtra être nécessaire; du reste il se conduira de même; il boira, dans la saison, du lait de vache et de chèvre; préalablement il se purgera avec le lait d'ânesse cuit. Il boira aussi du lait de jument passé, chaque jour le matin une tasse de trois cotyles (cotyle = 0litre, 27), s'il peut le supporter. Si, ainsi traité, son état s'améliore et que le pus ne fasse pas éruption dans la poitrine, le patient se soignera lui-mème, se tenant en repos autant qu'il pourra et s'administrant ce qui lui convient. Au contraire, le pus fait-il éruption dans la poitrine? alors pratiquez, là où le

δοχέη, al. manu δοχέη σοι H. – ποιείτω vulg. – ποιεέτω EHK, Lind., Mack. —  $^{10}$  ύποχάθαιρε  $^{0}$ . – σεσεισμένον vulg. – σεσησμένον HKθ, Foes in not., Mack. – ήμέρας  $^{12}$ Ε. – ἔωθε (sic) H. – ἢν  $^{12}$  δυνατός om.  $^{0}$ 0, Lind., Mack. —  $^{11}$  χαὶ  $^{12}$ Ναὶ  $^{12}$ 

χαύσας, ἀφιέναι τοῦ πύου ὀλίγον τὸ πρῶτον· τὰ δ' ἄλλα ποιέειν τὰ ~ αὐτὰ, ὰ καὶ ἐπὶ τοῦ πρόσθεν ἐμπύου γενομένου γεγράφαται.

- 4. 1 Hv εν 2 πλεύμονι χιρσός εγγένηται, βής ζηρή επιλαμδάνει, καὶ βίγος, καὶ πυρετὸς, κατ' ἀργὰς μὲν τῆς νούσου πάνυ σφόδρα. έγει δὲ καὶ δοθοπνοίη, <sup>3</sup> καὶ ἐν τῆ κεφαλῆ ἡ δούνη ἐνέστηκε, καὶ αί όφούες δοχέουσιν έπικρέμασθαι, καὶ οἴδημα κατέργεται ές τὸ πρόσωπον καὶ ες τὰ στήθεα καὶ ες τοὺς πόδας. πολλάκις δε <sup>4</sup>καὶ ες τὴν κεφαλήν έρείδει, καὶ ὑπὸ τῆς ὁδύνης, ὅταν • πόνος ἔγη, οὐ δύναται ανορήν· 5 το δε σωμα υπωχρον, και αι φλέδες δι' αὐτοῦ διατείνουσιν η φλόγιαι η μέλαιναι. Τοῦτον, όκόταν οὕτως ἔχη καὶ ὁ πόνος μάλιστα <sup>6</sup>πιέζη , πρώτον μέν αξμα άφαιρέειν έπειτα λούειν πολλώ καὶ θερμῷ , καὶ δκόταν δίψα ἔχη , πίνειν διδόναι κυκεῶνα ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ, ὡς <sup>7</sup>ἡδίστῳ, ἴσον ἴσῳ κεράσας· ψυχρὸν δὲ χρὴ μάλιστα πίνειν : βοφήμασι γρέεσθαι πτισάνης χυλῷ καθέφθω, μέλι χρηστόν παραγέας. Ταῦτα γρή προσφέρειν ἐν 8τῆσι πρώτησι τῶν ἡμερέων <sup>9</sup>τῆσι τεσσαρεσχαίδεχα. \*Ην δὲ ἐπὶ πλεῖον ἡ νοῦσος ἔχη, ὅ τε πόνος πλείων  $^{10}$   $\tilde{\eta}$  εν τῷ σώματι καὶ ἀδυναμίη ἐνῆ, τούτῳ  $^{11}$ δὴ οὕτως έγοντι ταὐτὰ προσφέρειν, ὰ καὶ ἐν τῷ πυοβροοῦντι τὸν πλεύμονα, όχόταν αί δεχατέσσαρες ήμέραι παρέλθωσιν. 12 Αύτη ή νούσος γίνεται από ταλαιπωρίης καὶ γολῆς μελαίνης.
- 5.  $^{13}$  Οχόταν τὰ κοῖλα φλέδια τὰ διέχοντα ἐν τῷ  $^{14}$  πλεύμονι πλησθῆ αἴματος ἢ χολῆς μελαίνης, ξυβρήξη τε τὰ φλέδια ἐς ἄλληλα, ἄτε ἐν στενοῖσιν ἐόντα καὶ ἐπειλημμένα καὶ ἔζοδον οὐκ ἔχοντα, δούνην παρέχει καὶ φῦσαν ἐν τῷ  $^{15}$  πλεύμονι. Λύτη ἡ νοῦσος χαλεπὴ καὶ θερα-
- ¹ 'Εὰν ἐν πνεύμονι κιρσὸς ἐγγένηται G. –περὶ κιοσοῦ ἐν πνεύμονι Κ. ² πν. ΕGHJK. –νόσου τιιg. νούσου Ε. σφόδρα om.  $\theta$ . —³ παὶ ἐν τῆ κε φαλῆ ἐνέστικε τιιg. ναὶ [ὀδύνη] ἐν τῆ κ. ἐνέστ. Lind. καὶ ἐν τῆ κ. ῆ δδύνη ἐνέστ. θ. Mack. ἐπικρέμμασθαι GIJ. οἰδήματα al. manu H. ⁴ καὶ om. J. ἐπὶ Ε (Η, al. manu ἐς) Q΄. —⁵ τό τε τιιg. τὸ δὲ Εθ, Mack. ὕπωρρος τιιg. ὅπωρρον θ. Mack. Ιn marg. eadem manu γέγρ. καὶ ὑποχόνοδριον Η. δι' om. θ. Mack. τείνουστιν τιιg. διατείνουστιν θ. Mack. φλογιαὶ Lind., Mack. Gal. Gl. : φλεγεαὶ, ἐρυθραί. ⁶πιέζει ΕG (Η, al. manu πιέζη) Κ. Ald. πρῶτον.... μέλι χρηστὸν om. FGIJ. ὁπόταν Ε. ² ῆδιστα (Ε, al. manu ἡδύστω) L. μίὰς ριο κεράσας θ. πτίστο. Ε. κακέφθω (sic), al. manu θέ Ε. κατέφθω Ald. χρηστὸν om. θ. ἢ τῆσι om. θ. Mack. ἢ τῆσι om., al. manu ταῖς Η. ταῖς ΕGIJK. δὲ om., τεstit. al. manu Η. τοῦτο οm., restit. al. manu H. ταῦτο τιιg. ταυτά Μαck. τὰ ριο ἐνῆ θ. " οῦ ΕGIJK, Ald. κοῦ τως οm., restit. al. manu H. ταῦτα τιιg. ταυτά Μαck. τὰ ριο ἐν Αld. ποῦντιν τιιg. πύω,

pus se manifeste le mieux, une incision ou une cautérisation, et évacuez du liquide, en petite quantité d'abord. Du reste, on fera tout ce qui est écrit pour le précédent empyème.

- 4. (Affection indéterminée du poumon. Comp. Des Maladies, livre premier, § 14. Un auteur italien, t. VI, p. 139, a pensé qu'il s'agissait des anévrysmes internes de la poitrine.) Si dans le poumon se forme une varice, il survient une toux sèche, du frisson, de la fièvre, qui est très-intense au début de la maladie. Il y a aussi de l'orthopnée. Une douleur se fixe dans la tète; les sourcils semblent pesants; du gonflement vient au visage, à la poitrine et aux pieds. Souvent le mal se fixe à la tête, et par la force de la douleur, quand elle presse, le malade n'y voit plus. Le corps est jaunâtre, et les veines s'y prolongent ou d'un rouge de feu ou noires. Quand il en est ainsi et que la souffrance est le plus intense, on commence par tirer du sang; puis on lave avec beaucoup d'eau chaude; s'il y a soif, on donne à boire un cycéon dans du vin noir, astringent, trèsagréable, coupé de moitié d'eau. Il faut surtout boire froid. Pour potage le malade aura la décoction d'orge bien cuite, avec addition de bon miel. On fera ces prescriptions dans les quatorze premiers jours. Si la maladie se prolonge, si la souffrance augmente et qu'il y ait faiblesse, on traitera comme dans le cas du poumon purulent après les quatorze jours. Cette maladie est produite par la fatigue et par la bile noire.
- 5. (Emphyséme putmonaire?) Quand les veines creuses qui traversent le poumon sont remplies de sang ou de bile noire, et qu'elles font éruption l'une dans l'autre, étant en lieu étroit,

al. πανα πυορρούντι Η. – πυορροούντι ΕΚΡ'Q', Lind. – έμπύω  $\mathfrak d$ . – πνεύμονα EGJK. – όχόταν.... παρέθθωσιν om., restit. al. manu  $\mathfrak E$ . —  $\mathfrak t^2$  αθτη ή νούσος μάλιστα γίνεται ἀπὸ ταλαιπωρίης καὶ αξιατος καὶ χολῆς μελαίνης  $\mathfrak d$ , Mack. —  $\mathfrak t^3$  άλλη νούσος  $\mathfrak G(Q')$ , Lind. – φλεδία  $\mathfrak E$ . —  $\mathfrak t^4$  πν. EGHJK. – ξυγρήξηται τὰ vulg. – ξυρρήξεται τὰ  $\mathfrak d$  , Mack. – συρίζητε τὰ  $\mathfrak P'$ . – ξυρρήξη τε τὰ Lind. – συρρήξι τε τὰ HK. – συρίζη τὰ  $\mathfrak d$  almanu ξυρρήξη τε τὰ ε. – συνρήξη τε τὰ II. – στενοῖς  $\mathfrak K$ . – ἐπηλειμμένα  $\mathfrak G$ . – ἐπηλημμένα Ald. —  $\mathfrak t^4$  πν. EGJK. – θεραπηίης  $\mathfrak E$ . – θεραπείης vulg. – θεραπείη γενομένη , al. manu θεραπείης δεομένη  $\mathfrak J$ . – δέεται ΕHK. – πουλής  $\mathfrak G$ ,  $\mathfrak d$ 1. – τὸν χάμν. om., restit. al. manu  $\mathfrak H$ 1. — άλλ' ως pro καὶ ως  $\mathfrak G$ 1. — παπομ)  $\mathfrak K$ 1. – συναπ. EHIJK.

πητης δεομένη πολλής: εἰ δὲ μὴ, οὐχ ἐθέλει ἐχλιπεῖν τὸν χάμνοντα, καὶ ὡς τὰ πολλὰ ἐν τοῖσι πολλοῖσι ξυναποθνήσκει.

6. 1\*Ην <sup>2</sup>φλεγμονή ἐν πλεύμονι γένηται, γίνεται δὲ μάλιστα ἀπὸ οίνοφλυγίης καὶ γαστριμαργίης ὶγθύων κεφάλων καὶ ἐγγελύων· ταῦτα γάρ την πιμελήν πολεμιωτάτην έγει πρός την φύσιν <sup>3</sup>τοῦ ἀνθειόπου. ήδη δὲ τὸ νούσημα ἐγένετο ἀπὸ φλέγματος, δκόταν μιγὲν τῷ αἴματι ἐπιβρυἢ ἐπὶ τὸν πλεύμονα: προσπίπτει δὲ καὶ ἐκ κρεηφαγίης καὶ ἐξ ύδατος μεταβολης. Τάδε οὖν πάσχει βήσσει ἐσγυρῶς, καὶ τὸ σίαλον ἀποπτύει ύγρὸν ⁴ καὶ πολλὸν, πολλάκις δὲ καὶ παγύ καὶ λευκόν, οἶον ἀπὸ βράγχου · καὶ ὀδύνη πιέζει ὀζείη ἐς τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον και τους εκενεώνας και τὰ πλευρά, και έρευγεται όζυ, και έκ τῶν στηθέων καὶ πλευμόνων οἶον γαστήρ τρυλλίζει, καὶ ἐμέει λάπην δζείην, καὶ τὸ ἔμεσμα ἢν ἐκχέῃς εχαμάζε, ξύει τὴν γὴν ὧσπερ ὅζος έπιγέοντι, καὶ τοὺς ὀδόντας αίμωδιᾶ, καὶ ρίγος καὶ πυρετός καὶ δίψα έγει ζογυρή, και ήν τι θέλη λιπαρον φαγέειν, μύζει πρός τὰ σπλάγγνα καὶ ἔμετον ἄγει, καὶ τὸ σῶμα ἄπαν νάρκη ἔγει δκόταν δε άπειμέση, επ' όλίγον δοχέει ράων είναι έπειτα έπειδαν της ήμερης δψίτερον γένηται, βρέμει ή χοιλίη χαὶ στρέφει χαὶ <sup>7</sup>βορδορύζει. Τοῦτον δκόταν ούτως έχη καὶ δοκέη καιρὸς εἶναι, προσαίρειν ὧδε μελέτην· μίξας μέλι καὶ γκλα καὶ ὄξος καὶ ὕδωρ, ταῦτα ἐγγέας <sup>8</sup> ἐς χυτρίδα χλιαίνειν, καὶ δριγάνου κλωνίοισι τῆς κεφαλοειδέος ταράσσειν · θέπειδάν δέ γλιαρόν ή, δούναι πιείν, ή λαβόμενος της γλώσσης, 🗸 έγχέειν ήσυχῆ διὰ σύριγγος: εἶτα κελεύειν συνειληθέντα ήσυγίην έγειν· έπειτα ην έμετος 10 ἐπέλθη αὐτῷ, ἐμέειν προθύμως· ην δὲ μη

resserrées et n'ayant pas d'issue, il survient de la douleur et de l'air dans le poumon. Cette maladie est difficile et demande beaucoup de soins; si elle n'est pas bien soignée, elle ne quitte guère le malade, et d'ordinaire ne finit qu'avec lui.

6. (Quoique la maladie suivante soit dite érysipèle du poumon, cependant c'est celle-ci qui répond à l'Érysipèle du poumon du Deuxième livre des Maladies, § 55.) Si une phlegmasie se forme dans le poumon, elle est surtout causée par les excès de boire et par trop manger de certains poissons, tels que les céphales (mugit cephalus) et les anguilles, qui contiennent en effet la graisse la plus contraire à la constitution de l'homme. Le phlegme seul suffit à produire cette maladie, quand, mélé au sang, il se jette sur le poumon. L'alimentation par la viande et le changement d'eau la produisent aussi. Voici les accidents : le patient tousse fortement, l'expectoration est aqueuse et abondante, parsois épaisse et blanche comme dans un rhume. Une douleur aiguë se fait sentir à la poitrine, au dos, aux flancs et aux côtes. Il a des rapports aigres; la poitrine et le poumon rendent un gargouillement comme le ventre; il vomit une pituite acide; la matière vomie, versée à terre, y fait effervescence comme le vinaigre et elle agace les dents. Il y a frisson, fièvre, soif intense. S'il mange quelque chose de gras, cela cause des gargouillements et provoque le vomissement; le corps tout entier est engourdi. Après le vomissement, le patient paraît être un peu plus à l'aise; puis, quand il arrive au soir, le ventre gargouille, a des tranchées et des borborygmes. Quand il en est ainsi et que l'occasion paraît favorable, on entame de la sorte le traitement : mêlez du miel, du lait, du vinaigre et de l'eau, versez dans un pot, chauffez, remnez avec des rameaux de l'origan à tête; quand le tout est chaud, faites boire, ou, prenant la langue, infusez (voy. p. 162) lentement par une canule : cela fait, recommandez l'insolation et le repos; si le vomissement sur-

ΕΗΚΘ, Mack. – συνειλισθέντα vulg. — 10 ἐπίη, al. manu ἐπέλθη Η. – ἔλθη θ. – ἐμείτω θ. – καταματτεύεσθαι θ. Mack.

ἐπέλθη, καταματτευόμενος πτερῷ ¹ἐμεέτω, καὶ ἤν τι φλέγματος εμέση, επί πέντε ήμέρας το αυτό <sup>2</sup>ποιεέτω · ράων γαρ έσται ούτω ποιών. Πινέτω δε τουτο γυμνασάμενος, ήν οξός τε ή, και λουσάμενος 3πολλώ θερμώ. ήν δε μή, άλλά λουσάμενος. Όχόταν δε αξ πέντε ήμέραι παρέλθωσιν, πρώϊος νηστις πινέτω έν μελιχρήτω \* ή οἶνομέλιτι ὀπὸν σιλφίου δχόσον ὄροβον, χαὶ σχόροδον τρωγέτω χαὶ βαφανίδας νηστις, καὶ ἄκρητον οἶνον ἐπιβροφανέτω μέλανα ἡ λευκὸν αὐστηρόν πινέτω δὲ καὶ ἐπὶ σίτω καὶ μετὰ τὸ σῖτον σιτίοισι δὲ ξηοοῖσι καὶ κρέασιν δονείοισιν η κυνείοισι γρεέσθω έφθοῖσιν, ην τὸ ῥῖγος καὶ ὁ πυρετὸς μὴ ἐπιλαμβάνη. Οὖτος ἢν 6μὲν ἀπὸ τοῦ τοιοῦδε έγχύματος καθαίρηταί τι 7 ήν δέ μ.ή, άνω αὐτὸν καθαίρειν έλλεβόρω, πετα δε την καθαρσιν αγεύρου έφθου διδόναι δύο τουβγία έχροφέειν μέλι παραγέας · οἶνον δὲ τὸν αὐτὸν πινέτω ὑδαρέα. 8\*Ην δὲ μή κατ' ἀρχάς παραγένη τῆ νούσω, παγύνας αὐτὸν γάλακτι, καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενου ούτω γὰρ ὰν μάλιστα τῆς νούσου ἀπαλλαγείη. \*Ην δὲ μὴ καυθῆ, \* ξυμπαραμένει καὶ οὐ μάλα ἐκλείπει, άλλ' 10 έως γήρους προσέχει· πολλάκις δὲ καὶ συναποθνήσκει, ἢν μὴ έν τζισι πρώτησιν ήμερησι τεσσαράκοντα άποθάνη: άλλά γρεία πολλῆς ότι μάλιστα μελεδώνης, καὶ ὀὀρόον καὶ γάλα τὴν ὥρην πινέτω βοὸς καὶ αἰγὸς καὶ ὀνείου καὶ ἱππείου. εὕτω γὰρ ἂν ῥήϊστα διάγοι. ή οὲ νοῦσος γαλεπή.

7.  $^{11}$   $^{4}$ Ην πλεύμων  $^{12}$ ἀπὸ ἐρυσιπέλατος οἰδήση, τόδε τὸ οἴδημα μάλιστα  $^{13}$ ἀπὸ αἴματος γίνεται, ὅταν ἐς ἑωυτὸν ὁ πλεύμων ἑλχύση αἴμα

<sup>&#</sup>x27; Έμείτω EGHIJK, Ald., (Frob. ἐμέτω). — 2 πιεέτω · ράον (sic) J. – τοῦτο pro ούτω J. – ούτω  $\pi$ . om. (H., restit. al. manu)  $\theta$ . —  $3\pi$ . καὶ  $\theta$ . EHK. – εἰ EH. — 4 η om. (E, restit. al. manu) FGHIJK, Ald. - οἰνωμέλιτε Ε. - οῖνω μέλιτι FHIJK, Ald. - όποῦ vulg. - όπον EGHIJK, Ald. - ὅσον Ε. - ῥαρανίδας (ubique) EHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack. - ἐπιρρυμφανέτω GK, Ald. έπιρυμρανέτω HIJ.- ἐπιρυρανέτω Ε. — 5 ον. ή θ, Mack. - ον. ή om. vulg.κυνίοισι ΙΙ. - 6 μέν θ, Mack. - μέν om. vulg. - τοιούδε om., restit. al. manu H. -τε pro τι K. - 7 εί HK. - ααθήραι ΕΗΚΡ'Q', Lind., Mack. - έλε€. Ald. παρεγγέας ΕΡ'O', Lind., Mack. — 8 εί ΕΗΚ. - παραγένη θ, Mack. - παραγένηται vulg. - τὰ στήθεα.... νεροοῦ p. 455, l. 15 om. θ. — 9σ. ΕΙΙΚ. - προσέχει, al. manu συμπαραμένει ΙΙ. - καί οὐ μάλα, al. manu καὶ άμα Η. - μα, al. manu μάλα Ε. — ιο ές τὸ Υῆρας, al. manu ἔως Υήρους Η. - ξυναπ. Lind., Mack. - χρεία μελεδώνης μάλιστα καὶ, al. manu γρεία πολλής ὅτι μάλιστα μελεδώνης καὶ H. - πολλή FGJ, Ald. - μελεδαίνης FGJ, Ald. - ἱππίου J. - ἀν om. J.— " έὰν vulg.- ἡν ΕΗJK, Lind. - ὁ π). Lind., Mack. - πν. JK. — " έχ J. - έξ Lind. - τοῦτο τὸ EFG (Η, al. manu) JKP'. - τὸ [μὲν] οἴδημα sine τόδε

vient, que le malade s'y laisse aller hardiment; sinon, on le provoquera en chatouillant la gorge avec une plume. Rejette-t-il un peu de pituite? il recommencera pendant cinq jours; car cela le soulagera. Il prendra ce remède après avoir fait de l'exercice, s'il est en état, et après s'être lavé avec beaucoup d'eau chaude. S'il n'est pas en état, qu'il se soit du moins lavé avec l'eau chaude. Les cinq jours étant passés, il boira, le matin à jeun, dans du mélicrat ou de l'œno-miel, gros comme un grain d'ers de suc de silphion; il mangera de l'ail et des raiforts à jeun; par-dessus il prendra pur un vin noir ou blanc, astringent. Il boira aussi en mangeant et après. Il usera d'aliments de qualité sèche, viandes d'âne et de chien bouillies, si le frisson et la fièvre ne le saisissent pas. Si après une pareille infusion il y a quelque mondification, cela est bien; sinon, on l'évacuera par le haut avec l'hellébore. Après l'évacuation on lui donnera deux oxybaphes (oxybaphe = 0litre,68) de farine cuite avec addition de miel. Il boira le même vin coupé d'eau. Si vous n'êtes pas appelé dès le début de la maladie, faites prendre au malade de l'embonpoint avec le lait, et cautérisez la poitrine et le dos; c'est de cette façon surtout qu'il sera délivré de la maladie. Si on ne cautérise pas, elle persiste sans grande chance de terminaison, et dure jusqu'à la vieillesse; souvent même, au cas où le malade ne succombe pas dans les quarante premiers jours, elle ne se prolonge que pour l'enlever plus tard. Les plus grands soins sont nécessaires; et, dans la saison, le malade boira du petit lait et du lait de vache, de chèvre, d'anesse et de jument; c'est de cette façon qu'il ira le mieux. Mais la maladie est difficile.

7. (Ceci, quoiqu'il soit question de l'érysipèle du poumon, répond au Poumon rempli du Deuxième livre des Maladies, § 58, et au Poumon se gonflant par la chaleur du Troisième livre des Maladies', § 7.) Si le poumon se gonfle par l'érysipèle, ce gonflement provient surtout du sang, quand le pou-

Lind. – τό δὲ τὸ Ald. – τόδε τὸ om. Q'. —  $^{13}$  ἀπὸ τοῦ αϊμ. E. –  $\pi v$  GJK. – νόσ, EHK.

καὶ ἔγη ἀναλαδών: τὸ ὸὲ νούσημα θέρεος ἐν ώρη μάλιστα γίνεται. Τάδε οὖν ἀπ' αὐτοῦ πάσγει: βήξ ¹ἐμπίπτει ζηρή, καὶ ρῖγος, καὶ πυρετός, και δρθοπνοίη, και δ πόνος ζαγυρός έν \* τοζοι στήθεσι, και τάς ότνας ανοίγει ως έππος δραμών, και την γλώσσαν έξίσγει ως κύων θέρεος ύπὸ τοῦ πνεύματος <sup>8</sup>τοῦ ἐν τῷ καύματι καιόμενος, καὶ οἴδημα κατέγει τὰ στήθεα, καὶ φθέγγεται βραγέως, καὶ ἐρύθημα καὶ κνησμόν τῷ σώματι φέρει, καὶ ὑπὸ 5τοῦ πόνου κατακέεσθαι οὐ ούναται, αλλ' αὐτὸς <sup>6</sup> έωυτὸν ρίπτει αλύων. Οὖτος ἐν ἐπτὰ ἡμέρησι θνήσκει τμάλιστα ήν δὲ ταύτας ἐκφύγη, οὐ μάλα θνήσκει. Τοῦτον, δχόταν ὧδε έγη, ίησθαι 8 έν τούτοισι. ψύγειν μέν τὸ σῶμα, ἐν ὕδατι ψυγρώ βάπτων σεύτλα καὶ τῷ σώματι ἐπιτιθεὶς, μάλιστα πρὸς πόνον νέον, ή βάκια βάπτων ἐν θψογρῷ ὅδατι καὶ ἐκθλίδων προστιθέναι. Κήν μεν ούτω ρηίση: ήν 10 δε μή, κεραμική γή ψυγρή καταπλάσσειν, καὶ ἐν τῆ αἰθρίη κοιμάσθω. Οὔτω γὰρ 11 ἀν μελετώμενος πολλάκις αν φύγοι τὰς έπτὰ ἡμέρας. Όκόταν δὲ αἱ έπτὰ ἡμέραι παρέλθωσι καὶ ή δούνη <sup>12</sup>προσέγη, γρίων ἐν ἐλαίῳ τὸ πονέον μέρος ἔσο, καὶ γλιάσματα μάλιστα προστίθει τὰ αὐτὰ, ἐ 18 καὶ τῆ πλευρίτιδι, καὶ πῖσαι αὐτὸν ἐς ὑποκάθαρσιν τῷ τοῦ πεπλίου καὶ τῆς μηκωνίδος καὶ τοῦ κόκκου τοῦ κνιδίου, καὶ μετά την κάθαρσιν φακῆς τρυδλίον δούναι ρουήσαι, πινέτω 14 δὲ ύδωρ. Τη δὲ ύστεραίη λούσαι αὐτὸν πολλώ καί θερμώ πλήν της κεφαλής. έπειτα πίσαι δρίγανον έν μελιχρήτω ἀποδρέξας, ποτοίσι δὲ ὡς θερμοτάτοισι γρεέσθω, σιτία δὲ προσφερέσθω τὰ αὐτὰ ταῦτα, ὰ καὶ 15 ὁ ὑπὸ τῆς πλευρίτιδος έαλω-

<sup>&#</sup>x27; Ξηρή έμπ. ΕΗΚ. - ' τῆσι Η. - πιιναί (sic), al. manu ἀνοίγει Η. - γλῶσσαν ΗΚ , Mack. - γλώτταν vulg. - έξίσγει Ε (Η , al. manu έξαίρει) P'Q'. - έξαίρει vulg. - έξεράει Lind. - 3 του έν τῷ κ. κ. om., in marg. eadem manu γέγρ. καὶ ὑπὸ καύματι, al. manu τοῦ ἐν τῷ καύματι καιόμενος Η. - τὰ στήθεα κατέγει ΕΗΚ. — ' φλέγεται Martinus ex Asulano codice, Mack. - βραδέως Ε. - καὶ ἐρύθημα ἐν τῆ ὄψει (ἐν τῆ ὄψει om., restit. al. manu Η) καὶ χνησμόν σέρει εν (εν om. GIJ) τῷ σώματι (εν τῷ σώματι σέρει ΕΗΚ) vulg. - 5 τοῦ om., restit. al. manu H. - 6 έαυτὸν EIJ. - αὐτὸν, al. manu έαυτὸν Η. - ζύπτει ΙΚ. - θνήσκει εν έπτὰ ήμ. ΕΗΚ. -- γμάλιστα ήν δε ταύτας έκούγη, ού μάλα θνήσκει. Τοῦτον ΕΗΚΡ'Q', (Lind., Mack, qui habent Τοῦτον καταργάς). - πλήν καταργάς pro μάλιστα.... τοῦτον vilg. - 8 ἐν τούτοισι [δὲ] Lind. - ψύχειν μέν τὸ σῶμα om. Κ. - μέν om., restit. al. manu Η. - έν ὅδ. ψ. β. ponitur post σεῦτλα ΙΙ. - τεῦτλα ΕΗΙΙΚ. - τεῦτλα προστίθεται μάλιστα πρός πόνον νέον τῶ σώματι, deletis καὶ τῷ σώματι ἐπιτιθεὶς μάλιστα πρός πόνον νέον Ρ'Q'.- προστιθέναι μάλιστα ρεο καὶ τῷ σ. ἐπ. μάλιστα ΕΗΚ.-Post νέον addit μάλιστα, mut. al. manu in τῶ σώματι H.-Post νέον ad-

mon attire du sang à soi et, l'ayant pris, le retient. Cette maladie naît surtout en été. En voici les accidents : toux sèche. frisson, sièvre, orthopnée, douleur intense dans la poitrine. Le patient ouvre les narines comme un cheval qui court; il tire la langue comme un chien qui, en été, est brûlé par la chaleur de l'air; il a du gonflement à la poitrine; il parle à peine; le corps est rouge et démange; la souffrance l'empéchant de rester en repos, il est en proie à la jactitation. Ce malade succombe d'ordinaire en sept jours; s'il passe ce terme, il n'est plus guère exposé. Les choses étant ainsi, on le traitera de cette facon : rafraîchir le corps, en appliquant des bettes trempées dans l'eau froide, surtout quand la douleur est récente, ou des linges mouillés avec l'eau froide et exprimés. Si = l'état s'améliore par ces moyens, cela est bien; sinon, on appliquera la terre de potier froide, et le malade dormira à l'air. Traité de cette manière, il arrive souvent qu'un malade aille au delà des sept jours. Ce terme passé, et la douleur persistant, oignez d'huile la partie douloureuse, et faites en somme les mêmes applications que pour la pleurésie. Il prendra, pour une purgation modérée, le peplion (euphorbia peplis, L.), la meconis (euphorbia retusa, L.), et le grain de Gnide (daphne Gnidium, L.); après l'évacuation, il avalera un oxybaphe de bouillie de lentilles. Il boira de l'eau. Le lendemain on le lavera avec beaucoup d'eau chaude, excepté la tête; puis il prendra de l'origan macéré dans le mélicrat. Ses boissons seront aussi chaudes que possible. Ses aliments seront les mêmes

dunt τῶ σώματι ΕΚ. —  $^{9}$  δὸατι ψυχρῶ ΕΗΚ. —  $^{10}$  εὶ ΕΗΙ. — ἐθρίη, al. manu αἰ-ll. —  $^{11}$  Post ἄν addunt μάλιστα ΕΗ. – μελεδώμενος vulg. – μελεδαινόμενος Ρ΄. – μελετώμενος ΕGΗΙΚ, Ald. – πολλ. οπ. ΗΚ. – ςύγη FGΙJ, Ald., Frob. – ἐπρύγη Lind., Mack. – ςύγοι ἀν Κ. —  $^{12}$  προέχη Κ. – χρίειν (χρίων ἐν ΕFG IJΚ, Ald.) ἐλαίω τὸ π. μ. ἔσω (είσω Mack; ἔσο Ε, II al. manu, IJΚ) vulg. – χλιάσματι J. – μάλιστα οπ., restit. al. manu Η. – προστιθέναι ΕΗΚ. —  $^{12}$  αλ οπ. FGJ. – Ante πίσαι addit τῶδε Η. – πίσαι Ε. – πίσαι vulg. – ὑπολ., al. manu ἀπ Η. – ἀπολ. Κ. – ἐν τῶ ΕGJΚ. – τῷ οπ., al. manu ἐν τῷ Η. – μη-κωνίδος ΕΗΚΚ΄, Lind., Mack. – μηκονίδος vulg. – ἡυςῆσαι G, Ald. — '⁴δ' ΕΙΚ. – πίσαι vulg. – πῖσαι Ε. – ταὐτὰ ρτο τὰ αὐτὰ ταῦτα Lind. —  $^{16}$ δ οπ. FGI.

κώς, ἢν μὴ πυρετὸς προσίσχη. Αὕτη ἡ νοῦσος χαλεπὴ, καὶ παῦροι ἐκφυγγάνουσιν.

- 8. \*Ην 1 τὸ στῆθος καὶ 2 τὸ μετάφρενον ἀναβραγῆ, ἀναβρήγνυται δὲ μάλιστα ύπὸ ταλαιπωρίης· <sup>3</sup>τάδε οὖν πάσχει. Βὴξ ἴσχει όξείη, καὶ τὸ σίαλον ἐνίστε ἀποπτύει ὕφαιμον, καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνει τὰ πολλὰ, \*καὶ ἐν τῷ στήθεϊ καὶ ἐν τῷ μεταφρένω ὀδύνη όξειη ένεστι, και εν τῷ πλευρῷ δοκέει οξον λίθος εγκέεσθαι, και <sup>5</sup>χεντέεται ύπὸ τῆς ὀδύνης διαμπερέως, ώς εἰ βελόνη τις χεντοίη. Τοῦτον δκόταν ὧδε έχη, παραχρημα γάλακτι επιήνας καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον, καὶ οὕτω τάγιστα ύγιλς ἔσται. Τὸ δὲ λοιπὸν ήσυγάζων τῷ σώματι μάλιστα <sup>7</sup>διαιτῆσθαι· ἢν γάρ τι πονήση η ἐπὶ ἄμαζαν ἀναθὰς ἡ ἐφ' ἴππον, ἡ τοῖσιν ὤμοισιν ἐν ἄγθεϊ αὐτὸς ταλαιπωρήση, χινδυνεύσει πάλιν ύποτροπιάσαι ή νοῦσος, χαὶ, ἢν 8γένηται, χίνδυνος διαφθαρήναι. το γάρ νούσημα υποστραφέν μαλλον πιέζει ή καταργάς. \*Ην δὲ μή καυθή, τοῖσιν αὐτοῖσιν θαὐτὸν ἰῆσθαι οἷσι καὶ τὸν ἔμπυον, δοφήμασι καὶ ποτήμασι καὶ σιτίοισι τὸ δὲ ξύμπαν ήσυχίην έχοντα εὐωχέειν τοῖσιν ἐπιτηδείοισιν ἡν γὰρ οὕτω μελετηθή, τάχιστα ύγιης έσται ή δε νούσος χαλεπή.
- 9. 10 \*Ην ἐν πλευρῷ φῦμα φύηται 11 καὶ ἔμπυος γένηται, τάδε πάστει ἡ ῆγος ἴσχει καὶ πυρετὸς, καὶ βης ἔηρη πολλὰς ἡμέρας, καὶ ἀλγέει τὸ πλευρὸν, καὶ ἐς τὸν τιτθὸν καὶ ἐς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὰς ὡμοπλάτας δδύνη ἴσχει ἀίσσουσα. Οὖτος ὅταν οὕτως ἔχη, ἐν μὲν τῆσι πρώτησιν ἡμέρησιν 12 ἔνδεκα ροφήμασι χρεέσθω, πτισάνης χυλῷ καθέφθω μέλι παραχέων, ὁκόταν ἔρθὸν τὸ 13 ρόφημα ἢ οἴνω δὲ χρεέσθω λευκῷ, γλυκεῖ ἢ αὐστηρῷ καὶ ὑδαρεῖ, καὶ 14 ροφάνοντα πλεονάκις

que dans la pleurésie, à moins que la sièvre ne persiste. Cette maladie est difsicile; et peu réchappent.

- 8. (Ruptures dans la poitrine, Comp. Des Maladies, livre deuxième, § 62.) Si la poitrine et le dos éprouvent une rupture, ce qui arrive surtout par un effort, voici les accidents : toux vive, expectoration parfois sanguinolente; frisson et fièvre d'ordinaire; donleur aiguë dans la poitrine et le dos. Il semble au malade qu'une pierre lui pèse sur le côté; les douleurs le traversent comme si on le piquait avec une aiguille. Les choses étant ainsi, on donnera de l'embonpoint avec le lait et aussitôt l'on cautérisera la poitrine et le dos. De cette facon il sera trèspromptement guéri. Pour le reste, il suivra le régime en se tenant en repos le plus possible; car, s'il se donne quelque fatigue en allant soit en voiture soit à cheval, ou en portant luimême un fardeau sur les épaules, la rechute est à craindre; et, en cas de rechute, la mort; en effet, dans la récidive, la maladie est plus grave que la première fois. Si on ne le cautérise pas, on le traitera par les mêmes moyens que l'empyême, potages, breuvages et aliments; en somme, gardant le repos, il fera bonne chère avec les substances convenables. Traité de la sorte, il guérira promptement; mais la maladie est difficile.
- 9. (Tumeur dans le côté; comp. Des Maladies, livre deuxieme, § 60. Épanchement de pus dans la cavité de la plèvre.) Si une tumeur se forme dans le côté et qu'il y ait suppuration, voici les accidents: frisson et fièvre, toux sèche pendant plusieurs jours, douleur dans le côté, laquelle va par élancements à la mamelle, à la clavicule et aux omoplates. Les choses étant ainsi, le malade, les onze premiers jours, usera pour potage de la décoction d'orge très-cuite, à laquelle, quand elle sera cuite, on ajoutera du miel; il boira un vin blanc, doux ou astringent, coupé d'eau; on lui recommandera de boire souvent du vin et de cracher; on l'empéchera de dormir jusqu'à

πουλλάς G, Ald., Frob. — <sup>12</sup> δέκα vulg. – ἔνδεκα ΕΗΚΚ'. – ρυφ. GH, Ald. – πτισσ. Ε. — <sup>12</sup> ρύφ. G, Ald. – γλυκέτ Lind. – ἢ (καί Cornar., Mack) ὑδαρετ vulg. — <sup>14</sup> ρυμφάνοντα GIK, Ald. – ρομφάνοντα (II, al. manu) J. – ρυφάνοντα Ε.

τοῦ οίνου ἐκπτύειν κελεύειν, καὶ τοῦ ὅπνου κωλύειν, ἔστ' αν αί ἕνδεκα ήμέραι παρέλθωσιν, μετά δὲ ταύτας τὰς ήμέρας σιτίοισιν δλίγοισιν ώς μάλιστα γρεέσθω, κρέασι 1 σχυλαχείοισιν ή άλεχτρυονείοισι θερμοῖσι: ἔζωμεῦσθαι δὲ γρή καλῶς, καὶ τὸν ζωμὸν δοφανέτω, καὶ τοῖσι <sup>2</sup>δοψήμασι πρόσθεν γρεέσθω τοῦ σίτου, καὶ μὴ διψήτω, έως αν έμπυον γένηται το πλευρόν. Πυΐσκεται δε μάλιστα εν <sup>3</sup>τεσσαρά- χοντα ήμέρησιν ἢ ολίγω πρόσθεν τούτω δὲ γνώση, όχόταν ἔμπυον γένηται τὸ πλευρὸν, πῦον γὰρ οὐκ ἀποπτύεται, \*οὐδ' ἀνεμέεται. Τοῦτον, δχόταν ούτως έχη, δχου αν αποσημήνη το οίδημα, τάμνειν ή καίειν έπειτα ἀφιέναι τὸ πῦον κατ' ολίγον, καὶ ἐπειοὰν ἀπαρύσης, μοτὸν καθιέναι ώμολίνου, καὶ δαὖθις τῆ δστεραίη ἔξελών, ἀπαρύσαι κατ' όλίγον τοῦ πύου: ἔπειτα μοτῶσαι, καὶ δαὖθις τῆ τρίτη καὶ τῆσιν άλλησιν ήμέρησι όλς της ήμέρης απαρύειν έως αν ξηρανθη. Διδόναι δέ καὶ τὰ σιτία καὶ τὰ ὄψα, δκόταν προσίηται, καὶ πινέτω ὀλίγον, μή πολλόν, <sup>7</sup>ήν τε οἶνον ήν τε ὕδωρ· τρωγέτω δὲ καὶ τῆς όριγάνου της άπαλης ώς πλεῖστον, ἐς μέλι ἀποδάπτων ἡν δὲ μή άπαλήν έχη, άλλ' αύην, λεπτήν ποιήσας, ές το μέλι μίξας, λείην διδόναι ώς πλείστην, <sup>8</sup>χαὶ τοῖσι λουτροῖσι λούειν, μηὸἐ ῥιγούτω, καὶ μαλθακῶς κοιμάσθω. Οὔτω ταύτην τὴν νοῦσον θεραπεύων, τάχιστα αν ύγιεα ποιήσαις δχόταν δὲ ὑγιὴς γενηται, φυλασσέσθω τὸ ψῦχος, <sup>9</sup> τὸ θάλπος , τὸν ήλιον, καὶ τοῖσι περιπάτοισιν ὀλίγοισι χρεέσθω μετὰ τὸ σῖτον, ὅχως ¹0 ἀν μὴ χόπος λάβη τὸ σῶμα ταῦτα ποιέων ὑγιὴς έσται. Τούτων τῶν νούσων <sup>11</sup> ἄστινας ἂν καύσης, ἐπὶ τὰ καύματα πράσα τρίψας πολλά καταπλάσσειν εὐθύς μετά τὴν καῦσιν καὶ <sup>12</sup>καταλιμπάνειν μίην ήμέρην.

10. 13 Τρεῖς δὲ εἰσὶ φθίσιες πρώτη αύτη μὲν γίνεται ἀπὸ φλέ-

<sup>&#</sup>x27; Σχυλαχίοισιν GHIJ. – άλεχτρυονίοισι vulg. – άλεχτρυονείοισι EK. – διαζωμεύσθαι vulg. – έζωμέσθαι (sic) H. – διαζωμεύσθαι K. – έζωμεύσθαι E. – έχδιαζωμεύσθαι Q', Lind., Mack. – έχζωμεύσθαι P'. – δὲ om., restit. al. manu H. – ρυμφανέτω EGHIJK, Ald. — ² ρυφ. G, Ald. — ³ ταράχοντα (sic), al. manu τετταράχοντα Ε. – ἢ om. EHK. – τοῦτο vulg. – τούτω Κ. – οὐ πτύεται EP'Q'. — ⁴ καὶ οὐχ, al. manu οὐδ' H. – ἀποσημαίνει Ε. – τὸ οἰδ. om., restit. al. manu H. — ⁵ αὖτις EH. – ὑστερέη J. – πύους vulg. – πύου EHK, Lind., Mack. — ͼ αὖτις EH. — γ αι οἶνον Q'. – ἢν τε καὶ ὕδωρ EP'. – ἐς τὸ μέλι τε (τε om. EHK) (ἔς τε τὸ μέλι Lind., Mack) μίξας vulg. – λίην J. — ⁵ καὶ μηδὲ (μὴ, al. manu μηδὲ Η) ριγούτω, καὶ τοῖσι λουτροῖσι λούειν vulg. – καὶ τοῖσι λουτροῖσι λούειν, μηδὲ ρίγούτω Lind. – La correction de Lind. est bonne; voy. p. 194, l. 24. – θεραπεύειν J. – τάχιστ' EHK. – ποιήσης Ε. – ποιήσεις P'Q',

### DES AFFECTIONS INTERNES.

ce que les onze jours soient passés. Après ce terme il prendra, autant que faire se pourra, peu d'aliments, des viandes de jeune chien ou de poulet chaudes; on en fera un bon bouillon, qu'il boira. Il prendra des potages avant le manger; il ne se laissera pas avoir soif, jusqu'à ce que la suppuration soit formée dans le côté. Elle se forme d'ordinaire en quarante jours ou peu auparavant; vous connaîtrez que du pus est dans le côté, à ce que le patient n'expectore ni ne vomit du pus. Les choses étant ainsi, il faut pratiquer, là où le gonflement se manifeste, l'incision ou la cautérisation; puis évacuer le pus peu à peu; après l'évacuation, mettre une tente de lin écru; lelendemain, ôter la tente, et derechef évacuer un peu de pus; puis remettre la tente, et derechef le surlendemain et les autres jours évacuer le pus deux fois dans la journée jusqu'à ce qu'il tarisse. On donnera les aliments de céréales, et les mets, quand le goût lui en viendra; il ne boira que peu, soit vin, soit eau. Il mangera autant qu'il pourra de l'origan frais, trempé dans du miel; si on n'a que de l'origan sec, on le pilera, on y mêlera du miel, et on en fera prendre autant que possible. Il prendra les bains; et on aura soin qu'il n'ait pas froid et qu'il soit couché mollement. En traitant ainsi la maladie, vous procurerez très-promptement la guérison; quand le malade est guéri, il se gardera du froid, du chaud, du soleil; il usera de quelques promenades après le manger, de façon à ne pas se donner de courbature; par ces moyens il guérira. Dans toutes ces maladies, quand vous cautériserez, mettez sur les brûlures beaucoup de porreaux aussitôt après l'ustion, et vous les y laisserez un jour.

10. (Trois phthisies. Première phthisie.) Trois phthisies : la

Lind., Mack. – φυλασέσθω H. —  $^9$ Addunt καὶ E (H, al. manu) K. – τοῦ ἡλίου EHJKP'Q'. —  $^{10}$  ῆν pro ἄν GIJK, Ald., Frob. —  $^{1}$ ν ποιέη pro ποιέων EHP'Q', Lind. —  $^{10}$  ο στινας FG. —  $^{1}$ ν pro ἄν GHIJK, Ald. — πουλλὰ G, Ald., Frob. —  $^{10}$  έᾶν EHP'Q'. — μίαν EH. —  $^{10}$  περὶ φθίσιος FG. —  $^{10}$ φθίσιες τρεῖς pro το, δὲ εἰσὶ φθ. EHIJK. — γὰρ pro δὲ FG. — πρώτη om. EFGHIJK. — [κ] πρώτη μὲν γίνεται ἀπὸ Lind. – ἐπὴν γὰρ P', Lind., Mack. — νοσήση EH. — νουσήση VUIG. — VIIG VIIG0 and VIIG1 and VIIG1 and VIIG1 and VIIG2 and VIIG3 and VIIG3 and VIIG3 and VIIG4 and VIIG5 and VIIG5 and VIIG6 and VI

γματος, ἐπὴν ἡ κεφαλὴ φλέγματος πλησθεῖσα νοσήση καὶ θέρμη ἐγγένηται, συσσήπεται τὸ φλέγμα ἐν τῆ κεφαλῆ, ἄτε οὐ δυνάμενον κινέεσθαι ώστε ύποχωρησαι· έπειτα δκόταν παχυνύη, καὶ ¹συσσαπη, καὶ ὑπερπλησθῆ τὰ φλέδια, ῥεῦμα ἐπὶ τὸν πλεύμονα ἐγένετο, ²καὶ δ πλεύμων όχόταν ἀναλάδη, νοσέει παραχρῆμα, ἄτε δαχνόμενος ὑπὸ τοῦ φλέγματος, άλικοῦ ἐόντος καὶ σαπροῦ. Τάδε οὖν πάσγει πυρετὸς ἄργεται βληγρὸς ἐπιλαμβάνειν, καὶ όῖγος, καὶ πονέει τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον: ἐνίστε δὲ 3 καὶ βὴξ πιέζει ὀξείη, καὶ ἀποπτύει τὸ σίαλον πουλύ και ύγρον και άλμυρον. Ταῦτα μέν καταργάς τῆς νούσου πάσγει προϊούσης δε τό τε γυζον λεπτύνεται, πλην τῶν σκελέων ταῦτα δὲ οἰδέει, καὶ οἱ πόδες, καὶ οἱ ὄνυγες ἔλκονται ἐκ δὲ τῶν ὅμων λεπτὸς καὶ ἀσθενής ὁ φάρυγξ ὅώς χνόου πίμπλαται, καὶ συρίζει ώς διὰ καλάμου, καὶ διψή ἰσχυρῶς διὰ παντός τοῦ νοσήματος, καὶ ἀκρασίη πολλή τὸ σῶμα ἔγει. Οδτος ὁκόταν οὕτως ἔχη, ένιαυτῷ φθειρόμενος <sup>6</sup> φαύλως θνήσχει. Μελετῷν δὲ χρὴ ὡς μάλιστα καὶ ἀνακομίζειν· πρώτον μέν πίσαι ἐλλέβορον, κάτω λδὲ ὑποκαθῆραι επιθύμω ή πεπλίω ή <sup>8</sup>τῷ κόκκω τῷ κνιδίω ή τῆ τιθυμαλίδι ταῦτα χρή τετράκις τοῦ ἐνιαυτοῦ δοῦναι, ἄνω δὶς, κάτω δίς. Διδόναι δὲ καὶ όνειον γάλα έφθον ες ύποχάθαρσιν ή βόειον ή αίγειον πινέτω <sup>9</sup>δὲ καὶ ὦμὸν τὸ βόειον γάλα, τρίτον μέρος μελικρήτου 10 ζυμμίσγων, πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας, 11 ξυμπαραμίσγων καὶ τὸ ὀρίγανον. την δε κεφαλήν αὐτοῦ πρόσθεν καθαίρειν, πρὸς τὰς βῖνας προστιθεὶς φάρμακον. Σιτία δὲ καὶ όψα διδόναι μήτε λιπαρὰ μήτε 12 κνισώδεα ✓ μήτε λίην δριμέα. Τεχμαιρόμενος <sup>13</sup>δὲ τὸ νούσημα ταῦτα ποιέειν δεῖ. 🗻 καὶ περιπάτοισι χρέεσθαι πρὸς τὰ σιτία, τεκμαιρόμενος μὴ βιγώη: τοῦ δὲ γειμῶνος παρὰ πυρὶ τὴν οἴκησιν 14 ποιεέσθω. Οἶνον δὲ πινέτω, αὐστηρὸν, μέλανα, ώς παλαιότατον καὶ ἥδιστον, δλίγον δέ. Κἦν

¹ Συσαπῆ ΙΙ.-φλεβία Ε.-πν. ΕGHJK.-ἐγγένηται pro ἐγένετο Ε.—² καὶ δκ. 6 πν. ΕΗ.-πν. GJK.-ἀναλάβει J.-άλυκοῦ EGHIJK, Ald., Frob.—³ καὶ ΕFGHIJK, Ald., Mack.-καὶ om. vulg.—'γύον ΙΚ.-γύιον Η. -φάρυξ FIJ.-Remarquez ici ¢άρυγξ du masculin contre l'usage hippocratique.— ⁵ δς pro ως GJK.-ως om., restit. al. manu II.-χρόου FG.-χρόνου Κ΄, Ald.-διψετ Κ.-ἀκρασία Ε.-πούλλη FG, Ald., Frob.— ⁵ φαϊλος vulg.-φαύλος (sic) Ald.-φαύλως EGHJK, Lind.-μελετῆν Mack.-πίσαι vulg.-πίσαι Ε.—² δ' ΕΙΙ.-ῆ τῶ π. ΕΗQ'.— ⁵ τῷ om. Lind.-τῆ om. Κ.-τθυμαλλίδι HIJK.-εἰς Κ.— ⁵ δὰ om. Ε.— □ σ. IJΚ.-προσμίσγων ΕΗΡQ'.— □ σ. IJ.-παραμίσγων ΕΙΙ.-τὸν ὸρ. P'.-τὴν ὸρ. ΕΗΙJΚ.— □ χνισσ. ΕGIJK, Ald., Frob., Lind., Mack.— □ δὲ.... τεκμαιρόμενος om. J.-νόσ.

premiere est produite par le phlegme. Quand la tête remplie de phlegme devient malade et que de la chaleur se développe, le phlegme se corrompt dans la tête, attendu qu'il ne peut être mu de manière à cheminer; puis, quand il est épaissi et corrompu et que les veines sont remplies outre mesure, il se fait une fluxion sur le poumon; et le poumon, l'ayant reçue, s'affecte aussitôt, étant irrité par le phlegme, qui est salé et putride. Voici les accidents : il survient une fièvre sourde et du frisson; il y a douleur à la poitrine et au dos; parfois une toux aiguë accable le patient, qui rend une expectoration abondante, aqueuse et salée. Tels sont les accidents du début de la maladie; mais, avec le temps, le corps maigrit sauf les membres inférieurs, qui enflent ainsi que les pieds; les ongles se rétractent; les épaules deviennent minces et faibles; la gorge se remplit d'une espèce de duvet; elle siffle comme à travers un tuyau. La soif est vive durant toute la maladie; et le malade éprouve une impuissance générale. Les choses étant ainsi, il succombe miséra', lement à la consomption au bout d'un an. Il faut traiter avec le plus grand soin et restaurer. D'abord on fera boire l'hellébore; et par le bas on évacuera avec l'épithymum (cuscuta epithymum, L.), ou le peplium (euphorbia peplis, L.), ou le grain de Gnide, ou le tithymalle. On prescrira ces évacuants quatre fois par an, deux fois par le haut, deux fois par le bas. On donnera aussi pour l'évacuation le lait cuit d'ânesse, ou de vache, ou de chèvre. Il boira le lait cru de vache, avec addition d'un tiers de mélicrat et en y mêlant de l'origan, pendant quarante-cinq jours. On purgera auparavant la tête par l'application d'un errhin. Les aliments de céréales et les mets ne seront ni huileux, ni gras, ni trop âcres. Il faut prescrire tout cela en ayant l'œil sur la maladie. Il usera des promenades en proportion des aliments, et aura soin de ne pas prendre froid. En hiver il prendra son domicile près du feu. Il boira un vin astringent, noir, très-vieux et très-agréable,

EH. – πάντα , al. manu ταῦτα Η. – χρὴ EHP'Q', Lind., Mack. — " ποιέ-εσθαι Κ.

δοχέη σοι πρὸ τοῦ φαρμάχου πυριῆσαι, καὶ οὕτω δοῦναι τὸ φάρμακον ἢν δὲ μὴ ¹βούλῃ δοῦναι, πυριήσας, ἔμετον ἐχ τῶν σιτίων καταναγχάσαι ποιήσασθαι, ὡς τοπρόσθεν γέγραπται. Τούτῳ ἢν ξυμφέρωσι, περιπάτοισι χρεέσθω ἢν δὲ μὴ ²ξυμφέρωσιν, ³ἤσυχαζέτω ὡς μάλιστα τῷ σώματι. Οῦτος οὕτω μελετώμενος ῥήϊστα ὰν διάγοι ἐν τῷ νουσήματι ἡ δὲ νοῦσος θανασίμη, καὶ παῦροι ταύτην διαφυγγάνουσι.

- 11. Φθίσις δευτέρα γίνεται μέν ἀπὸ ταλαιπωρίης τὰ αὐτὰ δὲ πάσχει ὡς ἐπιτοπλεῖστον, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν ἡ δὲ νοῦσος διαπαύει αὔτη μᾶλλον τῆς προτέρης, καὶ τοῦ θέρεος ἀνίησιν. Τὸ δὲ σίαλον ἀποπτύει, παχύτερον μὲν <sup>6</sup> τῆς πρόσθεν, καὶ βὴξ πιέζει μάλιστα τοὺς γεραιοὺς, καὶ ὁ πόνος ἰσχυρότερος ἐν τοῖσι στήθεσι, καὶ ὁοκέει οἶόν περ <sup>7</sup>λίθος ἐν αὐτοῖσιν ἐγκέεσθαι πονέει δὲ καὶ τὸ μετάφρενον καὶ ἡ χροιὴ δίυδρος <sup>8</sup>αὐτέου ἐστὶ, καὶ ἤν τι πονήση, φύση καὶ ᾶσθμα τάχει. Οὖτος ἐκ ταύτης τῆς νούσου ἐν τρισὶν ἔτεσι μάλιστα θνήσκει. Μελετᾶν δὲ χρὴ τοῖσιν αὐτοῖσιν, οἶσι καὶ τὸν πρόσθεν. Αὕτη ἡ νοῦσος προσέχει τοῖσι πολλοῖσι μέχρι τριῶν ἐτέων, ἀλλ' ἀποθνήσκουσιν ἡ γὰρ νοῦσος γαλεπή.
- 12. <sup>9</sup>Φθίσις τρίτη · ὑπὸ ταύτης τάδε πάσχει · ὁ μυελὸς αὐτέου ὁ νωτιαῖος αἴματός τε καὶ χολῆς μεστὸς γίνεται. Φθίνει <sup>10</sup>οὲ ὁμοίως καὶ ἀπὸ τῶν κοίλων φλεδῶν · αδται δὲ φλέγματος ὑδρωποειδέος ἐμπίπλανται καὶ χολῆς. Πάσχουσι δὲ τὰ αὐτὰ, ἀφ' <sup>11</sup> ὁκοτέρων ἂν φθίνη, καὶ ὁ ἄνθρωπος εὐθὺς μέλας γίνεται καὶ ὑποιδαλέος, καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς
- · Βούλει Κ. Post β. addit τὸ φάρμακον Ε. Ante ξμ. addunt οῦτω δὲ EH.  $-\alpha\pi\delta$  pro ex EH.  $-\alpha\pi\alpha\nu$ . om. (E, restit. al. manu) H.  $-\alpha\nu$  s. IJK.  $-\alpha\nu$ 3 ήσυχίην χρή έχειν ΕΗΡ'Q', Lind. - μελεδαινόμενος P', Mack. - ἡήιστ' ΕΗ. - διάγοιεν (διάγοιε sic E) (διάγοι èv Lind., Mack) τῷ vulg. - νοσ. ElK. - σώματι J, Calvus. - ταύτην om., restit. al. manu H. - 4 άλλη φθίσις ΕΗΙ (JK, έτέρη). - γίνεται δὲ (μὲν ΕΗΚ) vulg. - ταὐτὰ Lind. - 5 τῆ IJ, Ald. - 6 τῆ Ε. - πιέζη Ald. - ὸρόους (sic) (Ε, al. manu γεραιούς) FGHIJK, Ald. — λίθον EFGJKP', Ald., Mack. - έν om. K. - δίυγρος vulg. - Gal. Gl. : δίιδρος, νοτηρά (sic) καὶ διιδρούσα. - Gal. Gl. : δίεδρος, διαφανής, έν τῷ δευτέρῳ Περί νούσων μείζονι. - Au lieu de δίεδρος, Foes, à cause de la place alphabétique où est ce mot, conseille de lire δίαιθρος, mot qu'Hésychius explique par διαφανής. Schneider, dans son Dict. au mot δίνδρος, approuve cette correction, et pense qu'il faut lire dans notre passage δίνδρος on δίαιθρος. - 8 αὐτοῦ Ε.- φύσει ΕGIIIJK. - ἄσθμα J. - μελετῆν Lind., Mack. - πουλλοῖσι G, Ald., Frob. - πλήν Ε (H, al. manu μέχρι). - τῶν τριῶν Ε. - δὲ pro γὰρ FG, Ald. — 9 έτέρα φθ. Ε (Ι, έτέρη) J (Κ, ἄλλη). – ἀπό GJ, Ald. – δὲ τάδε ΕΚ. –

mais en petite quantité. S'il vous paraît convenable d'administrer une fumigation avant de donner un évacuant, évacuez après fumigation; mais si vous ne voulez pas donner d'évacuant, administrez une fumigation et faites vomir après aliments, comme il a été écrit plus haut. Ce malade marchera, si la marche lui est utile; sinon, il gardera le repos autant que possible. Ce malade, ainsi traité, supportera le plus facilement la maladie; mais elle est dangereuse, et peu en réchappent.

- 11. (Deuxième phthisie.) Deuxième phthisie: elle vient de fatigues; les accidents sont à peu près les mêmes que dans le cas précédent, mais la maladie offre plus de rémissions, et elle se relâche en été. Le malade expectore, mais l'expectoration est plus épaisse; la toux accable surtout les personnes avancées en âge; la souffrance est plus forte dans la poitrine, il semble qu'une pierre y pèse; le dos aussi est douloureux; la corps a une transparence aqueuse; et pour le moindre effort le malade souffle et est oppressé. On meurt ordinairement de cette maladie en trois ans. Il faut la traiter par les mêmes moyens que la précédente. Elle se prolonge chez la plupart jusqu'à trois ans; mais ils n'en succombent pas moins. Car la maladie est difficile.
- 12. (Troisième phthisie.) Troisième phthisie: en voici les accidents: la moelle dorsale devient pleine de sang et de bile. La consomption vient aussi des veines creuses, qui se remplissent d'un phlegme aqueux et de bile. Au reste les accidents sont les mêmes, quel que soit le point de départ de la consomption. Tout d'abord le patient devient noir et un peu gonflé; le dessous des yeux jaunit; les veines du corps s'étendent avec

αὐτοῦ Ε. - καὶ γολῆς Lind., Mack. - καὶ γολῆς om. vulg. - Le τε qui subsiste dans vulg. indique qu'il manque quelque chose; c'est pourquoi j'ai reçu l'addition adoptée par Lind. et Mack. - το δὲ om., restit. al. manu Η. - ὑδροποειδέος IJK, Ald., Frob. - τ ὁπ. EGHIJK, Ald. - ἦτ pro αν ΕΓGIJK, Ald. - ὑπὸ τοὺς ὀρθ. om. Lind. - ὑπόποα vulg. - ὑπώπια EGHIJK, Lind., Mack. - La correction de Lind. me paraît fort vraisemblable; ὑπὸ τοὺς ὀρθαλμοὺς est sans doute une glose de ὑπώπια, passée de la marge dans le texte. - διαπέρανται Lind.

όφθαλμούς ύπώπια ώγρά, καὶ αἱ φλέδες αἱ ἐν τῷ σώματι ώγραὶ διατέτανται, ένιαι δε σφόδρα ερυθραί μάλιστα δε δηλαι αί υπό τησι μασγάλησι καὶ ἀποπτύει ώγρὰ, καὶ ὅταν αὐτέω ἐπίη, πνίγεται καὶ βῆζαι οὐ δύναται ἐνίστε βουλόμενος · ἐνίστε δὲ ² ὑπὸ τοῦ πνίγματος καὶ τῆς προθυμίης τοῦ βήσσειν ἀθρόον ήμεσε γολήν, ποτὲ ὸὲ λάπην, πολλάκις δέ καὶ τὰ σιτία, ὅταν φάγη, καὶ ὁκόταν ἀπεμέση, δοχέει χουφότερος είναι εἶτ' αὖθις όλίγον χρόνον διαλιπών, ἐν τοῖσιν κύτοισι πόνοισι <sup>8</sup>κέεται. Οδτος καὶ φθέγγεται δζύτερον ἢ ύγιαίνων, καὶ ρίγος καὶ πυρετὸς διαπαύων ἐπιλαμβάνει ἱδρώδης. Τοῦτον ὁκόταν ὧδε έγη, βρωτοίσι καὶ δροφήμασι καὶ ποτοίσι καὶ φαρμάκοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι πῶσι μελετῆν, ώσπερ ετούς πρόσθεν. ή δὲ νοῦσος διαφέρει μάλιστα έννέα έτεα, έπειτα διαφέρει φθειρόμενος παύροι δέ φυγγάνουσιν έξ αὐτῆς: γαλεπή γὰρ ή νοῦσος. \*Ην δὲ βούλη, δῶδε ίῆσθαι κὐτόν: πρώτα μέν πυριῆσαι, καὶ δκότκν πυριηθῆ, τῆ ύστεραίη τδούναι αὐτῷ πιεῖν μελικρήτου ἡμίχουν καὶ όξος παραχέαι όλίγον, 8 καλ κέλευε άπνευστί τοῦτο πιείν: ἔπειτα τῶν ἱματίων ἀμωιέσκι αὐτὸν θπολλά καὶ ώς πλεῖστον γρόνον: ἢν δὲ μὴ ἀνέχηται, ἀλλ' ἔξεμέσαι βούληται, έζειμε τω· ην δε μη έμετος έγη γρόνου ήδη 10 έγγενομένου, ἐπιπιών ΰδατος χλιεροῦ μεγάλην κύλικα, ἐμεέτω καταματτόμενος πτερώ: δχόταν δὲ ἀπεμέση ώστε καλώς ἔγειν, ήσυγίην έχετω ταύτην την ημέρην. Όκόταν δὲ 11 ώρη δείπνου η, δειπνεέτω μᾶζαν δλίγην, καὶ ὄψον ἐχέτω τάριχος καὶ πράσα, ταῦτα δὲ ἐσθιέτω ώς πλεϊστα, οίνον δὲ πινέτω γλυχύν. Τὸν δὲ λοιπὸν γρόνον, λουέσθω 12 πασαν ήμερην αμκ εωθεν θερμώ πολλώ, καὶ μετά τὸ λουτρόν φυλάσσειν χρή ώς μή ριγώση, άλλά κατακλιθείς εύδέτω ώς πλείστον χρόνον. Όχοταν δὲ ἀναστῆ 18 εὕδων, περιελθέτω σταδίους εἴχοσι τὸ

<sup>&#</sup>x27; επιή J, Frob. - εύπδ.... ποτὲ δὲ οπ. Κ. - ενίστε pro άθρόον Gal. in cit. t. XVII, p. 430. - ἔμεσε Ald. - τοτὲ H. - τότε L. - ότὲ FG, Ald. - δοιέη FG, Ald. - δοιέη FG, Ald. - δοιέη FG, Ald. - δοιέη FG, Ald. - διαίς EH. -  $\frac{3}{2}$  καίεται H. -  $\frac{4}{2}$  φυφ. EGHIJK, Ald. -  $\frac{5}{2}$  τῶν, al. manu τοὺς H. - Sì on prenait τῶν, il faudrait le lire τόν. -  $\frac{6}{2}$  ῶδε οπ. Κ. - πρῶτον II. - μὲν οπι, restit. al. manu H. - πυριεῖσθαι J. - ὁπόταν δὲ sine καὶ H. -  $\frac{7}{2}$  δοῦναι χρὴ πιεῖν αὐτῶ EII. - μελίκρητον vulg. - μελικρήτον Ε. - παραχέας Ε. -  $\frac{6}{2}$  τοῦτο δὲ κελ. ἀπν. ἐπιεῖν sine καὶ EII. - Est-ce ici qu'il faut rapporter la glose de Gal. : ἀμυστὶ, ἀθρόως, ἀνευ τοῦ μῦσαι τοῖς χείλεσι? Le fait est qu'ἀπνευστὶ, si on le conserve, ne peut être pris à la lettre. Comment boire, sans respirer, plus d'un litre et demi? ἀμυστὶ νουdrait dire : sans ôter le vasc des lèvres. -  $\frac{9}{2}$  πολλὸν G, Ald. -  $\frac{9}{2}$  εγγενομένου II. - γενομένου vulg. - ῦδατος repetitur H. - χλιεροῦ (H, al. manu α) I.

une teinte jaune, quelques-unes même sont très-rouges; les plus apparentes sont celles de dessous les aisselles. L'expectoration est jaune; et, quand elle arrive, il étouffe et parfois ne peut tousser, bien qu'il le veuille. Parfois la suffocation et le besoin de tousser lui font vomir beaucoup de bile, ou bien de la pituite, souvent aussi les aliments, quand il mange; après le vomissement il se sent plus à l'aise; mais l'intermission n'est pas longue, et bientét les mêmes souffrances reparaissent. Le patient a la voix plus aiguë qu'en santé. Par intervalles il, est pris de frisson et d'une fièvre avec sueur. Les choses étant ainsi, on le traitera avec les mêmes aliments, potages, boissons, évacuants et le reste que dans les cas précédents. La maladie dure d'ordinaire neuf ans; passé ce terme, on la supporte tout en étant en consomption; mais peu réchappent; car elle est difficile. Si vous vous en chargez, vous la traiterez ainsi : d'abord étuver; après l'étuve, le lendemain, donner à boire un demi-conge (conge = 3litres, 24) de mélicrat avec un peu de vinaigre, et commander d'avaler le tout d'un seul trait; puis on couvrira le malade de beaucoup de couvertures, et aussi longtemps que possible; s'il ne peut y tenir et qu'il ait envie de vomir, laissez-le vomir. Si, un certain temps s'étant déjà écoulé, le vomissement ne vient pas, il boira un grand gobelet d'eau tiède et vomira en se titillant avec une plume. Ayant vomi de manière à se trouver bien, il se tiendra en repos ce jour-là. L'heure du dîner venue, il prendra un peu de polenta, pour mets des salaisons et des porreaux, dont il mangera le plus qu'il pourra; il boira un vin doux. Le reste du temps, il se lavera chaque jour dès le matin avec beaucoup d'eau chaude; après le bain il prendra garde d'avoir froid; et, se couchant, il dormira le plus longtemps possible. Réveillé et levé, il fera, ce jour-là, une marche d'au moins vingt

<sup>–</sup> χλιαροῦ vulg. – κοίλικα Η. – καταματτεόμενος Η. — "ι δείπνου ώρη ΕΗΙΙΚ. – δείπνου η οια. Lind. – πράσσα Ι. — "ι τε πασαν ΕΗ. – ξωθεν ΙΙ. – πλείστω, al. manu πολλώ Η. – εὐδοτα ΗΙΙΚ, Ald., Frob. – ώς om. FGIJ. — "ι εὐδων ΗΙΚ, Ald., Frob. – εὐδον (sic) Ι. – ὑπερδαλλών (sic) Η. – ὑπερδαλλών Ε.

βραγύτατον ταύτη τῆ ήμερή τῆσι δὲ ἄλλησιν ήμερησι πέντε σταδίους άλλους ύπερβάλλων βαδιζέτω, έκάστης <sup>1</sup> ήμέρης προστιθείς, άχρις αν ἀφίκηται ἐς τοὺς έκατὸν σταδίους. Τὴν δὲ κοιλίην ὑποκαθαίρειν δεῖ έχ τῆς ἡμέρης χυλοῖσι τεύτλων καὶ ἀπὸ κράμδης, γωρὶς ἐκάτερα έψήσας ἀπηθήσαι γοέα έχατέρου· εἶτα ²ξυμμίζας ἄμα συνεψεῖν· τὸ δὲ δἴὸς στέαρ τὸ ἀπὸ τῶν νεφρῶν τεταρτημόριον μνᾶς ἐν κἰμφοτέροισιν έψεῖν διελών, δχόταν δὲ μέλλη πιεῖσθαι, πρὸς μὲν τῆς χράμδης τὸν γυλὸν ἄλας παραδάλλειν, πρὸς δὲ 3 τὸν τῶν τευτλίων μέλι παραγέειν εξόν δε γωρίς εχάτερον πίνειν, ή μελι παρεγγέας παρά την έτέρην χύλιχα πίνειν, παρά δὲ τὴν έτέρην ἄλας ἐχπιεῖν δὲ γρή πάντα τὸν γυλόν. Ταῦτα μὲν ποιέειν χρη τριήχοντα ημέρας τῷ δὲ δευτέρο <sup>5</sup>μηνὶ ἐσθιέτω ἄρτον καὶ κρέα πίονα ὑὸς ἑφθὰ, ἄλλο <sup>6</sup>δὲ μηδέν · οἶνον δὲ πινέτω λευχὸν, αὐστηρὸν, χαὶ δδὸν δδοιπορεέτω μὴ <sup>7</sup> ἐλάσσω σταδίων τριήχοντα πρὸ τοῦ δείπνου, μετὰ δὲ <sup>8</sup>τὸ δεῖπνον δέχα, καὶ μὴ ριγούτω, ἀλλ' ἐσκεπάσθω. Ταῦτα ἦν ποιέη, ρήϊον οίσει την νούσον. Τῷ δὲ τρίτω μηνὶ χυχεῶνα <sup>9</sup>ἀνθινὴν πινέτω· σελίνου ρίζας καὶ ἄνηθον καὶ πήγανον καὶ μίνθην καὶ κορίανον καὶ μήχωνας άπαλὰς χαὶ ὤχιμον χαὶ φαχὸν χαὶ δοιῆς γλυχέης χαὶ οἰνώδεος γυλόν· είναι δέ γρη 10 τάς γλυχείας διπλασίας· 11 είναι δέ γρη τοῦ γυλοῦ ζυναμφοτέρων ήμιχοτύλιον 18 καὶ οίνου μέλανος ήδέος αὐστηροῦ ήμιχοτύλιον και δόατος χοτύλης ήμισυ. έπειτα άνθεα τρίψας λεΐα, διηναι τούτω τῷ 18 συγχεχρημένω, καὶ ἐγχέαι ἐς κύλικα. ἔπειτα ἐπι-

<sup>&#</sup>x27; Πμέρησι GIJ. - προστ. om., restit. al. manu II. - εω; pro άγρις ΕΗΡ'Ο', Lind., Mack. - είς vulg. - ές ΕΙΚ, Lind. - χόεα ΕΗΙJΚ, Ald., Frob. - 2 σ. ΕΗΙΙΚ.-ές τωὐτό pro αμα ΕΗ.-συνεψεῖν τὸ στέαρ (τὰ ὀστέα οἱ pro τὸ στέωρ FGIJK, Ald.; δέ οἱ όστέα Η; δέ οἱ στέωρ Ε; τὸ στέωρ δῖος Vatic. exempl. ap. Foes, Mack ὀτός; τὸ στέαρ ὅτον Lind.) τὸ (τὸ om. Lind.) ἀπὸ vulg.-Le δè est nécessaire; quant à διός, il est dans la fausse leçon of οστέα. Je lis donc τὸ δὲ διος στέαρ. - μνάς HlJ. - ὅταν Κ. - πιῆσθαι EFGIJK. - άλα IIJK. - παραβαλεῖν HK. — 3 τὸν om., restit. al. manu E. - τὸ F. - παραγέων, al. manu χέειν Ε. - ην pro έξον (Ε, al. manu έξον) FGHIJK, Ald. - έκατέρου FGJ, Ald. - 4μέλι om. G, Ald. - παραγχέας (sic) F. - παραχέας, al. manu εγ ΙΙ. - κοίλικα ΙΙ. - Ante πίνειν addit καὶ Η. - 5 Ante μηνὶ addit μὰ ΙΙ. – ἄρτου G, Ald. —  $^6$  δὲ om., restit. al. manu H. – καὶ αὐστ. Ε (Η, καὶ al. manu). — <sup>7</sup> ελάσσων Ε. — <sup>8</sup> τον Κ. - ρηέδιον FK. - ρήδιον GIJ. - ράον Ε. - έπου II. - 9 ἀνθίνην Lind. - ἀνθινὸν Mack. - Gal. Gl. : ἀνθίνην οἶνον, ἤτο: τὸν ἀνθοσμίαν ὀνομαζόμενον, ἡ τὸν ἐκ τῶν ἀνήθων (Ι. ἀνθῶν) ἡδυσμένον. 'Ωσπερ καὶ κυκεῶνα ἀνθινόν ὡνόμασεν ἐν τῷ δευτέρω περὶ νούσων τῷ μείζονι. - πίγανον J. - κορίαννον ΙΙ. - μήκονας GJ, Ald., Frob. - γλυκέης Κ. -

stades (stade = 180 mètres); les jours suivants il fera ring stades de plus, ajoutant chaque jour cinq stades, jusqu'à cequ'il atteigne cent stades. On relâchera, à partir de ce jour, le ventre à l'aide d'eau de bette et de chou; on fera cuire séparémentles bettes et les choux, et on en filtrera un conge (3litres, 24) de chaque; puis on les mêlera et on les fera cuire ensemble; on aura fait cuire, dans chaque séparement, de la graisse de rognons de moutons, à la dose d'un quart de mine (mine = 324 grammes) partagée entre les deux; quand le patient va boire, on ajoute à l'eau de chou du sel, à l'eau de bettes du miel; il est loisible de les boire séparément, on de les prendre en ajoutant à une tasse du miel, à l'autre du sel; il faut boire tout le conge. Voilà ce qu'on fera pendant trente jours; le second mois, le malade mangera du pain, des viandes de porc grasses et bouillies, et rien autre. Il boira un vin blanc, astringent, et fera une marche qui ne sera pas moindre de trente stades avant le dîner, et de dix après le dîner; il ne prendra pas froid et se couvrira. S'il suit ce régime, il supportera plus aisément la maladie. Le troisième mois, il boira du cycéon aux fleurs ainsi préparé : prenez racine de persil, aneth, rue, menthe, coriandre, pavot frais, basilic, lentille, et du jus de grenades douces et de grenades vineuses; il y aura le double de douces, le suc des unes et des autres sera une demi-cotyle (cotyle = 0litre, 27); il y aura en outre une demicotyle d'un vin noir, doux, astringent, et une demi-cotyle d'eau; puis, ayant bien pilé les plantes, on les macérera dans ce mélange, et on versera dans une tasse; alors dedans on jettera un oxybaphe (0litre,068) de farine d'ers, autant de gruau

γλυκείης vulg. — 10 τῆς γλυκείης διπλάσιον Lind. — 11 είναι δὲ χρή om. Lind. — συναμφ. καὶ (καὶ om., restit. al. manu H) τοῦ χ. ΕΗ. — καὶ τοῦ vulg. — συναμφ. ΙΙΚ. – ξὲν ἀμφοτέρων Ald., Frob. — 12 καὶ. ... ἡμικοτύλιον om. (Η, restit. al. manu) I. – ἡμισυν II. – Gal. Gl. : ἀνθεα, οὐ μόνον ταῦτα τὰ εἰς τὰ στέφανα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάντα οὕτως ὀνομάζει· καὶ τὰ σπέρματα δὲ ὡσαῦτως ἐνίοτε καλεῖ, ώσπερ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν γυναικείων. — διεῖναι J. — 13 συγκεκρημένω ΕΗΡ. — κεκρημένω vulg. — ἐπιδαλλεῖν sic I. — ὀξό- δαρον ΗΙΙ. — Ισον (bis) J. — ἀγγίου pro αἰγείου J. — ξέσαι al. manu H.

δαλεῖν ἄλευρα ὀρόδων, ὁχόσον ὀζύδαφον, χαὶ ἄλφιτον ἴσον, χαὶ τυροῦ παλαιοῦ αίγείου ξέσας τὸ ἴσον τοῖσιν ὀρόδοισι ταῦτα εξυγχυχήσας έχπιέτω: έπειτα διαλιπών όλίγον γρόνον αριστάτω άρτον, χαί όψον ἐγέτω τέμαγος νάρχης ἢ ρίνης ἢ γαλεοῦ ἢ βατίδος, ²χαὶ χρέα ύὸς ἐσθιέτω έφθὰ, καὶ παγυνέτω έωυτὸν, ήσυγίην ἄγων ὡς μάλιστα, καὶ πυριῆν διὰ δεκάτης ήμέρης  $^{8}$ ές έωυτὸν ήσυχῆ.  $\mathbf{T}$ ῷ δὲ τετάρτ $\wp$ μηνὶ πυριῆν διὰ πέμπτης ημέρης ἀτρέμα, καὶ ἐσθιέτω ὄψον ὡς πλεῖστον: 4όψω δε γρεέσθω τυροῖσι καὶ κρέασιν ολίγοισιν, οίὸς έφθοῖσιν, 'Οδοιπορεέτω δὲ <sup>5</sup>χαὶ σταδίους, ὡς πρόσθεν εἴρηται, <sup>6</sup>ἀρξάμενος δὲ τοῦ τετάρτου μηνὸς τῆ πρώτη ήμέρη ἀπὸ δέκα σταδίων βαδιζέτω, καὶ κκθ' ἐκάστην προστιθέτω, μέχρις ἂν αὐτῷ ὀγδοήκοντα γένωνται στάδιοι · <sup>7</sup>περιπατεέτω δὲ τῆς ἡμέρης ὀγδοήχοντα σταδίους, <sup>8</sup>[πρὸ τοῦ δείπνου τριήχοντα,] μετά τὸ δεῖπνον <sup>9</sup>εἴχοσι, ὄρθρου <sup>10</sup> τριήχοντα. Το δε λοιπον του γρόνου διαιτάσθω μάζαν και άρτον έσθίων άμφότερα, καὶ ὄψον ἐγέτω σελάγια, 11 καὶ κρέα δὲ πάντα ἐσθιέτω, πλὴν βοείων και γοιρείων τλθύων δε τωνδε άπεχέσθω, κεστρέος και έχχέλυος και μελανούρου. ἐσθιέτω δὲ νάρκην και ρίνην και βατίδα και γαλεόν καὶ τρυγόνα καὶ βατράχους, τῶν δὲ 12 ἄλλων μηδέν: ἦν δὲ δοκέη ἀσινέα εἶναι, καὶ κυκεῶνα, ἐπειδὰν θέλη καθευδῆσαι, πινέτω από οίνου μέλανος, ήδέος, παλαιού, δικότυλον κύλικα, καὶ μεθ' ήμέρην τῷ αὐτῷ οἶνω γρεέσθω ἐπὶ σιτίω. Καὶ ὁδοιπορεέτω τῆς ἡμέρης. ξκατὸν πεντήκοντα σταδίους, <sup>18</sup> [πρὸ τοῦ δείπνου ἐννενήκοντα,] μετὰ 14 τὸ δεῖπνον 15 εἴχοσιν, ὄρθρου δὲ 16 τεσσαράχοντα. Οῗτος οὕτω θεραπευόμενος γίνεται έν ένιαυτῷ ύγιής.

13. 17 Αὐαίνεται μυελὸς δ κατὰ τὴν βάχιν μάλιστα, ἐκόταν τὰ

¹ Σ. ΕΗΙJΚ. – διαλοιπών J. – ἄρτου FG, Ald. – τέμμαχον GK, Ald. – ρήνης Ε. – γαλαιοῦ GI. – γαλαίου JK. — ² ἢ pro καὶ Κ. – ότὸς, al. manu ὁὸς H. – ἔχων pro ἄγων J. — ³ ἐς omitit Martinus. — ⁴ ἔψα vulg. – ὄψω ΕΗΙΚ, Lind., Mack. — πυροῖσι ΕΕGΗΙJΚ, Ald., Frob. – ὅτος Lind., Mack. — 5 καὶ om. ΕΗ. – Αnte ὡς addit οὖτος ΕΡ΄. – ὡς πρ. εἴρ. οm., restit. al. manu H. — ὅοὖτος τῷ τετάρτω μηνὶ ἀρξ. sine δὲ Η. – τετάρτω μηνὶ ἀρξ. sine δὲ Ε. – ραδιζέτω om., restit. al. manu H. – καὶ καὶ 'έκ. προστ. om., restit. in marg. sine καὶ II. – προστιθέσθω G, Ald. – εὧς pro μέχρις Lind. – ἄν om., restit. al. manu H. – ὀγδ. αὐτῶ ΕΗ. – στάδιοι γέν. Ε. — ² καὶ (καὶ οπ. Ε) περ. (περιπατείτω GJ, Ald.) (addit δὲ Β) τῆς vulg. — δ πρὸ τ. δ. τρ. Cornar., Foes, Mack. – πρὸ τ. δ. τρ. om. vulg. – Cette addition est indisp: nsable. — ὅτριῆχοντα Calvus. – δρθρου δὲ ΕΗ. — ιο τριάχι vulg. – τριήχ. ΕΗ JΚ, Lind. – πεντήχοντα Calvus. – δρθρου δὲ ΕΗ. — μο τριάχι vulg. – τριήχν. ΕΗ JΚ, Lind. – πεντήχοντα Calvus. – διαιτᾶσθαι, al. manu τάσθω Η. – ὄψων J. — ια αὶ

d'orge, et autant de vieux fromage de chèvre râclé; ayant fait un evcéon de tout cela, il le boira, Puis, au bout d'un peu de temps, il déjeunera, mangeant du pain, et, pour mets, tronçons de torpille, ou de raie bouclée, ou de mustèle (un squale), ou de raie; il usera de viandes de porc bouillies; il se donnera de l'embonpoint gardant le repos autant que possible, et il s'étuvera tranquillement tous les dix jours. Le quatrième mois il s'étuvera légèrement tous les cinq jours; il prendra le plus de mets qu'il pourra, mangeant du fromage, peu de viande, du mouton bouilli. Il parcourra encore des stades, comme il a été dit plus liaut, commencant le premier jour du quatrième mois par dix, et ajoutant dix chaque jour, jusqu'à ce qu'il arrive à quatre-vingts; alors il fera dans la journée quatre-vingts stades, trente avant le dîner, vingt après le dîner, et trente le matin. Le reste du temps, il mangera de la polenta et du pain, usant de l'une et de l'autre; pour mets il aura des poissons cartilagineux et toutes les viandes, sauf le bœuf et le porc; il s'abstiendra de ces poissons-ci : le cestrée (un muge), l'anguille, le mélanure; il mangera la torpille, la raie bouclée, la raie, la mustèle, la pastenague, les baudroies, et aucun autre. Il prendra aussi, si cela ne paraît pas lui faire de mal, du cycéon avant de se coucher, cycéon fait avec un vin noir, doux et vieux, à la dose d'une tasse de deux cotyles; pendant le jour il boira du même vin par-dessus son manger. Il fera pendant le jour cent cinquante stades, quatre-vingt-dix avant le dîner, vingt après, et quarante le matin. Ce malade, ainsi traité, guérit en un an.

13. (Il s'agit sans doute ici d'une maladie causée par les

οπ., Lind., Mack.  $-\delta$ è οπ., restit. al. mann H. - νάρκη, al. mann ην Η. - βήνην Ε. - βίνη, al. mann ην Η. - γαλαιόν G. - γαλατον IJΚ. -  $^{\alpha}$  λοιπών ΕΗ. - μηδένα ΕΗ. - ἐπειδὰν [δὲ] Lind. - μέλλη ΕΗΡ'Q, Lind. - καθευδήπειν ΕΗΙ. - ἐπὶ τῶ σιτίω Κ, Mack. -  $^{\alpha}$  πρὸ τ. δ. ἐνν. Κ΄, Cornar., Foes, Mack. - πρὸ τ. δ. ἐνν. οπι. vulg. - Addition indispensable comme plus haut. -  $^{\alpha}$  τὸ οπ. ΕFGH1JΚ, Ald. -  $^{\beta}$  πεντήκοντα Calvus. -  $^{\beta}$  έκατὸν Calvus. - οῦτως vulg. - οῦτω Κ , Lind., Mack. - ἐν οπ. Κ. - γίνεται ὑγιὴς μάλιστα ἐνιαυτῶ οῦτω θεραπευύμενος ΕΗ. -  $^{\alpha}$  In tit. ἢν μυελὸς ὁ κατὰ τὴν βάχιν αὐαίνηται GHΙΚΡ'. - δὲ pro μυελὸς ὁ κ. τ. + μομολὸς δ κ. τ. + μομολὸς Ε. - βάχην Κ. - φλεδία Ε. - ἐς ΕΗΙJΚ, Lind. - εἰς vulg.

φλέδια ἀποφραχθή τὰ ἐς τὸν μυελὸν τείνοντα καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου έφοδος. Διά κάκωσιν δὲ τοῦ σώματος τάδε πάσχει καὶ 🐪 νεται ' μάλιστα καὶ ἀπὸ λαγνείης. τάδε οὖν πάσχει. ὀδύνη ὀξέη ἐμπίπτει αὐτῷ ἐς τὴν κεφαλὴν, καὶ ἐς τὸν τράχηλον, καὶ ἔες τὴν όσφῦν, καὶ ἐς τοὺς μύας τῆς όσφύος, καὶ ἐς τὰ ἄρθρα τῶν σκελέων, ώστε ενίστε ου δύνχται ζυγκάμπτειν· και ή κόπρος ου διαχωρέει, άλλ' ίσταται καὶ δυσουρέεται. Οὖτος κατ' ἀργὰς μὲν τῆς νούσου 3 ήσυγαίτερον διάγει δχόσω δ' αν δ γρόνος τῆ νούσω απομηκύνηται, πονέει ἄπαντα μᾶλλον, καὶ τὰ σκέλεα οἰδέει ὡς ἀπὸ ὑδέρου, καὶ έλκεα ἐκφλυνδάνει ἐἀπὸ τῆς ὀσφύος, καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὑγιαίνεται, τὰ δὲ ἄλλα παραφύεται. Τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔγη, \* πυριήσας τὴν κεφαλήν, τῷ ἱππόφεω ὀπῷ ἢ τῷ χνιδίω χόχχω χαθῆραι πρῶτον τὸ σώμα εὖ μάλα: τῆς δὲ ἐσπέρης μετὰ τὴν κάθαρσιν 6πτισάνης δύο τρυδλία ροφεέτω μέλι παραχέας οίνον δε λευχόν πινέτω μαλθαχόν. Τῆ 7 δὲ ὑστεραίη ἐνείου γάλακτος διδόναι αὐτῷ έφθοῦ, μέλι παραγέας, όκτὸ κοτύλας ἐκπιεῖν την όὲ μη ὄνειον ἔχης, 8 βοείου τ έφθοῦ τρία ήμιχόεα, παραχέας μέλι καὶ τὴν ώρην γαλακτοποτεέτω εν οδρρώ και γάλακτι, πέντε και τεσσαράκοντα ημέρας. Σιτίοισι δέ καὶ ὄψοισι χρεέσθω ως διαχωρητικωτάτοισιν οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν, μαλθακόν, Μενδήσιου. 10 Οκόταν δὲ παχύτατος ἢ, καῦσαι αὐτοῦ ἐς την όσφῦν έκατέρωθεν τῶν 11 σπονδύλων τέσσαρας ἐσχάρας, καὶ ἐς τὸ μετάφρενον δεχαπέντε έχατέρωθεν, καὶ ἐς τὸν αὐχένα δύο μεταζὺ τῶν τενόντων την γάρ τύχης καύσας, ύγιξα ποιήσεις ή δε νοῦσος χαλεπή.

1 Δὲ μάλιστα Ε. - λαγνείας J. - ὀξέη, al. manu εί Η. - ὀξείη vulg. - αὐτοῦ Κ. - τράχυλον Ald. - 2 ές om. GHK. - δσφύν J, Ald., Frob., Lind., Mack. - μύας ΗΚ, Mack.-μῦας vulg.- δύνανται ΕΗ. - ξυγχάπτειν Ε. - 3 ήσυχαίτερον HIKP'Q', Lind., Mack. - ήσυχέτερον EF.- ήσυχέστερον vulg. - Post σχέλεα addunt τε EH. - Post έλχεα addit δε E. - έχφυνδάνει FGIJKQ', Vatic. ap. Foes, Lind., Mack. - ἐκφηνδάνει, al. manu φυν Η. - ἐκφυδάνει (Ε, al. manu φλύν) L.-Gal. Gl.: ἐκφινθάνει, ἐξορμᾶ.- έκ ΕΗ.-φύεται vulg.-παραγίνεται, al. manu φύεται Η. - παραφύεται ΕΡ'Q', Lind., Mack. - 5 καθῆραι την κεσαλήν τῶ Ιπποραέως (ἱπποθέω FGHIK; Ιππορέω Ε; Ιππόσεω Lind.) όπῷ ἢ τῷ κνιδίω κόκκω πυριήσας πρῶτον vulg. - La place est manifestement intervertie entre καθήραι et πυριήσας. Μετά την κάθαρσιν qui suit l'indique suffisamment. - Gal. Gl. : Ιππόφεως, τοῦτο οὐ μόνον ἱπποφαὲς όνομάζεται, άλλά καὶ κνάρον καὶ στύδον. - δ' Κ. - 6 πτισσ. Ε. - ρυφεέτω G, Ald. — 7 δ' ΕΗ. - όντω κοτ. έκπ. om. FGIJK. - έχεις J. - έχης om. FG. — <sup>5</sup> βοείου ή αίγείου έρθοῦ Η, Lind. - βόειον ή αίγειον έφθὸν vulg. - ήμιχοέα, 1 al. manu χόε Η. - γαλακτοποτιέτω (sic) IJ. - 9 ὀροβίω vulg. - ὀβρώ Κ', Calpertes seminales. Comp. la phthisie dorsale du Deuxième livre es, § 51.) La moelle rachidienne se dessèche surtout, quand les veines qui se rendent à la moelle et la voie qui mène hors de l'encéphale sont obstruées. C'est par la détérioration du corps que surviennent ces accidents et cette maladie; les excès vénériens en sont surtout la cause. Voici les accidents : une douleur aiguë se fait sentir à la tête, au cou, aux lombes, aux muscles des lombes et aux articulations des membres inférieurs, au point que parfois le malade ne peut les fléchir. Les selles ne procèdent pas; il y a constipation et dysurie. Le malade, au début, supporte assez paisiblement son mal; mais plus le temps s'écoule, plus toutes les souffrances augmentent. Les jambes enslent comme par l'hydropisie; des ulcérations se forment aux lombes, les unes guérissant, les autres naissant à côté. Les choses étant ainsi, après avoir étuvé la tête, on évacuera énergiquement avec le suc de l'hippophée (eu, "torbia spinosa, L.) ou avec le grain de Cnide; le soir, après l'évacuation, le patient prendra pour potages deux oxybaphes d'orge en décoction avec addition de miel; il boira un vin blanc et émollient. Le lendemain on lui donnera huit cotyles de lait d'ânesse cuit avec addition de miel; si vous n'avez pas de lait d'anesse, donnez trois demi-conges de lait de vache 🥕 ou de chèvre cuit avec addition de miel. Dans la saison il suivra un régime lacté, sous forme de petit-lait et de lait, pendant quarante-cinq jours. En aliments de céréales et en mets, il usera de ce qu'il y a de plus relâchant; il boira du vin blanc, émollient, de Mendes. Au moment où il aura le plus d'embonpoint, on lui fera aux lombes, de chaque côté des vertèbres, quatre eschares, au dos quinze de chaque côté, au cou deux entre les tendons. Car, si vous réussissez dans la cautérisation, vous guérirez le patient. Mais la maladie est difficile.

vus. – La lecture d'òββῷ pour ὀροδίφ est certaine; voyez les passages parallèles, où il est toujours question de petit-lait et de lait. — 10 δπ Η. – παχύτατα FG. – ὸσρὸν Ε, Ald., Frob., Lind., Mack. — 11 σφ. Κ. – εἰς ΗΙΙΚ. – Ante ὑγιέα addunt καὶ EGHIJK, Ald.

14. 1 Αί τέσσαρες νούσοι αί ἀπὸ τῶν νεφρῶν γινόμεναι ἀπὸ τῆς πρώτης τάθε πάσχει' όθυνη όζειη έμπίπτει εξ τον νεφρόν και ές την όσφων καὶ ές τὸν κενεῶνα καὶ ές τὸν όργιν τὸν κατά τὸν νεφρὸν, καὶ οὐρέει πυχινά, καὶ στύφει κατ' όλίγον τὸ οὖρον, καὶ ἄμα τῷ οὔρῳ προέργεται ψάμμος, και δκόταν 3 έξίη διὰ τῆς οὐρήθρης ή ψάμμος, δδύνην παρέγει ἐσγυρὴν ἐν τῆ οὐρήθρη ὁκόταν δὲ διεζουρήση, ἡ όδύνη ἀνίησιν· ἔπειτα αὖθις ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν άλγεσι κέεται· ὁκόταν οὲ οὐρεή, καὶ τὸν καυλὸν ὑπὸ τῆς ἐδύνης τρίβει. Πολλοὶ δὲ τῶν ἰητρῶν οί μὴ συνιέντες τὴν νοῦσον, δχόταν ἴὸωσι τὴν ψάμμον, δοκέρυσι λιθιῆν τὴν κύστιν, \*καὶ ταύτην μέν οὐ, τὸν δὲ νεφρὸν δλιθιῆ. Αὕτη ή νοῦσος γίνεται ἀπὸ φλέγματος, όκόταν <sup>6</sup>δ νεφρὸς ἐς έωυ τὸν ἀναλαδών φλέγμα μή ἀφίη πάλιν, άλλ' αὐτοῦ 7ξυμπωρωθή. τοῦτο γίνεται λίθοι λεπτοί οδον ψάμμος. Τούτον, έκόταν ούτως έγη, τῷ ὀπῷ τῆς σχαμμωνίης ἡ αὐτῆ τῆ ῥίζη, 8 πυριήσας πρόσθεν ἄπαν τὸ σῶμα, ύποχαθήραι· τῆ θὸὲ ύστεραίη τῷ ἀπὸ ἐρεβίνθων λευχῶν γυλῷ ὑποκαθήσαι δύο γρεύσιν, άλας δὲ παρεμδαλών διδόναι πίνειν μετά δὲ ταῦτα ποτοῖσι καὶ βρωτοῖσι καὶ λουτροῖσι 10 μελετῆν, διδούς τὰ αὐτὰ ά τῷ στραγγουριώντι δίδοται φάρμακα. Όκόταν δὲ ἡ δδύνη πιέση, λούειν πολλώ καὶ θερμώ, καὶ γλιάσματα προστιθέναι ὅπη πονέει μάλιστα. Όχόταν 🕯 ἐ ἀποιδήση καὶ 11 ἔξαρθή, ὑπὸ τοῦτον τὸν γρόνον τάμνειν κατά τὸν νεφρὸν, καὶ έξελών τὸ πῦος, τὴν ψάμμ ον διουρητικοῖσιν ἐῆσθαι. ἢν μέν γὰρ τμηθῆ, ἐλπὶς ἐκφυγέειν. ἢν δὲ μὴ, ή νούσος τῷ ἀνθρώπιο συναποθνήσκει.

15. 12 Δευτέρη νοῦτος νεφρῶν· αἱ μέν ὀδύναι ἰσχυρῶς πιέζουσιν ὡς

<sup>&#</sup>x27; Απὸ τῶν νερρῶν αίδε νοῦσοι γίνονται τέσσαρες (Ε, et addit τίνες νοῦσοι ἀπὸ νερρῶν γίνονται) (Η, sine τῶν) ΙΚ. -ἐμπίπτει δξείη Ε. — ²ἐς ΕΗ, Lind. - εἰς νulg. - καὶ ἐς τὴν.... νερρὸν οm. J. - καὶ ἐς τὸν κενεῶνα ΕΗ. - καὶ ἐς τ. κ. om. vulg. - πυκνὰ Lind. - προσέρχεται ΕGΗΙΚ, Vatic. exempl. ap. Foes, Ald. — ³ἔξει (sic), al. manu ἐξίει Η. - αῦτις ΕΗ. — ⁴ καὶ ταῦτην οm., al. manu καὶ ταῦτη Η. - οῦ λιθιῆ pro οῦ ΕΗ. — ἑ λιθιᾶ ΕΗ. - λιθιῆν JΚ. — ὅοἱ νερροὶ Ε. — ² σ. Η. - τοῦτω al. manu Η. - σκαμωνίης GJ, Ald., Frob. — \* πυριῆσαι (πυριάσης Κ΄) (addit δὶ Mack) πρόσθεν δὲ (δὲ om., Η restit. nanu, Κ΄) ἄπαν νulg. - C'est sans donte πυριάσας αι'avait Κ΄, mal cité par Mack; en tout cas, c'est cela qu'il faut avec la suppression de δέ. — ១ δ ΕΗΚ. - ὑστερέη G, Ald. - τῷ οm. ΕΗ. - τῶ χυλῶ Η. - ἄλα ΕΗJΚ. — ιι ἐξαρθη β. - ἐξορθρῆ, al. manu ἐξαρθη Η. - Post χρόνον addunt παράσχη ΕΗ. - μὲν οm., restit. al. manu Η. - ἐκρυγέειν ΕΗ.

14. (Quatre maladies provenant des reins, Première maladie, > incision à la région rénale; voyez la savante dissertation de M. Rayer sur la néphrotomie, Maladie des reins, t. III, p. 206.) Les quatre maladies provenant des reins : voici les accidents de la première : une douleur aiguë est ressentie au rein, aux lombes, au flanc, au testicule du côté malade; le patient urine souvent; peu à peu l'urine se supprime; avec l'urine sort du sable; quand ce sable traverse l'urèthre, il cause une vive douleur, qui se passe quand il est expulsé; puis les mêmes souffrances recommencent. De plus, quand il urine, il frotte la verge à cause de la douleur. Plusieurs médecins qui ne comprennent pas la maladie, voyant le sable, croient que la vessie est graveleuse (Aph., IV, 79; voy. Argument des Aph., t. IV, p. 424); or, c'est non pas la vessie, mais le rein qui est graveleux. Cette maladie provient du phlegme, quand le rein, attirant à soi cette humeur, ne la rejette pas ensuite; humeur qui s'y solidifie; cela devient de petites pierres comme du sable. Les choses étant ainsi, on étuvera tout le corps, après quoi on évacuera modérément avec le suc de scammonée ou avec la racine même. Le lendemain on évacuera avec l'eau de pois chiches blancs, à la dose de deux conges; au moment de boire on y mettra du sel. Après cela, on traitera par les boissons, les aliments et les bains, donnant les mêmes choses qui se donnent dans la strangurie. Quand la douleur presse, on lave avec beaucoup d'eau chaude, et on fait des applications chaudes là où la souffrance est la plus forte. Quand il s'est formé gonflement et soulèvement, vous ferez à ce moment une incision sur le rein, et, évacuant le pus, vous traiterez la gravelle par les diurétiques; en effet, si l'incision est pratiquée, il v a chance de salut; sinon, la maladie finit par causer la mort.

15. (Deuxième maladie des reins. Phthisie rénale.) Seconde maladie des reins : les douleurs se font sentir violemment

<sup>-</sup> ἐπρυγεῖν vulg. - ξυναπ. Lind. — τ άλλη, ΕΗΙ. - ἑπέρη Κ. - νοῦσος οπ. Η. - νερροῦ ΕΗΙΚ. - αὶ μὲν οὖν Κ.

εν τη πρόσθεν. Γίνεται δε το <sup>1</sup>νούσημα από ταλαιπωρίης, δκόταν δαγή τὰ φλέδια <sup>2</sup>τὰ ἐς τὸν νεφρὸν τείνοντα, ἔπειτα ὁ νεφρὸς αίματος εμπλησύη. Οδτος όχόταν ταύτα πάθη, έξουρέει άμα τῷ ούρω αίμα κατ' άργὰς τοῦ <sup>8</sup>νουσήματος, ἔπειτα πῦον προϊόντος τοῦ γρόνου. Οδτος ἢν \* ἡσυχίην ἔχη τῷ σώματι, τάχιστα ὑγιὴς ἔσται\* ἢν γάρ τι πονήση, αι δούναι πολλώ μαλλον εξζουσιν. Οκόταν γουν έμπυος ή δ νεφρός, ἀποιδεει παρά την βάγιν τοῦτον, ὅταν οὐτως ἔγη, τάμνειν κατά τὸ ἀποιδέου, μάλιστα μὲν βαθείην τομήν κατά τὸν νεφρόν κήν μέν τύχης ταμών, παραγρημα ύγιξα ποιήσεις. ην δε άμαρτης, κίνδυνος έλχος έμμοτον γενέσθαι. \*Ην δὲ <sup>6</sup>ζυμουῆ τὸ έλχος, εμπυούται είσωθεν ή κοιγίη ή από τοῦ νεφροῦ. κήν μέν βαγή έσωθεν καί Λοιδήση κατά τὸν ἀργὸν τὰ πῦα, ἐλπὶς ἐκφυγέειν ἡν δὲ ψαύση τοῦ έτέρου νεφροῦ, χινδυνεύσει χαταφθαρήναι. Μελετήν 7 δὲ φαρμάχοισι χαὶ τοῖσιν αὐτοῖσι πᾶσιν, οἶσι καὶ τὸν πρόσθεν, καὶ τὴν δίαιταν τὴν αὐτην έγέτω αύτη 8 δε ή νούσος γαλεπή, και πολλοί έχ ταύτης τῆς νούσου ές φθίσιν νεφρίτιδα κατέστησαν.

16. <sup>9</sup>Τρίτη νοῦσος νεφρῶν· τὸ μὲν οὐρον προέρχεται οἱον ἀπὸ κρεῶν βοείων ὀπτῶν χυλός. Γίνεται ἐἐ τὸ <sup>10</sup>νούσημα ἀπὸ χολῆς μελαίνης, δκόταν χολὴ ἐς τὰ φλέβια συβρῆ τὰ τείνοντα ἐς τὸν νεφρὸν, καὶ ὁκόταν στῆ, ἐλκοῖ τὰ φλέβια καὶ τὸν νεφρόν· ὑπὸ οὖν τῆς ἐλκώσιος <sup>11</sup>τοιοῦτον ὑπογωρέει ἄμα τῷ οὕρῳ. Αἱ ἐὲ ὀδύναι ἔγουσιν ἐν τῆ ἀσφά καὶ ἐν τῆ κύστει καὶ ἐν τῷ περινέῳ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ νεφρῷ, ἐπ' ὀλίγον χρόνον· ἔπειτα ἀνῆκεν ὁ πόνος καὶ αὖθις ἐπέλαβεν ὸζὸς ὸἰ' ὀλίγου· καὶ ἐς τὸ λεπτὸν τῆς γαστρὸς ἔστιν ὅτε ὀούνη ἐμπίπτει. Τοῦτον, ὁκόταν <sup>12</sup>ούτως ἔγη, ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην ἐπιθύμω ἢ τῆς σκαμμωνίης ῥίζη· πίνειν διὸόναι τὰ αὐτὰ ᾶ καὶ τῷ στραγγουριῶντι,

¹ Νόσ. ΕΗΙΚ.  $-\varphi$ λεδία Ε. -²τά om., restit. al. manu Η. - Ante δ addunt ἢν Ε  $_{\rm H}$ , al. manu) P'Q', Mack. -πλησθη EFGHIJK, Ald. -²νοσ. EG III, Ald., Frob. -πύει FGHJ, Ald. -πύη Κ. -πτύει ΕΙ, Vatic. exempl. ap. Foes. - C'est πύη que ces leçons supposent, pour πύεα pluriel de πὕος; πῦα, pluriel de πὕον, est fréquent. - Ante τσῦ addunt δὲ ΕΗ, Lind. - ¾ ήσυχίαν G, Ald. - ἔχης om., restit. al. manu Η. - ¾ ξεουσιν (sic) Η. - οῦν ΕΙΙ. - ἀποιδέη Frob. - παρὰ FGIJK, Vatic. exempl. ap. Foes, Lind. - περὶ ναιρ. - οῦτω ΙΙ. - ποιδται Κ. - ἐιποιοῦται ναιρ. - ἐμποιοῦται ΕΙ (II, al. manu) II. - κινδυνεύσει ΕΙΙΚθ. - κινδυνεύει, al. manu σει Η. - πινδυνεύση ναιρ. - καταφθαρην (sic) Frob. -  $^{7}$  δὲ χρη θ. - ααὶ om. θ. - Post τοῖσιν addunt ἀλλοισι τοῖσιν ΕΙΙ. - ώς pro slσι θ. -  $^{8}$  δὲ om., restit.

comme dans la précédente. Cette maladie vient de fatigues quand, les veines qui se rendent au rein se déchirant, le rein s'emplit de sang. Dans cet état, le patient rend, avec l'urine, du sang au début de la maladie, puis, avec le temps, du pus. S'il garde le repos, il guérira très-promptement; mais, s'il fait quelque effort, les douleurs deviennent beaucoup plus vives. Quand le rein s'est rempli de pus, il se gonfle près du rachis. En ce cas, on pratiquera sur le gonflement une incision, en général profonde, dans le rein. Si vous réussissez dans l'incision, vous guérirez sur-le-champ le patient; si vous échouez, il est à craindre que la plaie ne se ferme pas. Les bords de la plaie se recollent-ils? la cavité du rein se remplit de pus en dedans ; si le pus se fait jour en dedans et passe dans le rectum, il y a chance de salut; mais, s'il va joindre l'autre rein, la mort est à craindre. On emploiera les évacuants et tous les autres moyens du cas précédent; le régime sera le même. Cette maladie est difficile; et chez beaucoup elle s'est terminée par une phthisie rénale.

16. (Troisième maladie des reins.) Troisième maladie des reins: l'urine rendue est comme du jus de bœuf rôti. La maladie vient de la bile noire, quand la bile afflue dans les veines qui se rendent au rein; s'y arrêtant, elle ulcère les veines et le rein; c'est donc l'ulcération qui fait qu'avec l'urine est rendue une telle humeur. Les douleurs se font sentir aux lombes, à la vessie, au périnée et au rein même, pendant peu de temps; puis la souffrance cesse, pour reprendre bientôt avec acuité. Parfois aussi la douleur saisit le bas du ventre. Les choses étant ainsi, on évacuera le ventre avec l'épithymum (cuscuta epithymum, L.) ou la racine de scammonée; on donnera à boire ce qui se donne dans la strangurie; et, quand la

al. manu H. —  $^9$  άλλη ΕΠΙΙΚ. – νοῦσος om., restit. al. manu post νεφ. H. – νεφροῦ ΕΗΙΙ. —  $^{10}$  νόσ. ΕΗ. – ὅταν FG. – φλεδία Ε. – συνρυῆ θ. – συρρεῖ Η. – ξυβρῆ Lind. – τὰ ἐς τὸν ν. τείν. Ε. —  $^{11}$  τοιοῦτο Lind. – περιναίω EG (ΗΙ, al. manu) JK. —  $^{12}$  οὕτω Η. – τῆ σχαμμωνίη FG (Η, al. manu τῆς σχαμμωνίης) (θ, σχαμωνίη), Ald. – λούειν καὶ πολλώ καὶ χλιάσματα προστιθένα: θ.

καὶ δκόταν ἡ όδύνη ἔχη, λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ, χλιάσματα προστιθέντα πρὸς τὸ πονέον μάλιστα, καὶ ¹ροφήματι χρεέσθω ἀλεύρῳ ἔφθῷ, μέλι παραχέας, καὶ τἢ ἄλλη διαίτη ²χρεέσθω ὡς διαχωρητικωτάτη, καὶ οἶνον πινέτω λευκὸν Μένδαιον μελίχρουν, ἢ ἄλλον λευκὸν τὸν ἢδιστον καλῶς κεκρημένον. Αὕτη ἡ νοῦσος οἰ μάλα ἐκλείπει καὶ τὴν ώρην ὀβροποτεέτω καὶ γαλακτοποτεέτω, ἐς καθαρσιν μὲν τῷ ὀβρῷ, τὴν δὲ γαλακτοποσίην ³ ποιεέσθω ἐν ὥρη, πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας. Ταῦτ' ἢν οὕτω ποιέης, ἐπὶ τὸ κρέσσον διαθήσεις τὴν νοῦσον.

17. <sup>4</sup>Τετάρτη νοῦσος νεφρῶν <sup>8</sup>τὸ μὲν νούσημα γίνεται ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, ἐν καιρῷ δὲ τοῦ θέρεος μάλιστα· γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ καὶ φλέγματος, ἐν καιρῷ δὲ τοῦ θέρεος μάλιστα· γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ λαγνείης ἡ νοῦσος. Οὖτος τάδε πάσχει· δὸύναι πιέζουσιν κιὸτὸν ἐς τὴν λαπάρην καὶ ἐς τὸν κενεῶνα καὶ ἐς τὴν δσῦν καὶ ἐς τοὺς μύας τῆς ὀσφύος, καὶ πάσχει <sup>8</sup>ὁκοῖα γυνὴ ἀδίνουσα, καὶ οὐκ ἀνέχεται ἐπὶ τοῦ ὑγιέος κατακείμενος, ἀλλ' ἄγαν πονέει, <sup>7</sup>καὶ τοῦ κενεῶνος ὸοκεει κατακρέμασθκι ὡς ἀποβρησσόμενα· ἐπὶ δὲ τὰ πρηνέα ἢν κατακέηται, οὐκ ἀλγέει· οἱ δὲ πόδες καὶ αὶ κνῆμαι <sup>8</sup> αὐτοῦ ἀεὶ ψυχρά· τὸ δὲ οὖρον μόλις προέρχεται ὑπὸ τῆς θερμασίης καὶ παχύτητος τοῦ οὐρου· κὴν μὲν ἐάσης αὐτὸ ὀλίγον Χρόνον, καταθεὶς ἔως <sup>8</sup>ἀν καταστῆ, ὄψει τὸ ὑφεστηκὸς παχὺ, οἶόν περ άλευρον· κὴν μὲν χολὴ ἐπικοατέη, ὑπόπυβρον αὐτὸ ὄψει· ἢν δὲ ἀπὸ φλέγματος ἢ τὸ <sup>10</sup> νούσημα, λευκὸν καὶ παχὸ ἔσται. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐς ἐνιαυτὸν ἢ ὀλίγον πλέονα ἢ ὀλίγον ελεόνον τοιαῦτα πάσχων διατελέει· <sup>11</sup> ἢν δὲ ἐπιμηκύνηται ἡ νοῦσος, πονέει τε μᾶλλον καὶ ἐμπυοῦται, καὶ ὁκόταν ἔμπυος

<sup>&#</sup>x27; 'Pup. G, Ald. - παραχέων θ. — ' χρέεσθαι Ε. - μενδαίον (sic) θ, Μαςκ. - μενδαΐον ΕΗΚ. - μενδήσιον Q', Lind. - μελιχροῦν Ι. - μάλιστα pro οὐ μάλα θ. — ' ἐν ώρη ποι. ΕΗ. - ταύτην J. - οὕτω οι., restit. al. manu Η. - ἐρξιστα διέξει, al. manu καὶ ἐπὶ τὸ κρέσσον διαθήσεις τὴν ν. Η. - ῥήιστα διεκρύγοι τὴν ν. Ε (Ρ'Q', διαφεύξει). — ' ἀλλη νοῦσος νεφροῦ (Ε, νόσος) (Η, al. manu) ΙΙΚ (θ, sine νοῦσος). — ' τὸ.... φλέγματος οιπ. θ. - νόσ. ΕΗ. - δὲ ponit post τοῦ θ. - ὀσφὶν J, Ald., Lind., Mack. - μῦας Lind., Μαςκ. — ι ὁ ἀποῖα ιξ. - κατακεῖσθαι νυίς. - κατακεῖσθαι νιίς. - κατακεῖσθαι νιίς. - κατακρεμᾶσθαι κ. - ἀπορησσόμενα νυίς. - ἀπορισσόμενα, al. manu ἀπορρησσ. ΙΙ. - ἀπορρησσ. ΕΚ, Μαςκ. - Αnte ἐπὶ αιλινίτ ἔπειτα πονέει ΕΗ. — ' ἐκὶ ψυχραὶ αὐτοῦ ΕΗ. - αἰεὶ Lind. - ψυχραὶ ΙΙΚ. - μόγις θ. - φλεγμασίης νυίς. - θερμασίης θ. - παχυτήτος νυίς. - παχύτητος Ε, Lind., Μαςκ. — " ἢν ΙΙ. - Θὲρμασίης θ. - παχυτήτος νυίς. - παχύτητος Ε, Lind., Μαςκ. — " ἢν ΙΙ. - Θὲρη ΓG, Ald. - Αnte παχὸ addunt πᾶν θ, Vatic. exempl. ap. Focs, Μαςκ. - πᾶν pro

douleur est présente, on lave avec beaucoup d'eau chaude, et on fait les applications chaudes sur la partie douloureuse surtout. Pour potage le patient prend de la farine cuite, à laquelle on ajoute du miel; le reste de son régime est aussi relâchant que possible. Il boira du vin blanc de Mendes miellé, ou un autre vin blanc très-agréable et bien coupé. Cette maladie ne quitte guère le patient. Dans la saison, il boira du petit-lait et du lait; le petit-lait est pour relâcher le ventre; quant à la cure par le lait, il en boira, dans la saison, pendant quarante-cinq jours. Si vous agissez ainsi, vous mettrez le malade en meilleur état.

17. (Quatrième maladie des reins.) Quatrième maladie des : reins : la maladie vient de la bile et du phlegme, pendant l'été surtout; elle vient aussi d'excès de coît. Voici les accidents : des douleurs se font sentir aux flancs, aux lombes et aux muscles des lombes; le patient souffre comme une femme en mal d'enfant; il ne supporte pas le décubitus sur le côté sain, ce qui augmente la souffrance à l'excès, et lui donne la sensation de quelque chose suspendu au flanc et se déchirant. Mais, s'il se couche sur le ventre, il ne soussre pas. Les pieds et les jambes sont toujours froides. L'urine est rendue avec peine à cause qu'elle est brûlante et épaisse; si vous l'abandonnez pendant quelque temps jusqu'à ce qu'elle dépose, vous verrez un sédiment épais et semblable à de la farine; si c'est la bile qui domine, il sera rougeatre; si c'est la pituite, il sera blanc et épais. D'abord le patient demeure en proie à ces souffrances pendant un an, un peu plus ou un peu moins; puis, si la maladie se prolonge, ses souffrances augmentent, et une suppuration se forme. Quand elle est formée et qu'il y a gonflement, on pratiquera, là où le gonflement est le plus considérable,

παχὸ FGIJK, Ald. - ἐπικρατέει K. - ὑπόπυρον EGIJ. — νόσ. E. - ἐστὶ E. - πλείονα E. - πλείω sine  $\mathfrak H$  δλίγω ἐλάσσονα  $\mathfrak H$ . — ἢν ὧθε χρόνος πλείων τἢ νούσω καὶ ἀπομηκύνηται, al. manu  $\mathfrak H$ ν δὶ ἐπ. ἢ ν. H. - ἢν δὲ ὁ χρόνος πλείων τἢ νούσω ἀπομηκύνηται  $\mathfrak H$ . - δὶ E. - τε om.  $\mathfrak H$ . - ἐκπυοῦται  $\mathfrak H$ . - καὶ ὁκόταν ἔμπυος  $\mathfrak H$ , ἀποιθέει, καὶ ὅκου  $\mathfrak H$ . - γενόμενος om., restit. al. manu H.

γενόμενος άποιδέη, δχου 1 αν μάλιστα άποιδέη τάμνειν ές τὸν νεφρὸν, χαὶ ἀριέναι τὰ πῦα καὶ ἢν μὲν τύγης ταμών, παραγρῆμα δγιέα ποιήσεις. Τοῦτον, δκόταν ούτως έγη, τοῖσιν αὐτοῖσι \*πᾶσι θεραπεύειν, οίσι κατά τὸ πρόσθεν· καὶ κατ' ἀρχάς τῆς νούσου <sup>3</sup> δεῖ τε καθήραι καὶ πρὸ τῆς ὑποκαθάρσιος πυριῆσαι καὶ τοῖσι λουτροῖσι \*μή πυχινά λουέσθω, άλειφέσθω δὲ μάλλον, μηδὲ ριγούτω, καὶ τοῦ ήλίου ἀπεγέσθω, <sup>5</sup> καὶ μὴ λαγνευέτω. Ταῦτα ἢν ποιέη καὶ μὴ τάγιστα ύγιαίνη, οὐ καινόν • 6ή νοῦσος γὰρ ὡς γαλεπή. \*Ην δὲ βούλη ἄνευ φαρμάχων ίποθαι, γρή παγύν <sup>7</sup>ποιήσαι ἀπὸ διαίτης ήν τε ταύτην την νούσον κάμνοντα, 8 ήν τε τών προτέρων τινά, 9 τά σιτία διελών. α μεμαθήκει έσθίειν, 10 ήγουν δέκα μερίδας: ἔπειτα μίην ἀφελών μερίδα, τὰ λοιπά καταφαγέτω, ὄψον δὲ ἐγέτω κρέας ὑὸς τετριμμένον, καὶ περιπατεέτω δέκα σταδώυς 11 ταύτης τῆς ἡμέρης τῆ δὲ ὑστεραίη καὶ τἢ τρίτη μέγρι τῶν 12 δέκα ἡμερέων ὑποδαίνων μερίδα, ἐλάσσω έσθιέτω, καὶ περιπατεέτω δέκα <sup>13</sup> σταδίους αἰεὶ πλείω έκάστης ἡμέρης: 15 όχόταν δε ες την εσγάτην μερίδα αφίχηται τοῦ σιτίου χαὶ ες τους έκατον 15 σταδίους, ἐσθιέτω τὴν μίην μερίδα μούνην, καὶ ταύτης τῆς ἡμέρης περιπατησάτω <sup>16</sup>τοὺς έκατὸν σταδίους, πρὸ τοῦ δείπνου τεσσαράκοντα, μετὰ 17 δὲ τὸ δεῖπνον εἴκοσιν, ὅρθρου δὲ τεσσαράκοντα: οἶνον δὲ πινέτω 18 Μένδαιον, λευκόν, κὐστηρόν. Ταῦτα 19 δὲ ποιεέτω τρεῖς ἡμέρας, ἔπειτα τὸν λοιπὸν γρόνον ὑποθαίνων τῶν περιπάτων, <sup>20</sup> τῶν σιτίων πλείω ἐσθιέτω, τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἀφήρει, <sup>21</sup>οὕτω

<sup>&#</sup>x27; Hv, al. manu αν H. - αποιδέο: H. - αφυέναι, al. manu φι H. - μεν om., restit. al. manu H. - ποιήσης H. - τοῦτον om., restit. al. manu H. - 2 πάθεσ: vulg. - πᾶσι θ, Lind., Mack. — 3 δεῖται Ε. - δεῖ τε καθ. καὶ om. (H, al. manu δείται καθήρας) θ. - δέ pro τε Mack. - καί om. E. - La leçon de H et de θ pourrait aussi s'entendre. — 'μή Η. -μή οπι. vulg. - πυκνά Lind. λούειν vulg. - λουέσθω ΕΗ. - άλ. δε και θαλπέσθω (και θαλπ. om., Η restit. al. manu, θ) μαλλον vulg. — 5 μποὲ pro καὶ μή ΕΙ'. - μποὲ pro μή FGIJK, Ald. - ταύτα ἢν ποιέη, τάχιστα ὑγιὴς ἔσται pro ταύτα.... καινὸν θ. - ὑγιαίνει Η. — 6 ή δὲ νοῦσος θ. - γάρ ώς om. (Η, γάρ restit. al. manu) θ. - ώς om. Ε. - βούλεται vulg. - βούληται GHIJK, Ald., Lind., Mack. - βούλη Εθ. ύγια sic) ποιήσαι pro ίήσθαι θ. - χρή om. (Η, restit. al. manu) θ. - ποιήσαι om.  $\theta$ .  $-\mathring{\alpha}π\mathring{\alpha}$  τῆς H.  $-\varkappa \mathring{\alpha}μνη$   $\theta$ . -  $^8$  εἴ τε IJK.  $-\mathring{\eta}ν$  τε τ. πρ. τιν $\mathring{\alpha}$  om.  $\theta$ . - προτέρω Η. - 9 Post τὰ addunt γοῦν Lind., Mack. - 10 ἄγουν om. (Η, restit. al. manu), Lind. - ήτοι Κ. - ήγουν δέκα μερίδας om. θ. - ότος θ. όξὸς al. manu Η. - τετρυμμένον G. - τετρυμένον ΕΗΙΚ. - περιπατησάτω θ. — " αἰεὶ πλείω ἐκάστης τῆς ἡμέρης pro ταύτης τῆς ἡμέρης 0, Mack.- δ' ΕΗ. - " δώδεκα FGJ, Ald. - προστιθείς (ὑποδαίνων EIIP'Q', Lind.) μερίδα vulg.

une incision jusqu'au rein, et on évacuera le pus. Si l'on réussit dans l'incision, on obtient aussitôt la guérison. Les choses étant ainsi, on traitera le patient par tous les mêmes movens que dans le cas précédent. Dès le début de la maladie, il faut évacuer et, avant l'évacuation, étuver. Il ne prendra pas des bains fréquents; mais plutôt il s'oindra et se gardera du froid; il ne s'exposera pas au soleil et s'abstiendra du coït. Si vous employez ces moyens et que le patient ne guérisse pas trèsvite, il ne fant pas s'étonner; car la maladie est difficile. Voulez-vous traiter le malade sans médicaments? procurez-lui de l'embonpoint par le régime, soit qu'il ait cette maladie, soit qu'il ait l'une des précédentes : partagez ses aliments habituels, par exemple en dix parties; ôtez-en une, et qu'il mange les neuf autres, ayant pour mets de la viande de porc hachée, et, ce jour-là, qu'il fasse une marche de dix stades. Le lendemain et le surlendemain jusqu'au dixième jour, il mangera une partie d'aliments de moins chaque jour, et, chaque jour aussi, il marchera dix stades de plus. Quand il sera arrivé à la dernière part d'aliments et aux cent stades, il mangera cette part seule, et, ce jour-là, il fera les cent stades, quarante avant dîner, vingt après, et le matin quarante. Il boira du vin de Mendes, blanc, astringent. Il en fera autant pendant trois jours; puis, le reste du temps, il retranchera sur les marches, et augmentera les aliments de la même façon qu'il les avait

<sup>—</sup>  $^{13}$  σταδίους ἢ πλείω vulg. – σταδίους ἢ πλείω προστιθεὶς Κ'. – σταδίους αἰεὶ ἢ πλείω Ε. – σταδίους αἰεὶ (additur ἢ al. manu) πλείω Η. —  $^{16}$  σταν FG JK. –  $^{2}$  θ. – τὴν οπ. Κ. – δεκάτην pro ἐσχάτην θ. – τοῦ σιτίου οπ. θ. —  $^{16}$  σταδίους βαδιζέτω καὶ (βαδιζέτω καὶ οπ. θ) ἐσθιέτω (καὶ ἐσθιέτω οπ., restit. al. manu Η) τὴν vulg. – μοῦνον, al. manu μούνην, μερίδα Π. – μούνην μερίδα Ε. – μόνην μερίδα θ. —  $^{16}$  τοὺς οπι. ΕΗ. – σταδίους οπι. FGIJ. – πρὸ τοῦ δείπνου τεσσαράκοντα θ, Foes in not., Mack. – πρὸ τ. δ. τ. οπι. vulg. —  $^{17}$  μὲν pro δὲ Lind. – ἑξἡχοντα pro είχοσιν Calvus. —  $^{18}$  μὲν παλαιὸν pro μένδαιον θ, Mack. – μενδατόν ΕΠ. – μενδήσον Lind. —  $^{19}$  δὲ οπι. Ε. – ἡμέρας, al. manu μῆνα; Η. – μῆνας vulg. —  $^{20}$  καὶ (καὶ οπι. Lind.) τῶν σ. vulg. – Cette correction est très-bonne. – τὸν δ' αὐτὸν Lind. —  $^{21}$  οῦτως Η. – δὲ (δὴ GIJK, Ald., Frob., Lind.; δὲ οπι. ΕΗθ, Mack) vulg. – Αnte πρ. addit καὶ Lind. – προστιθέτω ΕΠΩ'θ, Lind., Mack.

δὴ προστιθείς. 1τῶν δὲ περιπάτων ἀφαιρείτω μέχρι τῶν δέκα ἤμερέων ἔπειτα ἡσυχίην ἔχέτω ὡς μάλιστα, καὶ εὐωχεέσθω σιτία τε καθαρὰ καὶ ὄψα ὡς ²πιότατα, καὶ τὰ γλυκέα πάντα ξύμφορα αὐτῷ. λαχάνων ³δὲ καὶ ὀξέων πάντων ἀπεχέσθω καὶ τῶν δριμέων, καὶ όκόσα οῦσαν παρέχει. <sup>4</sup> λουέσθω τε πολλῷ καὶ θερμῷ, καὶ μὴ ριγούτω. Ταῦτ' ἢν ποιέη, τάχιστα ὑγιὴς ἔσται.

18. <sup>5</sup>Απὸ δὲ νεφρίτιδος ἐπιλαμβάνει ἤδε ή νοῦσος βμεγκλη τῶν φλεβῶν τῶν χοίλων, αὶ τείνουσιν <sup>7</sup>ἀπὸ τῆς χεφαλῆς παρὰ τὰς σφαγὰς διὰ τῆς ράχιος ἐς <sup>8</sup>τὸ σφυρὸν τὸ ἐκτὸς τοῦ ποδὸς καὶ ἐς τὸ μετκξὺ τοῦ μεγκλου δακτύλου. <sup>9</sup>Τὸ δὲ νούσημα γίνεται μὲν ἀπὸ φλέγματος καὶ χολῆς, ὁκόταν ἐς τὰς φλέβας <sup>10</sup> συβρυῆ αἱ δὲ φλέβες αῦται κἴματός εἰσι πλήρεες ἢν οὖν τι πκρέλθη ἀλλοῖον ἐς αὐτὰς, νοσοῦσι. Τκόε οὖν πάσχει ἢν ἐπὶ τὰ δεξιὰ νοσέη, ἀρχεται τὴν ὀδύνην παρέχουσα ἐκ τῆς κοτυληδόνος <sup>11</sup>τοῦ ἐσχίου κατ' ἀρχάς ὁκόσω δ' ὰν πλείων χρόνος προίη καὶ ἀπομηκύνηται, ἤ τε ὀδύνη όξυτέρη <sup>12</sup>καὶ κατέρχεται κατωτέρω, καὶ ὁκόταν ἐς τὸ σφυρὸν ἀφίκηται τὸ ἐκτὸς τοῦ ποοὸς <sup>13</sup>καὶ τὸ μετκξὺ τοῦ μεγάλου ὸακτύλου, ἄρχεται πάλιν ἐς τὴν κεφαλὴν ἔρχεσθαι, <sup>14</sup>καὶ ὁκόταν ἐν τῆ κεφαλῆ στῆ τὸ ἄλγος, πιέζει ἰσχυρῶς, καὶ δοκέει ὁ ἄνθρωπος διαβρήγνυσθαι τὴν κεφαλὴν, καὶ οἱ ἀφθαλμοὶ <sup>15</sup> φλέγματος πληροῦνται καὶ τὸ πᾶν σῶμα. Τοῦτον, ὅταν οῦτως ἔχη, ἐλατήριον πῖσαι ἢ θαψίης ρίζαν ἢ ἐλλέβορον ἢ <sup>16</sup>δπὸν

' Τὸν δὲ περίπατον vulg. - τῶν δὲ περιπάτων ΕΗθ, Mack. - ἀφηρείτω ΕΓ GHIJK, Ald. — 2 πλεΐστα pro πιότατα θ. - Post πιότ. addunt έχέτω Ε, έχων 0. - αὐτῷ om. (H, restit. al. manu) θ. - 3 ἀπεγέσθω ponunt post δὲ ΕΗθ. -Ante δξέων addunt των Εθ.-πάντων om. (H, restit. al. manu) θ.-Post παρέχει addunt πάντων Η, άπάντων θ. — 1 καὶ λουέσθω sine τε ΕΗ (θ, λούσθω). - δέ pro τε Lind. - καὶ om. Κ. - 5 In tit. νοῦσος γινομένη ἀπὸ νεφρίτιδος EGHIJK. - έκ Ε (Η, al. manu ἀπὸ) θ. - δὲ om. Κθ. - Ante νεφρ. addunt της Ηθ. - ἐπιλαμδάνει ponunt post νοῦσος GIJK. - ἡ δὲ (ἡδε ΕΗΙJΚθ, Lind., Mack) (addunt ή EHIJO, Lind., Mack) νοῦσος vulg. — 6 καί ἐστι μεγάλη θ. - 7 έκ Ε (II, al. manu ἀπὸ) θ. - 8 τὸν J. - έκ pro ἐκτὸς Ε. - 8 γίνεται μέν (δὲ θ) τὸ νόσ. ἀπὸ IIθ. - εἰς IJ. - <sup>10</sup>ξ. Lind., Mack. - συρρή Κ. - παρέλθη ΕΗΚθ, Lind., Mack. - παρέλθοι vulg. - ταύτας θ. - "ές τὸ ἰσχίον θ. οχόσω δε (δ' αν pro δε ΕΗΡ'Q'θ, Lind., Mack) πλείω (πλείων Κ) δ (δ om., Η restit. al. manu, θ, Mack) χρόνος vulg. - ἀπομηχύνεται GIJK, Lind. -12 καὶ ΕΗθ. - καὶ out. vulg. - εἰς ΙJK. - τὰ σφυρὰ Ε (II, al. manu). - ἐκ pro ἐκτὸς E. = 13 καὶ.... ὂακτύλου om. (II, restit. al. manu)  $\theta. - \dot{\epsilon}$ ς τὴν ῥάχιν άργεται πάλιν (πάλιν ἀνέρχεται θ) καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν Η (θ, sine ἔρχεσθαι). — ι καὶ όκόταν ἐς αὐτὴν τὸ ἕλκος στῆ (στῆ τὸ ἕλκος IJK) vulg. - καὶ ὁκόταν

diminués; il accourcira les marches jusqu'au dixième jour; puis il gardera le repos le plus complet et fera bonne chère, mangeant du pain ou de la polenta sans mélange, des mets très-gras; toutes les choses douces lui sont bonnes; il s'abstiendra des herbages, de tous les acides, de toutes les choses âcres, de toutes les choses flatulentes; il se lavera avec beaucoup d'eau chaude, et ne prendra pas froid. En agissant ainsi, il sera bientôt guéri.

18. (Maladie rhumatismale ayant de grandes ressemblances avec celle qui est décrite § 51, sous le nom d'agras, coxalgie. La maladic est rattachée à l'affection de la grande veine droite qui, suivant l'opinion des plus anciens Hippocratiques, allait de la tête au pied droit. On remarquera le traitement par l'ivresse poussée jusqu'à produire l'épistaxis ou quelque autre flux sanguin.) A la suite de la néphritide vient la grande maladie des veines creuses qui se rendent de la tête le long du cou par le rachis à la malléole externe du pied et à l'entre-deux du gros orteil. Cette maladie naît du phlegme et de la bile s'écoulant dans les veines; ces veines sont pleines de sang; si donc quelque chose d'étranger y pénètre, elles deviennent malades. Voici les accidents : si l'affection est à droite, la veine commence par causer de la douleur dans la cavité de la hanche; plus le temps dure et le mal se prolonge, plus la douleur devient aiguë; et elle descend plus bas; quand elle a gagné la malléole externe et l'entre-deux du gros orteil, elle gagne en sens inverse la tête. Arrivée là, elle devient très-accablante; il semble au malade qu'on lui fende la tête. Les yeux s'emplissent de pituite ainsi que tout le corps. Les choses étant ainsi, on fera prendre en potion l'élatérion ou la racine de

έν τῆ κεφαλῆ στῆ τὸ ἕλκος EHQ' (τὸ ἕλκος στῆ Lind.) (ἄλγος θ, Mack). – πιέζη  $J. - \delta$  ἄνθρωπος om. (H, restit. al. manu)  $\theta. - \delta$ ιαρρχήσσεσθαι, al. manu γνωσθαι  $H. - \delta$ ιαρήσσειν  $\theta. - \frac{15}{2}$ αἴματος  $\theta. - \varphi$ λ. om., restit. al. manu  $E. - \pi$ ίμαπλανται EHQ'θ, Lind. -καὶ τὸ πῶν σωμα om.  $\theta. - \delta$ κόταν  $\theta. - \sigma$ ύτως ὅταν  $IJ. - \pi$ ίσαι vulg.  $- \theta$ αψίας K. - έλλέδορον EHθ, Mack. - έλλεδόρου vulg.  $- \frac{16}{2}$ δποῦ FG. - σχαμωνίης <math>J. - σχαμμονίης Ald., Frob. - ταὐτὰ K', Lind., Mack. - ταῦτα vulg.

σχαμμωνίης μετά δὲ τὴν χάθαρσιν ταὐτά προσφέρειν, ᾶ καὶ τοῖσι πρόσθεν. "Ην δὲ μὴ ὑπὸ ταύτης τῆς θεραπείης παύηται, γάλακτι παγύνας καῦσαι 1 κάτω την ώμοπλάτην την δεξιήν τέσσαρας έσγάρας, καὶ ἐς τὴν ²κοτυλίδα τοῦ ἐσγίου τοῦ δεξιοῦ τρεῖς, καὶ ὑπὸ τὸν γλουτὸν δύο, καὶ ἐν ³τῷ μέσῳ τοῦ μηροῦ δύο, καὶ ὑπὲρ τοῦ ⁴γούνατος μίην, καὶ ὑπὲρ τοῦ σφυροῦ μίην. Οὖτος, ἢν οὕτω καυθῆ, 5 οὐκ ἀφίησιν ούτε άνω ούτε χάτω την νοῦσον διαχωρέειν. Ήν δέ 6 χου ή δδύνη φθη βαγείσα, ην μέν στηρίξη ές τὸ σκέλος πρίν η <sup>7</sup>καυθηναι, γωλὸς έσται. ην δε ες την κεφαλήν, κωφός η τυφλός. ην δε ες την κύστιν, 🥄 προγωρέει άμα τῷ οὐριο αίματος μάλιστα τεσσαράχοντα ήμέρας. Άλλὰ χρή, ἢν ἐς τὴν κύστιν ῥαγῆ, διδόναι τὰ αὐτὰ φάρμακα, ἃ 9 καὶ τῷ στραγγουριῶντι. 10 καὶ ἤν κου ἄλλη ἡ δοῦνη στῆ, καῦσαι. καίειν δὲ χρη 11 τὰ μὲν σαρχώδεα σιδηρίοισι, 12 τὰ δὲ ὀστώδεα καὶ νευρώδεκ μύχησι. Πλην τάδε πρότερον τούτων γρη ποιήσαι ήν χατ' άργας τῆ νούσω παραγένη, <sup>13</sup>εἰς μέν τὸ ποτὸν γρη διδόναι οἶνον λευχὸν Μένδαιον ὑδαρέστερον ὡς πλεῖστον μεθ' ἡμέρην, χαὶ μεθυσκέσθω άχρις αν αίμοβραγήση κατά τὰς ρίνας. 14 δκόταν δὲ ἄρζηται, έἄν ρυῆναι ἡμέρας τὸ ἐλάχιστον ὃέχα καὶ τρεῖς ὅταν ὃὲ αὧται αί ημέραι 18 διέλθωσι, μηκέτι μεθυσκέσθω, 16 μηδὲ όταν ἄρξηται ἄπκξ ρείν∙ πινέτω μέντοι ολίγω πλείονκ τὸν οἶνον ἐπὶ σιτίω, ὅκως ἄν ρέη τὸ αξμα. 47 \*Ηδη δέ τισι παυσαμένου τοῦ αξματος, ἐβράγη ἐς τὴν κύστιν καὶ ἐγώρησεν αξικα καὶ πῦα· ἢν <sup>18</sup>γοῦν ραγῆ, διοδόναι τὰ αὐτὰ

<sup>1</sup> Παρά pro κάτω θ. - ώμοπλάτιν Ε. - 2 κοτυληδόνα vulg. - κοτυλίδα θ. Lind., Mack. - Gal. Gl.: κοτυλίδα, την κοτύλην τοῦ ἰσχίου ἔν τε τοῖς προκειμένοις τῷ Μοχλικῷ κὰν τῷ δευτέρω Περί νούσων τῷ μείζονι. — 3 τῷ om., restit. al. manu H. —  $^4$ γόν. ΕΚ. – καὶ ὑπὲρ τ. σ. μίην om. θ. —  $^5$  οὐ παρήσει θ. — 6 που EFGHIJK. - έφθή vulg. - όφθη EFGHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack. - C'est φθή qu'il faut lire. - Gal. Gl. : ραγείσα δηλοί ποτέ καὶ τὸ άθρόως όρμήσασα, ώς εν τῷ δευτέρῳ Περὶ νούσων τῷ μείζονι κτλ. – ες τὸ σκέλος om. (H, restit. al. manu) θ. –  $\ddot{\eta}$  πρὶν pro πρὶν  $\ddot{\eta}$  E. –  $\ddot{\eta}$  om. (H, restit. al. manu) θ. — 7 καυθή Ε. – Post κ. addunt ές τὸ σκέλος ΕΗθ. — 8 καὶ (κκὶ om. Lind.) προχωρέει (προχωρέη GJ, Ald., Frob.) vulg. - La correction de Lind. est bonne. - Post ούρω addunt και θ, Mack. - μάλιστα om. θ. ήμερησιν θ. —  $^{9}$  καὶ ἐν τῶ ΕΗ. —  $^{10}$ καὶ ἤν κου ἄλλη ἡ ὀδύνη στῆ θ, Mack. καὶ ἦν κου (που EGHIJK) ἡ (ἡ om. G) ὀδύνη ἀλισθῆ (ὀλισθῆ Lind.; άλισθῆ rulg. — " ἐς μὲν τὰ ΕΗ. – ἐν σιδηρίοισι FGUK. — " ἐς δὲ τὰ ΕΗQ'. – μυκίνησι (Ε, al. manu μύκησι) FGHIJ, Vatic. exempl. ap. Foes, Ald. – πλήν om., restit. al. manu H. - τούτων πρ. ΕΗΙΙΚ. - 13 ές Lind. - οίνον λευκόν χρή (χρή om. θ) μενδαΐον (μενδαίον θ) διδόναι πίνειν όλίγω pro είς.... μέν-

thapsie ou l'hellébore ou le suc de scammonée; après l'évacuation on administrera les mêmes choses qu'aux précédents. Si ce traitement ne réussit pas, on lui donnera de l'embonpoint par le régime lacté, et on lui pratiquera quatre cautérisations au bas de l'omoplate droite, trois à la cavité de la = hanche droite, deux à la fesse, deux au milieu de la cuisse, une au-dessus du genou, une au-dessus de la malléole. Un tel ensemble de cautérisations ne permet à la maladie de cheminer ni en haut ni en bas. Il peut arriver que la douleur, prévenant le traitement, aille faire explosion quelque part; se fixe-t-elle à la jambe avant la cautérisation? le patient sera boiteux; à la tête, il sera sourd ou aveugle; à la vessie, il rend avec l'urine du sang pendant quarante jours environ. Il faut, si l'explosion se fait sur la vessie, donner les mêmes médicaments qu'on donne dans la strangurie; et, si la douleur se fixe quelque part ailleurs, cautériser. On cautérisera les parties charnues avec des ferrements, les parties osseuses et nerveuses avec des champignons. Toutefois il faut préalablement faire ceci : êtes-vous appelé dès le début de la maladie? vous donnerez pour boisson le vin blanc de Mendes, coupé d'eau, et en grande quantité pendant le jour; le malade se grisera jusqu'à ce qu'il ait une épistaxis; quand le sang commence à couler, on laisse le flux durer au moins pendant treize jours; quand ces treize jours sont passés, le malade ne se grisera plus, ni même dès que le sang a commencé de couler; pourtant il boira, en mangeant, un peu de vin en excès afin que le sang flue. Chez quelques-uns il est arrivé que, le sang s'étant arrêté, l'explosion s'est faite sur la vessie, et le malade a rendu du sang et du pus. Dans ce cas on donne les mêmes

δαιον ΕΗθ. – μενδήσιον Lind. – καὶ μεθυσκέσθω οπ. θ. – ώς pro ἄχρις θ. – αἰμορραγίση Κ. —  $^{14}$  ὅταν δὲ ἄρξηται, ἐᾶν ρυῆναι ἡμέρας τὸ ἐλάχιστον τρεῖς καὶ δέκα θ. – ὁκόταν δὲ ἄρξηται ῥέειν, τὸ ἐλάχιστον ἡμέρας ῥέει δέκα καὶ τρεῖς vulg. —  $^{15}$  γένωνται, al. manu διέλθωσι Η. – διαγένωνται θ. —  $^{16}$  μηδ' ΕΗ. – ὁκόταν Η. – μέν τι pro μέντοι F. – ἐπὶ τῶ σιτίω K. —  $^{17}$  ἢδη δὲ παυσθέντος τοῦ αἴματος ἐρράγη τισὶν ἐς τὴν κύστιν  $\theta.$  —  $^{16}$  οδν ΕΗΚ. – πολλὸν pro πλέον ΕΗ

φάρμακα, ἃ καὶ τῷ στραγγουριῶντι, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ οἴνου οιοοναι πλέον πιεῖν. Οὖτος ¹ οὕτω μελετώμενος καὶ ²τὰ σιτία προσφερόμενος διαχωρητικὰ καὶ τὰ ὅψα, τάχιστα ὑγιὰς ἔσται ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή.

- χαλεπή.
- 20. 8 Περὶ δὲ τοῦ φλέγματος τὰς αυτας γνώμας ἔχω, ἃς καὶ περὶ χολῆς, ἰδέας αὐτοῦ πολλὰς εἶναι. 9 Καὶ ἐπιδήμιον μέν ἐστι τὸ νεώτατον έωυτοῦ, καὶ ἡ ἴησις ῥάστη ἐμέτους γὰρ 10 δεῖ ποιέεσθαι μετὰ τὸ σιτίον, ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς προσαριστῶντα καὶ ἡσυχάζοντα, ἢν εἰώθη τὰς πρόσθεν ἡμέρας μονοσιτέειν καὶ ταλαιπωρέειν 11 ἢν δὲ μὴ,
- 1 Ούτως GI. 2 τὰ om., restit. al. manu H. γίνεται ΕΠ. γένοιτο θ. -3 άλλη δὲ (H, δὲ obliter, al. manu) 18. - άλλη νοῦσος I. - στερῆς, al. manu άριστερῆς Η. - φλεδὸς om. θ. - χειρὸς pro φλ. EJP'Q'. - [διά] πλήθους Lind. - όδύνη στηρίζει (στηρ. όδ. Ε; ένστηρίζει θ) vulg. - καὶ (καὶ om. ΕΗ) καταρyàc vulg. - νοσ. EGIJK, Frob. - 4 ήν (addunt μή FGHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack; μὲν Ε) ξυνίη παραχρημα πρὶν καταστηρίξη (καταστηρίξει ΙΚ) άλλ' (κάλλ' sic J) η (η EHIJK; τη Martinus) (άλλ' η om, θ) ές (άλίσκει pro άλλ' ἢ ἐς Lind.) τὸν πνεύμονα (πλ. ΕΗ; σπλήνα θ), (addit τοῦτον Lind.) μύκησι (μυκήσι Frob.) καύσαι vulg. - Je prends la leçon de θ. - 5 άλλη vulg. – Lisez άλλη. – ή θ. – ή om. vulg. – καταστηρίζη ΕΗ. – στηρίζη θ. —  $^6$  εί Η. - τοῦ αὐτομάτου ΕΠ. - πουλλοῖσι G, Frob. - πουλοῖσι Ald. - δυωχαίδεκα δύο καὶ δέκα J. – δυοδεκάτω ἔτε: sine μετα ΕΠ (θ, δωδεκάτω), (P'Q', Lind., δυοκαιδεκάτω). - αύτις ΕΗ. - ύποτροπίασεν (sic) Κ. - ύπετρ. καὶ ἡν λάδ. on. Ald. — <sup>7</sup> ὅπως περ Η. – δή καὶ om. (Η, restit. al. manu) θ. – ἔτερον θ.-ή om., restit. al. manu Η.- φθειρόμενος Ε (Η, al. manu τηκόμενος) P'Q'θ, Lind., Mack. - 8 In tit. περί των του φλέγματος είδεων (ΕΚ, ίδεων) CHIJ. - δὲ om. Ε. - χολῆς, καὶ (καὶ om. ΕΙΙΚ) φημὶ τὰς (καὶ φημὶ τὰς om.

médicaments que dans la strangurie, et on fait boire copieusement du même vin. Le malade, ainsi traité et prenant des aliments de céréales et des mets relâchants, guérira très-vite. Mais la maladie est difficile.

- 19. (Cette maladie est la même que la précédente; seulement elle est rattachée à l'affection de la grande veine gauche qui va de la tête au pied gauche.) Autre maladie venant de la veine gauche : le patient éprouve en général les mêmes accidents que dans le cas précédent; mais une douleur aiguë se fixe à la rate tout d'abord dès le début de la maladie. Si vous comprenez sur-le-champ le mal avant qu'il s'établisse dans la rate, pratiquez au plus vite avec les champignons huit cautérisations qui interceptent les extrémités de la rate; et, en quelque autre lieu que la douleur se fixe, cautérisez, et vous rendrez aussitôt la santé au patient. S'il n'est pas cautérisé et qu'il guérisse spontanément, il arrive souvent qu'il y a une rechute au bout de douze ans; et, si le mal se porte sur la rate, il produit chez la plupart une hydropisie. Il faut donc sur-le-champ traiter comme dans le cas précédent, et, en cas qu'on le juge convenable, cautériser ainsi qu'il a été dit plus haut, si la douleur s'est fixée sur les mêmes parties. Quand le patient n'a pas été ainsi traité, il meurt de consomption; car la maladie est difficile.
- 20. (Leucophlegmasie récente.) J'ai sur le phlegme la même opinion que sur la bile, à savoir qu'il y en a plusieurs espèces. Le phlegme le plus récent est celui qui règne suivant la saison; et le traitement en est le plus facile. D'abord on provoquera le vomissement après le manger, le malade ayant soin pendant

θ) ἰδέας (εἰδέας sic IJ) αὐτοῦ (αὐτοῦ om. θ) (ἰδέας αὐτοῦ φημι sine τὰς E; ἰδέας φημί sine τὰς et sine αὐτοῦ, al. manu ἰδέας αὐτοῦ φημὶ H) πολλὰς τulg. —  $^9$  καὶ τὸ μὲν ἐπιδήμιόν ἐστι, τὸ δὲ νεώτατον οῦ (οῦ om., restit. al. manu H) καὶ ἡ vulg. — καὶ ἐπιδήμιον μέν ἐστι τὸ νεώτατον έωυτοῦ, καὶ ἡ θ. —  $^{10}$  χρὴ EH. — μετὰ σττον, al. manu τὸ (sic) H. — σττον FGJ. προαριστώντα E. — εἰωθεν  $\theta$ . — μονοσιτέεσθαι H. — ταλαιπωρεῖν E. — ταλαιπωρέεσθαι  $\theta$ . —  $^{11}$  ἡν (εὶ EH) δὲ μὴ, τοιαύτη (τῆ αὐτῆ EH) διαίτη χρεέσθω (χρήσθω E) πρώτον (πρώτον om., E) Η restit. al. manu, E0; πρώτα E1) λουέσθω (λούσθω E1) (addit δὲ E2) πολλῷ vulg.

τῆ κὐτῆ διαίτη γρεέσθω, λουέσθω δὲ πολλῷ καὶ θερμῷ, δκόταν μέλλη έμετον ποιέεσθαι· 1 καὶ ἐσθιέτω μᾶζαν ψαιστήν, καὶ ἄρτον έζοπτον έωλον· έλχοι γάρ άν μαλλον ταῦτα τὸ φλέγμα· ὅψοισι δέ γρεέσθω καὶ λαγάνοισι δριμέσι, καὶ τὰ λιπαρὰ <sup>2</sup>καὶ τὰ γλυκέα καὶ τὰ όζέα, ταῦτα πάντα ἐπιτήδεια <sup>8</sup>ζυμμεμιγμένα προσφέρεσθαι: <sup>6</sup>καί τοῖσι λαγάνοισι πᾶσι γλωροῖσι γρεέσθω, καὶ πινέτω ἐπὶ τῷ σιτίῳ όλίγον πυχινά οίνον γλυχύν, χαι πλαχούντος ἐπιφαγέτω ἐπὶ τελευτῆς καὶ μέλι καὶ σῦκα, καὶ ὁκόταν δειπνήση, πινέτω λαύρως τὰς κύλικας, καὶ ὁκόταν ὅἤδη πλήρης ἢ, κατακοιμηθήτω ὀλίγον, εἶτα ἐπεγερθείς έμεέτω πιών οίνου μεγάλην χύλικα καὶ <sup>6</sup>έν γλιερῷ ύδατι κεκρημένην· έλκει γάρ μαλλον τὸ ολέγμα ἐκ τῶν σαρκῶν <sup>7</sup>καὶ τῶν φλεδών, καὶ ζηραίνει μάλλον τὸ σώμα· έζεμε τω δὲ έως ἄν τὰ σῦκα έξεμέση, ύστατα γάρ ταῦτα έξεμέεται. <sup>8</sup>Ταῦτα μὲν τῆὸε· τῆ <sup>9</sup>δὲ ύστεραίη ξυνεγέτω έωυτον μέχρι δείπνου, καὶ δειπνεέτω άρτον αὐτοπυρίτην. 10 το δε όψον έστω από των ισγυροτέρων. οίνον δε πινέτω μέλανα αὐστηρόν. Αὕτη μὲν οὖν τοῦ ἐπιοημίου φλέγματος ἡ ἔησις. \*Ην δε δυνατός εων εσθίειν και πίνειν 11 ήδηται τοῖσι σιτίοισιν, εἶτα ✓ τὰ σχέλεα βαρύνοιτο, <sup>12</sup>χαὶ ἡ χροιὴ μετηλλαγμένη ἦ, τούτῳ φάναι έν τη κοιλίη φλέγμα το λυπέον είναι. Άλλα γρη, δκόταν ούτως έγη, μέλιτι καὶ οἴνω γλυκεῖ καὶ ἐλαίω νίτρου δκόσον οἰὸς ἀστράγαλον παραμίζας χλύζειν· ταῦτα γὰρ τῆ φύσει 18 τοῦ ἀνθρώπου εὐμενέστατα ἐς τὸν κλυσμόν : μέτρον δὲ γρη έκάστου εἶναι, τοῦ μὲν οἴνου κοτύλην, ήμικοτύλιον δε ελαίου, καὶ μέλιτος έσον. \*Ην δε μή κλύζειν βούλη,

<sup>&#</sup>x27; Καὶ μᾶζάν τε ἐσθιέτω ΕΗ (θ, τ'). - ψεστήν vulg. - ψαιστήν ΕΚ', Lind., Mack. - Gal. Gl.: ψαιστήν μάζαν, την μέλιτι και ελαίω πεφυραμένην ότι καὶ τὰ ψαιστὰ ούτως δεύεται. - Ελκει villg. - Ελκοῖ HIJK. - Ελκοι Ε. - ταῦτα om., restit. al. manu H.—2 καὶ τὰ ὀξέα καὶ τὰ γλυκέα Κ.-καὶ ὀξέα vulg. - καὶ τὰ ὀξέα Lind., Mack.— 3 σ. IJK. - προσφερέσθω Lind. — 4 καὶ πᾶσι χλ. τοῖσι λαχ. ΕΗ. - τὸ σιτίου Κ. - πυχνά Lind. - πλαχούντας Ε (Η, al. manu, erat prius πλαχούντα). - πλαχούντα θ, Mack. - σύχα IIJ. - λάδρω; ΕΗ. λαύρω J. — 5 ήδη oni. E. - Επειτα θ. — 6 έν EFG (H, al. manu) IJKθ, Ald., Lind., Mack. - έν om. vulg. - χλιερώ, al. manu γλια Η. - χλιαρώ vulg. -<sup>7</sup> καὶ τὸν γυμὸν vulg. - καὶ τῶν φλεδῶν Ε. - ξηραίνοι ΙΙ. - ξηραίνοιτο θ. - ξηραίνοιτο αν τὸ ΕΗ. - ταῦτα οπι. θ. - τὰ σύκα pro ταῦτα Η. - 8 [καὶ] ταῦτα Lind. - μέν τηδε om. θ. - 9 δ' EH. - έν ήσυχίη έγέτω θ. - συνεχέτω vulg. ξ. G, Lind. - έαυτὸν Ε. - δειπνεέτω δὲ sine καὶ ΕΗΟ'. - ἄρτον τὸν αὐτὸν πυρὶ FG (Η, al. manu αὐτοπυρίτην) ΙΙ (Κ, Ald., πυρίτην pro πυρί). - ἄρτον τὸν E. -- 10 δψον δὲ ἐγέτω sine τὸ ΕΗΡ'Q'θ, Lind., Mack. - ἀπὸ om. ΕΗ. -- 11 καί ήδεται vulg.- Il faut supprimer ce καὶ, né du voisinage des autres καὶ, et

## DES AFFECTIONS INTERNES.

deux ou trois jours de déjeuner et de garder le repos, s'il avait l'habitude de ne faire qu'un repas et de travailler; sinon, il suivra le même régime, mais il se lavera avec beaucoup d'eau chaude, au moment de procurer le vomissement. Il mangera de la polenta pétrie avec le miel et l'huile, un pain bien cuit de la veille; ces substances attirent en effet davantage le phlegme; il prendra des mets et des légumes âcres, les choses huileuses, les choses douces, les choses acides; toutes, mélangées, lui conviennent; il mangera de tous les légumes verts. Il boira, par-dessus, en petite quantité et souvent un vin doux; à la fin, il mangera du gateau, du miel, des figues; en dinant, il videra largement les verres, et, étant rempli, il dormira un peu; puis, réveillé, il vomira, avalant un grand verre de vin coupé d'eau tiède; car c'est ainsi que le phlegme est mieux attiré hors des chairs et des veines et que le corps est mieux desséché. Il vomira jusqu'à ce qu'il rende les figues; car elles sortent les dernières. Voilà pour cette fois; le lendemain, il se tiendra tranquille jusqu'au dîner, où il mangera du pain bis; pour mets il aura des substances fortes; il boira un vin noir astringent. Tel est le traitement du phlegme qui règne par saison. Si, conservant la faculté de boire et de manger, le malade prend avec plaisir les aliments, puis s'il se sent les jambes lourdes, et qu'il ait la couleur changée, dites que ce qui cause son mal c'est du phlegme dans le ventre. Les choses étant ainsi, prenez du nitre gros comme un osselet de mouton, mêlez avec du miel, du vin doux et de l'huile, et faites un lavement; ces substances sont en effet ce qu'il y a de plus doux en lavement pour le corps humain; les doses sont, vin une cotyle,

lire ήδηται. —  $^{12}$  κάν vulg. — καὶ θ, Mack. — μετηλαγμένη Ε. — οῦτω Ε. — Ante μέλιτι addunt ζεῖν ΕΡ'; καὶ ζεῖν Η. — ἐλαίου J. — καὶ νίτρου vulg. — Il faut effacer ce καὶ, né du voisinage des autres καί. — ὅσον Κ. — ὁκόσον οπ. Ε. — Post ὁκόσον addunt κλείει (Ε, κλύει, al. manu κλύζει) FGHIJK, Ald. — ὅτος Lind., Mack. — ἀστράγαλος vulg. — ἀστράγαλον Ε. — παραμίξας ponunt ante ὁκόσον (Ε, et eadem manu post ἀστρ.) (Η, al. manu post ἀστρ.). — κλύζειν οπ. ΕFGHIJK, Ald. —  $^{13}$  εὐμενέστατα τῶν ἀνθρώπων (ΕJK, τοῦ ἀνθρώπου ΗΙ. — εἰς vulg. — ἐς ΕΗΚ.

δίυγρον χρή <sup>1</sup>τὸν ἄνθρωπον πειῆσαι, πυριήσαντα ἐν ὑγρἢ τἢ πυρίη·
τάχα γὰρ ἂν καὶ οὕτως ὑποκενωθείη ἡ κόπρος· ὑπὸ γὰρ τῆς <sup>2</sup>ὑπερξηρασίης τῶν σιτίων ταῦτα πάσχει· ἢν μὲν οὖν τις ἐσθίῃ τὰ σιτία λίην
ἔγχυλα, οὐκ ἂν ἴσως πάσχοι ταῦτα οὕτω σφόδρα· <sup>2</sup> εἶ δὲ καὶ πάσχοι
ποτὲ, δλίγης ἂν ἰήσιος δέοιτο. Τοῦτο οὕτως ἰώμενος τάχιστα ἂν
ὑγιέα ποιήσαις.

21. \*\*Ην δὲ τύγη παλαιότερον ἐὸν τὸ φλέγμα, λευκὸν δὲ καλέεται τοῦτο τὸ φλέγμα, πάσγει τάδε βαρύνει τὸν ἄνθρωπον μᾶλλον, καὶ ίδέην άλλοίην έχειν τοῦ ἐπιδημίου δοκεῖται, ὢχρότερός τέ ἐστι, <sup>5</sup> καὶ οίδεει οίδήματι πᾶν τὸ σῶμα, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεύθει, καὶ τὸ στόμα ζηρὸν, καὶ δίψα <sup>6</sup> ἐπέγει, καὶ δκόταν φάγη, τὸ πνεῦμα πυκνὸν ἔπιπίπτει αὐτῷ: οὖτος τῆς αὐτῆς ἡμέρης ποτὲ μὲν γίνεται ῥάων, ποτέ δὲ πονέει έζαπίνης, καὶ δοκέει ἀποθανέεσθαι. Τούτω ἢν μὲν ἡ γαστήρ ταὐτομάτως ταραχθή, έγγυτάτω ύγιης έσται ήν 8δὲ μη ταραχθή αὐτομάτη ή κοιλίη, καθαίρειν δεῖ διδόντα τοῦ κνεώρου ή τοῦ ξππόφεω ή τοῦ χνιδίου χόχχου ή τῆς Μαγνησίης λίθου, καὶ μετὰ την κάθαρσιν φακής δούναι τρυβλίον δοφέειν εν η δύο, 9 συνεψέσθω δὲ ἐν τῆ φακῆ σκόροδα, καὶ τεύτλου λιπαροῦ ἀνηδύντου, ἀλφίτων περιπάσσοντα, δούναι τρυβλίον· πινέτω 10 δὲ οἶνον μέλανα αὐστηρόν τε καὶ ἐσχυρόν. Τῆ δὲ ὑστεραίη 11 βαδιζέτω σταδίους είκοσι τὸ έωθινόν : έλθων δε φαγέτω άρτον μικρόν έζοπτον, και όψον εγέτω σκόροδα έφθά, και πινέτω τοῦ αὐτοῦ οἴνου ὀλίγον ἀκρητέστερον, εἶτα βαδιζέτω σταδίους τριήχοντα, καὶ δκόταν ώρη 12 ή, δειπνεέτω δκόσον

<sup>1</sup> Ποι. τὸν ἄνθρ. Ε. – πυριήσει pro πυρίη θ. – οὕτω Η. – ὑποχενωθείη θ, Mack. - ὑποχενωθῷ vulg. - ὑποξ. vulg. - ὑπερξ. HKθ, Mack. - τοῦτο HQ', Lind., Mack. - εί ΕΗ. - ἐσθίοι ΕΓΗΙΙΚθ, Mack. - τὰ om. 0. - λίην om. Ε. -Post έγχ, addunt έστιν Η; πάνυ Ε. - οὐδ' pro οὐκ G, Ald. - ίσως om., restit. al. manu II. - πάσχει Κ. - πάσχη EFGI, Ald., Frob., Lind. - ούτως H. — 3 el Ell. - ην vulg. - πάσχει Ε. - όλίγοις J. - ίήσεως vulg. - ίήσιος ΕΗ, Lind. - ούτω ΕΗ. - τάχιστ' ΕΗ. - ποιήσης ΕFGHJK, Ald., Lind., Mack. -<sup>4</sup>In tit. περὶ παλαιοτέρου φλέγματος G. – παλαίτερον Q'. – τὸ (Η, al. manu) Q'. - τὸ om. vulg. - λευκὸν δὲ κ. τ. τὸ φλ. om. θ. - Ante τάδε addunt οὖν EHIJK. - είδεην Η. - δοκέεται Lind. - δοκεῖται om. (Η, restit. al. manu) θ. -ώχρότερός τέ έστι θ.-ώχροτέρην pro ώχρ. τέ έστι vulg. — 5 καὶ οἰδέει διαπαντός τὸ σῶμα 0. — ε ἔχει Ε. – πυκινόν EFGI (J, πικυνόν) Κ. — 7 αὐτομάτω Ald. - αὐτομάτη θ. - προδαίνει Ε (H, al. manu ἔσται) Q'θ. - ἐστὶν Κ. - 8 οδν pro δε ΕΗ Q'0. - χρή ΕΗΙΚΟ', Lind. - κναιώρου ΕΗ J. - επποφαέως vulg. - Ιπποφέος Κ. - Ιπποφέως FGHIJ, Ald. - Ιπποφέω, al. manu Ιπποφαέος E. - ίππόφεω Lind., Mack. - 9 ξ. Lind. - συνεψείσθω Ε (H, al. manu, erat

huile une demi-cotyle, miel autant. Si vous ne voulez pas donner de lavement, humectez le patient, en lui administrant une étuve humide; ce moyen réussira peut-être à provoquer des selles. C'est l'excès de sécheresse des aliments qui produit ce mal; si donc on mange des aliments très-succulents, sans doute on éprouvera ce mal à un moindre degré; et, si on l'éprouve, il n'y faudra que peu de traitement. En traitant ainsi vous procurerez très-promptement la guérison.

21. (Leucophlegmasie.) Si le phlegme sc trouve être ancien, on le nomme phlegme blanc (leucophlegmasie), et il donne lieu à ces accidents : le patient est plus pesant; son apparence, différente de celle du phlegme que cause la saison, est plus jaune; le corps est tout entier œdémateux; le visage est rouge; la bouche est sèche; il y a soif; et, quand il a mangé, la respiration devient précipitée. Dans la même journée, tantôt il se trouve mieux, tantôt il souffre tout à coup et semble sur le point de mourir. Ce malade, si chez lui le ventre se dérange. spontanément, est bien près de la guérison; dans le cas où il n'y a pas de dérangement spontané, on le purgera en donnant ou le cnéoron (daphne tartonraira, L., d'après Fraas), ou l'hippophée (euphorbia spinosa, d'après Fraas), ou le grain de Gnide, ou la pierre magnésienne. Après la purgation, il prendra un ou deux oxybaphes de purée de lentilles; de l'ail aura cuit dans les lentilles. Il prendra un oxybaphe de bette au gras, non assaisonnée, et saupoudrée de farine d'orge. Il boira un vin noir astringent et fort. Le lendemain, au matin, il parcourra vingt stades; rentré, il mangera un petit pain très-cuit, et pour

περ καὶ εἴθιστο άριστῆν, όψον δὲ ἐγέτω μάλιστα μὲν πόδας συὸς καί κεφαλάς: εἰ δὲ μὴ, ἀλεκτρυόνος κρέασιν ἡ ὑὸς τετριμμένοισι γρεέσθω, ζηθύων δε σκορπίω η δράκοντι η κόκκυγι η καλλιωνύμω η κωδιοι η των άλλων ζηθύων όχόσοι την ίσην δύναμιν έγουσι· 2λαγάνοισι δέ γρεέσθω σκορόδοισι μόνοισι καὶ άλλων τῶν λαγάνων μηδενί· ταῦτα δὲ ὡς πλεῖστα τρωγέτω <sup>8</sup>καὶ ὡμὰ καὶ ὀπτὰ καὶ έφθὰ, αἰεὶ πλείω έχάστης ἡμέρης, καὶ ταλαιπωρεέτω πρὸς τὰ σιτία τεχμαιρόμενος καὶ ἔξ όλίγου πλέον. Τοῦτο τὸ \*νούσημα μάλιστα γίνεται θέρεος ώρη ἀπὸ ύδροποσίης, ἔτι δὲ καὶ ὕπνων πολλῶν κρίνεται δὲ ἐν τριήχοντα ἡμέρησιν, εἐ θανάσιμον ἢ οὔ. Ταῦτα μὲν ποιεέτω, δχόταν αξ τριήχοντα ήμέραι παρέλθωσιν. Έν δὲ τῆσι πρώτησι τῶν ήμερέων ροφήμασι διαγρεέσθω φαχή έφθη <sup>6</sup> έπωχεστέρη τῷ όζει, χαὶ πτισάνη όζειη: πινέτω δε γλιαρόν μελίχρητον, άλφιτα επιπάσσων ολίγα, <sup>ε</sup>να <sup>7</sup> ἀνωργασμένον τὸ σῶμα ἢ πρὸς τὴν φαρμαχοποσίην, χαὶ 8εύδετω υπαίθριος ταύτας τὰς ἡμέρας. καὶ ἦν σοι δοκέη τοῦ αἴματος άφελέειν ἀπὸ τῆς ὀσφύος, σικύην προσθαλεῖν, καὶ τὰς ἐν τῆ ὄσγη φλέβας σχάσαι τὰς παγυτάτας. Οδτος ούτω θεραπευόμενος τάχιστα ύγιης ἔσται.

22. <sup>9</sup>Περιίσταται ἀπὸ φλέγματος μάλιστα ἐς ὕδερον τρόπφι τοιῷδε· ἡ πιμελὴ <sup>10</sup> συντήχεται καὶ γίνεται ὑπὸ τοῦ καύματος τοῦ ἐν τῷ φλέγματι ἐόντος ὕδωρ. Γνώση δὲ <sup>11</sup>τούτφ, ὅστις δυνατός ἐστιν ἰηθῆναι

<sup>&#</sup>x27; Δοακοντίω vulg. - δράκοντι θ, Mack. - κοκκυίη FG (II, al. manu) IJK. κωδίω, al. manu ιῶ II. - αὐτὴν pro ἴσην ΕΗθ. - 2 λαγάνων θ. - Post δὲ addunt μόνοισι Ε (Η, al. manu). - σχορόδοισι χρεέσθω ΕΠθ. - μόνοι; (μ. om. EH) vulg. - και άλλω λαχάνω μηδενί ΕΗ (θ, addit χρήσθω post μηδενί).άλλω IJ. -- 3 καὶ ὡμὰ έρθά τε καὶ ὀπτὰ ἐσθιέτω αἰεὶ EH. - Post έρθὰ addit καὶ ἐσθιέτω  $\theta$ . – καὶ ὀλίγω πλεῖον E(H, πλείω, al. manu πλεῖον). — <sup>4</sup>νόσ.ΕΗΚ. - γίνεται μάλιστα θ. - έτι δὲ οπ. . θ. - υπνου πολλοῦ Ε (Η, sine πολλοῦ, quod est restit, al. manu) (θ, sine πολλοῦ). — 5 ην ΕΗ. - θανάσιμος J. τριήχοντα EH, Lind. - τριάχ. vulg. - 6 ἐπιεικεστέρη EFGHI (J, ἐπιεικεστέρει) Κ , Ald. - Gal. Gl. : ἐπωχεστέρη , τῷ ὅξει πλέονι κεχρημένη. - πτισσ. Ε. - χλιηρόν ΕΠ. - άλφιτα Ηθ, Mack. - άλφίτων vulg. - " ίνα γούν (γε pro γούν Lind.; αν pro γούν Η; γούν om. P'Q'6) ωργισμένον (ωργισμένον Ald.; άνωργισμένου, PQ' ήγουν τετελεσμένου ex scholio exponitur, θ, Mack) vulg. - Gal. Gl. : ἀνωργισμένον, τὸ ἀναμεμαλαγμένον · ἐπειδή καὶ τὸ μαλάξαι όργασαι καὶ τὸ οἶον σπαργοῦν, καὶ όργοῦν, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ νούσων τῷ μείζονι. - ὼργισμένον δο κεῖ μοι λέγειν τὸ τετελεσμένον in marg. FG.-D'après Schneider, dans son Dict. au mot ἀνοργάζω, il faut lire ici ανωργασμένον. — 8 εὐδέτω ΗΙΙΚ, Ald. - ὑπήθριος Ε. - ἀφελέειν ΕQ', Lind.,

mets il aura de l'ail bouilli; il boira un peu du même vin assez pur; puis il fera trente stades; l'heure venue, il dînera, mangeant la quantité qui faisait d'habitude son déjeuner; pour mets il aura surtout des pieds et des têtes de porc; sinon, du poulet ou du porc haché; en fait de poisson, le scorpios (scorpæna scrofa), la vive, le coccyx (rouget commun), le callionyme, le goujon, et tous ceux qui ont une vertu semblable. En fait de légumes, il ne mangera que de l'ail, et s'abstiendra de tous les autres; mais, pour l'ail, il en mangera tant qu'il pourra, cuit, grillé, bouilli, augmentant la quantité chaque jour. Il s'exercera en proportion de ce qu'il mange et avec des accroissements très-gradués. Cette maladie vient surtout en été quand on a bu beaucoup d'eau et aussi quand on s'est trop livré au sommeil; elle se juge en trente jours pour la mort ou pour la vie. Voilà ce qu'il faut faire quand les trente jours sont passés. Mais dans les premiers jours, le malade aura pour potage la bouillie de lentilles acidulée avec du vinaigre, et l'orge acidulée; il boira du mélicrat tiède, saupoudré d'un peu de farine d'orge, asin que le corps soit relâché pour l'administration des purgatifs. Pendant ces jours, il dormira en plein air. Si vous croyez devoir tirer du sang des lombes, mettez une ventouse, et ouvrez les plus grosses veines du scrotum. Ainsi traité, le malade guérira très-promptement.

22. (Leucophlegmasie transformée en hydropisie.) Le phlegme se transforme d'ordinaire en hydropisie de cette façon : la graisse se fond, et, par la chaleur qui est dans le phlegme, devient de l'eau. Voici à quoi l'on distinguera le cas curable du

Μαςκ. – ἀρελεῖν vulg. – σχᾶν, al. mann σχάσχι H. —  $^9$  πῶς ἀπὸ ςλέγμχτος εἰς ΰδερον GI. – ἀπὸ ςλέγμχτος περιίσταται EH. – τρόπω τοιῷδε •m., restit. al. manu H. – καὶ pre τρ. τοιῷδε  $\theta$ . – ἐπιμελή sic pro ή πιμ. J. —  $^{10}$  ξ. Lind. – ὕτοῦτο vulg. – τούτω Eθ, Mack. – Ἰηθηνχι  $\theta$ . – Ἰηθαι vulg. – Εως γὰρ ἄν τις ὲπὶ τῷ ἤτρω (ἰήτρω sic FG, II al. manu ἤτρω, II) ἔχη (ἔχει ΗΚ, ΑΙΔ., Frob., Lind.) πιμελήν ἀδύνατόν ἐστιν ἰηθηνχι (ἰηθηναί ἐστιν ΕΠ) γνῶσις (γνῶση ΕΠ) δὲ τούτοισι (τοῖσι, al. manu τούτοισι Η) μάλιστα vulg. – ἕως ὰν τινι ἐπὶ τῶ ἤτρω ἐπῆ ἡ πιμελή, δυνατός ἰηθηναί ἐστιν γνῶση ζὲ τοῦσι μάλιστα  $\theta$ , Mack.

καὶ όστις μή : ἔως ἄν τινι ἐπὶ τῷ ήτρω ἐπῆ ἡ πιμελὴ, δυνατὸς ἐη- Θῆναί ἐστι· γνώση δὲ τούτοισι μάλιστα, εἰ ἔπεστι πιμελή ἐπὶ τῶ 1 ήτρω ή ού. ήν μεν πυρετοί επιγένωνται καί μή δύνηται ανίστασθαι καὶ δ δυφαλὸς έξω έξίσγη πεφυσημένος, φάναι μηκέτι ἐπεῖναι πιμελήν <sup>2</sup>χαὶ μὴ ἐήσιμον εἶναι· <sup>3</sup>ἦν δὲ πυρετός μὴ ἐπιγένηται, χαὶ δυνατός ή ανίστασθαι, και ό διεφαλός μη εξίσχη, φάναι επείναι πιμελήν καὶ ἰήσιμον εἶναι. Τούτω έξυμφέρει τὴν κοιλίην ξηραίνειν, διδόντα άρτον μέν αὐτοπυρίτην, θερμόν, μή Εωλον, όψον δὲ όνου χρέας καὶ κυνὸς τελείου, καὶ ὄϊος, καὶ <sup>5</sup> ὑὸς ὡς ὀπτά, καὶ ἀλεκτρυόνος <sup>6</sup>ὀπτά θερμά, καὶ πουλύποδας ἐσθιέτω έψῶν ἐν οἴνω μέλανι αὐστηρῷ. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα ώς παχύτατον καὶ <sup>7</sup>στρυφνότατον· ἰχθύων δὲ γρεέσθω κωδιῷ, δράκοντι, καλλιωνύμω, \*κόκκυγι, σκορπίω καὶ άλλοισι τοῖσι τοιούτοισι πᾶσιν έφθοῖσιν είθλοισι καὶ ψυγροῖσιν · 9 ώς ξηρότατοι γὰρ οὖτοι μάλιστά εἰσι, καὶ ἐς τὸν ζωμὸν μὴ ἐμβαπτέσθω, και αναλτοι ξατωσαν οι ιλθήει. γαλανών ος λοεξαθώ δαδακίαι και σελίνοισιν. 10 έψήσθω δε φακήν τῷ ὄξει ἐπωκεστέρην καὶ ἐσθιέτω, καὶ περιπατεέτω καθ' ἡμέρην, καὶ μετά τὸ δεῖπνον καὶ ὄρθρου, καὶ 11 όψιος εύδέτω, καὶ πρώϊος έξεγειρέσθω. Κἢν μὲν ὑπὸ τούτων καθίστηται, άλις· ην δὲ μη, πῖσαι 12 αὐτὸν χνέωρον η ἱππόφεω ὀπὸν η χνίδιον χόχχον, χαὶ μετὰ τὴν χάθαρσιν φαχῆς δύο τρυβλία ἐπιρροφεέτω, καὶ ἄρτον μικρὸν καταφαγέτω. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα, στρυφνόν, ολίγον πινέτω δε φάρμαχον όλς της ήμερης, έως αν λαπαρός γένηται. \*Ην δὲ τὸ οἴδημα 18 καθεστήκη ἐν τῆ ὄσγη καὶ τοῖσι

<sup>1 &#</sup>x27;Ιήτρω (sic) FG (H, al. manu ήτρω) IJ. - μή pro μέν θ. - δύναται vulg. - δύνηται ΕΗ, Lind., Mack. - έξίσχει ΗΚ. - 2 καὶ ἰήσιμον είναι (καὶ ἰήσ. είναι om. G, H restit. al. manu, Ald.) vulg. - Il faut ajonter une négation comme a fait Mack; il y a eu ici des interversions dans les différents manuscrits entre les propositions négatives et les propositions affirmatives. - 3 ην δε πυρετός μη επιγένηται και άδύνατος (δυνατός Κ', Cornar., Mack) ή ανίστασθαι καὶ ὁ ὀμισαλὸς μὴ ἐξέχη (ἐξίσχη Κ, Cornar.), φάναι ἐπεῖναι πιμελήν καὶ (addunt μή Ε, Η al. manu, Κ) ἰήσιμον είναι ΕΗΚ, Ald., Cornar., Mack. - ην... είναι om. vulg. -- 4 σ. IJ. - ξηραίνειν, (addit καὶ Κ) διδόναι (διδόντα θ) μέν (μέν om. Κθ) άρτον (άρτον μέν EH) (addit μέλανα θ) αὐτοπυρίτην δίωλον (ἔωλον Cornar., Foes in not., Lind.) θερμόν (θερμόν μή ἔωλον θ, Mack), ἔψον δὲ λαγωοῦ (ὄνου θ, Mack) πρέας vulg. — 5 •ἰὸς, al. manu ύὸς Η. - καὶ ύὸς καὶ ὅτος ὡς πιότατα pro καὶ ὅτος καὶ ὑὸς ὡς ὀπτά θ. — 6 ώς όπτα G, Ald. - όπτα καὶ θ. FGI. - πουλ. EH, Mack. - πολ. vnlg. — <sup>7</sup> στριφν. Η. — <sup>8</sup> κόκκυσι Ε. — <sup>9</sup> ώς om. ΕΗθ. – βαφάνοισι vulg. – Lisez έαφανίσι. - έαφίσι θ. - Il faudrait lire la leçon de θ, έάφυσι. - σελήνοισι G,

cas incurable : tant qu'il reste de la graisse au bas-ventre, le malade peut être guéri. Les principaux indices pour reconnaître s'il y a ou non de la graisse au bas-ventre, sont les suivants : s'il survient de la fièvre, que le malade ne puisse se lever et que le nombril, gonflé par l'air, fasse saillie, dites qu'il n'y a plus de graisse et que le cas est incurable; si au contraire la fièvre ne survient pas, que le malade puisse se lever et que le nombril ne fasse pas saillie, dites qu'il y a de la graisse et que le cas est curable. Il convient de sécher le ventre, en donnant du pain bis chaud et non rassis; pour mets, de la viande d'âne, de chien adulte, de mouton, de porc, rôtie; du poulet rôti et chaud, des poulpes cuits dans du vin noir astringent. Il boira du vin noir très-épais et très-astringent. Pour poissons, il mangera le goujon, la vive, le callionyme, le coccyx, le scorpios, et autres semblables, tous bouillis, de la veille et froids; ce sont en effet ceux qui dessèchent le plus; il ne les mangera pas avec le court-bouillon, les poissons ne seront pas salés; en fait de légumes, il usera de raiforts et de persil. Il fera cuire de la bouillie de lentilles acidulée avec le vinaigre et la mangera; il se promènera pendant le jour, après dîner et le matin; il se couchera tard et se lèvera matin. Si par ces moyens le mal cesse, cela suffit; sinon, il boira le cnéoron ou le suc d'hippophée ou le grain de Gnide; après la purgation, il prendra en potage deux oxybaphes de bouillie de lentilles, et mangera un petit pain. Il boira un vin noir, astringent, en petite quantité. Il boira le remède évacuant deux fois par jour, jusqu'à ce que le dégonflement se fasse. Si l'œdème se fixe dans le scrotum, aux cuisses et aux jambes, on y fera de nombreu-

Ald. — 10 δπτήτω vulg. — δψάσθω θ. – δψήσθω ΕΗΚ. – δὲ καὶ ΕΗθ. – ἐπωκεστέρη, al. manu ρην Η. – καὶ ἐσθιέτω οπι. ΕΗθ. — 11 δψὲ Ε (Η, al. manu) Κ. – δψεος (sic) Q΄. – εὐδέτω ΗΙJΚ, Ald., Frob. – πρωὶ vulg. – πρώῖος θ. – ἄλις οπι. θ. – πίσαι vulg. — 11 αὐτῶ FGl. – κναίωρον Ε. – ἰππορεώς vulg. – ἰππορέως FGIJΚ, Ald. – ἰππορέω (Ε, al. manu ἰπποραέος) Η. – ἰππόρεω θ, Lind., Mack. – τοὺς δποὺς (addunt αὐτέων FGIJ) vulg. – όπὸν ΕΗΚQ΄ (θ, Lind., Mack, τὸν δπόν). – ἐπιρρυφεέτω G, Ald. – ἐπιροφεέτω Η. – ἐπιρροφείτω J. – στριφνὸν ΗΙJ. — 13 καθεστήκει FG, Ald. – ὅσχει J.

μηροῖσι καὶ τῆσι κνήμησι, κατασχᾶν χρη ὀξυτάτφ μαχαιρίφ πολλὰ πυκινά. Ταῦτα ἢν ποιέης, ταγὸ ὑγιέα ποιήσεις.

23. 2 Τόερος δ δε ύδερος από τωνδε γίνεται δκόταν θέρεος ώρη διψήσας ύδωρ 3 πουλύ πίη ἐπισπάδην, ἐκ τοῦδε γίνεσθαι φιλέει μάλιστα δ γάρ πλεύμων πλησθείς ἀφίησιν αὖθις ἐς τὰ στήθεα, καὶ δχόταν εν τοῖσι στήθεσι γένηται, χαῦμα παρέγει σφόδρα ώστε τήκειν <sup>4</sup> την πιμελην, την έπὶ τησιν άρτηρίησιν ένεουσαν, καὶ ην απαξ άρξηται τήχεσθαι τὸ στέαρ <sup>5</sup>πουλὸ πλέον, ἐν δλίγω χρόνω τὸν ὕδερον ένεποίησεν. Γίνεται δε καὶ ἢν φύματα ἐν τῷ <sup>6</sup>πλεύμονι ἐμφυῆ καὶ πλησθη ύδατος και ραγή ές τὰ στήθεα. ως δὲ γίνεται και ἀπό φυμά- των ὕδερος, τόδε μοι μαρτύριον καὶ ἐν βοὰ καὶ ἐν κυνὶ καὶ ἐν ὑά· μάλιστα γὰρ τῶν τετραπόδων <sup>7</sup>ἐν τούτοισι γίνεται φύματα ἐν τῷ τ πλεύμονι απερ έχει ύδωρ, διαταμών 8 δ' αν γνοίης τάχιστα, ρεύσεται γάρ ύδωρ• δοχέει δὲ καὶ ἐν ἀνθρώπῳ θἔγγίνεσθαι τοιαῦτα πολλῷ μαλλον ή εν προδάτοισιν, δχόσω 10 χαὶ τῆ διαίτη ἐπινούσω χρεόμεθα μαλλον εγένοντο δε πολλοί και έμπυοι φυμάτων εγγενομένων. Τάδε οὖν κατ' ἀρχὰς τῷ 11 νουσήματι ἐπιγίνεται, βἡξ ξηρὴ, καὶ ὁ φάρυγξ δοκέει κέρχνειν, καὶ ρίγος καὶ πυρετὸς ἐπιγίνεται καὶ ὀρθοπνοίη, καὶ ό γρως εποιδαλέος, καὶ οί πόδες <sup>12</sup>οἰδέουσι, καὶ οί ὄνυχες ἕλκονται, καὶ ἔως μὲν ἐν τἢ ἄνω κοιλίη ὁ ὕδερος ἐνῆ, ὁ πόνος ὀξύς ' ὁκόταν δὲ ές τὴν χάτω χοιλίην ἔλθη, δοχέει βάων εἶναι· ἔπειτα <sup>13</sup> πάσχει προϊόν-

<sup>&#</sup>x27; Τοῖσι J. - ὀξεῖ τῷ μαγαιρίω EFGHIJK, Ald. - ὀξέη τῆ μαγαίρη θ. - ποιήσει, al. manu σεις Η. - 2 πως γίνεται ύδερος FG. - περί ύδέρου ΕΗΙΚ. - ύδερος on:. θ. — 3 πουλύ (πολύ Ε) πίης (πίη Lind.), ἐπείπερ ἐχ τοῦδε γίνεσθαι φιλέει μάλιστα, καὶ ὁ πνεύμων (πλ. Ι, Liud.) (ὁ γὰρ πλ. pro καὶ ὁ πγ. Ε) ἐκπλησθῆ (ἐμπλησθῆ FGIK; πλησθεὶς Ε) (φιλέει.... ἐκπλησθῆ om. J), ἀφίησιν vulg. - πουλύπίη (πίης Η) ἐπιστάδην (δι' ἢν pro ἐπισ., al. manu ἐπεί περ Η) έκ τουτέου (τοιοῦὸε Η) γίνεσθαι φιλέει μάλιστα ό γάρ πλεύμων πλησθείς άφίησιν (Η, ἀπίησιν, al. manu ἀφ) θ. - Il faut prendre la leçon de θ, en lisant ἐπισπάδην. - αὖτις Η. -- 4 τὸ στέαο τὸ ἐπὶ τ. ἀρ. ἐπεὸν θ. -- 5 πολλώ  $\theta$ . –  $\pi$ λείω pro  $\pi$ λέον EH. – ἐνεποίησε  $\theta$ . – ἐποίησε vulg. —  $^6$   $\pi$ ν. GJK. –  $\pi$ λη $\theta$  $\tilde{\eta}$ H. - είς J. - τῶνδε (τῶν FGHJK, Ald.) τετρ. vulg. - τεν on. θ, Mack. φύμα τὰ ἐν Η. - πν. ΕGHJK. - ἃ (Η, περ al. manu) θ, Mack. - ἔχουσιν vulg. - έχει ΕΗQ'0, Mack. - εγάρ (δ' αν ΕΗQ'; δὲ αν θ, Mack) γνοίης vulg. -9 γίνεσθαι (γίνεται FGJ; ἐγγίνεσθαι θ) vulg. - τοιαῦται Ald. — 10 δὲ καὶ Ε (Η, οὲ al. manu). - τῆ om. Κ. - ἐπὶ νούσω ΕΗ. - "νοσ. ΕΗ. - φάρυξ GI. - κέρχειν (HI, al. manu κέρχνειν) J. - ώχρὸς pro ὁ χρώς GII, Ald. - ἐπιοιδαλέος FGI, Ald. — 12 εποιδέουσι θ. - μεν ἢ εν τῆ ἄ. κ. ὁ ὕδ., ἐστὶν (ἐνῆ pro ἐστιν EFGHIJO; èv  $\tilde{\eta}$  sic K)  $\delta$   $\pi$ .  $\tilde{\mathfrak{o}}$ 5 $\tilde{\mathfrak{o}}$ 4 $\tilde{\mathfrak{c}}$ 6 eneigàv ( $\delta$ 2 $\delta$ 7 $\tilde{\mathfrak{o}}$ 7 eneigàv ( $\delta$ 2 $\delta$ 7 $\tilde{\mathfrak{o}}$ 8)  $\tilde{\mathfrak{o}}$ 6 ( $\tilde{\mathfrak{o}}$ 7 eneigàv ( $\delta$ 2 $\tilde{\mathfrak{o}}$ 8)  $\tilde{\mathfrak{o}}$ 8 eneigàv ( $\delta$ 2 $\tilde{\mathfrak{o}}$ 8)  $\tilde{\mathfrak{o}}$ 8 eneigàv ( $\delta$ 2 $\tilde{\mathfrak{o}}$ 9) èc

## DES AFFECTIONS INTERNES.

ses mouchetures avec un bistouri très-aigu. En agissant ainsi, vous procurerez très-promptement la guérison.

23. (Hydropisie. Hydatides dans la poitrine, lesquelles se rompent et produisent un hydrothorax; l'auteur a souvent observé de pareilles tumeurs pleines d'eau chez le bœuf, le chien et le porc, et il en conclut qu'elles sont fréquentes chez l'homme et une des causes de l'hydropisie. Quand il y a hydrothorax, succussion pour reconnaître où est l'épanchement; incision des parties molles et trépanution de la côte. La trépanation a été récemment recommandée pour la paracentèse thoracique.) Hydropisie: l'hydropisie provient ainsi : quand, en été, avant soif, on boit beaucoup d'eau tout d'un trait, il n'est pas rare que l'hydropisie en soit la suite. En effet, le poumon, rempli, se dégorge à son tour dans la poitrine, et, quand le dégorgement est fait dans la poitrine, il en résulte une grande chaleur fondant la graisse qui est aux artères (bronches); une fois que la graisse a commencé à se fondre en abondance, l'hydropisie ne tarde pas à se former. Elle se forme encore quand il naît dans le poumon des tumeurs se remplissant d'eau et se rompant dans la poitrine. La formation de l'hydropisie par les tumeurs, je la prouve par le bœuf, le chien et le porc; c'est en effet principalement chez ces quadrupèdes que se produisent, dans le poumon, des tumeurs ayant de l'eau; vous vous en convaincrez aussitôt en les fendant; de l'eau en sortira. Sans doute, chez l'homme, de pareilles tumeurs s'engendrent bien plus que chez les bètes, attendu que notre diète est plus malsaine. Beaucoup aussi sont devenus empyématiques à la suite de tumeurs. Voici les accidents du début de la maladie : toux sèche ; enrouement ; frisson et fièvre; orthopnée; légère tuméfaction du corps; gonflement des pieds; rétraction des ongles. Tant que l'hydropisie est dans le ventre supérieur (poitrine), la souffrance est aiguë; mais, quand elle arrive dans le ventre inférieur, le malade

<sup>(</sup>εἰς IJK) τἢν (τὴν om. θ) vulg. – Je supprime ἢ de vulg.; et je prends ἐνῆ des mss. en place de ἐστιν. — <sup>13</sup> Ante πάσχει addit ταῦτα θ. – Ante πρόσθεν addit ὁ θ.

τος τοῦ χρόνου οἶά περ πρόσθεν, πιμπλαμένης τῆς χοιλίης. "Εστι δ' ότε 1 ἀποιδέει πρὸς τὸ πλευρὸν, καὶ δηλοῖ ἦ γρη τάμνειν 2 ἢν δὲ μή ἀποδηλοῖ, λούσας πολλῷ καὶ θερμῶ, τῶν ὧμων λαδόμενος σεῖσον: εἶτ' ἀκροᾶσθαι ἐν δκοτέρη ἀν τῶν πλευρέων μᾶλλον κλυὸάζηται: ξυνείς δὲ τάμνειν τὴν <sup>8</sup>πλευρὴν τὴν τρίτην απο τῆς νεάτης μέχρι τοῦ ὀστέου: εἶτα τρυπῆσαι πέρην τρυπάνω περητηρίω, καὶ δκόταν τρυπηθη, ἀφείναι \*τοῦ ύδατος δλίγον, καὶ δκόταν ἀφης, μοτώσαι ώμολίνω, καὶ ἄνωθεν ἐπιθεῖναι σπόγγον μαλθακόν εἶτα καταδῆσαι εσχως μή εχπέση δ μοτός · άριεναι δε γρή δυοχαίδεχα ήμερας ετόν ύδρωπα, «παξ της ημέρης · μετὰ δὲ τὰς δυοκαίδεκα ημέρας τη τρισκαιδεκάτη άπαν αφιέναι τὸ ύδωρ, καὶ τὸν λοιπὸν γρόνον 7 ἢν ὑπογίνηται ύδατός τι, ἀφιέναι, καὶ τὴν κοιλίην ἐν τοῖσι σιτίοισιν ἀποζηραίνειν. 8Τάδε δὲ δεῖ μετὰ τὴν τμῆσιν διδόναι σκευάσας όποῦ σιλφίου δραγμής σταθμόν, καὶ ἀριστολόγίης κνήσαι δκόσον ἀστράγαλον 9 ελάφου, καὶ φακῶν καὶ ὀρόδων πεφρυγμένων ἄλφιτα καθήρας δκόσον ήμιγοίνικον έκατέρων, 10 ζυμφυρήσαι ταῦτα μέλιτι καὶ όζει: εἶτα πλάσαι χόλλιχας έξήχοντα, 11 χαὶ χαθ' έχάστης ήμέρης τρίδων ένα διείναι οίνου μέλανος ήμιχοτυλίω, αὐστηροῦ ώς ήδίστου εἶτα διδόναι νήστει πιεῖν. Τὴν δὲ ἄλλην δίαιταν καὶ ταλαιπωρίην τὴν αὐτὴν κελεύειν διαιτήσθαι ήν καὶ τὸν πρόσθεν χρόνον, καὶ ήν οἰδήση τὰ αἰδοΐα καὶ τοὺς μηροὺς, θαρσέων κατασχᾶν. Τοῦτον ἢν οὕτω μελετᾶς, τάγιστα <sup>12</sup>ύγιῆ ποιήσεις.

24.  $^{13}$  Υδερος ἀπὸ τοῦ ήπατος  $^{14}$ δ ἀπὸ τοῦ ήπατος ὕδερος γίνεται,

' Καὶ (καὶ om., restit. al. manu H) ἀποιδέει vulg. — 2 ἢν δὲ ἀποιδήση θ. - είτα Η. - δχοτέρω (όπ. GIJK) vulg. - δχοτέρη ΕΗ. - κλύζηται vulg. - κλυδάζεται θ. - Lisez κλυδάζηται. - 3 πλευράν J. - περιτηρίω θ. - τρυγλητηρίω vulg. - τρωγλοδυτηρίω Lind. - Gal. Gl. : περητηρίω τρυπάνω, τῷ εὐθεῖ καὶ όξει έστι γάρ καὶ έτερον ή χοινικίς. — 4τὸ ύδωρ θ. - υδρωπος (Ε, al. manu ύδατος) Q'. - ἐπιθῆναι Ald., Lind., Mack. - 5 ὅπως (ὅκως Ε, Η al. manu; ώς θ; ώστε J) vulg. - δυοδέκα IJ, Lind. - δυώδεκα ΕΗΚ. - ετὸ ΰδωρ θ. ΰδροπα Κ. - δυόδεκα FIJ, Lind. - δυώδεκα ΕΗΚ. - άπαν om. Ε. - <sup>7</sup> ην ύποτείνηται ϋδατος άριέναι vulg. - ην ὑπογίνηται ὕδατός τι ἀριέναι θ, Mack. την κοιλίην ponunt post άποξ, EHO. - έν EFGIJK. - έν σαι. vulg. - τοίσι σ. om. (H, restit. al. manu cum έν) θ. - 8τὰ δὲ sine δὲ θ. - δὲ om. EHJK. δεί om. θ. - χρή ΕΗΙΚ, Lind. - διδόναι ponit ante μετά Ε. - δραγμήν J.δραχμήν ΕΗΙθ. - 3 ελάφειον ΗΡ'Q', Mack. - πεφρυγμένον Ald. - καθήρας θ. - καθάρας vulg. — 10 σ. IJK. - είτα ταῦτα συμφ. ΕΗ (P'Q'θ, ξυμφ.). - κόλλικας EHK, Lind., Mack. - κόλληκας vulg. - Gal. Gl.: κόλλικας, τους τροχίσκους. - " τούτων τρίδων (τοῦτον τρίδον, al. manu τούτων τρίδων Η) ενα έκάστης semble plus à l'aise; toutefois, au bout de quelque temps, il éprouve, le ventre s'emplissant, tout ce qu'il éprouvait précédemment. Parfois, un gonflement se manifeste au côté et montre où il faut inciser. S'il n'y a point de signe de ce genre, lavez le patient avec beaucoup d'eau chaude, prenez-le par les épaules et secouez-le; puis écoutez de quel côté il y a le plus de fluctuation. Cela déterminé, incisez sur la troisième côte à partir de la dernière jusqu'à l'os; puis trépanez la côte avec un trépan en foret. La perforation pratiquée, évacuez un peu d'eau, et, après l'évacuation, mettez une tente de lin écru, et, par dessus, une éponge molle; vous appliquerez un bandage afin que la tente ne tombe pas. Vous évacuerez l'eau pendant douze jours, une fois par jour; après les douze jours, au treizième, vous évacuerez toute l'eau. Le reste du temps, s'il se forme un peu d'eau, vous l'évacuerez et vous dessécherez le ventre par les aliments. Après l'incision, il faut donner la préparation suivante : prenez une drachme de suc de silphion, râclez gros comme un osselet de cerf d'aristoloche, nettoyez du gruau de lentilles et d'ers grillés, de chaque une demi-chenice (chenice=11itre,08); pétrissez le tout avec du miel et du vinaigre; puis formez soixante pastilles; chaque jour, pilez une de ces pastilles, délayez-la dans une demi-cotyle de vin noir, astringent, très-agréable, et faites boire à jeun. Du reste, le régime alimentaire et les exercices seront réglés comme auparavant. Si les parties génitales et les cuisses s'œdématient, on y fera, sans hésiter, des mouchetures. En traitant ainsi, vous obtiendrez très-promptement la guérison.

24. (Hydropisie venant du foie. Induration et gonflement du

ημέρης pro καί... ἔνα ΕΠθ. – καθ' ἐκάστην ἡμέρην Lind. – ἐν οἴνου θ, Lind. – ἡμικοτυλίω μέλανος θ. – αὐστηρῷ ὡς ἡδίστων vulg. – αὐστηροῦ ὡς ἡδίστων θ. – πίνειν νήστει θ. – διαιτάσθαι vulg. – διαιτέσθαι ΕFGIJK, Ald., Frob., Lind., Mack. – διαιτήσθαι Η. – θαρσέως vulg. – θαρσέων ΕΗΙΚθ. — με ὑγιὰς ἔσται ΕΗΙΙΚΡ'Ω'. – ποιήσης FG, Ald., Lind. — με ὕδ. ἀπὸ τ. ἡπ. om. Gθ. – In tit. ἐὰν ἐχ τοῦ ἤπατος ΰδερος γένηται FG. – ἐχ τοῦ ἤπατος ῦδερος ΕΗΙΚ. – "ό om. FG. – ὁ [ἐἐ] ἀπὸ Lind. – ὁ δὲ ὕδ. ἀπὸ τοῦ ἤπα ΕΗ. – διυγρανθῆ Κ. – ὑγρανθῆ vulg. – τούτω om. ΕΠθ. – Ροςι παρέχει addunt τὸ ἤπαρ ΕΗΡ'Ω'. – ἐμπίμπλαται θ.

δκόταν ές τὸ ήπαο φλέγμα ἐπιγένηται, καὶ ἀναλάδη τὸ ήπαο καὶ διυγρανθή, εὐθὺς οὖν καθμα τούτω παρέγει, καὶ φῦσαν ἐμποιέει. έπειτα <sup>1</sup>δε γρόνω ύδατος πίμπλαται κάπειτα δηγμός ές τὸ σώμα έμπίπτει, καὶ οἴδημα ἐν τῆσι κνήμησι καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν ἔνεστι, καὶ τὸ ἦπαρ ²σκληρὸν καὶ οἰδέει, καὶ αί κληϊδες λεπτύνονται. Τούτω δχόταν ούτως έχη, κατ' ἀρχὰς τοῦ νοσήματος διδόναι, ἢν άλγέη τὸ ἦπαρ, δρίγανον τρίδων, <sup>3</sup> δπὸν σιλφίου δχόσον δροδον διεὶς, έν οίνω λευχῷ ἡμικοτυλίω πίνειν, καὶ γάλα αἰγὸς, τρίτον μέρος μελικρήτου παραμίσγων, τετρακότυλον κύλικα σιτίων δε άπεγέσθω τὰς πρώτας ήμέρας δέχα κοται γὰρ Αχρίνουσιν, εἰ θανάσιμον ἢ οὐ. δοφανέτω δέ πτισάνης γυλόν, κάθεφθον μέλι παραγέων οξνον δέ πινέτω λευχὸν Μένδαιον ἢ ἄλλον ετὸν ἥδιστον ὑδαρέα. Ὁχόταν δὲ αί δέκα ήμέραι παρέλθωσι, σιτία προσφερέσθω καθαρά, καὶ ὄψον εξλετω αγεκτρηφρός κύεα σμικ θεύπα, ελειώ ος και ακηγακός εφία. ὶγθύϊ δὲ γαλεῶ καὶ νάρκη γρεέσθω ὀπτοῖσιν: οἶνον δὲ τὸν αὐτὸν πινέτω. Κήν μεν ἀπὸ τούτων παύσηται, πάλις ήν δε μή, δκόταν αὐτὸς ξωυτοῦ παγύτατος ἔη καὶ τὸ ἦπαρ μέγιστον, καῦσαι μύκησιν: ούτω γὰρ ἄν τάγιστα ύγιέα ποιήσαις καῦσαι δὲ χρὴ ἐσγάρας ὀκτώ. \*Ην δὲ ὁ ὕδερος ἐγγένηται καὶ ῥαγῆ ἐς τὴν κοιλίην, τοῖσιν αὐτοῖσιν ίῆσθαι οἶσι καὶ <sup>8</sup>τὰ πρόσθεν, φαρμάκοισι καὶ ποτοΐσι καὶ βρωτοῖσι καὶ ταλαιπωρίησιν οίνον δὲ πινέτω μέλανα αὐστηρόν. \*Ην δέ σοι 9 δοχέη που ἀφίστασθαι τοῦ ήπατος, χαῦσαι ὅχου 10 αν φανή σιδηρίω, καὶ ἀφιέναι τοῦ ὕδατος κατ' ολίγον, καὶ ἰῆσθαι ὡς καὶ τὰ λοιπά πρόσθεν. \*Ην δὲ μὴ ὑπὸ τούτων ὑγιὰς γένηται, φθειρόμενος θνή-

¹ Δὲ οπ., restit. al. manu H. – δαγμὸς IJ. — ² σκληρὸν [γίνεται] Lind. — οὅτω H. – νουσ. l, Lind. – Ante ἢν addunt αὐτέω G, Ald.; αὐτέων Ε. – τρίσων ὀρίγανον ΕΗ. — ³ ὁπόν τε (τε οπ., restit. al. manu H) vulg. – ὅρ. διδόναι διεὶς πίνειν ἐν οἴνω ἡμ. λευκῶ Η. — ⁴ κρίνουσι τὸ νούσημα (τὸ ν. οπ., Η restit. al. manu, θ) vulg. – ἢν pro εἰ Η. – βυμφανέτω ΕGΗΙΙΚ. – πτισσ. Ε. – κάτεφθον ΙΙ. – μένδ. οπ., restit. al. manu ΗΚ. – μενδαΐον Ε. – μενδήσοιν Lind. — ⁵ τινὰ pro τὸν θ, Mack. — εὐτός καὶ Αld. – ἐρθά καὶ ὀπτὰ pro ὁπτὰ θερμὰ θ. – ἰχθύσι Κ. – γαλαίω vulg. – γαλεῶ ΕΗΚθ, Lind., Mack. – ἔρθοῖσιν pro ἀποῖσιν θ. — ¬ ἄλις οπ. θ. – ἐπεὶ (ἐπὴν Κ) γοῦν (γοῦν οπ. Ε) (ἐπεὶ γοῦν οπ., al. manu ἐπὴν Η; ἀκόταν pro ἐπεὶ γοῦν θ) αὐτὸς vulg. – μυκῆσι ΕΗΙΙΚ, Ald., Frob. – ποιήσης FGΙΚ. – ποιήσοις al. manu H. – χρὴ οπ. GHΚ. – ἀντὰ ἐσχ. II. — ε τὸν θ. — εὐτὸς νοῦν εἰλ., Mack. – δοκέη που ἀφ. οπ. θ. – που ΕΗ. – που οπ. vulg. — Ιο ἄν οπ. vulg. – Il faut ajouter ἀν, suivant l'usage constant des livres hippocratiques. – ὡς (addit τὸ θ)

foie.) Hydropisie venant du foie : l'hydropisie venant du foie se produit quand il arrive au foie du phlegme que cet organe recueille et qui le pénètre d'humidité. Aussitôt il cause de la chaleur, y fait naître des gaz, et puis, au bout de quelque temps, le remplit d'eau. Ensuite une mordication se fait sentir au corps, de l'ædème se montre aux jambes et aux pieds, le foie est dur et se tuméfie, et la région des clavicules maigrit. Les choses étant ainsi, on donnera, dans le début de la maladie, si le foie est douloureux, ce qui suit : pilez de l'origan, prenez gros comme un grain d'ers de suc de silphion, délayez-le dans une demi-cotyle de vin blanc, et saites boire. Faites prendre aussi une tasse contenant quatre cotyles de lait de chèvre avec un tiers de mélicrat. Le malade s'abstiendra d'aliments les dix premiers jours, qui, en effet, décident si le mal est mortel ou non; pour potage il aura la décoction d'orge avec addition de miel très-cuit; pour vin, le vin blanc de Mendes, ou tout autre très-agréable, coupé d'eau. Quand les dix premiers jours sont passés, il prendra, en fait d'aliments de céréales, des préparations non mélangées; en fait de mets, du poulet rôti chaud, du jeune chien bouilli; pour poissons, la mustèle et la torpille grillés; le même vin. Si ces moyens font cesser le mal, c'est bien; sinon, quand le malade est le plus gros et que le foie a le plus de volume, on cautérisera avec les champignons; c'est en effet le moyen qui guérit le plus vite; il faudra faire huit eschares. Si l'hydropisie se forme et fait éruption dans le ventre, on traitera par les mêmes moyens que dans le cas précédent : médicaments, boissons, aliments et exercices. Le malade boira un vin noir astringent. Si le mal paraît quitter le foie pour se transporter ailleurs, vous cautériserez là où il apparaît avec le fer, vous évacuerez l'eau peu à peu, et vous traiterez du reste comme il a été dit plus haut. Dans le cas où ces moyens ne réussissent pas, le malade meurt à la longue

πρόσθεν καὶ τάλλα (τὰ ἄλλα θ) ἰῆσθαι τὸν αὐτὸν τρόπον pro καὶ ἰῆσθαι.... πρόσθεν (H, al. manu καὶ.... πρόσθεν) θ. – ταύτην om. (H, restit. al. manu) θ. – ἐκρυγγάνουσιν Εθ.

σκει Χρόνφι ή γὰρ νοῦσος Χαλεπή, καὶ παῦροι ταύτην διαφυγγά-

25. 10 Υ δερος από τοῦ σπληνός δο δὲ δοερος 26 από τοῦ σπληνός γίνεται ἀπὸ τῆσδε τῆς προφάσιος μάλιστα, δόκόταν ὁπώρη ἦ καὶ αὐτὸς φάγη πολλήν σύχων γλωρών χαὶ μήλων πολλοί δὲ ⁴ἤὸη καὶ ἀπὸ τροφῆς βοτρύων πολλών καὶ πολλοῦ γλεύκους τὴν νοῦσον ἔλα∸ δον. <sup>8</sup>\*Ην μέν οὖν μέλλη ἐς τὸ νούσημα ἔμπεσεῖσθαι, παραγρῆμα ἐν τοῖσι πόνοισίν ἐστιν· ὀδύναι τε γὰρ ὀζεῖαι ἐν τῷ σπληνὶ καθιστᾶσι, μεταπίπτουσι δὲ καὶ ἐς τὸν ὧμον καὶ ἐς τὴν κληΐδα καὶ ἐς <sup>6</sup>τὸν τιτθὸν καὶ ἐς τὸν λαγόνα, καὶ πυρετοὶ ἔχουσιν ἰσχυροὶ, παὶ ἢν φάγη τι, ή γαστήρ πίμπλαται, καὶ ὁ σπλήν ἀείρεται καὶ ὀδύνην παρέχει. \*Τούτω ήν γρονίση το νούσημα, τον μεν άλλον γρόνον ήσσον πονέει. δκόταν δὲ δπώρη ἢ καὶ <sup>9</sup> ψάγη αὐτῆς, τότε πονέει μάλιστα. <sup>10</sup> Τοῦτον, δκόταν ὧοὲ ἔγη, κατ' ἀργὰς μελετῆν, ἄνω μὲν ἐλλέβορον διδοὺς, κάτω δὲ χνέωρον ἢ ἐππόφεω όπὸν ἢ χνίδιον χόχχον. 11 διδόναι δὲ καὶ γάλα όνειον όκτω κοτύλας μέλι παραγέων. 12 Κήν μέν από τουτέων καθίστηται, άλις ήν δὲ μὴ, δκόταν μέγιστος ή δ σπλήν καὶ οἰδέη μάλιστα, καύσαι μύκησι, τάς κεφαλάς άπολαδών, ή σιδηρίοισι, μετά φυλακής πολλής καὶ τηρήσιος, όκως μή πέρην διακαύσης. Ταῦτα 13 δὲ κατ' ἀργὰς ποιέειν τοῦ νοσήματος, καὶ δίαιταν τήνδε προσφερέσθω, πυρετού μή έγοντος · άρτω μέν γρεέσθω 14 πυρίνω όπτω ή των σχλη-

<sup>4</sup> Περί ύδέρου τοῦ ἀπὸ τοῦ σπληνὸς G.-ὕδ. ἀπὸ τ. σπλ. in marg. al. manu  $H_1 = 50$ . ἀπὸ τ. σπλ. om. θ. -τοῦ om.  $E_1 = 2$  δ om.  $EH_2 = 7$ ίνεται τρόπον τοιόνδε καὶ (τρ. τ. καὶ om. ΕΗΡ'θ) ἀπὸ τῆς τοιαύτης (αὐτῆς pro τοι. Κ) (τῆσδε τῆς ΕΗΡ'Q'θ) πρ. vulg. — 3 δχόταν ξάγη σύχων χλώρων καὶ μήλων όπώρην πολλήν vulg. - όκόταν όπώρη ή καὶ αὐτὸς (αὐτῆς θ, Mack) φάγη πολλήν (π. om. EP'Q', Lind., π. obliter. al. manu II) σύκων χλωρών καὶ μήλων θ, Mack (addunt ὁπώρην πολλήν Ε, Η al. manu, P'Q', Lind.). ήδη om. Κ. - ἀπὸ τροφής om. ΕΗθ. - τροφής om. Lind. - βότρυας (βότρυς θ) πολλούς καταφαγόντες καὶ γλεύκος πιόντες τὴν ΕΠΡ'Q'θ. - πουλλῶν Κ. πουλλών καὶ πουλλού GIJ, Ald. — 5 τιν EHP'Q'θ. - κτιν vulg. - μέν om. EHK P'Q'θ. - νόσ. ΕΗΚ. - γάρ om. Lind. - καθεστάσι vulg. - καθεστώσι EFG, Ald. - Lisez καθιστάσι. - 6 τὴν ΕΚ. - ἔσχ. ἔχουσιν ΕΗ. - 7 καὶ μικρόν τι κάν (ην Lind.) φάγη vulg. - καὶ ην (κην θ) φάγη τι EH (P', sine τι) θ. - 8 τοῦτο (οὖτος Lind., Mack; τούτω IJ) vulg. - νόσ. ΕΗ. - οῦ pro ἦσσον θ. - ἢ pro ἢ H. — 9 φάγη ταύτην (τ. om. ΕΗ) (ταύτην φάγη J) άντὶ τοῦ πρόσθεν μᾶλλον (μό) ιστα P'Q', Lind.) πονέει (πονέει μάλιστα EH) vulg. – αὐτῆς, τότε πονέει μάλιστα θ. - 10 τούτω vulg. - τοῦτον ΕΗΙΙΚΡ'θ, Mack. - μελετἄν vulg. - μελετήν ΕΗ, Lind., Mack. - καὶ ἀνω θ, Mack. - δούναι vulg. - διδούς ΕΗQ',

de consomption, car la maladie est difficile et peu réchappent.

25. (Hydropisie venant de la rate.) Hydropisie venant de la rate: l'hydropisie venant de la rate a pour cause principale l'usage excessif, en la saison, de figues vertes et de pommes; beaucoup aussi ont gagné cette maladie en mangeant trop de raisins et en buvant trop de moût de vin. Quand donc le patient tombe en cette maladie, il est aussitôt dans les souffrances : des douleurs aiguës se fixent dans la rate, et de là se portent à l'épaule, à la clavicule, au teton et au flanc; des fièvres fortes se déclarent; s'il mange quelque chose, le ventre se remplit, la rate se gonfle et cause de la douleur. La maladie se prolongeant, il éprouve, le reste du temps, moins de douleur; mais, quand viennent les fruits et qu'il en mange, c'est alors qu'il souffre le plus. Les choses étant ainsi, on traitera au début le patient en lui donnant l'hellébore pour évacuer par haut, et, pour évacuer par bas, le cnéoron ou le suc d'hippophée, ou le grain de Gnide; on donnera aussi le lait d'ânesse à la dose dehuit cotyles, avec addition de miel. Si ces moyens ôtent le mal, c'est bien; sinon, quand la rate a le plus de volume et est le plus gonssée, on sera, avec des champignons ou le fer, des cautérisations qui comprendront les extrémités de la rate; en aura le plus grand soin à ce que la cautérisation ne transperce pas. Voilà ce qu'on fera au début de la maladie. Quant au régime, on prescrira, la fièvre n'existant pas, ce qui suit : le patient usera de pain grillé de blé ou de biscuit fait

Lind. – χναίωρον Ε. – Ιπποραέως vulg. – Ιππόφεω Lind. – ἱπποφέω ΕΗ, Mack. – ἱπποφέως FGIK, Ald. – κόκκον κνίδιον Η. — <sup>11</sup> διδόναι δὲ ΕΗθ. – διδ. δὲ οm. vulg. — <sup>12</sup> χαὶ ἢν Κ. – οἰδέει ΕΗ. – μυχῆσι ΕΗΙJΚ, Ald., Frob. – D'après Mack μύκης signifie ici, non le champignon de terre, mais celui qui se forme aux lampes. – Post κεφαλὰς addunt πολλὰς θ, Mack. – φυλασσόμενος pro μετὰ φ. π. κ. τ. (Η, al. manu μ. φυλ. π. καὶ τ.) θ. – πουλλῆς GIJK, Ald. — <sup>13</sup> μὲν pro δὲ ΕΗ. – δὲ οm. Κ. – νουσ. ΙΙΚθ. – τήνδε τὴν δίαιταν νιμg. – δίαιταν τήνδε ΕΗΙJΚθ. – χρέεσθαι, al. manu χρεέσθω ΙΙ. — <sup>14</sup> κριθίνω Calvus. – χυρίνω (sic) Κ. – κιρρίνω J, Vatic. exempl. ap. Foes. – ὁπτῷ ἢ τῶν σκλ. π. διπ. om. θ. – διπυρίτην FGJK, Ald. – τετρυμμένον ΕGΗΙ, – τετρυμένον K. – δίος Lind.

ρῶν πυρῶν διπυρίτη: •ψον δὲ ἐχέτω τάριχος Γαδειρικὸν ἢ σαπέρδην, καὶ κρέας τετριμμένον οἰὸς, καὶ τὰ όξέα καὶ ¹τὰ άλμυρὰ πάντα ἐσθιέτω, καὶ πινέτω •ἶνον αὐστηρὸν Κῷον ὡς μελάντατον: τῶν δὲ γλυκέων ἀπεχέσθω: ἢν ²οὲ ἔξανίστηται καὶ δυνατὸς ἢ, παλαιέτω ἀπ' ἄκρων τῶν ὤμων, καὶ ταλαιπωρεέτω περιόδοισι πολλῆσι δι' ἡμέρης, καὶ εὐωχεέσθω ³ἄπερ εἴρηται μάλιστα. Ἡν δὲ ΰὸερος ἐπιγένηται, ἶῆσθαι κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖσιν κὐτοῖσι καθάπερ τοὺς πρόσθεν.

26. \*Καθολικὸς ὅδερος: \*δ δὲ ὅδερος ἀπὸ τῶνδε γίνεται: θέρεος ἄρην, ἢν ὁδοιπορέων ὁδὸν μακρὴν ἐπιτύχη ὀμβρίφ ὅδατι καὶ στασίμφ καὶ πίη αὐτοῦ ἐπισπάξην πολλὸν, \*καὶ αἱ σάρκες ἀναπίωσι καὶ ἐνίσχωσιν ἐν έωυτἢσι τὸ ὕδωρ, ὑποχώρησις δὲ μὴ γένηται μηδαμῆ. Τάδε τοὖν πάσχει: ἢν μὲν ἢ ἐν τῆ σαρκὶ, καῦμα παρέχει ἔν τε τῆ κοιλίη καὶ ἐν τῷ σώματι, ὥστε τὸ στέαρ τὸ ἐπεὸν τῆ κοιλίη τήκεται. Οὖτος \* τέως μὲν ἀν βαδίζη, οὐδὲν δοκέει κακὸν ἔχειν ὁκόταν δὲ παύσηται βαδίζων καὶ ὁ ἥλιος δύνη, \*παραχρῆικα τὸν πόνον ἔχει πουλύν. Προϊούσης δὲ τῆς νούσου λεπτύνεται σρόδρα: ἢν δὲ καὶ ἀσιτίη ἐπιγένηται, πολλῷ πλέον λεπτύνεται. ἢν δὲ τὰ σιτία μὲν ¹0 ἐσθίειν μὴ δύνηται, ταλαιπωρέειν δὲ ¹¹ ἀδύνατος ἢ, καὶ ἐπὶ πλέον σίνεται. ¹² Τοῖσι πολλοῖσι τοιουτέων καὶ οἴδημα καθίσταται ἐς δλον τὸ σῶμα, καὶ τῷ μὲν λεπτῷ Κροιὴ πελίη γίνεται, καὶ ἡ γαστὴρ μεγάλη, καὶ δίψα ἔχει ἰσχυρή τὰ γὰρ σπλάγχνα αὐτέου ζηραίνεται ὑπὸ τῆς θέρμης: τοῦ δὲ χρόνου προϊόντος, ¹¹ οδτος μὲν πρόθυμος ἐσθίειν ἐστὶν ὅπερ ἄν τις διδῷ, καὶ

' Τάλλα pro τὰ θ. - 2 δ' ΕΗΡ'θ. - έξανίστηται ΕΗΚΡ'θ, Mack. - έξανίσταται volg. – δύνηται vulg. – δυνατός  $\tilde{\eta}$  EHP'Q'θ, Lind.; Mack. –  $\tilde{\alpha}\pi'$  θ. –  $\tilde{\epsilon}\pi'$ vulg. - ταλαιπωρείτω ΕΠ. - πολλοίς vulg. - πολλής FG. - πολλοίσι ΕΠ, Lind. - πολλήσι 110, Mack. - καὶ δι' ήμέρησι θ, Mack. - 3 ά Q'. - προείρηται Q', Lind. - εξογκα FG. - μάλιστα ΕΗΟ'θ. - μάλιστα om. vulg. - δ' θ. Mack. γένηται vulg. - ἐπιγένηται θ, Mack. - ταῦτα vulg. - ταὺτὰ θ, Lind., Mack. οίς καὶ (καθάπερ pro οίς καὶ ΕΗθ, Lind., Mack) vulg. — 4 καθολικός ϋδερος FGIKQ', Lind., Mack, - καθ. ΰδ. om. vulg. - 5 ὁ δὲ [καθολικός] ΰθερος Lind. -Ante επιτύχη addit ην θ. - αύτου πίη ΕΗ. - πουλλόν GIJK. - 6 ην οδν vulg. - καὶ pro ἢν οὖν θ. - καὶ ἐν ἐωυτῆσιν ἴσχωσιν θ. - ²οὖν ΕΠθ. - οὖν om. vulg. - παρέχη G, Ald., Frob. - τε om., restit. al. manu H. - ἐπιὸν vulg. - ἐπεὸν FG. - τήκεσθαι Ε (Η, al. manu) ΙΚ, Lind. — 8 μεν τέως ΕΗ. - ήν vulg. - Je lis av; on a vu combien la permutation était fréquente dans les mss. entre ces deux particules. — θ εύθύς παραχρήμα θ, Mack. - παρέχει vulg. - έχει Ε (Η, al. manu) P', - Ante πολλώ addit καὶ θ. - πουλλώ GIJK, Ald., Frob. - πολλώ πλέον (πλέον al. manu II) μάλλον ΕΠ. — 10 ἐσθίη sine μή δύνηται 0. - μέν pro μή II, Vatic. exempl. ap. Foes. - μή om. (E, restit.

avec du grain dur; pour mets, il aura des salaisons de Cadix, ou du coracin salé, ou du mouton haché; il mangera tout ce qui est acide et salé; il boira du vin de Cos astringent et trèsnoir; il s'abstiendra de choses douces; s'il se lève, et qu'il en ait la force, il luttera par le haut des épaules et fera beaucoup de promenades dans la journée. Il se nourrira bien, principalement avec ce qui a été dit. Si l'hydropisie se forme, on la traitera d'après les mêmes règles et par les mêmes moyens que dans les cas précédents.

26. (Hydropisie générale.) Hydropisie générale : l'hydropisie se produit ainsi : en été, si, faisant une longue route, on rencontre une eau de pluie et stagnante et qu'on en boive beaucoup à long trait, les chairs absorbent l'eau et la retiennent, et il ne se fait aucune évacuation. Voici les accidents : si l'eau est dans la chair, elle cause de la chaleur dans le ventre et dans le corps, de sorte que la graisse qui est dans le ventre se fond, Le patient, tant qu'il marche, paraît n'avoir aucun mal; mais, quand il cesse de marcher et que le soleil se couche, aussitôt la souffrance devient forte. La maladie se prolongeant, il maigrit beaucoup, et bien davantage s'il y a anorexie. Dans le cas où, ne pouvant manger, il ne peut non plus faire d'exercice, la constitution se détériore encore plus. Chez la plupart, des œdèmes se manifestent dans tout le corps. Les individus maigres prennent une coloration livide, le ventre devient gros; la soif est vive; en effet, les viscères sont desséchés par la chaleur. La maladie se prolongeant, le patient a de l'appétit pour tout ce qu'on lui donnerait à manger et à boire, et il ne souffre pas. Si l'œdême est établi, la coloration devient

πίνειν, καὶ ἀλγέει οὐδέν· ἢν δὲ τὸ οἴδημα κατέγη, ἡ γροιἡ ¹γίνεται τουτέω ώγρη, καὶ διά τοῦ σώματος φλέβες διατέτανται μέλαιναι πυχναί · θυμιαίνει 2 δε και λυπέεται έπι παντί, οὐδενός νεωτέρου εόντος ή δε γαστήρ δίϋδρος και μεγάλη ώσπερ λαμπτήρ, και του γρόνου προϊόντος τὰ σιτία οὐ προσίεται, ἀλλὰ δοχέει 8 αὐτὰ ὄζειν σιχύου άγρίου ύπὸ τῆς β∂ελυρίης. Τούτω, δκόταν οὕτως ἔχη, διδόναι τοῦ χνεώρου ἢ τοῦ ἱππόφεω τὸν ἐπὸν ⁴ἢ τὸν χνίδιον χόχχον ταῦτα δὲ τὰ φάρμακα οὕτω διδόναι γρή: 5τὸν μεν κνέωρον δι' ἔκτης ἡμέρης, τὸν οὲ τοῦ ἱππόφεω ἀπὸν δι' ἐγδόης, τὸν δὲ χνίδιον χόχχον διὰ δεκάτης ήμέρης. 6 διδόναι δὲ χρή ταῦτα, ἔως ἂν ἐκκαθαρθῆ καὶ λαπαρὸς γένηται τὰς δὲ μεταξύ τῶν ἡμερέων εὐωγέειν τοῖσιν αὐτοῖσιν οξοι καὶ τὸν πρόσθεν. Μάλιστα δὲ τοῦ δοατος τοῦ αὐτοῦ πίνειν διδόναι, ὑπ' ὅτευ καὶ τὸ νούσημα ἔλαδεν, ὡς πλεῖστον, ὅκως ἀναταράζει αὐτέου τὴν χοιλίην χαὶ ὑπογωρήσει σφόδρα• 8οὕτω γὰρ μάλιστα ύγιέα ποιήσεις. \*Ην δέ σοι δοχέη, 9 καὶ κλύζειν θαμινά, τοῦ κνεώρου τρίψας ήμισυ πόσιος, μέλιτος παραμίζας τρίτον μέρος <sup>10</sup> χοτύλης, χαλ τευτλίου τέσσαρας χοτύλας, διείναι, είθ' ούτω χλύζειν χαὶ ονείου γάλακτος έφθοῦ τῆ ὑστεραίη δοῦναι ἐκτὼ κοτύλας, μέλι παραγέων, ἢ άλας παραθαλών, πίνειν καὶ μετά τὴν κάθαρσιν τοῖσιν αὐτοῖσι χρεέσθω οῗσι καὶ 11 ὁ πρόσθεν καὶ τὰς μεταζὺ τῶν ἡμερέων σιτίοισι καὶ ποτοίσι τοῖσιν αὐτοῖσι γρεέσθω καὶ <sup>12</sup>τοῖσι περιπάτοισιν δμοίως. 13 Ο ὖτος ούτω θεραπευόμενος ἐν τάγει τῆς νούσου ἀπαλλαγήσεται τρίμηνος ἢ έξάμηνος. ἢν δὲ ἀμελείη τις ἐγγένηται καὶ μὴ παραχρῆμα μελετηθή, εν τάγει ἀποθνήσχει. Καὶ τὸν καταλεπτυνόμενον 14 τοῖσιν αὐτοῖσι γρῆσθαι πρὸς ἔησιν· προϋγρῆναι δὲ γρὴ πρότερον αὐτοῦ τὸ

¹ Αὐτέου γίνεται ἀχρὴ θ. -αὐτῶ Η. -αὐτῶ ΕΚ. -μέλαιναι διατέτανται πυκιναὶ θ. -² δὲ •m. J, -δίιδρος I, Calvus. -δίιγρος Ε. -δίιδρος (sic) J. -μεγάλη καὶ δίαιθρος Lind. - Voy. p. 192, note 7. -λαπτὴρ vulg. -λαμπτὴρ Ε, Lind., Mack. - Gal. Gl. :  $\lambda$ αμπτὴρ, δν οἱ πολλοὶ ὀνομάζουστν φανὸν, ἐν τῷ δευτέρφ Ηερὶ νούσων τῷ μείζονι. -3 αὐτῶ ΕΗΚθ, Mack. -σικίου J. - Ante δζειν addunt τὰ σιτία ΕΗ. -βδελλυρίης ΕGΗJΚ, Ald. -κναιώρου Ε. - - πποράως (bis) vulg. - - - ππορέως (bis) FGHJΚ, Ald. - - - πλοφέως (bis) EIπδ. - Μαck. - - πλοφέως (bis) Lind. - - 4 Ante + 3 αὐτὸ ἀς Ε. - - - διδο ΕΓΙJΚ. - - 5 τὸν Ε. - τὸ vulg. - κναίωρον Ε. - τὸν δὲ τοῦ ἱππ. ὀπ. δι ὀγδ. οπ., restit. al. manu cum ἱππεφέω Ε. - Post κόκκον addunt διδόμεν 1J. - - διδόναι δὲ τὰ αὐτὰ χρὴ θ. - διδόναι δὲ χρὴ ταῦτα - 6. - καθαρθῆ Κ. - αὐτέοισιν Lind. - - τοὺς θ. - τοῦ - al. manu τὸν - - ποτευ (sic) - Γ. - ῦπό τευ ΕΗΙJΚ, Ald., Frob., Lind., Mack. - νόσ. ΕΗ. - ἀναταράξη θ. - ταράξη vulg. - ῦποχωρήσει

jaune, et de nombreuses veines noires s'étendent sur tout le corps. Le patient s'irrite et s'afflige de tout, sans motif. Le ventre est gros et transparent comme une lanterne; avec le temps, le malade perd l'appétit, et les aliments lui semblent avoir l'odeur du concombre sauvage, à cause du dégoût qu'ils lui causent. Les choses étant ainsi, on donnera le cnéoron, ou le suc de l'hippophée, ou le grain de Gnide. Ces médicaments seront donnés ainsi : le cnéoron tous les six jours, le suc d'hippophée tous les huit jours, le grain de Gnide tous les dix jours. Il faut les prescrire jusqu'à ce que l'évacuation soit complète et que le corps soit dégonflé. Dans les jours intermédiaires, le patient se nourrira bien et avec les mêmes aliments que dans le cas précédent. Il faut surtout qu'il boive de la même eau qui lui a donné la maladie, en grande quantité, afin que le ventre soit dérangé et qu'il y ait beaucoup de selles, car c'est ainsi surtout que vous le guérirez. Si cela vous paraît convenable, vous l'évacuerez fréquemment avec un clystère ainsi composé : prenez une demi-potion de cnéoron, pilez, mêlez un tiers de cotyle de miel, quatre cotyles d'eau de bettes; délayez et faites prendre. Le lendemain, vous donnerez huit cotyles de lait d'ânesse cuit, avec addition de miel ou de sel. Après l'évacuation, le malade usera des mêmes choses que le précédent; dans les jours intermédiaires, il aura semblablement les mêmes aliments, boissons et promenades. Ainsi traité, il sera promptement délivré de la maladie, en trois mois ou en six; mais, s'il y a quelque négligence et qu'il ne soit pas soigné dès l'abord, il succombe sans retard. Le malade amaigri sera traité

Η.-ὑποχωρήση vulg.—  $^{\circ}$  οῦτως vulg. – οὅτω  $^{\circ}$  λ. – οὅτω γὰρ ἄν τάχιστα ὑγιέα ποιήσαις  $^{\circ}$  θ. —  $^{\circ}$  καὶ οιπ.  $^{\circ}$  θ. —  $^{\circ}$  καὶ οιπ.  $^{\circ}$  θ. —  $^{\circ}$  καὶ τοῦ FGHIKθ (Lind., χρὴ δὲ τοῦ), Mack. — κναιώρου  $^{\circ}$  Ε. – ἥμισύ τε (τε οιπ., Η restit. al. manu,  $^{\circ}$  θ) ποιήσας (πόσιος  $^{\circ}$  θ) vulg. —  $^{\circ}$  κοτύης διείναι (διείναι οιπ. GIJ9) καὶ (μετὰ pro καὶ  $^{\circ}$  Κ΄; καὶ οιπ.  $^{\circ}$  θ) τευτλίου (σευτλίου  $^{\circ}$  β) (addit χυλοῦ Κ΄) τέταρτον κοτύλης (τέσσαρας κοτύλητικίε  $^{\circ}$  ξιαίδιι διείναι  $^{\circ}$  θ) vulg. —  $^{\circ}$  οἱ θ. —  $^{\circ}$  τοῖσιν οιπ.  $^{\circ}$  ΕΗΚ  $^{\circ}$  οιπ.  $^{\circ}$  Κ.  $^{\circ}$  μιπ.  $^{\circ}$  νοιδιος οιπ.  $^{\circ}$  κ.  $^{\circ}$  εΝΚ  $^{\circ}$  θ, Lind., Mack. — οὅτος οιπ. vulg. — τάχιστα pro ἐν τάχιει ΕΗΚ. — ἐν οιπ. FGI. — τῆς.... ἀποθνήσκει καὶ οιπ.  $^{\circ}$  θ. —  $^{\circ}$  δὲ τοῖσιν  $^{\circ}$  θ. — χρέεσθαι Lind. — ἐῆσθαι pro χρῆσθαι  $^{\circ}$  π.  $^{\circ}$  ΕΗΚ.

πάντα, ές τι γυτρίδιον έγγέαι, χάπειτα ζέσας οὕτω χλύζειν.

27. 5 Νούσος ήπατίτις: 6 ή δε νούσος γίνεται άπο γολής μελαίνης, δκόταν ἐπιβρυῆ ἐς τὸ ἦπαρ προσπίπτει δὲ μάλωτα μετοπώρου, ἐν τησι μεταβολησι τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τάδε οὖν πάσγει : ἐς τὸ ἦπαρ ὀδύνη όξείη εμπίπτει αὐτῷ, καὶ ὑπὸ τὰς νεάτας πλευράς καὶ ἐς τὸν ὧμον καὶ ἐς τὴν κληῗὸα καὶ τόπὸ τὸν τιτθὸν, καὶ πνὶξ ἔγει ἐσγυρὴ, καὶ ενίστε άπεμέει πελιονήν γολήν, και δίγος, 8 και πυρετός τὰς ποώτας ήμερας σφόδρα, έπειτα μέντοι βληγρότερος έγει, καὶ ψαυόμενος άλγέει τὸ ἦπαρ, καὶ ἡ γροιὴ ὑποπέλιονος αὐτέου, καὶ τὰ σιτία α <sup>9</sup>πρόσθεν εβεδρώχει πνίγει αὐτὸν προσπίπτοντα καὶ καίει καὶ στρέφει την κοιλίην. Ταῦτα μέν πάσχει 10 κατ' άρχάς: τῆς δὲ νούσου προϊούσης οί τε πυρετοί ἀριᾶσι καὶ 11 ἐπ' ὀλίγων σιτίων πίμπλαται, ἐν δὲ τῷ ήπατι ή ὀδύνη μούνη λείπεται, καὶ αὐτὴ ποτὲ μὲν ἰσχυρὴ, ποτὲ 12 δε ήσσων διαπαύουσα ενίστε δε δζείη λαμβάνει, και πολλάκις εξαπίνης ἀφῆκε τὴν ψυχήν. Τούτω 13 ζυμφέρει, δκόταν μεν ή δουνη έχη, τά τε άλλα και αήν και τὰ γλιάσματα προστιθέναι ταὐτὰ, α και τῆ πλευρίτιδι ' δκόταν δὲ ἀνῆ ὁ πόνος , λούειν αὐτὸν πολλῷ καὶ θερμῷ,

1 "Ην EGHIJK, Ald. - τω σαρμάκω θ, Mack. - των σαςμέκων vulg. - ύπακούει, al. manu η Η. - ύπακούειν FGIJ, Ald. - ύπακούση θ, Mack. - 2 εί ΕΗΚ. - ξυγγηράσκη G, Ald., Frob. - τοϊσδε vulg. - τοϊσιδε (sic) Ι. - τοῖσι δὲ EHJK. - δκοτέρην EH. - δκοτέρη vulg. - ην vulg. - Lisez αν. - καὶ ἐλ, ήμικ. om. FGIJ. — 3 νίτ. τετ. αίγυπτίου όπου vulg. - νίτρου αίγ. όπτου τεταρτ. Cornar., Foes in not., Lind. - νίτ. τεταρτ. αίγυπτίου όπτοῦ θ, Mack. -' καὶ om. ΕΠΚ. - ἔς τε χυτρίδα J. - ἐγχέα: ἐς (εἰς Π) χ. (Ε, ἐγχυτρίδιον) Ηθ. - καὶ ἐπιζέσας vulg. - κάπειτα ζέσας θ. — 5 νούσος οπι. ΕΗΙΚθ. -ήπατήτις G. - 6 ή δὲ ή ν. Ε (Η, al. manu) I. - ώς pro όχόταν θ. - ἐπὶ (Π, al. manu ἐς)  $\theta$ . – φθινοπώρου  $\theta$ . – καὶ ἐν τῆσι  $\theta$ . – αὐτῷ om. FG. —  $^7$  ἐς  $\theta$ . —  $^8$  καὶ πυρ. τὰς πρ. ήμ. βληχρότερος έχει vulg. - καὶ πυρ. τὰς μὲν πρ. ήμ. σφόδρα, ἔπειτα μέντοι βληχοότερος έχει θ. - καί πυρ. τὰς πρ. ἡμέρας σφόδρα ἐπιταμεῖν βληγρότερος έγει Η.-έπιταμείν de H est une trace de la bonne leçon conservée dans  $\theta$ . - κατά τὸ ήπαρ  $\theta$ . - ὑποπέλιος  $\theta$ . -  $\theta$  πρότερον K. - πρώτον J. ~ εδεθρωκε GIIIJK, Ald. - εδεθρώσκει (sic) Κ. - αὐτὸν καὶ (καὶ οιπ. ΕΗΚΡ'θ) προσπ. (addunt καὶ ΕΚΡ'θ) καίει vulg.- ἐς τὴν θ.- κοιλίαν J.- Θ κατ' ἀρχὰς

de la même façon; mais on lui humectera d'abord le corps par l'étuve, afin que l'action des médicaments évacuants soit plus efficace. Il faut soigner tout d'abord; sinon, chez la plupart, la maladie s'enracine. On prescrira aussi, pour celles de ces maladies que vous voudrez, le lavement suivant : prenez deux cotyles de vin blanc, une demi-cotyle de miel, une demi-cotyle d'huile, un quart de cotyle de nitre d'Égypte grillé, pilez les feuilles du concombre sauvage (momordica elaterium), exprimez une cotyle du suc, mèlez, versez dans un pot, faites chauffer et faites prendre le clystère ainsi préparé.

27. (Hépatite.) Hépatite : cette maladie vient de la bile noire, qui se jette sur le foie; cette bile afflue surtout pendant l'automne, dans les changements de l'année. Voici les accidents : une douleur aiguë se fait sentir au foie, sous les dernières côtes, à l'épaule, à la clavicule et à la mamelle; la suffocation est forte; parfois le patient vomit une bile foncée; il y a frisson et sièvre, intense les premiers jours, mais ensuite plus légère. La pression sur le foie est douloureuse. La coloration est sub-livide. Les aliments qu'il mangeait auparavant, ingérés, l'étouffent, lui causent de la chaleur et des tranchées. Tels sont les accidents du début; mais, la maladie marchant, les sièvres diminuent; peu d'aliments suffisent pour remplir le malade; il ne reste plus qu'une douleur dans le foie, douleur qui est tantét intense et tantôt moindre, par intermittence; parfois elle prend avec acuité, et souvent le patient a rendu l'âme subitement. Dans ce cas, il convient, quand la douleur est présente, de faire les mêmes applications et particulièrement les applications chaudes que l'on fait dans la pleurésie. Quand la douleur cède, on le lave avec beaucoup d'eau chaude, on donne à boire soit le mélicrat soit un vin blanc doux astrin-

τῆς νούσου, προϊούσης δὲ τῆς νούσου θ. — "ιἐπ' ΕGΗΙΙΚ, Ald. – ἀπ' vulg. – καὶ ἐν τῷ ῆπατι sine δὲ ΕΗΚΡ'Q', Lind., Mack. – Ante ἡ addit καὶ Η. – μοῦνον (Η, al. mann μούνη) Κ. — "ιδὲ om., restit. al. mann Η. – ἥσσω vulg. – ἤσσων JΡ', Mack. – Post δξείη addit τε, obliter. al. mann Η. – ἐπιλαμδάνει θ. – τὴν ψ. ἀσῆκε ΕΗΚ. — "ισ. ΕΗΚ. – δταν Κ. – τά τε άλλα καὶ μὴν καὶ τὰ om. θ. – καὶ μὴν om., restit. al. mann Κ. – ταῦτα vulg. – ταὐτὰ 1θ, Lind., Mack.

1 μελίκοητόν τε διδόναι πίνειν καὶ οἶνον λευκόν γλυκὺν αὐστηρὸν, δκότερον <sup>2</sup>αν ξυμφέρη, καὶ βοφήματα ταὐτὰ, ἃ καὶ τῷ ὑπὸ πλευρίτιδος ξαλωχότι. Ύπερ δε της δούνης τάδε χρη διούναι πίνειν . άλεκτορίδος ώοῦ έφθοῦ τὸ <sup>8</sup> ώγρὸν τρίψας, παραγέας στρύγνου γυλοῦ ήμικοτύλιον καὶ μελίκρητον ἐν ὕδατι πεποιημένον, ήμισυ ἡμικοτύλιον, τούτοισι διείς διδόναι πίνειν, καὶ παύσει τὴν δούνην : διδόναι <sup>5</sup> δὲ καὶ ἐκάστης ἡμέρης, ἔως ἄν ἡ ὀδύνη παύσηται · πινέτω <sup>6</sup>δὲ καὶ σιλφίου όπον δχόσον όροβον, καὶ όρίγανον τρίδων διείναι οίνω λευκώ, καὶ οὖτω πίνειν νῆστις ' ἐπιπινέτω δὲ καὶ τὰ ἐν τῆ πλευρίτιδι ¹ διδόμενα φάρμακα, είνεκα τῆς δούνης \* πινέτω δὲ καὶ γάλα αἰγὸς, τρίτον μέρος μέλιτος παραμίσγων, τοῦ δὲ γάλακτος ἔστωσαν τέσσαρες κοτύλαι: τοῦτο ἔωθεν πινέτω δκόταν τάλλα μή πίνη. Σιτίων δὲ ἀπελεοθού, 8ξούς αν χριθή ή λούσος. Χρίνεται οξ παγιστα εν εμτά ήπερησι, ταύτησι γάρ δηλούται εί θανάσιμος ή ού. Ήν δέ καὶ πνίγμα 9 προσίστηται, τάδε γρή διδόναι, όχως αν απεμέση μέλι, καί ύδωρ, όζος, άλας, ταῦτα μίζας ἐγγέαι 10 ἐς χυτρίδιον καινόν· εἶτα γλιαίνειν, και ταράσσειν οδιλάνου κγωνίσισι της κεώαγοεισξού ξρν τῷ καδμῷ. δκόταν δὲ γλιανθῆ, ἐκπιεῖν δοῦναι γλιερόν εἶτα 11 περιδαλών ἱμάτια έἄν, περιστείλας ὄχως αν ίδρῷ μάλιστα, χαὶ 12 δχόταν ἔμετος αὐτὸν έγη, εμεέτω προθύμως καταματτευόμενος πτερῷ · 13 ἦν δὲ μὴ ουνηται ἐμέσαι, ἐπιπιών μελικρήτου 14 χλιαροῦ κύλικα δικότυλον, οὕτως έμε έτω: καὶ ἤν τι ἀπεμέση γολῆς ἢ ολέγματος, αὖθις τὸ αὐτὸ γοὴ ✓ ποιέειν ἐπὶ τέσσαρας <sup>15</sup> ώρας · ἀφελήσει γάρ. Μετὰ οὲ τῆς νούσου τὴν κρίσιν μελετήν, σιτία δλίγα διδούς καθαρά κήν μεν άρτον φιλέη έσθίειν, άρτον θερμόν ώς μάλιστα 16 καθαρόν έσθιέτω: ἢν δὲ μάζην,

ι Καὶ μελίχρητον δίδου ΕΠΚθ. – ἢ (ἢ om., restit. al. manu Η) αὐστηρὸν vulg. – Απιε ὅκ. addit ἢ θ. — ² ἢν ΕΗ. – συμφ. ΕΗθ. – ταῦτα vulg. – αὐτὰ θ. – ταὐτὰ Lind., Mack. – τῷ om., restit. al. manu Η. – τῆς δὲ δδύνης ἕνεκα θ. — ³ ὑγρὸν vulg. – ἀχρὸν ΕΗθ, Mack. – παραχέας (παραχέαι θ, Mack) τε (τε om. ΗΚθ) vulg. – στρύχνον GJ. – ἡμικοτύλου (sic) J. — ⁴ ἡμικοτυλίου ΕGΗΙ Jθ. – δὲ δἰεὶς ΕΗΚ. – παύσεις θ. — ⁵ δ᾽ sine καὶ θ. – τὰως θ. — ⁵ δὲ om. J. – δδολον pro δροβον θ. – οὕτω γιυg. – νῆστιν θ. — ' δὲδ cựμ. εἴνεκα om., restit. al. manu Η. – διδόμενα τῆς δδύνης φάρμακα θ. – Απιε εἴνεκα repetit διδόμενα Ε. – αἴγειον θ, Mack. – μὲν pro μέλιτος ΕGΗJ, Ald. — ⁵ τεως θ. – ἀν οm. Κ. – ὲν ταύτησι γὰρ ἀποδηλοῖ θ, Mack. – δηλοῖ, al. manu δηλοῦται Η. – ἢν pro εἰ ΕΗΚ. – θανάσιμον FGJ. — ⁵προστίθηται Q'θ, Lind., Mack. – μέλι καὶ ὕδωρ καὶ δξος καὶ ᾶλας θ, Mack. – καὶ δξος Lind. – καὶ ἄλας Ε (Η, καὶ al. manu) Κ, Lind. — ' εἰς ΗΙΚ. – κλονίησι Η. – σὺν

gent, suivant la convenance, et les potages qu'on prescrit aux pleurétiques. Pour la douleur, voici ce qu'il faut faire boire : prenez le jaune d'un œuf de poule cuit, écrasez-le, versez une demi-cotyle de suc de strychnos (solanum dulcamara) et un quart de cotyle de mélicrat étendu d'eau; délayez et saites boire. Cette préparation calmera la douleur; on la donne chaque jour jusqu'à ce que la douleur soit calmée. Il boira aussi ceci : prenez gros comme un grain d'ers de suc de silphion, pilez de l'origan, délayez dans du vin blanc; cela se donne à jeun. Il prendra aussi les médicaments qui se donnent dans la pleurésie pour la douleur. Il prendra du lait de chèvre, à la dose de quatre cotyles, avec mélange d'un tiers de miel; cela se prend le matin, quand on ne prend pas les au-, tres remèdes. Il s'abstiendra des aliments jusqu'à ce que la maladie soit jugée; elle se juge surtout en sept jours, car c'est dans cet intervalle que l'on voit si elle est mortelle ou non. S'il s'y joint de la suffocation, on donnera, afin qu'il vomisse, la préparation suivante : prenez du miel, de l'eau, du vinaigre et du sel, mêlez, versez dans un pot neuf, puis chauffez et remuez avec des branches de l'origan à tête ayant sa graine; quand cela estchaud, on le donne à boirechaud, puis on couvre le patient de convertures et on le laisse en repos, afin qu'il sue abondamment; quand le vomissement vient, il vomira sans hésiter, titillé avec une plume; s'il ne peut pas vomir, il avalera une tasse contenant deux cotyles de mélicrat tiède et vomira ainsi; s'il vomit un peu de bile ou de phlegme, il recommencera au bout de quatre heures, car cela sera utile. Après la crise de la maladie, vous traiterez le patient en don-

ΕΗΙΚ. – χλιαρὸν (χλ. οπ. θ) vulg. – χλιαιρὸν Η. — " ἐπιδαλὼν θ. – βαλὼν J. – ἕως ἄν ἱδρώση (ὑδρώση G, Ald.) vulg. – ὅκως ἄν ἱδρῶ θ. — " Post éx. addit μὲν Ε. – ἔχη αὐτὸν ΕΗΚ. – καταματευόμενος ΕΙ. – τῶ πτερῶ θ. — " ἢν δὲ μὴ ἔμετος ἔχη θ. – ἐμέση, al. manu δύνηται ἐμέσαι Η. — "χλιηροῦ ΕΗΚ. – οὕτω Η. — " ἡμέρας, supra lin. ὥρας G. – Αnte καθαρὰ addunt ταῦτα δὲ καὶ ΕΗ (θ, sine καὶ), Ald. – καὶ ἢν θ. – φιλέει Η. – ὡς οπι, restit. al. manu H. — " καθαρὸν οπι. (Η, restit. al. manu) θ. – κρέα οπι. ΕΓGΗΙ. – πελιάδος GI, Ald. – Ροst νεοσσοῦ addit χρεέσθω δὲ θ, Lind., Mack. – γαλαίφ vulg. – γαλεῶ ΗΚ, Lind., Mack, – γαλεῶν Ε. – τριγόνι G, Ald.

άτριπτον ἐσθιέτω, πρότερον προφυρήσας · όψον δὲ ἐχέτω κρέα σκυλακίου ἑφθὰ ἢ πελειάδος ἢ ἀλεκτορίδος νεοσσοῦ, ἑφθοῖσι πᾶσιν · ἰχθύων δὲ γαλεῷ, νάρκῃ, τρυγόνι ¹τε καὶ βατίσι τῆσι μικρῆσι, πᾶσιν · ἔφθοῖσι · λουέσθω δὲ καὶ ἡμέρης ἔκάστης, καὶ τὸ ψῦχος φυλασσέσθω, καὶ περιπατεέτω ὀλίγα ²τέως ἐν ἀσφαλείῃ. Ταῦτα ὀὴ ἢν φυλάσσηται, οὐχ ὑποτροπιάσαι τὴν νοῦσον δέος πάλιν · ³καὶ γὰρ ἡ τοιαύτη νοῦσος χαλεπή ἐστι καὶ χρονίη.

28. Αλλη ήπατῖτις αί μεν δούναι πιέζουσι κατά τὰ αὐτὰ ἐς τὸ ήπαρ, καὶ ή <sup>8</sup>γροιή διαφέρει τῆς πρόσθεν, σιδιοειδής γάρ ἐστιν. 6 Έν δὲ τῷ καιρῷ τοῦ θέρεος μάλιστα ἐμπίπτει· <sup>7</sup>γίνεται δὲ ἀπὸ κρεηφαγίης βοείων κρεών και έξ οινοφλυγίης ταῦτα γάρ πάντα πολεμιώτατα ταύτην τὴν ὥρην τῷ ἤπατι, καὶ χολὴν μάλιστα προσίστησι πρὸς τὸ ἦπαρ. Τάδε οὖν πάσχει δοὐναι δζεῖαι ἐπ:πίπτουσι, καὶ οὐκ ἐκλείπουσιν <sup>8</sup>οὐδεμίην ὥρην, ἀλλ' αἰεὶ μᾶλλον πιέζουσιν. έστι δ' ότε καλ έμεει γολήν ωγρήν, καλ δκόταν έμεση, έπ' δλίγον δοχέει βάων είναι ήν δε μή απεμέση, θές τους δυθαλμούς ή γολή καθίσταται, καὶ ώχροὶ γίνονται σφόδρα, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι. Ταῦτα πάσγει ποτὲ μὲν σφόδρα, ποτὲ δὲ ἦσσον· όκόταν 10 δὲ αί ήμέραι παρέλθωσιν εν ήσι χρίνεται τὸ νούσημα, ὅ τε πόνος ελάσσων έγη, αναμάρτητον διαιτησθαι χρή τοιαύτη διαίτη, ή και πρό-🗸 σθεν: ἢν γὰρ μεθυσθῆ παρὰ καιρὸν ἢ λαγνεύση ἢ ἄλλο τι ποιήση μὴ έπιτήδειον, τὸ ἦπαρ παραχρῆμα γίνεται 11 σκληρὸν αὐτέω, καὶ οἰδέει, καὶ σφύζει ὑπὸ τῆς ὀδύνης, καὶ ἦν τι σπεύση, πονέει ἐξαπίνης τὸ ἦπαρ καὶ τὸ σῶμα ἄπαν. Τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη 12 καὶ αἱ πρῶται ἡμέραι

ι Δὲ ρτο τε ΕΙΚ. – βαττίσι ΕΚ. – τοῖσι μιαροῖσι GIJ. – καὶ λουέσθω sine δὲ καὶ ΕΗΚ. – έκ. ἡμέρης Η. — ² ἔως θ. – Post ἀσφ. addit ἢ Lind. – αὐτὰ ρτο ταῦτα θ. – δὴ οπι., al. manu δὲ Η. – δὲ Ε. – οὐκ vulg. – οὐχ ΕΙΚ, Ald. – ὑποτροπιάσει πάλιν ἡ νοῦσος ΕΙΚθ. — ³ ἡ γὰρ sine καὶ ΕΗΚθ. – τοιαύτη οπ. ΕΚθ. – νοῦσος τοιαύτη ΙΙ. – ἐστι οπι. ΕΗΚ. — 'ἤπατος θ. – κατὰ ρτο ἐς θ. — 'χρονίη FG. – εἰδιοειδὴς ΓGII. – σηδιοειδὴς Ι. – εἰδιοδὴς (sic) Ε. – ιδιοειδὴς J. – Gal. Gl. : σιδιοειδὲς, ὡχρὰς ὡς ͼἰδιον. — 6 τοῦ δ' ἔτεος, ἤρος μάλιστα ἡ νοῦσος ἐπιπίπτει θ. – Ληιε ἐμπ. addunt ἡ νοῦσος ΕΗΚΟ΄, Lind., Mack. — 'γίνεται δὲ μάλιστα ἐκ ΕΙΚΟ΄. – κρεωραγίης GJ, Lind., Μακλ. – κρειραγίης vulg. – κρεηφαγίης ΕΗΙΚ. – πάντα τὴν τοιαύτην τοῦ ἔτους (ἔτεος Lind.) ὥρην πολ. τῷ ἤπατι vulg. – πάντα πολ. ταύτην τὴν ὥρην τῶ ἤπατι ΕΗΚθ. – καὶ χολὴ μάλ. προσίσταται θ. — 8 οὐδ. ὥρην οπ. (Η, restit. al. manu). – ἐμπίπτουσιν ρτο πιέζουσιν θ. – δοκέη G, Λld., Frob. – είναι οπι., restit. al. manu Η. — 9 εἰς J. – καὶ οἱ πόδες.... σσόδρα οπι. FGIJ. — 6 δὲ

nant peu d'aliments de céréales et non mélangés; s'il a l'habitude de manger du pain, il mangera du pain chaud aussi pur que possible; si c'est de la polenta, il la mangera non pilée, mais préalablement pétrie; pour mets, il aura la viande bouillie de jeune chien, de pigeon ou de poulet, tout cela bouilli; en fait de poissons, la mustèle (un squale), la torpille, la pastenague, les petites raies, tout cela bouilli; il se baignera chaque jour, évitera le froid, et marchera un peu jusqu'à ce qu'il soit en sûreté. S'il observe ces prescriptions, il n'y a pas à craindre que la maladie récidive; de fait, une telle maladie est difficile et de longue durée.

28. (Autre hépatite.) Autre hépatite : les douleurs se font sentir de la même facon au foie; la couleur diffère du cas précédent, elle est celle de la grenade. Cette maladie attaque surtout en été; elle vient quand on se nourrit de viande de bœuf et qu'on fait excès de vin, car c'est ce qui est le plus contraire au foie en cette saison et ce qui y fixe le plus la bile. Voici les accidents : des douleurs aiguës se font sentir ; elles ne quittent pas un seul moment, et sont sans cesse plus accablantes. Parfois, le patient vomit de la bile jaune; quand il a vomi, il lui semble pour un moment être mieux; s'il ne vomit pas, la bile se porte aux yeux, qui jaunissent fortement. Les pieds enslent. Ces accidents sont tantôt violents, tantôt moindres. Quand sont passés les jours où se juge la maladie, et que la souffrance a diminué, il faut observer sans aucune transgression le régime indiqué précédemment; en effet, si le patient s'enivre à contre-temps, ou se livre au coït, ou commet quelqu'autre irrégularité, le foie devient dur aussitôt, il se gonfle; des battements s'y font sentir par la force de la douleur; et au moindre effort on souffre sans retard dans le foie et dans tout le corps.

om. Ε. – νόσ. ΕΗΚ. – ἐλάσσων θ. – ἐλάττων, al. manu ττόνως Η. – ἐλαττόνως vnlg. – ἔχη (ἔχει Ε), ἢν (ἢν om. θ) ἀναμάρτητος (άμάρτητος, al. manu ἀναμ Η; ἀναμάρτητον θ) ἢ (ἢ om. θ), διαιτεῖσθαι (διαιτῆσθαι ΕGΗΗΚ, Ald., Frob.) vulg. — " αὐτοῦ σκληρὸν θ. – ἀπὸ FGQ'. — " ὁκόταν pro καὶ θ. – τῆ σκαμμωνίη θ.

παρέλθωσι, πυριήσαι, είτα όποκαθήραι τῷ σκαμμωνίῳ: ἢν δὲ ἡ κοιλίη Ιζυγκεκαυμένη η, κλύσαι έν τοισιν κύτοισιν, οίσι και τους πρόσθεν, ό τι άξει καλώς: καὶ μετά τὸν κλυσμόν ονείω γάλακτι έφθώ ύποχαθήραι όλτὸ κοτύλησι, μέλι δὲ παραγέων διδόναι πίνειν διδόναι δέ καὶ <sup>2</sup>τὸ αἴγειον γάλα, τρίτον μέρος μελικρήτου παραμίσγων, τὸ έωθινὸν, τετρακότυλον κύλικα διδόναι δὲ καὶ έφθοῦ τοῦ αἰγείου δύο χοτύλας, τρίτον μελικρήτου παραμίσγων, 3 ή αὐτὸ μοῦνον μέλι παραγέων διδόναι δε και τὸ ἵππειον γάλα τὸν \*αὐτὸν τρόπον τῷ ονείω. Κήν μεν ύπο τούτων μελετωμένη ή νούσος εξέλθη, άλις: 5ήν δὲ μὴ, τάμνειν τοῦ δεζιοῦ ἀγκῶνος τὴν εἴσω φλέδα καὶ ἀφιέναι τοῦ αίματος. ήν δέ σοι μή δοκέη δνείω γάλακτι υποκαθήραι, 6 βοείου γάλακτος ώμου διδόναι δύο κοτύλας, τρίτον μελικρήτου παραμίσγων, έκάστης ήμέρης <sup>7</sup>ἐπὶ ήμέρας δέκα· εἶτα ἄλλας <sup>8</sup>δέκα, ἕκτον μέρος τοῦ μελικοήτου παραγέων, πίνειν διδόναι. 9τὸ δὲ γάλα αὐτὸ τὸ λοιπὸν διδόναι, ἔως ἄν ἀναπιανθῆ, δύο κοτύλας. \*Ην δὲ μηδὲ οὕτω παύηται, καῦσαι γρή, δκόταν μέγιστον τὸ ἦπαρ 10 γένηται καὶ ἔζεστήκη μάλιστα καύσαι δε εν πυζίνοισιν ατράκτοισι, βάπτων ες έλαιον ζέον, προστιθέναι 11 δε έως αν σοι δοκέη καλως έχειν και κέκαυσται, ή μύκησιν όκτιὸ ἐσχάρας καῦσαι ήν γὰρ τύχης καύσας, ύγιέα ποιήσεις, καὶ τὸν λοιπὸν 12 χρόνον βᾶον διάξει· ἢν σε μὴ τύγη καυθείς, υπό των άλλων λοιπόν υγιής μή γενόμενος, φθειρόμενος αποθνήσχει.

29. 13 Ήπατῖτις ἄλλη· τὰ μέν ἄλλα πλῆθος τὰ αὐτὰ πάσχει τοῖσι πρόσθεν· ἡ δὲ χροιἡ μέλαινα· τοῦ δὲ ἤπατος ἡ χολὴ φλέγματος καὶ καίματος πλησθεῖσα, ὡς λογιζόμεθα, διαβρήγνυται, καὶ δκόταν 1 διαβρηχθῆ, τάχιστα μαίνεται, καὶ ἀγανακτεῖ, καὶ διαλέγεται ἀσύ-

¹ Σ. ΕΗΙJΚ. – ἐν οπ. ΕΗΚθ, Mack. – κλισμὸν Ald. — ² τὸ.... παραμίσγων οπ., restit. al. manu Ε. – γάλα οπ. (II, restit. al. manu) θ. – παρασμίσγων J. — ³ ἢ.... παραχέων οπ. θ. – μόνον vulg. – μοῦνον ΕΗΚ, Lind. — ¹ ἀυτὸν ΕΗΚΩ'. – Απτε ἡ addit μὲν II. — ⁵ εὶ ΕΗΚ. — ⁵ ἢ (ἢ οπ., Ε restit. al. manu, FGHIJK, Vatic. exempl. Ald.) βοείω (βοείου FGP'θ, Vatic. exempl., Ald., Lind., Mack) καὶ (καὶ οπ., Ε restit. al. manu, FGHIJKP'θ, Vatic. exempl., Ald., Lind., Mack) γάλαπτος vulg. – ἡμέρας I. — ² ἐρ' θ. — ε δώδεκα (δυώρκα Εναμβ. – Εκτον μέρος οπ. θ. – παραμίσγων θ. — θ τὸ δὲ λοιπὸν αὐτὸ τὸ γάλα ξως ᾶν πιανθῆ θ. – μηδ' ΕΗΚ. — ¹⁰ ἢ (II, al. manu γένηται) θ. – ἐξεστήκει G, Ald., Frob., Lind. – καυσακι δὲ ὲν οπ. (Ε, restit. al. manu sine ἐν) II. – πιξίνοισιν IJ. – βάπτον J. — ¹¹ δ' ΕΗ. – κεκαύθαι (Sic) L, Lind. – κεκαύσθαι Mack, – ἢ οπ., restit. al. manu H. –

Quand les choses sont ainsi et que les premiers jours sont écoulés, on fait passer à l'étuve, puis on évacue avec la scammonée; si le ventre est échauffé, on administrera un lavement préparé comme pour les cas précédents et qui évacue bien; après le lavement on purgera avec le lait d'ânesse cuit, bu à la dose de huit cotyles, avec addition de miel. On donnera aussi le lait de chèvre, avec addition d'un tiers de mélicrat, le matin, une tasse de quatre cotyles. On donne encore le lait de chèvre cuit, à la dose de deux cotyles, en y mélant un tiers de mélicrat ou même le miel seul. On donne, de même que le lait d'anesse, le lait de jument. Si la maladie, traitée par ces moyens, se dissipe, très-bien; sinon, ouvrez la veine interne du pli du bras droit et tirez du sang. Dans le cas où vous ne voudriez pas purger avec le lait d'ânesse, donnez deux cotyles de lait de vache cru, avec addition d'un tiers de mélicrat, chaque jour, pendant dix jours; puis dix autres jours, avec addition d'un sixième de mélicrat. Le reste du temps on donnera le lait seul, à la dose de deux cotyles, jusqu'à ce que le patient reprenne de l'embonpoint. Si même ces movens ne réussissent pas, il faut cautériser quand le foie est devenu très-gros et fait saillie; on cautérisera à l'aide de fuseaux de buis trempés dans l'huile houillante et appliqués tant que vous le jugerez convenable, et jusqu'à cautérisation complète, ou bien on fera huit eschares avec les champignons. Si vous réussissez dans la cautérisation, vous guérissez le patient, et le reste du temps il se trouvera mieux; mais, si la cautérisation échoue, n'étant pas d'ailleurs guéri par les autres moyens, il meurt de consomption.

29. (Autre hépatite.) Autre hépatite : les accidents sont en général les mêmes que dans les cas précédents, sauf la couleur, qui est noire. La bile du foie, remplie de phlegme et de

μυνήσεν ΕΗΙΙΚ, Ald., Frob. — "τοῦ χρόνου pro χρόνου θ. - βάων ΗΙΙΚ. - διδάξει Ald. — " δίλη ήπατίτις ΕΙ. - δίλη ήπατος ΗΚθ. - τοῖσι θ, Mack. - τῆσι vulg. - ὡς λογιζόμεθα ponitur ante ἡ χολή ΕΗΚ. — " διαρρή ΙΙ. - διαρράγι ΕΡ'Q'θ, Lind., Mack. - ὁ) κατεῖ Κ. - φοινικέοι ΕΙΙΚ. - φοινίκιοι J. - Post εἰσι addunt αὐτοῦ Εθ, Mack. - ὁρᾶν Ε. - ἀνορᾶν θ.

νετα, καὶ ύλακτέει ὡς κύων, καὶ οἱ ὄνυχες φοινίκεοί εἰσι, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐ δύναται ὁρῆν, καὶ τρίχες ¹αἱ ἐν τῆ κεφαλῆ ὀρθαὶ ἴστανται, καὶ πυρετὸς ὄζὸς ἐπιλαμβάνει. Τούτῳ χρὴ προσφέρειν τὰ αὐτὰ ἃ καὶ τοῖσι πρόσθεν οἱ ὸὲ πολλοὶ ἀποθνήσκουσιν ἐν τῆσιν ἕνοδεκα ἡμέρησι παῦροι ὸὲ οἰαφυγγάνουσιν.

30. Σπληνός νούσος πρώτη γίνεται δὲ ή τοιαύτη νούσος διὰ θερμασίην τοῦ ήλίου χολῆς κινηθείσης, δκόταν <sup>3</sup>έλκύση εφ εωυτὸν χολήν δ σπλήν. Τάδε οὖν πάσχει πυρετός δξύς ἐπιγίνεται κατ' ἀργάς προϊούσης δὲ τῆς νούσου ἀφίησι, πλήν κατ' αὐτὸν τὸν σπλῆνα: \*ταύτη δὲ αἰεὶ θέρμη ἔχει· καὶ ὀδύνη ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐμπίπτει όζείη καὶ ἐς τὴν λαπάρην καὶ ἐς τὴν κοιλίην· τὰ δὲ σιτία κατ' ἀργὰς 5 προσίεται μέν, διαγωρέει δε ού μάλα, προϊούσης δε της νούσου, η τε γροιή ώγρη γίνεται, και δούνη ίσγυρη έμπίπτει, και αι κληιδες λεπτύνονται, καὶ τὰ σιτία 6οὐχ άμαλῶς προσίεται ώσπερ κατ' άργάς, καὶ ἀπὸ δλίγου πίμπλαται δ δὲ σπλήν τάλλοτε μέγας τῆς αὐτῆς ἡμέρης, 8ἄλλοτε ἐλάσσων γίνεται. Τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔγη, πίσαι ελλέδορον, κάτω δ' ὑποκαθῆραι τῷ κνιδίω κόκκω: ἐς ἑσπέρην δὲ μετὰ τὴν χάθαρσιν φαχῆς δοῦναι τρυδλίον ροφέειν δζυτέρης, χαὶ τευτλίων τρυδλίον θλιπαρών, άλφιτα παραπάσας τῆ δ' ύστεραίη καὶ τῆ τρίτη άρτον μικρὸν δοῦναι· ὄψω δὲ φακῆ γρεέσθω, καὶ δὸς κρέας εν τη σαχή έφθον τετριμμένον οίνον δε πινέτω αύστηρον, μέλανα, άχρητέστερον κατ' όλίγον, καὶ ήσυχίην έγέτω ταύτας τὰς ἡμέρας, πλήν ένδον δλίγα περιπατεέτω εν 10 σκιη. Τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον τάδε γρή προσφέρεσθαι σιτίον μέν άρτον αὐτοπυρίτην, όψον δὲ ἐγέτω κρέας χυνός μέζονος ή αίγος ή οίος τετριμμένον, καὶ τάριγος Γαοει-

¹ Aί om., restit. al. manu Π. – παῦροι δ' ἐκφυγγάνουσιν θ. — ² σπληνὸς τῆς πρώτης (Ε, cum περὶ ante σπ).) FGΗΙθ. – ἡ τοι, νοῦσος om. (Η, restit. al. manu) θ. — ³ ἐκκύση FGΗΙΙΚ. – ἐκκυήση (sic) Ε. — ⁴ ταύτην GΗΙΙ. – γὰρ pro ἐὲ Lind. – αἰεὶ Ε. — ⁵ προἱεται vulg. – προσίεται θ, Lind., Mack. – αἰ om., restit. al. manu Η. — ⁵ οὐκ Frob. – ὁμοίως προἰεται (προσίηται Lind.) vulg. – ἀμαλῶς προσίεται θ, Mack. – Gal. Gl.: καὶ ἐν τῷ δευτέριφ μείζονι, καὶ τὰ σιτία οὐχ ἀμαλῶς προσίεται. – ἀπ' ΕΗ. – ὀλίγον Ε. – Lisez ὀλίγων dans Ε. — ² ἄλλοτε καὶ (άλλ. καὶ om. ΕΗΚ) ἄλλοτε vulg. – μέγας ἄλλοτε θ, Mack. – αὐτῆς τῆς ΕΚ. — ⁵ καὶ (καὶ om. ΕΗΚ) ἄλλοτε vulg. – κάτω, ὁ ποκαθῆραί τς (τε om., restit. al. manu Η) vulg. – καὶ τῷ δ' ὑποκαθῆραι θ; Mack. – Μητίπιο αναὶτ proposé de lire ἀνω au lieu de κάτω; mais, en prenant δ' et en supprimant τε, on a la bonne leçon. – τρυβλίον δοῦναι ΕΗΚ. – ἑορέειν om. θ. — ° λαπαρῶν θ, Mack. – ἡυπαρὸν G, Ald. – λιπαραρὸν (sic) Ι. – λιπαρὸν

sang, selon notre raisonnement, fait éruption; cette éruption opérée, bientôt le malade a le transport, il se fâche, il parle hors de propos, il aboie comme un chien; ses ongles sont rouges; il ne voit pas; les cheveux sont dressés sur sa tête, et une fièvre aiguë le saisit. Il faut administrer les mêmes choses que dans les cas précédents. La plupart succombent dans les onze jours; peu réchappent.

30. (Maladie de la rate.) Première maladie de la rate : cette maladie vient par la chaleur du soleil, qui meut la bile, quand la rate attire à soi de la bile. Voici les accidents : la sièvre est aiguë au début; mais, le mal se prolongeant, elle tombe, si ce n'est pour la rate même, qui est toujours en proie à la chaleur. De temps à autre une douleur aiguë s'y fait sentir ainsi qu'au flanc et au ventre. Le malade, au début, a de l'appétit; mais il n'a guère de selles; la maladie se prolongeant, il prend une coloration jaune, une forte douleur est ressentie, il maigrit aux clavicules, il n'a plus l'appétit du début; peu d'aliments suffisent pour le rassasier. La rate, dans la même journée, est tantôt grosse et tantôt moindre. Les choses étant ainsi, on fera boire l'hellébore; et, par le bas, on évacuera à l'aide du grain de Gnide. Le soir, après l'évacuation, on donnera en potage un oxybaphe de bouillie de lentilles acidulée, un oxybaphe de bettes au gras, saupoudrées de farine d'orge. Le lendemain et le surlendemain le patient mangera un petit pain; pour mets il aura la bouillie de lentilles, la viande de porc cuite dans la bouillie et hachée; il boira un vin astringent, noir, il le prendra pur et peu à la fois. Il se tiendra en repos pendant ces jours, si ce n'est que, chez lui, il marchera un peu à l'ombre. Le reste du temps voici ce qu'il faut prescrire : pour aliments de céréales, le pain bis; pour mets, la

ΕF (II, al. manu λιπαρήν). – περιπάσας  $\theta$ . – παραπάσσας GIJK, Ald. – έρθον om., restit. al. manu Ε. – τετρυμμένον GI. – τετρυμένον IIK. —  $\theta$  τ $\tilde{g}$  'τ $\tilde{g}$  om. ΕΙΙΚΡ'Q' $\theta$ , Lind., Mack) σκι $\tilde{g}$  vulg. – τά τε pro τάδε Lind. – στόων ΕΚ. –  $\tilde{\tau}$  οίὸς  $\tilde{\eta}$  αίγὸς ΕΊΙΙΚ. – ότὸς Ald. – δτος Lind. – Post οίὸς addit  $\tilde{\eta}$  όὸς  $\theta$ . – τετρυμμένον GI. – τετρυμμένον ΕΙΚ.

## DES AFFECTIONS INTERNES.

ρικόν ή σαπέρδην, καὶ τὰ όζέα καὶ τὰ άλμυρὰ πάντα προσφερέσθω καὶ τὰ στρυφνά: πινέτω δὲ οἶνον Κῷον ὑπόστρυφνον ὡς μελάντατον: τῶν δὲ γλυκέων καὶ λιπαρῶν ἀπεχέσθω καὶ ¹κνισωδέων, καὶ σίλφιον μή προσφερέσθω, μηδέ σκόροδα, μηδέ κρέας χοίρειον, 2 μηδέ κεστρέα μηδὲ ταρίχηρον μηδὲ νεαρὸν, <sup>3</sup>μήτε ἔγχελυν, <sup>4</sup>μήτε λάχανον <sup>5</sup>μηδὲν έφθὸν ἄνευ ὄζεος τρωξίμων δὲ, ραφανῖδι χρεέσθω καὶ σελίνω, ἐς όξος βάπτων, <sup>6</sup>καὶ οἴνω ἄλφιτα φυρῶν ἐσθιέτω, καὶ τοῦ οἴνου ροφεέτω άχρητον ήν δὲ βούληται, καὶ τὸν άρτον ἐς τὸν οἶνον ἐνθρυπτόμενος ἐσθιέτω θερμόν · διδόναι δὲ καὶ ἰχθύων σκορπίον, δράκοντα, κόκκυγα, κωδιόν, καλλιώνυμον, τούτους έφθους καὶ ψυγρούς <sup>7</sup>διδόναι. Διδόναι δέ καὶ ἃ μέλλει τὸν σπληνα λεπτύνειν έκάστης ήμέρης, ἀσφοδελου τοῦ χαρποῦ, ἡ ἰξοῦ τὰ φύλλα, ἡ δαἰγόχερας, ἡ ἄγνου καρπόν, η πήγανον, η θδιδυμαίου ρίζην· τούτων τρίδων ο τι αν βούλη, διδόναι εν οίνου ποτύλη αὐστηροῦ νήστει. \*Νν δὲ δυνατὸς ἢ, ἀναγκάζειν αὐτὸν πρίειν ξύλα τριήκοντα ήμέρας, καὶ ἀπ' ἄκρων τῶν ώμων παλαιέτω, καὶ περιπατεέτω οι' ήμέρης, καὶ όψιος <sup>10</sup> εδοέτω, ✓ πρώϊος δὲ ἐγειρέσθω, καὶ εὐωχε έσθω 11 ά προείρηται. ⁴Ην δὲ μὴ ὑπὸ τούτων βηΐση, καύσαι τὸν σπληνα μύκησι δέκα ἐσχάρας μεγάλας, δκόταν μέγιστος ή δ σπλήν καὶ ἐξηρμένος μάλιστα. ήν γάρ τύχης καύσας ώς δεῖ, ὑγιέα ποιήσεις, 12πλὴν οὐκ ἐν τάχει. Ἡ δὲ νοῦσος δέεται θεραπηΐης. χαλεπή γάρ καὶ χρόνιος, ήν μή παραχρήμα μελετηθη.

31. Άλλη  $^{13}$ νοῦσος σπληνός· γίνεται μὲν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀφ' ὧν καὶ ἡ πρόσθεν· πάσχει  $^{14}$ οὖν ὑπὸ τούτου τοῦ νοσήματος τάδε· ἡ γα-

viande hachée de chien adulte, ou de chèvre, ou de brebis, la salaison de Cadix, le coracin salé, toutes les choses acides, toutes les choses salées, toutes les choses astringentes; il boira du vin de Cos, un peu astringent, très-noir. Il s'abstiendra des choses douces, huileuses et grasses. Il ne prendra ni silphion, ni ail, ni viande de porc, ni cestrée (un mule) salé ou frais, ni anguille, ni aucun herbage cuit sans vinaigre; quant à ceux qui se mangent crus, il mangera des raiforts et du persil assaisonnés au vinaigre; il mangera de la farine pétrie avec du vin, il boira du vin pur. S'il veut, il mangera chaud du pain écrasé dans du vin. En fait de poissons, on lui donnera le scorpios (scorpæna scrofa), la vive, le coccyx (rouget commun), le cobius (un chabot), le callionyme (uranoscope), tous bouillis et froids. On prescrira ce qui diminuera la rate chaque jour, la graine de l'asphodèle, ou les feuilles du gui, ou le fenugrec, ou la graine de l'agnus (vitex agnus), ou la rue, ou la racine de l'orchis; une quelconque de ces plantes, broyée, sera administrée à jeun dans une cotyle de vin astringent. Si ses forces le lui permettent, on l'obligera à scier du bois pendant trente jours; il luttera du haut des épaules; il se promènera pendant le jour; il se couchera tard et se lèvera de bonne heure; il se nourrira bien comme il a été dit. Si le mal ne s'amende pas par ces moyens, on fera, avec des champignons, dix grandes eschares sur la rate quand elle est le plus grosse et le plus tuméfiée. Si vous réussissez comme il faut dans la cautérisation, vous guérirez le malade, mais non promptement. La maladie réclame des soins; car elle est difficile et de longue durée, si elle n'est pas traitée sur-le-champ.

31. (Autre maladie de la rate, avec accidents scorbutiques.) -Autre maladie de la rate : elle vient des mêmes causes que la

Ald., Frob., Mack. - εὐδέτω ΕΠΚ. - καὶ πρώτος δὲ Κ. — " τὰ προειρημένα θ. - δὲ οπ. ΗΚ. - ρήση (Η, al. manu ρηίση) Η. - μυκῆσι ΕΗΠΚ, Ald., Frob. - μεγάλας οπ. θ. - ως δεῖ οπ. θ. — '² πλὴν οὐχ οπ. θ, Mack. - οὐχ Ald., Frob. — '³ νοῦσος οπ. ΕΠΚθ. - ἀφ' οπ., restit. al. manu Π. — " δὲ pro • Σν θ, Mack. - ἀπὸ (Π, al. manu ὑπὸ) Κ. - νουσ. Lind. - μεγάλη pro μετὰ δὲ θ. - εἰς J.

στήρ φυσάται, μετά δε καί δι σπλήν οίδεει καί σκληρός έστι, καί όδύναι όζεῖαι έμπίπτουσιν ές τὸν σπληγα. ή δὲ γροιή τρέπετκι, 1 καὶ δρᾶται μέλας, ἔπωγρος, σιδιοειδής, καὶ ἐκ τοῦ ώτὸς κακὸν καὶ ἐχ ³τῶν κνημέων έλκεα ἐκρήγνυται, δκοῖά περ ἐπινυκτίδες: τὰ δὲ γυῖα λεπτύνεται, καὶ ἡ κόπρος οὐγ ὑπογωρέει. Τοῦτον, ὁκόταν ούτως έγη, μελετήν τοϊσιν αύτοϊσι φαρμάχοισι καὶ έδέσμασι καὶ ποτῷ καὶ ταλαιπωρίησι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι πᾶσι: καὶ κλύζειν, δκόταν μή θέλη ή κόπρος διαγωρέειν, έν τούτοισι μέλιτος ήμικοτύλιον καὶ νίτρου Αἰγυπτίου δκόσον ἀστράγαλον εοίός • ταῦτα τρίψας διείναι άπο τεύτλων έφθων ύδατι τέσσαρσι κοτύλησιν εἶτα ούτω κλύζειν. \*Ην δὲ μὴ ὑπὸ τούτων ἡ νοῦσος καθίστηται, καῦσαι δαὐτοῦ τὸν σπληνα ώς τὸν πρόσθεν, καὶ ην τύγης καύσας, ὑγιέα ποιήσεις. 32. 7 Αλλη νόσος σπληνός γίνεται μέν τοῦ ἔτεος ἔαρος ώρη μάλιστα, 8 ἀπὸ δὲ αξματος δκόταν γὰρ ἐμπλησθῆ ὁ σπλὴν αξματος, ἐκρήγνυται ές την κοιλίην, καὶ όδύναι όξεξαι ές τὸν σπληνα έμπίπτουσι καὶ ες τον τιτθόν και ες την κλητισακαί ες τον ώμον και όπο ° την ώμο πλάτην. ή δε γροιή του γυίου μολιδόσειδής, και άμυγάς έν τησι χνήμησι λαμδάνει, καὶ έλκεα μεγάλα γίνεται εξ αὐτέων, καὶ τὰκάτω

Γίνεται pro και οραται EHK. – ϋπωχρος Mack. —  $^2$  καὶ τὰ οδλα κακὸν δζει (καὶ τὰ οῦ. κ. δ. οm. FG), καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ὁδόντων ἀφίσταται vulg. – καὶ τὰ οῦλα ἀφίσταται ἀπὸ τῶν ὁδόντων καὶ κακὸν δζει θ. —  $^3$  τῶν οm. J. – κνημίων Κ. – ἐκρήγνυνται IJ, Ald. – ῥήγνυνται FG. – ὁποῖα GJ. – γύα GJ, Ald. – οῦ διαχωρέει θ. —  $^4$  μελέτην J. – ὑποκλύζειν E (H, al. manu) KP'Q'θ, Lind., Mack. —  $^5$  δίος Lind. – διήναι IJ. – κοτύλαισιν Ε. —  $^6$  αὐτὸν θ. – ποιήσης G, Ald., Frob., Lind. —  $^7$  &λ. ν. σπλ. οm. Ε. – νόσος οm. HIJKθ. – νοῦσος Lind., Mack. – θέρεος pro ἔαρος θ. —  $^8$  ἡ δὲ νοῦσος γίνεται ἀπὸ αἴματος (Ε, κἴμ. ἀπο) HΚθ. – γὰρ οm. ΕΗΚθ. – δ σπλὴν ἐμπλησθή μάλιστα αἴματος (Ε, κίμ. ἀπο) HΚθ. – γὰρ οm. εHΚθ. – δ σπλὴν Εμπλησθή μάλιστα αἴματος θ. – γύου GI, Ald., Frob. – μολυθέοειδὴς Η. – αὐτῶν Ε. —  $^{10}$  ἄμα τῷ πρώτῷ (τῷ κόπρῳ Mercur. in marg.; τῆ κόπρῳ Lind.; τὸ πρω θ) αἰματώδεα καὶ ἰώδεα (οἰνώδεα θ), καὶ (καὶ om. θ) ὑπέρχεται ἡ γαστὴρ (ὑπέρχεται, ἡ δὲ γαστὴρ θ) σκληρὴ vulg. — Je prends κόπρῳ conjecture par Mercurialis, quoique

ύποχωρέοντα <sup>10</sup> ἄμα τῆ κόπρω κίματώδεα καὶ ἰώδεα ὑπέρχεται, ἡ δὲ γαστὴρ σκληρὴ, καὶ ὁ σπλὴν <sup>11</sup> καθὰ λίθος ἐστίν. Οὖτος τῶν πρόσθεν θανατωδέστερος, καὶ ἐξ <sup>12</sup> αὐτέου παῦροι διαφυγγάνουσι. Τοῦτον, ὁκόταν <sup>13</sup> ὧδε ἔχῃ, τοῖσιν αὐτέοισι θεράπευε οἶσι καὶ τὸν ἔμπροσθεν, πλὴν ἄνω φάρμακον μὴ δῷς κάτω δὲ τοῦ κόκκου τοῦ κνιδίου ὸοῦ-

précédente. Voici les accidents qu'elle amène : le ventre se remplit de flatuosités; puis la rate se gonsle et durcit; des douleurs aiguës s'y font sentir; la coloration s'altère, le malade est noir, jaune, de couleur de grenade. L'oreille exhale une mauvaise odeur. Les gencives se détachent des dents et sentent mauvais. Des ulcérations sont éruption aux jambes comme des épinyctides. Les membres maigrissent, et il y a constipation. Les choses étant ainsi, on traitera le malade par les mêmes remèdes, aliments, boissons, exercices et tout le reste. Quand les selles ne viennent pas, on prescrit le lavement suivant : prenez une demi-cotyle de miel et gros comme un osselet de mouton de nitre d'Égypte, broyez, et délayez dans quatre cotyles d'eau de bettes bouillies. Si la maladie ne cède pas à ces moyens, vous cautériserez la rate comme dans le cas précédent, et, en cas de réussite de la cautérisation, vous procurez la guérison.

32. (Autre maladie de la rate.) Autre maladie de la rate :- elle survient surtout au printemps, et c'est le sang qui l'en-gerdre. Quand la rate s'est emplie de sang, l'éruption se fait lans le ventre; des douleurs aiguës sont ressenties à la rate, à la mamelle, à la clavicule, à l'épaule et sous l'omoplate. La coloration du corps est plombée. Il se forme aux jambes des écorchures qui deviennent de grandes ulcérations; les matières rendues avec les excréments sont sanguinolentes et érugineuses; le ventre est dur, et la rate est comme une pierre. Cette affection expose à plus de danger que la précédente, et peu en réchappent. Les choses étant ainsi, traitez par les mêmes moyens que dans le cas précédent, sauf que vous ne donnerez pas de vomitif; vous évacuerez par le bas avec le grain de Gnide. Le lendemain vous administrerez huit cotyles de lait cuit d'ânesse ou de jument, avec addition de miel; sinon,

la leçon de θ, dont cependant je ne puis tirer parti, rende la chose plus doutcuse. Je prends aussi la leçon de θ pour le déplacement de ὑπέρχεται.

— " ὥσπερ ΕΗΚ. – καθάπερ Lind., Mack. – ἐστὶν οπι., restit. al. manu Η.

— " αὐτοῦ ΕΗΚ. — " οῦτως θ. – αὐτέοισιν οἰσι καὶ τοὺς πρόσθεν ἰῆσθαι θ. – αὐτοῖσιν vulg. – μηδαμῶς pro μὴ δῷς J. – τοῦ κνιδίου κόκκου θ. – κνηδίου Ald.

ναι. ¹τῆ δ' ὑστεραίη ὀνείου ἢ ἱππείου γάλακτος ἐφθοῦ ἀκτὼ κοτύλας, μέλι παραχέων εἰ δὲ μὴ, βοείω ἢ αἰγείω ἐφθοῦ δύο χοεῦσι, μέλι παραχέων παρὰ τὴν ἐτέρην κύλικα, ἐναλλὰξ δὲ πίνειν χρή· ἐς ³δὲ τὴν ἐσπέρην διδόναι μετὰ τὴν κάθαρσιν ταὐτὰ ᾶ καὶ τῷ πρόσθεν μετὰ τὸ φάρμακον καὶ ἢν δοκέη, τοῦ αἴματος ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος τοῦ ἀριστεροῦ τῆς εἴσω φλεβός. Τὰς δὲ λοιπὰς τῶν ἡμερέων διδόναι νήστει ἐκάστης ἡμέρης βοείου γάλακτος τέσσαρας κοτύλας, τρίτον μέρος ἄλμης παραμίσγων · σιτίοισι δὲ καὶ ποτοῖσι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσιν αὐτοῖσι θεραπεύειν 'οῖσι καὶ τοὺς πρόσθεν · ἀπέχεσθαι δὲ λαγνείης καὶ δοἰνοφλυγίης καὶ τοῦτον καὶ τοὺς πρόσθεν · καὶ ἤν σοι δοκέη, <sup>6</sup>καὶ καῦσαι , ὁκόταν παχύτατος καὶ μέγιστος ὁ σπλὴν γένηται · καὶ ἢν τύχης καύσας <sup>7</sup>τοῦ καιροῦ , ὑγιέα ποιήσεις · ἢν δὲ μὴ ὑπὸ ταύτης τῆς ἰήσιος ὑγιὰς γένηται , φθειρόμενος χρόνω θνήσκει · ἡ γὰρ νοῦσος λίην ἐστὶ χαλεπή.

33. Άλλη <sup>8</sup>νοῦσος σπληνός <sup>9</sup>προσπίπτει καὶ αὕτη ή νοῦσος ἦρος μάλιστα, δκόταν φλέγμα ἀναλάδη ὁ σπλην ἐς ἔωυτὸν, <sup>10</sup> μέγας παραμάλιστα, δκόταν φλέγμα ἀναλάδη ὁ σπλην ἐς ἔωυτὸν, <sup>10</sup> μέγας παραχρῆμα γίνεται καὶ σκληρός εἶτ' αὖθις καθίσταται · καὶ <sup>11</sup> ὅταν μὲν ἔξηρμένος ἢ, δοῦναι ὀξεῖαι ἔμπίπτουσιν · δκόταν οὲ λαπαρὸς ἢ, ἀνώδυνός ἐστι · καὶ ὁκόταν Χρόνος <sup>12</sup> ἐγγένηται τἢ νούσω, ἀμαυροτέρη δοκέει , καὶ ἐπανίσταται , καὶ ταγέως καθίσταται. Οὖτος ὁκόταν οὔτως ἔχη, κατ' ἀρχὰς τοῦ <sup>13</sup>νοσήματος τὰ σιτία οὐ δύναται προσίεσθαι , καὶ ταγέως καταλεπτύνεται , καὶ ἀκρησίην ἔχει τὸ σῶμα πολλήν. Τὸ ἐξ <sup>14</sup>νούσημα ἢν μὴ παραχρῆμα θεραπευθῆ, ἢ αὐτόματον καταστῆ, διαλιπὸν πέντε μῆνας ἢ ἔξ αὖθις ἐπανίσταται · διαλιμπάνει δὲ μάλιστα τὸν χειμῶνα. Τοῦτον κατ' ἀργὰς ἢν λάδης, καῦσον δέκα

¹ Τῷ (καὶ τῷ Lind.) ὑστεραίῃ καὶ (καὶ οπ. Lind.) ἱππείου γάλακτος vulg. -τῷς δ' ὑστεραίῃς ὀνείου ἢ ἱππείου γάλακτος <math>θ. - Post ἑςθοῦ addnnt δοῦναι H (θ, ante ἑρθοῦ). -παραχέας <math>E (H, al. manu έων).  $-^2παραχέων$  (παρ. οπ. vulg.) θ, Mack. -παραχίσγων Lind. - ἐναὶὰξ G, Ald. -χρὴ οπι. θ.  $-^3$ δὲ τὴν οπι., restit. al. manu H. -ταῦτα IIIJK, Frob. - ἀραιρεῖν E (H, al. manu) K.  $-^4$  ἐν οἶτι K. -τοὺς HΚθ. -τὸν vulg.  $-^5$  λαχανοραγίης Vatic. exempl. ap. Foes.  $-^6$  καὶ οπι. ΕΙΙΚ, Lind. -παχύτατος ἢ (Π, al. manu γένηται) καὶ μέγιστος ὁ σπλὴν Sine γένηται Π0. -παχύτατος ἢ1,  $-^7$  κατὰ καιρὸν 0. - ἰήσεως vulg.  $-^1$ ήσιος ΕΙΙΚ, Lind. -λίαν 1.  $-^7$  λίην οπι. 0. -λίην έστὶ οπι., restit. al. manu post γαλ.  $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^7$   $-^$ 

deux conges (conge = 3litres, 24) de lait cuit de vache ou de chèvre, avec addition de miel de deux tasses l'une, on boira alternativement la tasse avec miel et la tasse sans miel. Le soir, après cette purgation, on donnera les mêmes choses qu'on donnait dans le cas précédent après le médicament évacuant. Tirez, si vous le jugez convenable, du sang à la veine interne du pli du bras gauche. Les autres jours vous donnerez à jeun, chaque jour, quatre cotyles de lait de vache, avec addition d'un tiers de saumure. Le traitement en fait d'aliments, de boissons et du reste sera le même que pour les cas précédents. On défendra le coît et les excès de vin à ce malade comme à ceux qui précèdent; et, dans le cas où vous le jugeriez convenable, vous cautériserez, quand la rate est la plus grosse et la plus volumineuse. Si vous réussissez à cautériser à propos, vous procurez la guérison; mais, s'il ne guérit pas par ce traitement, le malade finit par succomber à la consomption; car la maladie est très-difficile.

33. (Autre maladie de la rate.) Autre maladie de la rate : celle-ci vient aussi surtout pendant le printemps; la rate reçoit du phlegme qui la pénètre, et soudain elle grossit et dureit, puis revient à l'état naturel; quand elle est gonflée, des douleurs aiguës s'y font sentir; mais, quand elle est dégonflée, elle est indolente. La maladie, se prolongeant, paraît perdre de son activité; la rate enfle, et se désenfle rapidement. Les choses étant ainsi, le malade, au début de la maladie, n'a pas d'appétit, il maigrit vite, et le corps est affecté d'une grande impuissance. Cette maladie, si elle n'est pas traitée sur-lechamp ou si elle ne guérit pas spontanément, éprouve une intermission de cinq à six mois et puis reparaît; l'intermission arrive particulièrement en hiver. Si vous prenez le malade

γένηται (γίνεται II) vulg. - αδτις EII. - " όχόταν I, Mack. - όπόταν ΕΙΙΚ. - έξηρημένος GIJ. - έξηρημένος EPQ'. -  $^{\alpha}$  γένηται vuig. - εγγένηται IIΚθ. - δοχέη GIJ. - δοχές om., restit. al. manu II. - Post δοχ. addit ή νοῦσος II. - οὕτως om., restit. al. manu II. - 13 νουσ. Lind. - άχρησίον (sic) J. - πουλλήν GJ, Ald., Frob. - πολ. τὸ σῶμα ΕΙΙΚ. -  $^{\alpha}$  νόσ. ΕΙΙΚ. - χατασταθή  $\theta$ . - διαλιπὸν Vulg. - μήνας πέντε IIIJΚ. - αδτις EH.

ἐσιχάρας ἐς τὸν σπλῆνα, καὶ ¹παρ' εὐθύ ὑγιέα ποιήσεις ἢν δὲ μὴ καύσης, τοῖσιν αὐτοῖσι φαρμάκοισιν ἐῆσθαι οἶσι καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ ἐδέσμασι καὶ ποτοῖσι καὶ ταλαιπωρίησιν οὕτω γὰρ ἄν τάχιστα ὑγιέα ποιήσης. Τούτου ²δὲ ἡ χροιὴ γίνεται ἔκλευκος, ἄρτι ὕπωχρος, ἄρτι ἀῦχμηρή.

- 34. Αλλη διούσος σπληνός γίνεται μετοπώρου μάλιστα ι άπο χολῆς μελαίνης γίνεται δὲ ἀπὸ λαχανοφαγίης τρωξίμων πολλῶν καὶ δδροποσίης. Πάσχει οὖν τάδε δκόταν τὸ δινούσημα λάδη, ἀλγέει τὸν σπλῆνα σφόδρα, καὶ ρῖγος καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνει, καὶ ἀσιτίη ἔχει αὐτὸν, τό τε γυῖον βζυμπίπτει ταχέως διὲ σπλὴν μέτας μὲν πάνυ οὐ γίνεται, σκληρὸς δὲ, καὶ παραπίπτει παρὰ τὰ σπλάγχνα καὶ μυζέει προσκείμενος. Τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, τοῖτιν αὐτοῖσιν ἰῆσθαι δικαὶ φαρμάκοισι καὶ βρωτοῖσι θικαὶ πότοισι καὶ ταλαιπωρίησιν, οἶσιν ἄν καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ ἤν σοι παρέζη, καῦτολοῖσιν, ἢν παραχρῆμα μελετηθῆ, ἐν τάχει ἔξέρχεται.
- 35. \*Ιντεροι τέσσαρες· 11 ὅοῦ μεν τοῦ θέρεος μάλιστα ἐπιλαμβάνει καὶ ἀν τῆ διθος, ἔως ἀν νῆστις ἢ, προς τὴν καρδίην καὶ τὰ σπλάγχνα μύζει, καὶ δκόταν τις <sup>13</sup> αὐτὸν ποροφθέγξηται ἢ ἐρωτήση, ἀσῆ τε καὶ λυπέεται, καὶ οὐρός τὰν καρδίην καὶ τὰ σπλάγχνα μύζει, καὶ δκόταν τις <sup>15</sup> αὐτὸν ποροξίην καὶ τὰ σπλάγχνα μύζει, καὶ δκόταν τις <sup>15</sup> αὐτὸν προσφθέγξηται ἢ ἐρωτήση, ἀσῆ τε καὶ λυπέεται, καὶ οὐκ ἀν κῆστις ἢ, πρὸς τὴν καρδίην καὶ τὰ σπλάγχνα μύζει, καὶ δκόταν τις <sup>15</sup> αὐτὸν προσφθέγξηται ἢ ἐρωτήση, ἀσῆ τε καὶ λυπέεται, καὶ οὐκ ἀνέχεται ἀκροώμενος· δ δὲ ἀπόπατος προϊών <sup>16</sup> ἀχρόται, καὶ οὐκ ἀνέχεται ἀκροώμενος· δ δὲ ἀπόπατος προϊών <sup>16</sup> ἀχρόταν τις <sup>15</sup> αὐτὸν ἀνέχεται ἀκροώμενος· δ δὲ ἀπόπατος προϊών <sup>16</sup> ἀχρόταν τος καὶ οὐκ ἀνέχεται ἀκροώμενος· δ δὲ ἀπόπατος προϊών <sup>16</sup> ἀχρότης καὶ δικαί καὶ δὲ καὶ δικαί δὲ καὶ δικαί καὶ δικαί καὶ δικαί καὶ δικαί καὶ δικαί καὶ δικαί δὲ καὶ δικαί καὶ δὲ καὶ δικαί κα

dès le début, faites dix eschares sur la rate, et aussitôt vous procurerez la guérison. Si vous ne cautérisez pas, vous traiterez par les mêmes moyens que dans les cas précédents, remèdes, aliments, boissons et exercices; c'est de cette façon que la guérison sera la plus prompte. Dans cette maladie la peau est blanchâtre, tantôt jaunâtre, tantôt aride.

34. (Autre maladie de la rate.) Autre maladie de la rate: elle vient surtout en automne de la bile noire; elle se produit quand on mange beaucoup de légumes verts et qu'on boit beaucoup d'eau. Voici les accidents: quand la maladie se déclare, il y a forte douleur à la rate, frisson, fièvre, anorexie. Le corps maigrit promptement; la rate ne grossit pas beaucoup, mais elle devient dure, elle tombe le long des viscères et exerce, ainsi tombante, une succion. Dans cet état, on traitera par les mênes moyens, remèdes, aliments, boissons et exercices, que dans les cas précédents; et, si la chose paraît utile, cautérisez comme précédemment. Cette maladie, si elle est traitée sur-le-champ, guérit promptement chez la plupart.

35. (Ictère.) Quatre ictères: celui-ci attaque surtout en été, la bile étant mise en mouvement. La bile se fixe à la peau et à la tête, de sorte qu'aussitôt le corps change de coloration et devient jaune comme une écorce de grenade. Les yeux jaunissent. A la tête, sous les cheveux, il se forme une espèce de duvet. Il y a frisson et fièvre. L'urine est jaune, et laisse déposer un sédiment épais jaunâtre. Au matin, le malade, tant qu'il est à jeun, éprouve des gargouillements au cardia et aux viscères; si on lui adresse la parole ou qu'on l'interroge, il s'impatiente, s'irrite et ne supporte pas qu'on lui parle. Les selles sont d'un blanc jaunâtre et fétides. En cet état, le malade succombe d'ordinaire dans les quatorze jours; s'il passe ce terme, il gué-

έρωτήσει Η.-έρωτήσει Ε.-άσσει (άσση GIJ; άση, Eal. manu άσσει, Η, Ald.; άσσεταί Lind.; άσσεταί Mack) τε vulg.- Gal. Gl.: άσᾶται, τό τε πυροῦται ὡς ἐν πρώτω γυναικείων, καὶ τὸ προσκόρως καὶ ἐπαχθῶς διατίθεται, ὡς ἐν τῷ δευτέρω περὶ νούσων μείζονι.- Mathiæ, gr. Gram., 3° ddit., p. 541, pense qu'il faut lire ἀσἤ τε, d'ἀσάω, forme active, au lieu de ἀσάομαι, forme moyenne. — κ ὡχρὸς θ. - τῆσι om. ΕΚ. - φύγη ΕΗ. - ὑγιὴς γίνεται Η.

λευκος καὶ κάκοδμος. Οδτος, δκόταν ώδε έγη, θνήσκει μάλιστα έν τῆσι τεσσαρεσκαίδεκα ήμέρησιν την δε ταύτας διαφύγη, υγιαίνεται. 1 Μελετην δε αὐτὸν γρη ώδε δκόταν ό πυρετὸς ἀνη, 2 λούειν πολλώ καὶ θερμώ, πίνειν τε διδόναι μελίκρητον καὶ ροφήμασι διαγρεέσθω πτισάνης χυλώ, μέλι παραγέων, καὶ μή συνεψεῖν τὸ μέλι, έως ἄν αξ δεκατέσσαρες ήμέραι παρέλθωσιν αξται γάρ κρίνουσιν ήν θανάσιμον ή ού. Μετά δέ ταῦτα 3 λούειν δὶς τῆς ἡμέρης, καὶ εὐωγέειν τὸ πρώτον δλίγοισιν άσσα \* αν μάλιστα προσίηται, ἔπειτα μέντοι πλείω διδόναι· πινέτω <sup>5</sup> δε οίνον λευκον ώς πλείστον δι' ήμερης καί ήν σοι δοχέη προϊόντος τοῦ γρόνου ώγρὸς εἶναι καὶ δάσθενὴς, ἔμετον κελεύειν ποιέεσθαι από των σιτίων, ως έν τήσιν άνω νούσοισιν έχει. Καὶ ἢν μὲν τὰπὸ τουτέων παύσηται, ἄλις ἢν δὲ μὴ, ἐλλέβορον πῖσαι· μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν 8 ἐς ἑσπέρην φαγέτω μᾶζαν μαλθακὴν ἢ άρτου τὸ ἐντός· ὄψον δὲ ἐσθιέτω νεοσσὸν ἀλεχτορίδος δίεφθον <sup>9</sup>ἐζωμευμένον κρομμύω και κοριάνω και τυρώ και άλι και σησάμω και σταφίδι λευχή· οἶνον δὲ πινέτω λευχὸν, αὐστηρὸν, ὡς παλαιότατον· την δε κάτω κοιλίην ύποκαθηραι τη δε ύστεραίη 10 χυλώ άπ' έρεβίνθων λευχών, μέλι δέ γρη τῷ 11 γυλῷ παραγέαι, τούτω δέ γρεέσθω, καὶ ἐκπιέτω 1º δύο κοτύλας τοῦ χυλοῦ. Τῆ δὲ τρίτη ἀρξάμενος, ἐκάστης ήμέρης πινέτω 13 το ύδωρ, από τῶνοὲ έψήσας μαράθρου ρίζας λεπτάς πληθος έχόσον τρισί δακτύλοισι περιλαδείν, την δραγμίδα, έψεῖν ἐν 14 δύο γρεῦσιν ὕδατος, έψεῖν δὲ ἔως ἀν λειφθῆ τὸ ἤμισυ. 13 έψεῖν δὲ καὶ ἐρεδίνθων λευκῶν γοίνικα ἐν δυσὶ γοεῦσι, 16 καὶ τούτου λειπέτω τὸ ήμισυ ταῦτα δκόταν λειφθή, διηθήσας, έξαιθριάσαι, <sup>17</sup> καὶ ἀμφότερα μίζας, τούτω τῷ ΰδατι <sup>18</sup>τὸν οἶνον κρήσας πινέτω,

¹ Μελετῆν δ' αὐτὸν τόνδε χρὴ τὸν τρόπον θ.- μελετᾶν ΙΙ.- μελετῆ, al. manu  $\Re v$  Ε.- χρὴ αὐτὸν  $\Re v$  6 om., restit. al. manu  $\Re v$  Ε.- χρὴ αὐτὸν  $\Re v$  6.- δὲ pro τε  $\Re v$  Ε  $\Re v$  6.- καὶ μέλι παρ.  $\Re v$  Ε  $\Re v$  6.- δὶ μελετάσαρες  $\Re v$  6.- πτισσ. Ε - καὶ μέλι παρ.  $\Re v$  Ε  $\Re v$  6.- αν ομ.  $\Re v$  6.- εκατέσταρες  $\mathop v$  1 μελοι  $\mathop v$  6.- και  $\mathop v$  6.- κ

## DES AFFECTIONS INTERNES.

rit. Voici comment on traitera : quand la fièvre tombe, on lave avec beaucoup d'eau chaude, et on donne à boire du mélicrat. Pour potage il aura la décoction d'orge avec addition de miel; le miel ne cuira pas avec l'orge tant que les quatorze jours ne seront pas passés; en effet ce terme décide si la maladie est mortelle ou non. Ensuite on lavera deux fois le jour, et on alimentera avec ce qui excite l'appétit du malade, d'abord en petite quantité, puis en plus grande. Il boira du vin blanc le plus possible pendant le jour. Si, avec le temps, il vous paraît jaune et faible, vous ordonnerez le vomissement après aliments comme il a été dit dans les maladies précédentes. Si ces moyens réussissent, c'est bien; sinon, on fera boire l'hellébore; après l'évacuation, le soir, le malade mangera de la polenta molle ou le dedans du pain; pour mets, un poulet bien cuit dans un bouillon avec le porreau, la coriandre, le fromage, le sel, le sésame et le raisin sec blanc. Il boira un vin blanc, astringent, très-vieux. Il prendra un purgatif; le lendemain, il boira de la décoction de pois chiches blancs, préparée avec le miel; il en prendra deux cotyles. A partir du surlendemain, il se mettra à boire chaque jour une eau ainsi préparée : faites cuire une pincée de minces racines de fenouil dans deux conges d'eau, jusqu'à réduction de moitié; faites cuire aussi jusqu'à réduction de moitié une chœnice (1litre,08) de pois chiches blancs dans deux conges d'eau; cela fait, passez, exposez au serein, mèlez;

ριάννω ΕΠΚ. – λευκή Η. – λευκή οπ. Κ. —  $^{10}$ χυμῶ ΙΚ. —  $^{11}$ χυμῶ ΙΙΚ. – τούτῳ δὲ οπ. FGIJ, Ald. – τούτῳ δὲ χρ. καὶ οπι. (Ε, restit. al. manu sine καὶ) ΗΚ. —  $^{12}$  Ante δὐο addunt δὲ ΕΗΚQ'θ. – χρόας pro κοτύλας θ. – τοῦ τοιούτου (τοι. οπ. ΕΠΚθ) χυλοῦ (χυμοῦ ΗΙΙΚ) vulg. – ἀφ' (ἀφ' οπ. ΕΗΚθ; ἐφ' Κ', Lind., Mack) ἐκάστης vulg. —  $^{16}$  τόδε (τόδε οπ., restit. al. manu Η) τὸ (τόδε τὸ οπ. θ) ὕδωρ vulg. – μόρων pro μαρ. θ. – μαράθου (ΙΙ, al. manu θρου) Ι. – δακτύλοις Ε. – δραγμίδα (δραχμίδα GΗΙ) ἐμβάλλειν (ἐμβ. οπ., restit. al. manu II) (addunt ταῦτα ΕΚΡ') καὶ (ταῦτα pro καὶ, al. manu καὶ Η) ἑψεῖν vulg. – Je supprime ἐμβάλλειν εκκὶ τούτου δὲ πιέτω (λειπέτω pro δὲ πιέτω θ) (ἔως ἄν λειτθή pro καὶ τούτου δὲ πιέτω (λειπέτω pro δὲ πιέτω θ) (ἔως ἄν λειτθή pro καὶ τούτου δὲ πιέτω (λειπέτω οπ. θ. —  $^{16}$  καὶ τὸν οῖνον vulg. – ἐξαθριάσαι Ald., Frob., Lind. —  $^{17}$  καὶ οπ. θ. —  $^{18}$  καὶ τὸν οῖνον vulg. – Je supprime ce καί. – κερήσας ΕQ', Lind. – πιρνὰς θ. – κιρνῶν Ρ'.

καὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ ¹μοῦνον, ἢν βούληται, πινέτω ὡς πλεῖστον, καὶ ἄλλο ὕδωρ μὴ πινέτω. Ἦν δὲ τοῦτο τὸ ποτὸν μὴ προσίηται, τόδε ἄλλο ὕδωρ μὴ πινέτω. Ἦν δὲ τοῦτο τὸ ποτὸν μὴ προσίηται, τόδε ἄκευάσας οὕτω διδόναι ' ἰσγάδων λευκῶν χοίνικα ἐψήσας ἐν δυσὶ χοεῦσι διηθῆσαι καὶ ἔξαιθριάσαι ἔπειτα τὸ ὕδωρ ² τοῦτο πινέτω, ἤν τε ψιλὸν ³αὐτὸ βούληται, ἤν τε σὺν τῷ οἴνω κιρνάς πινέτω δὲ μὴ ἄθρόον πουλὸ, ἀλλὰ κατὰ φορὰν ἡμικοτύλιον, ὅκως μὴ διάρξοια ' αὐτῷ ἐπιγένηται, καὶ διαλιπών χρόνον δλίγον πινέτω. ᾿Αγαθὰ δὲ καὶ τάδε διδόναι πίνειν νήστει ἐκάστης ἡμέρης τρίδοντα λεῖα καὶ διέντα κοτύλην οἴνου παλαιοῦ λευκοῦ, σελίνου καρπὸν, σικύου σπέρμα, μαράθρου καρπὸν, Αἰθιοπικὸν κύμινον, ἀδίαντον, <sup>6</sup>κόριον τὴν ποίην, ἀσταφίδας λευκάς ταῦτα πίνων κάκεῖνα ὡφεληθήσεται καὶ τάγιστα ὑγιὴς γενήσεται.

36. Αλλος ἴχτερος · οὖτος ἐπιλαμβάνει Ἰχειμῶνος ἐν ἄρη ἐχ μέθης καὶ ῥίγεος · ἄρχεται δὲ τοπρῶτον ῥίγος ἐπιλαμβάνειν, ἔπειτα ¾ χαὶ πυρετὸς χατέχει · τὸ οὲ ὑγρὸν ¾ τὸ ἐν τῷ σώματι ¹0 πήγνυται ἐν τῷ δέρματι. ¹¹ Τοῖσι δὲ δείχνυται ὅτι οὕτως ἔχει · πελιῶνόν ἐστιν αὐτοῦ τὸ σῶμα χαὶ ὑπόσχληρον, χαὶ αἱ φλέβες διὰ τοῦ σώματος τέτανται ὡχραι · ¹² μέζονες δὲ χαὶ παχύτεραι ἢ πρόσθεν εἰσί · τέτανταί ¹³τε ὑπομελάντεραι χαὶ ἄλλαι φλέβες, χαὶ ἢν · τάμνη τίς τινα αὐτῶν, ¹⁴ ρεύσεται τὸ αἷμα ὡχρὸν, ἢν ὡχραὶ ἔωσιν αἱ φλέβες · ἢν δὲ μέλαιναι ¹³ ἔωσι, μέλαν τὸ αἷμα ρεύσεται. Καὶ τὸ ἱμάτιον πρὸς τῷ ¹6 σώματι προσκείμενον οὐκ ἀνέχεται ὑπὸ τοῦ χνησμοῦ. Οὖτος πρόθυμός ¹¹ ἐστι

<sup>&#</sup>x27; Ψιλόν ΕΗΚθ.-Ante ως addit δέ Η. - τὸ δέ σχ. ΕΗΚθ.-Ante σχ. addunt αὐτῶ ΕΗΚθ. - σκευάσαι ΕΚ. - οὕτως ΕGΙΚ. - οὕτω om. θ. - καὶ pro οὕτω, aI. manu ούτω II. - Ante διδ. addunt καὶ ΕΚ. - Ισχάδων repetitur H. -² τοῦτο om. G. — 3 αὐτοῦ, al. manu αὐτὸ H. - εἴ τε J. - ξὺν Lind. - τῶ om. K. - κιρνάς om. FGI. - κιρνάν (Ε, al. manu àς) (Η, al. manu, erat prius àς) Κ. - πυρνάς ΑΙα. - μή πολύ μηδε άθρόου θ. - άθρόου Ε. - παταφοράν Ι. - τὸ pro φοράν, al. manu φοράν Η. - ὅκως ἄν μὴ θ. - ⁴ αὐτῷ om. θ. -ἐπ:γ. αὐτῶ ΕΗΚ. — 5 διδόναι καὶ τάδε Ε. - νῆστις Η. - νῆστιν Κ. - νῆστιν πίνειν Ε. - μαράθου (II, al. manu θρου) I. - ἀνδίαντον (sic) GI, Ald. - εκόρυον G, Ald. -πύην GIJ.-πόην II.-ἀσταφίδα λευκήν ΕΗΚΟ', Lind.-καὶ ἐκεῖνα ΕΠΚ.ώρελ. καί om. EHKP'Q'θ. - ἔσται pro γεν. EHKQ', Lind., Mack. - 7 Ante χ. addunt μèν EHP'Q', Lind. - èν om. θ. - ώρην, al. manu èν ώρη Η. - άρχεται δε πρώτον μεν το ρίγος επιλαμβάνειν, είτα ο πυρετός κατέχει θ. – πάσχει δὲ τάδε pro ἄρχεται δὲ Lind. - πρῶτον ΕΠΚ. - ἐπιλαμθάνειν om. FGIJ. ἐπιλαμβάνει Lind. — 8 καὶ om. ΕΗΚ. - κατέχει om. (Ε, restit. al. manu) Η. - 9 τὸ om. Lind. - 10 τὸ (τὸ om. θ) ὑπὸ τῶ δέρματι πήγνυται (al. manu πήγνυται εν τῶ δέρματι ΙΙ) ἄμα τῶ σώματι Η (θ, αἴματι). - Post δέρματι

le malade boira ou le vin coupé avec cette eau, ou, s'il veut, cette eau seule; il en boira le plus qu'il pourra, et ne boira aucune autre eau. Si cette boisson ne lui agrée pas, on préparera celle-ci: prenez une chœnice de figues blanches, faites cuire dans deux conges d'eau, passez, exposez au serein; le patient boira cette eau soit seule, soit avec son vin. Il n'en boira pas beaucoup à la fois, mais seulement une demi-cotyie d'un trait, afin que la diarrhée ne le prenne pas; et il mettra un certain intervalle entre chaque tasse. Voici encore une préparation bonne à donner chaque matin à jeun: prenez une cotyle de vin blanc vieux, de la graine de persil, de la graine de concombre, de la graine de fenouil, du cumin d'Éthiopie, de l'adiante, de la coriandre, du raisin sec blanc, pilez et faites macérer. En prenant cette boisson et les boissons sus-dites, il sera soulagé et guérira promptement.

36. (Autre ictère.) Autre ictère: il attaque en hiver à la suite de l'ivresse et du refroidissement. D'abord le frisson se fait sentir, ensuite la fièvre s'établit; l'humide qui est dans le corps se coagule dans la peau. Voici ce qui montre qu'il en est ainsi: le corps du malade est livide et un peu dur; des veines jaunes s'étendent sur le corps, elles sont plus grandes et plus grosses qu'auparavant; d'autres veines plus foncées s'y voient aussi; si on en ouvre quelqu'une, il sort un sang jaune des veines — jaunes, et un sang noir des veines noires. Le malade, à cause de la démangeaison, ne supporte pas le vêtement appliqué sur

addit ἄμα τῷ σώματι Ε.—" ἐν (ἐν οπ. ΕΗΚθ), Ald.) τοῖσι vulg. -δηλοῖ ΕQ', Lind. - ἀποδηλοῖ θ. - αὐτὸ δηλοῖ pro δείκνυται Η. <math>- ὡς pro ὅτι θ. - πελιονὸν [δέ] ἐστι Lind. <math>- "" καί εἰσι μέζονες ἢ πρόσθεν (πρόσθε, al. manu εν Η) καὶ παχύτεραι ΕΗΚ. <math>- καὶ μείζονες ἢ πρόσθεν καὶ παχύτεραι <math>θ. - μείζονες vulg. <math>- "" δὲ pro τε ΕΚθ. - καὶ ὑπομελάντεραι άλλαι φλέθες <math>θ. - τάμη ΕΗ, Μακλ. - αὐτέων Lind. - "" βεύσει ἐξελεύσεται (βεύσεται sine ἐξελ. Ε, FG supra lin. ἐξελεύσεται ut glossema, HJΚΡ'Q', Lind.) vulg. <math>- εάν περ (ἤν περ Q', Lind.) γιlg. <math>- εάν περ ΕΗΚΡ') vulg. - εἰσιν G, Ald. <math>- "" εἰσιν Λιd. - "" εχωματι vulg. <math>- χρωτὶ P'. - σωματι Εθ, Lind., Μακλ. - "" εἰστὶ οπ. (Η, restit. al. manu) <math>θ. - πρός τὸ οπ. θ. - πορεύσεθαι καὶ οπ. (Η, restit. al. manu) <math>θ. - περός τὸ οπ. β. - πορεύσεθαι καὶ οπ. ΕΗΡ'Q'θ, Lind., Μακλ.

17

πρὸς τὸ πορεύεσθαι καὶ φοιτῆν, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀσθενείης αὐτου τὰ σχέλεα ύποφέρεται, χαὶ διψη σφόδρα. Αύτη ή νοῦσος ούπω ήσσον της προτέρης θανασίμη προέρχεται δὲ πλείω γρόνον, 1ην μη ἐν τησιν έπτα ήμερησιν υγιής γένηται. ήν δε ή νούσος απομηχύνηται και γένηται όγορος ή έννατος, <sup>2</sup>συμπίπτει ές κλίνην, <sup>3</sup>καὶ ή νοῦσος καὶ ή άλγηδών πιέζει μάλλον, καὶ άνίστασθαι οὐ δύναται, καὶ οἱ πολλοὶ έν τούτω τῷ γρόνω παραγρημα φθείρονται. Τοῦτον, δκόταν ούτως έγη, κατ' ἀργὰς μὲν <sup>4</sup>τῆς νούσου ἢν παραγένηται, ὁκόταν ἦδη αί έπτα ήμέραι παρέλθωσιν, έλλέδορον πῖσαι, τὴν δὲ κάτω κοιλίην γυλῷ ὑποκαθῆραι, ὡς ἐν ὅτῷ πρόσθεν, καὶ τάλλα τὰ αὐτὰ διδόναι φάρμακα. Διδόναι δὲ καὶ κανθαρίδας, ἄνευ πτερῶν καὶ κεφαλῆς, τέσσαρας τρίθων <sup>6</sup>χαὶ διεὶς οἴνω λευχῷ ἡμικοτυλίω, ἤδη δὲ καὶ μέλι παραγέαι δλίγον, εἶτα οὕτω διδόναι πιεῖν. τοῦτο πινέτω δὶς ἢ τρὶς της ήμέρης. Προϊούσης δὲ της νούσου λουτροῖσι καὶ πυριήμασι θεραπεύειν: ἐσθιέτω δὲ ἄσσα προσίεται: οἶνον δὲ πινέτω λευχόν, κὐστηρὸν, καὶ τἄλλα τὰ αὐτὰ <sup>8</sup>προσφερέσθω ἃ καὶ τῆ πρόσθεν. Αὕτη ἡ νούσος γρονίη και γαλεπή, ήν μή κατ' άργας καλώς μελετηθή.

<sup>1 &</sup>quot;Ην (εί Η) (addit γὰρ Lind.) μὴ ἐν τῆσι πρώτησιν ἡμέρησιν (addit ἀποθάνοι Lind.) ἔπειτα ὑγιὴς γίνηται τυίις. - ἢν μὴ ἐν τῆσιν ἔπτὰ (addit πρώτησιν Μαςκ) ἡμέρησιν ὑγιὴς γένηται θ, (Mack, γίνεται). - ἔνατος ΗΚ, Frob. — ² ξ. Lind. - εἰς (ἐς θ, Lind., Mack; εἰς οπ. Q'; ἡ pro εἰς Ε) νοῦσον (νοῦσος ΕQ'; κλίνην pro ν. θ, Mack) νυίις. — ³ καὶ ἡ ν. οπ. Ε. - διαφθείρονται θ. — ⁴ τῆ νούσω θ. - νόσου J. - παραγένη FGJKθ. - ἢδη οπ. (Η, restit. al. manu) θ. - αί οπ. Κ. — ⁵ τῆ θ, Mack. - πρόσθε, al. manu θεν Η. - ἀνευ τῶν πτερῶν καὶ τῆς κεφαλῆς θ. - κεφαλὰς, al. manu ῆς Η. — ε αθ οπ. ΕΚ. — τ τοῦτο [δὲ] Lind. - ἄσσα ἀν θ. - προσίηται Ε (Η, al. manu ίε) Κθ. — ε προσφέρειν (Η, al. manu προσφερέσθω) θ. - προσφερέτω ΕΚ. - τῶ pro τῆ θ, Mack. - μὴ post ἀρχὰς θ. - καλῶς οπ. (Η, restit. al. manu) θ. — ³ οὖτος οπ. θ. - ἄραν J. — "θ καὶ οπ. ΕΗΚ. - εὐθὺς θ. - ἄλλοις τροπέει (sic) Κ. — " ὑπὸ οπ.

lui. Il a bonne envie d'aller et de venir; mais, à cause de la faiblesse, les jambes se dérobent sous lui. Il a beaucoup de soif. Cette maladie n'est guère moins dangereuse que la précédente; mais elle se prolonge davantage si la guérison ne vient pas dans les sept jours. La maladie se prolongeant et arrivant au huitième jour ou au neuvième, le malade s'alite, le mal et la souffrance l'accablent davantage, il ne peut se lever; et la plupart, dans cet intervalle, succombent soudainement. Les choses étant ainsi, si vous êtes présent dès le début de la maladie, quand déjà les sept jours sont passés, administrez l'hellébore; puis évacuez le ventre inférieur avec le suc indiqué dans le cas précédent, et donnez les autres mêmes médicaments. Donnez aussi les cantharides, sans les ailes et la tête; pilez-en quatre, faites-les macérer dans une demi-cotyle de vin blanc, ajoutez un peu de miel, et faites prendre cette préparation deux ou trois fois par jour. La maladie avançant, le malade sera mis aux bains et aux étuves; il mangera ce pour quoi il a du goût; il boira un vin blanc, astringent, et du reste usera des mêmes choses que précédemment. Cette maladie est longue et difficile, à moins qu'elle ne soit bien traitée dès le début

37. (Autre ictère.) Autre ictère: celui-ci est dit épidémique, parce qu'il survient en toute saison; il est produit surtout par la réplétion, les excès de vin et après un refroidissement. Dès le premier moment le corps change de coulcur et devient jaune; les yeux jaunissent fortement; la maladie va sous les cheveux et sous les ongles. Il y a frisson et fièvre sourde. Le malade est faible. La tête est douloureuse; l'urine est jaune et épaisse. Cet ictère est moins dangereux que les précédents, et guérit s'il est traité hâtivement. Les choses étant ainsi, on tirera du sang aux plis des bras; puis, après une étuve préalable, on administrera l'élatérion; derechef, le troisième jour, on évacuera

Κ. - ἐπέρχεται FHJK, Ald. - προέρχεται θ. -- ια ἀσθενείη θ. - ὁδύνην J. - καὶ οὐρ. ὡχ. καὶ παχύ οπ. θ. -- ια ἐξέρχεται (Η, al. manu θεραπεύεται) θ. -- σχάσσειν θ.

ριήσας πίσαι έλατήριον· κάτω δὲ αὖθις ὑποκαθῆραι τῆ τρίτη ὀνείω γάλακτι. Τὰ δὲ ἄλλα βορήματά ¹τε καὶ πόματα καὶ ἐδέσματα τὰ αὐτὰ διδόναι ἃ καὶ τῷ πρόσθεν, καὶ καθαίρειν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν θαμινὰ, καὶ ἀπὸ ²χαραδρίου πίνειν, καὶ λούειν αὐτὸν πολλῷ καὶ θερμῷ, ³καὶ ξύων τὴν σάρκα ἐν οἴνῳ λευκῷ διδόναι πίνειν, καὶ ἐς τὰ ἄλλα πάντα τοῖσιν αὐτοῖσι χρεέσθω, καὶ ἐν τάχει ὑγιὴς ἔσται.

αὐ λόουτροῖσι καὶ ἔξέσμασι καὶ ποτοῖσι καὶ ροφήμασιν, οὕτω γὰρ μάλιστα ὑγιέα ποιήσειας.

39. <sup>12</sup> Νούσημα ὅπερ χαλεῖται τῦρος · <sup>13</sup>τῦρος μὲν τοῦτο τὸ νούσημα χαλέεται · <sup>14</sup>ἐπιλαμδάνει οὲ θέρεος ἐν ὅρῃ, ὁχόταν ὁ χύων τὸ ἄστρον ἐπιτέλλῃ, χολῆς χινηθείσης ἀνὰ τὸ σῶμα. Εὐθέως οὖν αὐτὸν πυρε-

'Τε om. ΕΗΚ. - ά om., restit. al. manu Η. — γαλαρίου vulg. - χλιαροῦ Calvus. - χυλαρίου Ε, Cornar. - χαραδρίου Lθ, Foes in not. ex conject. Opsopæi, Lind., Mack. — 3 καὶ om. Κ. - Απιε τὴν σάρκα addit χυωνίου χαραδρίου θ. - Mack suppose que χυωνίου est pour ξύων τοῦ, et il a mis dans son texte καὶ ξύων τοῦ χαραδρίου τὴν σάρκα. - πίνειν om., al. manu πιεῖν Η. - τᾶλλα Ε. - έν τάχει om. FGII. — 4&). [κτ. om. Η. - τῆς δὲ ώρης ρτο ἐπὶ δὲ ΕΗΚ. - αὐτοῦ Ε. — δ γίνονται Ε. - πτύει vulg. - ἀποπτύει θ, Mack. - πουλὺ θ, Mack. - πουλὺ ο om. vulg. - ἀποχρέμψηται θ, Mack. - ἐμπίπτει prο γίνεται θ. — δ ἐπὶ αὐτῶ ἐφίσταται θ. - ὑρύσταται (sic) Ε. - ἢκιστα θανάσιμος pro οὐχ ἐστὶ θαν. ΕΗΚθ. — 7 ὅταν ΕΗΚ. — 8 πτισσ. Ε. — 9 δὲ om. J. - ἔμετον οιεύμενος Ε. - κάθαρσιν (καθαρὴν θ) vulg. - τοῖσι pro τῆσι θ. — 10 ἀνάγει ἀπὸ τοῦ θ. - πν. FHJΚ. - καὶ ἀναγαργ. δὲ αὐτῶ σκευάξειν θ. - πυρετταίνει GIJ, Ald., Frob., Lind. — 11 τὰ ἄλλα ΕΗΚ. - μελετεῖν Κ. - Ante οῖσι addunt τοῖσιν αὐτοῖσιν ΕΗΚθ. - πρώτους pro πρόσθεν θ. - γὰρ om. FGHI. - ἀν ΕFG

par le bas à l'aide du lait d'ânesse. Du reste, on donnera les nièmes potages, boissons et aliments qu'au précédent. On purgera la tête fréquemment. Le malade boira la décoction du charadrius (un pluvier); il sera lavé avec beaucoup d'eau chaude; la chair de l'oiseau sera hachée et donnée à prendre dans du vin blanc. Pour tout le reste, il usera des mêmes choses, et guérira promptement.

- 38. (Autre ictère.) Autre ictère : il provient du phlegme, et attaque surtout en hiver. La couleur est blanche; la poitrine se remplit de phlegme. Le malade expectore beaucoup; et quand il expectore, il est pris de hoquet. L'urine est blanche et épaisse, et dépose un sédiment semblable à de la farine. Cet ictère n'est pas mortel et guérit promptement. Quand les choses sont ainsi, on administre le grain de Gnide, et, après la purgation, la décoction d'orge avec addition de miel, à la dose de quatre cotyles; pour le ventre supérieur, on le nettoye par le vomissement, comme précédemment. C'est, en effet, de cette façon que le phlegme est le plus aisément chassé du poumon et des artères. On prépare fréquemment ainsi un gargarisme. Ce malade a parfois une sièvre sourde, et il survient un frisson léger. Du reste, on le traite comme les précédents ictères, en sait de médicaments, d'étuves, de bains, d'aliments, de boissons et de potages. C'est ainsi surtout que vous le guérirez.
- 39. (Cette maladie paraît être une variété de causus ou sièvre ardente.) Maladie dite typhus: cette maladie se nomme typhus; elle attaque en été, quand la constellation du Chien se lève, la bile étant mise en mouvement dans le corps. Aussitôt surviennent des sièvres fortes et une chaleur aiguë; la pesanteur rend

HIJK, Ald., Frob.  $-\dot{\omega}$ ς pro αν vulg.  $-\dot{\tau}$ άχιστα pro μάλιστα θ.  $-\dot{\tau}$ οιήσεις vulg.  $-\dot{\tau}$ οιήσης Ε.  $-\dot{\tau}$ οιήσεις J.  $-\dot{\tau}$ οιήσειας θ.  $-\dot{\tau}$ ο τίρος pro ν. ὅπερ καλ. τῦρος θ.  $-\dot{v}$ όσ. ΕΚ.  $-\ddot{\tau}$ όπερ καλεῖται om. ΕΠΙJΚ.  $-\dot{\tau}$ ύρος ubique vulg.  $-\dot{\tau}$ ίρος ubique GHIJθ.  $-\dot{\tau}$ ο τόδε τὸ νόσημα (νούσ. Κ) τίρος καλέεται (Ε, τύρος) IIΚ.  $-\dot{\tau}$ οτούτο om. FGIJ, Ald.  $-\dot{\tau}$ 1 τὸ νούσημα ἐπιλαμβάνει θέρεος ώρη θ.  $-\dot{\epsilon}$ ν om., restit. al. manu H.  $-\dot{\tau}$  κατὰ pro ἀνὰ θ.  $-\dot{\tau}$ 0 τὸν om. (Η, restit. al. manu) θ.

τοὶ ἔγουσιν ἐσγυροὶ καὶ καῦμα όζὸ, καὶ ὑπὸ τοῦ βάρεος ἀσθενείη καὶ ἀχρησίη τῶν σκελέων, ²καὶ ἐκ τῶν χειρῶν ἄχρειος μάλιστα γίνεται καὶ ή γαστήρ ταράσσεται, καὶ τὰ ὑπογωρέοντα δυσώδεα, καὶ στρόφος ἰσγυρὸς ἐπιγίνεται. Ταῦτά τε πάσγει, καὶ ἤν τις <sup>8</sup>ἀναστήσαι θέλη αὐτὸν, οὐ δύναται ὀρθοῦσθαι, οὐδὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν 👻 ἀνορῆν δύναται ὑπὸ τοῦ καύματος, καὶ ἤν τις αὐτὸν ‡ ἐρωτᾳ, ὑπὸ τοῦ πόνου ακούων οὐ δύναται αποκρίνασθαι. Όκόταν δε μέλλη δάποο θνήσκειν, οξύτερα τε δρή και φθέγγεται θαρσαλέως, και πιέειν και φαγέειν αἰτέει, καὶ ἢν εοοῦ τις καὶ φάγη, ἐν τάχει ἀφῆκε τὴν ψυχήν, την μη έξεμέση. Τούτω ή νούσος αύτη κρίνεται έν έπτα ήμέριζοιν ή 8 δεκατέσσαρσι· πολλοί οὲ 9 διατρέγουσι καὶ ἐς τὰς εἰκοσιτέσσαρας. 10 ήν γοῦν ταύτας διέλθη, ύγιὴς ἔσται· καὶ γὰρ ἐν ταύτησι τησιν ημέρησι δηλούται 11 εί θανάσιμος η ού. Τούτον, δκόταν ούτως έχη, 12 δίδε ίησθαι· έν της: πρώτησι των ήμερέων λουτρού μέν ἀπέγεσθαι, άλείφειν δε οίνω και έλαίω γλιαίνων ές κοίτην, και σιτίων ἀπέγεσθαι· βοφήματα δὲ λεπτὰ 13 ψυγρὰ διδόναι · οἶνον δὲ πινέτω μέλανα, αὐστηρὸν, ἢν ξυμφέρη αὐτῷ: ἢν δὲ μὴ, 14 λευχὸν, αὐστηρὸν, ύδαρέστερον· ήν δὲ δίψα ἰσχυρή πιέζη, 15 τοῦ ὕδατος ἀθρόον διδοὺς πίνειν, κέλευε έξειμέειν, ταῦτα δὶς ἢ τρὶς ἐφεξῆς ποιήσας, καὶ δκόταν τὸ καῦμα ἔχη, βάκεα βάπτων ὕὸατι ψυχρῷ προστιθέναι, <sup>16</sup>ξ αν μάλιστα τῆ καίεσθαι: ἢν δὲ φρίκην ἔγη τὸ σῶμα, ἀνιέναι τὰ ψύγματα. Οὖτος 17 δχόταν μάλιστα πονέη, ὑπὸ τῆς δὸύνης αἴφνης χινδυνεύσει τότε αφείναι την ψυχήν άλλα διδόναι 18χρη αὐτῷ τῆς δούνης τὰ

<sup>&#</sup>x27; Υπό θ. - από vulg. - ακρασίη ΙΙ. - ακρατίη (Ε, al. manu ακρησίη) Κ. ἀκρισίη J. - 2 καὶ τῶν γειρῶν ἄγρεια (ἀγροία sic K) γὰρ μάλιστα γίνεταί οἱ vulg. - καὶ ἐκ τῶν χειρῶν ἄχρειος γίνεται μάλιστα θ. - τε om. J. - 3 ἀναστῆσαι θέλη αὐτὸν om. θ. - ἀναστή, al. manu ἀναστήσαι θέλη Η. - δρήν J. -\* ἐρωτῆ ΕΚ. - Post ἐρ. addit τι θ. - ἀκούων θ. - ἀκ. om. vulg. - 5 ἀποθανεῖσθαι, ὀξύ τε ὁρᾶ θ.— ο ὂῷ τις καταφαγεῖν, ἐν τάχει μεθή καὶ (καταλιπὼν pro καὶ Lind.) τὴν ψυχὴν vulg. - δοῖ (δῶ Mack) τις καὶ φάγη, ἐν τάχει άφηκε την ψυχήν  $\theta$ , Mack. —  $^{7}$ εί EH. – ἀπεμέση  $\theta$ , Mack. – αὕτη om.  $\theta$ , Mack. — \* τεσσαρεσκαίδεκα θ, Mack. — \* διαφεύγουσι θ, Mack. - τέσσαρας καὶ εἴκοσιν θ. Mack. - 10 εἰ Ι. - οὖν ΕΠθ. - διέλθοι ΕΙΙ. - ἐκφύγη θ. Mack. -διαφύγη, al. manu διέλθοι Η. - έν δὲ pro καὶ γὰρ èν EHQ', Lind. - έν γὰρ pro καὶ γὰρ ἐν θ, Mack. - διαδηλοῖ Ε (Η, al. manu οῦται) P'Q'θ, Lind.. Mack. — " ή, al. manu εί Η. - ήν Ε. — " ὧδ' ΕΗ. - χλιήνας ΕΗ. - ἀπέχειν, al. manu χεσθαι Η. - ρυφ., al. manu ροφ. Η. - 13 καί (καί om. EFGHIJ, Vatic. exempl. ap. Foes, Ald.) ψυχρά vulg. - ἀποψύχων pro ψυχρά Η. πινέτω δὲ οἶνον ΕΗ. - αὐτῷ om. (Η, restit. al. manu) θ. - "Ante λευκὸν

les jambes faibles et impotentes; les bras surtout cessent leur usage. Le ventre se dérange; les selles sont fétides, et il y a de fortes tranchées. Tels sont les accidents; et, quand on veut lever le patient, il ne peut se tenir debout; la force de la ~ chaleur l'empêche de voir; et, interrogé, il lui est impossible, quoiqu'il entende, de répondre à cause de la souffrance. Sur le point de mourir, sa vue devient plus perçante, il parle avec décision, il demande à boire et à manger; et, si on lui en donne, il rend promptement l'âme, à moins qu'il ne revomisse. Cette maladie se juge en sept jours ou en quatorze; beaucoup vont même jusqu'aux vingt-quatre; si le malade les passe, il guérit; car c'est dans cet intervalle que se montre si le cas est mortel on non. Les choses étant ainsi, voici le traitement: dans les premiers jours on interdira le bain; on fera des onctions chaudes avec le vin et l'huile pour le moment de se mettre au lit; on défendra les aliments solides; on donnera des potages légers, froids; le malade boira un vin noir, astringent, si cela lui est bon; sinon, un vin blanc, astringent, coupé d'eau; s'il est tourmenté par une soif vive, il prendra de l'eau en quantité pour revomir; opération qu'il fera deux ou trois fois de suite. Quand la chaleur le tient, trempez des linges dans l'eau froide et appliquez-les là où il dit ressentir la plus forte chaleur. Quand le frissonnement se fait sentir, cessez les applications froides. Le malade, quand il souffre le plus, est exposé, par la force de la douleur, à rendre l'âme soudaine-

addit άλλὰ II. – λευχὸν ύδαρὸν (ύδαρέα P'Q', Lind., Mack) αὐστηρὸν νυίμι – λευχὸν αὐστηρὸν ὑδαρέστερον (Ε, ὑδαρέα)  $FHJ\theta$ . —  $^{15}$ τοῦ χαύματος (ὅδατος  $\theta$ ) vuíμι – πιεῖν  $\theta$ . – ταῦτα om. GIJ. – ἐρεξῆς  $EII\theta$ . – ἐρεξῆς om. vuíμι – ποιῆσαι  $EH\theta$ . – ἐράχια Lind., Mack. —  $^{16}$ ξην pro  $\frac{7}{8}$ αν EFGHJ, Ald. – ἐρίσση pro φρίκην ἔχη EH ( $\theta$ . φρίξη). —  $^{17}$ όνθταν πονῆ μάλιστα ἀπὸ τῆς τοιαύτης (τοι. om. H) ὁδύνης  $\eta$  uíμι – ὁκόταν μάλιστα πονέη ὑπὸ τῆς ἐδύνης  $\theta$ . – αἰρνης om. ( $\theta$ , restit. al. manu)  $\theta$ . – χινδυνεύσει καταλιπών (ἀπιέναι EQ'ς ἀριέναι P') τὴν ψυχὴν  $\eta$  vuíμι – κινδυνεύσει τότε (τότε οπότιτα. al. manu  $\theta$ ) ἀπείναι (ἀρεῖναι  $\theta$ ) γιαταλιπεῖν al. manu  $\theta$ ) τὴν  $\theta$ .  $\theta$ 10 —  $\theta$ 10 γρὴ oni. ( $\theta$ 11, restit. al. manu)  $\theta$ 2. – τῷ om.  $\theta$ 3, Ald. –  $\theta$ 4  $\theta$ 4. – ἐιαρυγγάνουσιν  $\theta$ 5. – φυγγάνουσιν  $\theta$ 8. – αιαρυγγάνουσιν  $\theta$ 9, Lind. – ἐνρυγγάνουσιν  $\theta$ 1. – φυγγάνουσιν  $\theta$ 3, manu διαφυγγάνουσιν  $\theta$ 3.

φάρμαχα μετὰ σπουδῆς τὰ αὐτὰ ἃ χαὶ τῷ ὑπὸ τῆς πλευρίτιδος ἐχομένω. Ὁχόταν δὲ ἐξαναστῆ, ἀναχομίζειν σιτίω χαὶ ποτῷ χαὶ λουφοῖσιν ὡς τάχιστα. ἡ γὰρ νοῦσος χαλεπὴ, καὶ παῦροι διαφεύγουσιν.

40. Άλλος 1 τύφος: ἐπιλαμβάνει μέν τὸ νούσημα πάσην ώρ ην γίνεται δὲ δι' ύγρασίην τοῦ σώματος, δκόταν τὰ σιτία ύγρὰ ἐόντα καὶ τὸ ποτὸν <sup>2</sup>πουλὺ αἱ σάρκες ἀναπίωσι καὶ πλαδαραὶ γίνωνται· ἀπὸ τούτων τὸ νούσημα γίνεται μάλιστα. Άρχεται οὖν ὁ πυρετὸς τριταΐος ή τεταρταΐος κατ' άρχας γινόμενος, καὶ πόνος ἰσγυρὸς ἐν τῆ κεφαλή <sup>8</sup> ενίσταται, ενίστε δε και εν τῷ σώματι διαλείπων και εμέει σίαλον, καὶ ἐρεύγεται πυκινὰ, καὶ ἀλγέει τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καί τὸ πρόσωπον \*ἀφύει, καὶ ἐς τοὺς πόδας οἴδημα κατέρχεται. ένίστε δὲ καὶ όλον το σῶμα <sup>5</sup>ἀποιδέει, καὶ ἐς τὰ στήθεα καὶ <sup>6</sup>ἔς τὸ μετάφρενον ενίστε ή δούνη τρέχει, καὶ ή γαστήρ τετάρακται, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμιοῖσιν Τέσορᾶ ἐσγυρῶς, καὶ τὸ σίαλον ἀποπτύει πολλὸν καὶ ἀφρῶδες, καὶ ἐν τῆ φάρυγγι δοκέει ἐνέγεσθαι, 8καὶ κέργνει αὐτόν · πολλάχις δε καὶ φλεγμαίνει δ θ φάρυγζ. Τοῦτον δχόταν 10 οὕτως δ πόνος 11 πιέζη, έστιν ότε καὶ δρθοπνοίη ίσγυρη έμπίπτει, 13 καὶ πολλάχις έξαπίνης ύπο τοῦ πόνου τὴν ψυγὴν ἀφῆχεν ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν η εν δεκατέσσαρσι· πολλοί δὲ διαφέρουσι 18 καὶ έως τῶν εἰκοσιτεσσάρων ήμερέων. Πολλάκις δε και έξαπίνης ή νούσος 14 ανηκε, και δοκέει ύγιης είναι άλλα φυλάσσεσθαι γρη, άγρις αν αί τέσσαρες καί είχοσιν ήμέραι παρέλθωσιν. ήν γάρ ταύτας διαφύγη, οὐ μάλα θνήσκει. <sup>15</sup>Τούτω, δκόταν ώδε έγη, έν τησι πρώτησι των ήμερέων χρή

¹ Τίφος EGHI, Ald. -νόσ. EII. -ν2 πολύ IIJ. -γίνονται, al. manu γένωνται Η. -γ5 ενέστηχεν (Η, al. manu ενίσταται) θ. -καὶ διαλείπει pro διαλείπων θ. -σίαλα θ. -ἀλγέει post δφθαλμών EII. -⁴ άφιεῖ, al. manu ύει II. - Gal. Gl. : ἀφύει, ἀπολευπαίνεται. -⁵ έποιδ., al. manu ἀποιδ. II. -⁶ ές om. E. -Post ἐνίστε addit δὲ καὶ Η. -ἐες τὸ μετάφρενον ἡ δόύνη ἔχει: ἐνίστε δὲ καὶ ἡ γαστὴρ θ. -ἔχει Ε (Η, al. manu τρέχει). -ᾶ ἔξορίσαι vulg. -ἔξορᾶται conj. Foes in not. -ἔξορῆται Lind. -ἔσορᾶ θ, Mack. -Post δοιέει addit τι θ. -俢8 καὶ χέρχνειν αὐτὴν τοῦτο τόνταν οὕτως ἔχη, ϵ πόνος πιέζη θ. -κέρχει (Η, al. manu χέρχνει) IJ. -俢0 λάρυγξ J. -τ0 τοῦτον EGHIJ. -ττοῦτον vulg. -ο0 τος Mack. -ὅταν EH. -10 οῦτως ἔχη καὶ οῆτως (ἔχη καὶ οῦτως οπ. EH) (οῦτος Lind., Mack) ὁ πόνος vulg. -∥ πιέζη, καὶ ὁρθόπνοια (ὸρθοπνοίη Mack) ἰσχύρη ἐμπίπτει EH (Ρ'θ, ἐπιπίπτει). - Je prends ἔστι δ' ὅτε, que je lis ἕστιν ὅτε. -ν2 Λητε καὶ (Ρ'θ, ἐπιπίπτει). - Je prends ἔστι δ' ὅτε, que je lis ἕστιν ὅτε. -ν2 Λητε καὶ

ment; aussi faut-il lui donner pour la douleur, avec diligence, les remèdes qui se donnent en cas de pleurésie. Quand il se lève, on le restaurera le plus vite possible avec les aliments, les boissons et les bains. La maladie est dissicile et peu en réchappent.

40. (Autre forme de sièvre pseudo-continue.) Autre typhus : cette maladie attaque en toute saison; elle provient de l'humidité du corps, quand, les aliments étant humides et les boissons abondantes, les chairs absorbent et s'humectent. Telle est la principale origine de la maladie. La fièvre commence, et elle est d'abord tierce ou quarte; une douleur intense se fait sentir à la tête et parfois dans tout le corps d'une manière intermittente. Le malade vomit de la salive; il a de fréquentes éructations; il souffre dans la région des yeux; le visage est décoloré; et de l'ædème se manifeste aux pieds, quelquefois même le corps entier s'œdématie. Parfois la douleur court dans la poitrine et dans le dos. Le ventre se dérange. Le regard est fixe. Le patient crache une salive abondante et écumeuse; il lui semble qu'il a quelque chose dans la gorge; et il est enroué. Souvent même la gorge s'enflamme. Quand la souffrance l'accable ainsi, il n'est pas rare qu'une grande gêne de la respiration survienne, et maintes fois, par la force de la douleur, il a soudainement rendu l'âme en sept jours ou en quatorze. Plusieurs vont même jusqu'aux vingt-quatre. Souvent encore la maladie s'est subitement amendée, et le patient paraît guéri; mais il faut être sur ses gardes jusqu'à ce que les vingt-quatre jours soient écoulés; en esset, s'il passe ce terme, il n'est plus guère exposé à succomber. Les choses étant ainsi, il faut dans les premiers jours donner pour potage de la farine

addit ἔστιν ὅτε (ἔστι δ' ὅτε Q', Lind.) vulg. – ἔστιν ὅτε οπ. ΕΙΙΟ. – ἀπὸ ΕΙΙQ΄, Lind. – πουλλοὶ G, Frob. —  $^{13}$  ἐς τὰς εἰκοσιτέσσαρας pro καλ.... ἡμερέων ΕΙΙ (Q', εἰς)  $^{14}$  ἀφῆκε  $^{16}$  . —  $^{16}$  ἀφῆκε  $^{16}$  . —  $^{16}$  ἀρῆκε  $^{16}$  . —  $^{16}$  ἀρῆκε  $^{16}$  . —  $^{16}$  ἀρῖκε  $^{16}$  . —  $^{16}$  αριάσσειν  $^{16}$  (Η, al. manu εσθαι). – ἕως pro άχρις ΕQ'0, Lind. – ἕως ἢν, al. manu άχρις ἄν H. –  $^{16}$  οιπ.  $^{16}$  . —  $^{16}$  τοῦτον ΕΗΙΙΚ. – χρὴ οπ., restit. al. manu  $^{16}$  Η. —  $^{16}$  τοῦτον ΕΗΙΙΚ. – χρὴ οπ., restit. al. manu  $^{16}$  Η.  $^{16}$  ἀρφήμασι, al. manu  $^{16}$  φοφήματα  $^{16}$  (βυφήμασι, al. manu  $^{16}$  φοφήματα  $^{16}$  Ομφήμασι, al. manu  $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$ 

δόφημα διδόναι άλητον κάθεφθον, μέλι λεπτὸν παραγέων πίνειν δὲ διδόναι μέλανα οἶνον κατ' δλίγον, ¹ὅκως ἄν βούληται κεκρημένον. σιτία δὲ μὴ προσφέρειν, πρὶν ἄν αί ἡμέραι παρέλθωσι: 2 πουλύποδας δὲ ἐν οἴνῳ έφθοὺς διδόναι ἐσθίειν, καὶ τὸν ζωμὸν δοφάνειν, καὶ δαφανίδας τρώγειν πολλάς και καρδάμου καρπόν φώσας, άλέσαι και 3 σήσαι λεπτά: ἔπειτα ἐπ' οἶνον ἐπιδαλών μέλανα στρυφνόν καὶ άλφιτα λεπτά δλίγα διδόναι πίνειν έωθεν · λουτροῦ \*δὲ ἀπεγέσθω, μέγρις αν αι ημέραι παρέλθωσιν οίνω δε και ελαίω γλιήνας αλείφειν ές χοίτην καὶ έχμάσσειν καὶ γλυκυσίδης καρποῦ δέκα κόκκους έψων εν οίνω μέλανι, διδόναι πίνειν και γογγυλίδας διέφθους ποιέων βοφανέτω τοῦ γυλοῦ, ἀρτύσας τυρῷ ἀνάλτῳ καὶ μήκωνι καὶ άλὶ καὶ ελαίω και σιλφίω και όζει. \*Ην 6δε και φάρμακον βούλη πίσαι, τοῦ χνιδίου κόχχου <sup>7</sup>πῖσαι, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἀλεύρου έφθοῦ καὶ λιπαροῦ δοῦναι <sup>8</sup>δύο τρυβλία ἐχροφέειν· οἶνον δὲ πινέτὸ τὸν κὐτόν. <sup>9</sup>Τούτων τῶν φαρμάχων καὶ ῥοφημάτων καὶ ποτῶν ὅ τι αν διδῷς δνήσεις, ήν τε κατὰ εν, ήν τε 10 κατὰ πλείω προσφέρης, καὶ οὕτω τάχιστα ύγιέα ποιήσεις ή δε νούσος χαλεπή, καὶ παύροι διαφυγγά-אסטקנא.

44. 11 Αλλος τύφος: γίνεται μέν καὶ οὖτος διὰ τόδε, δκόταν ή χολή σαπεῖσα μιγἢ τῷ αἵματι ἀνὰ τὰς φλέβας καὶ τὰ 12 ἔρθρα, καὶ δκόταν στἢ, οἴδημα ἀνίσταται μάλιστα μὲν ἐν τοῖσιν ἄρθροισι καὶ καταστηρίζεται, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς τὸ ἄλλο 13 πᾶν σῶμα, καὶ δὸύνας παρέχει δζείας: καὶ οῖ πολλοὶ ἐκ ταύτης τῆς νούσου χωλοὶ γίνονται, 14 δκόταν ἀποληφθεῖσα ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν ή χολή πωρωθἢ: ἡ δὲ δδύνη διαλείπουσα ἐπιλαμβάνει καὶ διὰ τριῶν ἡμερέων καὶ διὰ τεσσάρων.

' [Καί] δκως Lind. – αν om., restit. al. manu H. – προσφερέσθω θ. —  $^2$ πουλ. Ε. – πολ. vulg. – ρυμράνειν EGIII, Ald. – βάρανίδας EHIJ, Ald., Frob., Lind. —  $^3$  σεῖσαι J. – εἶτα πινέτω οἶνον μέλανα ἐπιβαλῶν στρυφνὸν, καὶ ἄλφιτα λεπτὰ ὁλίγα vulg. – ἔπειτα ἐπ' οἶνον ἐπιβαλῶν μέλανα στρυφνὸν καὶ άλφιτα λεπτὰ ὁλίγα θ, Mack. —  $^4$  δὲ om., restit. al. manu H. – μέχρι sine ἄν, al. manu μέχρις ἀν Η. –  $^7$  ην pro ἄν IJ. —  $^5$  διέφθων J. – ρυμφανέτω EGHIJ. – τοῦ χυλοῦ οπ. θ. – χυμοῦ EHIP'. —  $^6$  δὲ om., restit. al. manu II. – καὶ om. ΕΗ. – βούλη π. φαρμ. ΕΗ. —  $^7$  πίσαι om. ΕΡ'. —  $^8$  τρία Η. – τριδλία J. —  $^9$  καὶ (τούτω pro καὶ θ, Mack) τῶν vulg. – Je lis τούτων. –  $^6$  τι om. Η. –  $^7$ ν pro ἄν EHIJ. – δίδως vulg. – διοδίς Γ'θ. – δνήσεις ΕΗΡ'θ. – δνήσειεν vulg. —  $^{10}$  καὶ pro κατὰ θ. – οὕτω om. (Η, restit. al. manu) θ. – ἐκφυγγάνουσιν θ. — " τ. άλλος Η. – ἄλ. τ. om. I. – τίφος EGJ, Ald. – καὶ οῦτος om., restit. al. manu II. —  $^{12}$  ἄρθρα, ὁκόταν τὸ αἶμα στῆ (στῆ τὸ αῖμα ΕΗ) (στέη Mack), ἐνίσταται II. —  $^{12}$  άρθρα, ὁκόταν τὸ αἶμα στῆ (στῆ τὸ αῖμα ΕΗ) (στέη Mack), ἐνίσταται

très-cuite avec addition d'un miel peu épais; il boira par petits coups un vin noir coupé comme il voudra. Point d'aliments jusqu'à ce que les jours soient passés. Il mangera des poulpes cuits dans du vin, prendra ce bouillon, et mangera beaucoup de raiforts. Prenez de la graine de cardame (erucaria aleppica, d'après Fraas), grillez-la, pilez et passez par un tamis fin; puis jetez cette poudre et un peu de fine farine d'orge sur un vin noir astringent, et faites boire le matin. Point de bains jusqu'à ce que les jours soient passés. Il se fera frotter avec de l'huile et du vin chauds, et bien absterger pour se mettre au lit. Il boira dix grains de pivoine cuits dans du vin noir. On fera très-bien cuire des navets, il en boira l'eau préparée avec du fromage sans sel, du payot, du sel, de l'huile, du silphion et du vinaigre. Si on veut faire prendre un évacuant, on administrera le grain de Gnide; après l'évacuation, on donnera deux oxybaphes de farine cuite et grasse. Il boira le même vin. Quel que soit celui de ces médicaments, potages, boissons, que vous donnerez, soit seul, soit associés, vous serez utile; et c'est ainsi que vous procurerez le plus tôt la guérison. La maladie est difficile, et peu en réchappent.

41. (Rhumatisme articulaire aigu.) Autre typhus: celui-ci vient de cette façon: quand la bile corrompue se mêle au sang dans les veines et dans les articulations et qu'elle s'y arrête, il se forme, aux articulations surtout, du gonflement qui s'y fixe; parfois aussi ce gonflement survient dans le reste du corps; et des douleurs aiguës se font sentir. La plupart sont estropiés par cette maladie quand la bile, interceptée dans les articulations, s'y dureit. La douleur prend par intermittence, tous les

δὲ (δὲ om. Ε; μὲν pro δὲ FGH, Ald.) μάλιστα (μάλ. om. FG, Η restit. al. manu, Ald.) (μάλιστα μὲν pro δὲ μάλ. J) ἐν τοῖσιν ἄρθροισι, καταστηρίζεται (καταστηρίζει, al. manu ζεται Η) δὲ ἐνίστε καὶ εἰς (ἐς ΕΗ, Lind.) vulg. – ἄρθρα, καὶ ὁκόταν στῆ, οἴδημα ἀνίσταται μάλιστα μὲν ἐν τοῖσιν ἄρθροισι καὶ καταστηρίζει ἐνίστε δὲ καὶ ἐς θ. — π πᾶν om. (Η, restit. al. manu) θ. – Ante σῶμα addit τὸ Ε. –πουλλοὶ G, Ald. – ἐκ τῆς τοιαύτης νούσου (νόσου IJ) vulg. – ἐκ ταύτης τῆς νούσου ΕΠθ. — π όπ. Ε. – τοῖς Ε. – διαλειποῦσα (sic) Ι. – τεττάρων vulg. – τεσσάρων ΕΗΙJ, Lind., Mack.

Τοῦτον, δκόταν ώδε έγη, μελετῆν 1 οὕτως: δκόταν μὲν ή δδύνη έγη έν τῷ σώματι, γλιάσματα γρή ποιέειν καὶ προστιθέναι, ελαίω ὑπαλείψας δχόταν δε άνη, δούναι αὐτῷ ελλέδορον πυριήσας πρόσθεν άπαν τὸ σῶμα· τῇ εδὲ ὑστεραίη ὀρρόν αἰγὸς έψήσας, δοῦναι πιεῖν δύο χοέας, <sup>3</sup>παρὰ τὸν ἔτερον γοέα μ.έλι παραγέας, παρὰ δὲ τὸν ἕτεδολ αγας μαδαραγώλ, εξτα κργικα μαδα κργικα μαδαγγαροώλ μιλετώ έως αν έχπίη άπαν. ές έσπέρην δέ μετά την κάθαρσιν φαχής τρυδλίον δοφεέτω, καὶ τεύτλων <sup>5</sup>τρυδλίον λιπαρῶν ἄλφιτα παραπάσας 6 έκπιέτω, καὶ νεοσσοῦ άλεκτορίδος κρέας ἢ πελειάδος ἢ τρυγόνος ἢ ότος ή ύὸς πίονος τρωγέτω. Τὸν δὲ ἐλλέδορον δι' ἔκτης <sup>7</sup> ἡμέρης διδόναι, καὶ ήν κου τῶν ἄρθρων ἀποιδίσκηται καὶ μὴ θέλη ἀφίστασθαι, σιχύην προσδαλών ἀφαιρέειν τοῦ αξματος, χαταχεντῶν ἀχίδι τριγώνω ές τὰ γούνατα, <sup>8</sup> ἢν ἐν τοῖσι γούνασιν ἐνῆ τὸ οἴδημα, τῶν δὲ ἄλλων άρθρων μηδέν κεντριώσης. Τὰς δὲ μεταζύ τῶν ἡμερέων <sup>9</sup>σιτίον προσφερέσθω άρτον μέν ως δπτότατον, μάζαν δὲ ψαιστήν ως μάλιστα: 10 όψον δὲ ἐχέτω μάλιστα μὲν ὄρνιθα όπτὴν ἄναλτον: εἰ δὲ μὴ, καὶ έφθην, εζωμευμένην, 11 πλην άνευ τυροῦ καὶ σησάμου καὶ άλός· ἐχθύσι δὲ γρεέσθω τοῖσι σαρχωδεστάτοισιν, 12 οπτοῖσι δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖσι κρέασιν, 13 ή έψων δι' δριγάνου παστά, 14 έλαίω αὐτά ὑποχρίσας, οίνον δε πινέτω λευκόν, ήν ξυμφέρη: 15 εί δε μή, μέλανα καὶ 16 εν περιόδοισι ταλαιπωρεέτω δι' ήμέρης καὶ μετά τὸ δεῖπνον καὶ ὄρθριος, όδρον δε και γάλα την ώρην πινέτω αιεί ήν δε σοι δοκέη, και όνειον γάλα διδόναι ἀφεψήσας. Καὶ ἢν ύγιἢς γένηται, ἐν φυλαχῆ αὐτὸν

' Ουτως om., restit. al. manu Η. - της δδύνης ἐπικρατούσης (ἐπικρατεούσης Lind., Mack) vulg. - όκόταν μέν ή όδύνη έχη (Η, al. manu τῆς όδύνης έπικρατούσης)  $\theta$ . – χρή ποιέειν καὶ om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ . —  $^2$  δ' EH. – πίνειν Η. -χόεας HIJ, Ald., Frob. - 3 παρά [μέν] Lind. - μέλι παραχέας παρά τὸν ἔτερον χοέα θ. - χόεα ΕΗΙ. - ἐναλλάσσων θ. - ἢν pro αν ΗΙΙ. - 'ές EHIJ, Lind. - τριδλίον (bis) J. - δυφεέτω ΕΗ. - 5 τρ. οπ. θ. - παραπάσσας GIJ, Ald., Frob., Lind. — ε ἐκφαγέτω θ. – κρέας om., restit. al. manu E. – πελιάδος GI, Ald. - δτός HIJ. - πτον (πίον Ald., Frob.; πίονος θ, Mack) vulg. -τρωγέτω om., restit. al. manu H. - <sup>7</sup> ήμέρας Ι. -που ΕΗ. - ἀποιδίσκηται EHIJ, Mack. - ἀποιδίσκεται vulg. - τριγόνω J. - 8 καὶ (ἡ pro καὶ ΕΗ) ἐν τοῖσι γούνασιν (γυίσισιν Lind.) έν οξ (οξσι Lind., Mack; ή pro οξ 11) τὸ οξόημα vulg. - ñ de I et J, reste de l'ancienne leçon, m'a mis sur la voie de la correction. - \* σιτίον EFGIJ, Ald., Lind., Frob. - σιτίων vulg. - ψεστήν FGII IJ, Ald. – Gal. Gl.: ψαιστὴν μάζαν, τὴν μέλιτι καὶ ἐλαίῳ περυραμένην. νο δψα δὲ ἐχέτω ὡς (ὡς om. Ε) μάλιστα μὲν ὀπτὰ, ὀρνίθεια δὲ (δὲ om. Η) άναλτα' εί δὲ μὴ, καὶ έφθὰ (addit καὶ Lind.) ἐζωμευμένα rulg.- ὄψον δ' ἐχέτω

trois jours on tous les quatre jours. Les choses étant ainsi, voici le traitement : quand la douleur se fait sentir, on fait des applications chaudes, après avoir oint avec de l'huile. La douleur se relâchant, on fait prendre un bain de vapeur général et on administre l'hellébore. Le lendemain, faites cuire du petit-lait de chèvre, et préparez-en deux conges, édulcorant l'un des conges avec du miel, et salant l'autre; le patient boira alternativement une tasse de l'un et une tasse de l'autre, jusqu'à ce qu'il ait tout pris. Le soir, après l'évacuation, il aura pour potage un oxybaphe de lentilles, et un oxybaphe de bettes grasses, saupoudrées de farine. Il mangera du poulet, ou du pigeon, ou de la tourterelle, ou du mouton ou du cochon gras. Il prendra de l'hellébore tous les six jours. Si quelqu'une des articulations demeure obstinément gonflée, appliquez une ventouse et tirez du sang, en piquant avec une aiguille triangulaire les genoux, si la tuméfaction est aux genoux; mais vous « ne piquerez aucune autre articulation. Dans les jours intermédiaires il aura pour aliments de céréales, du pain très-cuit, de la polenta pétrie avec l'huile et le miel; pour mets, une volaille rôtie sans sel; sinon, bouillie, mais le bouillon sera sans fromage ni sésame ni sel; en fait de poissons, il prendra les plus charnus, mais grillés de la même façon que les viandes, ou bouillis après avoir été saupoudrés avec l'origan et frottés avec de l'huile. Il boira un vin blanc, s'il lui est bon; sinon, un vin noir. Pendant le jour il prendra l'exercice de la promenade, et après le dîner et le matin. Dans la saison il boira continuellement du petit-lait et du lait; vous pouvez encore,

μάλιστα μὲν ὄρνιθα ὀπτὴν ἄναλτον εἰ δὲ μὴ, καὶ ἐτθὴν ἔζωμευμένην θ, Mack,—"πλὴν οπ. (Η, restit. al. manu) θ. – ἄνεν οπι. Lind. - ἰχθύεσι vulg. - ἰχθύσι ΕΗ, Lind., Mack. — " ἀποῖσι, al. manu ὀπτοῖσι Ε. - ἰσον (αὐτὸν ΕΗ Q'θ. Lind.) vulg. – τοῖσι ΕΗΙ J, Mack. – τοῖι vulg. —  $^{13}$  ἡ (καὶ Κ'; ἡ οπ. vulg.) ΕΗ. - Ροst ἐψῶν addunt αὐτὰ θ, Lind., Mack. – δι' οπι., restit. al. manu Η.  $-παστοῦ θ. — " καὶ ἐραίω θ, Lind., Mack. – αὐτὰ οπι. (Η, restit. al. manu) θ, Lind., Mack. – συμφέρη ΕΗΙ J. — <math>^{15}$  ἢν δ' οῦ ξυμφέρη (συμφ. IJ) vulg. – εἰ δὲ μὴ ΕΗ Q'θ, (Lind. cum ξυμφέρη), Mack. — " ἐν οπι. ΕΗ. - ἤμέρας J. -αἰεὶ ΕΗΙ J, Lind., Mack. - ἀεὶ vulg. -σοι οπι., restit. al. manu + - δοκῆ Ε. - γάρ ο οπ. θ.

1είναι τοῦ ψύχεος καὶ του πνίγεος, καὶ των σιτίων μὴ λίην ἐμπιπλάσθω. κίνδυνος γὰρ κὖθις ὑποτροπιάσαι τὴν νοῦσον. Αὐτη ²τοιγαροῦν ἡ νοῦσος οὕτω θεραπευομένη ἐν εξ μησὶν ὑγιὰς γίνεται. ³ οὧτοι γὰρ κρίνουσιν, ⁴ἤν τε θανάσιμος, ⁵ἤν τε μὴ, ἢν κκὶ παραχρῆμα
θεραπεύηται. πλὴν ἡ νοῦσος γαλεπὴ, καὶ τοῖσι πλείστοισι συναποθνήσκει.

42. Αλλος 6τῦφος γίνεται μέν τὸ νούσημα ἐν ὀπώρης καιρῷ, δκόταν τις πλησθή παντοίης οπώρης. Τοΐσι δὲ πολλοῖσι καὶ ἀπὸ τῶνδε ἐγένετο <sup>8</sup>τὸ νόσημα, φαγόντες πλακοῦντος καὶ σησκμης καὶ τῶν ἄλλων μελιτωθέντων ἀπλήστως. Τὸ γὰρ μέλι τὸ έφθὸν καυματῶδές ἐστι καὶ προσπλάσσεται <sup>9</sup>τῆ κοιλίη. ἔπειτα δκόταν καθεψηθῆ έν τῆ χοιλίη, 10 ἀναζέεται, καὶ ἔζαπίνης ή γαστήρ ἀείρεται καὶ πίμπραται, καὶ δοκέει διαρρήσσεσθαι 11 έπειτα δὲ ἐξαπίνης διάρδοια έπεγένετο, καλ δκόταν άπαξ άρζηται γωρέειν, πολλάς ημέρας καθαίρεται, καὶ πολλοὶ μετὰ ταύτην τὴν κάθαρσιν ὑγιέες ἐγένοντο. 12 'Οκόταν οὖν παύσηται αὐτόματος καθαιρόμενος, φακῶν γυμοῦ ἀναγκάσαι αὐτὸν ἐκπιεῖν τρία ἡμίγοα, ἄλας παραδάλλων μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν τοῦ 13 γυμοῦ ἐς ἐσπέρην, φακῆς τρυβλίον ῥοφεέτω ψυγρῆς ἀνάλτου, σίλφιον δὲ ἐπιζύσθω πουλὺ, καὶ τεύτλου 14 τρυβλίον ἀνηδύντου λιπαρού, άλφιτα παραπάσσων φαγέτω: οἶνον δὲ πινέτω μέλανα αὐστηρόν κατ' δλίγον. 15 Τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ γρόνου τὰ αὐτὰ ποιεέτω, καὶ σῖτα προσφερέσθω ἄρτον ἔζοπτον, μᾶζάν τε ψαιστήν ὡς μάλιστα: τὰς δὲ πρώτας τῶν ἡμερέων ἄλευρον φαγέτω κάθεφθον, ἀποψύχων 16 καὶ μέλι παραγέων οἶνον δὲ πινέτω μέλανα στρυφνόν, ἔως ἄν κα-

ι εχειν (H, al. manu είναι) θ. – ψύχιος (sic) Ε. – πιμπλάσθω θ. – αὅτις ΕΠ, Lind. – ὑποτροπιᾶσαι Ald., Frob. — ² τοιγ. οπι. (Ε, al. manu γοῦν) Ηθ. — ³ ἐν γὰρ τῶν τοσούτων μηνῶν τῷ διαστήματι κρίνεται vulg. – οὖτοι γὰρ κρίνονται (H, al. manu ἐν γὰρ τῶ τοσούτων μηνῶν διαστήματι κρίνεται) (θ, κρίνουσιν). — ⁴ εὶ pro ἢν τε θ. – ἢ, al. manu ἢν τε H. — ⁵ ἢ ού (H, al. manu ἢν τε) θ. – καὶ οπι. (H, restit. al. manu) θ. – ἡ γὰρ pro πλὴν ἡ ΕΗθ. – ξυναπ. Lind. — ⁵ τίφος ΕGΙJ, Ald. – νόσημα ΕΗΙJ. – ἐν οπι. ΕΠθ. – Post ὀπώρης addunt μάλιστα ΕΗθ. – καιρῷ οπι. (Π, restit. al. manu) θ. – Post καιρῷ αddunt μάλιστα ΕΗθ. – καιρῷ οπι. (Π, restit. al. manu) θ. – Post καιρῷ αddunt μάλιστα Ρ'Q', Lind. — ² τις οπι., restit. al. manu H. – τοῖσι οπι. Η – δὲ post πολλοῖσι ΕΗθ. – πουλλοῖσι G, Ald., Frob. — ⁵ ἢ τοιάδε (τοιαύτη Lind.) νοῦσος (τὸ νόσημα ΕΗQ'θ) vulg. – φάγουσι θ, Μακλ. – πλακοῦντα καὶ σησάμην θ. – ἀπλ.είστως G, Ald., Frob., Lind., Mack. – ἀπλ. οπι., restit. al. manu H. — ⁰ ἐπὶ τὴν κοιλίην θ. – κατεψηθῆ (κατ., al. manu καθ. Η) vulg. – καθεψηθῆ Ε. —  $^{10}$  διαχέεται θ. – διαρήσσεσθαι Ι. – διαρραγέσθαι θ. —  $^{11}$  καὶ

si vous le jugez convenable, donner du lait d'ânesse cuit. En cas de guérison, il se tiendra en garde contre le froid et la chaleur, et ne se gorgera pas trop d'aliments; car la récidive est à craindre. Cette maladie ainsi traitée guérit en six mois; car, même quand elle est soignée tout d'abord, c'est le terme qui décide si elle est mortelle ou non. Mais cette maladie est difficile; et chez la plupart elle entraîne la mort.

42. (Dérangement intestinal avec sièvre.) Autre typhus : \* cette maladie vient au temps des fruits, quand on se gorge detoute espèce de fruits. Chez beaucoup encore, elle est produite par l'usage immodéré de gâteaux au sésame et de friandises au miel. En effet, le miel cuit est échauffant et se colle au ventre; puis, quand il a été recuit dans le ventre, il bout, et soudain le ventre se gontle, s'enflamme et semble se déchirer. Alors tout à coup la diarrhée survient, et, une fois qu'elle a commencé, elle dure plusieurs jours, et beaucoup, après cette purgation, se sont trouvés guéris. Quand donc la purgation spontanée s'arrête, on prescrira de prendre trois demi-conges d'eau de lentilles avec addition de sel ; après l'effet purgatif de cette eau, le soir, le malade aura pour potage un oxybaphe de lentilles froides et sans sel; on y râclera beaucoup de silphion. Il mangera aussi un oxybaphe de bettes sans assaisonnement, grasses, saupoudrées de farine. Il boira un vin noir astringent à petits coups. Le reste du temps, il fera la même chose; pour aliments de céréales il aura un pain très-cuit et de la polenta pétrie à l'huile et au miel. Les premiers jours, il mangera de la farine d'orge très-cuite, qu'on refroidira et où

ταστή ή νούσος, ταύτα προσφερέσθω. Ο δὲ ὑπὸ τῆς ὀπώρης ληφθεὶς τῆ νούσω φῶσαν παρέχει καὶ στρόφον καὶ δδύνην, καὶ τὰ σιτία οὐκ έθέλει διαγωρέειν, καὶ ή γαστήρ μεγάλη καὶ σκληρή ¹αὐτοῦ ἐστι, καλ όξγος καλ πυρετός έγει. Τούτω ήν μέν αὐτυμάτη ταραγθή ή κοιλίη, εν είχοσιν ήμερησι το ελάγιστον καθαίρεται, καὶ δκόταν παύσηται καθαιρόμενος, ύγιης παραχρημα ²ἔσται ήν δὲ μη αὐτομάτη ταραγθή, καθαίρειν αὐτὸν τῷ τοῦ ἱππόφεω ὀπῷ ἡ τῷ κνιδίῳ κόκκῳ: ές έσπέρην δε ταῦτα διοόναι <sup>3</sup> α καὶ τῷ αὐτομάτω καθαιρομένω: τῆ δ' ύστεραίη, ήν μεν πυρετός έγη, ήσυχίην έγέτω, διδόναι δε αὐτῷ πίνειν τοῦ αὐτοῦ οἴνου ὡς ἐν ψυχροτάτῳ ὕὸατι ἡν δὲ μὴ ἔγη πυρετὸς, διαιτήσθω δίαιταν μή ύγρην, άλλ' ἐσχυροτέρην, καὶ περιπατεέτω πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος. Τπὸ τουτέου τοῦ νοσήματος πολλοϊσιν ήθη ύδερος έξεγένετο, καὶ ἡν δοκέη σοι κλύζειν, τοῖσιν αὐτοῖσι κλύσον οἶσι καὶ τὸν ὑδεριῶντα. <sup>5\*</sup>Ην δὲ βούλη, τοισίδε κλύζειν εν μελιχρήτου κοτύλη θποίην θαψίης τεγζύσαι, είτα ούτως έγκλύσαι. Ο ύτος ούτω θεραπευόμενος τάγιστα ύγιης έσται.

43. Άλλος <sup>8</sup>τῦφος· γίνεται μὲν τὸ νούσημα, δκόταν τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ σώματι <sup>9</sup>συνπαγῆ καὶ ἀναξηρανθῆ μᾶλλον τοῦ καιροῦ. Γίνεται οὖν τὴν εἰδέην, δκόταν τῷ νουσήματι ἔχηται, δίυγρος, ὅπωχρος, ὁιαφανὴς, κύστει πλήρει ἐοικὼς οὕρου, ¹0 πλὴν οὐκ οἰδέει, ἀλλὰ λεπτὸς καὶ σκελιφρός ἐστι καὶ ἀσθενής· μάλιστα δὲ τοῦ σώματος λεπτύνεται τὰς κληῖδας, καὶ τὸ πρόσωπον ἰσχυρῶς κάτισχνος, καὶ οἱ ἀρθαλμοὶ ¹¹ ἔκκοιλοι σφόδρα. Ταῦτα μὲν ὑπὸ τοῦ νοσήματος πάσχει· ἢν δὲ ἡ χροιὴ τοῦ σώματος μέλαινα ἦ, τάδε αἴτιά ἐστιν· ἔς τὰ φλέδια καὶ ¹² ἔς τὸ δέρμα, δκόταν χολὴ μέλαινα ὑπέλθη, καὶ ἐπὶ τούτοι-

l'on mettra du miel. Il boira un vin noir astringent, se traitant ainsi jusqu'à ce que la maladie cesse. Celui qui est pris de cette maladie par l'effet des fruits, a des flatuosités, des tranchées et de la douleur; les aliments ne passent pas; le ventre est gros et dur; il y a frisson et fièvre. En ce cas, si le ventre se dérange spontanément, la purgation dure au moins vingt jours, et, quand elle cesse, le malade est aussitôt guéri. Si le ventre ne se dérange pas spontanément, on l'évacuera avec le suc de l'hippophée (euphorbia spinosa, L.) ou le grain de Gnide; le soir on donnera ce qui se donne à celui qui est purgé spontanément. Le lendemain, s'il y a fièvre, il gardera le repos; il boira du même vin avec l'eau la plus froide; s'il n'y a pas de fièvre, il suivra un régime non humide et assez fortifiant; ses promenades seront en raison de l'alimentation. Chez beaucoup, cette maladie cause l'hydropisie; si vons jugez convenable d'évacuer par les lavements, prescrivez les mêmes que dans l'hydropisie. Vous pouvez encore prescrire celui-ci : prenez une cotyle de mélicrat, râclez-y de la thapsie, et faites prendre en lavement. Le malade ainsi traité guérira trèspromptement.

43. (Maladie nerveuse et pertes séminales.) Autre typhus: cette maladie survient quand l'humide du corps se coagule et se dessèche plus qu'il ne convient. Le patient, quand cette maladie le tient, prend une apparence humide, jaunit, devient diaphane, ressemblant à une vessic pleine d'urine; seulement il ne s'œdématie pas; loin de là, il est maigre, sec et faible. C'est surtout aux clavicules et au visage que l'amaigrissement est prononcé; les yeux s'enfoncent beaucoup. Tels sont les accidents de la maladie. Si la coloration du corps devient noire, en voici la cause: quand la bile noire pénètre dans les veines et la peau, et qu'en outre de la chaleur survient, nécessaire-

pro ήν δὲ ή FG (H, restit. al. manu) IJ, Vatic. exempl. ap. Foes, Ald. – ἔστι δ' ὅτε pro ἡν δὲ 0. – τὰ δὲ J. – Post τάδε addunt δὲ θ, Mack. – φλεδία H. — 12 ὑπὸ θ, Mack. – Post όχ. addunt δὲ FGHIJ. – ὑπέλθοι vulg. – ὑπέλθη ΕΗΙJθ, Mack. – ὑπέλθει (sic) Lind.

σιν, δκόταν θέρμη ἐπιγένηται , ἀνάγκη ¹ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ζυγκαίεσθαί τε καὶ ἀναζηραίνεσθαι τὰ φλέδια, ὥστε τὸ αίμα μή γωρέειν κατὰ τὰ φλέδια. Τάδε οὖν πάσγει οὖτος ²πρὸς ἐκείνοις λεπτὸς γίνεται καὶ κάτισγνος ζογυρώς, και τοΐσιν δαθαλμοΐσιν αραιά σκαρδαμύσσει. καὶ τὰς μυίας ἀπὸ τοῦ ἱματίου θηρεύει, καὶ βρόρος τῶν σιτίων μᾶλλόν ἐστιν ἢ ὑγιαίνων, καὶ λύγνου ἀπεσβεσμένου τῆ ὀσμῆ ἡδεται, καὶ εζονειρώσσει θαμινά: πολλάκις δε και βαδίζοντι αυτώ \*εξέργεται ή γονή. Τοῦτον, δκόταν οὕτως ἔχη, καθαίρειν τὴν 5 κοιλίην τῷ μέλανε έλλεδόρω, την άνω δηλονότι την δε κάτω όπῷ σκαμμωνίης μετὰ δὲ τὴν χάθαρσιν τὰ αὐτὰ διοόναι ἃ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι, καὶ ὀβρον, καὶ γάλα βοὸς ἢ αἰγὸς διδόναι τὴν ὥρην : διδόναι δὲ καὶ ἄνειον 6 γάλα ές ὑποχάθαρσιν. Οὖτος οὕτω μελετώμενος μάλιστα ἐν δυσίν ἔτεσιν ύγιὴς γίνεται: σιτία δὲ ὰ βούλεται προσφερέσθω: εὐωγεέσθω δὲ ὡς μάλιστα, καὶ περιπατεέτω πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος. Αύτη ή νοῦσος τλαμβάνει πρεσδύτερον εἰκοσαετέςς δκόταν δὲ λάθη, ἢν μὴ κατ' άργὰς τοῦ νοσήματος μελετηθή, οὐκ ἐκλείπει, 8πρὶν ἂν εἴκοσιν έτεα παρέλθη, άλλά προσέχει έπειτα ένίοισι θμελετωμένοισιν έζέργεται ή δὲ νοῦσος γαλεπή.

<sup>&#</sup>x27; Ante δπὸ addunt οὖν GHJ, Ald.-συγχ. EHIJ.-ξυγχέεσθαι Ald., Frob. — τε οm. restit. al. manu  $H.-\phi$ λεδία (bis) EH.-όκόταν pro ώστε  $\theta.-$ έχχωρέειν (μὴ χωρέη  $\theta$ ) vulg.- Je prends μὴ de  $\theta.-^2$ πρὸς ἐκείνοις  $\theta.-$ πρὸς ἐκείνοις οm. vulg.- καὶ κάτισχνος om.  $\theta.-$ Ante ἰσχ. addunt καὶ HIJ.- ἰσχυρὸς (II, al. manu ως) J.-καρδαμύσσει (E, al. manu σκαρ) FGHI.-μύας  $GI.-^3$ βόρος  $\theta.$  Mack.- βάρος vulg.- μᾶλλον  $\theta.$  Mack.- μᾶλλον om. (Lind. addit μᾶλλον ante ἢ) vulg.- οδμῆ H.-ἐξονειρώσσει EGHIJ.-ἐξωνειρώσετει vulg.- -ἱπροέρχεται  $\theta.-$ προσέρχεται  $\theta.-$ προσέρχεται  $\theta.-$ προνίται, al. manu ἔξέρχεται H.-ούτω H.- δηλονότι om. (II, restit. al. manu)  $\theta.-$ 6 γάλα ἀρεψῶν (ἀφ. om.  $\theta.$ ) ἐζ vulg.- -7 Ante J. addunt οὐ 0. Mack.- εἰκοσαέτεος vulg.- εἰκοσαετέος E.-νουσ. Lind., Mack.- Post νοσ. addit τούτου  $\theta.-$ 8 εἰ μὴ (πρὶν ἄν  $\theta.$  Mack) εἰκοστν vulg.- παρέλθοι J.-προσίσχει  $\theta.$  Mack.- -9 μελετωμένη  $\theta.-$ 10 εἰλεοὶ •m.

ment la chaleur brûle et dessèche les veines, de sorte que le sang n'y chemine pas. Voici les accidents qui s'ajoutent : le patient devient très-mince et très-maigre; il a par moments des clignements d'yeux; il chasse les mouches de sa couverture; il est plus avide d'aliments qu'en santé; il aime l'odeur d'une lampe éteinte; et il a de fréquentes pollutions; souvent même le sperme lui part tout en marchant. Les choses étant ainsi, on évacuera le ventre avec l'ellébore noir, le ventre supérieur bien entendu; par le bas on purgera avec le suc de scammonée; après la purgation on donnera ce qu'on donne aux autres. On donnera, dans la saison, le petit-lait, et le lait de vache ou de chèvre. On donnera aussi le lait d'ânesse comme laxatif. Le malade, ainsi traité, guérit en deux années environ. Il prendra les aliments qu'il voudra; il mangera autant que possible; il se promènera en proportion de l'alimentation, Cette maladie attaque les gens qui ont plus de vingt ans; quand elle attaque, si elle n'est pas traitée dès le début, elle ne cesse pas avant que vingt ans se soient écoulés; elle se prolonge; cependant, chez quelques-uns, elle cesse par le traitement. Cette maladie est difficile.

44. (Dyscrasie probablement de nature scorbutique.) Iléus : les maladies suivantes sont appelées iléus. Cette maladie se produit surtout ainsi : un homme, en hiver, use d'un régime échauffant et humide ; il ne se promène pas suffisamment en proportion de ce qu'il mange; mais, plein d'aliments, il dort continuellement ; puis, tout à coup, il est forcé de faire une longue route par le froid, qui lui pénètre jusque dans les os. Voici les accidents qui en résultent : du vent se développe dans tout le corps, la couleur est plombée, il a toujours froid, de sorte que des affusions chaudes ne lui paraissent pas chaudes.

θ, Mack. – περὶ εἰλεῶν Ε. – περὶ εἰλεῶν νούσων Gil. — " ἔλεο: (sic) Gl. – εἰλεοὶ om., restit. al. manu H. – δὲ om. EH. – νοσ. EIII. — " χρέεται vulg. – χρέηται EIIJ, Lind. – ταλαιπωρέει II. – εὕδει vulg. – εὕδει EIII, Ald., Frob. – εὕδη θ, Lind. , Mack. – αἰεὶ Lind. – ἀεὶ om. (H, restit. εΙ. manu) θ, Mack. —  $^{13}$  μολυβο. Hl. – ριγῆ G. – οι om. θ. – θερμοῦ καταχεομένου θ. – δοκέει EHθ. – δοκέεται vulg.

δοκέει θερμόν είναι. Τὸ δὲ σῶμα λουόμενον αὐτοῦ λεπίζεται 1 ύπὸ τοῦ θερμοῦ, μάλιστα δὲ ἡ όσγη. ἢν τῷ δακτύλω τοῦ σώματός κου ὑπογ πιέζης, εξνθλάσεις, καλ σημανέεται σοι ώσπερ έν σταιτί μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι ποσὶν ἐνθλᾶται. Τὰ δὲ σκέλεα βαρέα αὐτοῦ, καὶ ἢν περιφοιτέη, τρέμει, καὶ ἢν ³πρὸς αἶπος βαδίζη, πνευστιᾶ σφόδρα, καὶ αξ ώλέναι δοκέουσιν άποκρέμασθαι, \*καὶ τὴν κεφαλὴν άλγέει, καὶ αἱ ὀψρύες δοκέουσιν ἀποκρέμασθαι, καὶ δίψη ἔγει τὰς νύκτας, τὰ δὲ σιτία ὡμὰ διαγωρέει, ἄσσ' ἄν καταφάγη. Τοῦτον, δκόταν οῦτως έχη, πυριήσας αὐτὸν ὅτοῦ κνεώρου διδόναι πίνειν ἢ τοῦ ἱππόφεω ή τοῦ κνιδίου κόκκου· μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ταῦτα διδόναι & καὶ τοῖσι πρόσθεν τη 6 δε ύστεραίη όνείου γάλακτος έφθοῦ γοέα διδόναι ορό εκμιείν αγας μαραραγγών, ες ερμερών ος ρειμλεείρω αρτον, ορόν δὲ ἐγέτω ὄῖος χρέα ἐρθὰ, χαὶ πουλύποδας ἐρθοὺς ἐν οἴνω μέλανι, και τζη ζωμόν φοφανέτω, και φακήν ελέτω ώρε εσκερασμένην, κοτύλην 8 φακοῦ έψήσας τρῦψαι λείην, ἔπειτα άλευρον παραμίζαι, καὶ σίλοιον θεπιζέσαι, 10 καὶ άλας ἐμδαλεῖν, καὶ όζος ἐπιχέαι, καὶ σκόροδα 11 συνεψεῖν \* έπειτα ύδωρ ἐπιγέας ζέσαι δὶς ἢ τρὶς, καὶ τοςυνᾶν απα, εμειτα σόεγολ 13 εφολρο, εριο ος πι γιλλ μαλείν, επρεργίορο δὲ καὶ ἡ γλήγων <sup>13</sup> έψομένη τῆς εὐωβίης είνεκα. Τὰς δὲ μεταξὸ τῶν ήμεσέων εμέτους 15 ποιεέσθω δι' έχτης ήμέρης· πυριήσθαι δέ χρή άλλοτε καὶ άλλοτε πρό τοῦ ἐμέτου καὶ τῆς φαρμακοποσίης καὶ διὰ τρίτης ήμερης λουέσθω, ήν 15 συμφέρη: εί δε μή, άλειφέσθω, καί πε-✓ ριπατεέτω, ἢν δυνατὸς ἢ, πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος καὶ ἀκτῆς φύλλα καὶ κονύζης τῆς αἰεὶ ἀπαλῆς έψῶν διδόναι 16 ἐσθίειν. Οὕτω γὰρ

<sup>&#</sup>x27; Υπό ΕΗθ, Mack. - ἀπό νυΙς. - τοῦ σώματος οπ. G. - κου θ. - κου οπ. νυΙς. - - ² ἐνθλάσσεις ΕGΙΙ. - ἐνθλάσσει θ, Mack. - Gal. Gl. : ἐνθλάσσεις ενθλάσσεις ΕσιΙ. - ἀνθλάσσει θ, Mack. - Gal. Gl. : ἐνθλάσσεις ενθλάσσεις ενθλάσεις ενθλάσσεις ενθλάσεις ενθλάσεις ενθλάσεις ενθλάσεις ενθλάσεις ενθλάσσεις ενθλάσεις εν

Le corps, lavé, s'écaille par l'effet de la chaleur, surtout aux bourses; si vous appuyez du doigt sur un point quelconque, vous y faites impression, et la marque en est comme dans de la pâte; c'est surtout aux pieds que l'impression est prononcée. Les jambes sont pesantes; si le patient marche, elles sont tremblantes; et, s'il monte une côte, il est très-essoussié. Les avant-bras lui semblent un poids. La tête est douloureuse; les sourcils lui pèsent. Il est altéré la nuit; tout ce qu'il mange passe sans être digéré. Les choses étant ainsi, on fait prendre au patient un bain de vapeur, et on lui donne à boire, soit du cnéoron, soit de l'hippophée, soit du grain de Gnide. Après la purgation, on prescrira ce qui a été dit pour les précédents; le lendemain, on donnera deux fois un conge de lait d'ânesse cuit, avec addition de sel; le soir, il mangera du pain; pour mets, il aura du mouton bouilli, des poulpes bouillis dans du vin noir; il boira ce bouillon. Il mangera de la bouillie de lentilles ainsi préparée : prenez une cotyle de lentilles, faites-les cuire, écrasez-les, mèlez-y de la farine, râclez-y du silphion, mettez du sel, versez du vinaigre; faites cuire de l'ail avec tout cela; puis versez de l'eau et faites jeter deux ou trois bouillons en agitant; retirez du feu et laissez refroidir; ceci ne doit pas être trop épais; on y jettera aussi, pour l'aromatiser, du pouillot qui cuira dedans. Dans les jours intermédiaires, le malade fera le vomissement de six jours en six jours; il faut de temps à autre prendre des bains de vapeur avant le vomissement et la purgation. Il prendra des bains tous les trois jours si cela convient; sinon, il fera des onctions, et se promènera, au cas

<sup>0. –</sup> λίην vulg. – λείην (II., al. manu) 0. – μίξας θ. —  $^9$  ξήσας θ. —  $^{10}$  καί om. θ. —  $^{11}$  πρὸς τούτοις (πρὸς τ. om., H restit. al. manu, θ) συνεψεῖν (addunt χρη ΕΗQ', Lind., Mack) vulg. – ἐπὶ ταῦτα prο ἔπειτα θ. – τορύναν Ι. – τορίναν J. – τυρὸν ἐν ἄμα (al. manu τορυνάειν σὺν τοῖς) αὐτοῖς Ε. – τορὸν ἐν (sic) pro τορυνᾶν H. – ἄμα (ἄμα om., restit. al. manu H) αὐτοῖς (αὐτοῖς om., H restit. al. manu, θ) vulg. —  $^{12}$  ἐψήσθω vulg. – ἐψήχθω Κ'θ, Lind., Mack. – γλίχων J. —  $^{12}$  ἐψημένη Mack. —  $^{14}$  ποιεέτω Ε. —  $^{16}$  ξ. Lind. – ἀεὶ J. —  $^{16}$  πίνειν θ. – ἐλλείπη FGI, Ald., Frob., Lind. – ἐλλείπε H. – Post ἐτέων addit πάλιν θ.

αν μελετώμενος βήϊστα διάγοι, καὶ ἡ νοῦσος ἐκλείποι ἀν ἐνιαυσιαίη πολλοῖσι ἐὲ ἤδη ὑγιέσι γινομένοισι διὰ δύο ἐτέων ἡ νοῦσος ¹ ὑπετροπίασεν ἀλλὰ χρὴ, ἢν ὑποτροπιάση, ²τὴν αὐτὴν ἴησιν ἰῆσθαι. Ἦν ἐκ τρίτον ὑποτροπιάση, οἴοημα μὲν οὐκ ³ ἐπιγίνεται, λεπτὸς ἐὲ γίνεται καὶ κάτισχνος ἄρχεται ἐὲ λεπτύνεσθαι ἀπὸ τοῦ προσώπου, καὶ τὴν χροιὴν ἔκλευκος γίνεται μᾶλλον ἢ τὸ πρόσθεν. Τούτῳ ὕδερος ἐνίστε ἐγένετο ἐν τῆ κοιλίη ἢν οὖν ἐγγένηται, τάμνειν αὐτὸν οὐ χρή ἀποθανέεται γάρ θεραπεύειν ὁὲ τοῖσιν αὐτοῖσιν οἶσι καὶ τὸν λαπὸ σπληνὸς ὑδεριῶντα. Ἰοῦτον μάλιστα μὲν κατ' ἀρχὰς βούλεσθαι λαβών ἰῆσθαι, καὶ οὕτω ταχέως ὑγιέα ποιήσεις ἡ ἐὲ νοῦσος ἐέεται μελέτης πολλῆς χαλεπὴ γάρ.

45. Αλλος <sup>6</sup>είλεὸς ἰκτερώδης ἐπιλαμδάνει μάλιστα μὲν θέρεος ὅρην ἐν <sup>7</sup>έλώδεσι χωρίσισιν οὕτος, μᾶλλον δὲ ἀπὸ ὑδροποσίης <sup>8</sup>πολλοὶ δὲ ἤδη καὶ πρὸς τὸν ἤλιον είληθέντες τὸ νόσημα ἔλαδον, <sup>9</sup>τὴν κεφαλὴν ἀλγήσαντες. <sup>10</sup> λλλὰ παραπλήσια τοῖσι πρόσθεν πάσχουσι, πλὴν τῆς χροιῆς, καὶ γὰρ ἀχρὸς γίνεται οἷον σίδιον, καὶ οἱ ὀρθαλμοὶ ἔστιν ὅτε ἰκτέρου πίμπλανται. Τοῦτον, όκόταν οὕτως ἔχη, θεραπεύειν <sup>11</sup>χρὴ τοῖσιν αὐτοῖσιν οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν <sup>12</sup>διδόναι δὲ τὸ ἀπ' ἔρεδίνθων λευκῶν ΰδωρ έψῶν πίνειν, καὶ ἐν τῷ οἴνῳ διακιρνᾶν <sup>13</sup>καὶ διδόναι, καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτέου καθαίρειν τῷ τετραγώνῳ. Οὕτος ἦσσον τοῦ <sup>11</sup>προτέρου θανατώδης καλέςται δὲ εἰλεὸς ἰκτερώσης.

' Υποτρ. (sic) J. — 2 την.... υποτροπιάση om. J. — 3 έγγίνεται θ, Mack.λεπτός repetitur I. - δενίστε om. Ε. - ενίστε ύδερος εγγίνεται θ. - αὐτὸν om., restit. al. manu H. - μέν pro αὐτὸν θ. - 5 ἀπὸ τοῦ σπλ. H. - βούλεσθαι μελετάν (ήν μή pro μελ. FGHIJ, Ald.) vulg. - βούλεσθαι λαδών ίησθαι θ. ταχύ γάρ pro καὶ οὕτω ταχέως θ.-οῦτως Ε.-Ante ύγ. addit γάρ Η.ποιήσης EGJ, Ald., Frob.  $-\pi$ ολλής om. EH.  $-\epsilon$ είλεος I. - ίκτ. om., al. manu ἐκτεριώδης Η. - μὲν μάλιστα, al. manu μάλ. μὲν ΙΙ. - ώρη θ, Mack. — <sup>7</sup> ἐλ. IJ, Frob. - ούτος om. θ. - μάλιστα δ' ἐπιλαμβάνει ἀφ' ὑδροπωσίης (sic) θ. -Ante από addit ύπολαμβάνει Η. - ύδρωποσίης ΗΙ. - \* πολλοί δὲ ήδη τῷ τοιούτω νουσήματι ξυνεσχέθησαν καὶ είληθερήσαντες Lind. -πολλοί δὲ ήδη καὶ πρὸς τὸν ήλιον είληθέντες (εὐνασθέντες θ) τὸ τοιοῦτον (τοι. al. manu H; τοι. οπι. θ) νόσημα έλαβον ΕΗΡ'Q'θ .- πολλοί δε ήδη τῷ τοιούτῳ συνεσχέθησαν καὶ ὑπὸ τὸν ἥλιον εἰληθέντες (είλ. J) vulg. — 9 καὶ τὴν Lind. — 10 τὰ δ' ἄλλα παραπλήσια τω πρόσθεν πάσχουσι θ. - πρόσθε, al. manu θεν ΙΙ. - ούτος γάρ pro καὶ γάρ ΕΠΡ'Q'. - Post γάρ addit οὖτος Mack. - οἶόν περ θ. - ώστε pro ότε Lind. — " χρή om. (Η, restit. al. manu) θ. - αὐτοῖσι om. J. -- 12 διδόνα: δὲ καὶ ἀπ' ἐρ. λ. έψῶν τὸ ὕδωρ πίνειν θ, Mack. - δὲ EHQ', Lind. - δὲ om. qu'il le puisse, en proportion des aliments. Il mangera des feuilles cuites de surcau et de la conyza toujours tendre. Ainsi traité, le malade sera dans le meilleur état; et la maladie cessera au bout d'un an. Plusieurs, déjà guéris, ont eu, au bout de deux ans, une récidive. Il faut, s'il y a récidive, suivre le même traitement. En cas d'une troisième récidive, le malade n'a point de gonflement, il devient mince et maigre; l'amaigrissement commence au visage; la coloration est plus blanchâtre qu'auparavant. Quelquefois une hydropisie se forme dans le ventre; si cela arrive, on n'incisera pas; car il succombera; mais on traitera de la même façon que dans l'hydropisie provenant de la rate. On doit particulièrement désirer de prendre le traitement dès le début du mal; et de la sorte on guérira promptement le malade. Cette maladie exige de grands soins; car elle est difficile.

45. (Dyscrasie probablement de nature scorbutique.) Autre; iléus ictérode: cette affection attaque surtout en été dans des localités marécageuses, et après qu'on a bu de l'eau abondamment. Beaucoup aussi, échauffés par le soleil, ont gagné la maladie, après avoir eu mal à la tête. Les accidents sont semblables au cas précédent, sauf la couleur, qui est jaune comme une écorce de grenade. Parfois aussi les yeux se remplissent d'ictère. Les choses étant ainsi, on traitera par les mêmes moyens que dans le cas précédent. On fera cuire des pois chiches blancs, et on en donnera l'eau à boire. On coupera aussi avec cette eau du vin qu'on fera boire. On purgera la tête avec le tetragonum (antimoine?) (voy. note 13). Cette affection est moins dangereuse que la précédente; elle se nomme iléus ictérode.

vulg. - έψων το ύδως ΕΗ. - πιρνάς (Π, al. manu διαπιρνάν) θ, Mack. — το καὶ om. ΕΠθ, Mack. - Gal. GI.: τετραγώνω, τινὲς μὲν ταῖς εύρισκομέναις κατὰ τὸ στίμμι πλαξί: τινὲς δὲ αὐτὸ τὸ στίμμι. - Mack ne peut pas admettre qu'il s'agisse ici de l'antimoine, et il propose de lire τῆ τετραγωνία, plante dont parle Théophraste, Η. P., III, 6, et dont les fruits, à la dose de trois ou quatre, évacuent par le bas et même par le haut. — τρόσθεν θ. - είλεες Ι.

- 46. Είλεὸς αίματίτης: τὰ μὲν ἄλλα πάσγει πληθος τὰ αὐτὰ τοῖσι πρόσθεν άρχεται δε μετοπώρου γίνεσθαι το νούσημα. 2Τάδε δε εν τῷ νουσήματι προσγίνεται έκ τοῦ στόματος κακὸν όζει, 3 καὶ ἀπὸ τῶν ὀδόντων τὰ οὖλα ἀφίσταται, καὶ ἀπὸ τῶν ρινῶν αἶμα ρέει. \*Ενίστε δε και έκ των \*σκελέων έλκεα εκφλυνοθένει, και τα μέν υγιαίνεται, τὰ δὲ ἄλλα προσγίνεται, καὶ ἡ γροιἡ μέλαινα, καὶ λεπτόδερμος · περιφοιτήν δε και ταλαιπωρέειν δου πρόθυμος. Τούτον, δκόταν ούτως έγη, τούτοισιν ίησθαι οξσι καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ κλύζειν τοϊσδε: σιχύου τοῦ ἀγρίου πέντε φύλλα τρῖιψαι λεῖα, χαὶ παραμίζαι μέλιτος ήμιχοτύλιον, χαὶ άλῶν δραξάμενος τῆ μιῆ γειρὶ, καὶ ἐλαίου ήμιχοτύλιον, καὶ ἀπὸ τεύτλων έφθῶν τοῦ γυλοῦ τέσσαρας κοτύλας. διδόναι δὲ ἐς ὑποχάθαρσιν ὀνείου γάλακτος ξφθοῦ κοτύλας ὀκτώ μέλι 6 παραγέων πινέτω τοὲ καὶ βόειον την ώρην, τεσσαράκοντα ημέρας. πινέτω δὲ καὶ τὸ ἔωθεν τοῦ βοείου γάλακτος δύο κοτύλας, τρίτον μελιχρήτου παραμίσγων τὰς μεταξύ τῶν ἡμερέων. Αὕτη ἡ νοῦσος δέεται πολλης ίήσιος εί δὲ μή, οὐκ ἐξέρχεται, άλλά ξυναποθνήσκει τῷ άνθρώπω καλέεται δε είλεδς αξματίτης.
- 47. <sup>8</sup> Τὰ παχέα καλούμενα νοσήματα· ἐκ οὲ τῶν παχέων καλουμένων νουσημάτων τάθε μάλιστα γίνεται· ὁκόταν φλέγμα καὶ χολὴ μιχθῆ κατὰ τὸ σῶμα, συββέει ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ὁκόταν άλισθῆ ἐν τῆ κοιλίη, ἀείρεται, <sup>9</sup> ἄνω τε καὶ κάτω ἀνατρέγει ὥσπερ κῦμα, καὶ ρῖγος καὶ πυρετὸς ἐπιλαμδάνει, καὶ ἐν τῆ κεραλῆ ἡ ὀὐύνη καθέστηκε, καὶ ὁκόταν πρὸς τὰ σπλάγχνα ἡ ὀὐύνη καταστῆ, πνίγα παρέχει·
- 1 Είλεος pro είλ. αίμ. Ι. άλλος είλεος pro είλ. αίμ. ΕΗ. είλεος J. ταύτά, al. manu τά αὐτά H.-νόσ. EH. - 2 τὰ δὲ, al. manu τάδε δὲ H.-δὲ om. Mack. - νόσ. Η. - σώματι pro νουσ. Ε. - 3 ἀπὸ τῶν ὀδόντων καὶ τὰ vulg. καὶ ἀπὸ τῶν ὁδόντων τὰ θ, Mack. — 4 σκελῶν GJ.- ἐκσυνδάνει (E, al, manu φλυν) FG (II, al. manu) J, Lind. - παραγίνεται θ. - 5 ού θ, Lind., Mack. οὐ om. vulg. - οὕτω Η. - τρίψας J. - άλῶν δραξάμενος, comp. Platon, Lysis, 16, άλων δραξόμενοι. — 6 παραχέας, al. manu ων Η. - πινέτω.... ήμέρας om. J. — 7 δε om. FG. - τεσσαράκοντα πέντε ήμέρας θ. - παραμίσγοντας (παραμίσγων Lind., Mack) καὶ (δὲ pro καὶ EIJQ'; καὶ om. θ) μετάξὺ vulg. - La conjecture de Lind. n'est pas la bonne; lisez παραμίσγων τάς au lieu de παραμίσγοντας, et supprimez, avec θ, καὶ de vulg. Comparez De la Nature de la femme , § 2 , μεταξύ δὲ ἡμέρας πινέτω , boire dans les jours intermédiaires; voyez aussi dans ce tome VII, p. 96, l. 4, τάς δὲ μεταξύ τῶν ἡμερέων. - πουλλής G, Ald., Frob. - ἰήσεως J. - συναπ. ΕΗJ. - τῷ ἀνθρώπῳ om. ΕΗΡ'θ. - είλεος l. - είλεος J. - ετά.... νουσημάτων om., restit. al. manu H. - παχέα δὲ τάδε τὰ νουσήματα καλέεται τάδε δὲ ἀπὸ

- 46. (Scorbut.) Iléus sanguin : les accidents sont en général les mêmes que dans les cas précedents. La maladie commence en automne. Voici ce qu'il y a en plus : la bouche sent mauvais; les gencives se détachent des dents; du sang coule des narines. Parfois il se développe des ulcérations aux jambes; les unes guérissent; d'autres surviennent. La couleur est noire. La peau s'amincit. Le malade n'est pas disposé à marcher ni à prendre de la peine. Les choses étant ainsi, on le traitera par les mêmes moyens que les précédents. On lui préparera le lavement suivant : pilez bien cinq feuilles de concombre sauvage (momordica elaterium), mêlez-y une demi-cotyle de miel, une poignée de sel, une demi-cotyle d'huile et quatre cotyles d'eau de bettes bouillies. On donnera aussi pour purgation huit cotyles de lait d'ânesse cuit avec addition de miel. Dans la saison le malade boira du lait de vache pendant quarante jours. Il boira aussi, le matin, deux cotyles de lait de vache, avec mélange d'un tiers de mélicrat, dans les jours intermédiaires. Cette maladie a besoin d'être très-soignée; sinon, elle ne passe pas, et finit avec le malade; elle se nomme iléus sanguin.
- 47. (Névropathie générale; pertes séminales. Le § 1<sup>er</sup> du Deuxième livre des Maladies, paragraphe qui est évidemment mutilé, paraît être un fragment, autrement rédigé, de cette description-ci. On trouve des cas d'affections analogues dans les recueils; veyez, par exemple, dans un mémoire de M. le docteur Fleury, Gazette médicale de Paris, 1850, nº 16, une observation de névropathie qui mettra sur la voie de pareilles descriptions.) Maladies dites épaisses: voici les principaux accidents des maladies dites épaisses: quand le phlegme et la bile se mêlent dans le corps, ils affluent dans le ventre; et, s'y étant accumulés, ils se gonflent; en haut et en bas court une espèce de flot. Le fris-

τῶνδε μάλιστα γίνεται θ. - νουσήματα Ι, Lind., Mack. - νοσημάτων ΙJ. - Post τάδε addunt ἀπὸ τῶνδε ΕΗ. - ρέει vulg. - συρρέει θ, Mack. - <sup>9</sup> καὶ ἀνω τε Η. - ἀνέρχεται supra lin. priore manu, ἀνατρέχει in textu recentiore manu Η. - κύμα J. -πνίγα ΕΓGΗΙJΚ, Ald., Frob. - πνίγμα vulg.

1 ἐνίστε δὲ ἐμέει λάπην δζείην, ἐνίστε 2 δὲ καὶ άλμυρὴν, καὶ ὁκόταν ἀπεμέση, πικρόν τὸ στόμα δοκέει αὐτῷ εἶναι. Ἐν δὲ τῆσι πλευρῆσιν 3 ξρυθήματα καταγείται. άτε γάρ του φλέγματος έν τη κοιλίη ξόντος, τὸ αξμα ύπὸ θερμασίης άλισθεν προσέπεσεν ές τὰ πλευρά, καὶ έρυθήματα έχγεῖται ἐν τῆσι πλευρῆσι, \*καὶ θερμασίη ἔγει μάλιστα τὰς πλευράς, καὶ τὸ μετάρρενον αὐτοῦ ἔγκυρτον γίνεται, καὶ ὁκόταν πονέη μάλιστα, οὐκ ἀνέγεται ψαυόμενος τοῦ σώματος ἀλγέει γὰρ δχοῖόν περ έλχος καὶ αἱ σάρχες πάλλονται ὑπὸ τῆς ἀλγηδόνος, καὶ 6οί δργιες έλκονται, καὶ ἐς τὴν καθέδρην καὶ ἐς τὴν κύστιν θέρμη τις καὶ δούνη ἐμπίπτει, καὶ οὐρέει παγὸ ὁκοῖόν περ ὕδρωπα, καὶ ἐκ της κεφαλης αί τρίγες έκρέουσι, 8καὶ τὰ σκέλεα καὶ οί πόδες κἰεὶ ψυχροί, καὶ ἡ ὀδύνη πιέζει μάλιστα τὰς πλευράς καὶ τὸ μετάφρενον καὶ τὸν τράγηλον πρὸς δὲ τῷ δέρματι δοκέει 9 οἴ τι προσέοπειν. Ἡ δέ νοῦσος δτέ μιέν πιέζει, δτέ 10 δέ ανίησι· ποσιούσης δέ τῆς νούσου συνεγέστερον πιέζει, καὶ τῆς κεφαλῆς τὸ δέρμα παγὸ καὶ ἐρυθρόν έστιν. Οδτος μέχρι μέν έξ έτέων τοιαύτα πάσγων 11 διατελέει : ἔπειτα ξόριος τε πουλύς καταγέεται καὶ κακοόμος: πολλακις 12 δὲ καὶ όνειρώσσει, τὸ δὲ λάγνευμα ὕφαιμον προέρχεται ὑποπέλιδνον. 13 Τοῦτο τὸ νούσημα γίνεται διὰ θερμασίην τοῦ ἡλίου καὶ ὑδροποσίην. Τοῦτον τοιγαρούν δκόταν ούτως έχη, τοῦ κνεώρου διδούς δποκαθαίρειν ή τοῦ κνιδίου κόκκου ή τοῦ Ιππόφεω· δίδου 11 δὲ πίνειν καὶ γάλα ὄνειον, έψήσας δατίδ κοτύλας, μέλι παραγέων τη 15 δε δστεραίη μετά την κάθαρσιν τὰ αὐτὰ προσφέρειν ἃ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι· 16 τὰς οὲ πρώτας

<sup>&#</sup>x27; Καὶ ἐνίστε ΕΗ (θ, εὐθὺς pro ἐνίστε). - μὲν pro δὲ Ε (Η, al. manu δέ). δὲ om, θ. - Ante λάπην addunt καὶ GIJ. - 2 δὲ καὶ om. (Η, δὲ restit. al. manu) θ. - καὶ om. Ε, Gal. in cit., t. XVII, p. 430. - 3 ἐρυθήματα (ἐρυθήματι FGHIJQ'; ἐρυθήμασι Lind.) κατέχεται (καταχεῖται θ) vulg. - ἐντὸς pro ἐόντος GHIJ. – ἐνόντος θ. – τὸ δ' αξμα θ. — 4 πρὸς  $Q'\theta$ , Lind. – τὰς πλευρὰς θ. - παρέχει (έκχεῖται καὶ pro παρ., al. manu παρέχει II) έν vulg. — 5 Ante καὶ addit καὶ δηγμός θ. - Εγκυρτον αὐτοῦ ΕΗ. - πονῆ vulg. - πονέη θ. - Ante οὐκ addit καὶ Lind. - ψαυομένου θ. - όποῖον Ε. - ὅκως, al. manu ὁποῖον Η. - ὡς pro όκοῖον θ. - παρ' pro περ FIJ, Ald. - 6 οί om. (H, restit. al. manu) θ. - έλκουνται (sic) θ.—  $^{7}$  τις om. θ. - όποῖον Ε.- ὕδρωπες vulg. - ὕδρωπος FGJ. - ὕδρωπα (Η, al. manu πες) 0. - ἐκρέουσι 0, Mack. - ῥέουσι vulg. - 8 καὶ τὰ σκέλεα EHPQ', Lind., Mack. - καὶ τά σκ. om. vulg. - άεὶ vulg. - αἰεὶ EH, Lind., Mack. - 9 of L - Tí of EH. - olóv Te Jo. - Tóte (bis) L - Totè (bis) J. ποτέ (bis) EHP'Q', Lind., Mack. — 10 δ' EH. - ἀνίασι Η. - προϊούσα δ' ή νούσος θ, Mack. - γίνεται pro έστιν θ, Mack. - " Ante διατ. addit καὶ II. - κάκοδμος γίνεται (γίν. om., Η restit. al. manu, θ) vulg. — " δὲ καὶ ἐπὶ (ἐν θ)

son et la fièvre surviennent. La douleur s'établit à la tête; et, quand elle se porte sur les viscères, elle cause de l'étouffement. Parfois le malade vomit de la pituite acide, d'autrefois salée; après avoir vomi, il a la bouche amère. Des érythèmes se répandent sur les côtés; en effet, le phlegme étant dans le ventre, le sang accumulé par la chaleur se jette sur les côtés, et des érythèmes s'y développent; la chaleur aussi est surtout aux côtés; et le dos s'incurve. Quand le patient est dans le fort de la souffrance, il ne supporte pas qu'on le touche; car la douleur qu'il ressent est comme celle d'une plaie. Les chairs ont des palpitations par l'effet de la souffrance; les testicules se rétractent; de la chaleur et de la douleur s'emparent du siège et de la vessie; l'urine est épaisse comme une hydropisie; les cheveux tombent; les jambes et les pieds sont toujours froids. La douleur se fait surtout sentir aux côtés, au dos et au cou. Il semble au malade que quelque chose lui rampe sur la peau. Cette maladie, tantôt accable davantage, tantôt se relâche; mais, en se prolongeant, elle devient plus continue; la peau de la tête s'épaissit et rougit (Comp. des Maladies, livre deuxième, § 1). Le patient reste en cet état pendant six ans; puis vient une sueur profuse et fétide; souvent aussi il a des pollutions, et le sperme est sanguinolent et livide. Cette maladie vient par la chaleur du soleil et par boire de l'eau. Les choses étant ainsi, purgez en donnant le cnéoron, ou le grain de Gnide, ou l'hippophée; faites boire aussi le lait d'ânesse cuit, à la dose de huit cotyles, avec addition de miel. Le lendemain, après la purgation, on lui administrera les mêmes

ήμέρας εὖωχεέσθω τὰ αὐτὰ ἃ καὶ ὅστις ὑπὸ ὑδέρου ἑάλω. καὶ πονεέτω περιόδοισιν, ἢν δυνατὸς ἢ. ἢν δὲ ἀδύνατος ἢ ὑπὸ τῶν πυρετῶν
καὶ ἐσθίειν μὴ δύνηται τὰ σιτία, χρεέσθω ἡροφήματι φακἢ. ποτῷ
δὲ οἴνῳ μέλανι ὡς αὐστηροτάτῳ. Αὕτη ἡ νοῦσος ἐπιλαμδάνει μάλιστα
μετοπώρου καὶ ὀπώρης ἐούσης. Οὖτος ἢν μὴ ἰηθἢ ἐν τοῖσιν ἔξ ἔτεσιν,
προσίσχει ἡ νοῦσος καὶ ἄχρι τῶν δέκα ἐνιαυτῶν. πολλοῖσι δὲ καὶ
ξυναποθνήσκει, ἢν μὴ παραχρῆμα μελετηθῆ.

48. \*\*Αλλο παχύ· γίνεται μὲν ἀπὸ χολῆς, ὁκόταν \*χολὴ ἐπὶ τὸ ἤπκρ ἐπιζρυῆ καὶ \*κατὰ τὴν κεφαλὴν καταστῆ. Τάδε οὖν πάσχει τὸ ἦπκρ οἰδέει, καὶ ἀναπτύσσεται πρὸς τὰς φρένας ὑπὸ τοῦ οἰδήματος, καὶ εὐθὺς ἐς τὴν κεφαλὴν όδύνη ἐμπίπτει, μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κροτάφους καὶ τοῖσιν ἀσὶν οὐκ όξὸ ἀκούει, πολλάκις δὲ καὶ τοῖσιν ἀρθαλμοῖσιν οὐν ὁρῷ καὶ φρίκη καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνει. Ταῦτα μὲν καταρχὰς τοῦ νουσήματος αὐτῷ γίνεται, \*γίνεται δὲ διαλιμπάνοντα, δτὲ μὲν σφόδρα, δτὲ δὲ ἦσσον ὁκόσῳ ἐ' ἀν ὁ Χρόνος τῆ νούσῳ προίη, ὅ τε πόνος ὅπλείων ἐν τῷ σώματι, καὶ αὶ κόραι σκίδνανται τῶν ἀρθαλμῶν, καὶ σκιαυγέει, ''καὶ ἡν προσφέρης τὸν δάκτυλον πρὸς τοὺς οὐχ ὁρῆ, ὅτι οὐ σκαρδαμύσσει προσφερομένου τοῦ δακτύλου. Καὶ τὰς εἶναι. Καὶ δκόταν τὸ ἦπαρ μᾶλλον ἀναπτυγῆ πρὸς τὰς φρένας, ΄ παραφρονέει καὶ \*προφαίνεσθαί οἱ δοκέει πρὸ τῶν ἀρθαλμῶν έρπετὰ

<sup>&#</sup>x27; 'Pup. EGHIJ, Ald. - ώς om. θ. - οῦτος ἢν μὴ ἰηθῆ ἐν τοῖσιν εξ ἔτεσι, προσίσγει ή νούσος καὶ άχρι θ. Mack .- ούτος ήν μέν ληδή έν τοῖς (τοῖσιν Ε. H al. manu) ἔτεσιν' εί δὲ μή, προσέχει καὶ (προσέχειν sine καὶ E) ἄχρι vulg. - ένιαυτών om., restit. al. manu H. - έτέων δέκα pro τών δεκά ένιαυτών θ, Mack. - πουλλοΐσι GI, Ald., Frob. - συναπ. EHIJ. - 2 παχέα (παχ. om. EF GHIJK, Ald., Lind., Mack) (addunt άλλο παχύ EF, G ά. νούσημα παχύ, HIJQ', Lind., Mack) τὰ δὲ τοιάδε (τοιάδε om., restit. al. manu H) (addunt παχέα EFGHIK, Vatic. exempl. ap. Foes, Ald., Lind.) τῶν νουσημάτων (νοσ. HIJ) γίνεται (γίνεται τῶν νοσημάτων ΕΚ) (γίνεται om., restit. al. manu ante τῶν Η) ἀπὸ χολῆς, (addit ἄλλο παχύ γίνεται μὲν ἀπὸ χολῆς, obliter. al. manu Η) όχόταν vulg. - άλλο παχύ: γίνεται μέν ἀπό χολής, όχόταν θ. — <sup>3</sup>χολή om. (H, restit. al. manu) θ, Mack. – [öή] χολή Lind. — <sup>\*</sup>ές ΕΗΚ P'Q'θ, Lind., Mack. - αὐτοῦ τοῦ νουσήματος sine αὐτῷ θ. - νοσ. ΕΗΙΙΚ. λγίνεται δὲ θ.-γίν. δὲ om. vulg.-Post διαλιμπ. addit δὲ Lind.-ποτὲ (bis) Lind. – τότε (bis) Hl. – τοτὲ (bis) EJ. —  $6\pi\lambda$ εῖον H. – σώματι [γίνεται] Lind. - σκίδναται Η. - Gal. Gl.: σκιαυγέει, ἀμδλυώττει. - 7 κήν ΕΗΙ. - ὁρᾶν Ε. - \* τούτο ΕJ. - καὶ γὰρ pro ὅτι οὐ Κ. - οὐ γὰρ pro ὅτι οὐ Ε. - κροκύδας ΕΗ

choses qu'aux précédents. Les premiers jours il mangera ce que mange le malade atteint d'hydropisie, et prendra l'exercice de la promenade, s'il en a la force; s'il ne le peut à cause des fièvres, et qu'il lui soit impossible de manger, il aura pour potage la bouillie de lentilles, pour boisson un vin noir trèsastringent. Cette maladie attaque surtout en automne et dans la saison des fruits. Si le malade n'est pas guéri dans les six ans, l'affection se prolonge et va jusqu'à dix ans; chez beaucoup elle ne finit qu'avec la vie, si elle n'est pas traitée sur-lechamp.

48. (Cette maladie paraît être un transport au cerveau, un cas de manie aiguë. On remarquera les circonstances où l'auteur dit qu'elle attaque : voyage en pays étranger, route déserte, vision, et la singulière conformité de ces indications avec l'accès de manie qui frappa le roi Charles VI.) Autre maladie épaisse : elle provient de la bile, quand la bile afflue au foie et se porte à la tête. Voici les accidents : le foie se gonfle, et, par l'effet du gonflement, se déploie contre les phrènes (diaphragme) (comp. Épid, v1, 8, 28). Aussitôt une douleur se fait sentir à la tête, surtout aux tempes; l'ouïe n'est plus fine, souvent même le malade ne voit plus; le frissonnement et la fièvre surviennent. Ces accidents viennent au début de la maladie; mais ils viennent d'une manière intermittente, tantôt plus forts, tantôt moins forts. Plus la maladie se prolonge, plus la souffrance du corps s'accroît; les pupilles se fendent; il y a amblyopie; si vous approchez le doigt des yeux, le malade ne s'en aperçoit pas, attendu qu'il ne voit point; vous connaîtrez qu'il n'y voit point à ce qu'il ne cligne pas à l'approche du doigt. Il ôte les filaments de sa couverture, s'il y voit, croyant que ce sont des poux. Quand le foie se déploie davantage contre les phrènes (diaphragme), il délire; il lui semble qu'apparaissent devant ses yeux des reptiles, d'autres bêtes de toute espèce, des ho-

JK. – ἤδη ρτο ἴδη H. – φθείρας (sic) <math>JK. – αὐτάς om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ , Mack. – ἐπεῖναι ρτο είναι E (H, ἐφεῖναι, al. manu ἐπεῖναι). —  $^9$  φαίνεσθαι EK.

καὶ ¹άλλα παντοθαπά θηρία καὶ δπλῖται μαγόμενοι, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτοῖς δοχέει μάγεσθαι, καὶ τοιαῦτα λέγει ὡς δρέων μάγας καὶ πολέμους, καὶ ἐπέργεται, καὶ ἀπειλέει, ἢν μή τις αὐτὸν ἔῆ ἐζιέναι: 2 κἢν ἀναστῆ, οὐ δύναται ἀείρειν τὰ σκέλεα, ἀλλὰ καταπίπτει καὶ οί πόδες αὐτοῦ αἰεὶ ψυγροί· καὶ δκόταν καθεύδη, ἀναίσσει <sup>8</sup>ἀπὸ τοῦ ύπνου, καὶ φοβέεται, δκόταν ἐνύπνια ἴδη φοβερά. \*Τῷδε δὲ γινώ- σκομεν, ότι ἀπὸ ἐνυπνίων ἀίσσει 5 καὶ φοθέεται 6 δκόταν ἔννοος γέ⊷ νηται, τάφηγεϊται τὰ ἐνόπνια, δκοῖα καὶ τῷ σώματι ἐποίεε καὶ τῷ γλώσση έλεγε. Ταῦτα μέν οὐτω πάσχει. Έστι δ' ὅτε καὶ κέεται άφωνος όλην την ήμερην καὶ την νύκτα άναπνέων <sup>8</sup>πολλόν τὸ πνεῦμα άθρόον. Όκόταν δὲ παύσηται παραφρονέων, θεύθὺς παραχρήμα ἔν- ✓ νοος γίνεται, καὶ ἢν ἐρωτῆ τις αὐτὸν, ¹⁰ ὀροῶς ἀποκρίνεται, καὶ γινώσκει πάντα τὰ λεγόμενα· εἶτ' αὖθις ὕστερον ὀλίγω γρόνω ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν ἄλγεσι κεῖται. Αὐτη ἡ νοῦσος ποοσπίπτει μάλιστα ἐν 11 ἀλλοδημίη, καὶ ήν κου ἐρήμην δδὸν βαδίζη 12 καὶ ὁ φόδος αὐτὸν λάδη έκ φάσματος λαμδάνει δε και άλλως. Τοῦτον, δκόταν οὕτως ἔγη, πῖσαι τοῦ μέλανος ἐλλεδόρου πέντε ὀδολούς στήσας, διδόναι <sup>13</sup> δὲ ἐν οίνο γλυκεί, ή κλύζειν αὐτὸν ἐν τούτοισι: νίτρου Αἰγυπτίου δκόσον άστράγαλον οΐος, τοῦτο τρῖψαι λεῖον, καὶ παραμτζαι μέλιτος καλλίστου ήμικοτύλιον, 14 έψήσας, εν θυείη, καὶ ήμικοτύλιον ελαίου καὶ από τεύτλων έφθων ύδατος τέσσαρας κοτύλας έξαιθριάσας. ήν δ**έ** βούλη, ἀντὶ τεύτλου ὄνειον γάλα έψήσας παραμίζαι ταῦτα 15 μίζας κλύζειν, ήν τε πυρετός έχη ήν τε μή. 'Ροφήμασι δὲ γρεέσθω πτισάνη καθέφθω, μέλι παραχέων πινέτω δὲ 15 μέλι καὶ δόωρ καὶ δζος συγκεράσας άμα, έως αν κριθή ή νούσος κρίνεται 17 δε εν δεκατέσ-

<sup>&#</sup>x27;λλλοΐα vulg. – άλλα ΕΗΚΡ'Q'θ, Lind., Mack. – μάχας καὶ πολέμους οm. (II, restit. al. manu) 0. — ² κἦν ΕΗΚ. – κᾶν vulg. – πίπτει (Η, al. manu κατα) θ. – οἱ δὲ sine καὶ θ. – αὐτόῦ οm. (Η, restit. al. manu) θ. – ἀεὶ ΕΗΚΚ. — ³ ἐκ, al. manu ἀπὸ Η. – φοθεῖται Ε. — ⁴ τάδε ΕΕG (Η, al. manu, erat prius τῶδε) IJΚ. – δὲ οm., restit. al. manu Η. – γινόσκομεν (sic) Κ. — ⁵ καὶ (ὅτι pro καὶ Lind.; καὶ οm. vulg.) ΕΗΚΚ'. – φοθερὰ prο φοθέεται θ. — ⁶ καὶ (καὶ οm. ΕΕGΗΙJΚΚ', Ald.) ὁκόταν vulg. — ² Απιὰ ἀφ. addunt καὶ FG, Ald. – Ροst ἀφ. addit γὰρ Κ'. – ἀπητῆται G, Ald. – Απιὰ όκοῖα addit τοιαῖτα όρὰκ Κ'. – ἐποὶει (ἐποίει ἐποίει ἐποίει ἐποίει ἐποίει τε θ) καὶ vulg. – καὶεται, al. manu κέται Η. – ἡμέραν J. — ⁵ ἀθρόον πολλὸν τὸ πνειῦμα ΕΗ. – ⁵ εὐθὺς οm. Ε. – παραχρῆμα οm. Κ', Lind. — 10 εὐθὺς (ὀρθῶς Κ'θ, Mack) ἀποκρίνεται vulg. – αὖτις ΕΗ. – ὀλίγον ὕστερον pro ὕστερον ὀλίγω χρόνω θ. — " ἀποδημίη Κ', Lind., Mack. – που ΕΗΚ. — α καὶ οm. GIJ, Ald. – ὁ οm. ΕΗ. – βάλει pro λάθη J. – ἐκ φάσμ. οm.,

plites qui combattent; lui-même combat au milieu d'eux; et il parle comme voyant des combats et des guerres (des Songes, \$ 93); il se soulève, il menace si on ne le laisse pas aller; se mettant debout, il ne peut lever les jambes et il tombe. Ses pieds sont toujours froids; et, quand il dort, il s'élance de son sommeil et s'effraye, voyant des songes effrayants. Nous connaissons que ce sont des songes qui le font s'élancer et s'effrayer, à ce que, revenu à lui, les songes qu'il raconte sont conformes aux actes de son corps et aux paroles de sa bouche. Tels sont les accidents. Parfois aussi il gît tout un jour et toute une nuit, ayant une respiration forte et pressée. Quand il cesse de délirer, il reprend aussitôt la raison; si on l'interroge, il répond juste et sait tout ce qui est dit. Puis, peu de temps après, le voilà derechef dans les mêmes souffrances. Cette maladie survient surtout en voyage, quand on parcourt une route déserte et qu'une vision frappe d'épouvante; elle attaque aussi autrement. Les choses étant ainsi, on lui administrera cinq oboles d'hellébore noir, qu'on donnera dans du vin doux; ou bien on lui préparera ce lavement-ci : prenez nitre d'Égypte gros comme un osselet de mouton, pilez bien, mêlez dans le mortier une demi-cotyle de très-bon miel cuit, une demi-cotyle d'huile et quatre cotyles d'eau de bettes cuites qu'on a exposée au serein; si vous voulez, au lieu de l'eau de bettes, vous mettrez du lait d'ânesse cuit; tout cela mélangé sera pris en lavement, soit qu'il y ait fièvre ou non. Pour potage il aura la décoction d'orge très-cuite, avec addition de miel. Il boira un mélange de miel, d'eau et de vinaigre, jusqu'à ce que la

restit. al. manu  $H. - \dot{\epsilon}$ χφάσματα pro  $\dot{\epsilon}$ χ φάσμ.  $FJ. - ^{13}$  δὲ om., restit. al. manu  $H. - \gamma$ λυχεῖ σίνω  $HK. - \gamma$ λυχεῖ Lind., Mack. - τοῖσι δὲ sine  $\dot{\epsilon}$ ν (H., al. manu  $\dot{\epsilon}$ ν τούτοισι) (0., τοῖσδε).- διδς  $EHIJK. - τρίψας λεῖσν χαὶ παραμίξας <math>EP'. - Post μέλιτος addit <math>\dot{\omega}$ ς  $0. - ^{11}$  δὲ (δὲ om. E., H obliter. al. manu, K., Lind., Mack)  $\dot{\epsilon}$ ψήσας vulg. - 0υμίη EFGHIJK.  $Ald. - \dot{\epsilon}$ ξεθριάσας (H., al. manu  $\dot{\epsilon}$ ξαι)  $I. - ^{13}$  τρίψας  $\theta - \dot{\rho}$ υφ. EGHIJK. Ald. - πτισσ. <math>E. Ald., Lind., Mack. - χαχέφθω, al. manu 0  $\dot{\epsilon}$   $\dot{H}. - ^{16}$  χαὶ  $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$ 0 om.  $\dot{\epsilon}$ 11) μέλι vulg. - συγχεράσαι  $J. - \dot{\epsilon}$ υγχ. Lind.  $- \ddot{\alpha}$ μα om.  $\dot{\epsilon}$ 11, restit. al. manu)  $\theta. - ^{10}$  δὶ τεσσαράχοντα  $\theta. - \dot{\eta}$ μέραις, al. manu ησιν  $\dot{H}. - \dot{\eta}$ μεραίησιν (sic)  $\dot{\epsilon}$ Κ.

σαρσιν ήμέρησι το μακρίτατον, <sup>1</sup> ήν τε θανάσιμον <sup>2</sup> ήν τε ού. Πολλοϊσι δὲ ήδη ή τοιαύτη νοῦσος πεπαυμένη πάλιν ὑπετροπίασεν <sup>1</sup> ήν οῦν ὑποτροπιάση, κίνουνος αὐτὸν διαφθαρῆναι <sup>1</sup> κρίνεται δὲ ή νοῦσος ἐν ἐπτὰ ἡμέρησιν, <sup>3</sup> ἡν θανάσιμος ἡ οῦ <sup>1</sup> ἡν δὲ ταύτας ἐκφύγη, οὺ μάλα θνήσκει, ἀλλὰ τοῖσι πολλοῖσι μελεὸαινομένη ἔξέργεται. <sup>1</sup> Οκόταν δὲ παύσηται ἡ νοῦσος, <sup>4</sup> διαίτη χρεέσθω καλῆ, ήσύχως προσάγων όκόσα ἀν ἡ κοιλίη προσδέζηται καὶ μὴ ξυγκαυθῆ, μήτε διάβροια <sup>5</sup> ἐπιγίνηται <sup>1</sup> ἀμφότερα γὰρ δοκέει κινουνώδεα εἶναι λουέσθω δὲ ἐκάστης ἡμέρης, καὶ περιπατεέτω μετὰ τὰ σιτία δλίγα <sup>1</sup> ἐσθῆτα δὲ ἐνείσθω κούφην καὶ μαλθακήν καὶ <sup>7</sup> γαλακτοποτεέτω τὴν ὥρην καὶ ὀβροποτεέτω πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας. Ταῦτα ἡν ποιέη, τάχιστα ὑγιὴς ἔσται <sup>1</sup> ἡ δὲ νοῦσος γαλεπὴ καὶ δέεται μελέτης πολλῆς.

49. 8 Αλλο παχύ γίνεται θμεν από φλέγματος σαπέντος τῷδε δὲ δῆλον γίνεται, ὅτι σαπρόν ἐστιν, ἐρεύγεται 10 γὰρ ἀπ' αὐτοῦ ἔχον τὴν όσμὴν, ὁχοῖόν περ ραφανῖδας φαγόντος. 11 Αρχεται δὲ γίνεσθαι τὸ τοιοῦτον νόσημα ἀπὸ τῶν σχελέων, 12 εἶτ' ἀπὸ τουτέων ἀνεισιν ἐς τὴν χοιλίην, χαὶ ὁχόταν ἐν τῷ χοιλίη 13 στῷ, αὖθις ἀνατρέχει πρὸς τὰ σπλάγχνα, χαὶ ὁχόταν ¹' ἐπὶ τούτοισι στῷ, μύζει χαὶ ἔμετον ἀγει, τὸ ἄμα χαὶ λάπην ὁξείην ὑπόσαπρον, χαὶ ὁχόταν ἀπεμέσο, οὐκ ἔχει εωυτόν · ἔπειτα 16 ἀπορίη πρὸς τοῖσι σπλάγχνοισιν, ἐνίστε δὲ χαὶ ἐς τὴν χεφαλὴν ἐξαπίνης ὀδύνη στηρίζει ὁξείη · 17 καὶ τοῖσιν ώσὶν ὀξέως

"H sine τε, al. manu ήν τε H. - εί θ. - θανάσιμος ΕΚθ. - 2 ή pro ήν τε FHIJK. - πουλλοϊσ: G, Ald., Frob. - ήδη του νοσήματος (νουσ. ΚΡ') πεπαυμένου πάλιν ή νούσος ύπετρ. ΕΗΚΡ'Q". — 3 ή ΕΗΚ. - εί Jo. Mack. - πουλλοΐσι G, Ald., Frob., Mack. - 4 μελέτη pro διαίτη G, Ald. - καλή om., restit. al. manu II. - όκόσα ή vulg. - ὅκως ἄν ή θ, Lind., Mack. - όκόσα ήν ή ΗΚ. - όνόσα ἄν ή ΕQ'. - προσδέξεται ΙΙ. - συγκ. ΕΗΚ. - 5 ἐπιγένηται Κ. -επιγίγνηται J. - και λουέσθω, sine δε, quod restitutum est al. manu H. -«καὶ ἐσθῆτα sine δὲ ΕΚΡ'θ. - καὶ ἐσθῆτα καὶ (ἐγκείσθω al. manu pro καὶ) κούσην έχέτω (έχ. obliter. al. manu) καὶ μαλθ. Η. — γγαλακτοπιέτω vulg. - γαλακτοποιέτω G, Ald.- γαλακτοποτεέτω EHIJKQ', Lind., Mack, Lobeck Phryn. Ecl., p. 573. - τὰν ιρκιν om. (II, restit. al. manu) θ, Mack. - καὶ ορό, om., restit. al. manu H. — ε άλλο ΕΗΙΙΚΟ, Mack. - ετερον vulg. — εδέ (δὲ om. FGIJ; μὲν pro δὲ EHKQ'θ, Lind., Mack) ἀπὸ vulg. - Ante φλ. addit του Ε. - Post ελ. addit χολής G. - τὸ pro τῷδε EGHIJK. Ald. - δήλον őθεν (őθεν om., H restit. al. manu, θ) vulg. — 10 γάρ EQ'. - γάρ om. vulg. ἀπὸ τοῦ (τοῦ om. J) τοιοῦδε (αὐτοῦ Q') (ἀπ' αὐτοῦ ΕΗθ) vulg. - τὴν ὀσμὴν έχον ΕΗ (θ, δομήν). - όχοιδόν τις βασανίδας (βασανίδας ΕFGHIK, Ald., Frob., Mack) σαγών vulg. - όχοϊόν (οιόν θ) περ βασανίδας φαγόντος ΕΠΚθ. - " τὸ δὲ (addit τοιούτον al. manu H) νόσημα (νούσ. θ) ἄρχεται ἀπὸ (ἐκ,

maladie soit jugée. Quatorze jours au plus jugent si elle est mortelle ou non. Chez beaucoup, la maladie, ayant cessé, récidive; dans cette récidive il est à craindre que le patient ne succombe; sept jours décident si elle est mortelle ou non. Si le malade passe ce terme, il ne succombe guère, mais chez la plupart le traitement en procure la guérison. Quand la maladie a cessé, le malade suivra un bon régime, augmentant peu à peu les aliments pourvu que le ventre les reçoive et n'en soit pas échauffé, pourvu aussi qu'ils ne produisent pas la diarrhée; car ces deux choses paraissent être dangereuses. Il se baignera tous les jours. Il se promènera un peu, après le manger. Il sera couvert d'un vêtement léger et mollet. Dans la saison, il boira du lait et du petit-lait pendant quarante-cinq jours. S'il suit ces prescriptions, il guérira promptement; la maladie est difficile et demande beaucoup de soins.

49. (Je n'ai à donner sur cette maladie aucune indication qui me satisfasse; cependant je suis porté à croire qu'il s'agit ici encore, comme dans les autres maladies épaisses, de quelque névropathie.) Autre maladie épaisse : elle provient du phlegme corrompu. Ce qui montre qu'il est corrompu, c'est qu'il en résulte des rapports ayant l'odeur de ceux qu'on a après avoir mangé des raiforts. Cette maladie commence par les jambes, puis de là elle monte au ventre; quand elle est dans le ventre, elle fait derechef invasion sur les viscères. Une fois là, elle provoque des gargouillements et le vomissement qui entraîne en même temps une pituite acide et corrompue. Après le vomissement, le malade n'est plus à lui. Il éprouve de l'anxiété dans les viscères, et parfois aussi une douleur aiguë se fixe à

al. παπα ἀπὸ Η) τῶν σκελέων γίνεσθαι (γινόμενον θ) ΕΗΚθ. - νούσημα ΙΙ , Lind. —  $^{12}$  εἶτ' ἀνέρχεται ἐκ τῶν σκελέων (Η, al. παπα ἀπὸ τούτων ἄνεισιν) θ. - τούτων νιιιg. - τουτέων Ε. - ἀνέρχεται Ε. —  $^{13}$  εἴη θ. - αὖτις ΕΗ. - ἀνέρχεται Ηθ. —  $^{13}$  πρὸς τοῖς σπλάγχνοις, al. παπα ἐπὶ τούτοισι Η. —  $^{15}$  ἄμα (addit καὶ Η, Ald.) λάπην ἐμῶν (ἐμῶν οπ., restit. al. παπα Η) ὀξείην νιιιg. - ἔχη FG, Ald. —  $^{16}$  ἀπορείη ΕGΗΙΚ, Ald. - ἀπορρείη Ι. - δὲ οπ. Ald. - ἐξαπίνης οπ. Κ. - ὀξέως οπ. ΕΓΙΙΚ. —  $^{12}$  ἄστε τοῖσιν οῦλοισιν, eadem παπα γέγρ. καὶ ωσὶ, al. παπα καὶ τοῖσιν ωσὶν Η. - οὐ οπ., restit. al. manu Η. - όρᾶν ΕΗΚ.

άχούειν • ο δύναται οὐδὲ τοῖσιν όφθαλμοῖσιν δρῆν ὑπὸ τοῦ βάρεος. 1 ίδοως τε πολλός καταγέεται κάκοθμος, μάλιστα μέν ήν ή δδύνη ἔγη, καταγέεται δὲ καὶ ἢν ἡ δούνη ἢ καὶ λωφᾶ, καὶ τῆς νυκτός μάλιστα: ή δὲ γροιή αὐτοῦ ἐκτερώδης εδείκνυται. Αὕτη ή νοῦσος τῆς προτέρης ήσσον μικρώ θανατώδης. Τοῦτον, δκόταν οὕτως ἔγη, καθαίρειν την κοιλίην, κάτω μέν τῷ ἱππόρεῳ, ἄνω δὲ τῷ ἐλλεδόρῳ, καὶ τὴν κεφαλὴν <sup>3</sup>καθαίρειν τῷ τετραγώνῳ· καὶ δκόταν ὁπὸ τοῦ ἐλλεδόρου πεκαθαρικένος ή, τη ύστεραίη δονείω έφθο γάλακτι ύποκαθαίρειν, τη δε τρίτη αίγείω έφθω, δωσαύτως δη και τη τετάρτη και τῆ πέμπτη · δείχοσι δὲ άλλας ήμέρας διδόναι ώμον γάλα βόειον, εἴτε καὶ αἴγειον, τρίτον μέρος μελικρήτου παραμίσγων, πινέτω δὲ τοῦ γάλακτος γοέα · μετά δὲ τὴν κάθαρσιν τὴν κάτω τῶν φαρμάκων τὰ αὐτὰ προσφέρειν, ἃ καὶ <sup>7</sup>τοῖσιν ὑπὸ ὑδέρου κατεγομένοισι· τὸν δὲ λοιπόν γρόνον, δκόταν τὸ γάλα πίνη, δειπνεέτω ἄρτον ἔξοπτον, ὄψον δὲ εγέτω <sup>8</sup>εν ίγθύσι μεν σκορπίον ἢ καλλιώνυμον ἢ κόκκυγα ἢ δίνης τέμαγος έφθον εν άρτύμασιν, θεν κρέασι δε οίος ή άλεκτρυόνος νεοσσούς ταῦτα έφθά οἶνον δὲ πινέτω λευχὸν, ἢν ζυμφέρη, ἢν δὲ μὴ, ο μέλανα αδστηρόν· εἶτα περιπατεέτω μετά τὸ φαγεῖν, ὅκως ἄν μή ριγώση. Τούτω 11 ήν μεν οὖν ξυμφέρη, τὰ σιτία διδόναι, ην δὲ μη 19ξυμφέρη, βοφήματα διδόναι πτισάνης ή κέγχρου. Ταύτη τῆ νούσω ην <sup>13</sup> τριήχοντα ήμέρας παρέλθη ὁ νοσέων, ύγιαίνεται· αδται γὰρ χρίνουσιν, ήν θανάσιμος ή μή· ή δε νούσος γαλεπή.

<sup>&#</sup>x27; Ίδρώς τε πουλύς καταχεΐται καὶ κάκοδμος' μάλιστα μὲν ἢν ὀδύνη ἔχη, καταχεῖταί τε, καὶ ὁκόταν ἡ ὀδύνη λωρᾶ, καὶ τῆς νυκτὸς μάλιστα\* ἡ δὲ χροιὴ θ.- ίδρως τε πολλός καταχέεται κάκοδμος, μάλιστα μέν ἢν ἡ ἐδύνη ἔχη, καταχέεται δὲ καὶ ἢν ἡ ὀδύνη ἢ καὶ λωρᾶ (alia manu καὶ ποιεῖ λωρᾶν) τῆς νούσου μάλιστα: ή (δὲ addit. al. manu) χροιή Η.- ίδρώς τε πολλός (πουλλός GIJ, Ald., Frob.; πολλύς Mack; πολλοῖς Lind.) καταχέεται κάκοθμος, καὶ (καὶ om. ΕΚ) μάλισθ' ὅταν (μάλιστα μὲν ἢν ΕΚΟ') ἡ ὀδύνη ἔχη, καὶ ποιεῖ (ποιή J; ποιέη Lind.) λωράν τής νούσου (νόσου J)· ή δε χροιή vulg. — 2 γίνεται ΕΗΚΡ'Q', Lind., Mack.- μικρώ om. ΕΗΚθ. - ίπποσέω vulg. - ίππόσεω Lind., Mack. — 3 καθαιρέτω τετραγώνω θ. – εν τῶ FGIJ. – ὑστερέη J. — 4 εν ονείω FG. - γάλακτι έφθω EHK. - δωσαύτως δή om., restit. al. manu cum δὲ H. - δὲ ΕΚ. - 6 ἄλλας δὲ εἴκοσ: sine ἡμέρας (Ε, ἄλας sic) (Η, addit ἡμέρας al. manu) Κ. - άλλας είκοσιν ώμον βότον η αίγειον γόλα διδόναι θ. - ώμον γάλα διδόναι ΕΗΚ. - γάλα om. GIJ. - ή pro είτε καὶ ΕΗΚ, Lind. - μελίκρητον GJ.- παραχέων θ.- πινεέτω vulg. - πινέτω GIJK, Lind., Mack. - χόεα HIJK, Ald., Frob. - Pour l'expression κάθαρσιν φαρμάκων, voy. p. 296, ]. 14. — 7 ος (al. manu τοίσιν) ύπὸ τοῦ ὑδέρου ἔχεται (al. manu κατε-

la tête. Il ne peut ni bien entendre ni bien voir, à cause de la pesanteur qui l'accable. Une sueur abondante et fétide se répand sur le corps, surtout quand il y a douleur; elle se répand aussi quand la douleur qui existe se dissipe, et la nuit particulièrement. La coloration est ictérique. Cette maladie est un peu moins dangereuse que la précédente. Les choses étant ainsi, on purgera le ventre par le bas avec l'hippophée, par le haut avec l'hellébore; on purgera la tête avec le tétragonon (voy. p. 279, note 13). Quand le malade a été évacué par l'hellébore, le lendemain on le purge doucement avec le lait d'ânesse cuit, le surlendemain avec le lait de chèvre cuit, et semblablement le quatrième et le cinquième jour. Pendant vingt autres jours on donnera du lait de vache ou de chèvre, cru, avec addition d'un tiers de mélicrat; il boira un conge (3litres,24) de lait. Après la purgation par les médicaments, on prescrira ce qui est prescrit aux hydropiques. Le reste du temps, quand il boit le lait, il mangera à son dîner un pain très-cuit; pour mets, en fait de poissons, la scorpène, le callionyme, le coccyx (rouget commun), ou un morceau de raie bouclée à la sauce; en fait de viande, de l'agneau ou du poulet, cela bouilli. Il boira un vin blanc s'il lui est bon; sinon, un vin noir astringent. Il se promènera après le manger, de manière à ne pas prendre froid. Si donc cela lui est bon, il prendra les aliments solides; sinon, il aura, pour potage, de la décoction d'orge ou de panic. Dans cette maladie, le patient, s'il passe trente jours, guérit; car ce terme décide si le mal est mortel ou non; la maladie est difficile.

χομένοισι) Η. — 8 ἔν ἰχθ. μὲν om., restit. al. manu Η. – σχοπίον (sic) Ε. – τέμμαχος G, Ald. – τέμμαχον (sic) Ε. — 9 ἐν om. (Η, restit. al. manu) θ. – χρέα θ. – ὁιὸς Ι. — 10 Αnte μέλ. addunt ἄλλον ΕΠΚ. – δεῖπνον (Ε, sine μετὰ, al. manu μετὰ τὸ σαγεῖν) ΗΚ. – ᾶν om., restit. al. manu Η. — 11 εΙ Ε. – μὲν om., restit. al. manu Η. — 12 εΙ Ε. – μὲν om., restit. al. manu Η. — 13 εΙ Ε. – διοδύναι ᾶ εῖρηται (ᾶ εἰρ. om. ΕΗΡ'θ, Mack) vulg. — 12 σ. ΕΗΚ. – Ροσι ξ. addunt τὰ σιτία ΕΚ. – έυρ. ΕGΗΙΚ. – ἐόρημα διδόναι πτισάνην θ. – πτισσ. Ε, Ald., Froh., Lind. – κέχρον (sic) Ι. — 13 τριάχ. Ι. – ἡμέραι παρέλθωσιν, ὑγιαίνεται ὁ ἄνθρωπος ΕΗΚ (θ, ώνθρωπος). – γάρ om., restit. al. manu Κ. –  $\tilde{r}$ , al. manu ἢν Η. – οῦ pro μή ΕΗΚ. – νόσος ΕΗΚ

- 50. 1\*Αλλο πεχύ. γίνεται τὸ νούσημα ὑπὸ φλεγματος λευκοῦ. 

  \*ξυνίστατει δὲ ἐν τῆ κοιλίη, ὁκόταν ³ πουλυχρόνιοι κατάσχωσι τὸ 
  σῶμα πυρετοί. ἤρχετει δὲ τὸ νούσημε ἐκ τοῦ προσώπου γινόμενον, 

  \*καὶ οἰδέει τὸ πρόσωπον, εἶτα κατέρχεται ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ὁκόταν 

  \*στῆ ἐν αὐτῆ, ἀείρει μεγάλην τὴν γαστέρα, καὶ τὸ σῶμα κοπιᾳ ὡς 
  ὑπὸ ταλαιπωρίης, κεὶ ἐν τῆ κοιλίη βάρος ἴσχει καὶ πόνος ἰσχυρός. 

  καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι. ဪ ἤν χυθῆ ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς, ¾τῆς κόνιος 
  δὸμώμενος οἰκ ἀνέχεται ἢν δὲ ἐστηκὸς τύχη ἐν τῷ ὑετῷ καὶ όδμηθῆ 

  πῆς γῆς, ἐζαπίνης πίπτει. Αὕτη ἡ νοῦσος θὸικπαύουσα τῆς προτέρης 
  πλείονα χρόνον ἐπιλαμβάνει καὶ χρονιωτέρη ἀπαλλάσσεται. Μελετῆν 
  δὲ χρὴ ταύτην ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν, οἴοισι καὶ τὸν ὑδεριῶντα, ἤγουν 
  πυρίησι καὶ φαρμάκοισι καὶ ἐδέσμεσι καὶ ταλαιπωρίησιν. Αὕτη ἡ 
  νοῦσος ¹θἔπικρατέει μάλιστα έζ ἔτεα, εἶτα εξέρχεται μελετωμένη καλῶς ἐν χρόνω, ἡν γε καὶ μὴ κατερχὰς ἰηθῆ. Αὕτη ἡ νοῦσος χαλεπὴ 
  καὶ δέεται μελέτης πολλῆς.
- 51. 11 Περὶ ἐσχιάδος · ἐσχιὰς δὲ ἀπὸ τῶνδε τῶν ἀφορμῶν γίνετκι μάλιστα τοῖσι πολλοῖσιν, ἢν 12 είληθῆ ἐν τῷ ἡλίῳ πουλὺν χρόνον καὶ τὰ ἰσχία διαθερμανθῆ καὶ τὸ ὑγρὸν ἀναξηρανθῆ 13 ὑπὸ τοῦ καὐματος τὸ ἐνεὸν ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν. Ὠς δὲ ἀναξηρανθῆ κινέειν τὰ ἄρθρα οὐ δύμαι τεκμήριον · ὁ γὰρ νοσέων στρέφεσθαι 15 ἢ κινέειν τὰ ἄρθρα οὐ δύπαται ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖσιν ἀλγηδόνος καὶ τοῦ ξυμπεπηγέναι τοὺς ὑποτοιούλους ἀλγέει δὲ μάλιστα τὴν ὀσρῦν καὶ τοὺς ¹ τοπονδύλους τοὺς τοῖσι

<sup>&#</sup>x27; Άλλη όμοίη I. – όμοῖον pro παχύ FGJ. – [μὲν] τὸ Lind. – ἀπὸ Ε. — ² σ. ΕΗΙ Κ. — ³ πολ. ΕΗΙ Κ. – πυρετοὶ κατ. τὸ σ. ΕΗΚ. – νόσ. ΕΗ. – γίνεσθαι (γινόμενον Ε, Η al. manu γίνεσθαι, ΚΡ'Q'θ) vulg. — ⁴ καὶ σίδημα ἐν αὐτῶ, (ἐαυτῶ pro ἐν αὐτῶ P'Q'; ἐν αὐτῶ σm., Η restit. al. manu, θ) ἐπιγίνεται pro καὶ οἰ. τὸ πρ. ΕΗΚΡ'Q' (θ, ἐγγίνεται). – εἰς J. — ⁵ ἐν τἢ κοιλίη στῆ (Η, al. manu στῆ ἐν αὐτῆ) θ. – μεγάλην ΕGΗΙΚθ, Ald., Mack. – μεγάλα vulg. — ⁶ καὶ ἐς τὴν κοιλίην βάρος ἐνῆ καὶ vulg. – καὶ ἐν τῆ κοιλίη βάρος ἰνηκια νulg. – καὶ ἐν τῆ κοιλίη βάρος ἰνηκια εἰθ. Μαck. — ² καὶ τῆ; Η. – οὐν αὐτέχεται ὀδιμώμενος ΕΗΚ. – ἐγτηκὸς (sic) Ι. – ὁδμὴ, al. manu ὀδιμηθή Η. — ἢ καὶ διαπ. ΕΗΚΡ'Q'θ, Lind., Mack. – πλείω ΕΚ. – μελετῆν vulg. – μελετῆν ΕΗΚθ, Μαck. – ταύτην ἐν οπ. (II, restit. al. manu) θ. – οἰσι pro σίσισι FGI, Ald. – ἤγουν οπι, restit. al. manu II. – πυριῆσι J, Ald., Frob., Lind. — ὑ μάλ. ἐπικρ. ΕΚ. – μάλ. προέχει, al. manu ἐπικρατέει Η. – προσίσχει μάλιστα θ. – καλῶς οπι, restit. al. manu Η. – γε καὶ οπι. ΕΗΚθ. – ἡ γὰρ νοῦσος (Η, al. manu αῦτη ἡ νοῦσος) θ. – μελέ-

- 50. (Quelque névropathie.) Autre maladie épaisse : la maladie provient du phlegme blanc, qui se rassemble dans le ventre quand des fièvres se sont longtemps prolongées. La maladie commence par le visage, qui se tuméfie, puis elle descend dans le ventre; et, quand elle est là, elle produit un grand gonslement dans l'abdomen. Le corps est courbatu comme à la suite d'une fatigue; il y a dans le ventre pesanteur et forte souffrance; les pieds enflent. S'il vient de la pluie sur la terre, le patient ne supporte pas l'odeur de la poussière; et, si, se trouvant debout par la pluie, il perçoit l'odeur de la terre, il tombe soudainement. Cette maladie a de plus longues intermissions que la précédente et une solution plus tardive. On la traitera par les mêmes moyens que l'hydropisie, bains de vapeur, remède, aliments, exercices. Cette maladie dure en général six ans, puis, bien traitée, elle se dissipe avec le temps, même quand elle n'a pas été traitée tout d'abord. Cette maladie est difficile et demande beaucoup de soins.
- 51. (Coxalgie; cautérisation. Comp. le § 18.) De la coxalgie: la coxalgie est produite chez la plupart de cette façon: on s'expose au soleil pendant longtemps, les hanches s'échauffent, et l'humide qui est dans les articulations se dessèche par la chaleur. Voici ce qui me prouve qu'il se dessèche et se coagule: le malade ne peut tourner ou mouvoir les articulations, à cause qu'il y éprouve de la douleur et que la colonne vertébrale est devenue rigide. Il souffre surtout aux lombes, aux vertèbres qui sont sur le côté des hanches et aux genoux. Une douleur aiguë et brûlante se fixe longtemps aux aines ainsi qu'aux han-

της δεϊται ΕΗΚ. – πουλλής G, Ald., Frob., Mack. — "π. ίσχ. οιιι. θ. – ίσχιάδων Ε. – τῶν ἀφ. οιι. (Η, restit. al. manu) θ. – πουλλοῖσιν G, Ald., Frob. — " ἔλθη νulg. – εἰληθή Coray, Mus. Oxon. Consp., p. 20. – Cette conjecture est bonne; νογ. p. 278, l. 14, εἰληθέντες. – τῷ οιι. Κ. – πολὺν ΙΙ. — "βαπὸ (Η, al. manu ὑπὸ) Jθ. – ἐνὸν FGIJ, Ald. — " καὶ οιι. FGIJ, Ald. Frob. – τε καὶ Lind. – τόδε δέ (δέ οιι. ΕΗθ, Mack; δή Lind.) μοι νulg. — "καὶ pro ἡ ΕΗ. – ὑπὸ τῆς (additur al. manu ἐν αὐτοῖσιν Η) ἀλγηδόνος τῷν ἄρθρων Ηθ, Mack. — "βδακτύλους (supra lineam σπονδύλους Κ) νulg. – σπονδύλους θ, Mack. – δσφὺν Lind., Mack, — "In marg. eadem manu γέγρ. καὶ σφονδ. Η. – τοὺς ἐκ τοῦ πλαγίου τῶν θ, Mack.

## DES AFFECTIONS INTERNES.

βούδωσι πλεϊστον χρόνον άμα 1 καὶ τοῖσιν ἐσγίοισιν ὀξείη καὶ καυματώδης κήν τις αὐτὸν ἀνιστῆ ἡ μετακινέη, ὑπὸ τῆς ἀλγηδόνος οἰμώζει δχόσον αν μέγιστον δύνηται ένίστε δε και σπασμός έπιγίνεται καὶ ρίγος καὶ πυρετός. εΓίνεται δὲ τὸ νούσημά ἀπὸ γολῆς: γίνεται δέ καὶ ἀπὸ φλέγματος καὶ ἀπὸ αξματος, καὶ δὸύναι παραπλήσιοι ἀπὸ πάντων τούτων τῶν νουσημάτων καὶ δίγος καὶ πυρετὸς ἐνίστε ἐπιλαμβάνει βληχρός. "Αλλά χρη ιδδε μελετην τον από τοῦ ηλίου <sup>3</sup>ταύτην την νούσον λαβόντα . ύγραίνειν αὐτοῦ τὸ σῶμα τῆ πυριήσει καὶ ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ \*ἀπὸ τῶν ποτῶν καὶ \*τῶν ἄλλων τῶν διδομ.ένων, διδόναι 6δε χλιαρά και ύγρά ταῦτα δε πάντα έφθά τοίτω δε λ δεξαθω παζώ παγθαχώ ατδιμιώ. οινον οξ μικέιω γεπχον ροαδέα. καὶ τῷ σώματι ήσυγίην ἐγέτω. 8 ἢν δὲ καὶ δυνατὸς ἢ ἀνίστασθαι, δλίγα περιπατεέτω έχάστης ήμέρης· καὶ μὴ ριγούτω, <sup>9</sup>καὶ λουέσθω μή πολλώ. Και δχόταν σοι δοχέη χαλώς έγειν χαι ύγρος είναι το σώμα, πυριήσαι σφόδρα βληχρή τη 10 πυρίη· μάλλον γάρ ἀνήσει καὶ άνυγρανεῖ τὸ συμπεπηγὸς ἐχ τῶν ἄρθρων εἶτα τῆ ὑστεραίη πῖσαι ✓ τοῦ χνιδίου κόκκου. <sup>\*</sup>Ην δὲ μὴ ὡφελήση, <sup>11</sup> κλύσαι τούτοισι γρὴ αὐτόν τρίδειν χυμίνου ήμιχοτύλιον, σιχύην άτμητον τῶν μιχρῶν χαὶ στρογγύλων ξυγκόψας έν τῷ ὅλμω, καὶ σήσας ὡς λεπτότατον νίτρου έρυθροῦ Αἰγυπτίου τετκρτημόριον μύᾶς, ὀπτήσας, τρίψας τε λεῖον, ταῦτα 12 ἐμιδάλλειν ἐς χυτρίδα, καὶ ἐγγέαι ἐλαίου κοτύλην, μέλιτος ήμικοτύλιον, οίνου λευκοῦ <sup>13</sup>γλυκέος κοτύλην, καὶ σευτλίου χυλοῦ 14 δύο κοτύλας ταῦτα έψην, έως ἄν σοι δοκέη καλῶς ἔχειν τοῦ πάγεος εἶτά διηθήσας δι' όθονίου, παραμίζαι αὐτοῖσι μέλιτος Άττικοῦ

' Καὶ ἐν τοῖσιν Mack. – ἀνιστῆ EHQ'θ, Lind., Nack. – ἀναστῆ vulg. – μέγα κινέη θ, Mack. – μετακινέει H. – διμώσει Ald. — ² γίνεται δὲ τὸ νούσημα ἀπὸ χολῆς ΄ γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ φλέγματος καὶ ἀπὸ αἴματος, καὶ ὁδύναι παραπλήσιοι ἀπὸ πάντων τούτων τῶν νουσημάτων 0. – γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ χολῆς καὶ (addit ἀπὸ Lind.) φλέγματος 'γίνεται (γίνονται J) δὲ καὶ ἀπὸ αἴματος ὁδύνη παραπλήσιοι ΕΓGH, İ ὁδύναι, JK; ὁδύνη παραπλήσιοι sic Ald.) ὡς ὑπὸ (ὑπὸ οπι. Lind.) πάντων τῶν νουσημάτων (νοσ. ΕΗ) vulg. — ³ νοσέοντα pro ταύτην τ. ν. λ. ΕΗΚΡ'Q'θ. – ταύτην οπι. Ι. – τῆσι πυρίησι Κ. — ⁴ ἀπὸ οπι. ΕΚ. – ἀπὸ τῶν οπι, τῶν restit. al. manu H. — ⁴ τῶν οπι. Ι. – Απιε τῶν addunt ἀπὸ HK. — ⁴ δὲ ΕΗΚ. – δὲ οπι. νulg. —  $^7$  σίτω δὲ καὶ (καὶ οπι., restit. al. manu H) μάζη χρεέσθω νulg. – σίτω δὲ χρήσθω μάζη  $\theta$ . — ⁴ ἢν καὶ ἀδύνατος νulg. – ἢν δὲ καὶ ἀδύνατος Ε (θ, Mack, δυνατός). – πλὴν (πλὴν οπι. θ) δλίγα νulg. – ἔχ. ἡμέρης οπι. θ. —  $^9$  Post καὶ addit έκάστης ἡμέρης  $\theta$ . – λούσθω ΕΗΚ, – τῷ σώματι γυlg. – τὸ σῶμα θ, Mack. —

ches. Si on lève le malade ou qu'on le remue, il pousse les hauts cris à cause de la douleur. Parfois il survient des spasmes, du frisson, de la fièvre. Cette maladie vient de la bile; elle vient aussi'du phlegme et du sang; les douleurs de toutes ces malatlies sont analogues; et parfois il se manifeste du frisson et une sièvre sourde. Il faut ainsi traiter celui à qui le soleil a causé une telle affection : on lui humectera le corps et par les étuves, et par les aliments, et par les boissons, et par tout le reste qu'on donnera; tout sera tiède et humide, tout sera bouilli. Pour aliments de céréales, il aura une polenta molle et non pétrie; il boira un vin blanc coupé d'eau; il gardera le repos du corps; s'il est en état de se tenir debout, il marchera un peu chaque jour; il ne prendra pas froid, et se lavera peu abondamment. Quand il vous paraîtra être bien et avoir le corps souple, on lui fera prendre une étuve très-légère; car cela relâchera et humectera mieux les articulations rigides. Puis le lendemain on lui fera boire le grain de Gnide. S'il n'est pas soulagé, on lui prescrira ce lavement : broyez une demi-cotyle de cumin, écrasez dans le mortier une courge non coupée de l'espèce petite et ronde, tamisez très-fin un quart de mine (mine = 324gr) de nitre rouge d'Égypte, grillez, pilez fin, jetez le tout dans un pot, et versez une cotyle d'huile, une demi-cotyle de miel, une cotyle de vin blanc doux et deux cotyles d'ean de bettes; faites cuire, jusqu'à ce que la consistance vous paraisse bonne; puis passez à la chausse, ajoutez une cotyle de miel attique, si vous ne voulez pas faire cuire le miel avec le reste ; dans le cas où vous n'aurez pas de miel attique, mêlez une cotyle du meilleur miel et faites cuire dans le mortier; si le lavement est trop épais, ajoutez-y du

<sup>&</sup>quot;πυριή J, Ald., Frob., Lind. - ἀνυγραίνει vulg. - Lisez ἀνυγρανεῖ. - ξυμπ. Lind. - ὑστερέη J. -- " καῦσαι (Ε, al. manu κλύσαι) ΗJΚΟ΄, Ald. - τοῖσι δὲ ρτο τούτοισι II. - Αnte χρὴ addunt δὲ ΕΚ. - κύμινον Κ. - Gal. Gl.: σικύην ἔτμητον, κολοκυνθίδα ἀδιαίρετον. - συγκ. ΕΗΚ. - συγκόψαι J. - δλμω ΕJ. - τε οm. ΕΗΚ. -- "Αnte ἐμδ. addunt μίξας θ, Mack. - εἰς ΗΙΚ. -- μέλιτος.... κοτύλην οm., restit. al. manu Ε. -- " γλυκέος θ, Mack. - γλ. οm. vulg. - κοτύλην οm. Lind. - καὶ οm. (Η, restit. al. manu) θ. - σεύτλου θ. - τευτλίου JΚ, Lind. -- "δύο (τρεῖς Lind.) κοτύλας θ, Liud., Mack. - δύο κ, οm. vulg. -- ἐψεῖν ΕΗΙΚ."

1 κοτύλην, ην μη βούλη ζυνεψείν το μέλι ην δε μη έγης Άττικον, κοτύλην τοῦ καλλίστου παραμίζας <sup>2</sup> έψησαι εν θυείη · ην δε τὸ κλύσμα παγύτερον ή, \* παραγέαι οίνου τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ πάγος τεκμαιρό-« μενος· εν τούτω κλύζειν. Είτα εξην χρή μέχρι τριών ήμερέων καθαίρεσθαι ήν δὲ πλείονας ἡμέρας καθαίρηται, 5 τοῦ βοείου ή 6 τοῦ αίγείου γάλακτος τρεῖς κοτύλας δοῦναι ἐκπιεῖν' εἶτα τεῦτλα λιπαρά, περίπαστα, εν άρτύμασιν άναλτα, δούναι έσθίειν. Έχ ταύτης οὖν τῆς νούσου πολλοί ήδη χωλοί ἐγένοντο. \*Ην δὲ ἀπὸ χολῆς ή νοῦσος γένηται, πίσαι αὐτὸν ἐλλέβορον κάτω ἢ όπὸν σκαμμωνίης μετὰ δὲ 7 την χάθαρσιν πτισάνης γυλόν, μέλι παραγέων, δύο τρυδλία δοῦναι έκροφέειν· τῆ 8 δὲ ὑστεραίη ἢ τῆ τρίτη πυριήσας γάλακτι ὀνείω έφθῷ ύποχαθηραι· ές έσπέρην δὲ <sup>9</sup>τεύτλου λιπαροῦ δύο τρυβλία ἐχφαγέτω άλφιτα παραπάσας οίνον δε πινέτω λευχόν, ύδαρέα, γλυχύν χαί νῦν καὶ μετὰ τὴν τοῦ φαρμάκου κάθαρσιν. \*Ην δὲ ἀπὸ φλέγματος 10 νοσέη, πίσαι αὐτὸν τοῦ χνιδίου χόχχου ἢ τοῦ ἱππόφεω πυριήσας, μετά δὲ τὴν κάθαρσιν τὰ αὐτὰ χρή προσφέρειν καὶ δοφήματα καὶ ποτά καὶ γαλακτοποσίην τὰς δὲ μεταζὸ τῶν ἡμερέων διαίτη γρεέσθω √ ως χουφοτάτη. 11 Καὶ ἢν μὲν ὑπὸ τουτέων ὡφελῆται ·ἢν δὲ μὴ, χαῦσαι αὐτὸν, τὰ μὲν δστώδεα μύχησι, τὰ δὲ σαρχώδεα σιδηρίοισι πολλάς ἐσγάρας καὶ βαθείας. \*Ην 12 δὲ ὑρ' αξματος νοσέη, πυριῆσαι, καὶ σιχύην προσδάλλειν, καὶ φλεδοτομέειν τὰς ἐν τῆσιν ἰγνύησι σλέδας. ην δέ σοι δοχέη, καὶ τοῦ κνιδίου κόκκου πῖσαι αὐτόν διαίτη δὲ Χδεερορω ρις ζυδοτατώ. οξλολ οξ παγγολ πελ 13 πμ μιλετω. Νη οξ αδα καὶ πίνειν θέλη, ὡς ἐλάγιστον 14 καὶ ὑδαρέστατον δίδου, καὶ περιπατέειν ολίγα κέλευε· ἢν <sup>15</sup> δὲ ουνατὸς ἢ, πλεῖστα. Ξυμφέρει δὲ καὶ τῷ

¹ Κοτύλης FG. – βούλει Ald., Frob. – συν. ΕΗΙJΚ. — ² δ' έψῆσαι Η. – θνίη ΕΗΚ. – θύη FGIJ, Ald. — ³ παραχέας Κ. – ἐν οπ. ΕΗΚθ. — ⁴ ἢν ρτο έῆν GI JK; ἐὰν Η. – ἔῆν χρὴ οπ. Ε. – χρὴ ponitur post καθαίρεσθαι Η. – Ροst κάθ. addit ἢν χρὴ Ε. – ἡμέρας οπ. Lind. — ⁵ Ante τοῦ addit ἐν θ. – ἢ τοῦ αἰγ. ἢ τοῦ βοείου Ε. — ⁵ τοῦ οπ. Lind. — σεῦτλα ΕΗΙJΚ. – ἐν ἀρτύμασιν οπ., restit. al. manu Η. – ἄναλτα ponitur post ἐσθίειν ΕΗΚ. – οὖν οπ. ΕΗΚθ, Μαςκ. – πουλλοὶ Gθ, Ald., Frob. – ἢδη ΕΗΚθ. – ἢδη οπ. vulg. — ² τὴν τοιαύτην (τοι. οπ. ΕΗθ) κάθ. vulg. – πτισσ. Ε. – χυλὸν οπ. ΕΗΙJθ. – περιχέων Ε. – τριδλία J. — ⁵ δ' ΕΗΚ. – ὑστερέη J. – ἀποκαθῆραι J. — ⁵ τεῦτλα λιπαρὰ Ε. – σεύτλων ἔρθῶν λιπαρὰν θ. – σεύτλου Μαςκ. – τριδλία J. – ἐμφαγέτω (ἐκραγέτω, Η al. manu ἐκροφέειν, θ; ἐκροφέειν ΕΚΡ'Q') vulg. – παραπάσσας GI. – καὶ μετὰ τοῦ φαρμάκου τὴν δόσιν θ. — Θ νοσήση θ. – ἱπποφέως vulg. – ἱποφέω ΕFGHIJΚ, Ald. – ἱππόφεω Lind., Μαςκ. – [πρῶτον] πυριήσας Lind.

même vin, en vous guidant sur la consistance; ainsi préparé, faites prendre le lavement. Puis on permettra que la purgation se prolonge trois jours; si elle dure davantage, on fera boire trois cotyles de lait de vache ou de chèvre; puis il mangera des bettes grasses, saupoudrées, et sans sel. Cette maladie a rendu beaucoup de gens boiteux. Si la maladie vient de la bile, on évacuera par le bas à l'aide de l'hellébore ou du suc de scammonée; après la purgation, le patient prendra deux oxybaphes de décoction d'orge avec addition de miel. Le lendemain ou le surlencemain, ayant pris un bain de vapeur, il sera purgé avec le lait d'ânesse cuit; le soir, il mangera deux oxybaphes de bettes grasses, saupoudrées de farine; il boira, et alors et après l'opération du médicament, un vin blanc, doux, coupé d'eau. Si la maladie provient du phlegme, on fera boire le grain de Gnide ou l'hippophée après une fumigation préalable. La purgation terminée, on prescrira les mêmes choses, potages, boissons, usage du lait. Dans les jours intermédiaires, il suivra le régime le plus léger. Si ces moyens le soulagent, très-bien; sinon, on le cautérisera, sur les parties osseuses avec des champignons, sur les parties charnues avec des ferrements et en produisant des eschares nombreuses et profondes. Si la maladie provient du sang, on prescrira le bain de vapeur, on appliquera une ventouse, et on ouvrira des veines des jarrets; si on le juge convenable, on fera boire le grain de Gnide; le malade suivra le régime le plus sec; il vandra mieux qu'il ne boive pas de vin; si pourtant il en veut boire, il en boira aussi peu que possible et très-coupé d'eau. On lui prescrira de marcher un peu, et, s'il est en état, beaucoup. Il importe aussi à

<sup>-</sup> ρυφ. EGHIJE; Ald. - πόματα Κ. — "κην ΕΠΚ. - ἀπὸ τούτων vulg. - ὑπὸ τουτέων θ. - Post ὡφ. addit ἄλις θ. - μυκησι ΕΗΙJΚ, Ald., Frob. — "εδ' Ε. - πυριήσας, σικύην θ. - τοῖσιν GJ. - ὑγνύησι G, Ald. - σοι om., restit. al. manu H. — "μή om. (Ε, restit. al. manu) FGJ. - δὲ om., restit. al. manu H. - ἄρα I. - πίνη pro πίνειν θέλη (II, al. manu πίνειν) θ. - θέλη om., restit. al. manu Ε. - θέλης FGJ, Ald. — "καὶ om., restit. al. manu H. - ὑδαρέστατον J0, Mack. - ὑδαρέστερον vulg. - δίδου om. (H, restit. al. manu) θ. - δλίγα om. (H, restit. al. manu) θ. - δλίγα om. (H, restit. al. manu) θ. - δλίγα J. - κελεύειν (H, al. manu κέλευε) θ. — "δ δὲ om. θ. - ὡς πλεϊστα ΕΗθ. - ποιεῖν H.

ἀπὸ τοῦ φλέγματος νοσέοντι τὰ τοιαῦτα ποιέειν. \*Ην δὲ μὴ δύνηται ἔστασθαι, ἐν τῷ κλίνη χρὴ ¹ περιφέρειν ὡς πυκνώτατα, ἀφ' οῦ ² ἄν νοσέη, καὶ ἄπαντα ὁμοίως, ὅκως ἄν ἐντὸς μὴ ξυμφυῷ ὁ χόνδρος ἢν οδὲ ξυμφυῷ καὶ τὰ ἄρθρα δςμπαγῷ, πᾶσα ἀνάγκη χωλὸν γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον. Καὶ ἢν βούλη ⁴ κλύσαι τὸν ἀπὸ τοῦ αἴματος νοσέοντα, ιώστε αῖμα ἀπάγειν καὶ φλέγμα ἀπὸ τῶν ἰσχίων, ὅτοῖσιδε δεῖ κλύζειν κλὸς δραχμίδα τρίψας, παραμῖζαι ἐλαίου κοτύλην καὶ ἀπὸ κριθέων δέρθῶν δύο κοτύλας, εἶτα οίτω κλύζειν τοῦτον. Οὐτω μελετῶν ταῦν τὰς ὑγιέα ποιήσεις ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ λίην ἔστὶ καὶ χρονίη.

52. Τέτανοι τρεῖς <sup>8</sup>ἢν μὲν ἐπὶ τρώματι τέτανος γένηται, πάσχει τάδε· αἱ γένυες πήγνυνται, καὶ τὸ στόμα διαίρειν οὐ δύναταὶ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύουσι καὶ ἔλκονται; καὶ τὸ μετάφρενον πέπηγε, καὶ τὰ σκέλεα οὐ <sup>9</sup>δύναται ξυγκάμπτειν, οὐδὲ τὰς χεῖρας, οὐδὲ τὴν ράχιν· ὁκόταν δὲ θανατώδης ἢ, τὸ ποτὸν καὶ τὰ βρώματα, ἢ πρότερον βέβρωκεν, ἀνὰ τὰς βῖνας ἀνέρχεται ἐνίοτε. Τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, πυριᾶν δεῖ, καὶ ἀλείψαντα λιπαρῶς πρὸς τὸ πῦρ <sup>10</sup> ἔκαθεν θάλπειν, καὶ χλιάσματα προστιθέναι ὑπαλείψας τὸ σῶμα. Καὶ ἀψίνθιον ἢ φύλλα δάφνης ἢ τοῦ ὑοσκυάμου τὸν καρπὸν τρίψάς καὶ λιβανωτὸν, εἶτα οἴνώ λευκῷ διεὶς <sup>11</sup> ἔγχέαι ἐς χυτρίδα καινήν εἶτά <sup>12</sup>ἔπιχέαι ἔλαιον τῶς οἴνώ, καὶ θερμήνας ἀλεῖψαι πολλῷ θερμῷ τὸ σῶμα καὶ τὴν καφαλήν· <sup>13</sup>ἔπειτα κατακλίνας ἐμβάπτειν τὴν σάρκα ποιῆσαι, <sup>14</sup>καὶ ἀμφιέσαι ἱμάτια μαλθακὰ καθαρὰ, ὅκως ᾶν ἔξιὸρώση σφόδρα· μελί-

<sup>&#</sup>x27; Περιστρέφειν θ, Mack. - πυχνότατα EGHIJK, Ald., Frob. - 2 ην ΕΗ. καθ' ἄπαντα pro καὶ ἄπαντα Κ'. - ὁ χόνδρος: ἢν οὲ ξ. om., restit. al. manu H. - 3 σ. IJ. - Post χωλόν addit έστι H. - 4 καύσαι (Ε, al. manu κλύσαι) FGHIJKQ', Ald. - 5 τοῖσι δὲ ΕΗΙJK, Frob., Lind - τοῖσιδε Mack. - χρή pro δεί ΕΗΚ. - δραγμίδα ΙΚ. -- 6 όπτων θ. -- ούτω om. ΕΗΚ. -- τούτον om. θ. -ύγιαία (sic) Ald. - ή δὲ νοῦσος χρονίη pro ή δὲ.... χρονίη θ. - λίην ἐστὶ om., restit. al. manu H. — 7 περί τετάνων οἵτινές εἰσι τρεῖς FG. – περί τετάνου Κ. - 8 αν Ε. - τέτανος om. (II, restit. al. manu) θ. - γέννυες G, Ald., Frob. δύνανται ΗΡ'. — 9 δύνανται Η. – συγκ. ΕΗΚ. – ἐβέβρωκεν GIK, Ald., Frob., Lind. - ἐδε€ρώκει θ, Mack. - δεῖ om., restit. al. manu H. — "ἔκαθε FJ. ύοσκιάμου J. — " έγχεαι Ε. - ές ΕΗ. - είς vulg. — 12 έπιχέας Ε. - άλετψαι τὸ σῶμα θερμῶ κὰὶ τὴν κεφαλὴν θ. -ἄλειψαι Ε. - θερμῷ πολλῶ ΗΚ. -- 13 ἔπειτα κατακλίνας εμβάτη (εμβάντη Η) άνω την σάρκα ποιήσαντα vulg. - έπειτα κατακλίνας ἐμθάτην (ἐμβάτη Mack) ἄνω τὴν ράχιν ποιήσαντα Lind. - La conjecture de βάχιν au lieu de σάρκα est de Mercurialis. - ἔπειτα κατακλίνας εμβάτην ανά την σάρκα πριήσαντα legendum censet Foes in not. - είτα

celui qui est malade par le phlegme d'en faire autant. S'il n'est pas en état de se tenir debout, on le promènera très-souvent dans son lit, d'où que vienne la maladie, et on fera tout semblablement afin que le cartilage ne contracte pas des adhérences à l'intérieur; s'il en contracte et que les articulations s'ankylosent, de toute nécessité le malade sera boiteux. Si vous voulez clystériser celui qui est malade par le sang, de manière à retirer des hanches le sang et le phlegme, vous prescrirez ce lavement-ci: pilez une poignée de sel, mêlez-y une cotyle d'huile et deux cotyles d'orge bouillie, et prescrivez en lavement. En traitant ainsi, vous procurerez très-vite la guérison; la maladie est très-difficile et longue.

52. (Tétanos.) Trois tétanos : si le tétanos survient à une blessure, voici les accidents : les mâchoires deviennent rigides, et le malade ne peut ouvrir la bouche; les yeux pleurent et sont tirés; le dos est rigide, les jambes ni les bras ni le rachis ne peuvent être pliés. Quand la maladie est mortelle, les boissons et les aliments, qu'il prenait auparavant, reviennent quelquesois par les narines. Les choses étant ainsi, il faut administrer une fumigation; puis, ayant oint avec de l'huile, échausser au feu de loin; ensuite on fera des applications chaudes après avoir oint le corps. Prenez de l'absinthe, ou des feuilles de laurier, ou la graine de jusquiame et de l'encens, pilez; puis macérez dans du vin blanc et versez dans un pot neuf; ensuite versez de l'huile autant que du vin; chauffez, et oignez avec cette préparation abondante et chaude le corps et la tête; puis, ayant couché le malade, laissez la chair s'imbiber, et enveloppez-le de couvertures molles et propres, afin

νατακλίνας ἐμδάπτειν τὴν σάρκα ποιῆσαι θ. - Ce passage a beaucoup embarrassé les traducteurs. Cornarius met : Postea super pelliceum indumentum reclinatum, ita ut pars ad quam fuit animalis caro sursum vergat. Foes : Postea reclinatum perfusione per carnem facta. Mack : Postea in solio reclinatum, sursum spina conversa. Toutes les difficultés sont levées par θ. — " καὶ οπ. Lind. - ἀμριάσας (sic) Ε. - ἰμάτια λευκὰ (λεπτὰ Lind.; λευκὰ οπ. EFGHIJ, Vatic. exempl. ap. Foes) μαλθακὰ (μαλθ. οπ. Κ) vulg. - ἢν pro ἀν Η. - καὶ μελίκρητον χλιαρὸν δοῦναι θ. - δὲ οπ., restit. al. manu Η. - χλιαρὸν vulg. - χλιερὸν HIJK. - χλιηρὸν Ε.

κρητον δὲ χλιερὸν διδόναι, ἢν μὲν ¹ δύνηται, κατὰ στόμα, ºἢν δὲ μὴ δύνηται, ἐγχέειν κατὰ τὰς ρῖνας ' διδόναι 8 δὲ οἶνον λευκὸν πίνειν ὡς ἤδιστον καὶ πλεῖστον. Ταῦτα χρὴ ⁴ποιέειν ἐκάστης ἡμέρης, ἔως ἄν ὑγιὴς γένηται ' ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ καὶ δέεται μελέτης παραγρῆμα.

53. 5 Όπισθότονος δ δὲ δπισθότονος τὰ μὲν ἄλλα πάσχει πλῆθος τὰ αὐτά γίνεται δὲ, δκόταν τοὺς ἐν τῷ αὐχένι τένοντας τοὺς ὅπισθεν νοσήση νοσέει δὲ δἢ ὑπὸ κυνάγχης ἢ ὑπὸ σταφυλῆς ἢ ὑπὸ τῶν ἀμφιβραγχίων ἐμπύων γενομένων ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς πυρετῶν ἐπιγενομένων, <sup>7</sup> εἰ σπασμὸς ἐπιγίνεται ἡ ἢη δὲ καὶ ὑπὸ τρωμάτων. Οὖτος ἕλκεται ἐς τοὖπισθεν, καὶ ὑπὸ τῆς δὸύνης <sup>8</sup> τὸ μετάφρενον καὶ τὰ στήθεα ἔχεται, καὶ οἰμώζει, <sup>9</sup> καὶ οὕτω σπᾶται σφόδρα, ὥστε μόλις μιν κατέχουσιν οἱ παρεόντες, ὡς μὴ ἐκ τῆς κλίνης ἐκπίπτειν. <sup>10</sup> Οὖτος πολλάκις μὲν τῆς ἡμέρης πονέει, πολλάκις δὲ κουφότερον διάγει. Τούτιο οὕτως ἔχοντι ταὐτὰ χρὴ προσφέρειν, ὰ καὶ τῷ πρόσθεν. Ἡ δὲ νοῦσος προσίσχει τὸ μακρότατον ἄχρι τεσσαράκοντα ἡμερέων · ἢν δὲ ταύτας διαφύγη, ὑγιαίνεται.

54. 11 Αλλος τέτανος δ δὲ τέτανος ἦσσον θανατώδης ἢ οἱ πρόσθεν, γίνεται δὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν πολλοὶ δὲ καὶ πεσόντες ἐς τὰ ὅπισθεν ἔλαδον τὸ νούσημα. Πάσχει οὖν τάδε· 12 σπᾶται ὅλον τὸ σῶμα· ἐνίστε δὲ καὶ ὅκη ἀν τύχη τοῦ σώματος σπᾶται· καὶ περιφοιτῆ μέν τοπρωτον ἔπειτα τοῦ χρόνου προϊόντος ἐς τὴν κλίνην πίπτει, καὶ αὖθις ἀνῆκεν ὁ πόνος καὶ ὁ σπασμός καὶ ἀναστὰς 18 ἀν ἴσως περιέλθοι ὀλίγας ἡμέρας, ἔπειτα αὖθις ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν ἄλγεσι κεῖται. Ταῦτα

¹ Δύνηται τοῦτο (τοῦ FGJ) τεῖν (τοῦτο πιεῖν om., H restit. al. manu τοῦ πιεῖν, θ) κατὰ vulg. — ² εἰ θ. – δύνηται om. HKQ'θ, Lind. – κατὰ τὰς ρῖνας ἐγχέπιν θ. — ³ δὲ καὶ FGHIJKQ'θ. – ως ἤδιστον πίνειν ΕΚ. — ⁴ πιέειν Ε. – ὰν om. K. — ⁵ δὰ πο om. θ. – νοσέει δὲ om. J. — ⁵ η om. EHΚ. – ἀμφιδραχείων GIJ. – Gal. Gl.: ἀμφιδραγχίων, τῶν περὶ τὰ παρίσθμια καλουμένων χωρίων. – γινομ. EHΚ. – ἐνίοτε.... ἐπιγενομένων om. J. — ² εὶ EH. – εἰ om. νιlg. – ἐπιγένηται EFGHIJK, Ald., Frob. – τραυμάτων vulg. – τρωμάτων ΕΚQ'θ, Lind., Mack. – εἰς ΕΙJ. – τούπισθε, al. manu θεν H. — ³ τὸ μετάγρενον πέπηγε καὶ τὰ στήθεα οἰμώζει Lind. ex libro Hερὶ κρισίμων. – τὸ μετάγρενον οπέπηγε καὶ τὰ στήθεα οἰμώζει χαὶ οἰμώζει Martinus, Mack. – ἔχεται καὶ om. EFGHIJKθ, Ald. – οἰμώζειν FGIJ. — ŷ οὐτος (καὶ οὔτω θ) σπάται vulg. – σφοδρῶς θ. – μόγις θ. – μὲν (μῖν Ι; μὶν Ι; αὐτὸν θ) κατέχουσιν vulg. – παριόντες FGHI, Ald. — ¹θ οὔτως Lind. – οῦτως ἔχοντι om. (Η, restit. al. manu) θ. – ταὐτὰ θ. – ταῦτα vulg. – χρὴ om. (Η, restit. al. manu) θ. – προσίσχει ἡμέρας τεσσαράκοντα τὸ μακρότατον θ. – ἄχρι om. (Ϝ, restit. al.

qu'il sue beaucoup. Donnez du mélicrat tiède, par la bouche, si c'est possible; sinon, infusez-le par les narines. Donnez à boire du vin blanc très-doux et en abondance. Voilà ce qu'il faut faire chaque jour jusqu'à guérison. La maladie est difficile et a besoin d'être traitée sur-le-champ.

- 33. (Opisthotonos.) Opisthotonos : l'opisthotonos offre en généra, les mêmes accidents; il survient quand les tendons de la partie postérieure du cou sont affectés; ils s'affectent soit par l'angine, soit par l'inflammation de la luette, soit par la suppuration de la gorge; quelquefois aussi à la suite de fièvres venant de la tête, si du spasme survient; des blessures en sont encore la cause. Le malade est tiré en arrière; la douleur tient le dos et la poitrine; il se plaint. Il éprouve de fortes contractions, de sorte qu'à peine les assistants le maintiennent et l'empêchent de tomber hors du lit. Le malade, dans la même journée, est plusieurs fois souffrant, plusieurs fois plus à l'aise. Les choses étant ainsi, on lui administrera les mêmes choses que dans le cas précédent. La maladie dure au plus quarante jours; passé ce terme, elle guérit.
- 54. (Autre tétanos.) Autre tétanos : celui-ci est moins dangereux que les précédents; il provient des mêmes causes; souvent aussi il est déterminé par une chute sur le derrière du corps. Voici les accidents : tout le corps est en spasme; parfois aussi le spasme saisit le premier point venu du corps. D'abord le malade marche; puis, le mal se prolongeant, il s'alite; et derechef la souffrance et le spasme se relâchent; peut-être même il se lèvera et marchera pendant quelques jours; puis il se retrouvera dans les mêmes souffrances. Tels sont les accidents, qui offrent de fréquentes alternatives. Si le malade mange

manu) HK. – ήμέρας ΕΙΙΚ, Λὶd. – δγιὰς γίνεται Lind. — " ἄλ. τ. om. IJθ. – ἄλλος om. Ε. – περὶ τετάνου II. – ὁ δὲ ὁ τέτανος θ. – ἤττον vulg. – ἤσσον ΗΚ. – ὁ ριο οἱ θ. – πουλλοὶ G. – εἰς ΕΙ. – νόσημα ΕΗΚ. — " σπάται ὁμοίως πὰν τὸ σῶμα θ. – ὅπη vulg. – ἢν ὅκη τύχη ΕΗ. – περιφοιτῆ ΕΗθ. – περιφοιτῆ vulg. – προσιόντος II. – αὖτις ΕΗ. — " ἢν vulg. – Lisez ἄν. – εἴσω ριο ἴσως Ε. – - ἴσως om. (II, al. manu εἴσω) θ – περιέλθη vulg. – Lisez περιέλθοι. – αὖτις ΕΗ.

πάσχει καὶ μεταδάλλει συχνὸν χρόνον καὶ <sup>1</sup> ἤν τι φάγη, οὐ διαχωρέει κάτω, ἦν μὴ μόλις, καὶ ταῦτκ ξυγκεκαυμένα, ὰλλ' ἐν <sup>2</sup>τοῖσι στήθεσιν ἔχεται τὸ σιτίον καὶ πνίγα παρέχει. Τοῦτον τοῖσιν αὐτοῖσι θεραπεύων, οἶσι καὶ τοὺς πρόσθεν, τάχιστα ὑγιέα ποιήσεις <sup>3</sup> κλύζειν δὲ ἐν πτισάνη ἐφθῆ λεπτῆ καὶ μέλιτι.

¹ Εἰ ΕΗΚ. – συγκ. ΕΗΙΚ. – συγκεκαμένα Ι. — ² τῆσι Ι. – ἔρχεται (ἔχει θ, Mack) τὸ σῖτον (σιτίον θ, Mack) vulg. – Je lis ἔχεται. – πνῖγα ΙΙ. – θεραπεύειν al. manu Η. – καὶ τάχιστα FGHIJ. — ³ καὶ κλ. ΕΗ. – δὲ ἐν οπ. ΕΗθ, Mack. – πτισσ. ΕG, Ald., Frob., Lind. – τῆ (τῆ οπ. θ, Mack) λεπτῆ (λοιπῆ Ε, Η al. manu) vulg. – μέλι ΕΗ. – τέλος τῶν ἐντὸς παθῶν Ἱπποκράτους FG.

quelque chose, il n'y a point de selles si ce n'est à grand'peine, et de matières brûlées. Les aliments s'arrêtent dans la poitrine et causent de la suffocation. En traitant cette affection de la même façon que les précédentes, vous procurerez très-promptement la guérison; on prescrira un lavement avec la décoction d'orge légère et le miel.

FIN DU TRAITÉ DES AFFECTIONS INTERNES.

## REMARQUES

SUR LE DEUXIÈME LIVRE DES MALADIES, LE TROISIÈME ET LE LIVRE DES AFFECTIONS INTERNES, ET SUR LES MÉDECINS CNIDIENS.

J'ai signalé dans les Arguments les liaisons qui existent, d'une part, entre le Deuxième livre des Maladies et le Troisième, d'autre part entre ces deux-ci et le livre des Affections internes. On n'a d'ailleurs qu'à parcourir les intitulés que j'ai mis en tête de chaque paragraphe et vérifier les renvois, et l'on se convaincra sans peine que ces trois ouvrages ont des connexions très-étroites. Le fait, de quelque façon qu'on se l'explique, est certain; soit qu'on y voie des remaniements d'un même livre à l'usage de l'enseignement, soit que des auteurs différents se soient copiés sans scrupule, un fond commun y est manifeste. Ajoutez qu'aucun de ces livres ne paraît nous être arrivé tel que l'auteur le conçut; rien n'annonce que nous en ayons les commencements; et, pour le Deuxième des Maladies, il est très-certain que le début est mutilé.

Étant ainsi établi que ces trois livres forment un groupe à part dans la Collection hippocratique, on peut faire voir que ce groupe tient beaucoup plus à l'école de Cnide qu'à celle de Cos.

1º Un long paragraphe (voy. p. 104, § 68) qui se trouve dans le Deuxième livre des Maladies, se trouvait textuellement dans le livre des Sentences enidiennes. A la vérité, l'auteur du livre hippocratique pourrait avoir copié le livre enidien; ou, réciproquement, l'auteur du livre enidien avoir copié le livre hippocratique. Mais les trois preuves suivantes, venant en confirmation, montrent que nos trois écrits compris dans la Collection hippocratique portent le caractère enidien, et que les ressemblances entre ces trois écrits et les Sentences enidiennes sont de l'ordre de celles que nous tropvons entre le Deuxième tivre, le Troisième et le livre des Affections internes.

2º D'après Galien¹, les médecins cnidiens décrivaient sept maladies de la bile, douze maladies de la vessie, quatre maladies des reins, quatre stranguries, trois tétanos, quatre ictères, trois phthisies. Or, non-seulement nous retrouvons, dans nos ouvrages dits hippocratiques, des divisions analogues, mais encore il en est quelques-unes qui sont exactement les mêmes. Ces livres ont, comme les Cnidiens, quatre maladies des reins, trois phthisies, plusieurs ictères, plusieurs tétanos, plusieurs maladies de la bile. A la vérité, les strangurics y manquent; mais elles n'y manquent que par l'injure du temps. Dans le livre des Affections internes, § 14, l'auteur renvoie au traitement des stranguries, qui, on le voit, y figuraient et qui n'y figurent plus, parce que le livre n'est arrivé que mutilé, non-seulement à nous, mais même aux bibliothèques alexandrines.

3° Les infusions dans le poumon (voy. p. 162) étaient une pratique cuidienne; elles sont également une pratique des livres que nous considérons. On voit que des choses essentielles concordent,

4º Galien nous apprend que les Sentences enidiennes employaient perpétuellement les purgatifs, le petit-lait et le lait. Hippocrate, dans le Régime des maladies aiguës, t. II, § 1, signale cet emploi; ce qui prouve que les Sentences enidiennes qu'on avait dans la seconde antiquité, étaient bien celles qu'Hippocrate lisait et critiquait. Prescrire des médicaments purgatifs, du petit-lait et du lait dans la saison², voilà toute leur thérapeutique, dit Hippocrate. On pouvait croire que, la chose appartenant aux Cnidiens, les expressions appartenaient à l'auteur qui les critiquait. Mais il n'en est pas ainsi; M. Ermerins³ a remarqué que ces expressions se lisaient fréquemment dans le Deuxième livre des Maladies et dans le livre des

<sup>&#</sup>x27; Voy. t. II, p. 198 et suiv., où j'ai réuni les passages de Galien relatifs aux médecins enidiens.— ' Φάρμακα έλατήρια διδόναι καὶ ὀρράν καὶ γάλα τὴν ἄρην πιπίσκειν, t. II, p. 226.— ' Hipp. liber de victus ratione in morbis acutis, Lugd. Batav., 1841, p. 104. M. Ermerins pense aussi que ces livres sont enidiens.

Affections internes. Il devient donc sur que, dans le groupe ainsi mis à part, on a non-seulement un fond cnidien, mais aussi une main cnidienne.

La critique d'Hippocrate contre les Sentences cnidiennes s'applique à nos trois ouvrages, que l'on peut considérer, si l'on veut, comme d'autres éditions de ce même livre des Sentences. En revanche, on y rencontre une critique, sinon d'Hippocrate lui-même, au moins d'une opinion qui est sontenne dans les Aphorismes. J'ai déjà appelé l'attention sur ce point (t. IV, p. 424). D'après l'aphorisme, un dépôt sablonneux dans les urines indique la présence d'une pierre dans la vessie. L'auteur des Affections internes, que je puis maintenant nommer un Cnidien, accuse ceux qui pensent ainsi de ne pas comprendre la maladie, et prononce que c'est le rein qui est graveleux. En présence de la critique d'Hippocrate contre les Cnidiens, on ne doit pas négliger cette critique des Cnidiens contre les Hippocratiques.

Nos trois livres cnidiens de la Collection hippocratique portent la trace de la croyance au passage des boissons dans le poumon, croyance quiétait celle de la haute antiquité(voy.t. III, p. 376). J'ai appelé l'attention là-dessus dans les Arguments. Or, cette opinion a été réfutée avec un grand soin par l'auteur du Quatrième livre des Maladies; à la vérité il n'indique, dans sa critique, aucun de nos trois traités; il combat seulement une opinion commune, qui était celle de Platon, et qu'Érasistrate a même eu encore besoin de combattre. Toutefois on peut signaler, dans ce qui forme, depuis l'école d'Alexandrie, la Collection hippocratique, les auteurs qui croient au passage des boissons dans le poumon et ceux qui n'y croient pas. Les Cnidiens, du moins ceux de nos livres, appartiennent à la première catégorie.

Il y a au temps d'Hippocrate, ou même un peu avant lui, un médecin cnidien dont le nom était assez populaire pour que les poëtes comiques le citassent dans leurs pièces. En un passage qui nous a été conservé il nous est représenté comme ayant couvert d'eschares le corps d'un de ses clients dans une affection de poitrine (t. I, p. 7). Or, en parcourant nos trois ouvrages, dont je forme un groupe à part, on verra vite qu'ils sont bien enidiens en cela; car ils font le plus grand usage de la cautérisation dans les maladies thoraciques.

Comment des ouvrages cnidiens ont-ils trouvé place dans la Collection hippocratique? Nous savons que, dans l'espace de la haute antiquité grecque qui se termine à la fondation des écoles alexandrines, beaucoup de livres ont péri, et quelquesuns de ceux qui furent alors conservés ont changé de nom1. Des livres dont la plupart avaient été recueillis parmi les papiers d'un médecin, ou qui, venus par les navires<sup>2</sup>, et portant,. par la fraude des vendeurs, un nom célèbre, étaient recus à Alexandrie par les diaskevastes ou critiques, de tels livres sont ceux qui ont composé ce que la seconde antiquité a possédé et nous, après elle, sous forme de Collection hippocratique. C'est ainsi que des livres enidiens y ont passé. Mais qu'étaient ces livres enidiens? ils différaient des Sentences enidiennes, non point tellement qu'il n'y eût pas des parties communes, mais assez pour que Galien, qui avait les Sentences sous les yeux, les en distinguât complétement. On doit croire que l'activité littéraire des Cnidiens ne s'était pas bornée aux Sentences, que plusieurs autres livres étaient sortis de leurs mains, et que nous avons là, seulement un débris de leurs travaux, de même que la Collection hippocratique n'est, non plus, qu'un débris des travaux des Hippocratiques.

De la sorte est formé dans cette Collection un groupe distinct et qui, aux yeux de l'érudition médicale, n'est pas sans intérêt. Il nous donne, en l'absence des Sentences enidiennes, depuis longtemps perdues, une idée de cette célèbre école de Cnide qui, dans le temps, rivalisa avec celle de Cos; et il diminue la confusion générale qui ne manque pas d'assaillir le lecteur en présence de ce corps d'ouvrages dépareillés, in-

 $<sup>^{1}</sup>$  Voy. t. 1, p. 262, le chapitre relatif à la publication de la Collection hippocratique.  $-^{2}$  Voy. t. 1, p. 274.

complets, issus de plusieurs mains, extraits les uns des autres, formés de notes personnelles et de fragments, lesquels constituent la Collection dite hippocratique. Plus, sur de bonnes preuves, on crée de pareils groupes dans cette Collection, plus on y répand de lumière et d'intérêt.

Et, à vrai dire, ces reliques cnidiennes ne manquent pas d'un certain caractère qui leur est propre, Sans parler de leur tendance à subdiviser beaucoup les maladies, point sur lequel j'ai déjà appelé l'attention (t. II, p. 198 et suiv.) et que les Hippocratiques avaient critiqué, on y trouve des marques d'une médecine primitive, si la rudesse des procédés doit être considérée comme un indice de haute antiquité. On y nettoie la gorge enflammée avec une baguette garnie d'une laine molle. On pousse dans les narines d'un homme qui a perdu la parole à la suite d'excès de boisson, des porreaux pelés. On y fait boire du vin de manière à enivrer le malade pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que cet état d'ivresse prolongée détermine quelque hémorrhagie; ce qui, bien entendu, peut ne pas arriver et n'est pas sans danger. En cas d'angine on introduit des canules dans la gorge afin que l'air soit attiré dans le poumon. En cas d'iléus on insufle, avec un soufflet, de l'air dans les intestins. Mais ce qui est un des plus rudes procédés de cette vieille médecine, c'est l'infusion dans le poumon; porter sur la glotte et peut-être jusque dans la trachée des substances plus ou moins irritantes afin de provoquer la toux et la rupture des vomiques est aussi violent qu'infidèle.

La succussion par l'échelle appartient aussi à la médecine de Cnide; non pas qu'il en soit question dans nos traités; mais Soranus nous apprend (Sor. Eph., Regim. Pruss., 1838, p. 95) qu'Euryphron, sans doute dans les Sentenees enidiennes, conseillait la succussion par l'échelle en cas de procidence de la matrice. Ce procédé se trouve aussi dans la Collection hippocratique; mais là il appartient à l'auteur du livre des Maladies des Femmes, qui est aussi celui du livre De la Génération et de la Nature de l'enfant et du Qua-

trième livre des Maladies; ce qui forme un autre groupe à part dans cette Collection. L'auteur du traité des Articulations, tout en exposant la manière de se servir de l'échelle, déclare qu'il ne s'en est jamais servi, et que ce procédé, qui à sa connaissance n'a jamais réussi, est plutôt le fait de charlatans (t. V, p. 183). Cette critique, quoique générale, frappe sur les Cnidiens, qui, comme on le voit, employaient la succussion par l'échelle.

On remarquera aussi comme quelque chose de caractéristique dans nos trois traités la singularité de certaines dénominations. Ainsi les veines sont dites revomir en une certaine affection; des maladies sont appelées épaisses, sans qu'aucun épaississement en soit le symptôme; d'autres sont intitulées iléus et n'ont rien de commun avec l'iléus ou volvulus. On peut rapprocher de cet emploi de dénominations particulières la dénomination que nous savons avoir été appliquée par eux aux muscles du devant des lombes : ils nommaient ces muscles renards (ἀλόπεκες) (t. V, p. 65). Avaient-ils donc des particularités dans leur langage médical et aimaient-ils à employer des mots qu'on ne retrouve pas ailleurs avec la même signification?

Cependant, à côté de cette rouille antique, il ne faut pas dédaigner les Cnidiens, tels que nous les connaissons par leurs livres inclus dans la Collection hippocratique. Je relève et je signale au lecteur quatre points principaux qui doivent toujours appeler l'attention des modernes sur eux : 1° la découverte du bruit de frottement dans la pleurésie; 2° l'incision du rein en cas de pyélite purulente à la suite de calculs; 3° la trépanation d'une côte dans la paracentèse pour empêcher la pénétration de l'air; 4° leur remarquable description des pertes séminales.

## ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΗΣ ΦΥΣΙΟΣ.

## DE LA NATURE DE LA FEMME.

### ARGUMENT.

Comme il n'est, on peut le dire, dans ce traité rien qui ne se trouve aussi, et plus développé, dans les livres des Maladies des Femmes, il faut renvoyer à ces livres mêmes toute espèce d'explication. On connaîtra très-vite ce que renferme le présent traité en parcourant les sommaires que j'ai mis en tête des paragraphes. Le traité de la Nature de lu Femme est un extrait, comme il y en a quelques-uns dans la Collection hippocratique, extraits faits pour les besoins d'un maître ou d'un élève. Au reste, celui-ci n'a pas été rédigé avec un très-grand soin; il est des choses qui y figurent deux fois. Cependant il offre quelque utilité pour comprendre la thérapeutique des maladies utérines; en effet, il a réuni ensemble peutique des maladies utérines; en effet, il a réuni ensemble pessaires, injections, fomentations, fumigations.

M. Ermerins, dans son édition du Régime des Maladies aiguës, remarquant qu'Euryphon le Cnidien mettait sur l'échelle la femme affectée de procidence de la matrice et que le même procédé se lit dans le traité de la Nature de la Femme<sup>1</sup>, a pensé que Soranus attribuait ce dernier traité à Euryphon. D'abord, ce traité n'étant qu'un extrait des livres des Maladies des Femmes, où en effet se trouve aussi ce procédé, ce sont les fivres des Maladies des Femmes que Soranus aurait eu l'intention d'attribuer à Euryphon. Mais cela mème n'est pas admis-

<sup>&#</sup>x27;Hippocratis liber de Victus ratione in acutis, Lugd. Batav., 1841, p. 368.

sible; Soranus n'aurait pas attribué à Euryphon, sans en avertir, un ouvrage qui figurait dans le canon hippocratique; et, comme au contraire les Sentences cnidiennes passaient généralement pour être d'Euryphon, c'est dans les Sentences que Soranus a pris sa citation, mais le rapprochement fait par M. Ermerins n'en est pas moins curieux; car il montre, en cela aussi, les connexions des livres cnidiens avec les livres hippocratiques.

### BIBLIOGRAPHIE.

### MANUSCRITS.

2146 = C, 2254 = D, 2444 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes = L, 2332 = X, Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Vindob. = 0.

### EDITIONS ET TRADUCTIONS.

De feminea natura et de feminarum morbis, Fab. Calvo interprete, Paris, 4526, in-12. — Theod. Gorgiades, Diss. de morbis uteri secundum Hippocratis librum Περί γυναικείης φύσιος, Ienæ, 4797, in-4°.

# ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΗΣ ΦΥΣΙΟΣ.

- 1. Περὶ δὲ τῆς γυναιχείης ¹φύσιος χαὶ νοσημάτων τάδε λέγω · μά-λιστα μὲν τὸ θεῖον ἐν τοῖσιν ἀνθρώποισιν αἴτιον εἶναι ἔπειτα αί ²φύσιες τῶν γυναιχῶν χαὶ Χροιαί · αί μὲν γὰρ ὑπέρλευχοι, ὑγρότεραί τε καὶ ροωδέστεραι, αἱ δὲ μέλαιναι ³σκληρότεραί τε καὶ στρυψνότεραι, αἱ δὲ οἰνωπαὶ μέσον τι ἀμφοτέρων ἔχουσιν. ⁴Οὕτω δὲ καὶ περὶ τῶν ἡλιχιῶν ξυμβαίνει · αἱ μὲν νέαι ὑγρότεραι καὶ πολύαιμοι ὡς ἐπιτοπουλὸ, αἱ δὲ πρεσδύτιδες ξηρότεραι καὶ δλίγαιμοι, αἱ δὲ μέσαι μέσον τι ἀμφοτέρων ἔχουσιν. Δεῖ δὲ τὸν ὀρθῶς ταῦτα χειρίζοντα πρῶτον μὲν ἐχ τῶν θείων ἄρχεσθαι, ἔπειτα διαγινώσχειν τάς τε φύσιας τῶν γυναιχῶν καὶ τὰς ἡλιχίας καὶ τὰς ώρας καὶ τοὺς τόπους οῦ ἀν ἦ · οἱ μὲν γὰρ τῶν τόπων ψυχροὶ, ροώδεες, οἱ δὲ θερμοὶ, ξηροὶ κατὰ στάσιμοί εἰσιν. 6 Αρχομαι δὲ διδάσχων ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ κατὰ φύσιν.
- 2. \*Ην ὕδερος ἐν τῆσι μήτρησιν ἐγγένηται, ¹τὰ ἐπιμήνια ἐλάσσω καὶ κακίω γίνεται, ἔπειτα ἔξαπίνης ἐκλείπει, καὶ ἡ γαστὴρ ἐπανοιδέει, καὶ οἱ μαζοὶ ξηροὶ γίνονται, 8 καὶ τἄλλα πονήρως ἔχει, καὶ δοκέει ἐν γαστρὶ ἔχειν, καὶ τουτέοισι γνώση ὅτι ὑδεραίνει. Σημαίνει δὲ καὶ ἐν τῷ βστόματι τῶν ὑστερέων · ψαυούση γὰρ ἰσχνὸν φαίνεται. Καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ αὐτὴν λαμβάνει · ὁκόσῳ δ' ἄν ὁ χρόνος πλείων γίνηται, ὀδύνη τὴν ¹⁰ νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας ἔσχει. Αὕτη ¹¹ἡ νοῦσος ἐκ τρωσμοῦ μάλιστα γίνεται, προσγίνεται δὲ

' Φύσηος C. – νουσ. Lind. – τόδε θ. – ἐν οπ. Κ. – τοῖς ἀνθρώποις C. — ερύσηες C. – χρόαι CFGHIJKθ, Ald., Frob. – λευχαὶ C. – ὑπέρλευχαι G. —  $^3$  ξηρότεραι HLθ, Lind. – τε Cθ. – τε οπ. vulg. – στριφν. I. – στρυφότεραι Lind. – στριφρότεραι θ. —  $^4$  ὧδε pro οὕτω δὲ χαὶ Cθ. – δὴ J. – σνμβ. Dθ. – αἱ μὲν [γὰρ] Lind. – ὑγρότεροι J. – ἐπιτοπολὸ Κθ. – ὀλιγόαιμοι C. – τι ἐξ ἀμφ. DFHIJK. – ἔπειτα [δὲ] Lind. —  $^5$  φύσηας C. – τῶν τόπων οπ. Cθ. – ροώδεις vulg. – ροώδεες C, Lind. – δὲ γε vulg. – γε οπ. Cθ. – ε ἄρξομαι Cθ. – διδάσχων CFIJθ. – διδάσχειν vulg. —  $^7$  τὰ δ' ἐμήνια (sic) C (θ, ὲμμήνια). – χαὶ οπ. (restit. al. manu C)θ. – τε καὶ D. – χαχίων Cθ. – γένηται DFGI, Ald., Frob., Lind. – ἐχλίπει θ. —  $^5$  χαὶ οπ. Lind. – ἔχρι οπ. θ. – ὑδρεαίνει (sic) D. —  $^9$  σώματι Cθ. – ψαύουσι vulg. – ψαύοντι Lind. – ψαυούση De Morb. mul., I. – La sage-femme n'est pas nommée dans le texte; mais les participes sont au fèminin; cela se représente souvent dans ce traité; et souvent aussi il

# DE LA NATURE DE LA FEMME.

- 1. (Considérations générales.) Voici ce que je dis touchant la nature de la femme et ses maladies : le divin (Pronostic, § 1) est chez les humains la principale cause; puis viennent les constitutions des femmes et leurs couleurs. Les unes sont trop blanches, plus humides et plus sujettes aux flux; les autres sont noires, plus sèches et plus serrées; les autres sont châtain et tiennent un certain milieu entre les précédentes. Il en est de même de l'influence des âges : les jeunes sont généralement plus humides et ont le sang abondant; les âgées sont plus sèches et ont peu de sang; les intermédiaires tiennent le milieu. Celui qui manœuvre habilement doit commencer d'abord par les choses divines, puis reconnaître les constitutions des femmes, les âges, les saisons et les lieux. Des lieux, les uns sont froids et disposent aux flux; les autres sont chauds, secs et resserrants. Je commence l'enseignement par l'humide naturel.
- 2. (Hydropisie de matrice.) Si une hydropisie se forme dans les matrices, les menstrues sont moindres et plus mauvaises, puis cessent tout à coup; le ventre se gonsse; les mamelles se sèchent. La femme est du reste soussirante et s'imagine être grosse; à ces signes vous reconnaîtrez qu'il y a hydropisie. L'orifice utérin donne aussi un indice : la femme, y touchant, le sent mince. La fièvre et l'hydropisie saisissent la patiente. A mesure que le mal se prolonge, la douleur s'empare du bas-ventre, des slancs et des lombes. Cette maladie

s'agit de manœuvres que la malade ne peut elle-même exécuter. Je peuse qu'il faut plus d'une fois entendre ces féminins de la sage-femme, ή ητρεύουσα, comme il est dit dans le premier livre des Maladies des Femmes.
- γένηται vulg. - γίνηται Cθ. - 10 νειαίρην CD. - νείαιραν HI. - νειέρην J.
- νειαιρήν Lind. - νιαιράν θ. - νειαίραν vulg. - 11 ή om. C. - προσγίνεται
om. C. - γίνεται pro προσγ. θ. - χρή λούειν D. - πολλώ θερμώ θ.

καὶ ἐξ ἄλλων. 'Οκόταν ὧδε ἔχη, λούειν χρὴ θερμῷ, καὶ χλιάσματα προστιθέναι, <sup>1</sup> ἢ ἀν ἡ ὀδύνη ἔχη, φάρμακον χρὴ πῖσαι κάτω, μετὰ οὲ τὸ φάρμακον πυριῆν ἐν τῷ βολδίτῳ τὰς ὑστέρας, ἔπειτα προσθεῖ—ναι τὸ ξὸν τῆ κανθαρίδι, <sup>2</sup> διαλιπὼν δὲ ἡμέρας τρεῖς τὸ ξὸν τῆ χολῆς μίαν δὲ διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας κλυσάτω ἐν τῷ ὅξει. Καὶ ἢν μὲν ἡ γαστὴρ <sup>3</sup> γίνηται λαπαρὴ καὶ οἱ πυρετοὶ πεπαυμένοι ἔωσι καὶ τὰ αὐτὰ ποιέειν, ἔστ' ἀν γένηται τὰ ἐπιμήνια, καὶ ἐνίοις <sup>6</sup> προσθετοῖς κρήσθω, μεταξὸ δὲ ἡμέρας πινέτω τοῦ κρήθμου τὸν φλοιὸν καὶ γλυμοτίδης τοὺς μέλανας κόκκους, καὶ τῆς ἀκτῆς τὸν καρπὸν ἐν οἴνῷ τῆς τὸς τὰν καρπὸν ἐν οἴνῷ τῆς τὸς τὰν τὰν ἡλινόζωστιν ἐσθιέτω <sup>7</sup>ὡς πλείστην, καὶ σκόροδα ἑφθὰ τοῖσιν ἀλλοισι <sup>9</sup>μαλακίοισιν ἢν δὲ τέκη, ὑγιὴς γίνεται.

3. 10\*Ην αί μῆτραι πρὸς τὸ ἦπαρ ἔλθωσιν, ἄφιωνος ἐξαπίνης γίνεται, καὶ τοὺς ὁδόντας ξυνερείδει, καὶ ἡ χροιὴ 11 μέλαινα γίνεται ἐξαπίνης δὲ ταῦτα πάσχει, ὑγιἡς ἐοῦσα· 12 γίνεται δὲ τὸ τοιοῦτον πάθος παρθένοισι μάλιστα παλαιῆσιν ἐούσησι καὶ χήρησιν, 13 αὶ νέαι ἐοῦσαι καὶ τοκήεσσαι χηρεύουσιν. Ὁκόταν ὧδε ἔχη, τῆ χειρὶ 14 πρώσας κάτω ἀπὸ τοῦ ἤπατος ἀποδῆσαι ταινίη ὑπὸ τὰ ὑποχόνδρια, καὶ τὸ στόμα διάγων οἶνον εὐωδέστατον ἐγχέαι, καὶ προσέχειν πρὸς τὰς ρῖνας καὶ ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ὑστέρας τὰ εὐώδεα· ἐπὴν δὲ 15 καταφρονήση, πῖσαι φάρμακον κάτω, καὶ μεταπῖσαι γάλα

' 'H pro ή DGUK. - ή om. CD. - μλ έχη vulg. - Je supprime μλ, d'après le sens et le passage parallèle du livre des Maladies des Femmes. - [ôὲ] χρή Lind. - τὸ φάρμακον om. Co. - Post πυριῆν addunt τὴν DFGIJK. - βολίτω  $C\theta$ . -προστιθέναι  $\theta$ . -σὺν (bis)  $C\theta$ . -2 [καὶ] διαλ. Lind. - διαλιπών δὲ  $C\theta$ . δὲ om. vulg. - καυσάτω C. - 3 γένηται Lind. - γίνεται GIJ, Ald., Frob. λιπαρή C. - λαπάρη θ. - ἐῶσι Cθ. - ⁴ ἔμμηνα Cθ. - ἐπιγένηται Cθ. - γένηται vulg. –  $\sigma \sigma \gamma z$ . Cd. — 5 el J. – es te pro est' av C. — e prosétois G (0, ut solet). - γράσθω DGIJK. - γρ. om. C. - δὲ om. Cθ. - κρηθμοῦ vulg. - κριθμοῦ C. - πρίμνου, al. manu πρίθμου D. - πρήμνου GHIJK. - λινόζωστιν CD. λινοζωστιν vulg. - <sup>7</sup> ωσπερ G, Ald. - <sup>8</sup> τοίσι pro σ. Cb. - μαλακοίσι FIII. χρήσθω Lind. - χρήσθω om. vulg. - Ce verbe est donné par le passage parallèle de Morb. mul., I. - πουλύπουσι (sic) I. - \* μαλθακοΐσιν vulg. - μαλαχίσιστο C, -μαλακείσιστο θ. -μαλακίσιστο Lind. - 10 Ante η v addit δεύτερον J. - ξυνερίδε: θ. - γροιά <math>J. - " πελιδνή C. - πελιη (sic) θ. - γίγν. <math>C. -<sup>12</sup> γίγν. C. - τὸ τ. πάθος om. C. - ταῦτα pro τὸ τ. π. θ. - παρθένησι Κ. - μάλιστα [ôž] Lind. - ἐούσησι om. DFGHIJK. - Υήραισιν C. - " ή pro at CFG IK. - ήν (sic) pro αί θ. - νέουσαι pro νέαι ἐούσαι C. - ούσαι J. - τοκυίεσσαι

#### DE LA NATURE DE LA FEMME.

vient surtout à la suite d'un avortement; elle provient aussi d'autres causes. Les choses étant ainsi, on lavera la femme à l'eau chaude; on fera des applications chaudes là où est la douleur; on administrera un purgatif; après la purgation, on fera aux matrices une fumigation avec la bouse de vache; puis on appliquera le pessaire à la cantharide, et, après une interruption de trois jours, le pessaire à la bile. Laissant un jour d'intervalle, elle fera, pendant trois jours, des injections avec le vinaigre. Si le ventre se vide, si les fièvres cessent, si les menstrues viennent, que la femme dorme avec son mari; sinon, on recommencera les mêmes moyens jusqu'à ce que les règles paraissent; elle usera de quelques pessaires; dans les jours intermédiaires elle prendra en boisson l'écorce de crethmos (crithmum maritimum, L.) et les graines noires de la pivoine; à jeun, dans du vin, le fruit du sureau. Elle mangera beaucoup de mercuriale, de l'ail bouilli et cru; elle usera d'aliments relâchants, de poulpes et des autres animaux mous. Si elle acconche, elle guérit.

3. (Accès hystérique.) Si les matrices vont vers le foie, la femme perd aussitôt la voix; elle serre les dents; la couleur devient noire. Ces accidents la saisissent soudainement en pleine santé. Ils surviennent surtout chez les vieilles filles et chez les veuves qui, étant jeunes et ayant eu des enfants, restent dans la viduité. Les choses étant ainsi, on pousse avec la main en écartant du foie, on serre un bandage sous les hypochondres; on ouvre la bouche de la malade et on y verse un vin très-parfumé; on fait des applications aux narines; on fait une fumigation fétide pour le nez, aromatique pour les ma-

Κ. - χειρεύουσιν C. - χηρεύσωσιν θ. — "πρώσασα vulg. - ἀπώσασα L, Lind. - II faut lire πρώσας; νογες διάγων. - ἀπό CDHIKQ'θ, Lind. - ὑπὸ vulg. - ταινίη ἡ ὑπὸ vulg. - ἢ οπι. Lθ, Lind. - ἢ καὶ τὸ στόμα διανοίγων L, Lind. - τὰ στόματα C. - διαγαγών θ. - προσχεῖν Cθ. - πρὸς τὰς ἡ. L, Lind. - πρὸς οπι. vulg. - ὑποχυμιῆν (sic) C. — ιδ καταφρονήση θ, Codd. mss. regg. ap. Foes in not. - Quoique ces mss. de Foes ne soient plus dans la Bibliothèque nationale, néanmoins la leçon est bonne. - κακοφρονήση vulg. - καταφορήση C. - κάτω φορήση L. - ἐπαναφορήση Lind. - μεταπιπίσκειν Cθ.

όνου, ἔπειτα πυριῆσαι τὰς ὑστέρας εὖώδεσι, καὶ προστιθέναι τὸ ζὺν τῆ βουπρήστει, τῆ δὲ ὑστεραίη νέτωπον διαλιπών δὲ δύο ἡμέρας τῆ βουπρήστει, τῆ δὲ ὑστεραίη νέτωπον διαλιπών δὲ δύο ἡμέρας κλύσαι τὰς ὑστέρας εὖώδεσι τῆ δὲ ὑστεραίη προσθείναι τὴν γλή-χωνα διαλιπών δὲ μίην ἡμέρην, θυμιῆσαι τοῖσιν ἀρώμασι. Ταῦτα ποιέειν τὴν χήρην, ἄριστον δ' ἐν γαστρὶ σχεῖν τὴν δὲ παρθένον πείθειν 5ζυνοικῆσαι ἀνδρί πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας προσφέρειν μηδὲν, μηδὲ τὸ φάρμακον πίνειν, κόνυζαν δὲ καὶ καστόριον διδόναι ἐν οἴνῳ νήστει, καὶ τὴν κεφαλὴν μὴ ἀλειφέσθω εὐώδεσι, μηδὲ ὀσφραινέσθω.

- 4. 6 \*Ην προέλθωσιν αί μῆτραι καὶ τεξέλθωσιν εξω, πῦρ ἔχει μάλιστα τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν εδρην, καὶ τὸ οὖρον στάζει κατ' δλίγον καὶ λιστα τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν εδρην, καὶ τὸ οὖρον στάζει κατ' δλίγον καὶ δάκνεται. ταῦτα πάσχει, ἢν ἐκ τόκου 8 ἐοῦσα τῷ ἀνδρὶ ξυγκοιμηθῆ. Ὁκόταν δὲ οὕτως ἔχῃ, μύρτα καὶ λωτοῦ πρίσματα εψήσας ἐν ὕδατι, καὶ τρίδων λεῖα προσπλάσσειν. ἔπειταιο πίνουσα ὕδωρ φακῶν καὶ μελι καὶ όζος, ἔως ἀν μεταρθῶσιν αί ὑστέραι, ἐμείτω, καὶ τὴν κλίμον πρὸς ποδῶν ὑψηλοτέρην κεῖσθαι, καὶ ὑποθυμιῆν ὑπὸ τὰ αἰδοῖα καὶ εὐωδὲα ποδῶν ὑψηλοτέρην κεῖσθαι, καὶ ὑποθυμιῆν ὑπὸ τὰ αἰδοῖα καὶ εὐωδὲα τοῦνοῦτα καὶ ὑπὸ τὰς ρῖνας τὰ κακώδεα. σιτίοισι δὲ χρήσθω ως μαλθακωτάτοισι καὶ ψυχροῖσι, καὶ τὸν οἶνον ὑδαρέα πινέτω 12 λευκόν.
- 5. \*Ην δὲ παντάπασιν ἐχ τῶν αἰδοίων ἐχπέσωσιν, ἐχχρήμναται ὥσπερ ὄσχη, καὶ δούνη λαμδάνει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰζύας,
- ' Ξυντιθέναι J.- τὸ L.-τὰ (τὰ om. C, D restit. al. manu post ξὺν, FHIK) vulg. - σύν C0. - βουπρήστιδι ύστεραίη C. - βουπρήστι θ. - 2 δέ om. C. -<sup>3</sup> καῦσαι FGHII, Ald. - δ' CDHθ. — <sup>4</sup> τὸν CFGIJθ, Ald. - γλίγωνα CHJ. μίαν θ. - άρώμασι om. C. - γήραν GIJK. - άριστον δ' έν γαστρί σχεῖν C (θ. Vatic. Codd. ap. Foes in not., ἔχειν). - ἄρ.... σχεῖν om. vulg. - πείθειν om. C. = 5 ξ. J. - σ. vulg. - συνοικεῖσαι θ. <math>- ἀνδρὶ om. Cθ. - προφέρειν <math>C. - μηδὲνom. Lind. - χόρυζαν C. - διδόναι om. θ. - νηστιν Cθ. - άλειφέτω Κ. - τισίν εὐώδεσι vulg. - τισίν om. Co. - δσφρενέσθω θ. - 6 Ante ην addit τρίτον J. προέλθωσιν θ. - προσέλθωσιν vulg. - <sup>7</sup> έλθωσιν Cθ. - μάλιστα τὰ αἰδ. καὶ om. Cθ. —  $^8$  ἐούσης C. – ἔγουσα DFGJ. – μὴ ξυγχ. (συγχ. C) vulg. – μὴ om. Η , Lind. - δὲ οιι. Cθ. - ὧὸε Cθ. - πρίσματα λώτου θ. - καταθεὶς τὴν νείαιραν (νιαιράν θ; νειαίραν C, Ald.; νείεραν HI) vulg. - καὶ θεὶς ἐς τὴν αἰθρίην Lind.-Il faut lire ές την αλθρίην pour την ν., d'après de Morb. mul., II. - 9 xxì ως vulg. - xαì om. C (D, restit. al. manu) GHI, Ald., Lind. - δ:xπροσπάσσειν sine λεΐα C.- λία προσπάσσειν θ. - 10 πινθεύσα (sic) C. - φαχών D, Lind. - τακόν vulg. - καὶ ἐὰν pro ἔως ᾶν C. - ὑποθυμιὴν (sic) C. - ὑπὸ τὰ αίδοτα τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥτνας τὰ εὐώδεα θ, (Lind., καὶ ὑπὸ τάς).— " καὶ om. C. - χεῆσθαι Cθ. - μαλακωτάτοισι GHIJ. — " μὴ (μὴ om. θ, Foes

trices. Quand elle est revenue à elle, on lui administre un purgatif; et, après, elle boira du lait d'ânesse. On fera aux matrices des fumigations aromatiques; on appliquera le pessaire avec le bupreste (lixus paraplecticus), le lendemain le nétopon (huile d'amandes amères). Après deux jours d'intervalle, injection aromatique dans les matrices. Le lendemain, pessaire avec le pouliot. Après un jour d'intervalle, fumigation aromatique. Voilà ce qu'il faut faire pour la veuve, mais le mieux est de devenir enceinte. Quant à la fille, on lui conseillera de prendre un mari; mais on n'appliquera rien aux matrices, on n'administrera point de purgatif; on donnera à boire, dans du vin, à jeun, le conyza (un érigeron, d'après Fraas) et le castoreum; la femme ne s'oindra pas la tête avec des parfums, et elle n'en respirera pas.

- 4. (Chute de matrice.) Si les matrices font procidence et sortent au dehors, de la chaleur se fait sentir surtout aux parties génitales et au siége; l'urine coule goutte à goutte et cause de la cuisson. La femme éprouve cet accident quand, sortant d'accoucher, elle dort avec son mari. Les choses étant ainsi, prenez des baies de myrte et des râclures de lotus (celtis australis, L.), faites cuire dans l'eau, exposez au serein, faites des affusions aussi froides que possible sur les parties génitales, et, pilant bien, appliquez en cataplasme; puis la femme, buvant de l'eau de lentilles avec du miel et du vinaigre, vomira jusqu'à ce que les matrices se relèvent; son lit sera plus haut aux pieds. Fumigations aromatiques aux parties génitales, fétides aux narines. Aliments très-émollients et froids; vin blanc coupé d'eau. Point de bains, point de coït.
- 5. (Procidence complète. Succussion par l'échelle; comp. Des Articulations, §§ 42, 43 ct 44.) Si les matrices tombent complétement hors des parties génitales, le tout pend comme un

in not., ut est de Morb. mul., H) λευκόν vulg. – καὶ pro δὲ μηδὲ Cθ. – κοιμάσθω Cθ. – ἐκκρημνᾶται (sic) C. – ἐκκριμνᾶται θ. – ἐκκρέμανται DH, Lind. – ἐκκρέμαται vulg. – λαμβάνη Frob. – νειαίραν F. – νείαιραν G. – νειέρην H. – νειαιρήν (ubique) Lind. – νιαιράν θ.

καὶ δκόταν δ <sup>1</sup>γρόνος εγγένηται, οὐ θέλουσιν ες γώρην ιέναι· ή δε νούσος λαμδάνει όκόταν έκ τόκου ἐοῦσα πονήση τὰς ὑστέρας ἢ τῷ ανδρί εν τῷ λογίω ξυγκοιμηθῆ. Όκόταν δὲ οδτως ἔγη, <sup>2</sup>ψύγματα χρή προστιθέναι πρὸς τὰ αίδοῖα, καὶ τὸ ἔξω ἐὸν ἀποκαθήρας, σίδην έν οίνω μέλανι έψήσας, τούτω περιπλύνας, είσω απωθέειν, είτα μέλι καὶ βητίνην μίζας έγχεῖν· καὶ κατακείσθω υπτίη 3καὶ ἄνω τοὺς πόδας έγουσα έκτειναμένη" έπειτα σπόγγους έπιθείς άναδῆσαι έκ τῶν ίξύων ολόταν δε ούτως έγη, σίτων μεν απεγέσθω, ποτῷ δε ώς έλαγίστω γρήσθω, μέγρις αν έπτα ήμέραι παρέλθωσι καὶ την μέν ουτως εθέλωσιν εσιέναι. 5 ήν δε μή, άκρας περιζέσας και θερμήνας, περιπλύνας τε καὶ γρίσας, καὶ δήσας τὴν γυναῖκα πρὸς κλίμακα, κρούειν <sup>6</sup>την κλίμακα κατά κεφαλής, καὶ τῆ γειρὶ ἐσωθεῖν τὰς ὑστέρας, έπειτα ζυνδησαι αὐτης τὰ σκέλεα 7 ἐπαλλάζ, καὶ ἐᾶν ἡμέρην καὶ νύκτα ούτω, καὶ διδόναι δλίγον γυλὸν <sup>8</sup>πτισάνης ψυγρὸν, ἄλλο δὲ μηδέν· τῆ δὲ αὔριον κατακλίνας, <sup>9</sup>ἔπὶ τὸ ἐσγίον σικύην προσδάλλειν ώς μεγίστην καὶ έᾶν χρόνον πουλύν έλκειν έπην δὲ ἀφέλης, μή άποσγάζειν, άλλα κατακλίνας 10 ξα. Καὶ μή πρόσφερε άλλο ή τον γυλὸν, ἔως ἄν έπτὰ ἡμέραι παρέλθωσιν ἢν δὲ διψῆ, ὕδωρ δίδου ψυχρον ως ελάχιστον επήν οὲ αί έπτὰ ήμεραι παρέλθωσι, σιτίοισιν 11 ώς μαλθακωτάτοισι καὶ ἐλαγίστοισι γρεέσθω. \*Ην δὲ ἀποπατῆσαι θέλη, ανακειμένη αποπατείτω, 12 έως αν τεσσαράκοντα ήμέραι παρέλθωσιν' έπειτα 13 ανιστάσθω καὶ περιγωρείτω ώς ἐλάγιστα, καὶ μή λουέσθω, καὶ ὑποθυμιήσθω τοῖσι κακώδεσι, καὶ ἐσθιέτω ὀλίγα.

' Χρόνος Fees in not., nt de Morb. mul., II, Lind. - πόνος vulg. - ἐσγίνηται (sic) C. - ούκ εθέλουσι D. - εκτοκέουσα DGHIJK. - εκτοκεύσα Vatic. Codd. ap. Foes in not. - λόχω (D, al. manti λοχείω) FGHIJK9. - συγκ. vulg. – ξυγκ. D. – συγκοιμήται C. – συνκοιμάται  $\theta.$  —  $^2$  ψήγματα C. – προστ. om. J. - Post προστ. addit παρηγορικά Lind. - σίδην CDFHIJKθ. - σιδίην vulg. - τούτω... μίξας om. Cô. - ξυντήξας pro μίξας Lind. - 3 καὶ Cô. - καὶ om. vulg.  $-\frac{1}{6}$  attivación,  $\theta$ .  $-\frac{1}{6}$  v $\theta$ eis  $\theta$ .  $-\frac{1}{6}$  om.  $\theta$ .  $-\frac{1}{6}$  of  $\theta$ .  $-\frac{1}{6}$  of  $\theta$ .  $-\frac{1}{6}$ μέχρι Co. - ήν pro αν Co. - \*εί C. - έθέλουσιν C. - έλθωσιν FGHIK. - έσιέναι Co. - εἰσιέναι vulg. - Post έσ. addit άλις ἔστω Liud. - 5 εἰ Co. - μακράς (μακράς om., restit. al. manu D; μακράν C) περιζέσας vulg. - ἄκρας περιξέσας θ (Lind., περιξύσα:). - C'est la vraie leçon. - τε om. Cθ. - Post γρ. addit τη πισσηρή Lind. - πρός κλίμακα δήσας ποιήσαντας pro καὶ δήσας τ.  $\gamma$ . π. κλ. C (θ, ποιήσαντας post κεφαλήν). —  $\epsilon$  την κλ. om. Cθ. – κατά [της] κ. Lind. - κάτω τὴν κεφαλὴν Cô. - κεραλὴν HIJK. - τὰς ὑστ. om. Cô. - συνδ. Cθ. — 7 àπ. vulg. – èπ. CDGHIJKθ, Ald., Frob., Lind. – οὕτως CDGHIKθ. — \* πτισσ. DH. - δὲ οῶι. D. - • ἐπὶ.... κατακλίνας οm. C. - ἔλκειν χρ. π. ΗΙΙΚ

scrotum; de la douleur se fait sentir au bas-ventre et aux flancs. Quand du temps s'est écoulé, les matrices ne veulent plus reprendre leur place. Cette affection arrive quand, sortant d'accoucher, la femme souffre dans les matrices ou dort avec son mari pendant le flux lochial. Les choses étant ainsi, on fera des applications froides aux parties génitales; on nettoiera ce qui est sorti; et, lavant avec du vin noir où a bouilli une grenade, on fait rentrer. Ensuite, mélant du miel et de la résine, on injecte. La femme sera couchée sur le dos, ayant les pieds élevés et les jambes étendues. Puis, appliquant des éponges, on les fixera à un bandage des lombes. En cet état, la femme s'abstiendra d'aliments et boira aussi peu que possible jusqu'à ce que sept jours soient passés. Si les matrices rentrent par ces moyens, très-bien; sinon, râçlez-en l'extrémité, échauffez-les, lavez-les, oignez-les; puis, attachant la femme à une échelle, faites la succussion la tête en bas, et repoussez les matrices avec la main. Puis on attache les jambes croisées, et on laisse la femme en cette situation pendant un jour et une nuit. On donnera un peu de décoction d'orge froide, et rien autre. Le lendemain, la femme étant coucliée, on appliquera sur la hanche une ventouse très-grande qu'en laissera tirer pendant longtemps. La ventouse ôtée, vous ne scarifierez pas, mais vous laisserez la femme couchée. Ne donnez rien que la décoction d'orge jusqu'à ce que sept jours soient passés; si elle a soif, donnez de l'eau froide en trèspetite quantité. Les sept jours passés, elle usera d'aliments très-émollients et très-peu. Si elle a hesoin d'aller à la selle, elle y satisfera couchée jusqu'à ce que quarante jours soient écoulés. Puis elle se lévera; elle marchera très-peu; point de bains; fumigations fétides; peu manger.

<sup>(</sup>θ, πολλόν). — "ξα CDIJK. - ἐᾳ vulg. - ἐᾳν Lind. - ἔστ ἀν Cθ. - αἰ ἐπτὰ FG IJθ. - ἡν.... σιτίσισιν om. C. — " ἡ pro ὡς C. - χρήσθω CDHIJKθ. - ἐθέλη C. — " ἔστ ἀν ἐς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας περιέλθωσιν θ. - ἔστ ἀν κὶ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσιν θ. - τεσσαρεσκαίδεκα (H, al. mann), Ald. — " ἀνωτάσθω CDFGIJKθ, Ald. - ἀνιστάτω vulg. - περιχωρίτω θ. - ἐλαχίστω D. - μηδὲ (καὶ μὴ pro μηδὲ C; καὶ pro μηδὲ θ) ὑπ. (ὑποθυμιείσθω G) vulg.

- 6. 1 Ην αί μητραι άψωνται, πρόσκεινται, καὶ ήν 2 άψη, όψει σχληρὸν ὑπὸ τὸν κενεῶνα, καὶ ὀδύνη λαμβάνει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰζύας, καὶ ἐς τὸ σκέλος ὀδύνη ἐμπίπτει και ξκτείνειν ος 3 δοναλια:. μογγακιό οξ και ξκιρίωκολιαι ξπίποιοι γενόμεναι, και δεόμεναι αποθνήσκουσιν, ήν μη καύσης ή τάμης. Οκόταν \* δὲ ὧδε ἔγη, φάρμακον γρη πῖσαι κάτω, καὶ λούειν πολλῷ θερμῷ καὶ πυριῆν, καὶ δκόταν νεόλουτος 5 ἢ ἢ νεοπυρίητος, κελεύειν παραφάσσουσαν ἀφέλκειν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων, καὶ ὑποθυμιῆν καλωνίην σιμύρναν βόδινον περιγέων. Πινέτω δὲ γλυκυσίδης κόκκους πέντε τοὺς μέλανας, τοῦ καστορίου ζυμμίσγων ἐν οἴνῳ εὐώδει, καὶ κατακείσθω έπὶ τοῦ ὑγιέος ἰσγίου, καὶ <sup>6</sup>προσθέσθω βάκκαριν ἡ λευκὸν ἔλαιον πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσγίον, πκαὶ ἐσθιέτω σκόροδα πλεῖστα καὶ ώμα καὶ έφθα, καὶ τὸν γυλὸν ροφείτω, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι γρήσθω. Ἐπὴν εὲ 8 ή δεύνη παύσηται, ἀπάξεις ἐπὶ τὸ εγιὲς ἐσγίον. έπειτα πυριήν τῷ ούρω, περιπάσσοντα τῆς δάφνης, καὶ ἐκ τῆς πυρίης προστιθέναι τὴν χυχλάμινον: τῆ ος δὸ ὑστεραίη λουσαμένη ὑποθυμιήσθω τοῖσιν ἀρώμασι. Μάλιστα δὲ ἐχ ταύτης ἄτεχνοι γίνονται.
- 7. 10 \* Ην ύποπτυχθη τὸ στόμα τῶν μητρέων, τὰ ἐπιμήνια οὐκ ἔτι γίνεται · 11 ἢν δὲ ἐγγένηται, ὀλίγα καὶ πονηρά · καὶ τῷ ἀνδρὶ ὁκόταν ζυνίη, ἀλγέει, καὶ ὀδύνη τὴν νειαίρην γαστέρα ἴσχει καὶ τὰς ἰζύας, καὶ ἦν 12 ἀράσση τῷ ἀπατύλῳ καὶ σκέπτηται τὸ στόμα, οὐ ἄπλον

<sup>1</sup> Aute ην addit τέταρτον J. - 2 ἀνάψεις C. - δψει om, Cθ. - τῶν pro τὸν Η. - νειαιράν, ut solet, θ. - νειαίρην CD. - νειέρην Η. - νείεραν Κ. - νείαιραν vulg. - έξίας C. -- 3 δύναται θ. - ξμμετοι (sic) C. - γ:γν. C. - γιν. Κθ, Ald. γινόμενο: DHIJ. - τάμης η κ. J. - 4δε om. CDGJKθ. - Δδ' C. - 5 η ponitur post νεοπ. Cθ. - νεοπύρετος (sic) C. - παραπάσσουσαν vulg. - παραπάσσουσαν Foes in not., Lind. - Cette conjecture est bonne : άψαμένη τῷ δακτύλω, De Morb. mul., II. - καλωνίαν Co. - On ne sait ce que signifie cette épithète de calonienne. - περιέχον (D, al. manu περιχέων) FGHK. - συνμίσγων Co. - κατακεῖσθαι FGHIo, Ald. - κεῖσθαι C. - ἰσχύου C. - 6 προσχέσθω C. - βάκαριν C. - βακκάριον Lind. - βακκαρίνη (μακκαρίνην J; κακκαρίνη G) pro β, η HIK. – ξλαιον om. θ. – Ισγύον G. — γαλ... Ισγίον om. K. – ξχθά καὶ ώμὰ pro πλεῖστα.... έρθὰ J. - ρυρήτω C. - ρυρείτω ΗΙ. - ροφίτω θ. - μαλθακοῖς G. — s ή om. Ald. - ἄπαξ ἐούσης vulg. - ἀπάξεις Foes in not., Lind. - Conjecture qui paraît plausible. - περιπάσσοντι C. - περιπλάσσοντα θ. πυρίης Κ. - πυρίης vulg. - \* δ' CD0. - ὑποθυμιείσθω Κ. - ὑποθυμιάσθω θ. γρώμασιν C. - γίγνονται θ. - 10 Ante ην addit πέμπτον J. - ὑποπτιγθη C. ούκ έτι γίνεται FGIJK. - ούκ έγγίνονται C. - ούκ έτι γίνονται DH. - ούκ έτι έγγένηται (sic) Q'. – ούν έγγίνεται vulg. – ούν έτι έγγίνεται Lind. — "εί Η.

6. (Suppuration dans le bassin, causée par une déviation de la matrice.) Si les matrices s'attachent, elles appuvent, et, si vous touchez, vous trouverez une dureté au flanc. Une douleur se fait sentir au bas-ventre, aux flancs et aux lombes; la douleur s'étend à la jambe, qui ne peut être allongée. Souvent il se forme une suppuration qu'il faut traiter par les tentes; et le flux emporte la malade si vous ne cautérisez ou incisez. Les choses étant ainsi, administrez un médicament qui évacue par le bas, lavez avec beaucoup d'eau chaude ou donnez un bain de vapeur; après le bain d'eau ou le bain de vapeur, commandez que la sage-femme, avec le doigt, ramène l'orifice des matrices; faites une fumigation avec la myrrhe calonienne (voy. note 5) imprégnée d'eau de roses. La malade prendra cinq grains noirs de pivoine, en y mêlant du castoreum dans du vin parfumé; elle se couchera sur la hanche saine; on appliquera du baccaris (huile de baccaris, gnaphalium sanguineum, L.) ou de l'huile blanche (c'est le parfum égyptien) sur cette même hanche. Elle mangera beaucoup d'ail cru et bouilli; elle prendra la décoction d'orge; elle usera d'aliments émollients. Quand la douleur a cessé, vous attirez la matrice vers la hanche saine. Puis vous faites la funigation avec l'urine, saupoudrée de laurier, et, après la fumigation, vous appliquez le cyclamen. Le lendemain, s'étant lavée, elle fera la fumigation avec les aromates. Cette maladie rend particulièrement les femmes stériles.

7. (Repliement de l'orifice de la matrice. Ce paraît être une déviation de l'utérus. Comparez, pour cette expression, repliement, Épid., v1, 8, 28.) Si l'orifice des matrices se replie, les règles ne viennent pas; et, si elles viennent, elles sont peu abondantes et mauvaises. Dans le coît la femme souffre. De la

συνίη θ. συνεισίη C. - ή δδ. C. - όδυναι I. - νειαίρην CD. - νειέρην Η. - νειαίραν vulg. - δίας (sic) pro ίξύας C. -  $^{12}$  έσας άσση [τις] Lind. - άς άσσηται D. - άς ασσέη θ. - άς άς ξη C. - τῶν δακτύλων vulg. - τὸν δάκτυλον C. - τῶ δακτύλω DHK, Foes in not. - σκέπτηται DK, Foes in not., Lind. - σκέπτται C. - σκέπηται vulg. - οὺ οπι. G. - ήσθαι pro ἐστιν C. - έσται D. - τῶ οὕρω τοῦ ἀνθρώπου C0. - ἀνθρωπείω DGH1JK.

εστιν. Όχόταν ὧδε έχη, πυριῆσθαι τῷ ἀνθρωπίνῳ οὕρῳ ἐπὴν δὲ πυριήσηται, ¹λουσάσθω ἀπὸ τοῦ φαχίου ἐπειτα λουσαμένη πυριήσθω τῷ Αἰγυπτίῳ μύρῳ τὰς ὑστέρας, χαὶ ἢν ἐς τὰς ρῖνας ἀνέλθη ἡ δομὴ, ἔλπὶς αὐτὴν ὑγιέα γενέσθαι. Καὶ ὁχόταν μέλλη καθεύδειν, προσθέσθω τὸ Αἰγύπτιον ἔλαιον ἐν εἰρίῳ ²τῆ δὲ αὔριον σχέψασθαι, εἴ τι μᾶλλον ὧρθωνται ἔπειτα πυριῆν εὐώδεσι χαὶ προστιθέναι ὰ μὴ δήξεται ακαθαρτήρια, καὶ μεταχλύζειν μετὰ τὰ προσθετὰ, ἴσον τὸ ὅξος μίσγων ὅταν δὲ τὰ ⁴ἐπιμήνια ἐγγένηται, ἐχνηστεύσασα καὶ ἀλουτήσασα καὶ θυμιησαμένη τῷ ἀνδρὶ συνέστω. Μάλιστα δὲ ἐκ ταύτης τῆς νούσου ἄφοροι γίνονται.

ι Λούσασθαι C. - πυρώ pro μύρω C. - ή όδμη ανέλθη G. - ύγιαία θ. --<sup>2</sup> τῆς δὲ C. - ἢν vulg. - Je lis εἰ. - ὤρθωνται C. - ὀρθῶνται vulg. - ἀν pro ἄ DGIJ. - δήξεται Co. - δήξηται vulg. - δέξηται DGHIJK. - 3 καθάρσεως C. καθαρτήριον DIJ. -τὰ πρόσθεν τὸ Τσον C. - \* ἔμμήνια C. - ἔμμηνα ἐκγένηται θ. - καὶ ἀλουτ. om. Cθ. - συνελθέτω C. - 5 δ' Cθ. - νούσου CDHθ. - νόσου vulg. - γίγν. C. - 6 Ante ην addit έκτον J. - έτέρα θεραπεία G. - έκθέωσι Foes in not. ex Erot., p. 166 : ἐκθέωσιν, ἐκτρέχωσιν. - εὐανθέωσιν vulg. ένευανθέωσι θ. - έν εὐανθέωσι C. - ἔμμηνα Cθ. - ἐπιμήνια D. - ἐγγίγν. C. - νείαιραν vulg. - νειαίρην C. - νειέρην Η. - εἰς J. - <sup>7</sup> ἄψη Cθ. - ἀρῆ vulg. ἐσαφάσση [τις] Lind. - τῷ δακτ. om. Κ. - ἢ ὄψη pro ὄψει Ald. - ὄψη θ, Frob. - η έψη (sic) τὸ στόμα τὸ pro ὄψει τὸ στ. DFGHIJK. -πρὸς Cθ. - έν vulg. - όκόταν DH. - διδόναι σκόροδα Cθ. - ἐσθίειν om. D. - τρίδειν ·pro έσθίειν C. - υίὸς C. - 8 ἄχρητον · καὶ (καὶ om. CDHIKθ, Lind.) ἐπειδὰν δὲ (δὲ om. CHIJKθ) κατατρώξη (καταπράζη Κ) ἄκρητον (ἄκρ. om. Cθ), ἔπειτα (άκρ. ἔπειτα om., D restit. al. manu, GHIJK) vulg. - μάραθον GHIJKθ, Ald. - συνμίσγοντα θ. - συμμίσγοντα CHJK, Lind. - ξυμμίσγοντα D. - συμμίσγοντας vulg. — 9 νεοπύρητος C. - έφέλχει θ. - σχίλλην Cθ. - σχίλλαν vulg.

douleur occupe le bas-ventre et les lombes; et; si on touche avec le doigt et qu'on examine l'orifice, il ne paraît pas. Les choses étant ainsi, on fera la fumigation avec l'urine humaine; après la fumigation, la malade se lavera avec la décoction de lentilles; puis, on fera une fumigation aux matrices avec le parfum d'Égypte; et, si l'odeur vient aux narines, il y a espoir que la malade guérisse. Au moment où elle va dormir, on fera un pessaire avec l'huile d'Égypte dans de la laine. Le lendemain on examinera si les matrices sont redressées davantage; puis on fera une fumigation aromatique; on appliquera en pessaire des mondificatifs qui ne soient pas irritants; et on ferà une injection après les pessaires, injection composée de moitié eau et moitié vinaigre. Quand les règles sont venues, la femme, à jeun, sans prendre de bain, et après une fumigation, s'unira à son mari. Les femmes deviennent particulièrement infécondes après cette maladie.

8. (Obliquité de la matrice.) Si les matrices se portent vers la hanche, les règles manquent; de la douleur gagne le basventre et le flanc; et, si vous touchez avec le doigt, vous trouverez l'orifice vers la hanche. Les choses étant ainsi, lavez avec l'eau chaude, donnez à manger beaucoup d'ail, à boire du lait pur de brebis, après le manger. Puis, après fumigation, administrez un médicament qui évacue par le bas; après la purgation, vous ferez une nouvelle fumigation aux matrices avec un mélange de fenouil et d'absinthe. Sortant de la fumigation, on ramènera l'orifice avec le doigt. Puis on mettra le pessaire de scille, et, subséquemment, après un intervalle, le pessaire de narcisse; si la mondification paraît faite, le pessaire de nétopon (huile d'amandes amères); le lendemain, le parfum de roses. On cessera les pessaires la veille des règles, et on les commencera le lendemain du jour où elles auront cessé. Lors

<sup>-</sup>σὺν θ.-ναρχισίνω CGIK.-Post διαλ. addit μίην Lind. —  $^{10}$  ἐπὴν θ.-ἐν- δέοι pro δέ σοι C.-δοκεῖ C.-νέτ. om. G.-προσθέσθω Cθ.-μ.ῦρον J.—  $^{11}$  δὲ προσθεμένη θ.-δὲ προσθεμένην C.-δὲ τοῦ προσθετεῖν (προσθέτειν HIK; προστιθέναι J; προσθετοῦ D) vulg.-τῆ om. C.-προτέρα J.-ἀπολείπη D.

αξιμα καταβραγή εὶ δὲ μὴ, πινέτω κανθαρίδας τέσσαρας, ¹ἀποκολούσασα τοὺς πόδας καὶ τὰ πτερὰ καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ γλυκυσίδης κόκκους πέντε τοὺς μέλανας, καὶ σηπίης ωὰ, ²σπέρμα σελίνου δλίγον ἐν οἴνῳ καὶ ἢν δούνη ἔνη καὶ ἢν στραγγουρίη ἔχη, ἐν ὕδατι θερμῷ καθήσθω, καὶ πινέτω μελίκρητον δὸαρές ἢν δὲ ³μὴ καθαρθῆ ὑπὸ τοῦ πρώτου, αὖθις πινέτω, ἔστ' ἄν γένηται ἐπὴν δὲ γένηται, ἀσιτήσασα ⁴ξυνέστω τῷ ἀνδρί ἐν δὲ τῆ καθάρσει τὴν λινόζωστιν ἐσθιέτω, καὶ πουλύποδας έφθοὺς, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι χρεέσθω. Τῆς δὲ νούσου ἀπαλλάσσεται ἢν ἐν γαστρὶ σχῆ.

· Άποχολούσασα θ. - ἀποχαυλούσασα C. - ἀποχόψασα vulg. - χόχχους πέντε om. C. – σιπύης FGK, Ald. – σιπίης CHI. –  $^2$  [καὶ] σπ. Lind. – λίνου vulg. - σελίνου Corn. ex libro II de Morb. mul. - σελίνου paraît préférable pour un remède emménagogue. - ολίγον Co. - ολ. om. vulg. - ή pro ήν C. -Ante δδύνη addit μή θ. - žvη ex libr. Il de Morb. mul. - žγη (ξχει C) pro ะัทฐ vulg. - Lind. supprime ะัทฐ et กุ๊ท, correction à laquelle on échappe avec ένη. – καθίσθω  $\theta$ . —  $\frac{3}{2}$  μή om. C. —  $\frac{4}{3}$  σ. Cθ. – δὲ om. C. – λινόζωστιν Cθ. - λινοζώστιδα vulg. - λινοζώστιν J. - μαλακοΐσι J. - χρήσθω Co. - νούσου CD, Lind. - vógou vulg. -  $\tilde{\eta}_V$  C $\theta$ . -  $\tilde{\epsilon}\tilde{\alpha}_V$  vulg. -  $\tilde{\epsilon}_{VR}$   $\theta$ . - 5 Ebbohov J. -  $\pi\epsilon\rho$ è the  $\tilde{\tau}_{R}$   $\tilde{\epsilon}_{R}$ τόκου μή καθαιρομένης, καὶ θεράπεια αὐτῆς θ. - οἰδέῃ Ald. - νειαίραν C. νειαίρην D. - νειέρην Η. - νείαιραν vulg. - νειαιρήν Lind. - έχη θ. - 6 δε όκόταν C (δκότε θ). - 7 ανέρχονται C. - λειποψυχέει CDHJ, Lind. - ) ιποψυχέει vulg. - ἀρχόμενος C. - νούσου CDHJ, Lind. - νόσου vulg. - \* κοτλα vulg. κοίλα θ. - κοινά C. - Voy. Schneider, Lex., au mot κυλοιδιάω. - οκόταν οδν vulg. - οὖν οπι. Cθ. - κλάμενον (sic) C. - σὺν C. - δαιδὶ vulg. - δαδει (sic) θ. - δαδί C. - " έπαλ. D. - ές άλεί ει (sic) θ. - στέαρ C. - έλαιον pro στέαρ vulg. - γήνιον θ. - σμύραν (sic) C. - χλιερήν θ. - χλιηρήν DK. - χλιαρήν vulg. -

des règles, si le sang fait éruption, très-bien; sinon, la femme prendra en breuvage quatre cantharides sans les pieds, les ailes et la tête, cinq grains noirs de pivoine, des œufs de sèche et un peu de graine de persil dans du vin. S'il survient de la douleur et de la strangurie, elle prendra un bain de siége chaud, et boira du mélicrat étendu d'eau. Si une première administration n'amène pas les règles, on recommencera jusqu'à ce qu'elles arrivent; les règles arrivées, elle s'unira, à jeun, avec son mari. Pendant les règles, elle mangera de la mercuriale, des poulpes bouillis, et usera d'aliments émollients. Elle guérit de la maladie en devénant enceinte.

- 9. (Lochies coulant mal.) Quand à la suite de l'accouchement les purgations ne procèdent pas, le ventre se gonfle ainsi que les jambes; il y a frisson; la douleur se fait sentir au basventre et aux lombes; parfois même elle gagne les viscères, et la malade est prise de défaillance. Elle éprouve ces accidents au début; quand le mal se prolonge, le dessous des yeux rougit. Les choses étant ainsi, on fumige les matrices, et on met en pessaire le cyclamen. Elle boira la préparation avec les branches de pin (tæda, pinus abies), jusqu'à ce que le flux commence. On oindra l'orifice des matrices avec la graisse d'oie, la myrrhe, la résine chaude, et on en mettra le plus possible. Avant le repas, elle mangera de la mercuriale cuite, de l'ail et du porreau; elle boira l'eau de chou; elle usera d'aliments émollients, venant surtout de la mer; elle se lavera à l'eau chaude. Elle s'abstiendra des choses grasses et douces jusqu'au retour de la santé.
  - 10. (Air développé dans la matrice et leucorrhee.) Si les

έμπλαζέσθω vulg. - ἐμπεζέσθω C. - ἐμπλασσέσθω K. - ὑ σίτου Cθ. - ἔψουσα (sic) C. - τὴν λινόζωστιν ἐψ. D. - λινόζωστιν Cθ. - λινόζωστιν vulg. - ῥη- φεέτω (sic) C. - βοφεέτω Lind. - βοφείτω vulg. - ὑ θ. ο β. - λιπαρῶν β. - ἔστ' pro ἔως β. - ὑ γλόγωστιν μήτρης φλέγματος καὶ ἐμπρήσεως, καὶ θεράπεια αὐτῆς β. - ὑ φλέγματος πλησθῶσιν Valic. Codd. ap. Foes in not. - πλησθῶσι vulg. - πληθῶσι Ald. - πλησθῶσι, eadem manu β. - La leçon par β. est la bonne. - φύσσα β. - ἐνγίγνεται β. - καὶ τὰ β. λ. ἐπ. om. β. - ἔμμηνα β. - ἐπέρχεται β. DGHIJKβ. ΛΙβ., Lind. - ἀπέρχ. vulg. - [καὶ] φλεγμ. Lind. - φλεγματώδης β.

κλύσαι τῷ Λογῷ τῷν ἐρικος , κας τῷ κροδις ρεις ος εμπορος , γυνὸς τῷν κροπος , κας τῷ κροπος , κας τῷ κροπος ος κροπος κας κροπος ος κροπος ος κροπος κας κροπος κας κροπος κας κροπος κ

11. 9\*Ην αί μῆτραι φλεγμήνωσι, τα εμμήνια οὸ γίνεται παντάπασιν, ἢ πονηοὰ καὶ δλίγα καὶ όκόταν νῆστις 10 ἢ, ἔμετος αὐτὴν 
λαμβάνει ὁκόταν δέ τι φάγη, ἐμεει τὰ σιτία, καὶ δὸύνη ἔχει τὴν 
νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας, καὶ ¹¹ λειποψυχίη ἴσχει ἡ δὲ γαστὴρ 
ὁτὰ μὲν σκληρὴ, ὁτὰ δὲ μαλθακή ἐστι, καὶ φυσᾶται, καὶ μεγάλη 
γίνεται, καὶ δοκέει ἐν γαστρὶ ἔχειν ἢν ¹² δὲ ἀρασσήσῃ, κενεὸν γίνεται τὸ πλήρωμα ταύτῃ μέχρι ¹² μὲν δέκα μηνῶν τὸ οἴδημα κατ ἀλίται τὸ πλήρωμα ταύτη μέχρι ¹² μὲν δέκα ἐπὴν δὲ οἱ δέκα μῆνες 
παρέλθωσιν, ἐμπίπλαται ἡ γαστὴρ ¹² καὶ ὕδατος, καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἐξί-

1 Καὶ om. Co. - λεπτών C. - λεπτόν vulg. - έμπ)εων CDFGIJK, Ald. - έμπλεον vulg. - γίγνεται C. - 2 ἔρεσθαι I, Ald., Frob., Lind. - αίρεσθαι Β. ἔρεσθαι (sic) οὖν αὐτῆ χρὴ D. – ἐρέσθαι γοῦν αὐτὴν χρὴ J. – αἵρεσθαι οὖν χρήσθαι οὖν χρή αὐτὴν C. - αὐτῆ ΗΙΚ. - μή δάκνεται pro ἡν δάκνη τε C (θ, δάκνειται). - δάκνηται pro δάκνη τε DHIKQ'. - καὶ ἐξελκοῖ om. C. — 3 δάκνη Cθ. - δάκνηται rulg. - φαίην DFGHIJK. - 4 ην δὲ δάκνη pro εἰ δ' οὖν Cθ. Exempl. Vaticana ap. Foes. — 5 εἰς Ι, Ald. – καθάρθαι (sic) G. – δοκέη C. – δοκή vuig. — <sup>6</sup> σίτων Cθ. – σιτείων G. – απεχέτω D. – απέχεσθαι Κ. – καὶ γλ. om. C. - συμφέρει pro προσφ. ώς ξ. Cθ. - ξύμφορα J. - σύμφ. vulg. -- 7 δε pro μή C. - είλα. θ. - ήλα. I. - είη DFHIJKQ'. - έη Lind. - ή (ή om. C) vulg. λούσθω θ. - ολίγω CDθ. - ολίγον vulg. - καὶ pro πλήν Cθ. - εν θερμώ DFGHI JKQ', Lind. - λινούσπερμα θ. - ύδαρες C. - 8 δλίνθων DH. - δλόνθων Ιθ. οδόντων C. - τοῖς θ. - 9 ἔνατον J. - περὶ φλέγματος μήτρης καὶ θεράπεια θ. ἐπιμήνια ΙΚΟ. - ἐκμήνια FGJ. - ἢ οὐ γίν. J. - παντάπασιν οὐ γίγνεται C (γίν. θ). - φαίνεται L. - 10 η om. C. - τι φ. om. C. - έμέη C. - δδύνην C. - έχει om. D. - κατά την νειαίραν C. - νειαίρην D. - νειέρην H. - νείαιραν vulg. - " λιπ.

matrices enflammées se gonflent, il se développe de l'air, et les règles viennent blanches et pituiteuses; parfois s'écoule un sang ténu, plein de membranes. A cause de l'humidité des parties, la femme ne veut pas avoir de rapport avec son mari; elle jaunit et maigrit. Il faut lui demander si le flux est mordant et cause des ulcérations; s'il n'est pas mordant, dites qu'il vient de l'encéphale; s'il est mordant, dites qu'il vient du ventre. S'il vient du ventre, la malade vomira avec la décoction de lentilles; puis on l'évacuera avec l'hellébore, ensuite on en mettra dans les narines. Quand le ventre supérieur vous paraîtra assez purgé, un évacuant par le bas sera administré. Elle s'abstiendra d'aliments gras et doux. Les aliments âcres seront prescrits comme utiles, à moins que les parties génitales ne soient ulcérées: il vaut mieux les donner froids. Elle se lavera avec peu d'eau, qui ne sera pas chaude, et ne se lavera pas la tête. A jeun, elle boira l'hypéricon (hypericum crispum, L.), la graine de lin, la sauge, dans du vin coupé d'eau. Lorsque le flux aura cessé, on fera, avec le suc de figues vertes, des injections qui seront suivies d'injections astringentes. La maladie est difficile.

11. (Inflammation de la matrice; gonflement du ventre; ascite.) Si les matrices s'enflamment, les règles ne viennent pas du tout, ou ne viennent que peu et mauvaises. Quand la femme est à jeun, elle est prise de vomissement; si elle a mangé quelque chose, elle revomit les aliments. La douleur tient le bas-ventre et les lombes; il y a défaillance. Le ventre est tantôt dur, tantôt mou; il se météorise; il devient gros, et on dirait une grossesse; mais, si vous touchez, la tumeur est vide. Le gonflement croît peu à peu jusqu'à dix mois, comme

<sup>0. –</sup> ἀποψυχίη DFGHIJK. – λειποψυχεΐ τσχει δὲ ή γαστὴρ C. – καὶ ή γαστὴρ J. – τότε (bìs) C0. – φυσσᾶται J. — n δὲ σαψάσση C. – δὲ σαφάσση O. – ἐσφαστήση Vaticana exempl. ap. Foes. – ἐσαφάσσης C Lind. – γίγνεται C. — C μὲν om. C. – τῶν δέκα vulg. – τῶν om. CHIJK0. – αΣξεται om. C0. – ῶσπερ C0, Lind. – τῆ om. C0. – οἴον περ ἐν τῆ γαστρὶ ἐχούση C1. — C1 καὶ C2. – καὶ om. vulg. – C2 δατα C3. – κομφαλος (sìc) pro καὶ ὁ ὀμρ. C3. – ἐξίσχη C4. – ἰσχει C5.

σχει, 1 καὶ ἢν ἐσαφάσσης τὸν δάκτυλον, εύρήσεις τὰ στόμα ἰσινόν καὶ ξυμπεπτωκὸς τῆς μήτρης: καὶ ²ἐπ' οὖν ἐφάνη τὰ ἐπιμήνια ὀλίγα καὶ πονηρὰ, καὶ τὰς κληῖὸας καὶ τὸν τράχηλον λεπτύνεται, καὶ οἱ ποὸες οἰδέουσιν. <sup>8</sup> Οκόταν ὧδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ προστιθέναι πρὸς τὰς ὑστέρας <sup>4</sup> ὑκόσα καθαίρει μὴ δάκνοντα, καὶ μετὰ τὴν πρόσθεσιν κλύζειν τὰς ὑστέρας, ἴσον τὸ ὅξος μίσγων ὅξύτατον: καὶ τὴν λινόζωστιν ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν, ἐπιδάλουσα ἄλητον, <sup>5</sup> ὁκόταν ἑφθὸν ἢ, ροφεέτω. Ἡ δὲ νοῦσος ἐπικίνδυνός ἐστιν.

12. 6 Έρυσίπελας ἡν ἐν τῆσι μήτρησιν ἐγγένηται, οἴδημα γίνεται ἀπὸ τῶν ποδῶν ἀρξάμενον ἐς τὰ σκέλεα καὶ τὴν δσφύν ὅσω δ' ἀν πλείων χρόνος γένηται, οἰδέει καὶ ἡ γαστὴρ, καὶ ῥῖγος καὶ πυρετὸς λαμβάνει καὶ ἀσθένεια ὑπὸ δὲ τῆς ὀδύνης οὐ δύναται βήσυχάζειν, ἀλλὰ ῥίπτει ἑωυτήν. Ἡ δὲ ὀδύνη ἀνέρχεται ἐκ τῆς νειαίρης γαστρὸς ἐς τὰς ἰξύας ὑπειτα άνω θἔρχεται ἐπὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὰ στήθεα καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ δοκέει ἀποθανεῖσθαι ὑκόταν δὲ ἀνῆ, νάρκη λαμβάνει τὰς χεῖρας ὑτι ὁ ὅτε καὶ 10 τοὺς βουδῶνας καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὰς ἰγνύας ὑ1 καὶ πελία γίνεται, ½ καὶ δλίγον ποτὲ χρόνον ῥάων δοκέει εἶναι, ἔπειτα αὖθις τὰ αὐτὰ πάσχει, καὶ ὁ ½ρόνον ῥάων καταπίμπλαται, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρυθήματα φύει, καὶ ὑ δίψα ἔχει ἰσχυρὴ, καὶ ὁ φάρυγξ ξηρός. Αὕτη ἡ νοῦσος

<sup>1</sup> Κην θ. - ἐσσαφέσση F. - ἐσαφήση CD. - ἐσαφάσση HIJθ, Ald. - ἔσαφάση Κ. - ἐσαφεύσση G. - ἐς τὸν DFGHIJK. - τῶ δακτύλω Q', Lind. - εὐρήσει Cθ. -καὶ om. C. - συμπ. CKθ. —  $^2$  ὅπου (ἐπὴν C) ἐράνη vulg. - ἐπουνεράνη θ. -La leçon de θ est la bonne; voy. t. VI, p. 271, la note additionnelle. ολίγα [έστι] και Lind. — 3 και δκόταν C. - οδν (δε pro οδν θ; οδν om. C) ώδε vulg. - τε pro τὰ; C. - 4 ὅσα Cθ. - μὲν μὴ C. - ὅζος C. - μεῖζον pro μίσγων C. - όξυτάτω DH. - όξυτάτου θ. - όξύτητι J. - λινόζωστιν CD. - λινοζώστιν vulg. - ἐπιδάλλουσιν C. - 5 καὶ (καὶ om. Cθ) όκ. vulg. - ροφεέτω I. ροφείτω vulg. — 6 δέκατον Ι. - ην έρ. δὲ ἐν vulg. - ἐρ. ην ἐν Cθ. - ἐγγίνηται C.- οίδημα γίν. om. (D, restit. al. manu) FGHIJK.- ἀρξάμενος (D, al. manu ον) HJ. - ἀρξάμενα FG. - καὶ ἐς vulg. - καὶ οm. Cθ. - σκέλη DK. - τὴν ὀσφῦν CD GHIJKe, Ald., Frob., Lind. - την οιμ. vulg. - δσούν vulg. - πλείω Ce. - ὁ χρόνος vulg. - ὁ om. CDFHIJθ. - γένηται C. - ἐγγένηται vulg. - οἰδέει J, Lind. - οίδει vulg. - \* ήσυγάζων θ. - ρέπει Κ. - σαυτήν θ. - ανέρχεται post γαστρός C. - νειαίρας C. - νειέρης Η. - νιαιράς θ. - νειαιρής Lind. - 9 έρχ. om. C.-ἐπὶ C, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind.-ὑπὸ vulg.-ἄνη C.αν ή Ald. — " αύτούς pro τούς C. - τούς pro τάς C. - " καί om. CDFGHIJ Kθ, Ald. - Cette unanimité de nos mss. à rejeter ce καὶ mérite considéra-

chez une femme enceinte; mais, quand les dix mois sont passés, le ventre s'emplit d'eau, le nombril devient saillant; et, si vous touchez avec le doigt, vous trouverez l'orifice de la matrice mince et affaissé. A ce moment se montrent des menstrues peu et mauvaises. La femme maigrit des clavicules et du cou, et les pieds enflent. Les choses étant ainsi, un évacuant par le bas sera administré; et on appliquera aux matrices ce qui purge sans irriter; après l'application de ces pessaires, on fera dans les matrices une injection moitié eau et moitié vinaigre très-fort. La malade mangera de la mercuriale, et elle en prendra l'eau en potage, y jetant de la farine qu'elle y laissera cuire. La maladie est dangereuse.

12. (Phlegmasie utérine.) Quand l'érysipèle survient dans les matrices (Aph., v, 43), il se forme un gonflement qui, commençant par les pieds, gagne les jambes et les lombes. A mesure que le temps se passe, le ventre se tuméfie aussi; il y a frisson, fièvre et faiblesse. La douleur empèche la malade de reposer, et elle est en proie à la jactitation. La douleur va du bas-ventre aux lombes; puis elle monte aux hypochondres, à la poitrine et à la tête, et la malade semble expirante. Quand la douleur se relâche, l'engourdissement s'empare des bras; parfois des aines, des jambes et des jarrets. La femme devient livide; par moments elle paraît être mieux, puis bientôt elle éprouve les mêmes accidents. La peau se remplit de phlyctènes, le visage se couvre de rougeurs, la soif est intense, et la gorge sèche. Cette maladie, survenant chez une femme en-

tion; toutefois, en comparant le passage parallèle, De Morb. mul., II : νάρκη ἔχει τὰς ἰξύας καὶ τοὺς βουδῶνας καὶ τὰ σκέλεα, καὶ ἐν τῆσιν ἰγνύησιν πελία γίνεται, on reste dans le doute. – πελιὸς vulg. – πέλιος Lind. – πελιὰς Vaticana exempl. ap. Foes. – πελιὰ C. – πελια (sic) θ. – γίγν. C. — μαι ἀκόταν (ὅταν θ) δλ. χρ. β. δοκέη (δοκέπ θ) είναι Cθ. – δοκέη Ald. – ἔπειτ' D. – ἔπ. [ἔἐ] Lind. – ἴσχει pro πάσχει Cb. — μα χρόνος, al. manu χρῶς D. – χρόος GHIJ. – φλικταίνων C. – φλυκταίνων IIΚθ. – φλυκτενῶν Η. – τὰ πρόσωπα C. – [ἐε] τὸ πρ. Lind. – ἴσχει pro φύει Cθ. — μα δίψη D. – ἔχει om. Cθ. – φάρυγξ est ordinairement du féminin dans la Collection hippocratique; νογ. t. V, p. 541, note 9. Ici l'unanimité de nos mss. rapprochée du passage du t. V, peut faire douter de la règle posée par Galien.

¹ἢν μὲν κυούση ἐπιγένηται, ἀποθνήσκει' ἢν δὲ μὴ, μελεδώνη ἐκφυγγάνει. ²'Οκόταν ὧδε ἔχῃ, προσφέρειν δεῖ, ἢν ὁ πόνος ἔχῃ, ψύγματα, καὶ τὴν γαστέρα ταράσσειν. ³ Καὶ ἢν μὲν ἐν γαστρὶ ἔχῃ, σιτίοισι καὶ ποτοῖσι χρῆσθαι, ὅκως τὸ ἔμβρυον μὴ διαφθείρ ηται,ἢν
δὲ μὴ ὑποχωρέῃ, κλύζειν ἢν δὲ μὴ ἔχῃ ἐν γαστρὶ, φάρμακον δοῦναι πιεῖν, καὶ ὡς ἐλαχίστοισι σιτίοισι χρῆσθαι ⁴ καὶ ὡς μαλθακωτάτοισι καὶ ψυχροῖσι, καὶ τὴν λινόζωστιν ἐσθιέτω καὶ τὴν ἀκτὴν,
καὶ μήτε ἀλυκὰ μήτε λιπαρὰ μήτε δριμέα, οἶον ὀρίγανον ⁵ἢ θύμὸν
ἢ πήγανον. Ἐπὴν δὲ τὸ πῦρ ἀφῆ καὶ τὸ πνίγμα, καὶ μὴ καταστῆ
τὸ οἴδημα, φάρμακον ἰσχυρότερον μεταπῖσαι κάτω. Τὴν δὲ 6 νοῦσον
δλίγαι διαφεύγουσιν.

13. <sup>7\*</sup>Ην αί μῆτραι παρὰ φύσιν χάνωσι, τὰ ἐπιμήνια πλέω τοῦ δέοντος ἔρχεται καὶ γλισχρότερα καὶ πυκνὰ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ <sup>8</sup>ἐμμένει, καὶ ἦν ἄψη τῷ δακτύλῳ, εὑρήσεις κεχηνὸς τὸ στόμα, καὶ πῦρ, καὶ ρῖγος, καὶ ἔδύνη λαμβάνει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας. Αὕτη ἡ νοῦσος λαμβάνει ἐκ ρόου αἰματώδεος <sup>9</sup>γίνεται δὲ δκόταν τὰ καταμήνια ἐξαπίνης ἱστάμενα ραγῆ. <sup>10</sup> Κὰν ἡ ὀδύνη μάλιστα ἔχη, χλιάσματα προστιθέναι, <sup>11</sup> καὶ πυριῆν τὰς ὑστέρας, καὶ πῖσαι φάρμακον κάτω, καὶ προστιθέναι δκόσα μὴ δήξεται, καὶ κλύζειν μετὰ προσθετὰ <sup>12</sup> στρυρνοῖσι, καὶ λούσθαι ὡς ἤκιστα σιτίοισι δὲ ὡς ξηροτάτοισι χρέεσθαι ἢν δὲ ταῦτα <sup>18</sup> ποιέουσα ὑγιὴς μὴ γένηται, φάρμακον πῖσαι, ὑφ' οὖ ἄνω καὶ κάτω καθαρεῖται ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια <sup>14</sup> κινέηται, καὶ ὁκόταν παύηται, διαιτᾶν τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἡ δὲ νοῦσος θανατώδης.

ceinte, cause la mort; hors l'état de grossesse, le traitement la guérit. Les choses étant ainsi, on administrera, s'il y a dou-leur, des choses rafraîchissantes, et on lâchera le ventrc. En cas de grossesse, la femme usera d'aliments et de boissons de manière à ne pas avorter, et, si elle ne va pas à la selle, elle prendra des lavements. Mais, n'étant pas grosse, on lui fera boire un évacuant, et elle prendra le moins d'aliments possible, froids et les plus émollients. Elle mangera de la mercuriale et du sureau, et s'abstiendra des choses salées, des choses grasses, des choses âcres, telles que l'origan, le thym ou la rue. Quand la fièvre et l'étouffement cessent sans que le gonflement s'en aille, on lui administrera un purgatif plus énergique. De cette maladie peu réchappent.

13. (Orifice utérin béant.) Quand les matrices sont béantes contre nature, les règles viennent plus abondantes qu'il ne faut; elles sont plus visqueuses et reparaissent fréquemment. La semence ne demeure pas. Si vous touchez avec le doigt, ~ vous trouvez l'orifice béant; il y a fièvre, frisson, douleur au bas-ventre et aux lombes. Cette maladie prend à la suite d'un flux sanguin; elle survient quand les règles, supprimées, font soudainement éruption. Si la douleur est intense, on fera des applications chaudes, des fumigations aux matrices; on prescrira un médicament qui évacue par le bas, et, en pessaire, ce qui n'irrite pas; après les pessaires, injections astringentes; très-peu de bains. La femme usera des aliments les plus secs. Si ces moyens ne rétablissent pas la santé, on prescrira un médicament qui évacue par haut et par bas. Au moment où les règles commencent et au moment où elles finissent, la malade suivra le même régime. Cette maladie est dangereuse.

πυριζιν vulg. - όκόταν  $\bar{\gamma}$  om. DGH11K. - δήξηται vulg. - δέξηται CDGH11K. - δήξεται θ. —  $\bar{\alpha}$  έν στρ. vulg. - έν om. Cθ, Ald. - στιτροισι (sic) θ. - ώς ηχιστα om. C. —  $\bar{\alpha}$  ποιέουσα Lind. - παθούσα vulg. - La correction de Lind. est bonne. -  $\bar{\mu}$  ή ύγιλς θ. - καθαίρηται vulg. - καθαριεῖται  $\bar{G}$  - καθαρεῖται θ. —  $\bar{\alpha}$  κινήται  $\bar{G}$  - καθαρείται  $\bar{G$ 

14. 1\*Πν αξ μῆτραι ἐς τὸ μέσον τῶν ἰξύων ὧσιν, ὀδύνη ἔσχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰ σκέλεα ὔστερον, καὶ ὁκόταν ἀποπατήση, ὀδύναι ἐγγίνονται οζύτεραι, καὶ ὁ ἀπόπατος προέρχεται ὑπὸ βίης, καὶ τὸ οὖρον στάζει, καὶ λειποψυχέει. 'Οκόταν ὧδε ἔχη, αὐλίσκον προσδήσας πρὸλῷ θερμῷ, καὶ ὑποθυμιἢν ὑπὸ τὰ αἰδοῖα πακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥῖνας εὐωδεα διόταν δοὲ ἡ ὀδύνη παύσηται, φάκιον προπίσας, φάρμακον πῖσαι ἀνω, ὑφ' οὖ ἡ κοιλίη οὐ κινηθήσεται. 'Επὴν μεταπῖσαι ἔπειτα πυριήσας τὰς ὑστέρας γοίνω, τὰ σὺν τῆ δάφνη ἐμβάλλειν, καὶ προστιθέναι ὰ μὴ ὀήξεται, ξυμμίσγων τὸ όξος ἔπειτα ὑποθυμιἢν τοῖσιν ἀρώμασιν. 治τοχοι δὲ καὶ δλαὶ ἐκ ταύτης τῆς νούσου γίνονται.

15. 9 Όχοταν δὲ ρόος λευχὸς ἐγγένηται, οἶον ὄνου οὖρον φαίνεται, καὶ όδόνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰζύας καὶ τοὺς κενεῶνας, καὶ οἰδήματα τῶν <sup>10</sup>τε σκελέων καὶ τῶν Χειρῶν, καὶ τὰ κύλα αἴρεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑγροὶ, καὶ ἡ Χροιὴ ἰκτερώδης καὶ λευχὴ γίνεται, <sup>11</sup> καὶ ὁκόταν πορεύηται, ἀσθμαίνει. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ἢν φύσει ἐοῦσα φλεγματώδης πυρεταίνη, καὶ <sup>12</sup>Χολὴ κινηθεῖσα μὴ καθαρῆ; ἢν μὲν οὖν ἡ κοιλίη ἢ όζέη, διάβροιαι γίνονται· ἢν <sup>13</sup>δὲ ἐπὶ τὰς ὑστέρας τράπηται, ρόος γίνεται. Ταὐτην ἐπὴν <sup>15</sup> ἡοος ἔχη, τρί6ων μή-

<sup>!</sup> Δωδέκατον J. - περί μητρών είς τὰς ψόας ἐνπίπτουσι (sic) θ. -- εἰρύαται pro ωσιν legit Cornar. - Il faut peut-être lire είλέωσι, comme dans le passage parallèle du lle livre des Maladies des Femmes. - νειαίρην CD. - γείεραν Η. - νειαιρήν Lind. - ὕστατα  $C\theta$ . - ἐνγίνωνται  $\theta$ . - ²όξ. om. C. - προέρχεται CL, Lind. - προσέρχεται vulg. - ὑπὸ βίης Cornar. ex libro II de Morb. mul. - ὑπὸ βίης om. vulg. - λειποψυχέει CDHJ, Lind. - ληποψυχέει -0. - λιποψυχέει vulg. - 3 πρός [τήν] Lind. - φυσσήσαι J. - II est très-probable qu'il y a ici une altération du texte; car le passage parallèle dit, non pas qu'on insufflera la matrice, mais qu'on y injectera de l'huile tiède. — \* καί om. Cθ. - πυριήσας η λούσας Cθ. - πολλώ καί θερμώ DGHJK. — 5 τὰ (τὰ om. Cθ) κακ. vulg. -τὰ (τὰ om. Cθ) εὐώδεα vulg. -6 δὲ om. C. -δδοε ἔχη pro δὲ θ. - φάκεον C. - προσπείσαι (sic) pro προπίσας C. - οὐ om. vulg. - Il fant ajouter où non-seulement d'après le sens, mais aussi d'après le passage parallèle du IIe livre des Maladies des Femmes. - κοινηθήσεται C. --<sup>2</sup> έν οίνω D. - έμβάλλειν Cθ. - έμβαλεῖν vulg. - προσθεῖναι C. - δήξεται CKQ'θ. Ald., Lind. - δέξηται D. - δέξεται GHIJ. - δήξηται vulg. - συμμ. Co. - έπιτεν (sic) pro ἔπειτα θ. — 8 χλωραί Cθ. – νόσου Κ. – γίγν. C. — 9 τρισκαιδέκατον J. - περί ρόου λευχού θ. - ρόος λευχός (θ. - λευχός ό ρούς vulg. - ώς pro σίον 🐩:

- 14. (Déplacement de la matrice.) Si les matrices sont au milieu des lombes, la douleur se fait sentir au bas-ventre, et, plus tard, aux jambes; quand la malade va à la selle, les douleurs sont plus aiguës; les selles ne sortent qu'à grand'peine; l'urine coule goutte à goutte, et il y a lipothymie. Les choses étant ainsi, attachez un tuyau à une vessie, et insufflez les matrices. Puis, donnez un bain de vapeur, ou lavez avec beaucoup d'eau chaude. Aux parties génitales, on fera une fumigation fétide; aux narines, une fumigation aromatique. Quand la douleur a cessé, on fait boire de l'eau de lentilles, et, ensuite, un vomitif qui ne mettra pas le ventre en mouvement. Les matrices étant remises à leur place, on administrera un médicament qui évacue par le bas, et, ensuite, du lait. Puis on fera aux matrices une fumigation de vin; on prendra la préparation au laurier et on l'appliquera en pessaire; elle n'est pas irritante; on y mêle du vinaigre; ensuite on fera une fumigation aromatique. Cette maladie rend les femmes stériles et boitenses.
- 15. (Leucorrhée.) Quand il y a leucorrhée, le flux est comme de l'urine d'âne; la douleur tient le bas-ventre, les lombes et les flancs; les jambes et les bras s'ædématient; le dessous des yeux se gonfle, les yeux sont humides; la couleur est ictérique et blafarde, et la marche cause de l'essoufflement. Cette maladie survient quand la femme, étant naturellement pituiteuse, a la fièvre et que la bile mise en mouvement n'est pas évacuée; si le ventre est acide, ce sont des diarrhées qui apparaissent; si la fluxion se porte sur les matrices, c'est la leucorrhée. Quand il y a leucorrhée, pilez quantité égale d'écorce de pavot blanc et de pavot rouge, pilez le fruit de l'épine (acacia) dans du

Lind. – ὄνου Cθ, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. – ὄνου oni. vulg. – ἐν- φαίνεται θ. – ἴσχει Cθ. – νιαιρὰν θ. – νειαιρὴν Lind. – νείαιραν vulg. – νειαίραν C. – νειαίρην D. – νειέραν H. – τοὺς om. Cθ. — ια τε om. Cθ. – κοῖλα vulg. – Voy. plus haut, p. 324, note 8. – ἰπτεριώδης J. – γίγν. Cθ. — ιι καὶ om. J. – ἀσθενεῖ θ. – γίγν. C. – οὖ ἀν pro ἢν C. – φύση θ. – φλεγματώδη FG. – πυρετταίνη Frob., Lind. — ιι χολῆ I. – κοινηθεῖσα μὴ καθαρὸν C. – ἢ Cθ. – ἢ om. vulg. – δξαίη D. – γίγν. C. — ιι διάβροια vulg. – Il faut lire ρόος.

χωνος <sup>1</sup>λευχής τὸ λέπυρον, τὸ ἔσον τῆς πυβρᾶς, ἀχάνθης τὸν χαρπὸν τρίδων εν οίνω κεκρημένω, άλφιτα επιβαλών ποταίνια πινέτω - ήν δὲ θέλης, <sup>2</sup> σίδην ες σποδον εγχρύψασα, εν οίνω πινέτω, <sup>8</sup> ἄλφιτόν ίσον και άλητον ἐπιδαλών · ως ήκιστα δὲ λουέσθω · σιτίοισι δὲ γρήσθω ώς ζηροτάτοισι καὶ ψυγροῖσιν: ἐπὴν δὲ παύσηται τὸ ῥεῦμα, φάρμακον \*πίσαι, ύρ' οδ τὰ ἄνω καθαίρεται, καὶ γάλα ὄνειον πινέτω. ε ἐπὴν δὲ τὰ κάτω καθαρθῆ, βόειον γάλα πινέτω ἐπὶ τεσσαράκοντα ημέρας, ην δύνηται, <sup>6</sup>χαὶ ἐξαιθριάσασα ἄχρητον, μίσγουσα ὕδατι τὸ τέταρτον μέρος. Τέσπέρης δὲ ἐπὴν ἐκπίη, βοφείτω γόνδρον ἐπὴν οὲ γένηται δεκαταίη, δαφαιρέειν τοῦ γάλακτος τὴν δεκάτην μοίζην 9καὶ τοῦ ὐδατος · ὅσον δ' ἄν ἀφέλης , τοσοῦτον γλιεροῦ ἄρτι ἡμελγμένου πινέτω την μοίρην, 10 την δε αύριον δύο μοίρας, ώς εν τησι δέχα μοίοησιν 11 είναι αντί κεκρημένου άκρητον, και επί δέκα ήμέρας πίνειν ἀφαιρέων τὸ δέκατον μέρος, καὶ τοῦ ῥοφήματος προστιθέσθω πλετον: ἐπὴν δὲ γένηται εἰχοσταίη, [ἀφαιρέειν τοῦ ἀχρήτου μοίρην επί δέχα ήμερας επήν δε γένηται τριαχοσταίη,] πίνουσα την δεκάτην 12 μοίρην τοῦ γάλακτος, ύποχέων τρίτην ύδατος μοίρην, πινέτω δέχα ήμέρας, καὶ σιτίοισι γρήσθω: <sup>13</sup> καὶ οὕτω γίνονται αὶ ξύμπασαι ήμεραι τεσσαράχοντα.

16. 14 Έτερος ρόος επήν διαδάλη τοὺς τόχους φύσει εὐτοχος εούσα, τὸ μεν πρώτον επίλείπει τὰ εμμήνια, η γίνεται ελάσσω, καί

1 Λευκού FGHJ. - των πυρών pro της πυρράς J. - καί (καί om. CHθ) ακάνθης vulg. - ἐπιδάλλων C. - ποταίνια C♥, Lind. - ποταίνεια vulg. - 2 εlδέναι σπόδον έγκύψασα pro σίδην ές σπόδον έγκρύψασα C ( $\theta$ , ίδεζν ές σπόδον ἐγκρύψασα). – ἐς πόδον  $F_*$  — 3 καὶ (καὶ om. C4) ἄλφ. vulg. – ἐπιβάλλων  $\theta$ . – δὲ om. C0. – λούσθω  $\theta$ . —  $^4$  Post  $\pi$ . addit κάτω  $\theta$ . – τὰ om. CDFH. - καθαρθή DFGHIJK. - καθαίραι (sic) Ald. - καθαραί (sic) C. - καθαραι (sic) θ. — 5 ἐπὴν.... πινέτω om. C. - τὰ om. GIJθ, Ald. - βάιον θ. — 6 Ante καὶ addit μετὰ τὴν κάτω κάθαρσιν πινέτω βόειον γάλα C. – ἐξεθριάσασα CB. - εξαιθριάσας vulg. - «κρητον (άκρήτου Lind.) οίνου vulg. oivou om. Cornar. - Cette correction de Cornar. me semble indispensable. - μίσγων vulg. - Lisez μίσγουσα. - 7 έσπερίσας C. - δὲ om. C. - 8 ἀφαιρέην  $\theta$ . -μοῖραν C. -μοίραν  $\theta$ . -  $\theta$  καὶ.... μοίρην om. C. - ὅσον δὲ ἀφ. vulg. όσον δ' αν άφ. θ. - τοσούτο θ. - χλιαρού θ, Lind. - ήλμεγμένου FGIK. - άνειμένου θ. - μοτραν vulg. - μαίρην DHIJK. - 10 τὸ C. - τῆ GHI. - δὲ om. C. μοτρας pro μοίρας C. - δεκάτησι pro δέκα C. - 11 είναι άντὶ δλίγου (addunt καὶ Cθ) κεκρημένου ἄκρητον (ἄκρατον Cθ) καὶ ἐπὶ τέσσαρας ήμέρας πίνειν άφαιρέων τὸ δέκατον μέρος, καὶ τοῦ ροφήματος προστίθεσθαι (προστιθέσθω CDFGIJKθ, Ald.) πλεῖον' ἐπὴν δὲ γένητα: τεσσαρεσκαιδεκαταίη (τεσσαρασ-

vin coupé d'eau, ajoutez de la polenta fraîche, et faites boire; si vous aimez mieux, mettez une grenade sous la cendre, et faites-la boire dans du vin, après y avoir jeté partie égale de farine d'orge et de blé. La femme se baignera très-peu. Elle usera des aliments les plus secs et froids. Le flux ayant cessé, faites boire un médicament qui évacue par le haut, et prescrivez le lait d'ânesse. Quand les voies inférieures sont purgées, la femme boira du lait de vache pendant quarante jours, si elle peut; le lait pur aura été exposé au serein, puis on y ajoute un quart d'eau. Le soir, après avoir bu tout son lait, elle aura pour potage du grnau. Arrivée au dixième jour, elle retranchera la dixième partie du mélange de lait et d'eau; et autant elle aura retranché, autant elle boira de lait chaud, trait récemment. Le iendemain, elle boira deux parts de ce lait, de manière que dans les dix parties il y ait du lait pur au lieu de lait coupé; et pendant dix jours elle retranchera la dixième partie, ajoutant toujours au potage; arrivée au vingtième jour, elle retranchera une part du lait pur pendant dix jours; enfin, arrivée au trentième, elle boira la dixième partie du lait avec un tiers d'eau pendant dix jours, et prendra des aliments. Ce qui fera en tout quarante jours.

16. (Métrorrhagie à la suite d'avortements.) Autre écoulement : quand la femme, étant naturellement féconde, a des

καιδεκαταίη G), πίνουσα vulg. – Ce texte de vulg. ne peut subsister; les jours qui y sont énoncés ne sont que vingt-quatre; et il en faut quarante. C'est d'après ce calcul que j'ai fait les corrections et additions. 'Ολίγου de vulg. n'a pas non plus de sens; je l'ai supprimé, ne sachant quelle est la vraie leçon cachée desseus. Dix jours au lait coupé d'un quart d'eau; dix en diminuant le lait coupé et augmentant le lait pur d'une partie; dix jours en diminuant le lait pur; dix jours au lait coupé d'un tiers. — 12 μοίρην (bis) DHIJK. – μοῖραν (bis) vulg. – μοῖραν (bis) θ, Ald. – σίτοισι CO. — 13 καὶ οπ. CO. – οῦτω DJ. – οῦτως vulg. – ῶδε CO. – γίγν. C. – γίνωνταν Lind. – αὶ το π. CO. – διαξού οπ. CO. – πεντήχοντα CDGHIΘ. — ν vulg. – τεσσαράχοντα Cornar., Lind. – La correction de Cornarius parait devoir être acceptée. — 14 τεσσαρασκακέκατον J. – περὶ βόου ἐτέρου θ. – ἔτερο; βόος CFHIJ9. – ἔτ. βο οπ. vulg. – διαδάλη, vulg. – διαδάλη D. – διαδάλη, Lind. – διαδάλη HIJKΘ. – διαδαίνει Q'. – ἄτοχος vulg. – Il me semble que le sens exige εὐτοχος. – ἐπι) είπει Κ. – ὑπολείπει vulg. – ὑπολίπει θ. – ἔμμηνα CO. – ἐπιμήνια Κ. – καὶ γίνεται vulg. – Lisez ἤ.

τὸν χρόνον ὑπερβάλλει ἐν ῷ ¹ ἐγίνετο πρόσθεν. ἔπειτα ἔξαπίνης ἐγένετο πολλὰ καὶ καθαρὰ καὶ ἰσχυρά. καὶ ἢν μέν οἱ ἄπαξ ²γενόμενα νετο πολλὰ καὶ καθαρὰ καὶ ἰσχυρά. καὶ ἢν μέν οἱ ἄπαξ ²γενόμενα τον γίνεται καὶ δεύτερον καὶ τρίτον τοῦ μηνός. ἔπειτα τελευτήσει ἐξ εωυτοῦ ὁ ρέος, ⁴ καὶ ἀχρή τε καὶ λεπτή γίνεται. ⁵ Όταν ὧὸε γένηται, φάρμακον χρὴ πιπίσκειν καὶ ἀνω καὶ κάτω, καὶ γάλα μεταπιπίσκειν δνειον ἢ ὀρβόν. ἔπειτα μετὰ ταῦτα πυριήσαντα καθῆραι τὰς ὑστέρας φαρμάκω ⁶ ὁ μὴ ὀήζεται, ἔπειτα κλύσαι τῆ ῷ οὐν τῷ ὄξει. ἔπειτα ὑποθυμιῆσαι τοῖσιν ἀρώμασι. Ποιέειν ὸὲ ταῦτα, ὅκως τῆ προτέρη τῶν ἐπιμηνίων ἢ πεποιημένα. καὶ μὴ γένηται ἀλουτοῦσα ἀλαὶ ἀσιτοῦσα. κτώπον περιγέασα καὶ μύρον ρόδινον. ἔπειτα τῷ ἀνδρὶ ξυνίτω.

17. 8 \*Ην αί κοτυληδόνες φλέγματος περίπλεαι γένωνται, τὰ θμὲν ἐπιμήνια γίνεται, καὶ ἐν γαστρὶ ἴσχει, διαφθείρει δὲ, ἐπὴν ἰσχυρότερον τὸ ἔμιδρυον γένηται. 10 οὐ γὰρ δύναται ἴσχειν, ἀλλ' ἀπορβήγνυς ται. Γνοίης δὲ ώδε ὑγρὴ 11 γίνεται, καὶ ἀποβρέει μυζώδες καὶ γλίσοχρον, καὶ οὐ δάκνει, 12 καὶ τοῖσιν ἐμμηνίοισιν, ἐπὴν παύσηται τοῦ ρεύματος, καὶ δύο ήμερέων καὶ τριῶν μύζαι ἔρχονται 13 ἀπὸ τῶν ὑστερέων. Ταύτην δεῖ κλύσαι τῷ ἀπὸ τῶν δλύνθων, καὶ δὶς ἢ τρὶς μετακλύσας στρυφνοῖσι τὸ λοιπὸν προστιθέναι, ὑφ' οὖ καθαίρεται φλέγμα, καὶ τὰ μαλθακὰ πυριῆν, καὶ κλύζειν μετὰ τὰ προσθετὰ, ἴσον τὸ όζος μίσγων, καὶ ὑποθυμιῆν ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισι 14 τοῖσιν

¹ ³Εγίγνετο C. - ἐγίνετο θ. - ἐγένετο vulg. — ² γενόμεναι DGHI. - γινόμεναι J. - εῖη (ἢ DJ; ἢ GHIK) vulg. — ² μὲν Cθ. - μὲν om. vulg. - γίγν. C. - ἔξω pro ἐξ ἑωυτοῦ C (θ, ἐξεο sic). — ⁴ καὶ Cθ. - καὶ om. vulg. - γίγν. Q. — ⁵ ὅταν ὧδε γένηται Cθ, Vaticana exempl. ap. Foes. - ὅταν ὧδε γ. om. vulg. - φάρμ. οὖν (οὖν om. Cθ) (μὲν οὖν Κ) vulg. - ἄνω τε pro καὶ ἄνω C. - καὶ ἄνω τε καὶ κ. θ. - ὀρὸν Cθ. - πυριήσασα J. — ° ὧ C. - δήξεται Cθ, Lind. - δέξηται DG. - δήξηται vulg. — ² τῶ Cθ. - τῷ om. vulg. - πεποιημένω C. - πεπληρωμένα DHQ', Lind. - ἀλουτοῦσα om. Cθ. - ἀλουτόουσα Lind. - καὶ Codd., Ald., Frob., Lind. - καὶ om. vulg. - ἀσιτέουσα Lind. - ἄναλτον κυκ. C. - κυκεῶνα [δὲ] Lind. - παχὺ C. - πίνουσα καὶ (καὶ om. Cθ) vulg. - ὑποθυμιξίσθω vulg. - ὑποθυμιξίσθω CDHIKθ. - μῦρον Ald., Frob., Lind. - ῥόξινον μύρον θ. - πυνίτω C. - συνείτω θ. — ⁵ πεντεκαιδέκατον J. - περὶ τοῦ ἐν ταῖς κοτυλήδοστ φλέγματος διαγνωτε (sic) αὐτοῦ καὶ συμπτωμάτων θεράπεια θ. — ⁵μὲν om. C. - ἐμμήνα CIJΚ. - ἔμμηνα θ. - καλῶς ἐπιγίνονται (ἐπιγίνωνται Ald.) vulg. - γίγνεται sine καλῶς C (θ, γίνεται). - [οὐ] καλῶς ἐπιγίνονται, καὶ ἢν ἐν

avortements, d'abord les règles manquent ou diminuent, et tardent plus qu'elles ne faisaient auparavant; puis tout à coup elles reparaissent abondantes, pures et avec force. Si cela n'arrive qu'une fois, elle devient du reste enceinte régulièrement. Dans le cas contraire, les règles d'abord se montrent dans le mois une seconde et une troisième fois; puis le flux s'arrête de soi-même, et la femme devient jaune et maigre. Les choses étant ainsi, on fera boire un médicament qui évacue par le haut et par le bas; puis prendre du lait d'ânesse ou du petit-lait. Cela fait, on administre une fumigation, et l'on purge les matrices avec un médicament qui ne soit pas irritant; ensuite on fait des injections au vinaigre, suivies de fumigations aromatiques. On prescrira cela de manière que le tout soit fait la veille des règles. La femme ne restera ni sans bains ni sans aliments; prenant un cycéon sans sel et épais, elle fera la fumigation aromatique, où entreront le netopon et le parfum de roses. Puis elle s'unira à son mari.

17. (Humidité de la matrice, et avortements qui s'ensuivent.) Si les cotylédons se remplissent de phlegme (Aph., v, 45), les règles viennent, à la vérité, et la femme conçoit, mais elle avorte quand grossit le fœtus, qui ne peut être retenu et se rompt. Vous connaîtrez ainsi cet état : la femme devient humide; elle a un écoulement muqueux et visqueux, qui n'est pas âcre; lors des règles, l'écoulement ayant cessé, des mucosités viennent de la matrice pendant deux ou trois jours. On fera des injections avec l'eau de figues vertes; puis, ayant fait deux ou trois fois des injections avec les astringents, on appliquera du reste un pessaire qui mondifie le phlegme; on fera des fumigations douces, et des injections après les pessaires avec un mélange égal d'eau et de vinaigre,

γαστρί ἔχη Foes in not., Lind. – ἰσχυρότερον om. C. —  $^{10}$  ὅταν ρτο οὐ γὰρ C. —  $^{11}$  γίγν. C. – ἀπορρέη Cθ. —  $^{12}$  καὶ [σὐν] τοῖσιν Lind. – ἐμμήνοισιν Dθ. – ῥεύματος καθαιρομένη (καθ. om. C) vulg. – μῦξαι C. —  $^{13}$  καὶ (καὶ om. θ. Lind.) ἀπὸ vulg. – δεῖ om. C. – ὁλόνθων  $^{10}$  Θ. – ὁλίνθων DH. – ὁλονόων (sic) C. – καὶ ρτο ἢ CDGJ, Ald. – στριφνοῖσι C. – στιφροῖσι  $^{12}$  Θ. –  $^{12}$  γαὶ τοῖσιν J. – συνευδέτω Cθ. – συνευνάσθω DHIJK. – τῶ om. C.

άρώμασι· έπειτα δε ασιτέουσα και άλουτέουσα συνευναζέσθω τῷ άνδρί.

18. 'Οκόταν τὰ ἐπιμήνια κρυφθή, δδύνη ἴσγει τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ δοκέει ἐπικεῖσθαί οἱ βάρος, καὶ τὰς ἔζύας πονέει καὶ τούς χενεώνας · όχόταν δέ πρός τὰ ύπογόνδρια προσπέσωσι, 2 πνίγουσι, καὶ ἐμεῖ πυκινὰ ὀζέα, καὶ ἐπὴν ἀπεμέση, βήϊον ἴσχει ὀλίγον χρόνον 3 ή δὲ δουνη καὶ ἐς τὴν κεφαλήν καὶ ἐς τὸν τράχηλον φοιτῷ. <sup>3</sup> Έπην μεν λίην προσεστήκη, γλιάσματα προστιθέναι, καὶ ὑποθυμιῆν ε κακώδεα, καὶ πίνειν διοδόναι τὸν κάστορα καὶ τὴν κόνυζαν. 6 ἐπὴν δὲ κάτω, ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥῖνας 7 τὰ εὐώδεα. Ἐπὴν δὲ παύσωνται αἱ δδύναι, φάρμακον δοῦναι πιεῖν, καὶ μεταπιπίσκειν γάλα όνου έπειτα διδόναι γυμόν, ἀφ' οδ έμεῖται, καὶ πρὸς τὰς ρίνας προστιθέναι· ἐπὴν δὲ καθήρης, πυριήσας <sup>8</sup>τὰς δατέρας τοῖσι ζὸν τἢ δάφνη, προσθεῖναι τὸ <sup>9</sup>ξὸν τἢ ναρχίσσῳ· τρὶς δὲ διαλιπών πυρίης, προσθεΐναι τὸ ζὸν τῆ κανθαρίδι: τῆ δὲ ύστεραίη στέαρ γήνειον: ἔπειτα διαλιπών τρεῖς ἡμέρας, 10 χλύσαι τῷ ξὺν τῷ όζει. Έν δὲ τοῖσι καθαρμοῖσιν ἐσθιέτω τὴν λινόζωστιν πρὸ τῶν σιτίων, καὶ σιτίοισι μαλθακωτάτοισι γρήσθω, καὶ 11 το δριμέα τρωγέτω, καὶ λουέσθω θερμῷ δὶς τῆς ἡμέρης. \*Ην δὲ μὴ γίνηται 12 τὰ έπιμήνια, ταῦτα ποιήσαντα ἐν τῷ δέοντι γρόνω, πῖσαι κανθαρίδας, καὶ ἐπὴν γένηται, νηστεύσασα <sup>13</sup> καὶ ἀλουτήσασα καὶ ὑποθυμιήσασα, πρὸς τὸν ἄνδρα ἔτω.

19. 14 Όχόταν εν γαστρί έχουσα διαφθείρη τὸ έμβρυον μηνιαΐον

ι Έχχαιδέχατον J.- περί ἐπιμηνίων χρύψεως συμπτωμάτων χαὶ θεράπεια θ. - όταν J. - τὰ om, D. - ἔγει J. - νειαίραν C. - νείεραν Η. - νείαιραν ΙΚ. νειαιρήν Lind. - οί post δοχέει Cθ. - προσπέσωσιν [αὶ ὕστεραι] Lind. -<sup>2</sup> Ante πν. addit κεφαλήν όδύνη καί G. - πνίγουσε, καί έπην πυκνά όξέα άπεμέση, δάων γίνεται vuly. - πνίγουσι, καὶ ἐπίπυκνα ὀξέα καὶ ἐπὴν ἀπεμέση, βέον ζοχει C. -πνίγουσι, καὶ έμεῖ πυκινά όξέα, καὶ ἐπὴν ἀπεμέση, ρήτον ίσχει  $\theta$ . —  $^3$  άλλά καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν όδύνη pro ἡ δὲ όδ. κ. ἐς. τ. κ. DFHIJK. - καὶ ἐς τὴν κ. ὀδύνη καὶ ἐς τὸν τρ. φοιτᾶ Cθ. - καὶ ἐς τὴν κεφ. om. G. — επήν οὖν (οὖν om. C) μέλλη, ην προσεστήκη (η pro ην προσ. Lind.) vulg. - ἐπὴν μὲν λίην προσεστήκη θ. - 5 κακώδεα, κάτω δὲ εὐώδεα (κάτω δὲ εὐ. oni. C) vulg.-κόρυζαν C, - ε ἐπὴν.... εὐώδεα om. C.-κάτω [φοιτᾶ] Lind. — τά om. Κ. - αί om. C. - ὄνου om. C. - χύμον C. - αίμετται C. καθήρης θ. - καθάρης vulg. - \* τὰς ὑστέρας τοῖσι om. C. -σὺν Cθ. - \* σὺν C0. – τρὶς θ. – τρεῖς vulg. – δὲ om. C0. – πυρίας vulg. – πυρίης θ. – πυρίης  $C_{*}$  - σύν  $C_{*}$ 0. - χήνιον  $\theta_{*}$  -  $\theta_{*}$  χαῦσαι  $C_{*}$  - σύν  $C_{*}$ 0. - λινόζωστιν  $C_{*}$ 0. - λινόζωστιν  $C_{*}$ 0. - λινόζωστιν  $C_{*}$ 0. στιν vulg. – πρὸς C. – σίτοισι Cθ. — " τὰ Cθ. – τὰ om. vulg. – ἡμέρας J. – γέ-

et on dirigera sur les parties, pendant les règles, des vapeurs aromatiques. Puis, à jeun et sans bain, la femme s'unira à son mari.

18. (Suppression des règles.) Quand les règles sont supprimées, la douleur tient le bas-ventre, il semble à la femme qu'elle a un poids, elle souffre dans les lombes et dans les flancs. Si les règles se portent aux hypochondres, elles causent de la suffocation. La femme vomit souvent des matières acides, et, après le vomissement, elle se trouve mieux un peu de temps. La douleur se porte aussi à la tête et au cou. Quand elle se fait sentir avec force, on prescrit des applications chaudes; par en bas des fumigations fétides; on donne à boire le castoréum et la conyza. Si la douleur se porte en bas, on fait par en bas des fumigations fétides, et, sous les narines, des fumigations aromatiques. Les douleurs ayant cessé, on fait boire un évacuant, et ensuite du lait d'ânesse. Puis on donne une des décoctions (de lentille ou autre) avec lesquelles on vomit, et on applique des errhins. La mondification étant faite, ayant dirigé sur les matrices la fumigation où entre le laurier, on met le pessaire au narcisse; après une interruption de trois jours dans les fumigations, le pessaire à la cantharide; le lendemain, de la graisse d'oie; puis, après une interruption de trois jours, l'injection au vinaigre. Pendant ces purgations, la femme mangera la mercuriale avant les repas, usera d'aliments émollients, mangera des choses excitantes, et se lavera deux fois par jour à l'eau chaude. Si les règles ne paraissent pas, bien que vous ayez fait tout cela en temps utile, faites boire les cantharides; et, quand les règles sont venues, la femme, à jeun, sans bain, et après une fumigation par en bas, s'unira à son mari.

19. (Avortement. Donner, pour l'empécher, de l'embonpoint à la femme,) Quand la femme ayant conçu avorte à un mois

νηται  $C_* - {}^{12}$ τὰ  $CK\theta. - τὰ$  om. vulg.  $-{}^{13}$  xαὶ ὰλ. om.  $C\theta. - ἐπιθυμιήσασα <math>C_*$  - συνευνάσθω τῷ ἀνδρὶ vulg. - πρὸς τὸν ἄνδρα ἴτω C ( $\theta$ , εἴτω).  $-{}^{14}$  ἔτερον  $C\theta. -$  άλλο H. - ἐπταχαιδέχατον <math>J.

γένωνται αξ δοτέραι καὶ ἐκφέρειν μὴ δύνηται, καὶ λεπτή παρὰ φύσιν γίνηται, ταύτην χρή <sup>3</sup> καθήραντα καὶ τὰς δοτέρας τὸ σῶμα παχῦναι· οὐ γὰρ δυνήσεται πρότερον διενέγκαι, ἔστ' ἀν <sup>3</sup> αὐτῆς παχεῖαι γένωνται αξ δοτέραι καὶ ἰσγύσωσιν.

- 20. \*\*Ην δὲ παχυνθῆ παρὰ φύσιν, οὐχ ἔσχει ἐν γαστρί· τὸ γὰρ ἐπίπλοον ἐπιχείμενον πουλὺ \*καὶ παχὺ ἀποπιέζει τὰς ὑστέρας, καὶ τὴν γονὴν οὐχ εἰσδέχεται. Ταύτην χρὴ λεπτύναντα φάρμαχον πῖσαι κάτω, καὶ πρὸς τὰς ὑστέρας προσθεῖναι, <sup>6</sup> ὅ τι καθαίρει αὐτὰς καὶ φύσας οὐχ ἐμποιεῖ.
- 21. <sup>7</sup>\*Ην δὲ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων σκληρὸν γένηται ἢ ὁ αὐχὴν, τὸν δάκτυλον παρεισάγων, γνώση, καὶ ἐπὴν πρὸς τὸ ἰσχίον ἔωσιν ἀπεστραμμέναι. <sup>\*</sup>Όταν ὧδε ἔχῃ, μηδὲν προσφέρειν <sup>8</sup> δεινόν ἢν γὰρ ἐζελκώσης τὸ στόμα, ἐπὴν φλεγμήνη, κίνδυνος τὸ πάμπαν ἄτοκον γενέσθαι ἀλλὰ προστιθέναι ἃ μὴ δάκνει, ὑφ' ὧν καθαίρεται.
- 22. <sup>9</sup> Ήν γυναϊχα μή δυναμένην τεχεῖν ἐθέλῃς χαθῆραι, χαὶ ἦ γολώδης ἢ φλεγματώδης, <sup>10</sup> γνώση τῷδε δχότερον ἀν ἢ μᾶλλον· ψάμμον ὑποβάλλων, ἐπὴν τὰ ἐπιμήνια γένηται, ἐν τῷ ἡλίῳ ἐπιχέας τὸ αἶμα, ἐἄν ξηρανθῆναι· <sup>11</sup> χαὶ ἢν μὲν χολώδης ἢ, ἐπάνω τῆς ψάμμου ἔσται <sup>12</sup> τὸ αἶμα ἀχρὸν, ἢν δὲ φλεγματώδης, οἶον μύξα· χαὶ δὴ δχότερον ἀν ἔῃ χαθήρας χάτω, <sup>13</sup>πρὸς τὰς ὑστέρας προσθεῖναι προσθετά.
- ' Καὶ δ. om. C (DH, restit. al. manu) FGIJK0. γίγν. C. δεῖ C. 2 καθήραντα καὶ τὰς ὑστέρας πρὸς τὸ στόμα· οὐ γὰρ δύνησεται vulg. – καθήραντα τὸ στόμα παχύναι τὰς ὑστέρας· οὐ γὰρ δυνήσεται Lind. - καθῆραι καὶ τὰς ύστέρας τὸ σῶμα παχῦναι δυνήσεται C. - καθηραντα καὶ τὰς ὑστέρας τὸ σῶμα ἀπαλῦναι (sic) ού γὰρ δυνήσεται  $\theta$ . – διενέγκε (sic)  $\theta$ . —  $\theta$  αὐτή (αὕτη θ) παχεία γένηται ή υστέρη Co. — 'επήν δε γένηται, ήν παχυνθή C. - επιπλοϊον θ. - πολύ Cθ. - 5 καὶ CJθ. - καὶ om. vulg. - ένδέχεται Cθ, Ald. - έσδέχεται Q'. - εἰσδέχονται Foes in not. - ἐνδέχονται Lind. - 6 Ante ő τι addit θήσειν δε τὰς ὑστέρας C. - καθαίρει C. - καθαρείται α - καθαίρεται vulg. αὐτας om. Co.- φύσσας J.- οὐχ om. Cornar., Foes in not. - ἐνθήσει pro έμποιεί Cθ. — τόκτωκαιδέκατον J. – περί σκληριάσεως στόματος μήτρης ή αὐχένος σημειώσεως καὶ θεράπεια θ. - τὸ CFKb. - τὸ om. vulg. - ὑστεραίων C. - στερεόν γένηται καὶ ξηρόν C. - παρεισάγων CDFGIK, Ald., Frob. - παρεισάγουσα θ. - προσάγων vulg. - γνώσεται Cθ. - έωσιν Cθ. - \* δεινόν Cθ. δριμύ vulg. - έξελκύσης J. - σωμα pro στόμα Co. - φλεγμήνη CDIJKo, Ald., Frob., Lind. - φλεγμαίνη vulg. - δάκνη Η. - καθαίρηται vulg. - καθαίρεται CDGIJKO, Frob. —  $\theta$  έννακαιδέκατον J. – εί pro  $\frac{\pi}{0}$  D. –  $\frac{\pi}{0}$  pro  $\frac{\pi}{6}$  H. –  $\frac{\pi}{0}$ ν pro η Ιθ. - χολώδη Ι. - χολώδης τε η C (θ, η). - ολεγματώδη Ι. - 10 γνώση δε τούτων δχότερον (όχοτερα 1), ην ψάμμον vnlg. - γνώση τώδε δχότερον ην ή μάλλον ψάμμον C (θ. δέ, non τώδε) (Vaticana exempl. ap. Foes, ώδε non

#### DETLATIVATION TOR LATERMAN.

ou à deux, ne peut amener l'enfant à terme, et tombe en une maigreur qui n'est pas naturelle (Aph., v, 44), il faut, après avoir, chez elle aussi, purgé les matrices, procurer l'embonpoint; car elle ne pourra pas aller à terme si les matrices ne prennent de l'embonpoint et de la force.

- 20. (Excès d'embonpoint empéchant la conception.) Si la femme a un embonpoint exagéré, elle ne devient pas enceinte; en effet, l'épiploon abondant et épais s'applique sur les matrices, les presse (Aph., v, 46), et elles ne reçoivent pas le sperme. En ce cas, il faut atténuer la femme et lui prescrire un médicament qui évacue par le bas; on appliquera un pessaire qui mondifie les matrices sans y produire de l'air.
- 21. (Dureté du col utérin. Obliquité.) Si l'orifice utérin ou le col deviennent durs, vous reconnaîtrez cet état en introduisant le doigt, de même que la déviation de la matrice vers la hanche. Les choses étant ainsi, n'appliquez rien d'actif; car, si vous ulcérez l'orifice après inflammation, il est à craindre que la femme ne puisse plus absolument avoir d'enfant. Mais on appliquera ce qui, sans être irritant, procure la mondification.
- 22. (Moyen de reconnaître si une femme est bilieuse ou pituiteuse, asin de la prédisposer à la conception.) Si vous voulez mondifier une femme qui ne peut avoir d'ensant, voyez si elle est bilieuse ou pituiteuse. Vous reconnaîtrez laquelle des deux dispositions prédomine, à ceci : jetez du sable au soleil, versez sur ce sable du sang des règles, et laissez-le sécher; si elle est bilieuse, le sang sera jaune au-dessus du sable; si elle est pituiteuse, il y aura comme une mucosité. Cela reconnu, vous évacuerez par le bas celle des deux humeurs qui prédomine, et vous appliquerez des pessaires.

τῶδε, et ἀν non ἡν). – ὑποθαλὼν C. – ὑπ. om. 0. – ἔμμηνα C0. – γένηται C0. – γένωνται vulg. – Post ἡλίω addit [τἢ ψάμμω] Lind. – έᾳς Lind. — " καὶ om. C. – καὶ [γὰρ] ἢν Lind. — "τὸ αἰμα om. C0. – ἀχρὰ C0. – μύξαι D. Lind. – καὶ δὴ om. C0. – δεῖ pro δὴ DH. – ἢν pro ἀν C0. – εἰη (εἰη om. 0; ἢ C) vulg. – Ante κάτω addunt τὴν κοιλίην C (H, al. manu) 0, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. — 13 πρὸς C0. Vatic. exempl. ap. Foes. – πρὸ Lind. – περὶ vulg. – προσθεῖναι C0. – ἐπιθεῖνοι vulg. – πρὸσθετα Lind.

- 23. 1 \*Ην τὰ ἐπιμήνια παντάπασι μὴ γίνηται, ἢν μὲν ὁπὸ πόνου ἢ, πρῶτον μὲν τὴν κοιλίην καθῆραι κάτω, ἔπειτα προσθεῖναι, ὑφ' οỗ αἷμα καθαίρεται ²ἐκ τῶν ὑστερέων ἔπειτα διαλιπὼν ἡμέρην μίην ἢ δύο, ὑφ' οỗ αἷμα καθαίρεται προσθεῖναι τὸν δὲ ἄλλον χρόνον ²τὸν φλοιὸν πινέτω τοῦ κρήθμου ἐν οἴνω τρίψασα.
- 24. \* \*Ην δγρότερον τοῦ καιροῦ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἢ, προστιθέναι τὰ δριμέα, ὅκως δηχθἢ, καὶ φλεγμῆναν σκληρὸν γένηται. \*Ην \* δὲ σκιβρωθἢ, τὰ δριμέα προσφέρειν · δάκνοντα γὰρ διαχεῖ τὸν ἰχῶρα : ἔπειτα μαλθακὰ προστιθέναι · \* ἐξ δὲ τἄλλα νουσήματα ὡς Κκιστα προστιθέναι.
- 25. 7\*Ην ἐς τὸ ἰσχίον λεχοῖ καταστηρίξωσιν αἱ ὑστέραι ἢ ἐς τὸν κενεῶνα, <sup>8</sup> προστίθεσθαι χρὴ πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον ἔλαιον Αἰγύπτιον λευκὸν ἢ βακκάριον, καὶ ἐπὶ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον κατακείσθω, καὶ πινέτω γλυκυσίδης κόκκους πέντε τοὺς μέλανας, καὶ ἀκτῆς καρπὸν ὅσον βχηραμίδα, καὶ κάστορος ὅσον κύαμον ἐν οἴνῳ. ἔπειτα λουσαμένη θυμιήσθω, καὶ τοῖσι πότοισι καὶ σιτίοισι χρήσθω μαλθακοῖσι, καὶ λινοζώστει, καὶ τοῖσι δριμέσι πᾶσι γωρὶς ἡαφάνου καὶ κρομμύων.
- 26. 10 Οχόταν πνίγωσιν αί όστέραι, ύποθυμιῆν χρη τὰ κακώδεα πάντα ὑπὸ τὰς ρῖνας, ἄσφαλτον, θεῖον, κέρας, ἐλλύχνιον, φώκης ἔλαιον, καστόριον ὑπὸ δὲ τὰ αἰδοῖα τὰ εὐώδεα.
- <sup>1</sup> Είχοστὸν J. -ἢν [δὲ] Lind. γίγνηται C. γένηται θ. γίνωνται vulg. -νουη (sic) pro πόνου ή C. - On pourrait ajouter παχέα après ή; ce mot est donné par le passage parallèle du premier livre des Maladies des Femmes; toutefois notre texte s'entend. - ² έχ.... προσθείναι om. (D, restit. al. manu) G (Η, restit. tantum ἐκ τῶν ὑστ.). - ἡμέραν CIJK. - μίαν CIJθ. - καθαίρηται Lind. - Post καθ. addunt έκ τῶν ὑστερέων Vaticana exempl. ap. Foes. - προσθεῖναι ante ὑφ' IJK, Lind. - δ' Cθ. - 3 τὸν om. Ald. - κρηθμοῦ vulg. - κριθίνου DFGHIJK. - 4 εἰκοστὸν πρῶτον J. - πρὸς ὑγρότερον στόμα  $\theta$ . – ὑστέρων (sic) G, Ald., Frob. – δειχθη  $\theta$ . – σχληρὸν λίην (λίην om.  $\theta$ ) vulg. - γίνεται J. - 5 δε om. Co. - πρός κηρον (sic) in marg. θ. - σκιρωθή ΙΚθ. - σχυρωθή G, Ald. - σχυρρωθή Frob. - σχληρωθή C - τά δὲ δρ. C. δάκνοντα & διαχεῖ C (θ, δειάχει sic). - σκύρρον pro έχῶρα L. - σκίρρον Lind. —  $^6$  eig vulg. – èg D, Lind. –  $\pi$ pòg  $\theta$ . – èg....  $\pi$ po $\sigma$  $\tau$ : $\theta$ ėvaι om. C. –  $\tau$ à άλλα DHIJKθ. - νοσ. θ. - ούχ (ώς θ, Lind.) ήχιστα vulg. - 2 είχοστὸν δεύτερον J. - ην δὲ τὸ vulg. - ην ἐς τὸ  $C\theta$ . - ην δ' ἐς τὸ (H, al. mann), (Lind., δέ). - λέχοι DGHIJ, Ald., Frob. - καταστηρίζουσιν DK. - καταστηρίξουσιν GI.αι τε (τε om. CHθ, Lind.) vulg. - ή ές Cθ, (Lind. είς). - είς (ἐς DHK) sine ή vulg. - \* προστιθέναι θ. - ή βακκ. om. Cθ. - καταχείσθω GIJK, Ald. - κόκχους πέντε τοὺς μέλανας Cθ. - κόκκους τ. μ. πέντε vulg. - 9χηραμύδα CD

- 23. (Absence des règles.) Si les règles ne viennent pas absolument, dans le cas où la souffrance en est la cause, d'abord on évacuera le ventre par le bas, puis on mettra un pessaire emménagogue; ensuite, après une interruption d'un jour ou deux, un pessaire emménagogue. Le reste du temps, la malade boira l'écorce du crethmos (crithmum maritimum, L.) pilée dans du vin.
- 24. (Orifice utérin, trop humide, trop dur.) Si l'orifice des utérus est plus humide qu'il ne convient, on appliquera les substances âcres afin qu'elles mordent et qu'enflammant l'orifice elles le durcissent. S'il est devenu squirrheux, on appliquera les substances âcres; car, mordant, elles fondent l'humeur; puis on les remplace par les émollients. Dans les autres maladies il faut se servir aussi peu que possible des substances âcres.
- 25. (Déviation de la matrice chez une nouvelle accouchée.) Si, chez une nouvelle accouchée, les matrices se fixent vers la hanche ou vers le flanc, on appliquera sur la hanche saine de l'huile blanche d'Égypte ou de baccaris (voy. § 6); la femme sera couchée sur la hanche saine; elle prendra en breuvage cinq grains noirs de la pivoine, le fruit du sureau plein une conque, et du castoréum gros comme une fève dans du vin. Puis, s'étant baignée, elle recevra une fumigation aromatique; elle usera des boissons et des aliments émollients, de la mercuriale et de tous les aliments âcres, excepté les raiforts et les oignons.
- 26. (Hystérie.) Si les matrices causent de la suffocation, il faut faire, sous les narines, une fumigation avec toutes les substances fétides: asphalte, soufre, corne, mèche de lampe, huile de veau marin, castoréum; et, aux parties génitales, une fumigation aromatique.

GHΙθ, Ald., Frob. – καστόριον C. – δκου pro δσον C. – κύαμος C. – ποτοῖσι C. – καὶ σιτ. om. CJ. – σίτοισι DGΙθ. – λινόζωστι Cθ. – λινόζωστιν DI. – λινοζώστιν GHK. – κρομμύου  $\theta$ . – κρόμμυα C. —  $^{10}$  ὁπόταν C. – πνιγῶσιν Cθ. – ὑπὸ τὰς ῥίνας  $\theta$ . –  $\delta$ . τ.  $\delta$ . om. vilg. –  $\delta$ γουν ( $\delta$ γουν om. Cθ) ἄσραλτον vilg.

- 27. <sup>3</sup>Ην <sup>1</sup>δὲ λεγοῖ αἱ ὑστέραι φλεγμήνωσι, πίμπραται καὶ πνὶξ ἔχει. 'Οκόταν <sup>2</sup>ὧδε ἔχη, <sup>3</sup>παρατείνας ὀθόνιον βρύα θαλάσσια λεπτὰ καταπλάσσειν <sup>\*</sup> ἔπειτα ὼμήλυσιν καὶ σποδὸν κληματίνην καὶ λίνου σπέρμα, ὄζος καὶ ἔλαιον <sup>\*</sup> ἐπιχέας, έψεῖν ἕως ὰν οἶόν περ σταῖς γένηται <sup>\*</sup> ἔπειτα καταπλάσαι, ἢν θερμοτέριο δύνηται ἀνέχεσθαι, τὴν νείαιραν γαστέρα.
- 28. \*Ην δὲ \*πεπήγωσι, φαχοὺς εψήσας ἐν ὅξει καὶ ήδυόσμω πολλῷ, ἔλκειν τὴν ἀτμίδα ἐς τὸ στόμα καὶ τὰς ρῖνας προσίσχειν, καὶ <sup>6</sup>τὰ καχώδεα ὑποθυμιῆν, καὶ λινόζωστιν ἐσθίειν καὶ ἐν τῷ χυλῷ ἄλητον ἐφθὸν ροφείτω. <sup>7</sup>ὅτι τάχιστά τε καὶ πρὶν ἢ τὴν όδύνην ἔχειν, πρότερον χρὴ διδόναι τῶν φαρμάχων ὅσα τὰς ὑστέρας παύει τῆς όδύνης καὶ σιτία διαχωρητικὰ προσφερέσθω. ἢν δὲ ἡ γαστὴρ <sup>8</sup> θερμαίνηται, ὑποκλύσαι.
- 29. 9 \*Ην ἐχ τόχου φλεγμήνωσιν αἱ μῆτραι, στρύχνου χυλὸν ἐγχέαι ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ ἐπὴν οῦτος θερμὸς γένηται, ἔτερον ἐγχεῖν·
  10 ἢν δὲ μὴ ἦ, σχίνου ἢ ράμνου ἢ τεύτλου. 11 Ετερον κολοχύντης χυλὸν ἐχπιέσας ἔγχεον, καὶ αὐτῆς 12 τὸ ἐν μέσω τὸ ἀπαλώτατον περιξύσας μαχρὸν ἔνθες. Τστερον 18 ὕδατι ψιμύθιον τρίδων, ἐν εἰρίω ἀνασπογγίζων, πρόσθες· ἢν δὲ φρίσση, ἀφαιρέειν. Ἡν γυνὴ 14 ἀσθενέῃ ἀπὸ ὑστερέων, καὶ χολαὶ αὐτὴν πνίγωσι, καὶ δέῃ αὐτὴν καθῆραι κούφως
- ' Δε om. Co. λέγοι CDGHIJKo, Ald., Frob. πίμπλαται L. πίμπλαται [ή χοιλίη και μεγάλη γίνεται] Lind. - Cette addition de Lind. est prise au passage parallèle du premier livre des Maladies des Femmes. - 2 δὲ (δὲ om. Cθ) ώδε vulg. — 3 ὑποτινας (sic) θ. - δθόνια C. - βρία C. - καταπάσσειν C. - ώμηλυσι (sic) θ. - ώμήλησιν Frob. - ώμείλυσι J. - ώμην αδσιν (sic) C. κλιματίνην GIK, Ald. - λινούσπερμα θ. - καὶ ἔλαιον om. θ. - ' ἐπιχεῖν J. έψεῖν om. J. - θύειν ἔστ' ἂν ές τὰς ἐστέας στέαρμα pro έψεῖν.... σταῖς C. θύειν εσταν ιτεας στεαρμα (sic)  $\theta_*$  – σταὶς DHJ. – καταπλάσσαις (sic)  $D_*$  – καταπλάσσαι GH, Ald., Frob. - ώς θερμότερον Lind. - ανέχεσθαι om. (DH, restit. al. manu) GIJK .- νιαιράν θ. - νειαιρήν Lind. - νείαιραν vulg. - νειαίραν C. - νειέραν Η. - 5 πεπηγώσι θ. - πεπιγώσι C. - πεπνίγωσι Lind. - Il y a πνίγωσι dans le passage parallèle du premier livre des Maladies des Femmes. – φακούς D, Lind. – φακοῦ vulg. – ἡδιόσμω J. – ηδυοδμω (sic) θ. – ήδει οίνω Lind. – τὸ om. C. – προσάγειν θ. —  $^6$  τὰ C0. – τὰ om. vulg. – λινόζωστιν CD. - λινοζώστιν vulg. - άλυτον CFG, Ald. - δυφείτω DIK. - 7 στ' άν τάχιστα (addit δὲ Lind.) καὶ (ὅτ' ἄν τ. καὶ om., D restit. al. manu, FGHIJK) πρίν vulg. - ὅτ' ἄν τὰ κάκιστα τέκη πρίν C. - ὅταν τάχιστα τέκη Vaticana exempl. ap. Foes. - Je lis ὅτι au lieu de ὅταν, et prends τε à τέχη. - τῆς δδύνης παύει C. — 8 θερμαίνηται CGHlθ, Ald., Frob., Lind. - θερμαίνεται vulg. - 3 ην δὲ (δὲ om. CDGHIJKθ, Ald.) vulg. - 10 ην δὲ μη om. C. - η pro

- 27. (Inflammation de la matrice chez une nouvelle accouchée.) Si, chez une nouvelle accouchée, les matrices s'enflamment, il y a phlegmasie et suffocation. Les choses étant ainsi, étendez un linge, mettez-y de l'algue marine pilée et faites un cataplasme; puis prenez de la farine, de la cendre de clématite et de la graine de lin, versez-y du vinaigre et de l'huile, faites cuire jusqu'à consistance de pâte, et appliquez en cataplasme, très-chaud si la femme peut l'endurer, sur le bas-ventre.
- 28. (Affection utérine indéterminée.) Si les matrices sont rigides, faites cuire des lentilles dans du vinaigre et beaucoup de menthe, la femme en attirera la vapeur dans la bouche et dans les narines; elle prendra les fumigations fétides, elle mangera la mercuriale; elle prendra en potage la farine cuite dans la décoction de mercuriale. Tout aussitôt, et avant que la douleur se déclare, vous donnerez les médicaments qui caliment les douleurs de matrice; vous prescrirez les aliments relâchants. Si le ventre devient chaud, vous prescrirez un lavement.
- 29. (Inflammation utérine à la suite de l'accouchement.) Si, à la suite de l'accouchement, les matrices s'enflamment, injectez du suc de strychnos (solanum dulcamara) dans les parties génitales; et, quand ce suc s'y est échauffé, injectez-en d'autre. Si vous n'en avez pas, prenez du lentisque ou du rhamnus (rhamnus oleoides, L.) ou de la bette. Autre : exprimez le suc d'une courge et injectez; taillez en long le dedans de la courge, ce qui en est le plus tendre, et mettez-le. Enfin, écrasez de la céruse dans de l'eau, épongez cette eau avec de la laine, et mettez cette laine dans les parties génitales. Si la femme frissonne, retirez ce qui a été mis. Si la femme est

ἢ  $C.-\sigma$ ελίνου pro σχίνου  $C\theta,-\dot{\alpha}$ ατῆς pro αὐτῆς Codd. regg. ap. Foes in not. — " ἢ (ἢ om., D restit. al. manu, FGIK, Ald.; ἔτερον pro ἢ CJθ) κολ. vulg.—κολοκύνθης  $\theta,-\frac{12}{2}$  τὸ om.  $\theta,-\dot{\epsilon}$ μμέτω (sic) pro ἐν μ. C.-περιξέσας  $C\theta,-$ μικρὸν Codd. regg. ap. Foes in not. — "³ ἐν δὸατι, quod ponitur post ψ.  $C\theta,-\dot{\psi}$ ιμύθιον  $C.-\dot{\psi}$ ιμίθιον  $1.-\dot{\psi}$ ιμμίθιον vulg.—  $\dot{\psi}$ ιμμιθίον  $1.-\dot{\psi}$ ιμμίθιον vulg.—  $1.-\dot{\psi}$ ιμμίθιον  $1.-\dot{\psi}$ ιμμί

καὶ τῆς δούνης παῦσα: , πευκεδάνου ὀπὸν ὅσον τρεῖς κυάθους δίδου πίνειν.

- 30. 1\*Ην ἐν τῆ ὀσρύϊ αἱ ὑστέραι ἔωσιν ἢ ἐν τῷ κενεῶνι, ἢν θέλης μετακινῆσαι, τρίψας θεῖον καὶ ἄσραλτον, μελι έρθὸν παραχέας, καὶ ποιήσας βάλανον παχείην, ἐς τὴν ἔὸρην ἔνθες. \*καὶ ἐκ τῶν ὑστερέων ἢν ξηραὶ γένωνται, τὰ αὐτὰ προσθεῖναι ὡς τάχιστα.
- 31.  $^3$  Γυναικὶ όταν αἱ ὑστέραι σκληραὶ γένωνται καὶ ἐς τὰ αἰδοῖα ἐξίσχωσι καὶ οἱ βουδῶνες σκληροὶ  $^4$ γένωνται, καὶ καῦμα ἐν τοῖσιν αἰδοίοισιν ἐνἢ, καρκινοῦσθαι ἄρχεται.  $^6$ Οταν  $^8$ οὕτως ἔχῃ, σικύης χρὴ τὸ ἔσω τρῖψαι  $^6$ καὶ κηρίον, ὕὸατος κοτύλην ἐπιχέας, ἐνιεὶς ἐς τὴν ἔδρην, ἔα καθαίρεσθαι.
- 32. Τ'Οχόταν δὲ γυναικὶ οιοψε φάρμαχον, παράμισγε τψ φαρμάχψ ὅσα ὑστέρας χαθαίρει καὶ ὅσα ἐλαύνει. <sup>8</sup> Ετερα ποτὰ καὶ προσθετὰ, δυνάμενα χόριον ἔξάγειν καὶ ἐπιμήνια χατασπάσαι κανθαρίδας <sup>8</sup> πέντε ἀποτίλας τὰ πτερὰ καὶ τοὺς πόδας καὶ τὴν κεφαλήν ἔπειτα τριδόλους παραθαλασσίους σὸν τῆ ρίζη <sup>10</sup> τρίψας ὅσον χόγχην, καὶ τοῦ ἀνθέμου τοῦ χλωροῦ <sup>11</sup> τὸ ἴσον τρίψας, σελίνου σπέρμα ἴσον, καὶ σηπίης ὡὰ πεντεχαίδεχα, ἐν οἴνψ γλυχεῖ χεχρημένψ δίδου πιεῖν. Καὶ ἐπὴν <sup>12</sup> ὀδύνη ἔχη, ἐν ὕδατι θερμῷ χαθήσθω, καὶ μελίχρητα ὑδαρέα πινέτω. <sup>13</sup> Ετερον βατραχίου τῶν φύλλων καὶ τοῦ ἀνθεος τε-
- ι Είχοστὸν τέταρτον J. ἢν δὲ (δὲ om. Cθ) rulg. ὀσφύει θ. ὀσφυίη (sic) όδύνη ύστέρης ή ή C. - ώσιν vulg. - έωσιν θ. - θίον θ. - περιχέας Cθ. - τήν  $C\theta$ . – τλν om. vulg. —  $^2$  κήν pro καὶ  $C\theta$ . – ὑστερικῶν Lind. – ήν om. C. – τὰ αὐτὰ  $C\theta$ . – ταῦτα vulg. —  $^3$ εἰκοστὸν πέμπτον J. – ὁκόταν  $\theta$ . – αἱ  $HJ\theta$ . – αἱ om. vulg. -γίνωνται CD. - ές CDθ. - εἰς (εἰς om. J) vulg. - ἐξίωσι CLθ, Lind. --4 γέν. CDHΙΚθ. - γίν. vulg. - αἰδίοισιν D. - αἰδοίησιν Ald., Frob. - ἔνι θ. - η D. - εν ή J. - άργεται om. C. - 5 ώδε C. - ούδε (sic) θ. - σικύος (sic) C. - σιχύου Lind. – ἔσω J. – ἴσον C. – ἴσω  $\theta$ . – εἴσω vulg. —  $\theta$  τὸ ξηρὸν vulg. – καὶ κηρὸν FGHI, Ald. - καὶ κηρίον CJθ, Lind. - ὕδατός [τε] Lind. - ἐνίει C. - ένεϊναι Lind. - έα vulg. - έα CH. - [καί] έαν Lind. - έκκαθαίρεσθαι pro ἔα κ. DGIJ. - καθαίρεσθαι em. Lind. - καθ. μέχρις ἄν καθαρθή (μ. ἄν καθαρθή om. Cθ) vulg. —  $\frac{1}{2}$ είχοστὸν έκτον  $J_{*}$  – ὅταν  $G_{*}$  – διδῶς  $D_{*}$  – δῷς vulg. – δὸς Η. – παραμίσγων C. – τῶν φαρμακων (C, sine τῶν)  $\theta$ . —  $\theta$  καὶ ἔτερα CI. - καὶ om. C. - δυνάμενα om. Ch. - γόριον CDJ. - χώρις (sic) Ald. - γορίον IK. - χωρίον vulg. - τὰ (τὰ om. DFGHJK) ἐπιμ. vulg. - κατασπᾶσαι Frob., Lind. -κατασπᾶσθαι C. -  $^{9}$ πέντε DGHIJθ. -ε (ε om. C) vulg. -άποτείλας vulg. - ἀποτίλλας C. - ἀποτίλας DJθ. -- 10 κόψας θ. - ἀνθέμου CDFGHIJKθ, Ald., Frob., Lind. - ἀνθέμους vulg. - τὸ χλωρὸν Vaticana exempl. ap. Foes in not. — " τὸ εἴσω (ἴσον CH; ἴσω θ; ἴσον D) ξηρὸν (χλωρὸν C) τρίψας ὅσον κόγχην vulg. - Il faut prendre la leçon donnée par le passage parallèle du

faible par le fait de la matrice, si la bile lui cause des suffocations et qu'il faille la purger légèrement et calmer la douleur, faites boire le suc de peucedanum à la dose de trois cyathes (cyathe = 0litre, 045).

- 30. (Matrice se déviant ou devenant sèche; remède.) Si les matrices sont aux lombes ou dans le flanc, voulant les déplacer, broyez du soufre et de l'asphalte, versez du miel cuit, et faites un gros suppositoire qui sera mis dans le siége; si les matrices deviennent sèches, on fera la même application au plus tôt.
- 31. (Cancer utérin.) Quand les matrices deviennent dures et font saillie dans les parties génitales, quand les aines se durcissent et qu'il y a de la chaleur aux parties génitales, le cancer commence à se former. Les choses étant ainsi, prenez le dedans d'une courge, écrasez-le avec un rayon de miel, en y versant une cotyle d'eau; ceci sera injecté en lavement, et on laissera opérer.
- 32. (Énumération de breuvages et pessaires propres à provoquer la sortie du chorion et les règles.) Quand vous donnez un médicament à une femme, mêlez-y ce qui purge les matrices et ce qui les pousse. Autres breuvages et pessaires capables d'expulser le chorion et de provoquer les règles : prenez cinq cantharides, ôtez les ailes, les pattes et la tête; puis pilez plein une conque de tribolos du bord de la mer avec la racine (sennebiera coronopus, d'après Fraas); pilez une dose égale de l'anthemum vert (matricaria parthenium), autant de graine de persil, quinze œufs de sèche, et faites boire dans un vin doux coupé d'eau. Quand il y a douleur, la femme prend un bain de siége d'eau chaude, et boit du mélicrat étendu d'eau

premier livre des Maladies des Femmes, τὸ ἴσον, et omettre ὅσον χόγχην. - σελίνου.... γλυχεῖ om. G. - χαὶ (χαὶ om. C0, Ald.) σελίνου vulg. - σελινούσπερμα  $\theta$ . - ὅσον pro ἴσον C. - ἐπιθεὶς pro σηπίης C. - σιπίης HIK. - πεντεχαίδεχα CHJKθ, Lind. - πέντε καὶ δέχα DI. - ιε vulg. -  $^{12}$  ἡ (ἡ om. C0) δδ. vulg. - χαθίσθω  $\theta$ . - μελίκρητα CHθ. - μελίκρητον vulg. - ὑδαρὲς K. -  $^{12}$  ἔτερον Cθ (Q', άλλο). - ἔτ. om. vulg. - τοῦ om. Cθ. - ἄνθους D. - αιγειναιον (sic)  $\theta$ . - σταρίδας C.

τριμμένου δσον στατήρα Αίγιναῖον έν οίνω γλυκεῖ πιεῖν έπην δὲ ή δδύνη έγη, λευχούς έρεβίνθους καὶ άσταφίδας έψήσας έν ύδατι 1 καὶ ψύζας διδόναι πιείν, καὶ δκόταν ή στραγγουρίη έχη, ἐν ζδατι γλιερῷ καθεζέσθω. 2"Ετερον άδιάντου όσον στατήρα Αλγιναΐον έν οίνω λευχῷ ἴσον ἴσω χεράσας δίδου πίνειν. 3 Ετερον λευχοΐου χαρπὸν όσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοις λαδών, ἐν οἴνω λευκῷ τὸν αὐτὸν τρόπον κεράσας, δοῦναι \*πίνειν. ε Ετερον· λευκοίου ρίζαν τοῦ μέλανος ἐν οίνω τὸν αὐτὸν τρόπον χρήσθω. 6 Ετερον κρινάνθεμον τὸ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν φυόμενον τὸν αὐτὸν τρόπον πῖσαι. 7 Ετερον τῆς ἀγγούσης τὰ φύλλα όσον δύο δραχμίδας έν οίνω έφθο χεράσας ύδατι ίσω πίσαι. 8 Ετερον. γαμαιλέοντος την ρίζαν ξύσας όσον έλλεβόρου πόσιν έν οίνοι έφθο κεράσας ύδατι πίσαι. "Ετερον" κράμδης καλ πράσου γυλὸν έχατέρου μίζας, όπὸν σιλφίου όσον τρία ήμιωδόλια, οἴνω ἴσω μίξας λευχῷ πῖσαι. 10 ετερον ελαίας λευχάς πρόσθεν ἢ έλαιον εἶναι καταχνήσας ξήρανον : έπειτα κόψας καὶ 11 σήσας εν οίνω επιδαλών διδόναι πίνειν. Τοῦτο 12 καὶ ἐπιμήνια κατασπῷ 13 καὶ χόριον ἐξελάσει. Δικτάμνου κρητικοῦ όσον δδολόν, εν ΰδατι πιεῖν. 14 Χόριον ήν μή δύνασαι έχδαλεῖν πιπίσχων, προπυριήσας τῆ ἀχτῆ, χυλῷ έφθῷ πυρίην έμδαλών, την κανθαρίδα προστιθέναι τοῦτο καὶ τὸ ἔμδρυον έξελαύνει δχόταν δὲ δάχνη, 15 ἀφαιρευμένη, ἐς δόδινον μύρον ἐμβά-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Καὶ om. Cθ. – πίνειν C. – ἔχη om. J. – χλιαιρῶ  $\theta$ . – χλιηρῶ K. – χλιαρῶ J. - καθίσθω θ. - καθήσθω C. - 2 ετερον CHθ. - ετ. om. vulg. - δούναι Cθ. πιεῖν  $\theta$ . — 3 ἔτερον CHθ. – ἔτ. om. vulg. – λευχὸν ἴον C. – ὅσον ἐν (ἐν om. Cθ) vulg. - τοῖσι θ. - τοῖς vulg. - 4 πιεῖν CKθ. - 5 ἔτερον CHθ. - ἔτ. om. vulg. λευ.... γρήσθω om. G. - οίνω διείς (διείς om. Co, Ald.) τὸν vulg. - χρείσθω 1. — ε έτερον CHθ. - έτ. om. vulg. - τὸ om. Cθ. - μίξαι καὶ (μ. καὶ om. Cθ) πίσαι vulg. —  $^{7}$  ἕτερον Cθ. – ἕτ. om. vulg. – ὅσον Cθ. – ὅσον om. vulg. – λευχῷ pro ἐφθῷ legit Cornar. - ἴσω CDHθ, -ἴσως vulg. - 8 ἔτερον Cθ. - ἔτ. vulg. -γαμελέοντος F, Ald. -ξύσας om. K, - οσον  $\theta$ , - οΐον (οἶον om. C) vulg. – πότιζε pro έφθ $\tilde{\omega}$  (C, erat prius πότι) θ. – καὶ ὕδατι Cθ. – πῖσον θ. — <sup>9</sup> ἔτερον. CHθ. - ἔτ. om. vulg. - κράμθης.... πῖσαι om. G. - πράσσου C. - μίξας.... ἴσω om. θ. - μίξας (addunt καὶ DF) τὸν (τὸν om. C) ὁπὸν vulg. - τριώδολον (τριόδολον Ald., Frob.) vulg. - τρία ήμιωδόλια CF (JQ', Lind., ήμιώδολα; DHIK, ημιόδολα). – ίσ $\omega$  om. Κ. —  $^{10}$  έτερον CHθ. – έτ. om. vulg. – έλαίας λευχάς legit Foes in not. - έλαίης λευχής vulg. - έλαίης λευχής [χαρπόν] Lind. - εξναι CDHIJKθ. - ένη (οίνω pro ένη G, Ald.) vulg. - κατακνίσας DHIJKO, Ald. — " κατασείσας, ead. manu σή C. - πιείν CO. — " καὶ τὰ ἐπ. D. — 13 καί om. CHJK. – καί γ. έξ. om. (D, restit. al. manu cum χωρεῖον) G, Ald. - χόριον CJ. - χορίον ΙΚθ, Lind. - χωρίον vulg. - Post χ. addunt αύτο Cθ. - έξελάσαι CHJθ. - διχτάμου DH. - χρητιχόν J. - πίνειν C. - " χό-

Autre: prenez à la dose d'un statère d'Égine (pièce d'or) les feuilles et la fleur pilées du batrachion (ranunculus asiaticus), et faites boire dans du vin doux; quand il y a douleur, faites cuire des pois chiches blancs et des raisins secs dans de l'eau, refroidissez et faites boire; quand il y a strangurie, bain de siège chaud. Autre : prenez de l'adiante à la dose d'un statère d'Égine, et faites boire dans du vin blanc coupé de moitié d'eau. Autre : prenez une pincée de graine de leucoïum (viola odorata), et faites boire dans du vin blanc coupé de même. Autre : administrez de la même façon dans du vin la racine du leucoïum noir (viola odorata). Autre : administrez de la même façon le crinanthemum (sedum) qui vient sur les maisons. Autre : prenez, de feuilles d'anchuse, deux poignées, et faites boire dans du vin cuit coupé de moitié d'eau. Autre : raclez de la racine de chaméléon (chondrilla juncea, L.) autant qu'on met d'hellébore en une potion, et faites boire dans du vin cuit coupé avec de l'eau. Autre : mêlez de l'eau de chou et de poireau, du suc de silphion à la dose de trois demioboles, autant de vin blanc que de l'eau susdite, et faites boire. Autre : coupez des olives blanches avant que l'huile y soit formée, faites sécher, puis pilez, passez au tamis, jetez dans du vin et faites boire. Ceci provoque les règles et chasse le chorion. Boire dans de l'eau gros comme une obole de dictame de Crète. Si vous ne pouvez pas faire sortir le chorion par les breuvages, administrez une fumigation avec le sureau (elle se fait avec la décoction), et mettez le pessaire à cantharide; ce moyen chasse aussi le fœtus; s'il cause de la mordication, la femme l'ôtera, le trempera dans le parfum de rose, et le remettra jusqu'à l'issue du chorion. Autre : prenez des nœuds résineux, au nombre de neuf, du peuplier de Crète

πτουσα, προστιθέσθω, ¹ ἔστ' ἄν ἀποφύγη. ² Ετερον : αὶγείρου κρητιχής κόχκους έννέα τρίθας εν οίνω 3 διδόναι πίνειν τουτέω χαί ἀπολύσασθαι, ἢν δυστοκέη. <sup>40</sup>Ετερον· κονύζης ὅσον χεῖρα πλείην διείναι πράσου γυλῷ, καὶ νέτωπον ζυμμίζας όσον γηραμίδα, ταῦτα έν οἴνω δίδου πίνειν. Ἐπιμήνια κατασπᾶ. ὅ Πευκέδανον καὶ πάνακες καὶ γλυκυσίδης δίζαν ἐν οἴνω δίδου πίνειν. Έμβρυον 6 ἐκβάλλει τεθνεὸς καὶ τὰ ὕστερα. Τοῦ ἴου καὶ τῆς ἀνδράγνης τὸν καρπὸν, ταῦτα μίζας, λεΐα χόψας, δίδου έν οἴνω λευχῷ παλαιῷ. 7 Ἐπιμήνια χατασπά. Λευχοίου τὸν χαρπὸν όσον τρισί δαχτύλοισι, καὶ αἰγὸς σπυράθους όσον πέντε η εξ ξυμμίζας <sup>8</sup>οίνω εὐωδεστάτω, προπυριήσας, ές ύδωρ ακαὶ έλαιον την πυρίην έμδαλών, πυριην δὲ ἐπὶ δίφρου· ἐπην δὲ πυριήσης, δοῦναι πιεῖν, καὶ ὡς τάγιστα λούσαντα κατακλῖναι: 10 δούναι δὲ φαγεῖν κράμδην, καὶ τοῦ γυλοῦ ροφῆν. 11 Ετερον λευχοίου τὸν χαρπὸν όσον τοῖς τρισὶ δαχτύλοισιν ἐν οἴνω δοῦναι πιεῖν, καὶ καθήσθω ἐν ὕὸατι θερμῷ: ἢν ἐἐ μὴ ἔχη, 12 μαράθρου ρίζας κλάσας, εν μελικρήτω γλιερῷ ἀποδρέγων, δίδου. 18 Ετερον μελίης όσον χόχχους δέχα εν οίνω δοῦναι πιεῖν. Τοῦτο ἀγαθὸν <sup>16</sup> ἐπὶ παντὸς ἀλγήματος ύστερέων, καὶ σφόδρα διουρητικόν. 15 Ετερον · δπὸν σιλφίου όσον όρο€ον, καὶ καρδάμου καρπὸν τρίψας λεῖα καὶ ξυμμίζας ἐν οἶνω, ή εν χυνός γάλαχτι, δίδου πιείν. Τοῦτο χαὶ εμβρυον εξελαύνει. 16 Έχδολιον · βατράγιον καὶ ἐλατηρίου μικρὸν μίζας ἐν όζει εὔκρατον

1 "Όταν DHIJKQ'. - όκόταν G. - 2 ετερον Co. - ετ. om. vulg. - αίγίρου C. - πρητικού vulg. - Lisez κρητικής, comme dans le passage parallèle de Morb. Mul., I. — 3 δ. om. Cô. - τουτέω δὲ (δὲ om. θ) καὶ vulg. - ἀπολούσασθαι vulg. - ἀπολύσασθαι θ. - ἢν δ. om. (D, sed sunt hæc verba in marg.) FG. - δυστοκή  $\theta.$  -  $\frac{1}{2}$  έτερον  $C\theta.$  - έτ. om. vulg. - χυνόζης (sic) C. - λείης vulg. - λίης θ. - πλείης DFGHIJK. - λάδης conjicit Foes in not. - Lisez πλείην comme dans le passage parallèle de Morb. Mul., I. - γυλοῦ C. - κενέτω, eadem manu και νέτω, alia πον C. - συμ. CDGI, Ald., Frob. - χηραμύδα Co. - πιεῖν C. - 5 πευκέδανον 6. - πευκεδανόν vulg. - πάνακος Vaticana exempl. ap. Foes, Ald. - ρίζαν om. J. - πιείν C. - ε εκδάλλειν θ. - εμβάλλειν C. - τεθνειός C. - τεθνιός θ. - τεθνεώς J. - κατά ύστέρας pro καὶ τὰ ὕσ. Cθ. - ονίου pro του ίου Cθ. - καὶ τῆς om. C. - ἀνδράχλης θ. - ταῦτα μίξας, λεία κόψας Cθ. - ταῦτα διακόψας καὶ μίξας vulg. - δίδου om. J. - δίδου πίνειν  $G_{\bullet}$  — <sup>1</sup> ὅμοιον κατασπὸν (siè) ἐπιμήνια in marg, pro ἐπ. κατ.  $D_{\bullet}$  – κατασπάν θ. - δ καρπός vulg. - τὸν καρπὸν Cθ. - τοῖς τρίσι C. - δακτύλοισιν C. -δακτύλοις vulg. - Post δακτ. addit ἐπιλαμβανόμενος vulg. - ἐπιλ. om. C.πυράθους  $C_{\bullet}$  – ταῦτα (τ. om. C) ξυμ. (συμ.  $CD\theta$ ) vulg. —  $^{8}$  ἐν οἴνω  $C_{\bullet}$  – προπυριήσας Cθ. - προπυριάσας vulg. - προσπυριάσας Η. - προσπυριήσας D. -3 καὶ om. Κ. - πυριῆν ἐμδάλλοντα, πυριῆν δὲ θ. - ἐμδαλών, πυριῆν om. C.-

## DE LA NATURE DE LA FEMME.

(populus greeca), pilez-les et faites-les boire dans du vin; c'est un moyen qui favorise aussi la délivrance quand l'accouchement est laborieux. Autre : prenez une poignée de convza, trempez-la dans la décoction de porreau, mêlez une conque de nétopon (huile d'amandes amères), et faites boire dans du vin. Ceci provoque les menstrues. Prenez du peucedanum (peucedanum officinale), du panaces (echinophora tenuifolia), de la racine de pivoine, et faites prendre dans du vin. Ceci expulse l'embryon mort et les secondines. Prenez la graine de la violette et de l'andrachné (portulaca oleracea), mêlez, pilez bien, et faites prendre dans du vin blanc vieux. Ceci provoque les règles. Prenez une pincée de graine de leucoïum (viola odorata), cinq ou six crottes de chèvre, mêlez dans du vin de très-bonne odeur; alors administrez une fumigation préparée avec l'eau et l'huile et faite sur un siége; après la fumigation, donnez à boire le mélange; aussitôt, lavez la femme et faitesla coucher; elle mangera du chou, et en boira la décoction. Autre : prenez une pincée de graine de leucoïum, et faites-la boire dans du vin; la femme prendra un bain de siége chaud; sinon, broyez des racines de fenouil, trempez-les dans du mélicrat chaud, et faites boire. Autre : prenez dix galles de frêne et faites-les boire dans du vin. Cela est bon pour toutes les douleurs de la matrice et très-diurétique. Autre : prenez gros comme un grain d'ers de suc de silphion et de la graine de cardame (erucaria aleppica, d'après Fraas), pilez bien, mêlez dans du vin ou dans du lait de chienne, et faites boire. Ceci

εμβαλλόντα (sic) DIJ. – ἐμβαλλόντες (sic) II. – ἐμβαλλοντα Κ. – ἐμβαλόντα Q'. – καὶ om. ante ὡς Lind. – κατακλῆναι C. — ιο καὶ δοῦναι sine δὲ Cθ. – τε pro δὲ DH. – τὸν χυλὸν Cθ. – ῥοφῆν CJ. – ῥοφεῖν vulg. — ιι ἔτερον CDθ. – ἔτ. om. vulg. – ἰσον θ. – δακτύλοισιν C. – δακτύλοις vulg. – καθίσθω θ. — ιι μαράθου CGHIJKθ, Ald. – ῥίζαν C. – θλάσας CGIJK, Ald., Frob. – φλάσας DH. – χλιαρῶ θ. – χλιαρῶ J. – ἀποθρέχειν C. — ιι ἔτερον C (D, ἄλλο) θ. – μολίης θ. – μὲι ἄσον κόκκου, al. manu κόκκους C. – πίνειν δίδου C. — ιί ἔτὶ οπι. Cθ. – ἀλιάματος (sic) θ. — ιι ἔτερον CDHθ. – ἔτ. om. vulg. – ὄρροδον C. – λία θ. – συμμ. C. – μίξας θ. – ἐν om. FG. – δοῦναι Cθ. – καὶ τὸ ἔμβρ. C. — ιι ἄλλο in marg. pro ἐκδ. D (J, ἔτερον). – βατραχίου θ. – ἐλατήριον Κ. – μικρὸν om. DFGHJK.

πίσαι. 1 Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ: χράμδης χαυλὸν άπαλὸν, τὸ ἄχρον γρίσας νετώπω, τύψαι. <sup>2 \*</sup>Ην τὰ ἐπιμήνια μὴ γίνηται \* τερμίνθου καρπὸν τρίψας εν οίνω και ύδατι διείς και διηθήσας διδόναι νήστει πιείν. καὶ θερμῷ λουέσθω. 3 Ἐμικήνια κινεῖν ορινικικούς κόκκους ἐν οίνω νήστει διδόναι πίνειν. \* Λογεΐα καθαίρειν μαράθρου καρπόν καλ κρηθμοῦ τὸν φλοιὸν καὶ λιβανωτὸν ἐν οἴνω διδόναι πίνειν. 5 Ετερον. δαδα ως πιοτάτην έν οίνω έψήσας, και γλυκυσίδης κόκκους πέντε τρίψας εν οίνω, όσον τεταρτημόριον χοτύλης δούναι πιείν. 60 Ετερον. λινοζώστιος τὸν καρπὸν καὶ τὰ φύλλα ἐν οἴνω δοῦναι πιεῖν. Το Ετερον γλυχυσίδης τοὺς μέλανας χόχχους όσον πέντε χαὶ ὧὰ σηπίης δούναι πίνειν εν οίνω. 8 Λεγοί πάση ερύσιμον καὶ άλφιτον, έλαιον παραγέας, όταν ἢ έφθὸν, ροφείτω, καὶ σιτίοισιν ώς μαλακωτάτοισι γρήσθω. 9 "Ετερον" σχαμμωνίην τρίψας έν γάλαχτι γυναιχείω έν είρίω ανασπογγίσας προσθείναι. 10 Ετερον λινοζώστιος φύλλα τρίψας, εν ράχει προσθείναι. <sup>11 σ</sup>Ετερον την ποίην την αρτεμισίην τρίψας καὶ μύρω ροδίνω δεύσας προσθεΐναι. 12 Ετερον· την λευκήν ρίζαν λείην κόψας ροδίνω μύρω δεύσας προσθεϊναι. <sup>13 σ</sup>Ετερον· τῆς γλυκυσίδης μέλιτι δεύσας καὶ μύρω δοδίνω καὶ Αἰγυπτίω εν ερίω προσθεῖναι. 14 Eτερον· άλητον άπλυτον τὸν αὐτὸν τρόπον προστιθέναι.

<sup>1</sup> ε. τ. α. om. F. - ἐκδόλιον pro ἐ. τ. α. J. - ἔμβρυον ἐξελαύνειν pro ἐ. τ. α. C (DHIKL, ἐξελαύνει). - τύψαι CDFHIJKθ. - τρῖψαι vulg. - 2 ἔμβρυον έξελαύνει pro ην τ. έ. μ. γ. Ι.- ου γίνεται D.- γίγν. C. - τερμινθίνης, al. manu μίνθου D. - τερμίνθης H. - νηστίδι CO. - πίνειν C. - λουέσθω θερμώ C. - 3 ξμμηνα θ. - κινεί D (J. in marg., et in textu ην τὰ ἐπιμήνια μη γένηται) Κ. - φοινικίκους θ. - φοινικίνους conjicit Foes. - Foes pense qu'on peut regarder ces grains comme désignant le grain enidien, nommé si fréquemment dans la Collection hippocratique; les autres traducteurs croient qu'il s'agit du grain rouge de la pivoine. - νηστίδι Cô. - νήσ. om. Κ. άλόχια C. - λογία G. - λέχη σπάσαι pro λ. κ. DQ'. - καθήραι Cθ. - καθαίρει J. - περί λοχιῶν (sic) καθάρσεως θ. - μαράθου GHJKθ. - κρίθμου D. - πιεῖν θ. - 5 επερον CH9. - επ. om. vulg. - δατδα vulg. - δάδα (sic) C. - δαδα θ. - δάδα D. - πιωτάτην Ald., Frob. - Ante πέντε addit περί C. - τεταρτιμόριον C. -6 έτερον CH0. - έτ. om. vulg. - λινοζώστιδος C. - λινοζώστεος DGHIJK0. τῶν καρπῶν CK. - τῶν φύλλων CDGHIJKθ. - 7 ἔτερον Cθ. - ἔτερον om. θ. σηπίας ώὰ C.-σηπίης Jθ.- σιπίων HIK.-σηπύων Ald.-σηπίων vulg.-δίδου C. –  $\pi \iota \epsilon \iota \nu$  C $\theta$ . —  $^{8}$   $\lambda \dot{\epsilon} \chi \eta$   $\sigma \pi \tilde{\alpha} \sigma \alpha \iota$  DJQ'. –  $\lambda \dot{\epsilon} \chi \tilde{\omega}$  H. –  $\lambda \dot{\epsilon} \chi \dot{\omega}$  K. –  $\lambda \dot{\epsilon} \chi \sigma \iota$  G. –  $\epsilon \dot{\iota} \dot{\varsigma}$  ( $\epsilon \dot{\iota} \dot{\varsigma}$ om. CHθ) έρ. vulg. - ὅταν Cθ. - ὅταν om. vulg. - ἡ vulg. - ἡ θ. - ῥοράτω Η. - σίτοισιν Cθ. - μαλθακωτάτοισι CDK. - 9 ετερον θ. - ετ. om. vulg. - ετερον όμοίως Η. - καλλωνίην C. - καλονίην Vatic. ap. Foes in not. - καλων ειης (sic) pro σχαμμ. θ. — " ετερον Cθ. - ετ. om. vulg. - ετερον όμοίως Η. - λινο-

expulse aussi le fœtus. Abortif: prenez du batrachion (ramunculus asiaticus) et un peu d'élatérion, mèlez dans du vinaigre, et donnez à boire coupé convenablement. Pour le même objet : prenez la tige tendre du chou, frottez-en l'extrémité avec du nétopon, et frappez. Si les règles ne viennent pas : prenez le fruit du térébinthinier, broyez, trempez dans du vin et de l'eau, passez, et faites boire à jeun; la femme se lavera à l'eau chaude. Pour provoquer les règles : faites boire dans du vin à jeun cinq grains rouges (voy. note 3). Pour faire aller les lochies : prenez de la graine de fenouil, de l'écorce de crethmos et de l'encens, et faites boire dans du vin. Autre : prenez des branches de pin aussi résincuses que possible, faites cuire dans du vin, pilez cinq grains de pivoine dans du vin, et faites boire à la dose d'un quart de cotyle. Autre : prenez la graine et les feuilles de la mercuriale, et faites boire dans du vin. Autre : prenez cinq grains noirs de pivoine et des œufs de sèche, et faites hoire dans du vin. Pour toute nouvelle accouchée, prenez de l'érysimum (sysimbrium polyceratium) et de la farine d'orge, jetez-y de l'huile, quand cela est cuit; la femme prendra cela en potage et usera des aliments les plus émollients. Autre : pilez de la scammonée dans du lait de femme, épongez avec de la laine, que vous appliquerez en pessaire. Autre : pilez les feuilles de la mercuriale et appliquez-les dans un linge. Autre : broyez de l'armoise, trempez-la dans l'huile de rose, et appliquez-la. Autre : pilez bien la racine blanche (la racine du dracontion, dracunculus polyphyllus), trempez-la dans l'huile de rose et appliquez-la. Autre : trempez de la pivoine dans du miel, de l'huile de rose et du parfum d'Égypte, et appliquez dans de la laine. Autre :

ζώστιδος C. – ράχει C. — " έτερον C9. – έτ. om. vulg. – έτερον όμοίως H. – καὶ om. C9. – ρόδινω  $\theta$ . – δεῦσας (sic) C. — " έτερον  $\theta$ . – έτ. om. vulg. – έτερον όμοίως H. – τὴν.... προσθεῖναι om. C. – τὴν.... ἐρίφ προσθεῖναι om. FGJ. – λίην  $\theta$ . – καὶ μ. ρόδ.  $\theta$ . Ηκ. — " έτερον Cθ. – έτ. om. vulg. – τῆς om. C. – τῆς.... προσθεῖναι om. (D. restit. al. manu)  $\theta$ . – καὶ γυπίω  $\theta$  γυπί

1 Ετερον· αίςων άλευςον και πύρινα άμα μέλιτι φυρήσας εν είρίω προστιθέναι. 2 Καθαρτήριον επιμηνίων καὶ λογείων, καὶ ύδωρ ἄγει: στρουθίου ρίζης λείου κεκομμένου όσον τοῖσι τρισί δακτύλοισι μέλιτι δεύσας προσθείναι φύεται δὲ ἐν Ανδρω ἐν τοῖσιν αἰγιαλοῖσιν. 3 Ετερον. δστέρας αποχαθήραι. λινοζώστιος κεχομμένης χαλ σιχύης δλίγον τρίψας, έν οἴνφ καὶ μέλιτι δεύσας προστιθέναι. \* Ετερον λαγωοῦ τρίχας κατακαύσας καὶ τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ μελιτι δεύσας έφθῷ καὶ ὕδατι δοῦναι πιεῖν, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω. Τόκου καθαρτήριον - 5 χρίθην ερείζας, όσον ήμισυ ήμιγοινικίου, έψεῖν εν ύδατος κοτύλαις τέσσαρσιν· όκόταν δὲ ζέση, δοοῦναι δὶς ἡ τρὶς ροφῆσαι. 7 Λογεῖα καθῆραι· τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα έψήσας, ἐπιχέας ἔλαιον, δούναι πιείν εσθιέτω δε και κράμδας έφθας και πράσα. Καθαρτήριον <sup>8</sup>ύστερέων· τοῦ ροῦ τὰ φύλλα καὶ τὸν καρπὸν ἐν οἴνω πιεῖν δοῦναι, καὶ ἐρύσιμον λεῖον ποιήσας ἐν οἴνω, ἄλφιτα ἐπιβαλων, δοῦναι πιείν. "Ετερον ιμίσυος όσον δύο δδολούς τρίψας έν οίνω καί φυρήσας προσθείναι. 10 Ετερον · λίνου καρπόν τρίψας εν οίνω συρήσας προσθεϊναι. 11 Ετερον τριφύλλου τον καρπόν έν οἴνω πιεῖν δοῦναι. 12 \*Ην ές την δσφούν ύστέραι καταστηρίζωσιν, έσθιέτω πουλύποδας έφθοὺς καὶ οπτοὺς, καὶ οἶνον πινέτω μέλανα εὐώδεα ἄκρητον ώς πλεϊστον. <sup>13 σ</sup>Ετερα ποτά καὶ προσθετά καθαρτήρια · ροῦν τὴν ἐρυθρὴν χαὶ γίγαρτα έψήσας ἐν ὕδατι, τοῦ 16 σιτανίου ἐμβαλών ἐπὶ τὸ ὕδωρ

ι "Ετερον CH0. - ετ. om. vulg. - αιρών CDH. - αιρων vulg. - πυρίανα (sic) C. – άμα om. Cθ. – προσθείναι θ. —  $^2$  καθαρτήρηον C. – ἐπιμηνίοισι C. – λογίων CDJ. - [6] καὶ ΰὸωρ Lind. - ἀγῆς (sic) pro ἄγει C. - ἄγου J. - λίου θ. οσον Cθ, Lind. - οξον vulg. - τοῖς θ. - δακτύλοις Cθ. - δὲ om. θ. - δὲ ἐν om. C. - άνδρα (sic) C. - τοῖσιν CHθ. - τοῖς vulg. - αἰγιαλοῖσιν CHΙθ. - αἰγιαλοῖς vulg. — 3 έτερον CO. – έτ. om. vulg. – λινοζώστιας C. – σικύης acciperet pro cucumere agresti Foes in not. cum Cornar. - τε καὶ Κ. - δεύσας ... μέλιτι om., restit. al. manu D. — " ετερον CHO. - ετ. om. vulg. - λαγού CO. - καὶ ante τρίψας om. Co. - καὶ μέλιτι δεύσας om. Co. - καὶ ἐν ὕδατι θερμώ vulg. - καὶ τῶ θερμῶ Cθ. - λούεσθαι DIJQ'. - 5 κρίμνην vulg. (C, al. manu κρίθην). - κρήμνην Κ. - λάμνην (D, al. manu κρίμνην) Q'. - κάμνην Exempl. regg. ap. Focs in not. - πρίμνον Lind. - έξερίσας vulg. - έξαιρήσης C. - έξερύσας J. - εριξας (sic) θ. - La vraie leçon est celle de θ; comp. πυρούς τριμηγιαίους ἐρείχειν De Morb. Mul., I. – εψειν C. — 6 δ. om. C. — 7 δόχια (sic) C. -λόχια DJ. - καθαίρει DQ', Lind. - αὐτής pro ἀκτῆς Frob. - ἐν ὕδατι έψήσας θ. - ελαίω C. - ελαίου θ. - καὶ πράσα om. CG. - 8 ύστερῶν Η. - τοῦ.... δούναι καὶ om. G, Ald. – καὶ... δούναι om.  $C\theta$ . – ἐρίσιμον J. – λία  $\theta$ . – λεῖα C, Ald. - καὶ (καὶ om. Cθ) ἄλφιτα vulg. - δίδου C. - 9 ἔτερον CHθ. - ἔτ. our. vulg. - όσον οπ. C. - καὶ οπ. Cθ. -- 10 ετερον ποτόν καὶ προσθετόν C. - ετ.

appliquez de la même façon de la farine non lavée. Autre : pétrissez ensemble de la farine d'ivraie et de blc avec du miel, et appliquez dans de la laine. Préparation qui provoque les règles et les lochies et fait couler l'eau : prenez une pincée de racine de struthion (saponaria officinalis), pilez bien, trempez dans du miel et appliquez; le struthion vient dans l'île d'Andros sur le bord de la mer. Autre, pour purger la matrice : broyez de la mercuriale et un peu de citrouille, trempez dans du vin et du miel, et appliquez. Autre : brûlez des poils de lièvre, broyez dans du vin, ajoutez du miel cuit et de l'eau et faites boire; la femme se lavera à l'eau chaude. Pour nettover après l'accouchement : prenez un quart de chœnice d'orge (chænice = 1 litre, 08), broyez, faites cuire dans quaire cotyles d'eau; quand cela a bouilli, donnez à prendre deux ou trois fois en potage. Pour purger les lochies : faites cuire les feuilles du sureau, versez de l'huile et saites boire; la semme mangera aussi des choux bouillis et des porreaux. Mondificatif de la matrice : faites boire les feuilles et la graine du sumac dans du vin; pilez de l'érysimon dans du vin, jetez de la farine, et faites boire. Autre : brovez dans du vin deux oboles de misy (sulfate de fer ou de cuivre), pétrissez et faites un pessaire. Autre : pilez la graine de lin, pétrissez avec du vin, et faites un pessaire. Autre : donnez à boire dans du vin la graine du trèsle. Si les matrices se fixent aux lombes, la femme mangera des poulpes bouillis et grillés; elle boira du vin noir, de bonne odeur, pur autant que possible. Autres breuvages et pessaires mondificatifs : faites cuire dans de l'eau du sumac rouge et des pepins de raisin, jetez dans l'eau de la farine de

om. vulg. – λίνου.... προσθεῖναι om. GHIJK. — " ἔτερον C0. – ἔτ. om. vulg. – τρυφύλλης J. — " ἐαν δὲ ἐς vulg. – ἢν ἐς C0. – Ante ἢν addit al. manu λίνου καρπὸν τρίψας ἐν οἴνω φυρήσας προσθεῖναι D. – In marg. πρὸς τὴν ἐν τῆ ὀσφῶι καταστηρίζουσαν μῆτραν θ – καταστηρίζωσιν 0. – στηρίζωσιν CDK. – στηρίξωσιν J, Lind. – στηρίζουσιν HI. – στηρίξουσιν vulg. – ἐστιέτω (sic) C. – πολύποδας CJ. – Αnte έφθοὺς addunt καὶ C0. — "ὅ ἔτερος ποτὸς προσθετὸς καὶ καθαρτήριος DJ. – ποτὰ (ποτὰ om. K) (καὶ Lind.) πρ. καὶ καθ. vulg. – ποτὰ καὶ πρ. καθαρ. C0. — "σητανίου DGI, Ald. – σητανείου J. – ἐμδ. om. C. – ἐμδάλλων DHIJθ, Lind. – πίνειν δίδου C.

δίδου πίνειν. 1 Ετερον αλητον εφ ύδωρ έμβαλών, δίδου πιείν. 2 Ετερον: μόρα τὰ ἀπὸ τοῦ βάτου ξηρήνας καὶ τρίψας λεῖα καὶ ἄλφιτα ποταίνια άναμίζας όσον όξυβαφον άμφοτέρων έν οίνω εὐώδει καί ύδαρεῖ πινέτω. <sup>3</sup> Έτερον τὴν γῆν τὴν μέλκιναν τὴν Σαμίην ἐν ὕδατι τρίψας όσον αστράγαλον δίδου πιεΐν. \* Ετερον : ὑποχιστίδος ἐν οίνο διδόναι πιείν. δο Ετερον σίδας οἰνώδεας έχχυλώσας, άλφιτα φυρήσας τῷ γυλῷ, ξήρηνον ἔπειτα τρίψας ἐν οἴνῳ λεῖον, δίδου πιεῖν. ε Ετερον μύρτων μελαινών τον χαρπον τρίψας, διείς εν ύδατι, άλφιτα ἐπιδαλών, δίδου πίνειν. 70 Ετερον βοιήν γλυκείην δπτήσας, δλκήν τρίψας έν οίνω δίδου πίνειν. 8"Ετερον πυρούς καὶ κάγχρυας τρίψας, φρύζας τε καὶ άλητα ποιήσας, ἐν οἴνω μέλανι δίδου πιεῖν. ο Ετερον · ροιῆς γλυχείης τὰ εἴσω ζυμμίζας ἴσω ὕδατι, δίδου πίνειν. 10 Ετερον κώνειον όσον τοῖσι τρισί δακτύλοισιν ἐν ὕδατι δίδου πίνειν. 11 Ετερον άλήτου σιτανίου καὶ γύψου τὸ ἴσον μίζας ἐν ὕδατι δίδου πίνειν. 12° Ετερον· φοιῆς γλυκείης τὸν φλοιὸν καὶ σίδια ἐν οἴνω δίδου πίνειν. \*Ην αξμα έξ 13 ύστερέων βέη, άγνου φύλλα έν οίνω μέλανι δίδου πιείν. 4 'Ρόου καὶ δδύνης' κάγουος δίζην εν οίνω διδόναι πίνειν. Έτερα ποτά 15 ύστερέων κεδρίδας, σέσελι, κύμινον Αίθιοπικόν, κασίης καρπόν, άρκευθίδας, 16 κεγγρίδας, έγινίδας, μελάνθιον, δαύχου δίζην καὶ τὸν καρπόν· ἀρώματα 17 δὲ θύμον, θύμδρην, ἐρίκην, ύπερικόν, μήχωνα λευχήν, χρήθμου ρίζας καὶ τὸν χαρπόν, μαλάχης

<sup>&#</sup>x27; Έτερον  $\theta$ . – ετ. om. vulg. – άλητον.... πιείν om. C. – έμβάλλων  $\theta$ . – πίνειν Κ. - 2 ἔτερον Cθ. - ἔτ. om. vulg. - μάραθα CFGHIJKθ, Ald. - μῶρα vulg. - μόρα D, Lind. - ξηρήνια pro ξηρήνας κ. τ. λ. κ. ά. ποταίνια θ. - όξόδαρον θ. - έκατέρων Cθ. - 3 ετερον Cθ. - ετ. om. vilg. - σαμίαν C. - 4 ετερον Co.- ετ. om. vulg. - ίπποχύστιδος J. - ύποχυστίδος vulg. - εν οίνω om. J. — 5 ετερον Cθ. – ετ. om. vulg. – σίδας.... πιείν om. Κ. – ξήρινον C. – ξήρηνον θ. - ξήρανον vulg. - λίον θ. - 6 έτερον Cθ. - έτ. om. vulg. - μελαίνων C. -μελάνων vulg. - άλφιτον ἐπιδάλλων <math>θ. - 5 ἔτερον θ. - Ετ. om. vulg. ροιήν.... πίνειν om. C. - πίνειν δίδου Η. - 8 έτερον Cθ. - έτ. om. vulg. - πυρρούς DGHIK. - καί om., restit. al. mann D. - χούας (sic) FGHIK. - κέγχρυας (D, al. manu κάγχρυας) J.-κάχρυας vulg.-φρύξας τε om. C.-τε om. θ.πίνειν CI0. —  $^9$  ετερον C0. – ετ. om. vulg. – τὰς θ. – συμμ. CJ0. —  $^{10}$  ετερον Cb.  $-\tilde{\epsilon}\tau$ . om. vulg.  $-\varkappa \omega v_{10} v_{10} = 1 \text{ K}\theta$ .  $-\tau o \tilde{\epsilon} \sigma v_{10} = 1 \text{ J} K (\theta \cdot \tau o \tilde{\epsilon} s)$ .  $-\tau o \tilde{\epsilon} \sigma v_{10} = 1 \text{ J} K (\theta \cdot \tau o \tilde{\epsilon} s)$ . δακτύλοις  $C\theta$ . — " έτερον  $C\theta$ . – έτ. om. vulg. – άλ.... πίνειν om. G. – άλητον C. - σητανείου CJ. - σητανίου DHIθ. - γύψου CDHIJKθ. - γίψου vulg. - πιείν θ. — " ετερον Co. - ετ. om. vulg. — " ετερον pro ήν α. ε. ύ. β. J. - ύστερων C. - ὑστέρων D. - οίνω μέλανι δίδου πίνειν θ. - οίνω δίδου πιείν (πίνειν CK) μελανι (μ. om. C) vulg. — 
blé de deux mois, et faites boire. Autre : jetez de la farine dans de l'eau, et faites boire. Autre : faites sécher les mûres de la ronce, pilez, mêlez un oxybaphe de farine froide avec un oxybaphe de cette poudre de mûres, et faites boire dans du vin de bonne odeur et coupé d'eau. Autre : broyez gros comme un osselet de terre noire de Samos dans de l'eau, et faites boire. Autre: faites boire dans du vin l'hypocistis (cytinus hypocistis). Autre: exprimez le jus de grenades vineuses, pétrissez de la farine d'orge avec ce jus, faites sécher; puis écrasez bien dans du vin et faites boire. Autre : pilez la baie du myrte noir, trempez dans l'eau, ajoutez de la farine d'orge et faites boire. Autre : faites griller une grenade douce, écrasez-en une drachme dans du vin et faites boire. Autre : broyez du blé et de l'orge, faites griller, faites-en de la pâte, et donnez à boire dans du vin noir. Autre : prenez le dedans d'une grenade douce, mêlez-y quantité égale d'eau et faites boire. Autre : donnez à boire dans de l'eau une pincée de conium (conium maculatum). Autre : môlez quantité égale de farine de blé de deux mois et de plâtre, et faites boire dans de l'eau. Autre : donnez à boire dans du vin l'écorce du grenadier doux et la peau de la grenade. Si du sang coule de la matrice, donnez à boire des feuilles d'agnus dans du vin noir. Pour le flux et la douleur, faites boire dans du vin la racine du cachrys (cachrys cretica). Autres breuvages pour la matrice : prenez des fruits de cèdre (un juniperus), du séséli, du cumin d'Éthiopie, du fruit de la casia (laurus cassia), des baies de genièvre, du millet, de petits oursins, du mélanthium (nigella sativa), la racine et la graine du daucus; pour aromates, le thym, la thymbra (satureia thymbra), la fougère, l'hypéricon (hypericum crispum), le pavot blanc, les racines et

δ. χ. δ. J. - χάγχουος DJ. - χραχιος (sic) θ. - ράχηος C. - ρίζαν D. —  $^{15}$  έτερα ποτά ύστ. in marg., in textu ρόου χαὶ όδύνης J. - ύστ. om. C. - χεχρίδες C. - χεχρίδες (sic) δ. - χασσίης CD. —  $^{16}$  χαὶ ἐδρίδας C. - χεχρίδας DGHIKθ, Ald., Frob. - μελανθίου δ. - μέλανθρυον C. - ρίζαν CD. - χαὶ om. J. —  $^{17}$  δὲ om. Cθ. - θύμδρη δύμον δ. - θυμβρίην vulg. - θύμβριν C. - ἐρείχην DH. - ὑπεριχὴν C. - γλήχωνα Lind. - χρηθμοῦ vulg. - χρίθμου DH. - χριθμοῦ GIJ, Ald., Frob. - μολόχης θ. - λινοζώστηος C.

βίζας, λινοζώστιος καρπόν καὶ τὰ φύλλα, κνίδης καρπόν, ἐλελίσωακον, αίγειρον, <sup>1</sup>δίκταμνον, ψευδοδίκταμνον, άμωμον, καρδάμωμον, έλένιον, άριστολογίαν, καστόριον, άδίαντον, δρακόντιον, πευκέδανον, πηγάνου φύλλα καὶ τὸν καρπὸν, σελίνου καρπὸν, μαράθρου καρπὸν, <sup>2</sup> ἱπποσελίνου καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὰς ρίζας, <sup>3</sup> ἱππομαράθρου καρπὸν 4 καλ τὰς δίζας, στρουθίου 5 του καρπού καλ τὰς δίζας, ὕσσωπου Κιλίκιον, ερύσιμον, γλυκυσίδην, πάνακες 6 τουτέων ό τι αν βούλη, καὶ ξυμμίσγων και αὐτὸ καθ' έαυτὸ "ἀφειμῶν ἐν ὕδατι ἢ ἐν οἴνοι ὡς ἄν βούλη, δίδου πίνειν. Άγαθά 8 καὶ καθαρτικά 9 καὶ τὰς δδύνας παύοντα: της μαλάχης δίδου εν δόατι την ρίζην. 10 Υστερέων γλυκυσίδης καρπόν και κέδριον δλίγον ξυμμίσγων, έν οίνω δίδου πίνειν, καί παύσεις ύστερέων δδύνας. 1100ταν αξ ύστέραι πνίγωσι: καστόριον καξ κόνυζαν εν σίνω λευκώ δίδου πίνειν ήν δε 12 προσεστήκη [πρός τή ρινί], κόκκου τὸ εἴσω τὸ λευκὸν μέλιτι μίξας, ἀλείφειν τὴν ρῖνα. Επερον 13 παῦον ὀδύνας · μαλάγης τὴν δίζαν καὶ μαράθρου φλοιὸν καὶ κρήθμου εν ΰδατι δοῦναι πιεῖν. 122 Ετερον· ἀστέρας θαλασσίους τοὺς μέλανας καὶ κράμδην, μίζας εν οίνω εὐώδει, δοῦναι πιεῖν. 18 Ετερον. σμύρναν όσον τριώθολον, χόριον όλίγον, βητίνην, γλυχυσίδης δίζαν, χύμινον Αίθιοπικόν: ταῦτα τρίψας λεῖα, οἴνω λευχῷ διεὶς, δίδου πίνειν, ακρογλίερον ποιήσας. 16 Υστέρας έλαύνει τοῦ κροτωνοειδέος την ρίζαν δίδου πίνειν. \*Ην πρός τη νιπαρδίην προσπεσούσαι κί

' Δίκταμον ψευδοδίκταμον CDH. - άμωνον C. - έλ. om. C. - έλ. DGHIJK, Ald., Frob. - εριστιον (sic) pro έλ. θ. - άριστολόγιον vulg. - άριστολογίαν θ. - πευκεδανόν GIJ, Ald., Frob. - πήγανον sine σύλλα Cθ. - μαράθου CGHIJK, Ald. — <sup>2</sup> ίππ. κ. τ. κ. κ. τ. β. οm. Cθ. — <sup>3</sup> ίππομαράθου θ. – ίππ. κ. κ. τ. β., g. τ. κ. κ. τ. β. om. (D, restit. al. mauu) FGHIJK, Ald. — 4 κ. τ. β. om. θ. - 5 τον om. Co. - τρίχας pro ρίζας θ. - υσωπον C. - ερίσιμον J. - γλυκύ σίδην C. — 6 ő τι αν τούτων vulg. - τουτέων (τούτων θ) ő τι αν Cθ. - συμμ. Cθ. καθ' αύτὸ CD. — ' καὶ ἀφ. καὶ ἐν ὕ. Cθ. – καὶ pro ἢ Cθ. – οἶνω καὶ οὕτως ἐν οίνω δίδου ώς αν βούλη θ. - δίδου ώς αν βούλη sine πίνειν C. - βούλει Η. πίνειν om. Ald. - 8 καί om. DJ. - 9 καί om. DJ. - τῶν όδυνέων παύει Cθ. σύν pro èv DGIJK. - Aute τὴν addit ὑστερέων C. - ρίζαν CDKθ. - 10 ὑστερέων θ. - ύστ. om. vulg. - κέδρων D. - κέδρινον vulg. - συμμ. Cθ. - καί π. ύ. όδ. om. C. – καί.... πίνειν om.  $\theta$ . – παύσης D. – ὑστερέων DH. – ὑστερών J. - ὑστέρων vulg. - " ἔτερον' ὅταν C. - πνιγῶσι C. - δοῦναι πιεῖν C. -12 προσεστήκει C. - J'ai mis entre crochets πρός τῆ ρίνί; ces mots sont certainement de trop; comp. le passage parallèle dans le IIe livre des Maladies des Femmes.- ἴσω θ.- ἴσον pro εἴσω J. - 13 π. om. Cθ, - ὀδύνης Cθ. μαράθου CGHIJK6, Ald. - καί om. C. - κρηθμού vulg. - κρίθμου DH. - κρι-

## DE LA NATURE DE LA FEMME.

la graine du crethmos, les racines de la mauve, la graine et les feuilles de la mercuriale, la graine de l'ortie, la sauge, le peuplier, le dictame, le pseudo-dictame, l'amome, le cardamome, l'helenium, l'aristoloche, le castoreum, l'adiante, le dracontium, le pencedanum, les feuilles et la graine de la rue, la graine du persil, la graine du fenouil, la graine et les racines de l'hipposelinum (smyrnium olusatrum), la graine et les racines de l'hippomarathrum (cachrys Morissonii, Vahl, d'après Fraas), la graine et les racines du struthium, l'hysope de Cilicie, l'érysimon, la pivoine, le panaces; de ces substances, faites cuire, mêlant celles que vous voudrez, ou isolément celle que vous voudrez, dans l'eau ou dans le vin, comme il vous plaira, et faites boire. Moyens bons, qui sont mondificatifs et qui calment les douleurs : donnez la racine de la mauve dans de l'eau. Pour la matrice, mèlez de la graine de pivoine et un peu d'huile de cèdre, donnez à boire dans du vin, et vous calmerez les douleurs de matrice. Quand les matrices causent de la suffocation, faites boire dans du vin blanc du castoreum et de la conyza; si cela se prolonge, mêlez avec du miel la partie intérieure et blanche du grain de Gnide, et frottez-en le nez. Autre qui calme les douleurs : prenez la racine de la mauve et l'écorce du fenouil et du crethmos, et faites boire dans du vin. Autre : prenez des étoiles de mer noires et du chou, mèlez et faites boire dans du vin de bonne odeur. Autre : prenez trois oboles de myrrhe, un peu de coriandre, de la résine, la racine de pivoine, du cumin d'Éthiopie; pilez bien tout cela, trempez dans du vin blanc et faites boire tiède. Moyen qui débarrasse les matrices : faites boire la racine du ricin. Si les matrices, se

θμοῦ GIJ, Ald., Frob. - πίνειν Κ. — " ἔτ. Cθ. - ἔτ. om. vulg. - ὑστέρας D. - δοῦναι om. θ. — " ἔτερον Cθ. - ἔτ. om. vulg. - τριόβολον CGIK, Ald., Frob. - λία θ. - ἐν (ἐν om. θ) οἶνω vulg. - [καὶ] ἐν οἴνω Lind. - διέντα vulg. - διεὶς Lind. - δοῦναι πιεῖν θ. - πίνειν.... πίνειν om. C. - ἀκροχλιτρὸν vulg. - ἀκροχλιαρὸν Lind. - ἀκροχλίερον D. - θερμήναντα ἀκροχλιερὸν pro ἀ. π. θ. — " ὅυστερα Cornar., Lind. - ἐλαῦνον J. - κροτονοειδέος vulg. - κροτωνοειδέος θ. - κρότωνος legit Foes in not. - πίνειν om. θ. — " καρδίαν J. - αί om. Cθ. - ἡ πνίγωσιν C. - τὸν κ. τοῦ ἄγνου Cθ. - καὶ τῆς γλυκισίδης (sic) θ. - πιεῖν Cθ.

ύστέραι πνίγωσιν, άγνου τὸν καρπὸν καὶ γλυκυσίδης δίδου ἐν οἴνω πίνειν. Προσθετά δριμέα 1 αξιια άγοντα · κανθαρίδας πέντε ξυμμίζας τῶ λιδανωτῶ καὶ τῆ σμύρνη, τὸ μέγεθος ποίει όσον κηκίδα, πρόμαχρον ποιήσας, χαὶ περιθείς εἰρίω, περιελίζας τε όθονίω λεπτώ, βρέξας μύρω Αίγυπτίω λευχῷ ἡ βοδίνω, πρόσθες. 2 Ετερον βούπρηστιν, ην μέν μικρή η, όλην, ην δε μεγάλη, το ήμισυ ξύμμισγε προς τοῖς ρηθεῖσι καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον προστίθει. Ήν δὲ εμαλακωτέροισιν έθελωσι γρησθαι, τὰς βουπρήστιας ἔμδαλλε ἐς οἶνον, χύμινον Αίθιοπικόν παρεμβαλίων, καὶ σέσελι, καὶ ἄνισον, ἀναζέσαι, ἔς τὰς δέχα βουπρήστιας \* ξυμμίζας όξύδαφον έλαιης ον, των άλλων άπάντων ἴσον ξχάστου · μῖζαι δὲ σμύρναν, λιβανωτὸν δλίγον · τούτου λαβών όσον δραγμίδα, προσθεϊναι, ώσπερ εν τῷ πρόσθεν προσθήματι. ε Ετερον τοῦ μελανθίου τρίψας μέλιτι, δεύσας οίνω, βάλανον ποιήσας πρὸς τῷ πτέρῳ προσθέσθω. 64 Ετερον φιλίστιον τὸν αὐτὸν τρόπον ποιέων προστίθει. "Ετερον τηλεφίου καρπόν τὸν αὐτὸν τρόπον ποιέων προστίθει. 8 Ετερον άνεμώνης φύλλα τρίψας, ένθεις ές βάχος, καὶ σμύρνης μικρὸν ξυμμίσγων, τὸν αὐτὸν τρόπον χρῆσθαι. \* Άγει αξιμα. βάλανον Αίγυπτίην τρίψας καὶ Σούσινον [ο έστι γῆ

<sup>&#</sup>x27; 'Ayer sine αίμα C.- άγει θ, in marg. πρόσθετα δριμέα αίμάγωγα.- συμμ. λιδανωτόν καὶ σμύρναν Co. - ποίει CDGHIJK, Ald., Lind. - ποιεί o. - ποιέει vulg. - κικίδα CDHIJK. - πρόμακρον Cθ. - μακρόν vulg. - περιπτερίω θείς pro καὶ περιθείς C. - περιπτέρω θειρεσίω έλίξας pro καὶ π. εἰρίω θ. - ἐρίω C. τε om. Co. - οδονίω λευκῷ (λεπτῶ Co) vulg. - [καὶ] βρέξας Lind. - "ἔτερον C0. –  $\ddot{\epsilon}\tau$ . om. vulg. – βούπρηστις CJ0. – μεγάλη ην C (0, η). – σύμμ. C0. – δὲ καὶ ταῦτα pro πρὸς τοῖς β. Cθ. - προστιθέσθω Cθ. - 3 μαλακοτέροισιν Ald., Frob. - μαλθακωτέροισιν C. - μαλακωτέροις J. - βουπρήστιας θ. - βουπρήστηας C. - βουπρήστιδας vulg. - έμβάλλας (sic) είς οίνον θ. - παρεμβάλλων CDHI, Frob., Lind. - άννησον vulg. - άνησον (sic) θ. - άνησον Κ. - άνισον CDHJ.-ἀναζέσαι ἔσται δὲ καὶ (ἔτι δὲ καὶ Κ; ἐς τὰς δέκα Cθ; ἐς δέκα δὲ Ρ' ap. Mack in præf., probat Foes in not.; ές δὲ δέκα Lind.) βουπρήστιας (βουπρήστηας C) vulg. — 4 συμμ. C0. - όξόδαφον θ. - έλεηρὸν G. - τῶν [δὲ] άλλων Lind. – πάντων CIJ. – ίσον οπ. C. – όσον  $\rho$  pro ίσον  $\theta$ . – έκαστον C. – μίξας  $D_{-}$ [καὶ] λιβ. Lind.  $\dot{-}$  ὸλίγον λιβ.  $J_{-}$  τοῦτο  $CJ\theta_{-}$  τούτων  $D_{-}$  ὅσον om. D. - δραγμίδας C. - δραχμίδας Ald. - δραγμίδα IJ. — 5 έτερον Cθ. - έτ. om. vulg. - τε μέλιτι Κ. - δεύσας τε έν (τε έν om. Cθ) οίνω vulg. - προτέρω vulg. - Foes propose de lire πτέοω; cette conjecture me paraît excellente; προστιθέναι πρός τῷ πτέρω est une locution familière à l'auteur des livres des Maladies des Femmes. - προσθέτω vulg. - προσθέσθω CDFGHIKO. προσθέσθαι J. — 6 Ετερον Co. - Ετ. om, vulg. - Gal. Gl.: φιλίστιον τὸ αὐτὸ καὶ τοῦτο ἔοικεν είναι τῆ ἀπαρίνη καὶ φιλεταιρίω. — ' ἔτερον Cθ. – ἔτ. οπ.

portant sur le cœur, causent de la suffocation, faites boire dans du vin la graine de l'agnus et de la pivoine. Pessaires âcres qui amènent le sang : mèlez cinq cantharides avec de l'encens et de la myrrhe, faites cela gros comme une noix de galle et allongé, entourez de laine, roulez dans un linge fin, humectez avec de l'huile d'Égypte blanche ou de l'huile de rose, et appliquez en pessaire. Autre : prenez un bupreste, entier s'il est petit, la moitié s'il est gros, mèlez-le aux substances susdites, et appliquez-le de la même façon. Si vous voulez que la préparation soit plus douce, jetez les buprestes dans du vin, ajoutez du cumin d'Éthiopie, du séséli et de l'anis, et faites bouillir; pour dix buprestes, mêlez un oxybaphe d'huile : de tout le reste il y aura quantité égale; vous mèlerez de la myrrhe et un peu d'encens; vous prendrez de cette préparation une poignée, et vous l'appliquerez en pessaire, comme il a été dit plus haut. Autre : broyez du mélanthium (la nielle) dans du miel, mouillez avec du vin, faites un pessaire, et appliquez avec la plume. Autre: faites avec le philistium (galium aparine, L.) un pessaire de la même façon, et appliquez-le. Autre : faites avec la graine du téléphion (cerinthe aspera, L.) un pessaire de la même façon et appliquez-le. Autre : broyez les feuilles de l'anémone (anemone coronaria, L.), mettez dans un linge, ajoutez un peu de myrrhe, et servez-vous-en de la mème façon. Ceci amène le sang : pilez un gland d'Égypte (noix de ben) avec du

vulg. - τηλ.... προστίθει om. J. - τιλεξίου HIΚ. <math>- τὸν ἴσον (αὐτὸν Cθ) vulg. - ε ἕτερον Cθ. - ετ. om. vulg. - ενωης (sic) pro ἐνθεὶς C. - ενθ. τε (τε om. Cθ) vulg. - ες Cθ. - ε ες vulg. <math>- ενωης (συμ. Cθ) vulg. - ενμμίσγων D. - καὶ (καὶ om. D) τὸν vulg. <math>- χρήσθω D. - εντιακοστὸν τρέτον J. <math>- ἄγειν CFH IIθ. - αξιμα άγον Κ. <math>- γε pro γη Ald. - δ ἐστι ἐν <math>τη γη γη legit Foes in not. - La correction de Foes n'est pas heureuse, et la leçon reste incertaine; on pourrait conjecturer τὸ ἐκ τη εγη γη ενμπίης ou bien δ ἐστιν ελαιον αἰγύπτιον. Mais je suis porté à penser que c'est une fausse explication passéde la marge dans le texte, quelque annotateur ayant cru que σούσινον était une localité en Égypte; aussi ai-je mis ces mots entre crochets, et je ne les ai pas tradults. <math>- είλλίξας είρίω C. - ελίξας GHIΚ. - Post προστίθει addit ἔτερον χολην καθαίρει σικόης την ἐντεριώνην λίην τρίψας καὶ σούσινον δ ἐστι γη αἰγυπτίη ΰδατι διείς εἰρίω ελίξας προστίθει (sic) θ.

Αίγυπτίη], ύδατι διείς, εἰρίω έλίξας, προστίθει. Έπερον 1γολλο καθαϊρον· σικύης έντεριώνην λείην τρίψας, μέλιτι φυρήσας, βάλανον ποιέων, προστίθει. 2 Ετερον κολοκυνθίδος άγρίης το είσω λείον ποιήσας, μέλιτι φυρήσας, τὸν αὐτὸν τρόπον προστίθει. 3 Ετερον: έλατηρίου πόσιας τέσσαρας, ξυμμίσγων στέαρ γήνειον καὶ αίγειον καλ μίσυ, βάλανον ποιέων, προστίθει έν τῷ βάκει. \* Ετερον θλάσπιν λείην ποιέων, μέλιτι φυρέων, προστίθει. "Ετερον σύκου παλαιοῦ τὸ πῖον ξύσας, καὶ ξυμμίζας πόσιας ἐλατηρίου δύο καὶ νίτρου ὅσον τὸ ἐλατήριον, μέλιτι δεύσας, προστίθει. ε Ετερον ἡν φλεγμήνη νίτρον έρυθοὸν, σύχου τὸ είσω τὸ πῖον, ἴσον έχάστου, τρίψας λεῖα, όσον κηκίδα ποιήσας, προστίθει. <sup>8</sup> Ετερον· χυμίνου φύλλα έν οίνω τρίψας, εν ράχει προστίθει. 9 Ετερον την λευχήν ρίζαν τρίψας λείην, μέλι ἐπιγέας καὶ ἀναζέσας, βάλανον ποιήσας, προστίθει. 10 Ετερον· δπόν σιλφίου καὶ σῦκον μίξας, βάλανον ποιέων, προστίθει. 11 Ετερον σικύης σπέρμα τρίψας, τὸν αὐτὸν τρόπον προστίθει. 120 Ετερον γολήν ταύρου, καὶ νίτρον ἐρυθρὸν, νέτωπον, κυκλάμινον, τρίψας τουτέων όσον κηκίδα, τοῦ κυκλαμίνου δὲ πλεῖστον, μέλιτι ζυμμίζας, προστίθει. <sup>13 σ</sup>Ετερον· τοῦ χρομμύου τὴν κεφαλὴν καθαίρειν, εν βδατι τρίψας, ες ράχος αποδήσας, προσθείναι. 14 Ετερον σμύρναν, άλας, χύμινον, χολήν ταύρου, μέλιτι ταῦτα φυρήσας, ές

 $^{1}$  X. α. om. Κ. – καθαίρειν Cθ. – έντεριόνην Η. – λίην θ. – λείην om. Lind. - 2 έτερον Co. - έτ. om. vulg. - κολοκυντίδος vulg. - κολοκυνθίδος Co. - κολοκιντίδος Ι.- κολ.... προστίθει om. G.- ίσω θ. - αδον pro λείον C, Vaticana exempl. ap. Foes in not. - φυρέων Cθ. - τὸν α. τρ. μέλ. φυρήσας J. - 3 ἔτερον  $C\theta$ . – ἔτ. om. vulg. – ἐλ.... φυρέων προστίθει om. J. – πόσηας C. – συμμ. Co. - γήνιον o. - καὶ ήμισυβάλανον (ήμισοβάλανον G) vulg. - καὶ μισυβάλανον θ. - καὶ μίσυ βάλανον C, Vaticana exempl. ap. Foes in not. - 4 ετερον Co.- ετ. om. vulg. - θαλπίην vulg. - θλασπίην θ. - Corn. et Foes conjecturent qu'il faut, au lieu de θαλπίην ou de θλασπίην, lire θλάσπιν λείην, ce qui, suggéré par le Ier livre des Maladies des Femmes, a été adopté par Linden. - 5 ετερον CHO. - ετ. om. vulg. - συκοφυλλίου vulg. - σύκου φυλλίου C. σύχου φιαλίου (sic) θ. - συχοῦ παλαιοῦ De Morb. Mul., I, Lind. - τὸ πῦον G (πύον Ald.; πίος Frob.). - καὶ om. Cθ. - συμμ. θ. - συμμίσγειν C. - πόσηας C. -  $\pi$ osív (sic) pro  $\pi$ ósia;  $\theta$ . -  $\pi$ eítov pro vítpov  $\theta$ . -  $\theta$  eterov  $\theta$ . vulg. – φλεγμαίνη CJ. – περί τῶν φλεγμαινουσῶν in marg. D. – 7 ίσω  $\theta.$  – τὸ om. Cθ. - πύον G. - πίον Ald. - ὅσον.... τρίψα; om. Κ. - κηκίδα Ιθ, Lind. xιχίδα vulg. —  $^{6}$  έτερον  $C\theta$ . – έτ. om. vulg. – πρόσθες  $C\theta$ . —  $^{9}$  έτερον C. – έτ. om.  $vulg. - λίην θ. - λείην om. C. - Gal. Gl.: λευχήν <math>\dot{\rho}$ ίζαν, την τοῦ δραχοντίου. — <sup>10</sup> ἔτερον C. – ἔτ. om. vulg. – καὶ σ, om. C. – σύκω pro καὶ σ. θ. – σύχον  $K_*$  – συμμίξας  $C_*$  – ποιήσας  $C_*$  —  $^{11}$  έτερον  $C\theta_*$  – έτ. om. vnlg. – συκής susinum (huile de lis), ajoutez de l'eau, roulez dans de la laine, et appliquez en pessaire. Autre, qui purge la bile : broyez le dedans d'une courge, pétrissez avec du miel, faites un pessaire et appliquez. Autre : broyez le dedans de la coloquinte sauvage, pétrissez avec du miel, et appliquez de la même facon. Autre : prenez quatre potions d'élatérion, mêlez de la graisse d'oie et de chèvre et du misy (sulfate de cuivre), faites un pessaire et appliquez dans un linge. Autre : broyez du thlaspis (capsella bursa pastoris), pétrissez avec du miel et appliquez. Autre : raclez la partie grasse de vieilles figues, mêlez deux potions d'élatérion et autant de nitre, trempez avec du miel et appliquez. Autre, s'il y a phlegmasie : prenez du nitre rouge, la partie intérieure et grasse de la figue, de chaque autant, broyez, faites comme une noix de galle et appliquez. Autre : pilez des feuilles de cumin dans du vin et appliquez dans un linge. Autre: brovez la racine blanche (le dracontion, dracunculus polyphyllus), versez du miel, faites bouillir, formez un pessaire et appliquez. Autre : mêlez du suc de silphion et des figues, formez un pessaire et appliquez. Autre : pilez de la graine de courge et appliquez de la même facon. Autre : prenez de la bile de taureau, du nitre rouge, du nétopon (huile d'amandes amères), du cyclamen (il doit y avoir le plus de cyclamen), broyez-en gros comme une noix de galle, ajoutez du miel, formez un pessaire et appliquez. Autre : nettoyez la tête d'un porreau, pilez dans de l'eau, liez dans un linge et appliquez. Autre : prenez myrrhe, sel, cumin, bile de taureau, pétrissez avec du miel, mettez dans un linge et appliquez. Autre : prenez trente

vulg. – σιχύης De Morb. Mul., I, Lind. – τὸν αὐτὸν τρ. οm. DFGHIJK. – προστίθει D (Η, ἔνθες) Q', Lind. – πρ. om. vulg. — 12 ἔτερον CII0. – ἔτ. om. vulg. – κικίδα CDHJK. – πλείστου C. – συμμ. Jθ. – σμύξας (sic) C. – προσθέναι Ο. – 13 ἔτερον θ. – ἔτ. om. vulg. – τοῦ.... προσθέναι οπ. (D, restit. al. manu) FGHIJ. – χοδρίου θ. – κομίου Ald. – κονδρίου Vaticana exempl. ap. Foes in not. – χονδρίου θ. ή τῆν κεφ. καθαίρει C. – κυκλαμίνου dans le passage parallèle, Des Maladies des Femmes, I, Cornar. – προστίθει C. — 13 ἔτερον CHθ. – σμύραν (sic) J. – ἄλας CJ, Lind. – ἄλες vulg. – χολή Η. – ταῦτα om. Cθ. – ἐς βάκος ἐνθετὰ (sic) C (ἐνθέντα θ). – ἐνθέντα (ἐνθέτα sic D) πρὸς βάκος γνlg.

ράχος ενθετα προσθείναι. <sup>18</sup>Ετερον: χόχχους εκλέζας όσον τριήχοντα, καὶ τρίμματα μηδικοῦ φαρμάκου τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν δ καλεῖται πέπερι, καὶ τοῦ στρογγύλου ὁ καλεῖται, ταῦτα τὰ τρία τρίθων ἐν οἴνω παλαιώ, λεῖα διείς, γλυχεῖ έλαίω ἀναφυρέων, περὶ τὸ εἰρίον περιθείς, προσθέσθω, καὶ διανιζέσθω ούρω. 8 Ετερον τιθυμάλου όπὸν μέλιτι φυρήσας, ες βάχος ενθείς, προστιθέναι. \*Ετερον σχίλλης ρίζαν όσον έξαδάκτυλον καθελίξας τοὺς δύο δακτύλους, ἐρίω πρόσθες. Ετερα 5 μαλθακτικά, ύφ' ών καθαίρεται ύδωρ καὶ αξμα, ἐπιμήνιά τε άγονται, ήν μή πουλυγρόνια ή, καὶ τὸ στόμα μαλθάσσεται ναοχίσσινου, χύμινου Αίθιοπιχου, λιδανωτου, άψίνθιου, χύπειρου, τῶν μεν άλλων ίσον έκάστου, τοῦ δὲ ναρκισσίνου μοίρας τέσσαρας, ἐπικτένιον ὦμόλινον ξυμμίζας, ταῦτα τρίψας, καὶ ποιήσας βάλανον, προστίθει. 6 Ετερον : χυχλαμένου μέγεθος όσον αστραγάλου, χαὶ άνθος γαλχοῦ όσον κύαμον τρίψας, καὶ μέλιτι δεύσας, καλῶς ποιήσας βάλανον, προστιθέναι. Το Ετερον γλήχωνα, σμύρναν, λιδανωτόν, δὸς γολήν, μέλιτι φυρήσας, καὶ ποιήσας βάλανον, προστιθέναι.  $^{8\sigma}$ Ετερα στρυφνά· ροῦν οἴνω μέλανι φυρήσας, προσθεῖναι.  $^{9\sigma}$ Ετερον· κνίκον τὸν αὐτὸν τρόπον ποιήσας, προστίθει. 10 Ετερον· λωτοῦ πρίσματα τὸν αὐτὸν τρόπον ποιέειν. 11 Ετερον δοῦν μέλιτι μίζας, προσ-

ι Ετερον CHθ. - ετ. om. vulg. - κόκκους εκλέξας (εκλέψας De Morb. Mul., ΙΙ; ἐκλάψας Ετοί., p. 166; ἐκδέξασθαι C) οἶον (ὅσον C) τριάκοντα (τριήκ. DH) καὶ τρίμματα (τρίμμα C) μηδικοῦ (ἐνδικοῦ sic L) σαρμάκου τὸ τῶν ὀσθαλμῶν ὁ καλεῖται πέπερι (πέρι, D al. manu πέπερι, FGIK), και τῶν στρογγύλων έτερα, ταῦτα τὰ τρία τρίδων (έτερα τρία ταῦτα τρίδων C) vulg. - Foes lit : κόκκους ἐκλέψας ὅσον τρεῖς ἰνδικοῦ φαρμάκου, τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, δ καλεῖται πέπερι, καὶ τῶν στρογγύλων ἔτερα τρία; il se règle sur le passage parallèle. - Lind. a : κόκκους ἐκλέψας ὅσον τριάκοντα, καὶ τρία ἰνδικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐκ τῶν λοδῶν, ὅ καλεῖται [μακρὸν] πέπερι, καὶ τῶν στρογγύλων έτερα [τοία]· ταῦτα τὰ τρία τρίδων; il se règle en partie sur Cornarius, en partie sur Dioscoride. - Le ms. θ a : κόκκους ἐκλέξας ὅσον τριάχοντα καὶ τριμαηδικου (sic) φαρμάκου, τὸ τῶν ὀφθα)μῶν, ὅ καὶ εῖται πέπερι, καὶ τῶν στρογγύλων ὁ (sic) καλεῖται τρία ταῦτα τρίδων. - Je n'ai pas osé faire de grands changements ni conformer ce passage-ci sur le passage parallèle des Mal. des Femmes, II; je me suis contenté de lire τοῦ τῶν au lieu de τὸ τῶν, de prendre τοῦ στρογγύλου, et de recevoir ὁ καλεῖται de θ, au lieu de ἔτερα. — ² λία θ. – ἐρίω pro ἐλαίω CDHIJKθ, Ald. – ἀναφυρῶν C. - προσθείσθω CD. - πορστιθέσθω 0. - 3 έτερον CH0. - Ετ. om. vulg. - τιθυμάλλου CJ0. – ἐνθεὶς ἐς ὁ, DQ', Lind. — ⁴ ἕτερον C0. – ἕτ. on. vulg. – ἐξακακτυλον (sic) θ. - κατελλίξας C. - κατελίξας vulg. - καθελίξας D. - ἐρίφ nin. C. — 5 μα) θακά Cθ. – μα) θακτήρια DQ', Lind. – καὶ ἐπιμήνια ἄξει εἰ μὴ Cθ.

grains de poivre décortiques, des ractures du médicament médique qui est destiné aux yeux et qu'on nomme poivre, et de celui qu'on nonime rond, pilez ces trois ingrédients dans du vin vieux qui sert à délayer, pétrissez avec de l'huile douce, mettez dans la laine, appliquez en pessaire et faites laver avec de l'urine. Autre : pétrissez du suc de tithymalle et du miel, mettez dans un linge et appliquez. Autre : prenez une racine de scille longue de six doigts, enveloppez-en deux doigts dans la laine et appliquez. Autres, qui sont émollients, qui purgent l'eau et le sang, amènent les règles si la suppression n'en est pas aucienne, et ramollissent l'orifice utérin : prenez huile de narcisse, cumin d'Éthiopie, encens, absinthe, cypirus (crperus rotundus), de chaque parties égales, excepté de l'huile de narcisse, dont il y aura quatre parties, mélez de l'étoupe de lin écru, broyez, faites un pessaire et appliquez. Autre : prenez du cyclamen gros comme un osselet, de la flenr de cuivre gros comme une fève, pilez, trempez avec du miel, faites un pessaire et appliquez. Autre : prenez du pouliot, de la myrrhe, de l'encens, de la bile de porc, pétrissez avec du miel, faites un pessaire, appliquez. Autres, astringents : pétrissez du sumac avec du vin noir et appliquez. Autre : faites de même avec le cnicus (carthamus tinctorius, L.) et appliquez. Autre : faites de même avec la sciure de lotus et appliquez. Autre : mélez du sumac avec du miel et appliquez. Autres, émollients : prenez soufre,

<sup>-</sup> ἄγοντα Lind. - ποιλύχρονα vulg. - πολυχρόνια DIJK, Lind. - πουλυχρόνια H. - πολυχρόνιον sine  $\tilde{\eta}$  C. - τε  $\tilde{\eta}$  D. - εί pro  $\tilde{\eta}$  θ. - μαλθάσσει Cθ. - ναρχίστοιον CG. - ναρχίστοιον CG. - ναρχίσινον Ald. - χύπειρον JK. - χύπαιρον Iθ. - ναρχισσίου C. - έπ' δθόνιον vulg. - Il faut lire ἐπιχτένιον d'après le passage parallèle du premier livre des Maladies des Femmes. Gal. Gl. : ἐπιχτένιον ... ἐπὶ δὲ τοῦ στυπείου  $\tilde{\eta}$  τοὺ λίνου . τὸν τῷ χτενὶ προσιζάνοντα χνοῦν ἐν τῆ ἐργασία. - συμμ. Cθ. - ξυμμίζειν (sic) Ald. - ταύτας C. - προσθεῖναι Cθ. - - ἕτερον CHK. - ἔτ. vulg. - χαλῶς •m. Cθ. - ποι. βάλ. οιπ. C. - προσθεῖναι Cθ. - - ἔτερον CHθ. - ἔτ. οιπ. vulg. - γλίχωνα CHJ. - σμύραν (sic) C. - προσθεῖναι C. - ἔτερον... προσθεῖναι οιπ. Κ. - ἔτ. στ. οιπ. Ald. - στριφά θ. - • ἔτερον CHθ. - ἔτ. οιπ. vulg. - χνῆχον θ. - • ἔτερον Ilθ. - ἔτ. οιπ. vulg. - ἔτερον... γένοιτο p. 378, l. 20, οιπ. C. - • ἔτερον Ilθ. - ἔτ. οιπ. vulg. - ἔτερον μαλχατικόν (sic) J.

θεῖναι. 1 "Ετερα μαλθακτήρια: θεῖον, στέαρ, ὢοῦ λέκιθον, ἄλητον, μέλιτι φυρήσας, ταῦτα παραχλιαίνων, τὸ ἀποστάζον εἰρίῳ πρόσθες. 2 "Ετερον χηνὸς ἔλαιον καὶ στέαρ μήλειον, κηρὸν λευκὸν, ρητίνην, μύρον ρόδινον, ράκος κατατίλας λεπτὸν, προστίθει. 3 "Ετερον ελάφου μυελὸν καὶ στέαρ τήζας ἐν εἰρίῳ πρόσθες. 4 Ετερον στέαρ ὅῖος ἢ γίσας, πρόσθες.

33. δ Κλυσμοί · ολύνθους τοὺς χειμερινοὺς ἐμβαλὼν, έψεῖν ἐν 

ὅὰατι ὑποχαίων ήσυχῆ, ἔπειτα ἀποχέας, ἔλαιόν τε ἐπιχέων, κλύ
ἔειν · μετακλύζειν δὲ σιδίοισι καὶ κηκίδι καὶ λωτοῦ πρίσμασιν, ἐν 

οἴνῳ ἑψῶν στρυψνῷ, ἀποχέων δὲ κλύζειν. β Ετερον · τρύγα κατα
οίοις, μύρτοις, ροῦ φύλλοις, ἀφεψῶν ἐν οἴνῳ. Τ Ετερον · σχίνου 

φύλλα, ἐλελισφάκου, ὑπερικοῦ ἐψήσας ἐν οἴνῳ μέλανι · ἢν ἑλκωθῆ δέ 

τι τῶν μητρέων, βούτυρον, λιβανωτὸν, σμύρναν, ρητίνην δλίγην, 

τουτέοισι χρὴ κλύζειν. β Ετερον · πράσα ἐψήσας ἐν ΰὸατι, ἀποχέων 

δὲ ὕδωρ, οἴνῳ μίζας, κλύζει · Ακτῆς καρπὸν, β ἀνισον, λιβανωτὸν, 

σμύρναν, οἶνον, τῷ χυλῷ τουτέων κλύζειν. 10 Ετερον · κράμδην ἑψή
σας ἐν ὕδατι, ἐν τῷ χυλῷ τουτέων κλύζειν. 10 Ετερον · κράμδην ἑψή
σας ἐν ὕδατι, ἐν τῷ χυλῷ τῆς κράμδης ἔψε τὴν λινόζωστιν, παρεμ
δάλλων λίνου σπέρμα μικρόν · ἔπειτα ἀποχέας κλύζε. 11 Ετερον 

νέτωπον, ρητίνην, μέλι, χηνὸς ἔλαιον, ὅξος λευκὸν, τὸ Αἰγύπτιον,

ι "Ετερον μαλακτικόν D (J., sine μ.). - μαλθακτικά Κ. - θτον θ. - λέκυθον, emend. al. manu D. - παραχλιένων θ. - 2 ετερον Κθ. - ετ. om. vulg. - μήλιον θ. - μύρον D. - κατατίλλας D. - κατατίλας J. - κατατείλας vulg. - πρό- $\sigma\theta$ ες  $\theta$ . —  $^3$  έτερον K. – έτ. om. vulg. – έτερον.... πρόσθες om.  $\theta$ . —  $^4$  έτερον θ. - ετ. om. vulg. - ετερον.... πρόσθες om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. μύρω ἀναποιήσας εἰρίω ἀνασπ..εἰρίω πρόσθες θ. —  $^5$  κλυσμὸς J.- ὸλίνθους H. - ολόνθους Ιθ. - ἀποχέας [ΰδωρ] Lind. - τε οπι. θ. - κυκίδι vulg. - κικίδι DGHJ, Ald., Frob. - κηκίδι ΙΚθ. - έν οξ. μέλανι έ. στριφνώ θ. - 6 ετερον Κθ. -ετ. om. vulg.- εμβαλλε θ. - βάλε DIHK: - μετακλύζειν.... οίνω om. θ. -<sup>7</sup> έτερον Κθ. - έτ. om. vulg. - σχίλλου vulg. - σχίνου DFHIJKθ, Ald., Lind. - ην δε έλχ. Dll. - τι om. FHIJK, Ald. - ην έλχωθη το στόμα των μητρέων, in marg. πρός ελχωσιν του στομίου της μήτρης θ. — 8 (ετερον θ) γαστέρα (γαστρην sic θ; γαστήρ ΗΚ; ἀστήρ F; γ. om. Ald.) έψῶν ἐν ὕδατι, ἀποχέων δὲ (τε pro δὲ D) (τὸ Jθ, Ald.) ὕδωρ, οἴνω μίξας κλύζε (κλῦσαι Ald.) (ἔτερον θ) πράσα έψήσας ἐν ὕδατι pro ἔτερον.... κλύζε DFHIJKθ, Ald. — 9 ἄνισον DHJ. - άννησον GI, Ald., Lind. - άνησον vulg. - χυλῶ DJ, Lind. - χυμῷ vulg. - τουτέων DHIJK. - τούτων vulg. - 10 Ετερον Κθ. - Ετ. om. vulg. - χυλώ

graisse, jaune d'œuf, farine, pétrissez avec du miel, chauffez légèrement, recevez sur de la laine ce qui dégoutte, et appliquez. Autre : prenez de la graisse d'oie, de la graisse de mouton, de la cire blanche, de la résine, du parfum de rose, faites de la charpie fme et appliquez. Autre : prenez de la moelle et de la graisse de cerf, faites fondre et appliquez dans de la laine. Autre : prenez de la graisse de mouton ou de chèvre et du blanc d'œuf, pétrissez avec du parfum de rose, épongez avec de la laine et appliquez.

33. (Injections.) Injections: prenez les figues vertes d'hiver, faites-les cuire dans l'eau à un feu doux, transvasez, ajoutez de l'huile et injectez; faites suivre l'injection par celle-ci : prenez écorces de grenades, noix de galle, sciure de lotus, faites cuire dans du vin astringent, transvasez et injectez. Autre : brûlez de la lie, jetez dans de l'eau, puis faites l'injection avec l'eau ; l'injection sera suivie de celle-ci : prenez écorces de grenades, baies de myrte, feuilles de sumac, faites cuire dans du vin et injectez. Autre : prenez feuilles de lentisque, de sauge, d'hypericum, faites cuire dans du vin noir; mais, si quelque partie des matrices est ulcérée, prenez beurre, encens, myrrhe, un peu de résine : c'est avec cela qu'il faut faire l'injection. Autre : faites cuire des porreaux dans de l'eau, transvasez, mêlez du vin, injectez. Prenez graine de sureau, anis, encens, myrrhe, vin, faites l'injection avec la décoction de ces substances. Autre : faites cuire un chou dans de l'eau, et de la mercuriale dans cette eau de chou, ajoutez un peu de graine de lin, transvasez, injectez. Autre: prenez un oxybaphe (oxybaphe=0litre,068) de myrrhe, de l'encens, du séséli, de l'anis, de la graine de lin, du nétopon (huile d'amandes amères), de la résine, du miel, de la graisse d'oie, du vinaigre blanc, du parfum égyptien, de chaque partie égale, pilez, mouillez avec deux cotyles de vin

D, Lind. - χυμῷ vulg. - Σινόζωστιν Dθ. - Σινοζῶστιν vulg. - παρεμβ. ponitur post μιπρὸν J. - Σινούσπερμα θ. - " ἔτερον Κθ. - ἔτ. om. vulg. - ὸξόβαρον θ. - ἄνησον Κ. - ἄνισον DHJ. - Σινόσπερμα (sic) θ.

τουτέων ξικάστου το ίσον τρίψας, 1 διείναι οίνου λευκού κοτύλαις δυσίν : ἔπειτα γλιερῷ κλύζειν. 20 Ετερον : λινόζωστιν εν ὕδατι έψήσας. απηθήσας, σμύρνης δξύβαφον, λιδανωτοῦ, νετώπου, ἔσον έχάστου μίζας, γλιερώ κλύζειν. 3" Ετερον έλελίσφακον καὶ υπερικόν έν ύδατι έψήσας, τῷ ὕὸατι κλύζε. 48 Ετερον ἀκτῆς καρπόν, δαυνίδας, έκατέρου τὸ ἴσον, ἐν οἴνω ἔψε, ἔπειτα τῷ οἴνω κλύζε. 50 Ετερον γλήγωνα έν ύδατι έψήσας, έλαιον περιγέας, μεθ' ύδατος κλύσον. 6° Ετερον: χηνὸς ἔλαιον, ρητίνην ζυντήξας, κλύσον. το Ετερον βούτυρον, κέδρινον έλαιον παραμίξας ολίγον, μέλιτι διατήξας ταῦτα, κλύσαι χλιερῷ. \*σΕτερον· κύπειρον, σχοῖνον, κάλαμον, ταῦτα ἴσα τῆ σιμύρνη μίγνυται, σισύμεριον οίνω έψων κλύζειν. 9 Ετερον σελίνου καρπόν, ανίσου, σεσέλιος σπέρμα, μελάνθιον οἴνω έψήσας, κλύζειν. 10°Ετερον· κέδρον κρητικήν εν οίνω εψήσας, κλύζε. <sup>110</sup>Ετερον· εγέτρωσιν καὶ σμύρναν διείς εν ύδατι, κλύζε. 120 Ετερον αργυρίου άνθος εν οίνω καί ύδατι κλύσαι. 18 Ετερον· έλατήριον όσον δύο πόσιας ύδατι διείς, κλύσαι. 11 Έτερον κολοκυνθίδας άγρίας δύο εν οίνω ή γάλκκτι έφθω άποδρέξας, όσον τέσσαρας, κοτύλας, απηθήσας, κλύζε. 15 Ετερον· σικύης έντεριώνην όσον παλαιστήν έψήσας εν δοατι κατύλαις τέσσαρσι, μέλι καὶ ἔλαιον ἐπιγέας, κλύσαι. 16" Ετερον· τῆς θαψίης ρίζης όσον δύο πόσιας καὶ μέλι καὶ ἔλαιον, διεὶς ὕδατος κοτύλησι δυσὶ, κλύσαι. 170 Ετερον : ἐλλεβόρου όσον δύο πόσιας διείς οίνω γλυκεῖ, όσον δύο κοτύλαις, κλύσαι γλιερώ. 184 Ετερον Ολάσπιος όσον όξύδαφον μέλιτι παρκιίζας, ὕδατος διεὶς ὅσον δύο κοτύλησι, κλυσαι χλιερῷ. 19 Έτερον σι-

<sup>1</sup> Διειέναι θ. - χλιερῶ θ. - χλιαρῶ Η. - χλιαρῶς vulg. - 2 ἔτερον Κθ. - ἔτ. om. vulg. - λινόζωστιν Dθ. - λινοζώστιν vulg. - όξόδαφον θ. - έκαστον DFGJ. - χλιερώ θ. - χλιηρώς D. - χλιηρώ H. - χλιαρώς vulg. - 3 έτερον K0. - έτ. om. vulg. - ύπερικὸν ἐν ΰδατι κλύζε vulg. - ύπερικὸν ἐν ΰδατι έψήσα; τῶ ΰδατι κλύζε θ. — 4 έτερον Κθ. → έτ. om. vulg. - έτέρου pro έκατέρου θ. — <sup>5</sup> ἔτερον θ. – ἔτ. om. vulg. – γλίχ. HJ. – ὕδατι pro μεθ' ὕδ. θ. – <sup>6</sup> ἔτερον θ. – ετ. om. vulg. -τηξας (sic) θ. - τερον Hθ. - ετ. om. vulg. <math>-ταῦτα κλύσαιχλιερῶ θ. – κλύσαι τούτοις χλιαρῶς (χλιηρῶς D; χλιηρῶ H) vulg. — 8 Ante έτ. addit άργυρίου άνθος εν οίνω κλύσαι θ. - έτερον θ. - έτ. om. vulg. - κύπαιρον Ιθ. - χύπερον HJK. - σχοίνον (sic) Ald., Frob. - σχίνον DJK. - σχίνον Η. - σχοίνου FG. - σμύρνα θ. - μίγν. om. G. - σύμβριον (sic) G, Ald. - σισίνιον εν σίνω J. - 9 έτερον 0. - έτ. om. vulg. - έτ... κλύζε om. Κ. - ανίσου DHJ. - καὶ ἀννήσσου θ. - ἀννήσου vulg. - ἐν οἴνω θ. -- ιο ἔτερον θ. - ἔτ. οιι. vulg. - χρητιχόν J. - κέδρον.... ὕδατι κλύζε om. G. - κλύζειν D. -- " ετερον θ. - ετ. om. vulg. - κλύσαι DFHIJKθ. - 12 ετερον H. - ετ. om. vulg. - ετ.... κλύσαι om. θ. - άργύρου D. - ὕδ. καὶ οἴνω J. - ε ετερον θ. - ετ. om. vulg.-

blanc, injectez tiède. Autre . faites cuire de la mercuriale dans de l'eau, passez, ajoutez un oxybaphe de myrrhe, de l'encens et du nétopon, de chaque quantité égale, injectez tiède. Autre : faites cuire de la sauge et de l'hypéricon dans de l'eau, et injectez l'eau. Autre : prenez graine de sureau, baies de laurier, de chaque autant, faites cuire dans du vin, injectez le vin. Autre: faites cuire du pouliot dans de l'eau, ajoutez de l'huile, injectez avec l'eau. Autre: prenez de la graisse d'oic et de la résine, faites fondre et injectez. Autre: prenez du beurre, mêlez un peu d'huile de cèdre, faites fondre dans du miel, injectez tiède. Autre : prenez cypirus, jonc odorant, jonc, mêlez en quantité égale à la myrrhe, faites cuire du sisymbrion (mentha aquatica, d'après Fraas) dans du vin, et injectez. Autre: prenez graine de persil, d'anis et de séséli, mélanthion (nielle), faites cuire dans du vin, injectez. Autre : faites cuire du cèdre de Crète (juniperus oxycedrus, L.) dans du vin, et injectez. Autre: trempez dans de l'eau l'echetrosis (bryonia cretica, L.) et la myrrhe, et injectez. Autre : mettez de la fleur d'argent (oxyde de plomb) dans du vin et de l'eau, et injectez. Autre : prenez deux potions d'élatérion, délayez dans l'eau et injectez. Autre: trempez deux coloquintes sauvages dans quatre cotvles de vin ou de lait cuit, passez, injectez. Autre : prenez une pleine main du dedans de la courge, faites cuire dans quatre cotyles d'eau, ajoutez du miel et de l'huile, et injectez. Autre : prenez deux potions de racine de thapsie, du miel et de l'huile, délayez avec deux cotyles d'eau, injectez. Autre : prenez deux potions d'hellébore, délayez dans deux cotyles de vin doux et injectez tiède. Autre : prenez un oxybaphe de thlaspis

έλατηρίου H0. — " έτερον  $\theta$ . – έτ. om. vulg. – κολοκυνθίδας  $\theta$ . – κολοκυντίδας vulg. – κλύσαι F1Kθ. — " έτερον  $\theta$ . – έτ. om. vulg. – έντεριόνην H. – τέσσεροι  $\theta$ . – καὶ om. Kθ. – καὶ έλ. om. J. — " έτερον  $\theta$ . – έτ. om. vulg. – Post κλ. addit χλιερῶ  $\theta$ . — " έλλεδόρου όσον δύο κοτύλας κλύσαι χλιαρῶς (χλιηρῶς DHJ) vulg. – έτερον έλλεδόρου όσον δύο πόσιας διείς οίνω γλυκετ, όσον δύο κοτύλαις κλύσαι χλιερῶ  $\theta$ . — " έτερον  $\theta$ . – έτ. om. vulg. – θλάσπιον vulg. – θλάσπιος  $\theta$ . Lind. – δξόδαρον  $\theta$ . – κοτύλας vulg. – κοτύλαι  $\theta$ . — Νλιαρῶς vulg. – χλιηρῶς DIK. – χλιηρῶ H. – χλιερῶ  $\theta$ . — " έτερον  $\theta$ . – έτ. om. vulg. – παλαιστὴν DIKθ. – κοτύλαισι  $\theta$ . – πέντε, μέλι έλαιον π.  $\theta$ .

κύης όσον παλαιστὴν ξψήσας ἐν ὕδατος κοτύλησι πέντε, ἔλαιον παραμίζας, κλύσαι. <sup>1</sup> Ετερον · κόκκους κνιδίους όσον ξζήκοντα, μέλε, ἔλαιον ὑποδιεὶς, κλύσαι. <sup>2</sup> Ετερον · ἢν φύσει φλεγματώδης ἢ · κνεώρου ποσὸν τρίψας, διεῖναι μελικρήτου κοτύλη αἰγινητικἢ, τουτέῳ κλύσαι · ἢν οὲ χολώδης ἢ, <sup>3</sup>τῆς δάφνης όσον πόσιν, τῆς ἐδώδεος όσον κλύσαι · ἢν οὲ χολώδης ἢ, <sup>3</sup>τῆς δάφνης όσον πόσιν τρίψας, διεῖναι μελικρήτω ἢ ἀπὸ σταφίδος ὕδατι, όσον κοτύλη ᾿Αττικἢ. <sup>5</sup> Ετερον · δαφνοειδέος πόσιν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἢν φύσει ἢ χολώδης, τουτέῳ κλύσαι · ἢν δὲ φλεγματώδης, κόκκους ἐκλελεγμένους καὶ τοῦ τιθυμάλου ἀποῦ ὅσον πόσιν κλύζειν ὡσαύτως · <sup>6</sup> κνεώρου καὶ μηκωνίου, ὡσαύτως ἐκατέρου τουτέων χρῆσθαι χρή. <sup>7</sup>Κλύζε δὲ, ἢν δέῃ, κλυσιῶ πλέον ἢ δυσὶ κοτύλαις.

34. 8 Υποθυμιήσεις δέ έστι χεχομμένα ταῦτα χηχίδα θυμιῆν. 

<sup>9</sup> Πρίσματα λωτοῦ ἐλαίης φύλλοις ἔηροῖς χεχομμένοις μίξας χαὶ φυρήσας ἐλαίφ, ὑποθυμιῆν. 

<sup>10</sup> ἀλνθραχας ὑποθαλὸν, χριθῶν ἀχυρα νοτερὰ 

<sup>11</sup> ἐπιδάλλων, ὑποθυμιῆν. 

<sup>12</sup> ἀπφορέως ἐλαιηροῦ τὸ ἐπίθεμα, τὴν 

στοιδὴν ὑποχαίων, πρίσματα χυπαρίσσου ὑποδάλλων, θυμιῆν. 

<sup>13</sup> Σχαμ
μωνίην, σμύρναν, λιδανωτὸν, μύρον περιχέας, ὑποθυμιῆν. 

<sup>14</sup> ձραλτον, 

χριθῶν ἀχυρα 

<sup>15</sup> ζυμμίξας, ὑποθυμιῆν. 

<sup>15</sup> Θεῖον ἐλαίφ φώχης ἀναδεύ
σας, ὑποθυμιῆν. 

<sup>16</sup> Μελίην, χυπαρίσσου πρίσματα, χυπείρου ἡίζαν, μύ-

 $<sup>^{1}</sup>$  Ετερον θ. – ετ. vulg. – [εἰς] μέλι [η εἰς] ελ. [σὺν ὕδατι] ὑπ. Lind. — ² ἔτερον θ. - ἔτ. om. vulg. - φύσι θ. - τρίψασα θ. - κοτύλην D. - αἰγινῆ vulg. αἰγινήτου DQ'. – αἰγινητοῦ Lind. – αἰγινηῆ (sic) J. – αἰγεινῆ I. – αἰγινητικῆ  $\theta$ . - 3 τῆς om. θ. - ποσὶ (sic) θ. - ὀδώδεος DFHIJK, Lind. - ἐδώδης n'est pas dans les lexiques; et, d'autre part, δδώδης est déclaré douteux par les lexicographes. - 4 έτερον θ. - έτ. om. vulg. - ποσί (sic) θ. - μελικρήτου DHIθ. ἀττική vulg. – ἀττική  $\theta$ . —  $\theta$  ἔτερον  $\theta$ . – ἔτ. om. vulg. – ποσὶ  $\theta$ . – τιθυμάλλου  $J\theta$ . —  $^{6}$  ( $\delta$ è J) καὶ κνεωρίου vulg. – καὶ εωρου (sic)  $\theta$ . – Au lieu de καὶ κνεωρίου de vulg., il faut utiliser la leçon de θ, pour lire ανεώρου. - [δέ] έκατέρου Lind. — 7 κλύζειν DFHK0. - δὲ ἢ κλυσμῷ πλέον vulg. - δὲ κλυσμῷ μὴ πλέον Foes in not., Lind. - δὲ ἡν δε ηι (sic) κλυσμῶ πλέον θ. - C'est sur le passage parallèle du premier livre des Maladies des Femmes que Foes a fait la correction et ajouté μή. Ce passage est ainsi conçu : κλύσαι δὲ δύο κοτύλησι τὸ πλεῖστον πάντα δὲ τὰ κλύσματα μὴ πλέω τουτέου. A la vérité, le livre de la Nature de la Femme n'est qu'une compilation faite avec le traité des Maladies des Femmes; cependant, comme ces compilations (voy. pour le Mochlique, Argument, t. IV, p. 335) offrent quelquefois des remaniements, je n'ai pas voulu effacer ici la différence, et j'ai pris la leçon de 0. - 8 υποθυμιαμάτων Q'.- υποθυμιήσεσι διακεκομμένα γλυκέα pro υπ.... ταῦτα FGHIKθ, Ald. - ὑποθυμιήματα κεκομμένα γλυκέα DJ. - κηκίδα Ιθ,

(capsella bursa pastoris), ajoutez du miel, délayez dans deux cotvles d'eau, injectez tiède. Autre : prenez une poignée de courge, faites cuire dans cinq cotyles d'eau, ajoutez de l'huile, injectez. Autre : prenez soixante grains de Gnide, faites macérer dans du miel et de l'huile, injectez. Autre : si la femme est pituiteuse, pilez un peu de cnéoron (dapline tartonraira, L.), délavez dans une cotyle éginétique de mélicrat, injectez; si elle est bilieuse, prenez du laurier une potion, du laurier qu'on mange une drachme. Autre : prenez une potion de scammonée, pilez, délayez avec du mélicrat ou avec l'eau de raisin sec, à la dose d'une cotyle attique. Autre : préparez de même une potion de daphnoïde (daphne laureola, L.), si la femme est naturellement bilieuse, et injectez; si elle est pituiteuse, prenez des grains de Gnide choisis, une potion de suc de tithymalle, et injectez semblablement; servez-vous semblablement, soit du cnéoron, soit du méconion (peplis, euphorbia peplis). L'injection, s'il le faut, sera de plus de deux cotyles.

34. (Fumigations.) Fumigations: elles se font avec ces substances-ci pilées. Fumigation avec la noix de galle. Prenez sciure de lotus, feuilles sèches d'olivier pilées, mèlez, pétrissez avec de l'huile, faites une fumigation. Allumez des charbons, mettez de la paille humide d'orge dessus, et faites une fumigation. Prenez un couvercle d'amphore d'huile, allumez-y de la stœbé (poterium spinosum, L.), jetez-y de la sciure de cyprès, et faites une fumigation. Prenez scammonée, myrrhe, encens, parfum, et faites une fumigation. Mèlez de l'asphalte avec de la paille d'orge et faites une fumigation. Mèlez du soufre avec

Lind. – πικίδα vulg. —  $^9$  καὶ (καὶ om. θ) πρ. vulg. —  $^{10}$  ἄνθρακας.... ὑποθυμιῆν om. (D., restit. al. manu) FGIK. – ῦποβάλλων θ. – ὑποκαίων pro ὑπ. Lind. —  $^{11}$  ἐπιθάλλων Lind. – ὑποβάλλων vulg. – ὑποθυμιῶν θ. —  $^{12}$  καπνίσματα DHIKQ'. –  $^{12}$  ο παλαφορεως (sic) θ. – ἐπὶ ἀμρ. ἐλ. τῷ ἐπιθέματι στοι- δὴν ὑποκαίων legit Foes in not. – περίθεμα Lind. – πρίσματα FHIKθ, Lind. – πρίσματος vulg. – ἐπιθάλλων Lind. – ὑποδάλ. om. θ. —  $^{12}$  σκαμωνίην θ. —  $^{13}$  συμμ. θυμιῆν θ. —  $^{13}$  ἔλαιον ςώκης vulg. – θιον (sic) ἐλαίω φώκης θ. –  $^{13}$  faut prendre θεῖον. —  $^{16}$  μέλε Κ. – κυπείρου D, Lind. – κυπέρου vulg. – κυπαίρου GIθ, Ald., Frob.

ρον ρόδινον δεύσας, θυμιην. 1 Κάλαμον, κύπειρον, βρυωνίην, βρύον, σελίνου σπέρμασι άνισα μίξας όμοῦ καὶ μύρο ροδίνο δεύσας, ύποθυμιῆν. Τητίνην 2αύην ἐπὶ σποδὸν ἐπιβάλλων, ὑποθυμιῆν. 8Κιννάμωμον, σμύρναν, κασίην, ίσον έκάστου, κρόκον μίσγοντα. Σμύρναν, τὸ βρύον ἴσον τῷ κρόκω. Κάλαμον, ἐκνέωρον, κρόκον, ῥόδων φύλλα έρυθρά τὰ ήδὺ ὄζοντα τρίψας καὶ ξηρήνας, ξυμμίσγειν τῷ κρόκῳ καὶ στύρακα ήμισυ τοῦ κρόκου, ταῦτα λεῖα ζυμμίζας καὶ ξηρήνας, μέλιτι έφθῷ δεύσας ὡς ἐλαγίστῳ, τουτέων δὲ πάντων εξυμμεμιγμένων έστω ή θυμίησις, δδολὸς Άττικὸς σταθμός ταῦτα θυμιῆν ἐπὶ βολείτου· τὸ δὲ βολειτον <sup>6</sup> πλάσσειν, οἶον οξύβαφον ἐλαιηρόν· τὸν πυθμένα δὲ ἐγέτω λεπτόν · ἔστω δὲ ζηρόν · <sup>7</sup>τὸ πῦρ δὲ ἔστω κλημάτινον, έψ' οδ το βολθιτον κείσεται έν τῷ ἐγίνω περιθάσα θυμιήσθω. 8 Χαλβάνην, έητίνην, μάνναν, μύρω βοδίνω δεύσας, ύποθυμιῆν. <sup>9</sup>Πανάκεος καὶ κυπαρίσσου πρίσματα δεύσας μύρω Αἰγυπτίω λευκῷ θυμιζην. 10 Κιννάμωμον καὶ νάρδον καὶ σμύρναν μύρω δοδίνω δεύσας ύποθυμιζίν. 11 Λευκοΐου τον καρπόν, κέδρου πρίσματα, καὶ γαλδάνην μέλιτι ἀναφυρήσας, ὑποθυμιῆν. Αἰγὸς 12 σπυράθους καὶ λαγωοῦ τρίχας ελαίω φώκης δεύσας, δποθυμιῆν. Φώκης τῆς 13 πιτύης τὸ δέρμα κόψας λεῖον καὶ σπόγγον καὶ βρύα όμοῦ λεῖα μίζας, τῷ ἐλαίῳ τῆς φώκης περιποιήσας, ύποθυμιῆν. 4 Αίγος σπυράθους καὶ φώκης πλεύμονα και κέδρου πρίσματα υποθυμιζίν. 15 Βολβιτον, κέρατος πρίσματα, καὶ ἄσφαλτον ὑποθυμιῆν. 16 Ἀκάνθης Αἰγυπτίης καρπὸν καὶ

<sup>&#</sup>x27; Κάλαμον.... ἐπιβάλλων ὑποθυμιῆν om. Κ. - κύπερον vulg. - κύπαιρον GIO, Ald., Frob. - κύπειρον D, Lind. - σπέρμα Lind. - σπέρματι GIJ. - άννησα vulg. - ἀνίσου DHJ. - ἀννήσσω θ. — ' μάννην pro αύην DHQ', Lind. ἐπίσποδον θ. - ὑποβάλλων DII. - 3 κιννάμ. DGHIJKθ, Ald. - κινάμ. vulg. κασσίην DHK. - τάμισον pro μίσγοντα θ. - κόκκω θ. - 4 κνεώρου, κρόκου vulg. - ανέωρον, κρόκον Foes in not., Lind. - συμμ. Ιθ. - στύρακος Κ. - λία 0. - συμμ. Ιθ. - ξηράνας Ald. - Ante μέλιτι addit τῶ θ. - 5 συμμ. θ. -6 πλάσσων D. - ὸξ•6αφον θ. - πυόμενα (sic) pro πυθ. θ. - 7 τὸ δὲ πῦρ θ. κλιμάτινον ΙΚ, Ald. - εν τῷ (τῷ om. Lind.) ἐκείνῳ (ἔχειν ὧ DFGIJK; ἐχίνω ΙΙθ) περιβάσα (περιβάσαι FG, Ald.; περιβάσα D; περιβάσαι J) vulg. — \* καλβ. (sic) θ. - μάννιαν vulg. - μάνναν FHIK. - μάννην Lind. - σμύρναν pro μάν. J. - 9 πανάκεως vulg. - πανάκιος DJ. - πανάκεος HIKθ, Lind. παν.... ὑποθυμιῆν οιπ. G. -- 10 κιννά. DHIJKθ. - κινά. vulg. - νάρδιον F. νάρδινον J. — " Ante λ. addit έτερον θ. – λευ.... ύποθυμιῆν om., restit. al. manu D. - κέδρου om. FGHIJK, Ald. - Post κέ. addit καὶ κυπαρίσσου θ. καλβάνην θ. – θυμιῆν FIJK. —  $^{12}$  πυράθους FG. —  $^{13}$  πητύης K. – λίον θ. – βρῦα  $D_*$  – λία  $0_*$  – μίξας  $KQ'_*$  — " έτερον αίγ.  $0_*$  – φώκης τοῦ (τοῦ om.

de l'huile de veau marin et faites une fumigation. Prenez du frêne, de la sciure de cyprès, de la racine de cypirus, du parfum de rose, et faites une fumigation. Prenez le jonc, le cypirus, la bryone (bryonia cretica), le bryon (zostera marina), mêlez-y de l'anis et de la graine de persil, mouillez avec du parfum de rose, et faites une fumigation. Jetez de la résine sèche sur de la cendre chaude et faites une fumigation. Cinnamome, myrrhe et casia, de chaque autant, mêlez-y du safran. Myrrhe, bryon autant que de safran. Jone, enéoron, safran, feuilles rouges et suaves de roses; pilez, séchez, mêlez au safran la moitié de styrax; mêlez et séchez, mouillez avec très-peu de miel cuit; de tout cela, pour faire la fumigation, on prendra en poids une obole attique; la fumigation se fera sur la bouse de vache; la bouse sera arrangée en forme d'oxybaphe à huile; le fond en sera mince; cette bouse sera sèche; le feu sera de sarments de vigne sur lesquels la bouse sera posée; la femme, assise sur un grand chaudron, recevra la fumigation. Galbanum, résine, manne, mouillez avec du parfum de rose, faites la fumigation. Raclures de panaces et de cyprès, mouillez avec le parfum blanc d'Égypte, faites la fumigation. Cinnamome, nard, myrrhe, mouillez avec du parfum de rose, faites une fumigation. Graine de leucoïum (viola odorata), sciure de cèdre (juniperus oxycedrus), galbanum, pétrissez avec du miel, faites une fumigation. Crottes de chèvre, poil de lièvre, mouillez avec de l'huile de veau marin, faites une fumigation. Prenez la pellicule de la présure du veau marin, une éponge, du bryon (zostera marina), pilez, mélez, pétrissez avec l'huile de veau marin, faites une fumigation. Crottes de chèvre, poumon de veau marin, sciure de cèdre (juniperus oxycedrus), faites une fumigation. Bouse de vache, raclures de corne, asphalte, faites une fumigation. Fruit de l'épine d'Égypte (acacia vera),

Lind.) πνεύμονος (πλ. 19) (πνεύμονα sine τοῦ L) vulg. —  $^{16}$  βόλ... ὑποθυμιξιν οπ. DGK. – βόλιτον θ. – κέδρου (κέρως II; κέρατος θ. Vaticana exempl. ap. Foes, Ald.; κέρους I) vulg. —  $^{16}$  ξτερον άκ. θ. – τὸν καρπὸν D. – ξηρῆς vulg. – ξηρὰ ex libro de Morb. Mul., II. – λία θ. – μύρω (κύρω Ald. τε (τε om. DH) vulg. – ὑπὸ βαλσάμω FGIJ, Ald.

χέδρου πρίσματα χαὶ μυρσίνης φύλλα ξηρά, ταῦτα ποιήσας λεῖα, μύρω οποδαλσάμω δεύσας, ύποθυμιζίν. 1 Άρωματα ές μύρον εμβάλλόμενα ύποθυμιῆν. Γίγαρτα κόψας ελεῖα, καὶ κεδρίδας, καὶ δητίνην πιτυίνην όμοῦ μίζας, γλυκεῖ έρθῷ δεύσας, ὑποθυμιῆν. <sup>3</sup>Πυρίησιν ες βόλβιτον χεχομμένον χαὶ σεσησμένον, όζους τὸ ήμισυ, δροβίου τὸ ήμισυ ἐμδάλλων, πυριῆν βληγρῶς ἐπὴν δὲ πυριήσης, \*φάκιον πιπίσχειν, καὶ ἀπεμεῖν, καὶ ροφῆν δοῦναι άλητον, καὶ ἐπιπίνειν οἰνον τη δ' διστεραίη δικόκκον δούναι κατάποτον, τη δε ετέρη διουρητιχόν. Ἐρεδίνθους λευχούς δύο τρίψας, τῆς δὲ σταφίδος τρίτον, έπιγέας ήμισυ ύδατος, ένεψεῖν, ἔπειτα ἀπογέας, ἐς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ τῆ ὑστεραίη δοῦναι <sup>6</sup>πίνειν, καὶ τὸ λοιπὸν ἐλελίσφακον καὶ τοῦ λίνου σπέρμα τουτέοις άμφοτέροις μίζας καὶ άλφίτον, διδόναι δὶς τῆς ἡμέρης ἐν οἴνω κεκρημένω κοτύλησι τέσσαρσιν. Ἐλαίου τρία ήμιχοτύλια, <sup>8</sup>ἀχτῆς φύλλα ὅσον γεῖρα πλείην, ταῦτα έψεῖν ἐγγέας ἐς χρατήριον θερμόν, πυριήν δετράκοις θερμοίς, έπὶ διφροῦ ἐπιχαθίσας, περικαλύψας τε ίματίοις. Της ακτης φύλλα όσον γειρα <sup>9</sup> πλείην, καὶ τῆς μυρσίνης τὸ ἴσον ἐμδάλλων ἐς ὕὸωρ, ἑψήσας καὶ ἀπογέας τὸ ύδωρ, ἐμδάλλων χριθῶν ἄχυρα, έψήσας, 10 ἔμβαλλε ἐς ράκος, ἔπειτα τουτέω πυριήν, ως αν δύνηται θερμοτάτω ανέχεσθαι μάλιστα. "Όξος, 11 έλαιον, ύδωρ, μέλι χεράσας, ταῦτα ἀνάζεσον σφόδρα, ἔπειτα λαδών κύστιν χωρέουσαν ώσελ γοέα, ή ασκίον ώς λεπτοδερμότατον, έγγέας, καὶ περιελίζας ράκει εἰρίω, πυριῆν · ὁκόταν δὲ 12 διερὸν τὸ ράκος γένηται, έτερον περιελίσσειν. Της πίτυος τὸν φλοιὸν καὶ τοῦ ροῦ τὰ φύλλα <sup>13</sup> ἐμδάλλων, ἑψήσας ἰσγυρῶς, ἀπογέας τε τὸ ὕδωρ, καὶ κριθῶν άγυρον έψε, έλαιον επιγέας δχόταν δε συνεψήσης, εμβαλών ες ράχος, πυρία. <sup>14</sup> Λωτοῦ πρίσματα καὶ κυπαρίσσου, δόωρ ἐπιχέας καὶ

<sup>&#</sup>x27; "Ετερον' ὰρ. θ. – ἄρ.... ὑποθυμιῆν οπ. G. — ² λία θ. – κεδρίαν de Mord. Mul., II, Lind. – πιτυήνην J. — ³ πυριήσιες (ξτερον pro πυρ. J), βόλδιτον vulg. – πυρίησιν ὲς βόλδιτον θ. – σεσημένον vulg. – σεσησμένον DK. – σεσεισμένον θ. – σεσημμένον J. – τοῦ (τοῦ οπ. θ) ὀροδ. vulg. – ὀρ. τὸ ἣμισυ οπ. Lind. — ⁴ φάχιον πίνειν (πιπίσχειν DHQ') χαὶ ῥοφεῖν (ῥοφῆν J) καὶ ἀπεμεῖν δοῦναι vulg. – φάχιον πιπίσχειν καὶ ἀπεμεῖν, καὶ ῥοφεῖν δοῦναι L. Cornar. ex lib. de Mord. Mul., Lind. — ⁵ κόχχου Lind. – δ' θ. — ὅ πιεῖν θ. — ² τέσσεροιν θ. — δ αὐτῆς Ald. – ὅσον οπ. DFHIJKθ, Lind. – χερος πλείης Κ. – ταῦτα... πλείην οπ. G. – εἰς JK. – χρατῆρα DHQ', Lind. – κρατηρίην θ. – καὶ θερμὸν FHIJΚQ', Lind. – Ρος διφροῦ addunt τὴν γυναῖχα DFHIJK, Lind. – χαθίσας DJΚQ'θ, Lind. – καθήσας H. – καθίζας (sic) Ald. – τε οπι. θ, Ald. — ⁵ πλέην θ. – ἐμδαλὸν θ. — Ιθ ξμδαλε HJKθ. – ἐς Hθ. – εἰς vulg. – ὅσαν (sic)

sciure de cèdre, feuilles sèches de myrte, pilez, mouillez avec du parfum d'opobalsamum, faites une fumigation. Jetez des aromates dans un parfum et faites une fumigation. Pilez des pepins de raisin et des fruits du cèdre (juniperus), mêlez de la résine de pin, mouillez avec du vin cuit, et faites une fumigation. Prenez de la bouse de vache brovée et passée, ajoutez moitié de vinaigre, moitié de farine d'ers, et faites une fumigation légère; après la fumigation, faites prendre de la purée de lentilles, et revomir; ensuite donnez en potage de la farine, et, par dessus, du vin; le lendemain, donnez le grain de Gnide, et le surlendemain un diurétique. Pilez deux parties de pois chiches blancs, un tiers de raisins secs, versez une moitié d'eau, faites cuire, transvasez, exposez au serein, et le lendemain faites boire; pour le reste, mêlez ensemble de la sauge, de la graine de lin et de la farine d'orge, et donnez deux sois par jour, dans du vin coupé, à la dose de quatre cotyles. Trois demi-cotyles d'huile, une poignée de feuilles de sureau, faites cuire, jetez dans un vase chaud, et faites la fumigation à l'aide de têts chauds, la femme étant assise sur un siége et enveloppée de couvertures. Une poignée de feuilles de sureau, autant de myrte, jetez dans l'eau, faites cuire, transvasez, jetez de la paille d'orge, faites cuire, mettez dans un linge, faites la fumigation aussi chaude qu'elle pourra être endurée. Vinaigre, huile, eau, miel, mêlez, faites bien bouillir, prenez une vessie de la contenance d'un conge ou une outre de peau très-mince, versez, entourez d'un chiffon de laine, et faites la fumigation; quand le chiffon est trempé, mettez un autre. Écorce de pin, feuilles de sumac, faites bien cuire, transvasez l'eau, faites cuire de la paille d'orge avec addition d'huile; quand tout est

Ald. – θερμοτάτω DIJK9. – θερμότατον Lind. – θερμότητα vulg. – " εδωρ, ξλ. J. – ταῦτα κεράσας θ. – χόεα GHIJK. – λεπτοδέρματον vulg. – λεπτοδερμότατον θ, Lind. – εἰρίω om. DFG (H, restit. al. manu) IJ. – εἰρέω θ. — " χλιαρὸν vulg. – διερὸν DE. – διαιρὸν HIKθ. – διαιρῶν J, Ald. – διαιρῶν, eadem manu διερὸν G. — " ἐμβαλὼν θ. – Post ἐμβ. addunt ἐς ΰδωρ Foes in not., Lind. – ἀπόχεον τὸ ῦδωρ θ. – ἀποχέαι D. – εἰς vulg. – ἐς DH. — " ἔτερον' λ. H. – ἀν om. θ. – συν. θ. – ἐς DIIJKθ. – εἰς vulg.

έλαιον, έψε, έως αν ξυνεψήσης έπειτα ἐμβαλών ἐς ράκος, πυρία. 

<sup>1</sup> Άρώματα ἐς τὸ ὕδωρ ἐμβαλλόμενα ἑψήσας ὅσον χοίνικα, καὶ τῷ 

ὕδατι πίτυρα πύρινα ἐψήσας, τὸν αὐτὸν τρόπον πυρία. 

<sup>2</sup> Κηκίδα κόψας καὶ ράμνου τὸν φλοιὸν, ἀφεψήσας ἰσχυρῶς, πίτυρα πύρινα φύρησον τῷ ὕδατι καὶ παράμιξον ἔλαιον ἔπειτα ἡμίοπτον ποιήσας ἀρτον 

ὅσον διχοίνικον, ἐνδήσας ἐς ράκος, πυρία. 

<sup>3</sup> Κράμδην καὶ σίσαρα ἀφεψῶν, τῷ χυμῷ ποίησον τὸν κὐτὸν τρόπον. 

<sup>4</sup> Κριθῶν ἄχυρα ζυνεψῶν, 

ἔλαιον ἐπιχέας, ἐς ράκος ἐνδέων, πυρία. 

<sup>5</sup> Στρύχνον καὶ τῆς ἐλαίης τὰ 

φύλλα ἀφεψῶν, τὸν αὐτὸν ποίει τρόπον. 

<sup>6</sup> Καὶ ταῦτα δὴ, ἢν μὲν βούλῃ 

τους ποιέων καὶ ἐζόπτους καὶ ἡμιόπτους, πυρία πυρία δὲ καὶ ὀστράκοις <sup>7</sup> ἐς ράκος ἐνειλίσσων, καὶ αὐτοῖς τοῖς ράκεσι θερμαίνων, καὶ 
τοῖς φακοῖς τοῖς ὀστρακίνοις, τὸ ὕδωρ ἐγχέων ζεστόν. Προστίθει δὲ 

<sup>8</sup> καὶ πρὸς τοὺς πόδας τῆς ἔρεως τὴν ρίζαν, κόπτων καὶ ἀφεψῶν τὸν 

κὐτὸν τρόπον πυρία.

35. 9\*Ην ὕδωρ ἐγγένηται ἐν τῆσι μήτρήσι, τὰ ἐπιμήνια ἐλάσσω γίνεται καὶ κακίω 10 καὶ διὰ πλέονος χρόνου, καὶ κυΐσκεται 11 ἐκάστος στοτε διμήνου μικρῷ πλέον ἐπειδὰν δὲ.οῦτος ὁ χρόνος γένηται, καὶ διαφθείρει, καὶ ὕδωρ ἐν αὐτῆ γίνεται πουλὸ. Ταύτην δὲ χρὴ γαλακτοποτέειν, καὶ τῶν μηκώνων πίνειν, ἔως ἄν κινεῖσθαι ἀρχηται τὸ ἔμβρυον ὡς ἐπιτοπουλὸ 1² δὲ πρὸ τουτέου διαφθείρεται καὶ ἐξαμδλοῦται, καὶ αἵματος ῥέουσιν αἱ μῆτραι ταῦτα δὲ πάσχει οὐδέν τι μᾶλλον ἐκ πόνου ἢ ἄλλως. Τοῦτο δ' ἄν γνοίης ὅτι ὕδρωψ ἔνεστιν, ἐσα

ι "Έτερον ὰρ. Η. – ἀγεψήσας θ. – πύρρινα (bis) GHK, Ald. – πίρρινα Ι. – πύρ. πίτ. J. – πυρία D. – πυρία om. vulg. — ² χικίδα DHJK. – ἀφεψήσας HJ. – ἐφέψ. vulg. – διχοίνικα vulg. – διχοίνικον θ. – εἰς J. — ³ ἔτερον χρ. θ. – σίσαρα θ. – πράσα vulg. – τὸν χυμὸν J. – ποίησον om. θ. – αὐτὸν Jθ. – ἰσον vulg. — ⁴ ἔτερον χρ. θ. – ξυν. DH. – συν. vulg. — ⁵ ἔτερον στρ. θ. – στρύχνου JQ', Lind. – τὸν αὐ. τρόπον Jθ. – ποίη Ald. – πυρία pro ποίει θ. — ⁶ χεὶ om. θ. – δὲ θ. – βούλη om. θ. – βούλει (bis) H. – ὑγραῖσι vulg. – Il faut lire ou ὑγροῖσι, ou, comme Lind., ξηραῖσι au lieu de ξηροῖς. – χρ. om. (D, restit. al. manu) GHθ, Ald. – ξηροὺς DFGIJK, Ald. – ξηραῖσι Lind. — <sup>7</sup> ἐς DHIΚθ. – εἰς vulg. – ἐνελίσσων θ. — 8 χεὶ θ. – καὶ om. vulg. – εἴρεως θ. —  $^9$  τριπκοστὸν δγθουν J. – πεθὶ τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν ταῖς μήτρας G. – περὶ ὑδεριάσεως μήτρας αἰτίας τε χεὶ συμπτώματα καὶ θεράπεια θ. – τὰ τε ἐπιμ. θ. —  $^9$ 0 καὶ om. FGJ. – πλείονος θ. —  $^{11}$  έκ. ἔτι δὴ (δὲ J) μὴν οὐ (διμήνου θ) μικρῷ vulg. – ἐκ. κατὰ δύο μῆνας ἡ μικρῷ Lind. – ἐκ. δίμηνον ἡ μικρῷ Foes in not. – πλεῖον θ. – διαφθείρει θ, Lind. – διαφθείρη vulg. – γαλακτοποτεῖν θ. – κινεῖσθαι DHΙΚθ,

cuit ensemble, mettez dans un linge et faites la fumigation. Sciure de lotus et de cyprès, versez de l'eau et de l'huile, faites bien cuire ensemble, puis jetez dans un linge et faites la fumigation. Jetez des aromates dans une chénice d'eau (chenice = 1 litre, 08), faites cuire, puis faites cuire dans cette eau du son de blé, et faites la fumigation de la même façon. Noix de galle, écorce de rhamnus, broyez, faites bien cuire, pétrissez avec cette eau du son de blé, mèlez de l'huile, puis faites de cela un pain de deux chénices à demi cuit, attachez dans un linge et faites la fumigation. Chou et sisarum (sium sisarum), faites cuire, employez cette eau de la même façon. Faites cuire de la paille d'orge, ajoutez de l'huile, attachez dans un linge et faites la fumigation. Strychnos (selanum dulcamara), feuilles d'olivier, faites cuire et employez de la même facon. Si vous voulez employer humides ces fumigations, faites comme il a été dit; si sèches, faites-en des pains très-cuits et à demi cuits, et faites la fumigation; faites-la encore avec des tets qu'on enveloppe de linges, avec les linges mêmes qu'on échausse, et avec des vases en terre de forme lenticulaire, qu'on emplit d'eau bouillante. Mettez encore aux pieds la racine d'iris pilée, faites cuire et faites la fumigation de la même façon.

35. (Eau dans la matrice; avortement; inflammation utérine; traitement.) Si de l'eau se forme dans les matrices, les règles sont moindres, plus mauvaises, et les époques s'en éloignent. Chaque fois que la femme devient enceinte, elle ne va guère au delà de deux mois; arrivée à ce terme, elle avorte, et il se produit en elle beaucoup d'eau. En ce cas, il faut mettre à l'usage du lait, et faire boire des pavots jusqu'à ce que le fœtus commence à se mouvoir. Mais, d'ordinaire, avant ce temps, l'enfant est expulsé par l'avortement, et du sang s'écoule des matrices. Ces accidents ne surviennent pas plus après de la fatigue qu'autrement. Vous reconnaîtrez qu'il y a de l'eau en

Lind. – κινήσθαι vulg. – ἄρχηται DGHIJKθ, Ald., Lind. – ἄρχεται vulg. – ἐπὶ τὸ πολὺ θ. —  $\frac{n}{2}$  δὲ om. D. – πάσχει ποσόν τι μάλλον ἐκ τόκου Lind. – ἐσαφάσων 0, Lind. – ἀφάσων vulg.

φάσσων τῷ δακτύλο · όψει 1 γὰρ τὸ στόμα αὐτέων ἐσχνὸν καὶ άφανιζόμενον, περίπλειον ύγρασίης. \*Ην δὲ αὐτῆ \*μὴ κατ' ἀργὰς άλλ' ήδη κινούμενον διαφθείρηταί τε καὶ ἀποπνίγηται, ή τε γαστήρ ή νείαιρα ἐπανοιδέει, καὶ ἀλγέει ἀπτομένη ὅσπερ ἔλκεος, καὶ πυρετός αὐτὴν χαὶ βρυγμός λαμδάνει, χαὶ όδύνη ἔγει ἐς αὐτά <sup>3</sup>τε τὰ αξδοΐα και την νειαίρην γαστέρα και τας ξζύας και τους κενεώνας και τὴν όσορῦν ὀξεῖά τε καὶ σπερχνή. Όκόταν εὧοε έχη, λούειν χρή αὐτὴν θερμῷ, καὶ ὅπη αν ἡ ὀούνη λαμβάνη, τῶν χλιασμάτων πειρεύμενος δ΄ τι μάλιστα προσδέχεται προστιθέναι, καὶ φάρμακον πῖ-🖍 εαι καθαρτήριον κάτω . διαλιπών δξ χρόνον όσον ἄν δοκέη σοι καιρός εἶναι, 6καὶ πυριήσας, προστιθέναι τῆς κυκλαμίνου ἀποδήσας ὅσον περ, ένθες ες ράχος, καὶ τῷ μέλιτι δεύων, προστιθέναι πρὸς τὸ στόμα τῶν 7 ὑστερέων καὶ τῆς χυπαρίσσου χαταζύσας καὶ τέγξας ἐν ὕδατι, προστιθέναι ωσαύτως, ελάσσω <sup>8</sup> δε χρόνον και διά πλείονος τοῦτο οςώ παγγολ ρακλει και εξεγκοι. και πύγμλ μοιθοαπερος κασοιτερίνην 9καθιέναι, καὶ τῷ δακτύλο ώσαύτως καὶ τῶν ποτημάτων πειρώμενος δ΄ τι αν προσδέχηται πιπίσχειν καὶ 10 ξυγκοιμάσθω τῷ ἀνδρὶ, ώς μάλιστα τῶν καιρῶν παριόντων: ἢν γὰρ ξυλλάδη τὴν γονὴν καὶ κυήση καὶ τέκη, ὑπεκκαθαίρεται, καὶ τὰ 11 πρόσθεν ὑπεόντα ξὸν αὐτῷ, καὶ ὧὸς ἂν μάλιστα ύγιἡς γένοιτο.

36. \*Ην <sup>12</sup> σκιβρωθέωσιν αι μῆτραι, τό τε στόμα τρηχὺ γίνεται, ~ καὶ τὰ ἐμμήνια κρύπτεται ὁκόταν <sup>13</sup> δὲ προφανῆ, ισπερ ψάμμος, καὶ ἡ γονὴ οὐ γίνεται τουτέου τοῦ χρόνου ἢν δὲ καὶ ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ, τρηχὸ τὸ στόμα ευρήσεις τῶν μητρέων. 'Οκόταν ὧδε <sup>14</sup> ἔχη,

¹ Γὰρ οπ. θ. - περιπλεῖον vulg. - περὶ πλεῖον GI, Lind. - ² μὰ pro μὴ θ. - πενούμενον vulg. - πινούμενον D, Lind. - μὴ (μὴ οπ. Cornar. Foes in not., Lind.) διατθ. vulg. - νιαιρὰ 6.- νείερα H.- νειαιρὴ Lind. - δδύνην DG HI, Ald. - ³ τε οπ.  $\blacksquare$  HI. - αὐτὰ τὰ τε IKθ. - νειαίρην D. - νείαιραν vulg. - νείεραν H. - νειαιρὴν Lind. - νιαιρὰν θ. - ⁴ ιξυν (sic) θ. - δξείὰ τε I. - § δὲ δδε DIK. - ἡ θ. + ἡ οπ. vulg. - πειρεύμενος θ. - πειρώμενος vulg. - προσδέχηται vulg. - προσδέχεται θ. - 6 λητε καὶ addunt κλύσας Foes in not. ex libro I de Morb. Mul., Lind. - τῆς... προστιθέναι οπ. Κ. - ἀποδήσας οπ. 1 - 1 μητρέων θ. - προσδείναι θ. - 8 δει (sic) pro δὲ θ. - δάκνειν θ. -  $\theta$  έγκαι θ. - θοιέναι θ. - Post ὰν addit μάλιστα θ. - θουγκ. θ. - παρεόντων Lind. - συλλαθεῖν θ. - καὶ τέκη οπι. θ. - ύπεκκαθαίρεται θ. Αld., Lind. - ύπερκαθ. GHIJK. - ύποναθ. vulg. - - "πρόσθεν ὑπ' αὐτῷ ξύν αὐτῷ (ὑπεόντα ξὸν αὐτοῖς Lind.; ὑπεοντασυναυτῶ sic θ. vulg. - γενοίατο θ. - - σχιρρωθέωσιν vulg. - σχιρρωθέωσιν θ. - περὶ σχιρας (sic) μήτρας αἰτιὧν καὶ συμπτωμά-

touchant avec le doigt; car vous trouverez l'orifice mince et effacé à cause de l'humidité qui le remplit. Si l'avortement survient, non de bonne heure, mais le fœtus avant déjà commencé à se mouvoir, et que la semme éprouve de la sufsocation, le bas-ventre se tuméfie, il est douloureux au toucher comme s'il y avait une plaie; sièvre; grincement de dents; douleur aiguë et intense aux parties génitales, au bas-ventre, aux hanches, aux flancs et aux lombes. Les choses étant ainsi, on lavera la malade avec de l'eau chaude, et, là où la douleur est ressentie, on fera des applications chaudes, essayant celles qui sont le mieux supportées; on fera boire un médicament qui évacue par le bas; après un intervalle tel que vous le jugerez convenable, ayant administré une fumigation, vous appliquerez un pessaire : prenez un peu de cyclamen, liez, mettez dans un linge, mouillez avec du miel et appliquez à l'orifice des matrices. Raclez du cyprès, mouillez avec de l'eau et appliquez semblablement; mais vous laisserez ce pessaire moins longtemps et vous l'appliquerez à des intervalles plus éloignés, attendu qu'il mord davantage et cause des exulcérations. Vous aurez une sonde d'étain que vous introduirez, et le doigt semblablement. Vous essayerez quels sont les breuvages qui passent le mieux à la malade. Elle dormira avec son mari, surtout aux époques favorables; car, si elle recoit la semence, devient enceinte et accouche, elle se purge, et avec cette purgation s'en vont les matières qui séjournaient auparavant : c'est surtout de cette facon qu'elle recouvrera la santé.

36. (Orifice utérin devenu raboteux; dilatation avec la sonde.) Si les matrices deviennent squirrheuses, l'orifice est raboteux; les règles disparaissent, et, quand elles se montrent, c'est comme du sable, et pendant ce temps il n'y a pas de concep-

των καὶ θεράπεια in marg. θ. - ἐπιμήνια C. - καταμήνια D. - κρήπτεται Ald. - μι ἐξ καὶ θ. - ἄμμος θ. - συμμίσγεται pro οὐ γίν. C. Valicana exempl. ap. Foes in not. - ἐσαράσεις C. - ἀράσσης θ. - τῶ ἀκκτύλω J, Lind. - τὸν ἀκκτυλον vulg. - τῆς μήτρας C (θ, μήτρης). - μ ἔψηται pro ἔχη τῆς C. - ἄλας L. - σύκω C. - σύκον L. - ὁμοῦ Cθ. - καθαίρεσθαι pro καθ. C. - καθαίρουσιν θ.

τῆς χυχλαμίνου χρή τρίψαντα καὶ άλὸς καὶ σύχου ώμοῦ μίσγοντα καὶ ἀναποιοῦντα μέλιτι προστιθέναι, καὶ πυριήσαντα κλύσαι τοῖσι τὸν γυλὸν ῥοφεέτω, καὶ θερμῶ λουέσθω.

- 37. 2\*Ην σκιβρωθέωσιν αί μῆτραι, τά τε ἐπιμήνια κρύπτεται, καὶ τὸ στόμα αὐτέων ξυμμύει, καὶ οὐ κυΐσκεται. 3 Εως ᾶν οὕτως καὶ τὸ στόμα αὐτέων ξυμμύει, καὶ οὐ κυΐσκεται. 3 Εως ᾶν οὕτως δάκτυλον οὐκ ἐσίησι, καὶ πυρετὸς αὐτήν λαμδάνει καὶ βρυγμὸς, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίησι, καὶ πυρετὸς αὐτήν λαμδάνει καὶ βρυγμὸς, καὶ δόύνη †ἔγει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὸν κενεῶνα καὶ τὰς ἰζύας. Πάσχει δὲ ταῦτα, ἢν ἐν αὐτῆ διαφθαρὲν σαπῆ τὸ ἔμβρυνν. ἔστι δ΄ ἦσι καὶ ἐκ τόκου γίνεται' πολλάκις δὲ καὶ ἄλλως. 5 Όκόταν ὧις κολουτος ἢ νεοπυρίητος ἢ, τὴν μήλην καθεὶς ἀναστομοῦ, καὶ ἀνεύρυνε τὸ στόμα αὐτέων, καὶ τῆς δακτύλω ὡσαύτως, καὶ προστιθέναι ὡσποτόμο καὶ προστιθέναι ὡσποτομος, καὶ θεραπεύειν τὸν αὐτὸν τρόπον, 8 ώσπερ καὶ πρότερον.
- 38. 9\*Ην αι μῆτραι πρὸς τὰς πλευρὰς προσπέσωσι, βης ἔχει καὶ δούνη, ὁπὸ τὸ πλευρὸν οἶον σφαϊρα, καὶ ἀπτομένη πονέει ὅσπερ ἔλκεος, καὶ καταφθίνει, καὶ δοκέει περιπλευμονίη εἶναι, καὶ σπᾶται, <sup>10</sup> καὶ κυφή γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια ὅλως οὐ προφαίνεται.

  11 ἐνίησι δὲ προφανέντα οἴχεται, τὰ δὲ γενόμενα ἀσθενέα τε καὶ δλίγα

  12 ἡ κακίω 13 ἡ πρὸ τοῦ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐγγίνεται τουτέου τοῦ χρόνου.

  "Οταν 14 ὧοὲ ἔχη, φάρμακον χρη πῖσαι κάτω ἐλατήριον, καὶ 15 λούειν
  - 1 Αινόζωστιν θ. λινώζωστιν CD. λινοζώστιν vulg. πράμμα (sic) pro κράμβας C. - ροφεέτω D. - ροφείτω vulg. - 2 ήν μήτραι σκιρεωθώσιν C. σκιρωθέωσιν  $\theta$ . – αὐτῶν C. – συμμ.  $C\theta$ . —  $\theta$  ὅταν (ὁκόταν  $\theta$ ) ὧδε vnlg. – ἕως αν ούτως C. - καὶ ην θ. - ἐσαφάση C. - ἐσαφάσης D. - ἐσφάσσης Ald. - ἐσσίησι (sic) C. - \* έχει ΙΚΟ, Ald., Lind. - ίσχει C. - έχη vulg. - νειαιρήν Lind. νιαιράν θ. - νειαίρην C. - νείαιραν vulg. - τούς πενεώνας C. - τὴν ίξιν C (θ, ιξύν). - πάσχη FG, Ald. - τὸ ἔμβρ. om. C. - ἔστι.... ἔχη om. Κ. - δὲ pro δ' Co. - γίν. om. C. - 5 όταν ούτως C. - ταύτην DFGHIJK, Ald. - 6 καί om. D0. - δκόταν θ. - νεοπύρητος CGIK, Ald., Frob. - ή ponitur ante ή DH. άνευρυναι (sić) 0, -7τ $\vec{\omega}$  om.  $C.-\pi$ ροτέρας  $C.-τ\vec{\omega}$ ν om.  $C.-\pi$ οτίμων K.ποτιμάτων IK. — 8 ώς C. – καί om. C. — 9 περί των έν πλευρά προσπιπτουσῶν ὑστερῶν, αἰτιῶν τε καὶ συμπτωμάτων, καὶ θεράπεια in marg. 0.-αἰ μήτραι ponitur post προσπ. C. - ίσχει CGIK9, Ald., Lind. - δδύναι (sic) C. - τὸ om. CG. - Ante οἶον addit [καὶ προσίσταται σκληρή] Lind. - ἀντιπονεῖ ρτο άπτ. πον. C. – πονεί  $\theta$ . – Ελκεος  $C\theta$ . – Ελκος vulg. – καταρθείνει  $\theta$ . – περιπν. DHJK. - περιπνευμονικήν C. - 10 ήν pro καὶ θ. - φυγή (φ. om. C;

tion. Si vous touchez avec le doigt, vous trouverez raboteux l'orifice des matrices. Les choses étant ainsi, pilez du cyclamen, mêlez-y du sel et des figues crues, pétrissez avec du miel et mettez en pessaire. Après une fumigation, injectez ce qui mondifie. La femme mangera la mercuriale et les choux cuits, elle en boira l'eau et se lavera à l'eau chaude.

- 37. (Orifice utérin devenu raboteux à la suite de la mort du fœtus dans la matrice ; introduction de la sonde dans l'utérus.) Si les matrices deviennent squirrheuses, les règles disparaissent, l'orifice se ferme, et la femme ne devient pas enceinte. Tant qu'il en est ainsi, si vous touchez avec le doigt, vous trouverez l'orifice raboteux, et le doigt n'y est pas admis; fièvre; grincement de dents; douleur au bas-ventre, aux flancs et aux hanches. La femme éprouve ces accidents si le fœtus, ayant cessé de vivre, se corrompt en elle; il en est chez qui cela vient à la suite de l'accouchement; souvent aussi d'autre facon. Les choses étant ainsi, on lavera la femme avec force eau chaude, on lui fera prendre un bain de vapeur. Immédiatement après le bain d'eau ou de vapeur, introduisez la sonde, ouvrez l'orifice utérin, dilatez-le; et avec le doigt semblablement; on mettra en pessaire ce qui a été dit pour le cas précédent; on administrera les mêmes breuvages, et on traitera de la même facon.
- 38. (Déplacement de la matrice vers la hanche.) Si les matrices se portent vers les côtes, il y a toux, douleur, et comme une boule au côté; la femme y souffre comme si elle avait une plaie, elle dépérit; on dirait une péripneumonie, elle a des spasmes; elle devient bossue; les règles sont complétement supprimées; chez quelques femmes cependant, elles apparaissent pour passer aussitôt, et ce qui en paraît est faible et peu

φύγη θ) vulg. – κυρή de Morb. Mul., II, L, Cornar., Foes in not., Lind. – γίγν. C. – ἐμμήνια FGIJΚθ. – ἐμμήνεια Ald. — " Ante ἐν. addit καὶ C. – ἐνίοισι J. – ἐν τῆσι pro ἐν. θ. – τότε (τὰ pro τότε C) δὲ γεν. vulg. — "² καὶ pro ἡ Cθ. — "³ π οπ. C. – πρώτου C. – πρώτοῦ IJΚ. – ἢ καὶ πρότοῦ ἡ γονή G (Ald., πρὸ τοῦ). – οῦ γίγνεται (θ, γίν.). – οῦκ οπ. DFGIJ, Ald. – γίνεται DFGIJ, Ald. – τούτου C. — " οῦτως C. – καὶ τὸ pro κάτω C. — "ὅ πίσας (λούειν C; λούσας Lθ, Lind.) αὐτὴν vulg. – τῷ pro καὶ DFGHJKQ'.

πεγες αιτίοιαι ς βεριώς, 1 και των και σιεκφυγγάνου σιν αὐτην και απορες κινή τε και θανατώς κις και και αναστώς και των εκτικία των εκτικία των εκτικία των εκτικία των εκτικία των εκτικία τος εκτικία των εκτι

39. \*Ην τὸ στόμα 10 ξυμμύση, γίνεται ἰσχυρὸν ὅσπερ ἐρινεὸν, καὶ ἢν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ, ὅψει σκληρὸν καὶ ¹¹¹ ξυνεστραμμένον, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίησι, ¹²καὶ τὰ ἐπιμήνια ἀποκεκρύφαται, καὶ τὴν γονὴν οὐκ ἐνδέχεται τουτέου τοῦ χρόνου, καὶ δὸύνη ἔχει τὴν νείαιραν γαστέρα καὶ τὴν ὀσφῦν καὶ τὸν κενεῶνα ¹¹ ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω προστίσταται καὶ πνίγει. 'Οκόταν ¹¹ οὖν ὧθε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ, καὶ προστιθέναι ἄπερ μαλθάσσει τὸ στόμα, καὶ τὴν μήλην ¹⁵ καθιέναι, καὶ ἀναστομοῦν, καὶ τὸν δάκτυλον

<sup>&#</sup>x27; Καὶ om. Lind. - τῶν om. C. - προσθεῖναι Cθ. - τὸ αἴμα L, Lind. - ζώσας C. – σείσας  $\theta.$  —  $^2$  μήκων D. –  $\lambda$ επτών CH. –  $\lambda$ . καὶ ἐλελίσφακον σὺν Cornar.ex libro II de Morb. Mul., Lind. - καὶ (καὶ om. CHθ) σὸν vulg. - περιξύσας C, Lind. - ρύπον Ald., Frob., Lind. - 3 ταύτην C. - μίσγοντα C. - Ante τοῦ addit μέν C. - 4 των δέ (εν δέ των pro των δέ C; καὶ των pro των δέ L, Lind.) ἀλφίτων vulg. - εώλω ή pro εώλων C. - δίδου νήστει J (θ, νήστι). -[καί] νήστει Lind. - νήστι C. - πιείν C. - παχύν CLθ, Lind. - παχύ vulg. μέλιτι C.- ποτημάτων C.- προσδέχεται C. - 5 πιείν pro πυριήν C, Vaticana exempl. ap. Foes in not. –  $\pi \nu \varkappa \nu \alpha \theta$ . –  $\varkappa \alpha \lambda \tau \omega C$ . –  $\delta \lambda \lambda \tau \omega \sigma \theta$ . –  $\delta \lambda \tau \omega \sigma \theta$ . –  $\delta \lambda \tau \omega \sigma \theta$ . pro αὶ. C. - αἰωνᾶν GH, Ald., Frob. - 6 καὶ CO. - καὶ om. vulg. - τῆ [δὲ] Lind. – ἀποθέειν θ. – ἄποθέειν (sic) DH. —  $^{7}$ τῶ πλευρῶ C. – ὡς pro ὅτι Cθ. -  $^{s}$  ἐπὶ C. - ώς pτο ἐφ'  $\theta$ . - τεσσεράχοντα  $\theta$ . - σίτων C. - χρῆσθαι K. -  $\mu$ αλακωτάτοισι C. — 9 ἐπέρχνη (sic) C. – καὶ ὀλίγαι καὶ (καὶ om. DK) μελεδαινόμεναι διαφεύγουσιν αὐτὴν vulg. - καὶ ολίγαι φεύγουσιν μελεδενόμεναι C. καὶ όλίγαι διεκφυγγάνουσιν αὐτὴν μελαιδόμεναι (sic) θ. — 10 σ. Cθ. - περί μύσεως τοῦ στομίου, συμπτωμάτων τε καὶ θεράπεια in marg. 0. - γίγν. C. ἔρινον C. - ἐρινεὸς J. - ἐσαφάσση FGJK, Ald. - ἐσαφάσης C. — " σ. 3θ. -

abondant, ou de plus mauvaise nature qu'auparavant. Durant ce temps, il n'y a pas de conception. Les choses étant ainsi, on évacuera par le bas avec l'élatérion, on lavera la semme avec beaucoup d'eau chaude, on fera les applications chaudes qu'elle supporte le mieux, et on mettra les pessaires qui provoquent le sang. Prenez de la graine de lin grillée, pilée et criblée, des pavots blancs, de la polenta légère, du fromage de chèvre dont on a ôté l'ordure et la saumure, mêlez deux parties de fromage, une des autres et une de polenta vieille et sans sel, et faites boire à jeun dans du vin; le soir, donnez un cycéon épais avec addition de miel. La femme prendra les boissons qui lui conviennent le mieux; elle recevra de fréquentes fumigations, et fera des affusions d'eau chaude. En amollissant doucement avec le cérat, on éloignera des côtés la matrice; on passera autour des côtés un bandage large. La femme sera mise à l'usage du lait de vache, en aussi grande quantité que possible, pendant quarante jours. Elle usera des aliments les plus émollients. La maladie est violente et dangereuse, et peu, même traitées, en réchappent.

39. (Orifice fermé.) Si l'orifice est fermé, il devient résistant comme une figue sauvage; et, si vous le touchez avec le doigt, vous le trouvez dur et contracté; il n'admet pas le doigt; les règles ne paraissent pas, et la semence n'est pas reçue pendant tout ce temps. Il y a douleur au bas-ventre, aux lombes et au flanc. Quelquefois la douleur se porte en haut et cause de la suffocation. Les choses étant ainsi, on administrera un médicament qui évacue par le bas, on lavera avec beaucoup d'eau chaude; on mettra les pessaires qui amollissent l'orifice; on introduira la sonde ainsi que le doigt, et on ouvrira; on fera des affusions. Quand l'orifice est amolli, on met les pessaires qui provoquent

συνεστραμένον C. – συνεσταλμένον K. —  $^{12}$  καὶ om. C. – ἀποκέκρυξε C. – ο ὁ δέχεται vulg. – ο ὰ ἐνδέχεται θ. – τούτου C. – ἴσχει C. – νιαιρὰν θ. – νειαίραν C. – νειαιρὴν Lind. —  $^{12}$  έστι δὲ καὶ ὅτε καὶ C. – ἔστιν ο δν ὅτε καὶ J. – πνεῖ ρτο πνίγει C. —  $^{14}$  ο δν om. C. – ο ὅτως C. – χρή πίσαι Cθ. – τῶ θερμῶ πολλῶ C. – ὅσα  $^{12}$  Cθ. – μαλάσσει C. – μαλθάσση K. —  $^{15}$  καυθιέναι (sic) θ. – κατέονεν (sic) pro καὶ αἰο. C. – αἰονᾶν D. – αἰονεῖν J. – αἰονῆν Frob. – λιονῆν (sic) θ.

ώσαύτως, καὶ αἰονῆν. ¹ Όκόταν οὖν μαλθακὸν ἦ, προστιθέναι δκόσα καθαίρει αἶμα· καὶ τῶν ποτημάτων διδόναι πειρώμενον ὅ τι αν προσδέγηται· καὶ τὴν κράμδην ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω.

- 40. 2\*Ην παραλοξαίνωνται αί μῆτραι, καὶ τὸ στόμα αὐτέων λοζὸν γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια ³αὐτῆ τοτὲ μὲν κρύπτεται, τοτὲ δὲ προ
  σανέντα οἴχεται, καὶ οἰχ ὅμοια γίνεται, ἀλλὰ κακίω τε καὶ ἐλάσσω 

  προ τοῦ, καὶ ἡ γονὴ οἰκ ἐγγίνεται τουτέου τοῦ χρόνου, καὶ ὀὸύνη 

  τὸχίον, καὶ ἐφέλκει αὐτό. Ὁκόταν ὧδε ἔχη, φάρμακον χρὴ πἴσαι 
  ἐλατήριον, καὶ λούειν θερμῷ, καὶ πυριῆν · δοκόταν δὲ νεοπυρίητος ἢ 
  νεόλουτος ἢ, τὸν δάκτυλον <sup>7</sup>ἐσαφάσσουσα, ἀπορθούτω καὶ παρευθυνέτω τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ ὑποθυμιήσθω τὰ εὐιόδεα, καὶ τῶν 
  ποτημάτων δίδου πειρεύμενος ὅτι ἐν μάλιστα προσδέχηται · βσιτίοισι 
  δὲ χρήσθω μαλθακοῖσι, καὶ ἐπὶ τοῦ ὑγιέος ἰσχίου κατακείσθω · τὸ δὲ 
  ἔτερον πυριήσθω. 'Η δὲ νοῦσος δυσαπάλλακτος.
  - 41. \*Ην 10 ἀναπρησθώσιν αί μῆτραι, ή τε γαστήρ αίρεται καὶ φυσάται, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ κοῖλα τοῦ προσώπου, 11 ή χροιὰ δὲ ἀειδὴς γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια κρύπτεται, καὶ ή γονὴ οὐκ ἔγγίνεται τουτέου τοῦ χρόνου, καὶ 12 ἀσθενέει, καὶ ἀλύει, καὶ ὁκόταν ἀναστῆ ἢ προέλθη, ὀρθόπνοια αὐτὴν ἴσχει, καὶ ὅ τι ἀν φάγη ἢ πίη, λυπέει αὐτὴν, καὶ στένει τε, καὶ 13 δύσελπις μᾶλλον ἢ πρὶν ψαγεῖν πολλάκις δὲ καὶ πνίγεται. 14 'Οκόταν ὧδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω,
  - 1 "Όταν C. οὖν om. θ. δὲ pro οὖν C. ὄσα CK. ποτιμάτων G. πειρώμενον CFGHJKθ, Ald., Frob. - πειρώμενος vulg. -- 2 αξ μῆτραι ponitur post ην C. – παραλοξαίνονται vulg. – παραλοξένονται θ. – παραλοξαίνωνται CDGH IJK. - αὐτῶν C. - γένηται 0. - 3 αὕτη θ. - ποτὲ (bis) C. - τότε (bis) Gθ, Ald., Frob. - κρύπτηται θ. - κρύπτονται C. - οίχηται θ. - γίγν. C. - γίνηται θ. - κακειω (sic) θ. – έλασσούμενα C. –  $^{5}$  ή om. C. – πρὸ τούτου C. – προτοῦ GJ. – έγγίγν. C. - τούτου C. - 5 ίσχη FGI. - ίξας C. - νιαιράν θ. - νειαίραν C. νειαιρήν Lind. - καὶ τὴν όσ. om. C. - ἐφέλκη GI. - ἐφέλκεται DLQ'. - ὅταν ούτως C. – όταν H. — 6 όταν CD. — 7 παραφάσας C. – πειρεύμενος  $\theta.$  – πειρώμενος vulg. - ην pro αν θ. -- 8 σικύοισι Κ. - καὶ μαλθ. C. - ώμα καὶ έφθα θ. -καὶ ώμὰ καὶ έτθὰ C. — 9 ξ. Η. - σ. vulg. - συνευδέτω Cθ. - κατακίσθω θ. τὸ δὲ ἔτ. π. om. C.—10 ἀναπρησθώσιν C.-πρησθώσιν Dθ, Lind. -πρισθώσιν vulg. - αιρηται Frob. - φυσσ. J. - οιδέονται θ. - " καὶ ή χολή δὲ αυδης (sic) C. - γίγν. C. - ἐπιμήνια κρύπτεται (οὐ γίνεται θ, Lind.) καὶ ή γονή (χροιή sic pro γ. θ) οὐκ ἐγγίνεται τούτου C (τουτέου θ, Lind.). - ἐπιμήνια ού γίνεται τουτέου vulg. - " ἀσθμαίνει CLθ, Vaticana exempl. ap. Foes in

le sang. On essaye quelles sont les boissons qui conviennent le mieux, et on les donne. La femme mangera du chou et boira l'eau de chou.

- 40. (Obliquité de la matrice; la sage-femme la redresse.) Si les matrices deviennent obliques, l'orifice devient oblique aussi; les règles tantôt sont supprimées, tantôt n'apparaissent que pour passer aussitôt; elles n'ont plus même apparence et sont plus mauvaises et moindres qu'auparavant; pendant ce temps, il n'y a pas de conception. De la douleur est ressentie au basventre, aux flancs, aux lombes et à la banche, qui en éprouve de la contracture. Les choses étant ainsi, il faut administrer un purgatif, laver à l'eau chaude et donner une fumigation. Aussitôt après la fumigation ou le bain, la sage-femme, introduisant le doigt, redressera et corrigera l'orifice des matrices. La malade recevra les fumigations aromatiques; vous arriverez, en tâtonnant, à lui donner les breuvages qui lui conviennent le mieux; elle usera d'aliments émollients; elle mangera de l'ail cuit et cru; elle dormira avec son mari; elle se couchera sur la hanche saine; des fomentations seront faites sur l'autre. Cette maladie est de difficile solution.
- 41. (Matrice s'emplissant de vent.) Si les matrices s'emplissent de vent, le ventre se tuméfie et est soufflé; les pieds se gonflent, ainsi que le dessous des yeux; la couleur devient désagréable; les règles sont supprimées, et durant ce temps il n'y a pas de conception. La femme a de la faiblesse et de l'anxiété, et, quand elle se lève ou marche, sa respiration est gênée; quoi qu'elle mange ou boive, elle en éprouve du malaise, elle se plaint, et est plus découragée qu'avant de manger; souvent même elle suffoque. Les choses étant ainsi, administrez un médicament qui évacue par le bas, lavez avec l'eau chaude

not., Lind. – ἀσθενέει J. – ἀσθενεῖ vulg. – ὅταν C. – ἀναστῆ C. – ἀνίστηται vulg. – προέλθη C0. – προσέλθη vulg. – ὁρθόπνια (ὀρθόπνοια θ) αὐτὴν ἴσχει C0. – ἐς τὴν ὀρθόπνοιαν αὐτὴν ἴσχει vulg. – λυπέη 0. – λυπεῖ vulg. – σθένεται vulg. – vul

καὶ τῷ θερμῷ λούειν καὶ πυριῆν. διαλιπών δὲ ¹χρόνον τινὰ, προστιθέναι ὑφ' ὧν καθαρθείη καὶ δηχθήσεται. πυριῆν δὲ ὡς πυκνότατα τὸ ὅλον σῶμα. ²τότε δὲ ὑπὸ τὰ αἰδοῖα ὑποθυμιήσθω τὰ εὐώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ρίνας τὰ κακώδεα καὶ ποτήματα δίδου, ὅσα καθαίρει ὑστέρας. αὶ τὴν λινόζωστιν ἐσθιέτω, καὶ τὸ γάλα ³πινέτω, ὥσπερ ἔπὶ τοῦ πλευροῦ εἴρηται. Ἡ δὲ νοῦσος γρονίη.

- 42. \*\*Ην θρομωωθέωσιν αί μῆτραι, τὸ στόμα αυτεων γίνεται οῖον ὀρόδων μεστὸν, καὶ ἢν ἐσαφάσσης, ὄψει ὅδιδε ἔχον, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὰ γίνεται, οὐοὰ ἡ γονὴ κατέχεται. ε΄ Οκόταν οὖν διδε ἔχη, τῆς κυκλαμίνου τὸν φλοιὸν περιλεπίσαντα, παὶ σκόροδον καὶ ἄλας καὶ σῦκον καὶ μέλι ὀλίγον, ταῦτα τρίψας καὶ ξυμμίξας, ποιήσας βάλανον, προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ τῶν ἀλλων προσθετῶν ὅτῶν μητρέων τὰ προσήκοντα, ὁκόσα ὁηλαὸὴ ὁριμέα ἐστὶ καὶ ἀπεσθίει. ὅκαὶ ὑρὰ δῶν καθαίρεται αἷμα, καὶ τῶν ποτημάτων διὸόναι ὅσα ὑστέρας καθαίρει, 10 καὶ περὶ ξύστραν περιειλίξας γυπὸς δέρμα ἢ ὑμένα, διαξύειν τὸ στόμα τῶν μητρέων.
- 43. \*Ην 11 περιστραφέωσιν αί μῆτραι, τά τε ἐπιμήνια οὐ γίνεται, καὶ ἡ γονὴ οὐα ἐγγίνεται, 12 καὶ ὁδύνη ἴσχει τὴν νείαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰζύας καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ ἢν ἐσαφάσση τῷ δακτύλῳ, οὐα ἀν δύναιτο τοῦ στόματος θιγεῖν τῶν μητρέων, ἀλλ' ἀνακεχώρηκεν ἐσχυρῶς. 13 'Οκόταν οὕτως ἔχη, φάρμακον χρὴ πἴσαι ὑφ' οὖ καθαίρεται ἄνω καὶ κάτω, κάτω δὲ μᾶλλον καὶ πυριῆν τό τε 13 σῶμα καὶ .
- 1 Καιρόν C, -τινά om. Cθ. καθαίρεται Cθ. τε καὶ θ. μή δηχθ. Cornar. ex lib. II de Morb. Mul., Lind. - δειχθήσεται θ. - πυριήν C. - πυκνότατον DQ', Lind. - πυκνότητα Ald. - τὸ μὲν ὅλον τὸ σῶμα C. - ² τὸ pro τότε C. - δὲ καὶ ὑπὸ FGIJ, Ald. - τὰ om. J. - ὑποθ. τὰ εὐ. om. C. - Post ύστ. addunt καὶ ἐλαύνει C, Vaticana exempl. ap. Foes (θ, ἐλάσσει; Ald., έλάσεις). - λινόζωστιν CD9. - λινοζώστιν vulg. - 3 καταπινέτω C. - μεταπινέτω θ. -γέγραπται Cθ. - οὐ χρονίη legit Cornar. ex libr. II de Morb. Mul. - 4 Ante ην addit άλλη θεραπεία vulg. - άλλη θερ. om. CDHIKO, Lind. - περί θρομδώσεως μήτρας, συμπτωμάτων καί θεραπεία in marg. θ. - θρομδωθώσιν vulg. - θρομδοθέωσιν C. - θρομδωθέωσιν θ. - τό τε στ. Cθ. - αὐτῶν  $C_*$  - δρρόδων  $C_*$  - ἐσαφάσης  $C_*$  - δ οὕτως  $C_*$  - γίγν.  $C_*$  - οὐδὲ  $CD\theta_*$  - ή om.  $C_*$ -Post κατ. addunt τέως αν ώδε (ούτως C) έχη Cθ, Ald. - 6 όκ. οὖν ώδε έχη om. C. – οὖν om.  $\theta$ . – 7χρη καὶ  $C\theta$ . – συμμ.  $CJ\theta$ . – [καὶ] ποι. Lind. – προσθέτων  $\theta$ , Lind. — 8 τῶν  $\mu$ . τὰ πρ. om.  $C\theta$ . – ὅσα C. – ὁκόσα τε  $\theta$ . – δηλαδή om. Co. - δριμέα τε C. - ἀπεσθίει C. - ἀνεσθίει ο. - κατεσθίει sine καὶ L.- ἐσθίει vulg. — 9 Ante καὶ addunt προστιθέναι δὲ C (θ, sine δέ). - αξμα om., restit. al. manu D. — 10 καὶ περιξύσας πάντα καὶ περιειλίξας (περιει-

et faites une fumigation; après un certain intervalle, mettez les pessaires qui sont mondificatifs et mordants; vous ferez aussi souvent que possible des fumigations de tout le corps; alors vous ferez des fumigations aromatiques aux parties génitales, fétides aux narines. Vous donnerez les boissons qui purgent les matrices. La malade mangera la mercuriale et boira du lait comme il a été dit pour le côté. La maladie est de longue durée.

- 42. (Caillots de sang dans la matrice.) Quand des caillots se forment dans les matrices, l'orifice en devient comme plein de grains d'ers; si vous le touchez, vous le trouverez en cet état; les règles ne paraissent pas, et la semence n'est pas conservée. Les choses étant ainsi, prenez du cyclamen dont vous aurez ôté l'écorce, de l'ail, du sel, des figues, un peu de miel; pilez, mêlez, faites un pessaire et appliquez-le à l'orifice des matrices, ainsi que, parmi les autres pessaires utérins, ceux qui conviennent, à savoir les pessaires âcres, mordants, et provoquant le sang. Vous donnerez les boissons qui purgent les matrices; et, ayant entouré d'une peau ou membrane de vautour une étrille, vous ratisserez l'orifice utérin.
- 43. (Déviation de la matrice.) Si les matrices ont une entorse, les règles ne paraissent pas; il n'y a pas de conception; de la douleur est ressentie au bas-ventre, aux lombes et aux flancs. Si vous touchez avec le doigt, vous ne pouvez atteindre l'orifice, qui est grandement retiré. Les choses étant ainsi, administrez un médicament qui évacue par haut et par bas, mais surtout par bas; on fera des fumigations, tant générales du

λίσας DHIK; περιειλήσας J) χύστιος δέρμα vilg. - καὶ περὶ ξύστραν περιειλίξας γυπὸς δέρμα Lind. - καὶ περὶ ξύστραν πάντα καὶ περιειλίξας γυπὸς δέρμα Vaticana exempl. ap. Foes. - καὶ περιξύστραν (sic) καὶ περιελίξας γυπὸς δέρμα C. - καὶ περιξύσας πᾶν περιελίξας κύστιος δέρμα θ. - "περιστραφώσιν vilg. - περὶ τῶν περιστρεφικένων ὑστερῶν συμπτωμάτων τε καὶ θεραπεία in marg. θ. - γίγν. C. - δόδνη pro ἡ γονὴ C. - καὶ ἡ δὸ. C. - νειαίραν C. - νιαιράν θ. - νειαίρὴν Lind. - ἐσαφάσεις C. - ἐσαφάσσης Dθ. - δύναιο C. - θίγειν CFGHIJθ, Ald., Frob., Lind. - " ὅταν C. - ὡδε θ. - καὶ ἄνω καὶ κάτω C. - μαλλον δὲ pro κάτω δὲ μ. C. - " τῶμα Cθ, Vaticana exempl. ap. Foes. - στόμα vulg. - ὡς om. C. - ποτιμάτων G. - προσδέξηται θ. - δίδου πειρ. C.

τὰς μήτρας ὡς μάλιστα καὶ λούειν τῷ θερμῷ δὶς τῆς ήμέρης καὶ τὰς μήτρας ὡς μάλιστα προσδέχηται πειρώμενος δίδου καὶ 1ξυνευδέτω τῷ ἀνδρὶ ὡς πυχνότατα, καὶ τὴν χράμδην ἐσθιέτω.

44. 2\*Ην μή κατά γώρην μένωσι κινηθείσαι αί μῆτραι, άλλ' ένθα καὶ ένθα προσπίπτωσιν, δδύνας παρέχουσι καὶ ἀφανέες <sup>8</sup>γίνονται, ότὲ δὲ ἐζίσχουσιν ὥσπερ έδρη καὶ ὁκόταν μὲν ὑπτίη κατακειμένη \*τύγη, κατὰ γώρην μένουσιν: ὅταν δὲ ἀναστῆ ἡ ἐπικύψη ἡ ἄλλο τι κινηθη, έζέρχονται· πολλάκις δὲ καὶ <sup>8</sup>ήσυχίην έχούση. Ταύτην χρή ώς μάλιστα ήσυγάζειν καὶ μὴ κινεῖσθαι, καὶ τὴν κλίνην κεῖσθαι πρός ποδών ύψηλοτέρην, καὶ τοῖσιν αὐτέοισι χρῆσθαι, δώσπερ ἐν τοΐσιν ἐπάνω, καὶ <sup>7</sup>τοῖσι στρυφνοΐσιν αἰονῆν, καὶ ὑποθυμιῆν τὰ καχώδεα, ύπὸ 8 δὲ τὰς ρῖνας τὰ εὐώδεα καὶ τῶν ροιῶν διὰ τοῦ όμφαλοῦ τρήσαντα μέσην, γλιήναντα ἐν οἶνω, ἥτις αν μάλιστα άρμόζη καὶ μὴ πιέζη λίαν, προστιθέναι ὡς προσωτάτω. δικόταν δὶ προσθης, έκ τῆς ὀσφύος ἐπαναδῆσαι ταινίη πλατείη ἀναλαδών, ώς ἄν μὴ ἐζολισθάνη, άλλὰ μένη καὶ ποιέη τὸ 10 δοκέον· καὶ τῶν μηκώνων ζὸν τῷ τυρῷ καὶ τοῖσιν ἀλφίτοισι πιπίσκειν, ώσπερ ἐν τῆ πρὸς τὸ πλευρὸν προσ- ✓ πτώσει γέγραπται: ¹¹ καὶ τῶν ποτημάτων πειρώμενος ὅ τι ἀν μάλιστα προσδέγηται, πιπίσκειν σιτίοισι δὲ ώς μαλθακωτάτοισι 12 γρήσθω.

1 Σ.  $C\theta$ . – ξυνευνέτω DGHIK. – ξυνευναζέτω J. —  $^2$  ἄλλη θεραπεία G. –  $\pi$ ερὶ παρακινήσεως μήτρας καὶ προσπτώσεως ἐπί τι, καὶ εἰς ἔδρην ἐξοχῆς, συμπτωμάτων τε καὶ θεραπεία in marg. θ. - ἢν [δὲ] μὴ Lind. - χώρην DJKθ. χώραν rulg. - μεν ώσι θ. - κιν. αί μ. om. C. - ένθα δε προσπίπτουσιν (προσπίπτωσιν J, Lind.) όδύνας παρέχωσι (παρέχουσιν DK, Lind.) vulg. - άλλά ένθα προσπίπτουσαι όδύνας παρέχωσι C. - άλλ' ένθα προσπίπτωσιν όδύνην παρέχωσι θ. - ἔνθα δὲ καὶ ἔνθα προσπίπτωσιν ὡς ὀδύνας παρέχειν L ex lib. II de Morb. Mul. - C'est aussi d'après ce passage parallèle que j'ai réformé le passage actuel. — <sup>3</sup>γίγν. C. – γίνωνται θ. – τότε Cθ. – ὅτε G, Ald., Frob., Lind. - έξίσχωσιν vulg. - έξίωσιν CLθ, Lind. - έξίσχουσιν (D, al. manu γω) Κ. - ώς παρέδρη θ. - έδρη (sic) Ald., Frob. - καὶ όκ. Cθ. - καὶ om. vulg. — 4 ήσυχή pro τύχη C, Vaticana exempl. ap. Foes. - μεν οδσιν  $\theta$ . - δκόταν  $\theta$ . - ἄλλ' ὅτι  $\theta$ . -  $\theta$  ήσυχίαν  $\theta$ . - ἐχούση  $C\theta$ , Lind. - ἔχουσι (ἔχει G) vulg. - ώς ὅτι (ὅτι om. Gθ, Lind.) vulg. - Post ἡσυχάζειν addunt τι C (θ, τε). - τοῖς θ. - τοῖσιν οπ. <math>C. - αὐτοῖς C. - αὐτοῖσι θ. - χρήσασθα: <math>C. - $^6$  δπως αν pro ώσ. έν C. – τοῖς θ. —  $^7$  τοῖς vulg. – τοῖσι IKθ, Lind. – στρυφνοῖς C. - δὲ αἰονεῖν C. - αἰονῷν vulg. - αἰονῆν ΗΚ. - αἰωνᾶν GI, Ald., Frob. -\*τε pro δὲ C. - τὰ om. C. - εὕδεα (sic) θ. - καὶ ροιὰν vulg. - καὶ τοῦ ροιῶν (sic) GHIJ, Ald. - καὶ τῶν ροιῶν CDFKê, Vaticana exempl. ap. Foes. - τοῦ om. θ. - τρήσαντα (τρήσαντος J) μέσην (μ. om. 0) πίσσαν (πίσσην θ; π. om. C) γλιήναντα έν οίνω (έν οίνω γλιά. C, θ χλιήν.) ήτις αν μ. ά. καὶ μὴ (μὴ corps que particulières de la matrice; on lavera à l'eau chaude deux fois par jour; on arrivera, en tâtonnant, aux boissons qui conviennent le mieux à la femme: elle dormira souvent avec son mari; elle mangera du chou.

44. (Matrice déplacée, ne restant pas en place,) Si les matrices déplacées ne restent pas en leur lieu, mais vont se jeter cà et là, elles causent des douleurs, et tantôt deviennent invisibles, et tantôt font saillie comme le siége. Quand la femme est couchée sur le dos, elles demeurent en place; quand elle est debout, ou qu'elle se baisse ou qu'elle fait tout autre mouvement, elles sortent, et souvent même la femme étant en repos. Il faut que la malade se tienne aussi tranquille que possible, ne bouge pas, ait un lit plus élevé aux pieds, et use des mêmes moyens que dans les cas précédents. On fera des affusions avec les astringents, des fumigations par le bas avec les substances fétides, sous les narines avec les aromatiques. Vous percerez, par l'ombilic, une grenade, vous la chaufferez dans du vin et vous l'appliquerez en pessaire le plus avant possible, choisissant celle qui va le mieux et qui ne distend pas trop; quand elle est en place, vous fixez aux lombes un bandage large qui la reprend de manière que, ne glissant pas, elle reste en place et fasse son office. Vous donnerez à boire du pavot avec le fromage et la polenta, comme il a été écrit dans le transport de la matrice contre le côté. Vous arriverez, en tâtonnant, à prescrire les boissons qui conviennent le mieux. La malade usera des aliments les plus émollients.

om. C) πιέζου (πιέζων Lind.; πιέζει θ, Vaticana exempl. ap. Foes; πιέζη CDHIJK) λίαν προστιθεὶς (προσθεὶς θ; προστίθει C) ὡς vulg. – ἐσώτατα C. – ἐσωτάτω θ. – Il faut lire προστιθέναι. — ⁰ ὅταν C. – δέ τι (τι om. Cθ) vulg. – προστίθης vulg. – προστίθης H, Ald., Lind. – προσθῆς C. – προσθεὶς θ. – προστίθεὶς J. - ἐκ τῆς δ. om. C. – ἐπανάδησει C. – ἐξολισθαίνη DJ. – ποιῆς C. – ποιξει Κ. — "θ δέον Cθ, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. – σὸν C. – πυρρῶ GK. – τυρῶ θ, Vaticana exemplaria ap. Foes, Lind. – τοῖς θ. – τοῖς ἀλοῖτοις C. – προπτώσει C. – προσπόσει (sic) IJK. — " καὶ CJ. – καὶ om. vulg. – ποτιμάτων G. – ποιμμάτων θ. – πηςώμενος C. – μαλακωτάτοισι CJ. — " Post χρήσθω addit καὶ μετὰ (μετ' C) ἀνδρὸς ὡς ὅτι (ὡς ὅτι om. C) μάλιστα κοιμάσθω vulg. – καὶ.... κοιμάσθω om. θ.

- 45. \*Ην ἀναχάνη τὸ στόμα τῶν μητρέων 'μᾶλλον ἢ ὡς πέφυχε, τὰ ἐπιμήνια γίνεται πλείω καὶ κακίω \*καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλέονος τὰ ἐπιμήνια γίνεται πλείω καὶ κακίω \*καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλέονος τὰ ἐπιμήνια γίνεται πλείω καὶ κακίω \*καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλέονος ἐκχείται ἔξω. καὶ ἢν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλω τὸ στόμα τῶν μητρέων, εὑρήσεις ἀνακεχηνὸς, καὶ ἀδυναμίη αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ τῶν ἐπιμηνίων, καὶ πυρετὸς, καὶ ρῖγος, καὶ ὀδύνη ἔσχει \*τὴν νείαιραν γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰξύας. Πάσχει δὲ ταῦτα κον χρὴ πιπίσκειν ὑφ' οῦ ἀνω καθαιρεῖται. καὶ Ἰδκόταν ἡ ὀδύνη ἐκχ, τῶν χλιασμάτων προστιθέναι, καὶ τῷ θερμῷ λούειν, \*καὶ διαπῶν κλύζειν, ικαὶ τῶν ποτητάτων διδόναι ὅ τι ἀν μάλιστα προσδέχηται, καὶ ὑποθυμιῆν \*9ὁκόσα ἐπραίνει, καὶ τῶν πουλυπόδων ἐσθιέτω, καὶ τὴν λινόζωστιν.
- 46. <sup>\*</sup>Ην <sup>10</sup> λειανθέωσιν αί μῆτραι, τά τε ἐπιμήνια πλέω γίνεται καὶ κακίω καὶ ὑγρότερα καὶ πυκνότερα, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἔμμένει, ἀλλὰ πάλιν ἔξέρχεται, καὶ ἢν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ, ὅψει τὸ στόμα <sup>11</sup> λεῖον, καὶ ἀδυναμίη αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ τῶν ἔμμηνίων, καὶ πυρετὸς, καὶ ῥῖγος, καὶ ὀδύνη <sup>12</sup>ἐς τὴν νείαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἔξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, μέλιστα μὲν ἤν τι ἐν αὐτῆ διαφθαρὲν σαπῆ, καὶ ἐκ τόκου, καὶ ἄλλως. ¹³δταν ὧδε ἔχὴ, θεραπεύειν χρὴ σκου ἀν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς προτέρης γέγραπται.
  - 47. \*Ην αί 14 μῆτραι κατὰ τὰ ἀριστερὰ νεύωσι, τὸ ἰσχίον δδύνη
  - ¹ Ante μã. repetit ἀναχάνη C. τά τε (τε om. C) vulg. -- ² καὶ om. CFG. - καὶ ύγρ. om. Κ. - πλείονος DHKθ. - 3 οὐδ' θ. - ἐμμένη Ald., Frob. - μένει CDFGHIJK. - έξωθεϊται J. - έξω om. CJ0. - έσαγάσης C. - τῶν μ. om. C0. άδυναμίην J. — 4 Ante την addit και Κ. - νειαϊραν C. - νιαιράν θ. - νειαιρήν Lind. — 5 Ante μ. addit καὶ θ. - χυθη καὶ om. Cθ. — 6 σταν C. - γοῦν om.  $C\theta. - οδν J. - ούτως C. - ὧν ριο οδ <math>H. - ἀνακαθαίρεται$  ριο ἄνω κ. DK. - καθαίρεται vulg. - καθαιρεζται  $C_*$  -  $\frac{1}{2}$  όπ.  $C_*$  -  $\frac{1}{2}$ δε pro ή όδ.  $J_*$  -  $\frac{1}{2}$  καὶ μή διαλιπόντα C. - μη διαλιπών Vaticana exempl. ap. Foes. - διαλιπόντα θ. - προτέρης DHΙθ. - προτέρας vulg. - ποτιμάτων G. - 3 ὅσα C. - ὁπόσα J. - πουλυπόδων θ. - πολ. vulg. - λινόζωστιν CD. - λινοζώστιν vulg. - 10 λιανθέωσιν ΙΚθ, Ald. - λειανθώσιν D. - λεανθέωσιν J. - διαθώσιν C. - πλέω ΗΙJΚ, Ald., Frob. - πλείω vulg. - γίγν. C. - καὶ κακίω om. C. - ἐσαφάσης C. - ὄψη θ. -" λίον θ. – λείη C. – άδυναμείη C. – λαμβάνη θ. – ἐμμήνων GKθ. — Ε ἐς τε τὴν C. - νειαϊραν C. - νειαιρήν Lind. - νιαιράν θ. - τά pro τι C. - διαρθαρή ή σαπή C.-καὶ ἐκ τοῦ τ. C.- <sup>13</sup> ὁκόταν  $\theta.-$ οὕτως C.-θεραπεύειν.... πῖσαι οπ., restit. al. manu D. - όπόταν pro όκου αν C (θ, όκόταν). - πρότερον C. - Post

- 45. (L'orifice de la matrice est béant.) Si l'orifice est plus béant que d'habitude, les règles sont plus abondantes, plus mauvaises, plus humides et plus prolongées; la semence ne prend pas, ne demeure pas et retombe en dehors. Si vous touchez avec le doigt, vous trouvez l'orifice des matrices béant. La femme est dans l'adynamie à cause des règles; il y a fièvre, frisson, douleur au bas-ventre, aux flancs et aux lombes. La femme éprouve surtout ces accidents si quelque chose, s'étant formé en elle, cesse de vivre et se corrompt; elle les éprouve aussi après l'accouchement, et encore d'autre facon. Les choses étant ainsi, vous donnerez un médicament qui évacue par le haut, Quandil y a douleur, yous ferez les applications chaudes; vous laverez à l'eau chaude; et, après un intervalle, vous ferez des injections comme il a été dit dans le cas précédent; vous donnerez les boissons qui conviennent le mieux à la malade; vous prescrirez les fumigations qui dessèchent. Elle mangera des poulpes et de la mercuriale.
- 46. (État lisse de l'orifice utérin, ce qui empéche la conception et cause des accidents.) Si les matrices sont lisses, les règles sont plus abondantes, plus mauvaises, plus humides et plus fréquentes; la semence ne reste pas, elle retombe en dehors. Si vous touchez avec le doigt, vous trouvez lisse l'orifice. La femme est dans l'adynamie à cause des règles; il y a fièvre, frisson, douleur au bas-ventre, aux lombes et aux flancs. Cela arrive, surtout si quelque fœtus, ayant cessé de vivre, se corrompt en elle, et aussi à la suite de l'accouchement, et autrement encore. Les choses étant ainsi, on traitera, là où il y a douleur, comme il a été dit dans le cas précédent.
  - 47. (Inclinaison à gauche de la matrice.) Si les matrices s'in-

πρ. addunt ταύτης CIJKθ.— " ύστέραι C.- κατὰ γαστέρα νεύωτι (νέωσι IJK ς ξωσι Η; ἐωσι  $\tilde{\eta}$ , C) vulg. - κατὰ τὰ στέρνα ἐωσι θ. - κατὰ τὰ ὰριστερὰ L., Lind. - Cette dernière leçon est la bonne; c'est celle du II livre des Maladies des Femmes, mais, là, il est d'abord question de l'inclinaison de la matrice à droite. -  $\tilde{\eta}$  δδύνη C. - ίσχει θ. - όξεία Cθ. - γε pro τε C. - τάς τε pro καὶ τὰς Cθ. - περὶ τῆς κατὰ τὰ στέρνα ούτης ὑστέρας, συμπτωμάτων τε καὶ θεραπεία in marg. θ.

ἔχει όξείη τε καὶ σπερχνή καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, καὶ τὸ σκέλος ἐπισκάζει. ¹ Ὁ κόταν ὧδε ἔχη, φάρμακον χρὴ πῖσαι ἐλατήριον, τῆ δὲ ὑστεραίη ὑποθυμιἢν τῶν τε κριθέων χοίνικας δύο καὶ ἐλαίης φύλλα κατακνήσας μικρὰ, καὶ κηκίδα κατακόψας καὶ σήσας, καὶ ὑοσκυάμου τριτέα ²χοίνικος, ταῦτα μίξας, καὶ ἐλαίφ περιποιήσας ὅσον ἡμικοτύλιον ἐν χύτρη, ὑποθυμία ἐπὶ τέσσκρας ἡμέρας τρὶς τῆς ἡμέρης τῆς δὲ νυκτὸς γάλα βοὸς καὶ μέλι καὶ ὕδωρ πινέτω, καὶ θερμῷ λουέσθω.

- 48. 3\*Ην ἐς τὴν κεφαλὴν τραπῶσιν αἱ ὑστέραι, σημεῖον τόδε τὰς φλέβας τὰς ἐν τῆ ρινὶ, τάς τε ὑπὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀλγεῖν φησιν. Ταύτην χρὴ λούειν θερμῷ πολλῷ, καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς, δάφνην τε καὶ μυρσίνην ἐνεψῶν ἐν τῷ ὕδατι, καὶ ροδίνω μύρω τὴν κεφαλὴν ἐγχριέσθω, καὶ ὑποθυμιήσθω τὰ εὐώδεα, καὶ τὴν κράμβην ἐσθιέτω, καὶ τὸν γυλὸν ἐπιρροπείτω.
- 49. 5\*Ην ἐς τὰ σκέλεα καὶ τοὺς πόδας τραπῶσι, γνώση τῷδε· τοὺς μεγάλους δακτύλους τῶν ποδῶν σπᾶται ὑπὸ τοὺς ὄνυχας, καὶ δὸύνη ἴσχει τὰ σκέλεα καὶ τοὺς μηρούς. 6 Όκόταν ὧδε ἔχη, χρὴ λούειν αὐτὴν πολλῷ καὶ θερμῷ, καὶ πυριῆν ὅ τι ἀν μάλιστα προσδέχηται, καὶ ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, καὶ τῷ μύρῳ τῷ ῥοδίνῳ ἀλείσεσθαι.
  - 50. <sup>7\*</sup>Ην γυναϊχα ύστέρας άλγέουσαν άσιτίη τε χαὶ πυρετὸς χαὶ ρῖγος λαμδάνη, μήχωνος λευχῆς όσον πεμπτημόριον ήμιχοινιχίου, χαὶ χνίδης χαρποῦ τὸ ἴσον, χαὶ τυροῦ αἰγείου όσον <sup>8</sup> ήμιχοινίχιον ξύσας, όμοῦ μίξας, διεὶς οἴνω παλαιῷ, ἔπειτα ξψήσας, διδόναι ροφάνειν.

1 ° Όταν οὕτως C.- ἔχει D. - δ' CDθ. - χριθῶν Cθ. - χαταχνίσας  $H\theta$ . - μιχρὰ  $H\theta$ . - μιχὰ C. - πυκνὰ vulg. - χηχίδα  $Gl\theta$ , Ald., Frob., Lind. - χιχίδα vulg. - σείσας  $\theta$ . - οιος χυάμου (sic)  $\theta$ . - τριτέα  $\theta$ . - τριταία DI. - τριταία vulg. - τριταίου J. - ' ροίνιχος FGIJ. - περιποιησάσθω sine δσον C. - ήμιχοτυλίω C. - ἔν χυτρίη χενή C. - ἔν χ. χαινή Vaticana exempl. ap. Foes. - καὶ ὑποθ.  $\theta$ . - ὑποθυμίη C. - ήμέρας om. D. - χαὶ ὑδ. χαὶ μέλι J. - χαὶ τῶ θερμῶ  $CJ\theta$ . - ' περὶ τῆς ἐν τῆ κεταλή τρεπομένης μήτρας συμπτωμάτων τε καὶ θεραπεία in marg.  $\theta$ . - τῆ  $CDFGHIJK\theta$ , Ald., Lind. - τῆ om. vulg. - τάς ante τε oin D. - τε oid.  $C\theta$ . - φασι Vaticana exempl. ap. Foes. - δοχεῖ vulg. - δοχέει Lind. - πολλῶ θερμῶ JK. - δάρνη  $\theta$ . - μυρτίνην ἐνέψων C. - ἔν oid. D. - χριέσθω D. - τὑπ. D. D. D. - τῶτοροφείτω D0. - D1 τῶτος τὸλη χαὶ τοὺς πόδας τρεπομένης, συμπτωμάτων τε καὶ θεραπεία in marg. D1 - ἔν (ἐν oid. D2 τῷδε (τόδε D3) vulg. - σπῶνται D3. - ἔχει D4. - D6 τον D7 τῷδε (τόδε D5) vulg. - σπῶνται D6. - ἔχει D7 - D8 τον D8 τον D9 το D9 τον D9 - προσδέχεται D8. - τὸ μυρὼ (sic) D8. - τῷ ροδ. oid. D9 τον D9 - προσδέχεται D8. - τὸ μυρὼ (sic) D8. - τῷ ροδ. oid. D9 τον D9 - προσδέχεται D8. - τὸ μυρὼ (sic) D8. - τῷ ροδ. oid. D9 τον D9 τον D9 - προσδέχεται D8. - τὸ μυρὼ (sic) D8. - τῷ ροδ. oid. D9 τον D9 - προσδέχεται D8 - τὸ μυρὼ (sic) D8. - τῷ ροδ. oid. D9 τον D9 - προσδέχεται D9 - τὸ μυρὼ (sic) D9. - τῷ ροδ cid. - Τῷ ρ

clinent à gauche, une douleur aiguë et violente se fait sentir à la hanche, aux lombes et aux flancs; la femme boite de cette jambe. Les choses étant ainsi, on administrera un purgatif, et, le lendemain, une fumigation ainsi préparée : orge, deux chénices, feuilles d'olivier, broyez, noix de galle, broyez et tamisez; jusquiame, tiers de chénice; mêlez, pétrissez avec une demi-cotyle d'huile dans un pot, et faites la fumigation pendant quatre jours trois fois le jour; pendant la nuit, la femme boira du lait de vache, du miel et de l'eau, et se lavera à l'eau chaude.

- 48. (Hystérie.) Si les matrices se tournent vers la tête, voici le signe : la femme dit souffrir aux veines des narines et du dessous de l'œil. On la lavera avec beaucoup d'eau chaude ; on lui fera des affusions sur la tête avec de l'eau où du laurier et du myrte ont cuit; on lui oindra la tête avec du parfum de rose; elle recevra les fumigations aromatiques; elle mangera du chou et hoira l'eau de chou.
- 49. (Hystérie.) Si les matrices se tournent aux jambes et aux pieds, yours le connaîtrez à ce signe : la femme a des spasmes aux gros orteils sous les ongles, et de la doulour est ressentie aux jamles et aux cuisses. Les choses étant ainsi, on la lavera avec beaucoup d'eau chaude, on donnera le bain de vapeur qui convient le mieux, on fera les fumigations fétides, et on oindra avec le parfum de rose.
- 50. (Affection de matrice compliquée d'inappétence et de sièvre.) Si une femme souffrant de la matrice est saisie d'inappétence, de sièvre et de frisson, prenez la cinquième partie d'une
  demi-chénice de pavot blanc, autant de graine d'ortie, râclez
  une demi-chénice de fromage de chèvre, mêlez, trempez avec
  du vin vieux, puis faites cuire et donnez en potage.

άλειφέσθω θ. —  $^{7}$  γυνή ὑστέρας άλγεη ἀσιτέουσα καὶ π. αὐτήν καὶ  $\hat{\rho}$ . λαμβάνη vulg. – ἢν γυνή ὑστ. ἀλγέουσα ἀσιτέη τε καὶ π. αὐτήν καὶ ῥίγος λαμβάνη θ. – ἢν γυναῖκα ὑστέρας ἀλγέουσαν ἀσιτίη τε καὶ π. καὶ ῥίγος λαμβάνει
C. – πεμπτιμόριον C. – πεμπτήμορον θ. – κνίδης CDGHIJKθ, Vaticana
exempl. ap. Foes, Lind. – κνιδίου vulg. —  $^{8}$  ήμιχοίνικα vulg. – ήμιχοίνικον
θ. – ἡμιχοινίκιον C. – ὁμοῦ τι μαλθάξας σὺν οἶνφ vulg. – ὁμοῦ μίξας, διεὶς
οἶνω Cθ. – δοῦναι θ. – ῥυμφάνειν Κ. – ῥομφάνειν Cθ. – ἡυφάνειν GHIJ, Ald.

- 51. 1\* Ην ἐχ τόχου ροῦς λαμβάνη καὶ τὰ σιτία ἐν τῆ γαστρὶ μὴ ἐμμένη, ἀσταφίδος χρὴ μελαίνης καὶ ροιῆς γλυκείης τὰ εἴσω τρίψας καὶ
  ἐρίφου ²πιτύην, διεὶς οἴνφ μελανόχρφ, τυρὸν ἐπιζύσας αἴγειον, καὶ
  ἄλφιτα ³πυρῶν πεφωσμένα ἐπιβαλὼν, χεράσας εὔκρατον, δὸς πιεῖν.
- 52. <sup>4</sup>\*Ην αἷμα ἐμέῃ ἐκ τόκου, τοῦ ἤπατος ἡ σύριγζ τέτρωται, καὶ ὀδύνη ἐς τὰ σπλάγχνα φοιτῆ καὶ τὴν καρδίην, <sup>5</sup>καὶ σπᾶται. Ταύτην χρὴ λούειν πολλῷ <sup>6</sup>καὶ θερμῷ, καὶ τῶν χλιασμάτων ὅ τι ἄν μάλιστα προσδέχηται προστιθέναι, καὶ πιπίσκειν ὄνου γάλα ἐπὶ ἡμέρας πέντε μετὰ δὲ ταῦτα <sup>7</sup>μεταπιπίσκειν βοὸς μελαίνης, ἀσιτέουσαν ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα, ἐς δὲ τὴν ἑσπέρην σήσαμον <sup>8</sup>τρίψαντα πιπίσκειν. Ἡ δὲ νοῦσος ἐπικίνδυνος.
- Χλιαίνων ἐν χυτριδίω, εἰρίον ὡς μαλθαχώτατον ἐμδάπτων, τὸ μὲν

<sup>1</sup> Περὶ τῆς ἐκ τόκου γαστροροούσης, ἢ καὶ ῥοῦν ἐχούσης θεραπεία in marg. θ. - έους λαμβ. om. C. - μή om. DHIJK. - έμμένει D. - έμμείνη K. χρή om. C. - τὰ ἴσω θ. - τρίψαντα vulg. - τρίψας C. - ἐριφίου C. - ² ποιτίαν C. –  $\pi$ υτίην H. –  $\pi$ ητύην K. –  $\pi$ ίτυν GJ. –  $\pi$ ίτην I. –  $\mu$ έλανι χρέο (χρ $\tilde{\omega}$  C) vulg. - μελανίχρεο (sic) θ. - Je lis μελανόχρω. - ἄλφυτα Ι. - 3 πυρρών ΙΚ. - φυρών, eadem manu πυρών G. - πεφωγμένα D. - ἐπιδαλών C. - ἐπιδάλλων vulg. εύκρατα  $\theta$ . – ἄκρατα C. – πίνειν C. — 4 περὶ τῆς ἐκ τόκου αἴμα εμουσαν (sic) θ. - έμη Cθ. - Ante ή addit ταύτης C. - Foes soupçonne qu'au lieu de σύριγξ il faudrait lire έριξ, qui est dans le Gloss. de Galien. - πρὸς pro ές Cθ. -φοιτή C. - φοιτά vulg. - καρδίαν CK. - 5 καί om. C. - 6 καί om. CHIJKO. - ην pro αν θ. - επιπίσκειν (sic) J. - εφ' C. - ημέραις J. - 7 πιπίσκειν J. - ασιτεύουσαν D. – ἐφ' C. — <sup>8</sup> τρίψαντα C, Vaticana exempl. ap. Foes. – τρίβοντα θ. - τριπτόν vulg. - τριπτήν D. - 3 δὲ pro γυνή Cθ. - περὶ τήν ἐχ χρόνου μή κύουσαν in marg. θ. - καταμηνίων C. - φαινομένων C (θ, addit μή ante φ.). - όταν C. - ή pro ή C. - Post τετ. addit ή C. - λείαν C. - λίην θ. - μυρίω C. lρίνω pro εἰρίω Lind. - ἐρίω C. - προστιθέτω <math>θ. — lθ x. om. CKθ. - τ $\tilde{η}$ .... τρεῖς om. Κ. - Ante ξύσας addunt βάκος Co. - γολη αύη sine καὶ ἐν β. ἐπιθεὶς θ. – αὖθις pro καὶ ἐν ρ. ἐπιθεὶς C. — "καὶ om. Cθ. – πρόσθες Cθ. – ἐφ' (ἐπὶ θ) ἡμέρας C. - δ' C. - έτέρη ἐξελέσθω (ἐξελάσθω θ) καὶ (καὶ om. C) τῶ

- 51. (Flux survenant après l'accouchement.) Si un flux survient après l'accouchement, et que les aliments ne demeurent pas dans le ventre, pilez du raisin sec noir, le dedans d'une grenade douce et la présure d'un chevreau, trempez dans du vin noir, raclez du fromage de chèvre, jetez du gruau grillé de blé, mouillez convenablement, et faites boire.
- 52. (Vomissement de sang après l'accouchement.) Si la femme vomit du sang après l'accouchement, le conduit du foie est blessé; de la douleur est ressentie aux viscères et au cardia, et il y a des spasmes. On la lavera avec beaucoup d'eau chaude, on fera les applications chaudes qui conviennent le mieux; on donnera du lait d'ânesse pendant cinq jours; ensuite on fera boire, à jeun, du lait d'une vache noire pendant quarante jours; le soir, elle prendra du sésame pilé. La maladie est dangereuse.
  - 53. (Moyens préconisés pour préparer une femme à concevoir.) Si une femme depuis longtemps ne devient pas enceinte, prenez, à l'époque des règles, le troisième ou le quatrième jour, de l'alun; pilez, mouillez avec du parfum, épongez avec de la laine et mettez en pessaire; elle gardera cela en place trois jours; le troisième, raclez de la bile de bœuf, mettez dans un linge, délayez dans l'huile ce qui a été raclé, pétrissez et mettez en pessaire; cela sera gardé trois jours; le troisième, la femme l'ôtera et s'unira à son mari. Prenez une poignée de lin fendu dans la paille mème, broyez, trempez dans du vin blanc très-agréable pendant une nuit, passez, chauffez dans un pot, mouillez une laine très-molle et mettez en pessaire, ôtant

άνδρὶ συνέστω C (ξυνελθέτω Valicana exempl. ap. Foes, Lind.) (θ, συνέτω sic). – ἐτέρη ἀνδρὶ ξυνελθέτω vulg. —  $^{12}$  In tit. ὑστερέων νούσου πάσης CDθ; ὑστερέων νόσου κατὰ πάσης I; ὑστερέων πάσης νούσου θεραπευτικὸν Lind. – λίνον HJ, Ald. – ταύτης τῆς καλάμης (C, καλάμου) vulg. – αύτη  $\tilde{\eta}$ , καλάμη, θ. – Lisez αὐτ $\tilde{\eta}$  τ $\tilde{\eta}$ , καλάμη. – Voy. le Dict. de Schneider au mot λινοκαλάμη; il cite de Diodore, I, 60, καλάμην κείροντες ἐκ τῆς ὑμόρου χώρας καὶ ταύτην σχίζοντες, λίνα παραμήκη κατεσκεύαζον.... τὰς ὑήρας τῶν ὀρτύρω ἐποιοῦντο. – κόψασα ἐπτὰ pro κ. λεπτὰ C. – καταδρέξαι θ. – τε om. Cθ. – ἡδύστω C. – ἀπεθήσας C. – ἐναπηθήσας C. – κυθριδίω C. – ἔριον C0. – μαλακώτατον C. – ἀραιρεῖν C.

προστιθέναι, το δὲ ἀφαιρέειν. 1\*Ην βούλη ὑστέρας καθῆραι, πρῶτον μὲν χρη ὑποθυμιῆσαι κριθὰς ἐλαίῳ δεδευμένας ἐπ' ἀνθράκων τὸ δὲ ἀκτεραίη ὅιος χρὴ κρέας έψειν, κυτριδίῳ ἐξηθριασμένον τὸ δὲ ἐφθὰ , ἀκροχλίερα κατεσθιέτω, καὶ κον ζωμὸν ἐπιδροφείτω τῆ δ' ὑστεραίη λιδανωτὸν καὶ <sup>5</sup>γλήχωνα λεῖα ποιήσας, ἀναδεύσας μέλιτι, εἰριὰ ἀνασπογγίζων, προστίθει ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας.

- 54. <sup>\*</sup>Ην <sup>6</sup>δὲ ἐς τὴν ἔδρην τραπῶσι καὶ τὰ ὑποχωρήματα κωλύωσιν ὑποχωρέειν, ὀδύναι ἴσχουσι τήν τε ὀσφῦν καὶ τὴν νείαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας. <sup>7</sup>Οκόταν ὧδε ἔχῃ, λούειν χρὴ αὐτὴν τῷ θερμῷ, καὶ πυριῆν τὴν ὀσφῦν, καὶ ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, καὶ προστιθέναι <sup>8</sup>όκόσα καθαίρει τε καὶ ἐλαύνει τὰς ὑστέρας, καὶ πιπίσκειν ὅ τι ὰν μάλιστα προσδέχηται.
- 55. \*Ην θέλχωθῆ τὸ στόμα ἢ φλεγμήνη, σμύρναν, καὶ στέαρ χήνειον, καὶ κηρὸν λευκὸν, καὶ λιδανωτὸν ἐν λαγωοῦ θριξὶ τῆσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα μίξας καὶ λεῖα ποιήσας ἐν εἰρίῳ ὡς μαλθακωτάτῳ προστιθέσθω.
- 56. \*Ην τὰ ὕστερα μὴ 10 δύνηται ἀποφυγεῖν, παραχρῆμα μὲν χρὴ ἀσιτέειν· ἄγνου δὲ πέταλα λεῖα τρίψαντα ἐν οἴνω καὶ μέλιτι, ἔλαιον ἐπιχέας, ἀναχλιήνας, δίδου πιεῖν ὅσον κοτύλην.
- 57.  $^{11}$ \*Ην φλεγμήνωσιν αί ύστέραι, τῆς ἀχτῆς τὰ φύλλα ὡς ἁπαλώτατα ἐν πυρῶν χρίμνοις ἑψήσας σητανίοις, ἀχροχλίερον δίδου ρορῆν.
- 1 In tit. ὑστερέων καθαρτήριον CGHI. βούλει Η. ὑστέραν C. κριθῆς J. - èν (èν our. Cθ) èλ. vulg. - èπὶ  $C_*$ — è δ'  $CD\theta$ . - χρὴ οἶα (sic) κρέα εψειν  $C_*$ -πριθιδίω vulg.-πριθώδιον C.-χυτριδίω J.-La leçon de J me paraît la véritable, sauf qu'il faut sans doute prendre la forme ionienne, ici conservée fortuitement : χυτριδίω. — 3 κριθίον vulg. - κριθίδιον θ, Lind. - κριθώδιον C. - χόεα GHIJK, Ald., Frob. - καθέψειν C. - όδε om. Cθ. - ίσθι pro ή C. - άκροχλίερα CDθ. - άκροχλίαρα vulg. - έπὶ φοφείτω θ. - 5 γλίχ. CHJ. λεῖα C.-λία  $\theta.-λ$ εῖον  $vulg.-ἐρίω <math>\theta.-^6 δ$ ,  $\theta.-δ$ ὲ om. <math>C.-περὶ τῆς εἰς τὴν εόραν τρεπομένης ύστέρας, συμπτωμάτων τε καὶ θεράπεια in tit. C.- τραπείσαι pro τρ. καὶ C. - κωλύσωσιν θ. - υποχωρείν C. - δδύναι G, Ald. νειαίραν  $C_*$  – νείεραν  $H_*$  – νειαιρήν  $Lind_*$  – νιαιράν  $\theta_*$  —  $\eta$  δταν ούτως  $C_*$  –  $\tau \bar{\phi}$ om. J. — \* όσα C. - καθαίρεται καὶ θ. - γαστέρας pro ύστ. C. - στερέας (sic) ρτο ύστ. Ι. – ην ρτο αν θ. — v έλκωσθη C. – πρὸς Ελκωσιν η φλέγματος στομίου in marg. θ. - καὶ pro η C. - ην pro η J. - χήνιον θ. - χήειον (sic) C. λαγῶ C. - λαγώησι θ. - ἐρίω C. - μαλακωτάτω C. — 10 φαίνηται C. - ἀποφύγειν θ. - άσιτεῖν C. - ἐπιχέας ἔλαιον θ. - ἀναχλιαίνων Cθ. - ἀναχλιάνας DGIJ,

tour à tour le pessaire et le remplaçant par un autre. Si vous voulez purger les matrices, d'abord faites une fumigation, sur des charbons, avec de l'orge trempée dans de l'huile; le lendemain, faites cuire du mouton qui aura été exposé au serein dans un pot; la contenance du pot doit être d'un conge (3<sup>litres</sup>,24), et la cuisson très-forte; le mouton étant cuit, la femme le mangera tiède et en boira le bouillon; le lendemain, pilez de l'encens et du pouliot, pétrissez avec du miel, épongez avec de la laine que vous mettrez en pessaire; laissez pendant trois jours.

- 54. (Déplacement de la matrice vers le siège; remèdes.) Si les matrices se tournent vers le siège et empêchent la sortie des selles, des douleurs sont ressenties aux lombes, au basventre et aux flancs. Les choses étant ainsi, on lavera la femme avec l'eau chaude, on dirigera un bain de vapeur sur les lombes; on fera des fumigations fétides; on appliquera les pessaires qui purgent et nettoient les matrices, et on donnera les boissons qui lui conviennent le mieux.
- 55. (Ulcération ou inflammation de l'orifice utérin; remèdes.) Si l'orifice est ulcéré ou enflammé, prenez myrrhe, graisse d'oie, cire blanche et encens; mêlez dans du poil de lièvre de dessous le ventre, broyez et appliquez en pessaire dans une laine très-molle.
- 56. (L'arrière-faix ne sortant pas; remèdes.) Si les secondines ne peuvent pas sortir, il faut aussitôt prescrire l'abstinence; puis broyez des feuilles d'agnus dans du vin et du miel, ajoutez de l'huile, faites chauffer et donnez à boire une cotyle.
- 57. (Inflammation de la matrice; remède.) Si les matrices sont enflammées, faites cuire les feuilles les plus tendres du sureau dans de la farine de blé de deux mois, et donnez à prendre tiède.

Ald. – πίνειν C. – κοτύλιον θ. — " ην δὲ D. – φλεγμαίνωσιν C. – πυρρών GK. – κρίμνοις C, Lind. – κριμνοῖς vulg. – κρήμνοις HK. – κριθμοῖς, al. manu κριμνοῖς D. – σιτανίοις K. – σιτανείοις J. – ἀκροχλίαρον vulg. – ἀκροχλίαρον CDθ. – ἀκροχλίαιρον HI. –  $\phi$ οφῆν J. –  $\phi$ οφεῖν vulg.

- 58. \*Ην ¹μεταχινηθέωσιν αξ μῆτραι, χισσὸν ὡς ξηρότατον τρίψας λεῖον, ὂήσας ἐς δθόνιον, ²προσίσχειν λιπαρὸν προσφέρειν μηδέν πιεῖν δὲ διδόναι πυροὺς προχωνίας, χαὶ μήχωνα ³δπτὴν, χαὶ ἔλελίσαχον, χαὶ χύπερον, χαὶ ἄνισον, ταῦτα τρίψας λεῖα, διεὶς οἴνῳ, χαὶ τῶν χυρηδίων τῶν ἀπὸ τῶν χριθῶν, διδόναι δὶς τῆς ἡμέρης ἐφ² ἐχάτερον ἡμιχοτύλιον.
- 59. \*Ην τὰ ἐπιμήνια μὴ ἐγίνηται ἐν τῷ καθεστηκότι χρόνῳ, κράμδης πέταλα καὶ πήγανον τρίψας λεῖα, ἔπειτα ἄχυρα τὰ ἀπὸ τῶν κριθῶν ὅσον χοίνικα βρέξας ὡς ἀν τέγγηται, ἔζαιθρίασον εωθεν οὲ ποιήσας ὅσον κοτύλην, διεῖναι τὴν κράμδην καὶ τὸ πήγανον, ἔλαιον ἐπιγέας καὶ ἀναταράζας, δοῦναι πιεῖν ἐπειτα πουλύποδα πνίζας ἐν οἴνῳ λευκῷ, δὸς φαγεῖν, καὶ τὸν οῖνον ἐκπιεῖν · ἢν δὲ βούλη, τῶν ἰχθυὸίων ἑψῶν τῶν εὐωνοτάτων διδόναι ἐσθίειν καὶ τὸν ζωμὸν ροφάνειν.
- 60. Ἡν ἀρθήση τὰ αἰδοῖα, εμύρτα εψήσας εν οἴνω, διακλυζεσθω τὰ αἰδοῖα ἔπειτα ροιῆς γλυκείης σίδια εψήσας εν οἴνω, καὶ σμύρνης καὶ ρητίνης όμοῦ μίζας, διεὶς οἴνω, δθόνιον εμδάπτων, προστιθέναι.
- 61. \*Ην στραγγουρίη λάβη, τῆς <sup>7</sup>σικύης ἀποταμὼν τὸ στόμα καὶ τὸν πυθμένα, ὑποθεὶς ἀνθρακίην, <sup>8</sup>περίθες τῆ σικύη, τῆς <sup>9</sup>σμύρνης ἔηρᾶς κεκομμένης ἐπὶ τὸ πῦρ ἐπιπάσας, περικαθίσας <sup>10</sup>ἐπὶ τὴν σικύην, καὶ ἐνθέσθω ἐς τὸ αἰὸοῖον τὸ ἄκρον τῆς σικύης ὡς ἐσωτάτω,
- ¹ Μετακινήθωσιν vulg. μετακινηθέωσιν DHIJKθ. τρίψας καὶ (καὶ om. C0) λειότατον (λεΐον C; λίον θ) vulg. – εἰς C. —  $^2$  προσ. λιπαρὸν καὶ (καὶ om. C) (καὶ λιπαρόν Lind.) προσφέρειν άλλο (άλλο om. Ca) μηδέν (άλλο δὲ μηδέν Lind.) vulg. - πίνειν θ. - πυρρούς GHIK. - πρόχονας C. - 3 λευκήν Foes in not., Lind. - κ ύπειρον D. - κύπαιρον J. - κύπεριν (sic) J. - άνισον CDHJ. άνησον K. – άννησον vulg. – άννησσον  $\theta.$  – λία  $\theta.$  – χηρυδίων D. – χυριδίων J.- καρυδίων L. - κυδηρίων θ. - ήμέρας C. - <sup>4</sup> γίγν. C. - καιρώ Η. - λία θ. έπειτεν C. - τὰ C. - τὰ cm. vulg. - κριμνῶν pro κριθῶν <math>C. - βρέγξας C. - κατέγγηται (sic) pro τέγγ. C. - έξωθρίασον FG. - έξεθρίασον J. - 5 πυριήσας DH. - διειέναι θ. - δεῖ εἶναι C. - πηγάνιον D. - πηγάνινον H. - ἔλαιου αὐτοῖς (autois om.  $\theta$ ) vulg. - nai om.  $C\theta$ . - ěmeiten C. - ěmeita... èntiežn om., restit. al. manu D. - πολύπουν C. - πουλύποδας J. - καταραγείν sine δός CO. -βούλει Η. - Ιχθυδίων Cθ. - Ιχθύων vulg. - εὐωδεστάτων vulg. - έωδοτάτων (sic) C. - εὐωνοτάτων θ. - Peut-être faut-il lire εὐζωμοτάτων. - καὶ τῶν ζώμων D. - δυμφάνειν DGHIJK, Ald. - εμύρου C. - μύρα GHIK, Ald. - μύρα J. - τὰ αίδοῖα CHIJKO. - τὰ om. vulg. - Post αίδ. addit τῶ οίνω C. - ἔπειτεν

- 58. (Déplacement de la matrice; remède.) Si les matrices sont déplacées, prenez du lierre très-sec, broyez, attachez dans un linge et appliquez; n'administrez rien de gras; donnez à boire du blé en épis vert., du pavot grillé, de la sauge, du cypérus, de l'anis; pilez bien et trempez dans du vin; prenez encore de la balle d'orge, et donnez de chaque une demicotyle deux fois par jour.
- 59. (Suppression des menstrues; remèdes.) Si les règles ne viennent pas au temps réglé, pilez des feuilles de chou et de la rue, puis mouillez une chénice (1<sup>litre</sup>,08) de paille d'orge jusqu'à ce qu'elle soit humectée, exposez au serein; le matin, préparez de cela une cotyle, mouillez-en le chou et la rue, versez de l'huile, remuez et donnez à boire; puis étouffez des poulpes dans du vin blanc et faites manger; la femme boira le vin. Si vous voulez, on fera cuire de petits poissons à bas prix qu'elle mangera et dont elle boira le bouillon.
- 60. (Aphthes des parties génitales; remèdes.) Si les parties génitales sont aphtheuses, on fera cuire des baies de myrte dans du vin, et les parties génitales seront lavées avec cette décoction; puis on fera cuire de l'écorce de grenade douce dans du vin, on y mèlera de la myrrhe et de la résine, on mouillera avec du vin, on y trempera un linge qu'on appliquera.
- 61. (Strangurie; remèdes.) S'il y a strangurie, coupez la tête et le fond d'une courge, mettez dessous un réchaud à charbon, sur le feu jetez de la myrrhe sèche pulvérisée; la femme s'assoira sur la courge et fera entrer très-avant dans les parties génitales le bout de la courge, afin que les parties

C. – ἔπειτα.... ἐπτίνης om., restit. al. manu D. – ἐρόης  $\theta$ . – γλυκῆς C. – προστίθει C. — ² συκίης C. – ὑποθεὶς C, Lind. – ἐπιθεὶς vulg. – ἀνθρακίη K. — ⁵ περιθεὶς C. – τῆ σικύη, DFGHIJK9. – τὴν σικύην vulg. — ὁ μυρσίνης pro σμ. DHIK, Ald. – ἔπεξε κεκομμένης Cθ, Vaticana exemplaria ap. Foes. – ξ. κεκ. om. vulg. – ἐ τὸ πῦρ om. (D, al. manu ἐπὶ πῦρ) GHIJK. – ἐπιπάσας Cθ. – ἐπιπάσας vulg. – καὶ (καὶ om. C, D restit. al. manu, GHIJK, Ald.) περικαθίσας vulg. — ὑ περὶ Cθ, Vaticana exempl. ap. Foes. – ἐς τὸ αἰὸ. om. (D, restit. al. manu) GHIJK.

- δχως αν ή ατμίς ώς πλείστη ές τα αίδοια αποπέμπηται και των οὐοητικών ποτημάτων οιδόναι νήστει.
- 62. \*Ην ²δὲ ἐς τὴν χαρδίην προσιστάμεναι πνίγωσιν αί ὑστέραι καὶ μὴ ἀφιστῶνται, πράσου χαρπὸν τρίψας καὶ γλήχωνα, διεὶς ὅδατος χυάθοις τρισὶ καὶ ὅξεος λευχοῦ χυάθο καὶ μέλιτος τρίτφ μέρει ³χυάθου, γλιαίνων, νήστει δίδου ροφάνειν.
- 63. \*Ην έκ τόκου ἢ τρωσμοῦ ῥῖγος \*λαμδάνη, ἀρκεύθου τὸν καρπὸν καὶ ἐλελίσφακον δμοῦ τρίψας, διεὶς ὄξεος λευκοῦ κυάθω, ἐπιχέας οἴνου λευκοῦ κεκρημένου κύλικα, καταμίξας, ἔασον κεῖσθαι· ἔωθεν δὲ ἀπηθήσας, γλιήνας, πιεῖν δίδου.
- 64. \*Ην δάνεμωθέωσιν αἱ μήτραι, ἢν ἄνεμος ἐγγένηται τῆ νηδύϊ, καὶ πόνος ἢ, ἐλελίσφακον καὶ κύπερον κόψας, τέγξας τὴν νύκτα, ἔωθεν ἀπηθήσας, τὸ καθαρὸν ἐς χύτρην ἐγχέας, κρίμνα πύρινα ἐμδαλὼν, ὅζος λευκὸν ὅσον κύαθον ἐπιχέας, ὁπὸν σιλφίου ὅσον κύαμον ἐμδαλὼν, ἐψήσας ἐνωμότερον, δίὸου ῥοφάνειν.
- 65. 6\*Ην ἐν τοῖσιν αἰδοίοισι <sup>7</sup>δυσοδμίη ἢ χίων ἐγγένηται χαὶ όδύνη ἔχῃ, τὴν μὲν όδύνην παύσει σελίνου χαρπὸς ἐν οἴνῳ διδόμενος νήστει, τὴν δὲ δυσοδμίην ἄνισον τὸν αὐτὸν τρόπον διδόμενον· τὸν δὲ χίονα χρὴ ἀποτάμνειν.
- Ι Πλειοτάτη C. πορεύηται C. ἀπογεύηται θ. διδόναι ποτ. C. νηστίδι  $C\theta. - 2\delta \dot{s}$  om.  $C\theta. - \pi \rho \dot{o}$ ς  $\theta. - \kappa \alpha \rho \dot{o}$ ίαν vulg.  $- \kappa \alpha \rho \dot{o}$ ίην  $CDH\theta. - \pi \rho o \dot{t}$  στάμεναι vulg. - προσιστάμεναι CDθ, Lind. - πνιγώσιν Cθ. - ἀπιστώνται C. - γλήχωνα θ. - γλίχωνα C. - γλίχωνος HJ. - γλήγωνος vulg. - όξους C. - 3 χυάθω θ. χλιένων θ. - νήστι (sic) θ. - νηστίδι C. - βομφάνειν Cθ. - βυμφάνειν DHIJK, Ald. — 4 λάδη C. - άρχέθου C. - έλελίσφαχον C, Lind. - έλελισφάχου vulg. διείς Co. - δίει vulg. - ές όξους (όξος DHIJ) λευκού κύαθον (κυάθου DGHIJ, Ald.) vulg. – ὄξους (ὅξεος θ) λ. χυάθω C (θ, σχυάθω sic). – ἐπιχέας τε (τε om.  $C\theta$ ) ἐπὶ (ἐπὶ om. θ) οίνου vulg. – κεκραμμένου C. – καταμίξας C. – κατελίξας vulg. - καθελίξας D. - έασον om. Co. - θείναι pro κείσθαι C. - δε om. C. ἀπειθήσας θ. - χλιήνας τε F. - χλιάνας τε DHIJK. - χλιήνας.... ἀπηθήσας om. G. - δίδου πιετν DHK. - δούναι CO. - 5 άνεμέωσιν vulg. - άνεμωθέωσιν C, Lind. - άνεμεθέωσιν (sic) θ. - καὶ (καὶ om. Cθ) ἢν (ἢν δ' C) ἄνεμος vulg. μήτρη pro νηδύτ legit Foes ex libro II de Morb. Mul. - ἐνῆ C. - ἡ pro τρ Ald. - ἐστὶ pro ἢ DFHIJK. - πρὸς τὰς ἐνπνευματουμένας μήτρας in marg. θ. - χύπαιρον CIO. - κύπειρον D. - τέγξας C. - τέγξαι vulg. - την νύκτα πάσαν DFHIJK. - Εωθεν δε DFHIJK. - άπειθήσας θ. - είς vulg. - ές CDHJ. - γύτραν C. - κρύμνα C. - πύρρινα GHIK. - καὶ (καὶ om. C) όξος vulg. - όξος.... ἐμδαλών om. K.-[καί] όπὸν Lind.-κύαμον Cθ, Lind.-κύαθον pro κύαμον vulg. - καὶ (καὶ om. Cθ) έψησας vulg. - βομφάνειν Cθ. - βυμφάνειν DGHIJK, Ald. — 6 πρὸς τὴν ἐν τῶ αἰδοίω δυστομίην (sic) καὶ ὀδύνην in marg. θ. – τοῖς

reçoivent le plus possible de vapeur (des Lieux dans l'homme, § 47). On lui fera prendre, à jeun, des boissons diurétiques.

- 62. (Hystérie; remèdes.) Si les matrices, se portant au cœur, suffoquent et ne lâchent pas prise, pilez de la graine de porreau et du pouillot; mouillez avec trois cyathes d'eau, un cyathe de vinaigre blanc et un tiers de cyathe de miel; chauffez et faites prendre à jeun.
- 63. (Frisson survenant après l'accouchement; remède.) Si du frisson survient à la suite de l'accouchement ou de l'avortement, pilez ensemble la graine de genièvre et la sauge, mouillez avec un cyathe (0<sup>litre</sup>,045) de vinaigre blanc, versez une tasse de vin blanc coupé, mélangez et laissez reposer; le matin, passez, chauffez et donnez à boire.
- 64. (Air dans la matrice; remède.) Matrices se remplissant de vent : lorsque du vent se développe dans la matrice et qu'il y a douleur, pilez de la sauge et du cyperus, laissez tremper pendant la nuit, filtrez le matin, versez dans un pot ce qui a passé, jetez du gruau de blé, ajoutez un cyathe de vinaigre blanc, mettez gros comme une fève de suc de silphium, faites peu cuire et donnez à boire.
- 65. (Mauvaise odeur aux parties génitales et végétation; résection de la végétation.) Si de la mauvaise odeur survient aux parties génitales, ou s'il s'y forme une végétation et qu'il y ait douleur, la douleur sera apaisée par la graine de persil donnée dans du vin, à jeun, la mauvaise odeur par l'anis donné de la même façon; la végétation doit ètre excisée.

- 66. \*Ην έλκεα ἐγγένηται ¹ τοῖσιν αἰδοίοισι καὶ ξυσμὸς λαμβάνη, ἐλαίης φύλλα καὶ κισσοῦ καὶ βάτου καὶ ῥοιῆς γλυκείης τρίψας λεῖα, οἴνῳ παλαιῷ διεἰς, ἔπειτα λαβών σάρκα ποταινίην, προσθείναι, καὶ καταπλάσαι τοῖσι φύλλοισι, καὶ ἐχέτω τὴν νύκτα ' ἔωθεν δὲ ἐξελομένη, μυρσίνην ἐν οἴνῳ ἀφεψοῦσα, τῷ οἴνῳ διακλυζέσθω τὰ αἰδοῖα.
- 67. ⁴Ην την γονην μη δέχηται, τῶν γυναιχείων κατὰ σύσιν ³γινομένων, ἡ μῆνιγξ ἐπίπροσθεν γίνεται γίνεται δὲ τόδε καὶ ἐξ ἄλλων・
  ⁴γνώση δὲ τῷδε· ἢν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ, ἄψη τοῦ προδλήματος.
  ὅΤαύτη χρη πρόσθεμα ποιήσαντα, ρητίνην καὶ ἀνθος χαλκοῦ μέλιτι
  διεὶς, ὀθόνιον ἀρδαλώσας, ὅπροσθεῖναι ὡς ἐσωτάτω, ράμμα ἐκδήσας
  ἐκ τοῦ ἄκρου・ ὅκόταν ἐξαγάγηται, τὴν μυρσίνην ἐν οἴνῳ ἀφεψῶν,
  τῷ οἴνω γλιερῷ κλυζέσθω.
  - 68. <sup>7\*</sup>Ην ἄσθματα λαμδάνη γυναϊχα, θείου ὅσον χύαμον, καὶ καρδαμώμου τὸ ἴσον, καὶ πήγανον, καὶ <sup>8</sup>χυμίνου Αἰθιοπιχοῦ, ταῦτα τρίψας λεῖα, διεὶς οἴνφ, πίνειν δοῦναι νήστει δεῖ δὲ καὶ τῶν σιτίων ἀπέγεσθαι καὶ μὴ πυχνὰ ἐσθίειν.
  - 69. 9\*Ην τίκτουσα έξανεμωθῆ, ἦπαρ οἰὸς ἢ αἰγὸς ἐς τέφρην ἐγκρύψας, διδόναι ἐσθίειν ζωρότερον ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, καὶ οἶνον πινέτω παλαιόν.
  - 70. \*Ην τὰς ἰξύας ἀλγέη, 10 ἄνισον καὶ κύμινον Αἰθιοπικὸν πινέτω, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπὸ θερμοῦ πινέτω.
  - ' Έν (έν om. C) τοΐσιν vulg. κνησμός DH. έλαίης om., restit. al. manu H. – καὶ βάτου καὶ κισσοῦ Cθ. – λεῖα C (θ, λία), Vaticana exempl. ap. Foes. -λεῖα om. vulg. - ἐν οἴνω τε διεὶς π. vulg. - οἴνω π. διεὶς C0. -ποταμίην C. - καταπλάσας C. - καταπλάσσαι D. - καταπλάσαι Ald., Frob. - τοῖς Co. φύλλοις C. —  $^2$  έτερον δ' έξελ όμενος C. — έν om. D. — ἀφέψουσαν C. — έναφέψουσα  $D_* - \delta$ ιακλύζεσθαι  $C_* - \frac{3}{2}$  γιγ.  $C_* - \frac{1}{2}$ πίπροσθεν  $(\frac{1}{2}$ πίπροσθε  $\theta)$  τούτου (τούτου om. C; τοῦ τούτου θ) (τοῦ στόματος sine τούτου Lind.) γίνεται (γίγν. C) vulg. - τόδε C. - τόδε om. vulg. - 4 γ. δὲ τ. om. C. - γνώσει θ. τῶδε Jθ, Lind. - τόδε vulg. - ἐσαράσση J. - ἐσαράση C. - ἐσαράσης III. - ἀς ἀφάσσης (sic) θ. - γὰρ τῶ ΙΙΚ. - ὄψει θ. - 5 ταύτη CDIJKQ'θ, Lind. - ταῦτα vulg. - δε χρή DQ. - προσθέματα θ. - πρόσθεσμα (sic) C. - πρόθεμα DGHIJK. — 6 πρόσθες άμα (ράμμα θ) ἐκδήσας ἐκ (ἀπὸ θ) τοῦ ἄκρου ὡς ἐσώτατα C (0, ἐσωτάτω). - ἐσώτατα Κ. - ἐνδήσας ἀπὸ vulg. - Post ἄκρου addit ὡς ἐσωτάτω al. manu H. - δκόταν (ὅταν C, Vaticana exempl. ap. Focs) γοῦν (γοῦν om. Cθ, Vaticana exempl.) ἐξάλληται (ἐξάληται GIJK; ἐξαγάγηται C) vulg. – ἀπέψων C. - χλιερῶ Cθ. - χλιηρῷ vulg. -- τ ἡ (sic) γυναῖκα ἄσθ. λ. C. - θίου θ. -- καρδαμώμου Cθ. - καρδάμου vulg. - ρέον pro ίσον θ. - πηγάνου Cθ. - \* κιμίνου  $C_*$  – ) ia  $\theta_*$  – xai (xai om.  $C\theta$ ) dież; èv (èv om.  $C\theta$ ) div $\phi$  vulg. –  $\pi$ ieżv  $C_*$  –

- 66. (Ulcérations aux parties génitales; remède.) Si des ulcérations se forment dans les parties génitales et qu'il y ait démangeaison, pilez des feuilles d'olivier, de lierre, de ronce et de grenadier doux, mouillez avec du vin vieux, puis prenez de la chair fraîche, mettez-la en pessaire, et faites un cataplasme des feuilles, que vous laisserez pendant la nuit; la femme ôtera tout cela le matin, et, faisant bouillir du myrte dans du vin, elle se lavera les parties génitales avec cette décoction.
- 67. (Sperme non reçu; obstacle venant d'une membrane; remède.) Si la semence n'est pas reçue, bien que les règles aillent naturellement, l'obstacle vient de la membrane placée en devant; il tient aussi à d'autres causes. Vous vous en assurerez ainsi : introduisant le doigt, vous toucherez l'obstacle. Vous composerez un pessaire de la sorte : résine, fleur de cuivre, mouillez avec du miel, barbouillez un linge avec cette composition et introduisez-le aussi avant que possible, ayant attaché un fil à l'extrémité; quand il est retiré, la femme se lave avec une décoction tiède de myrte dans du vin.
- 68. (Dyspnée hystérique; remède.) Si la femme est prise de gêne dans la respiration, broyez gros comme une fève de soufre, autant de cardamome, de la rue, du cumin d'Éthiopie, mouillez avec du vin et donnez à boire à jeun; il faut s'abstenir d'aliments et ne pas manger souvent.
- 69. (Météorisme dans l'accouchement; remède.) Si une femme accouchant est prise de metéorisme, mettez sous la cendre un foie de mouton ou de chèvre; elle le mangera chaud pendant quatre jours et boira du vin vieux.
- 70. (Douleur dans les lombes; remède.) Si elle soussire dans les lombes, elle boira de l'anis et du cumin d'Éthiopie, se lavera à l'eau chaude et boira après le bain.

δούναι πίνειν D. – νῆστι C. – νήστιδι θ. – δεῖ δὲ om. Cθ. – ὲσθιέτω C. —  $^9$ πρὸς τὴν ἐν τῶ τόχω ἐνπνευματουμένην in marg. θ. – ἐγχαύσας C. – τέσσερὲς (sic) θ. – καὶ σίνον ζωρότερον πινετω παλαιὸν Lind. – Foes recommande en effet de rapporter ζωρότερον ὰ σίνον. —  $^9$  ἄννησον vulg. – ἄννησον  $^9$  δ. – ἐνισον CDJ. – ἄνησον  $^8$  κ. – καὶ θερμῶ λ. , κ. ἀ. θ. π. om. G. – λούσθω  $^9$  - ἀπόθερμον vulg. – ἀπὸ θερμῶν  $^9$  Οδ.

- 71. \*Ην τὰ ¹ἐπιμήνια μὴ γίνηται, ὅστρακον παχὸ κατακαύσας, καὶ λεῖον τρίψας, καὶ ὀρίγανον έψήσας, ἐν χηνὸς ἐλαίῳ λεῖον ποιήσας, καὶ ξυμμίζας τῷ ὀστράκῳ, ἐν ὀθονίῳ χλιερὸν προστιθέσθω.
- 72. \*Ην ²ξυμμύσωσιν αί μῆτραι καὶ τὰ ἐπιμήνια μὴ φαίνηται, κολοκυνθίδα ἀγρίην, καὶ φύλλον, κύμινον Αἰθιοπικὸν, νίτρον, ἄλας θηδαϊκὸν, καὶ νεφρίδιον, καὶ ἄλευρον, καὶ σμύρναν, καὶ ρητίνην, ἄπαντα ζέσας ταῦτα, δμοῦ τε μίζας λεὶα, ποιέων βάλανον, προστιθέσθω.
- 73. <sup>3</sup>Ην πρὸς τὰ σπλάγχνα τραπεῖσαι <sup>3</sup>πνίγωσιν, οἶνον κέδρινον καὶ κύμινον Αἰθιοπικὸν πινέτω, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπὸ θερμῶν πινέτω.
- 74. <sup>\*</sup>Ην τὰ ἐπιμήνια μὴ <sup>‡</sup>γίνηται, χηνὸς ἔλαιον καὶ νέτωπον καὶ ρητίνην ξυμμίσγουσα ἡ γυνὴ προσθέσθω, εἰρίω ἀνασπογγίζουσα.
  \* \*\*Ην δὲ μᾶλλον τοῦ προσήκοντος φαίνηται, σούσινον καὶ βάτου γλῶσσαν ἐν εἰρίω προστιθέσθω.
  - 75. 6\*Ην μεταχινηθείσαι προσπέσωσί που αὶ ὑστέραι, χριθὰς πτίσας λείας ξὺν τοῖς ἀχύροις, χαὶ πρόμαλον, χαὶ ἐλάφου χέρας; οἴνω δεύσας, ὑποθυμιζην τὰς ὑστέρας.
  - 76. \*Ην <sup>7</sup>τὰ ὕστερα μὴ δύνηται ἀποφυγεῖν, μαράθρου ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ καὶ μέλιτι ἀναζέσαντα ὸοῦναι πιεῖν.
  - 77. \*Ην τὰ ἐπιμήνια μὴ φαίνηται καὶ βούλῃ δαὐτὰ κατασπᾶν, πυρῶν κρίμνα καὶ γελγιδας εψείν, ελαιον ἐπιχέαντα, εἶτα διδόναι ἐσθίειν.
  - ' Έμμήνια C. μὴ C, Lind. μὴ om. vulg. χαύσας D. λίον (bis) θ. ποιήσας C. ποιῆσαι vulg. χαὶ om. C. συμμ. Cθ. χλιφὸν vulg. χλιερὸν θ. χλιηρὸν D. χλιερὸν θ. χλιηρὸν D. χλιερὸν δ. αὶ μ. om. Cθ. κολοχυντίδα vulg. ἀγρίαν C. σύλλον om. J. χύμινον om. Cθ. καὶ νίτρον καὶ ἄλα Cθ. θηδαϊκὸν vulg. θυδαικὸν C. θηδαϊκὸν DGIJ, Ald., Frob., Lind. νέβριν vulg. νέβριν θ. ἄπεθριν (sic) C. νεφρίδιον interpretes ex libro II de Morb. Mul., Lind. ἄπαντα om. Cθ. Απιε όμοῦ addit ἄπαντα θ. τε om. Cθ. λία θ. λείαν καὶ ποιοῦσα C. ποιῶν vulg. ποιέων θ. προστίθεσθαι J.  $^3$  πνιγῶτιν Cθ. οἰνον om. θ. χίμινον C. ἀπόθερμον vulg. ἀπὸ θερμῶν Cθ.  $^4$  γίγν. C. γέν. θ. συμμ. Cθ. ἡ γ. om. Cθ. προστίθέσθω C. εἰρίω... προστίθέσθω om. J. ἀναστογγίσουσα C.  $^5$  εὶ C. καθεστηκότος Cθ. φαίνηται θ. ἐμφαίνεται C. ἔρχωνται vulg.  $^6$  πρὸς τὰς μετακινήσεις τῆς μήτρας in marg. θ. μετακινηθήναι θ. προσπεσίπου (sic) H. πτίσαι C. λείας onι. θ. σὸν Clθ. ἀχύροις πρόσδαλλε (πρόβαλε Κ; καὶ πρόμαλον C; καὶ πρόβαλον θ; πρόσ

- 71. (Règles ne venant pas ; remède.) Si les règles ne viennent pas, faites brûler un têt épais, pilez-le, faites cuire de l'origan, broyez-le dans de la graisse d'oie, mêlez avec le têt, mettez dans un linge et appliquez chaud en pessaire.
- 72. (Matrice fermée et règles ne venant pas; remède.) Si les matrices sont sermées et que les règles ne paraissent pas, prenez : coloquinte sauvage, graine de silphium, cumin d'Éthiopie, nitre, sel thébaïque, graisse des reins, sarine, myrrhe, résine; saites tout cuire ensemble, broyez et mettez en pessaire.
- 73. (Hystérie; remède.) Si les matrices, tournées vers les viscères, suffoquent, la femme boira du vin de cédros (juniperus oxycedrus) et du cumin d'Éthiopie; elle se lavera à l'eau chaude et boira après ce bain.
- 74. (Absence ou excès des règles; remède.) Si les règles ne viennent pas, mélant de la graisse d'oie, du nétopon (huile d'amandes) et de la résine, et épongeant avec de la laine, la femme mettra cette laine en pessaire. Si elles sont plus abondantes qu'il ne faut, appliquez de l'huile de lis et la langue de la raie épineuse en pessaire sur de la laine.
- 75. (Hystérie; remède.) Si, déplacées, les matrices se portent quelque part, pilez de l'orge avec la paille, du promalon (tamarix ou vitex), de la corne de cerf, mouillez avec du vin et faites une fumigation à la matrice.
- 76. (Arrière-faix ne sortant pas; remède.) Si les secondines ne peuvent pas sortir, faites bouillir du fenouil dans du vin, de l'huile et du miel, et donnez à boire.
- 77. (Emménagogue.) Si les règles ne paraissent pas, et que vous vouliez les amener, faites cuire du gruau de blé et des gousses d'ail, versez de l'huile, puis donnez à manger.

δαλλε καὶ πρόμαλον Vaticana exempl. ap. Foes) vulg. - ὑποθυμίη FGHK. - τὰς ὑστ. om. Cθ. — τὰ ὕστερα Cθ, Lind. - τὰ ὕστ. om. vulg. - δύνωνται C. - ἀποτεύγειν C. - μαράθου CGHIJK, Ald. - Ante ἐν addit ῥίζαν C. — \* αὐτὰ om. Cθ. - πυρρῶν GHIK. - γέλγιθας θ. - κριθὰς pro γ. vulg. - ἔψειν C. - ἐπι χέοντας C. - ἔπειτεν C. - ἔπειτα θ.

- 78. \*Ην φλεγμήνωσιν αξ μήτραι, ' κοτυληδόνος φύλλα καὶ πράσα κρίωνοις ένεψων πυρίνοις, έλαιον ἐπιγέων, δίδου ἐσθίειν.
- 79. <sup>\*</sup>Ην χινηθεῖσαί που προσπέσωσι χαὶ δδύνην παρέχωσιν, ἐλαίης ψώρην, <sup>3</sup> δάφνης χεὶ χυπαρίσσου πρίσματα έψήσας ἐν ὕδατι, ἐς δθόνιον ἐμδαλὼν, προστίθει.
- 80. <sup>\*</sup>Ην <sup>3</sup>δστέρας ἀλγέη καὶ πρὸς τὴν κύστιν ἢ ή δούνη, πράσου καρπὸν τρίψας ἐν ὕδατι, πιεῖν διοδύναι νήστιοι, καὶ χλιάσματα προσταθέναι.
- 81. \*Ην αί μῆτραι \*ἐξέγωσι, περινίψας αὐτὰς ὕδατι χλιερῷ καὶ ἀλείψας ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ, πάλιν ἐνθεῖναι, καὶ ἀναδῆσαι ἐκ τῶν ἔξύων, \*καὶ ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, καὶ ἢν μὴ δύνηται οὐρέειν, λούσας θερμῷ καὶ πυριήσας, \*ὑποθυμιήσας κυπαρίσσου πρίσματα, τῶν οὐρητικῶν ποτημάτων διδόναι πίνειν.
- 82. 7\*Ην ρόος γένηται, υποθυμιήσας στρυφνοίσιν, ονίδα περιζέσσας, ενδήσας εἰρίω, προστίθει ή δε ονίς έστω ζηρή.
- 83. \*Ην εν <sup>8</sup>τοῖσιν αἰδοίοισιν Ελκεα γένηται, βόειον στέαρ επαλείφειν καὶ προστιθέναι, καὶ τῆς μυρσίνης εν οἴνῷ ἀρεψῶν διακλύσαι.
- 84. \*Ην εκ τόκου <sup>9</sup>τὸ στόμα ελκωθῆ, ρόδων ἄνθος τρίψας λεῖον, οτνοι δεύσας, εν λαγωῆσι θριζί προστιθέναι, καὶ διακλυζέσθω τοτος στρυφνοΐσι.
  - 85. \*Ην τὰς δστέρας αλγέη, 10 σχορόδων μώλυζαν 11 χαὶ νίτρον

1 Κοτυληδόνας FHIJ. - καὶ πράσα κρ. om. θ. - ἐν κρ. CDIIIJK. - κρίμνοις om. FG, Ald. - έψων C. - έψων DHIJKO. - πυρρίνοις GHIK. - πιείν pro έσθίειν C, Vaticana exempl. ap. Foes. - A partir d'ici le ms. θ est gâté, et il n'a plus été possible que d'y lire des mots détachés. — 2 καί (καὶ om. C) δάρνης vulg. – εἰς D. — 3 ὑστέρα vulg. – ὑστέρας C. –  $\mathring{\eta}$  om. C0. –  $\mathring{\eta}$  DJ. –  $\mathring{\eta}$ om. vulg. - δούναι πιείν νήστι δέ χλ. προστίθει C. - δούναι πιείν θ. -- 1 προσέχωσι vulg. - προέγωσι J. - έξίωσι Lind. - έξέγωσι Cθ, Vaticana exempl. ap. Foes. - έν (έν om. Cθ) ύδατι vulg. - χλιαρώ vulg. - χλιαιρώ CHI. - χλιαρώ D. -χλιερώ θ. - άναδεῖσαι Ald. - άναδέσαι Lind. - Ante έκ addit καί C. - 5 καί om. C. — ε καὶ ὑποθ. Lind. - καὶ (καὶ om. θ, Lind.) τῶν vulg. - ποτιμάτων  $G_*$  – δίδου  $C\theta_*$  —  $\frac{1}{2}$  καὶ ἢν  $C_*$  – φούς  $C_*$  – ἐγγένηται  $C\theta_*$  – στρυφνοῖς  $C_*$  – στριφνοίσιν θ. - περιζέσας CK. - έριον C. - \* τοίς αιδοίοις C0. - έγγένηται C0. βότον θ. - σμύρνη: pro μυρσ. C. - άπεψων C. - Απιε διακ. adult τω οίνω C. - 9 τὸ om. D. - πρὸς τὴν ἐκ τόκου ἔλκωσιν τοῦ στομίου in marg. 0. - ρόδον Ald. - οίνω δ. om. Κ. - έν om. D. - λαγωήσι CJK0, Lind. - λαγωοίσι vulg. στρυφνοῖς C.- στριφνοῖσιν θ.— 10 σκόρδων C.- μόλυζα C.- μόλυζαν DGHIJK,

- 78. (Métrite; remède.) Si les matrices sont enflammées, faites cuire les feuilles du cotylédon (cotyledon umbilicus) et les porreaux dans du gruau de blé, versez de l'huile et faites manger.
- 79. (Mouvement de la matrice; remède.) Si, ayant été mues, les matrices se portent quelque part et causent de la douleur, prenez gale d'olivier, laurier, sciure de cyprès, faites cuire dans de l'eau, mettez dans un linge et appliquez en pessaire.
- 80. (Douleur utérine vers la vessie; remède.) Si la femme souffre de la matrice, et que la douleur soit vers la vessie, pilez dans l'eau la graine de porreau et donnez à boire à jeun; faites aussi des applications chaudes.
- 81. (Procidence de la matrice; réduction; remède.) Si les matrices sortent, lavez-les à l'eau chaude, oignez-les avec de l'huile et du vin, et faites la réduction; puis maintenez par un bandage prenant attache aux lombes, et faites des fumigations fétides; si la femme ne peut uriner, lavez à l'eau chaude, donnez un bain de vapeur, administrez une fumigation avec la sciure de cyprès, et prescrivez des boissons diurétiques.
- 82. (Flux; remêde.) S'il y a flux, donnez une fumigation avec les astringents, raclez du crotin d'âne, liez dans de la laine et appliquez en pessaire; le crotin doit être sec.
- 83. (Ulcérations aux parties génitales; remède.) S'il se forme des ulcérations dans les parties génitales, oignez avec la graisse de bœuf, et mettez-la en pessaire; la femme se lavera avec une décoction de myrte dans du vin.
- 84. (Orifice utérin ulcéré à la suite de l'accouchement; remède.) Si, à la suite de l'accouchement, l'orifice est ulcéré, broyez des feuilles de rose, mouillez avec du vin et appliquez dans du poil de lièvre; lotions des parties génitales avec les astringents.
- 85. (Douleur de matrice; remède.) S'il y a douleur aux matrices, prenez une gousse d'ail, du nitre grillé et du cumin,

Ald., Frob. — " xxì om. C. - χύμινα διαποποιήσας (sic) C. - δεύσας CJ. - ἀπόθερμον vulg. - ἀπό θερμῶν Cθ.

- όπτὸν καὶ κύμινον λεῖα ποιήσας, μέλιτι δεύων, προστίθει, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπὸ θερμῷν πινέτω.
- 86. <sup>\*</sup>Ην <sup>1</sup>ἀφθήση τὰ αἶδοῖα, στέαρ βοὸς καὶ βούτυρον καὶ χηνὸς ἔλαιον καὶ σούσινον μίζας, διαχρίειν τὰ αἰδοῖα τουτέοισι, καὶ διακλυζέσθω ὕδατι γλιερῷ.
- 87. \*Ην προσιστάμεναι πνίγωσιν, \*ἐλλύχνιον ἀνάψας, ἀποσδέσας, ὑπίσχειν ὑπὸ τὴν ρῖνκ, ὅχως ἂν τὸν χαπνὸν ἔλχη, ἔπειτα σμύρναν διεὶς μύρω, \*ἔριον ἀναδεύσας, προστίθει · χαὶ πιεῖν δοῦναι ρητίνην ἔλαίω διέντα.
- 88. \*Ην τὸ \*χορίον μὴ ὑποχωρέῃ, κόνυζαν τρίψας, ἐν εἰρίφ ποιήσας πρόσθεμα, προστιθέναι, καὶ τῆ ἴγδῃ οἴνω διατρίψας, δοῦναι πιεῖν.
- 89. <sup>\*</sup>Ην τὴν χεφαλὴν ἀλγέη καὶ τὴν <sup>5</sup>νείαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας, χολὴ ἐν τῆσι μήτρησιν ἐστί· ταύτη χρὴ ὁοῦναι φάρμακον, δ καθαίρειν ἄνω τε καὶ κάτω δύναται, καὶ λούειν θερμῷ, καὶ προστιθέναι ὅσα χολὴν καθαίρει, καὶ ἄνισον καὶ μελάνθιον διεὶς οἴνῳ δίὸου πιεῖν.
- 90. \*Ην βρόος εγγένηται, καρκίνους ποταμίους αποπνίξας εν οίνω, τον οίνον διδόναι πίνειν, και υποθυμιήν όσα ξηραίνει και προστιθέναι. \*Ην ροῦς εγγένηται, τῶν πράσων όσον δεσμίδα τρίψας εν οίνω, δίδου <sup>7</sup>πίνειν, καὶ τοῖσι ξηροῖσι καὶ τοῖσι στρυφνοῖσι χρήσθω. \*Ην ροῦς εγγένηται, <sup>8</sup>ἡμιονίδα κατακαύσας, καὶ κόψας λείην, διασήσας τε, διεὶς οίνω, πίπισκε τοῖσι δὲ ἀλλοισι τὸν αὐτὸν
- ' Άφθ. JK. ἀρθίση C. χρείειν C. τούτοις C. τουτέοις θ. τουτέησι (sic) K. χλιαρῷ ὅδατι vulg. ὕδατι χλιερῷ C. ---² ἐλύχ. I, Ald. χλιήνας (addunt καὶ Cθ) ἀποσδ. vulg. ἀποσδέσας χλιήνας DGHIJK. ἀνάψας καὶ ἀποσδέσας Lind. ἀνάψας est la vraie leçon; voy. le livre II des Mal. des Femmes. ἴσχειν C. ὑπὸ ἰσχειν θ. ὅπως C. ἔπειτεν C. τὴν σμύρναν C. -- α εἰρίῷ vulg. ἰρίνῷ Lind. ἔριον Cθ. προστ. om. J. δοῦναι Cθ. δίδου vulg. --- ἰχωρίον vulg. χόρειον C. χορίον Κθ, Lind. χόριον J. ὑποχωρῆ C. κόρυζαν C. ἐρίω C. καὶ (addit εἰς Lind.) τὴν ἴγνυν (ἴγδην C, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind.) vulg. Je lis τῆ ἴγδη. τρίψας C. πειτν δίδους C. --- α νειαράν C. νείεραν H. νιαιράν θ. νειαιρήν Lind. Ροst γαστ. αddit δόύνη ἴσχει C. Αnte ἐν addit ταύτησιν C. γοῦν (γοῦν om. Cθ) χρὴ vulg. ὅ oni. C. καθωίρει Cθ. καὶ ἀνω καὶ κάτω C. τε om. D. δύνατα om. θ. τῶ θερμῷ θ. ἔννησον θ. ἄννησον vulg. ἄνησον Κ, Frob. ἄνισον CDHJ. --- ἔρὸς C. πειτν δύδοναι Cθ. πειτν DII. -- ² πείν C. τοῖς ξηροῖς C. στρισνοῖσι C. -- ε δριμόνου δνίδα C, Vaticana exempl. ap. Foes,

broyez, humectez avec du miel et appliquez en pessaire; la femme prendra un bain chaud et boira après le bain.

- 86. (Aphthes aux parties génitales; remède.) Si les parties génitales sont aphtheuses, mêlez de la graisse de bœuf, du beurre, de la graisse d'oie et de l'huile de lis; les parties génitales seront frottées avec ce mélange; lotions des parties génitales à l'eau chaude.
- 87. (Hystérie; remède.) Si les matrices, se transportant, causent ue la suffocation, allumez une mèche de lampe, éteignez-la et tenez-la sous les narines, afin que la femme en attire la fumée; puis délayez de la myrrhe dans du parfum, trempez de la laine là-dedans et appliquez en pessaire; vous donnerez à boire de la résine dissoute dans l'huile.
- 88. (Le chorion ne sortant pas; remède.) Si le chorion ne sort pas, pilez de la conyza (erigeron viscosum), faites-en un pessaire avec la laine et appliquez; pilez aussi la conyza dans un mortier avec du vin et donnez à boire.
- 89. (Douleurs diverses provenant de l'utérus; remède.) Si la femme souffre à la tête, au bas-ventre et aux lombes, il y a de la bile dans les matrices. En ce cas, on donnera un médicament qui puisse évacuer par haut et par bas, on lavera à l'eau chaude, on mettra en pessaire ce qui purge la bile, et, trempant de l'anis et du mélanthium (la nielle) dans du vin, on fera boire.
- 90. (Flux; différents remèdes.) Si un flux survient, étouffez dans du vin des écrevisses de rivière, donnez à boire le vin; administrez en fumigation et en pessaire ce qui dessèche. Si un flux survient, pilez une poignée de porreaux dans du vin, faites boire; employez les substances siccatives et astringentes. Si un flux survient, prenez du crotin de mulet, calcinez, pulvérisez, tamisez, trempez dans du vin et faites boire; employez le reste de la même façon. Si un flux survient et a duré déjà du temps,

Lind. – ήμιονείου ὀνίδα θ. – κατακλύσα; C. – διασείσας Jθ. – τε om. C. – ἐν οἴνω πίπισκε, τοῖς δὲ ἀλλοις C. – πιπισκέτω vulg. – χρῶ Cθ, Lind. – χρῶτο vulg. – χρώτω (sic) GHIJK, Frob.

τρόπον χρῶ. Ἦν ροῦς ἐγγένηται, καὶ πολυχρόνιος 'ἤδη ἦ, σπόγγον κατακαύσας καὶ τρίψας λεῖον, οἴνῳ διεὶς εὐώδει, πῖσον, καὶ ὑποθυμήσας ξήραινε, καὶ προστίθει ὅ τι ἂν ἀποστύφη.

- 91. \*Ην \*\* καθῆραι τὰς ὑστέρας βούλη, νίτρον, κύμινον, σκόροδον, καὶ σῦκα λεῖα πο: ήσας, μέλιτι δεύσας, προστίθει, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπὸ θερμοῦ πινέτω.
- 92. \*Ην αλγέη τὰς δστέρας, κυκλαμίνου τὴν ρίζαν ἐν οἴνω λευκῷ πιπίσκειν <sup>3</sup>νῆστιν, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ <sup>1</sup> ἀπὸ θερμοῦ πινέτω.
- 93. \*Ην γάλα ἀποσδεσθῆ, \* τὰ μὲν ἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον θεράπευε: πιπίσχειν δὲ τὸν χαρπὸν τοῦ μαράθρου, καὶ τὰς κριθὰς ἐπτιμένας, καὶ βούτυρον, ξψήσας όμοῦ: ὁκόταν δὲ ἐρθὰ ἢ, ψύζας δὸς πιεῖν. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ ἱππομάραθρον καὶ τὸ ἱπποσέλινον συνεψόμενα. \*Ην γάλα ἀποσδεσθῆ, πράσα τρίψας, διεὶς ὕδατι, δοῦναι πιεῖν, καὶ θερμῷ λουέσθω: καὶ τῶν πράσων καὶ τῶν <sup>6</sup> κραμδῶν ἐσθιέτω, συνεψοῦσα τοῦ κυτίσου τὰ φύλλα, καὶ τὸν χυλὸν ἑοφείτω. \*Ην γάλα ἀποσδεσθῆ, <sup>7</sup> πράσα τρίψας, διεὶς ὕδατι, δοῦναι πιεῖν, καὶ θερμῷ λουέσθω: τὸν ἐλελίσρακον <sup>8</sup> ἐψοῦσα, καὶ τῶν κεδρίδων ἢ τῶν θακευθίδων παρεμδάλλουσα, <sup>8</sup> ἀποχέουσα τὸν χυμὸν καὶ οἶνον ἐπικουσα, πινέτω: ἐς τὰ λοιπὰ ἄλευρον <sup>10</sup> ἐμδάλλουσα καὶ βόλδον, καὶ δόμυρῶν καὶ ιἰμῶν λαγάνων πάντων ἀπεγέσθω: τὸ δὲ <sup>11</sup> κάρδαμον ἐν

<sup>&#</sup>x27; "Hôη τις η C. - σηνον vulg. - όνειον C, Vaticana exempl. ap. Foes. σπόγγον Cornar. et Foes ex libro II de Morb. Mul., Lind. - λίον θ - δ ξηραίνει C. - καὶ όσα ὑποστύφει pro ὅ τι ἄν ἀπ. C. - ² καθάραι θ. - βού)ει CH. - λίτρον J. - χύανον pro χύμινον θ. - καὶ σκόρδον C. - λία θ. - ὑπόθερμον vulg. - ἀπόθερμον DFGHIJK, Vaticana exempl. ap. Foes, Ald. - ἀπό θερμοῦ C. - ἀπὸ θερμών θ. - 3 νήστει vulg. - νήστι C. - νήστιν θ. - θερμόν FGJ. - τῶ θερμῶ C. - 4 ὑπόθερμον vulg. - ἀπόθερμον DFGHIJK, Ald., Lind. ἀπὸ θερμοῦ C. - ἀπὸ θερμών θ. - 5 τά.... ἀποσδεσθή om. C. - δὲ δίδου (δίδου om. θ, Lind.) τὸν vulg. - τοῦ μ. τὸν καρπὸν DH (IK, μαράθου; θ, βαράθου). - μαράθου GJ, Ald. - κοιθάς ἐπτισμένας Cornar. et Foes ex libro I de Morb. Mul., Lind. - φίζας έπτημένας (ἀπτημένας J; ἐπισμένας sic θ) vulg. - δὲ om. θ. - ἐππομάραθον GJK. - ὑπομάραθον θ. - συνεψόμενον θ. - 6 κράμδων (sic) Ald., Frob. - συνέψουσα C. - αυτήσσου C. - αυτίσσου Κ. - ροφεέτω Lind. — πράσα.... λουέσθω om. (D, restit, al. manu) IJK. - Pro πράσα.... λουέσθω habet τὰ μὲν ἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον θεραπεύειν ἐπιπίσκειν (sic) δὲ τοῦ μαράθου καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὰς ῥίζας ἐπτισμένας καὶ βούτυρον έψήσας ονου όταν έφθα ή ψύξας δὸς πιεῖν άγαθὸν δὲ καὶ τὸ ἱππομάραθον καὶ τὸ ἱπ-

brûlez une éponge, broyez, trempez dans un vin odorant et faites boire; administrez en fumigation ce qui dessèche, et en pessaire ce qui resserre.

- 91. (Moyen de purger la matrice.) Si vous voulez purger les matrices, prenez nitre, cumin, ail et figues, broyez, mouillez avec du miel, et appliquez en pessaire; la femme se lavera à l'eau chaude, et boira après le bain.
- 92. (Douleurs ntérines; remède.) Si la femme souffre dans la matrice, faites boire la racine de cyclamen dans du vin blanc, à jeun; la femme se lavera à l'eau chaude, et boira après le bain.
- 93. (Différentes recettes pour rappeler le lait.) Si le lait s'éteint, traitez du reste de la même façon, mais faites cuire ensemble de la graine de fenouil, de l'orge décortiquée et du beurre; quand cela est cuit, laissez refroidir et donnez à boire. L'hippomarathron (cachrys Morissonii, Vahl., d'après Fraas) et l'hipposélinon (smyrnium olusatrum, L.), cuits ensemble, sont encore bons. Si le lait s'éteint, pilez des porreaux, mouillez avec de l'eau, et faites boire; la femme se lavera à l'eau chaude; elle mangera du porreau et du chou où des feuilles de cytise auront cuit, et elle en boira l'eau. Si le lait s'éteint, pilez des porreaux, mouillez avec de l'eau, et faites boire; la femme se lavera à l'eau chaude; elle fera cuire de la sauge, ajoutera des baies decédros (juniperus oxycedrus), oud'arkeuthos (juniperus phœnicea), transvasera, ajoutera du vin, et boira; pour ce qui reste, elle y mettra de la farine, du bulbe (muscari comosum) et un peu d'huile, et elle le mangera; elle s'abstiendra de tout ce qui est âcre, acide, salé, et des légumes crus : le cardame (erucaria alappica) pris dans du vin est bon, car il pro-

ποσέλινον συνεψόμενον, ην γάλα ἀποσδεσθη C. — ε ξψουσα C. — κεδρίδων CK0. — κεδρίνων vulg. — κεδρίων Lind. — καὶ pro η C. — θ ἀποχ.... παρεμβάλλουσα ons. C. — ἀποχέασα θ. — in εμβάλουσα ons. C. — ἀποχέασα d. — in εμβάλουσα d. — in εμβάλουσα d. — εμβάλουσα d. — εμβάν d. — in εμβάν in εμβ

οίνω πινόμενον άγαθον, καί το γάλα καθαίρει καί θερμώ λουέοθω; και από θερμού πινέτω.

- 94. \*Ην ¹βούλη γυναῖχα χυῆσαι, χάθηρον αὐτὴν χαὶ τὰς μήτρας ἔπειτα δίδου τὸ ἄλητον ἐσθίειν νήστει, χαὶ οἶνον ἐπιπίνειν ἄχρητον, καὶ προστιθέναι νίτρον ἐρυθρὸν, ² χύμινον χαὶ βητίνην μέλιτι δεύσας ἐν ὀθονίψὶ πρόσθες, χαὶ δχόταν τὸ ὕδωρ ἀποβρυῆ, τοὺς μέλανας πεσσος προστιθέσθω μαλθαχτήριον, χαὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνευνάτω. \*Ην βρούλη ἔγχυον ποιῆσαι γυναῖχα, χαθήρας αὐτὴν χαὶ τὰς μήτρας, προστιθέναι τῆσι μήτρησι ράχος χαταξηράνας ὡς λεπτότατον, ⁴χαὶ μέλιτι δεύσας, 5χαὶ βαλάνους ποιήσας, ἀποδάπτων ἐς ὀπὸν συκῆς προστιθέναι, μέχρις ἀν ἀναστομωθῆ · ἔπειτα δὲ μᾶλλον ἐσωθέειν ἐπειδὰν δὲ ἀποβρυῆ τὸ ὕδωρ, διανιζομένη οἴνψ χαὶ ἐλαίψ, συνευδέτω τῷ ἀνδρί · πινέτω δὲ χαὶ, δχόταν μέλλη χαθεύδειν, βλήγωνα ἐπὶ χεδρίνψ οἴνψ.
- 95. Ἐκδόλιον τέμβρύου καὶ ὑστέρων σικύου ἀγρίου τὸν οπον, ὅσον πόσιν, ἐς μᾶζαν ἐμπάσασαν προσθεῖναι, προνηστεύσασαν ἐπὶ δύο ἡμέρας. Σταφίδος ἀγρίης ὅσον δύο βοραχμίδας διεὶς μελικρήτω δοῦναι πιεῖν.
- 96. <sup>9</sup>Πειρητήριον· μώλυζαν σκορόδου ἀποξύσας, προσθείναι πρὸς τὰς μήτρας· τῆ δ' ὑστεραίη τὸν δάκτυλον ἐσαφάσας σκόπει· <sup>10</sup> καὶ ἢν
- · Βούλει Η. κάθησον C. κάθαρον J. άλητον Cornar. ex libro I de Morb. Mul., Lind. - ἄνιθον HJ. - ἄννηθον GI. - ἄνηθον vulg. - νήστι Cθ. καὶ τὸν οῖνον θ. - 2 Ante κ. addunt καὶ CH (Lind., ή). - προστιθέσθω C. δταν C. - πεσούς C. - ξυνευνούτω vulg. - συνέστω Cθ. - ξυνευνάσθω HJ. ξυνευνάτω DFGIK. — 3 βούλει Η. - ἔγγυον CGJ, Ald. - γυν. om. C. - αὐτὰς pro αὐτὴν C. - τῆσι μ. om. C. - λεπτότατα J. - 4 καὶ om. C. - 5 καὶ om. C. - ποιών βαλανούς (sic) C. - έσοπον (sic) C. - σικύης C. - προστίθει ΗJK. - μέχρις αν στομωθή vulg. - μέχρι αναστομωθή C. - μέχρις αν αναστομωθή Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. - δη C. - δετ pro δε θ. - ἐσωθέειν CD. είσωθείν vulg. — 6 συνευνέτω DFGHIK. - συνευναζέτω J. - καὶ πίνειν όταν C. - καὶ πινέτω όκόταν θ. - γλίγωνα CHJ. - γλήγωνα Lind. - <sup>7</sup> ἐμβρύου.... ήμέρας om. Co. - ὑστέρων Foes ex libro I de Morb. Mul. - ὑστερέων Lind. - μητρέων vulg. - A partir d'ici la fin manque dans le ms. θ. - ἐμπλάσασα Lind. — 8 δραχμάς C. - έν (έν om. C) μελ. vulg. - Post μελ. addit έκβόλιον σικύου άγρίου τὸν ὸπὸν ὅσον πόσιν ἐν μάζη ἐμπλάσας ἐνθεῖναι προνηστεύσασαν έπὶ δύο ἡμέρας C. - δοῦναι πιεῖν om. C. -- » π. om. G. - μόλυ σκόρδον C. - μόλυζαν GHIJ, Ald., Frob. - ἀποξύσας Cornar. et Foes ex libro de Steril., Lind. - ἀποζέσας vulg. - προσθήναι C. - δάκτυλον διείσα καὶ ἐσαράσσουσα σχοπείτω vulg. - δάχτυλον έσαράσας σχόπει C. - En comparant

voque le lait; elle se lavera à l'eau chaude et boira après le bain.

- 94. (Moyens pour qu'une femme devienne enceinte. Un de ces moyens est d'ouvrir l'orifice utérin à l'aide d'un pessaire approprié.) Si vous voulez qu'une femme devienne enceinte, purgezla, elle et les matrices; puis donnez de la farine à manger à jeun, du vin pur à boire par-dessus; puis prenez nitre rouge, cumin et résine, mouillez avec du miel, mettez dans un linge, et appliquez en pessaire; et, quand de l'eau coule, appliquez les pessaires noirs, qui sont émollients; puis la femme dormira avec son mari. Si vous voulez qu'une femme devienne enceinte, purgez-la, elle et les matrices : ayez du linge très-sin et bien sec, mouillez-le de miel, faites-en des pessaires, trempez-les dans du suc de figuier, et appliquez-les jusqu'à ce que l'orifice utérin s'ouvre; alors poussez-les plus avant; quand de l'eau coule, la femme fera des lotions avec du vin et de l'huile, et dormira avec son mari; elle boira aussi, au moment de se coucher, du pouliot dans du vin de cédros (juniperus oxycedrus).
- 95. (Moyens pour expulser le fœtus et le chorion.) Moyen pour expulser le fœtus et les secondines : prenez la valeur d'une potion de suc de concombre sauvage (momordica elaterium), pétrissez dans de la polenta, et appliquez en pessaire, après une abstinence de deux jours. Prenez deux poignées de staphis sauvage (staphis agria, L.), mouillez avec du mélicrat, et faites boire.
- 96. (Recettes pour reconnaître si une femme est en état de concevoir.) Moyen explorateur : pilez une gousse d'ail, et appliquez-la aux matrices; le lendemain, introduisez le doigt et examinez; si la bouche sent, c'est bien; sinon, ap-

les passages parallèles des Aph. et du livre des Femmes stériles, il est clair que ce passage-ci est mal rédigé; il s'agit d'une substance odorante placée à la matrice et se faisant sentir à la bouche. —  $^{10}$   $\chi\bar{\alpha}\nu$  C. –  $6\rho\bar{\eta}$  vulg. –  $\delta\zeta\bar{\eta}$  Cornar. et Foes ex libro de Steril., Lind. –  $6\rho\bar{\eta}$ ; C. –  $\epsilon\bar{\nu}$  exet om. C. –  $\epsilon\bar{\nu}$  où vulg. –  $\epsilon\bar{\nu}$  où vulg. –  $\epsilon\bar{\nu}$  où  $\bar{\nu}$  DFGHJK. –  $\epsilon\bar{\nu}$  de  $\bar{\nu}$  C. –  $\bar{\nu}$   $\bar{\nu}$  ou vulg. –  $\bar{\nu}$  où  $\bar{\nu}$  DFGHJK. –  $\bar{\nu}$  de  $\bar{\nu}$  C. –  $\bar{\nu}$   $\bar{\nu}$  ou vulg. –  $\bar{\nu}$  où  $\bar{\nu}$  DFGHJK. –  $\bar{\nu}$  de  $\bar{\nu}$  C. –  $\bar{\nu}$   $\bar{\nu}$  ou vulg. –  $\bar{\nu}$  où 
μέν όζη τὸ στόμα, εὖ ἔχει· εἰ δὲ μὴ, πάλιν προστιθέσθω. "Ετερον πειρητήριον' νέτωπον ὀλίγον ἐν εἰρίῳ εἰλίξας προσθεῖναι, καὶ ὁρῆν ὅθεν αν τοῦ στόματος όζη.

97. Προσθετά: σχορπίου 2θαλασσίου την χολήν ες είριον ενειλίξας, καὶ ζηρήνας ἐν σκιᾳ, προστίθει. 3 Γλήχωνα ξηρήν λείην ποιήσας, μέλιτι δεύσας, προστιθέναι έν εξρίω. \* Σικύου σπέρμα καὶ όστρακον κατακαύσας, οίνω τε δεύσας, έν λαγωῆσι θριζί καὶ έν εἰρίω προστιθέναι. ΕΣτυπτηρίην Αίγυπτίην είρίω καθελίζας προστίθει. 6 Κανθαρίδας οἴνω δεύσας ἐν εἰρίω προστίθει. 7 Τὴν ἀρτεμισίην ποίην οίνω δεύσας προστίθει. 8 Μελάνθιον τρίψας έν οίνω λευχώ είρίω προστίθει. 9 Νεοτόχω, δοδινον μύρον και κηρόν εν ειρίω προστίθει. 10 Βόλδιον τὸ ἐχ τῶν πυρῶν τρίψας, ἐν οἴνος δεύσας, ἐν εἰρίος προστίθει. 11 Οίνου λευχοῦ παλαιοῦ τὴν τρύγα κατακούσας καὶ καταδεύσας εν οίνω λευκώ και τρίψας, εν εξρίω προστίθει. 12 Χαλβάνην καὶ νέτωπον καὶ μίσυ ἐν ροδίνω μύρω ἐν δθονίω προστίθει. 13 Έλατήριον ώς δύο πόσιας καὶ κηρίον εν οίνω εν δθονίω προσπίθει. 4 Βούτυρον καὶ στυπτηρίην μέλιτι δεύσας ἐν όθονίω προστίθει. 18 'Οπόν σκαμμωνίης καὶ στέαρ ἐν μάζη ζυναναμίξας, οἴνῷ δεύσας, ἐν όθονίφ προστίθει.

98. \*Ην μὴ θέλῃ κυΐσκεσθαι, 16μίσυος όσον κύαμον διεὶς ὕδατι, δίδου πίνειν, καὶ ἐνιαυτὸν οὐ κυΐσκεται.

' "Ετ. om. C. - ειλίξας GHIJK, Ald. - σθεν om. K. - τὸ στόμα K. - 2 θαλασίου  $C_*$  – χηλήν  $C_*$  – εἰς  $D_*$  – ἔριον  $C_*$  – ἐλίξας  $D_*$  – ἐρρήξας  $C_*$  – ἐνρήξας FGIJ, Ald. - ελίξας Κ. - ξηράνας C. - 3 Ante γλ. addit έτερον Η. - γλίχωνα CHJ. - ξηρήν λείην C. - ξηρόν λείον vulg. - έν μελιτι C. - έν εἰρίω προσθείναι C. - 4 Ante σ. addunt έτερον CH. - κατακλύσας C. - τε om. C. - λαγώ  $C_{n}$  – xaì  $C_{n}$  – xaì om. vulg. — 5 etspou  $CH_{n}$  – èpíw  $C_{n}$  – xauelíξας  $D_{n}$  – xateλίξας vulg. - κατελλίξας C. -- 6 έτερον CII. - κανθαρίδα τρίψας οίνω δεύσας προστίθει C. - κανθ.... προστίθει om. restit. al. manu ante στυπτηρίην D. - <sup>7</sup> έτερον CH. - ποίην om. J. - ποιήσας pro ποίην C. - <sup>8</sup> έτερον CH. λευκώ om. CGHIJK, Vaticana exempl. ap. Foes, Ald. - [ἐν] εἰρίω Lind.έρίω C. — <sup>9</sup> έτερον C. - πειρητήριον DQ'. - έτερον pro νεο. Η. - νεοτόχω πειρητήριον Lind. - ρόδινον.... προστίθει om. Κ. - προστιθέναι C. - 10 έτερον Η. - βόλβιτον vulg. - βόλβιον C, Lind. - πυρρών GHIK. - " έτερον CH. - λευκού om. C. - κατασκευάσας pro καταδεύσας C. - κατασδέσας Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. - έν om. C. - οίνω όθονίω pro εἰρίω C. - έν όθονίω Vaticana exempl. ap. Foes. — 12 έτερον CH. - χαλ.... προστίθει om. J. χαλδανον G. - νέτ. καὶ χαλ. C. - καὶ ante νέτ. om. FG. - 13 Ετερον CH. έλ.... προστίθει om., restit. al. manu D. - έλατηρίου Κ. - ές pro ώς C. -

pliquez de nouveau (Aph. v, 59). Autre moyen explorateur enveloppez un peu de nétopon (huile d'amandes amères) dans de la laine, appliquez, et voyez quelle odeur vient par la bouche.

97. (Différents pessaires.) Pessaires : mettez dans de la laine la bile du scorpion marin (scorpæna scrofa), séchez à l'ombre, et appliquez. Broyez du pouliot sec, humectez avec du miel, et appliquez dans de la laine. Grillez de la graine de courge et un têt, mouillez avec du vin, et appliquez dans du poil de lièvre et de la laine. Mettez dans de la laine de l'alun d'Égypte, et appliquez. Mouillez avec du vin des cantharides, et appliquez dans de la laine. Mouillez dans du vin l'armoise, et appliquez. Pilez du mélanthion (nielle) dans du vin blanc, et appliquez dans de la laine. A une nouvelle accouchée : appliquez dans de la laine du parfum de rose et de la cire. Pilez le petit bulbe qui vient dans les blés (hyacinthus bulbosus, L. d'après Dierbach), mouillez avec du vin, et appliquez dans de la laine. Brûlez la lie de vin blanc vieux, mouillez-la avec du vin blanc, broyez et appliquez dans de la laine. Appliquez du galbanum, du nétopon et du misy (sulfate de euivre), avec du parfum de rose, dans de la laine. Prenez la valeur de deux potions d'élatérion, et de la cire avec du vin, et appliquez dans un linge. Prenez beurre et alun, mouillez avec du miel, et appliquez dans du linge. Mêlez dans de la polenta du suc de scammonée et de la graisse, mouillez avec du vin, et appliquez dans un linge.

98. (Recette pour empécher une femme de devenir enceinte.) Si une femme ne veut pas devenir enceinte, délayez dans de l'eau gros comme une fève de misy, donnez à boire, et d'une année elle ne deviendra pas enceinte.

πόσηας C. — " έτερον Η. - Ante βού, addit έτερον ήδδινον μύρον και κηρον έν είριω προστίθει Κ. - βούτ.... προστίθει οπ. C. — " έτερον CH. - σκαμμωνίας C. - συμμίξας C. - ξυναν.... D. - συναν.... vulg. - έν οιιι. DGIJK. — " μίσυ C. - δούναι C. - κυήσεται Cornar. ex libro I de Morb. Mul., Lind.

- 99. \*Ην βούλη γυναικός <sup>1</sup> έμπειρηθήναι, εί έστι παιδούσα είτε μή, τη έρυθρα λίθω τοὺς δοθαλμοὺς ύπαλεῖψαι, καὶ ἢν μὲν ἐσέλθη τὸ φάρμακον, \*παιδούσα γίνεται· ἢν δὲ μή, οὐ.
- 100. <sup>\*</sup>Ην <sup>3</sup>παιδίου ἀφθῆ τὰ ἀἰδοῖα, ἀμύγδαλα λεῖα τρίψας καὶ βοὸς μυελὸν, ἐν ὕδατι έψῶν, καὶ ἄλητον ἐμβαλὼν μικρὸν, διαχρίειν τὰ αἰδοῖα, καὶ διακλύζειν τῷ ὕδατι τῷ ἀπὸ τῶν μύρτων.
- 101. Ἦν \*παρθένος λιθιήση, τοῦ φύλλου διδόναι τῆς Αἰθιοπικῆς ρίζης σταθμῷ, ἐν οἴνῳ παλαιῷ διδοὺς ἐπὶ ἡμέρας δέκα, τὸ δὲ λοιπὸν διηθῶν ἐν ὕδατι ἐπὶ εἴκοσιν τημέρας, καὶ λούειν δὶς τῆς ἡμέρης πολλῷ καὶ θερμῷ.
- 102. 6 Καταπλάσματα · σχόροδον, ἀνδράχνην, σέλινον, λωτοῦ καὶ κέδρου πρίσματα λεῖα όμοῦ μίξας, διεὶς μελικρήτω, κατάπλασμα ποιέων, κατάπλασσε. <sup>7</sup>Βάτου φύλλα, μυρσίνης φύλλα, όμοῦ λεῖα διεὶς μελικρήτω, ξυμφυρήτας ἀλφίτοις, κατάπλασσε. <sup>8</sup>'Ακτῆς φύλλα, μυρσίνης φύλλα, τερμίνθου τὰ άπαλώτατα τὸν αὐτὸν τρόπον κατάπλασσε. <sup>9</sup>Λωτοῦ πρίσματα, συκαμίνου φύλλα όμοῦ λεῖα μίζας, διεὶς ὕδατι ἀσταφίδος, κατάπλασσε.
- 103. 10 'Υποθυμιήσεις' οἰσύπην αἰγὸς ζηρὰ κόψας, καὶ κριθὰς πεφωσμένας καὶ ἐρηριγμένας, ἐν ἐλαίῳ δεύσας, ὑποθυμία. 11 'Ελάφου κέρας καὶ ἐλαίας τὰς μήπω ἐχούσας ἔλαιον, όμοῦ λεῖα μίζας, θυμία. 12 'Ροῦν τὴν ἐρυθρὴν καὶ ἀλφιτα πεφωσμένα ἐλαίῳ δεύσας, ὑποθυμία.
- <sup>1</sup> Ένπ. C. έμπυρηθήναι G. εί om. J. ἕτι pro ἔστι F. παιδίουσα vulg. - παιδέουσα Lind. - παιδούσα C. - είτε καὶ (καὶ om. C) μὴ vulg. - γῆς έρυθρᾶς pro τῆ ἐρ. C. - λιθότους (sic) ἐπαλεῖψαι pro λ. τοὺς ὀφ. ὑπ. <math>C. - εἰσέλθη D. — 2 παιδίουσα vulg. – παιδέουσα Lind. – παιδίουσσα J. – παιδασού (sic) C. - γίγν. C. - εἰ C. - 3 παιδίον Κ. - παιδιούση legit Cornar., probat Foes in not. - παιδεούση Lind. - άρθα C. - άρθα JK. - άμυγδάλια pro άμ. λεία C.- έψων C. - μίκκον C. - <sup>4</sup> λιθ. παρθένος C. - καρπού pro φύλλου legit Cornar. - αἰθισπικής (sic) C. - έν (έν om. C) σταθμώ vulg. - 5 ήμέρας C. - ήμέραις CK. - καὶ λ. έκάστης ήμέρης δὶς καὶ  $\pi$ . καὶ θ. C. - δὶς καὶ τῆς J. — 6 κατάπλασμα CHJ. – σκόρδον καὶ ἀνδ. καὶ σέλ. καὶ λωτοῦ σπέρμα καὶ C. - μελίχρητον C. - καὶ κατάπλασμα ποιών C. - <sup>7</sup> έτερον CH. - μυρσ. φ. om. C. - έοῦ pro όμοῦ Vaticana exempl. ap. Foes. - βόδου lib. II de Morb. Mul. - μελίχρητον C. - συμφυράσας C. - 8 ετερον CH. - μυρσ. φ. om. J. -· φύλλα om. Κ. - τερμινθίνης DQ'. - τερμίνθης HJ. - 9 έτερον CH. - λω.... κατάπλασσε om. J. - Post φύλλα addit έου φύλλα C. - σταφίδος C. - 10 ύποθυμίησις C. - ὑποθυμιάσεις D. - ὄῖος σταῖς (σταὶς CHJ) ἢ (ἢ om. C) αἰγὸς ξηράς (ξηράς CGIJ; ξηρά D; ξηρόν Κ) (ὅτος ἢ αἰγὸς κέρας Cornar.) κόψας vulg. - οἰσύπην αἰγὸς ξηράνας [καὶ] κόψας Lind.-La correction de Lind., du moins en ce qui concerne οἰσύπην, paraît bonne; comparez l. II des Mal.

- 99. (Revette pour reconnaître si une femme est grosse.) Voulez-vous reconnaître si une femme est enceinte ou non, frottezlui les yeux avec la pierre rouge: si la substance pénètre, elle est grosse; sinon, non (coy. Argument des Aph., t. V, p. 433, et le passage parallèle d'Aristote).
- 100. (Aphthes aux parties génitales de l'enfant; remède.) Si les parties génitales de l'enfant sont aphtheuses, pilez des amandes et de la moelle de bœuf, faites cuire dans de l'eau, ajoutez un peu de farine, oignez les parties génitales, et faites des lotions avec l'eau de baies de myrte.
- 101. (Recette contre la pierre chez une jeune fille.) Si une jeune fille a la pierre, donnez une drachme de la feuille de la racine éthiopique (salvia æthiopis, L.) dans du vin vieux, pendant dix jours; vous passez le reste, et vous le donnez dans de l'eau pendant vingt jours; on lavera deux fois par jour avec beaucoup d'eau chaude.
- 102. (Cataplasmes.) Cataplasmes: ail, andrachné (portulaca oleracca), persil, sciure de lotus et de cédros (juniperus oxy-cedrus), broyez, mêlez, mouillez avec du mélicrat, faites un cataplasme et appliquez. Feuilles de ronce et de myrte; broyez, mouillez avec du mélicrat, pétrissez avec de la farine d'orge, et appliquez en cataplasme. Feuilles de sureau, feuilles de myrte, parties les plus tendres du térébinthinier; appliquez de la même façon en cataplasme. Sciure de lotus, feuilles de sycaminus (morus nigra); mêlez, broyez, mouillez avec de l'eau de raisin sec, et appliquez en cataplasme.
- 103. (Fumigations.) Fumigations: broyez du suint sec de chèvre et de l'orge grillée et concassée, mouillez avec de l'huile, et faites une fumigation. Corne de cerf et olives n'ayant pas encore d'huile; broyez, mêlez, et faites une fumigation. Sumac rouge et polenta grillée; mouillez avec de l'huile, et

des Femmes, τὸ λεγόμενον οἰσύπη αἰγὸς ξηρὰ κόψαι. - καὶ ἐρηρ. ἐν οιιι. C. - ἐρηρισμένας Vaticana exempl. ap. Foes, Ald. - ἐρειγμένας (sic) D. - ὑποθυμίη C. - θυμία (D, al. manu ὑποθ.) GIIIJK. - " ἔτερον CII. - αὶ μήπω ἔχουσιν C. - μίξας λεῖα ὑποθυμιῆν C. - " ἔτερον CII. - ῥοῦν.... ὑποθυμία om. G. - περονγμένα G. - ὑποθυμιῆν G. - θυμία DIIIJK.

1 Άλφιτον καὶ βολείτον καὶ ἄχυρα ἐλαίφ δεύσας, ὁποθυμία. <sup>3</sup> Λωτοῦ πρίσματα καὶ ροῦ φύλλα καὶ κυπαρίσσου ξηρῆς πρίσματα οἴνφ δεύσας μέλανι αὐστηρῷ, ὑποθυμιῆν. <sup>3</sup> Χαλβάνην, μάννην, ρητίνην μύρφ δεύσας, ὑποθυμιῆν. <sup>4</sup> Αἰγὸς κέρας καὶ κηκίδα καὶ στέαρ ὑὸς κεδρίη δεύσας, ὑποθυμία. <sup>8</sup> Όνων τὴν ἐπὶ τῷ ποδὶ γῆν ξύσας καὶ ὀνίδας οἴνω μέλανι δεύσας, ὑποθυμιῆν.

104. <sup>6</sup> Κλυσμοί • μυρσίνης φύλλα καὶ δάφνης καὶ κισσοῦ ἐν ὕδατι χλιερῷ κλύζειν. <sup>7</sup> Ροῦ φύλλα καὶ ροιῆς γλυκείης καὶ βάτου, ἐν μελικρήτφ ἀφεψῶν, ἀποχέων, κλύζειν. <sup>8</sup> Τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα καὶ τῆς σχίνου ἀφεψῶν ὕδατι, ἀποχέας, ἀκροχλίερον κλύζειν. <sup>9</sup> Μαράθρου ρίζαν κόψας, ἐν ὕδατι ἀφεψῶν, καὶ κράμβης, ἐπιχέας ἔλαιον, ἔπειτα ἀποχέας, κλύζειν. <sup>10</sup> Οἰνάνθην καὶ κύπερον καὶ ἀσταφίδας ἀφεψῶν ἐν μελικρήτφ, κλύζειν. <sup>11</sup> Μάλαγμά τι ἐν ὕδατι ζέσας, ἀποχέας τὸ ὕδωρ, ἀκροχλίερον κλύζειν. <sup>12</sup> Κυπαρίσσου πρίσματα καὶ ἀμάρακον ἐν γλυκεῖ κεκρημένφ ὕδατι ἀφεψῶν, κλύζειν. <sup>13</sup> Έρπυλον καὶ λευκοίου τὴν ρίζαν ἀφεψῶν ἐν μελικρήτφ, κλύζειν. <sup>14</sup> Ὑπερικὸν καὶ σχῖνον καὶ κεδρίδας ἐν ὕδατι ἀφεψῶν, ἀκροχλίερον κλύζειν. <sup>15</sup> Κηρίον καὶ βούτυρον καὶ ρητίνην καὶ χηνὸς ἔλαιον ἐν ὕδατι ἀφεψῶν, κλύζειν.

105.  $^{16}$  Πυριήσεις· αἴρας φώξας καὶ καταλέσας, έψε ἐν ὀξυκράτω

1 °Ετερον C. - ἄσφαλτον pro άλ. C, Vaticana exempl. ap. Foes. - άχυρον C. – άχυρα [κριθών] Lind. – ὑποθυμιῆν C. — ² ἕτερον CH. – λ. πρ. καὶ κυπ. ξηρής και ρού φύλλα οίνω J.-και ρού φ. και κυπ. ξ. πρ. om. Lind.-ξηρά pro ξηρής πρ. C. - μέλανι δεύσας vulg. - δεύσας μέλανι C. - 3 έτερον CH. γαλ.... ὑποθυμιζίν om. FG. - χαλ.... ὑποθυμιζίν ponitur post ὑποθυμία J. μάννην CD.- μάνναν vulg. - μάννα J. - οίνω pro μύρω C, Vaticana exempl. ap. Foes. - ' ἔτερον CH. - καὶ om. C. - κηκίδα IK, Lind. - κικίδα vulg. δεός όστέα pro στ. ύὸς C. - όστέα pro στέαρ Vaticana exempt. ap. Foes. καὶ (καὶ om. C) κεδρία (κέδρια DI; κέδριον Lind.; κεδρίη C) vulg. - δεύσας C.- δεύσας om. vulg. - ὑποθυμιῆν C.- ὅτερον CH.- ὄνου C.- ἵππον ὑπὸ δυαινών (sic) pro την έπὶ τ. π. γην C. - των δνίδων pro καὶ δνίδας C. -6 κλυσμός J. - βάτου pro δάφνης J. - κυσσού C. - εν μελικρήτω ἀφείψων ἀπογέων pro èν  $\ddot{v}$ , γλ. J. – γλιηρ $\ddot{\omega}$  vnlg. – γλιερ $\ddot{\omega}$  C. —  $\ddot{r}$  έτερον C. – γλυκείης C. Vaticana exempl. ap. Foes. - γλ. om. vulg. - ἐν ὕδατι χλιηρῶ pro ἐν μ. ἀφ. ἀποχέων J. — " ἔτερον C. - ἐχίνου vulg. - σχίνου Cornar. et Foes ex !ibro II de Morb. Mul., Lind. - Post Go. addunt ελαιον επιχέων C, Vaticana exempl. ap. Foes. - ἀκροχλίερον C. - ἀκροχλιήρως vulg. - 9 ἔτερον C. - μαράθου CHJK. - Ελαιον επιγέων επειτεν απογέων C. - 10 έτερον C. - κύπειρον D. - χύπαιρον CI. - ἀσταφίδα CDHIJK. - ἀφέψων C. - " ἔτερον C. - μαλάγματι Η. - νώματα (sic) pro μ. τι C. - μαλαχήν pro μ. τι Lind. ex Cornario, qui habet : malagmata : malvam et fæniculum, etc. - το om. C. - ἀκροχλίηfaites une sumigation. Polenta, bouse de vache et paille; mouillez avec de l'huile, et saites une sumigation. Sciure de lotus, seuilles de sumac, sciure de cyprès sec; mouillez avec du vin noir astringent, et saites une sumigation. Galbanum, manne, résine; mouillez avec du parsum, et saites une sumigation. Corne de cerf, noix de galle, graisse de porc; mouillez avec de la résine de cédros (juniperus oxycedrus), et saites une sumigation. Raclez la terre qui est sous le sabot de l'âne, prenez du crottin d'âne, mouillez avec du vin noir, et saites une sumigation.

104. (Injections.) Injections : seuilles de myrte, de laurier et de lierre, dans de l'eau tiède; injectez. Feuilles de sumac, de grenadier doux, de ronce; faites cuire dans du mélicrat, transvasez, injectez. Feuilles de sureau et de lentisque; faites cuire dans de l'eau, transvasez, et injectez tiède. Pilez des racines de fenouil, faites cuire dans de l'eau avec du chou, après avoir versé de l'huile; transvasez, injectez. OEnanthe (fleur de vigne), cypérus (cyperus rotundus), raisins secs; faites cuire dans du mélicrat, injectez. Faites bouillir dans de l'eau un emplâtre émollient quelconque, transvasez, injectez tiède. Sciure de cyprès, amaracus (origanum majorana); faites cuire dans du vin cuit coupé d'eau, et injectez. Serpolet, racine de leucoïum (viola odorata); faites cuire dans du mélicrat, et injectez. Hypéricum, lentisque, baies de cédros; faites cuire dans de l'eau, et injectez tiède. Rayon de miel, beurre, résine, graisse d'oie; faites cuire dans de l'eau, et injectez.

103. (Fomentations.) Fomentations : grillez de l'ivraie, pilez,

ρον vulg. – ἀπροχλιέρω C. – ἀπροχλίερον DK. – ἀπροχλίαιρον III. – ἀπροχλίαρον J. —  $^{12}$  έτερον C. – ἀμαράπινον D. – ἀμαραπόν C. – μαράπινον FGHJK, Vaticana exempl. ap. Foes, Ald. – πεπραμμένω C. – πεπραμμένω Ald. – ὑδαρετ ρτο  $^{16}$  C. Vaticana exempl. ap. Foes, —  $^{16}$  έτερον C. – λευχαΐνον (sic) C. – μελικρητικώ C. —  $^{16}$  έτερον C. – ὑπερικεῦ HJ. – σχίνον Κ. – πεδρίνας FGHJ, Ald. – ἀπροχλίηρον vulg. – ἀπροχλίαρον DJ. – ἀπροχλίαιρον HI. – ἀπροχλίερον Κ. – πλύζειν ἀπροχλίαρον C. —  $^{16}$  έτερον C. – Ροστ πλύζειν addit ἀποζέσας C. —  $^{16}$  πυρίησις C. – φώσας C. – παταδεύσας pro καταλ. DFGJKQ', Line. – ἀπρατεστέρω vulg. – ἀπρητεστ. DHJK. – δταν C. – συνεψήσης C. – ἐνδύσας J. – ἐς CDHJK. – εἰς vulg.

ακρητεστέρω δκόταν δὲ έψήσης, ἐνδήσας ἐς δθόνιον, πυριῆν. <sup>1</sup>Φακούς φώζας καὶ περιπτίσας, ποιήσας άλευρα γονδρότερα, ύδατι άφεψήσας, ενδήσας ες δθόνιον, προστίθει. 2 Ορόδους τον αὐτον τρόπον ποιέων, πυριήν αγαθόν δε και δ ελελίσφακος τον αυτόν τρόπον γινόμενος. 3 Έλελίσφακον καὶ ύπερικὸν ἀφεψῶν ἐν ΰδατι, ἐν τῷ ἀφεψήματι άγυρα κριθών έψήσας, ένδήσας όθονίω, πυρία. Αωτού πρίσματα καὶ κυπαρίσσου αφεψών εν άσταφίδος αποδρέγματι, ενδήσας ες δθόνιον, πυρία. 5 Έλαίης φύλλα καὶ μυρσίνης καὶ κισσοῦ καὶ δάφνης έψων δεν ύδατι, απογέας το αφέψημα, έψε εν αὐτέω κίγυρα κριθών, έπειτα ενδήσας ες όθόνιον, πυρία. Κυπαρίσσου πρίσματα καὶ κέδρου καὶ πίτυρα τκριθών, όμοῦ μίζας ἐν ἀποδρέγματι ἀσταφίδος, φυρήσας καὶ ποιήσας ἄρτον, ὀπτήσας, θερμὸν ἐς ῥάκος ἐνδήσας, πυρία. 8 Λευκοΐου τὸν καρπὸν ἢ τὰς ρίζας ἀψεψήσας ὕδατι, καὶ τῷ ὕδατι συρήσας πίτυρα πυρών, άρτον ποιήσας, θερμόν ές βάκος ένειλίζας, πυρία. Τον ξοπυλον εν θόατι άφεψήσας, τῷ ἀφεψήματι πίτυρα πύρινα εμιδαλών, τὸν αὐτὸν τρόπον πυρία. <sup>10</sup> Πυριῆν δὲ καὶ σπόγγον θερμαίνων και προστιθείς, και ειρίοισι μαλθακοῖσι, και ράκεσιν " ἐρίοισι, και δοτρακίνοισιν άγγείοισιν ύδωρ ἐπιγέων, καὶ θυλακίοισι τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ τῶν ἀφεψημάτων ἐγγέων, πυριῆν.

106. ½ Καθαρτήριον ἡν γυναῖχα μὴ δυναμένην τεκεῖν, χυῆσαι θέλης ποιῆσαι, σκέψασθαι χρὴ ἐν τοῖσι καταμηνίοισιν, ἤν τε χολώνολς, ἤν τε φλεγματώδης ἦ. Γνώση δὲ ¹³ τῷδε πρότερον ψάμμον ἐμ-δαλών ἐς τὸν ἤλιον λεπτὴν, ἔηρὴν, δχόταν τὰ καταμήνια γένηται,

ι Ετερον C. - φώσας C. - περιπτήσας vulg. - περιπάσας C, Vaticana exempl. ap. Foes. - περιπτίσας DJK, Lind. - καὶ (καὶ om. C) ποιήσας vulg. - γονδρώδη vulg. - γονδρότερα C. - έν ΰδατι έψήσας C. - ένδήσας om. C. είς vulg. – ές CHIJK. – τίθει DFGHIK. – πυριήν pro προστ. J. —  $^2$  ετερον C. - ποιών C.- άγαθ.... γινόμενος on. C.- ό om. FG, Ald.-3 έτερον τον έλ. C. - ἐνδήσας ὁθονίω C. - ἐς ὁθόνιον pro ἐνδ. ὁθ. (addit Lind. ἐνδήσας) vulg. πυριήν C. — 4 σταφίδος C. — 5 έτερον C. – έλαίης.... πυρία om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. ~ χυσσοῦ C , Ald. — 6 ἐν •m. C. - ἔψε om. C. - πυριῆν C. τηυρών C. - σταρίδος αποδρέγματι sine èv C. - άστ. èv αποδρ. DHIJK. -Ante βάκος addit έρρεου C.-ές ερίον pro βάκος Vaticana exempi. ap. Foes. - ἐνειλίξας pro ἐνδ. C. - πυριῆν C. - ε ἔτερον. Τοῦ λευκοῦ τὸν C. ἀφεψ. ἐν ὕδατι C.- καὶ om. C.- κριθῶν (D , al. manu πυρῶν) Q' , Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. - πυρρών GIK. - όπτήσας pro ποιήσας D (H, al. manu) Q', Lind. - ράχω (sic) sine ές J. - ἀνειλίζας C. - πυριήν C. - 9 το C. - έψήσας C. - ἀπεψήματι C. - πύρινα πίτυρα D. - πύρρινα GHIK. - ἐμβ. •m. C. - πυριτιν C. - 10 πυριτιν δε και σπόγγον C. - σπόγγου; pro π. δε και σπ.

faites cuire dans de l'oxymel pur; quand c'est cuit, mettez dans un linge, et fomentez. Grillez et décortiquez des lentilles, faitesen une farine grossièrement moulue, faites cuire dans l'eau, mettez dans un linge, et appliquez. Préparant de la même façon de l'ers, appliquez. La sauge employée semblablement est bonne aussi. Faites cuire de la sauge et de l'hypéricum dans l'eau, faites cuire de la paille d'orge dans cette décoction, attachez dans un linge, et appliquez. Sciure de lotus et de cyprès; faites cuire dans une décoction de raisins secs, attachez dans un linge, et appliquez. Feuilles d'olivier, de myrte, de lierre et de laurier; faites cuire dans de l'eau, transvasez la décoction, faites cuire dans cette décoction de la paille d'orge, attachez dans un linge, et appliquez. Sciure de cyprès et de cédros, son d'orge, mêlez le tout dans une décoction de raisins secs, pétrissez, faites un pain, faites-le cuire, attachez-le chaud dans un linge, et appliquez. Graine ou racine du leucoïum (viola odorata); faites cuire dans l'eau; avec cette eau, pétrissez du son de blé, faites un pain, enveloppez-le chaud dans un linge, et appliquez. Faites cuire dans de l'eau du serpolet, jetez dans cette décoction du son de blé, et appliquez de la même façon. Fomentez encore avec des éponges chaudes, avec de la laine molle ou des lainages, avec des vases de terre ou des outres; versez-y les décoctions, et appliquez.

106. (Recette pour faire enfanter une femme, et pour reconnaître si elle est bilieuse ou pituiteuse.) Mondificatif: voulezvous faire enfanter une femme qui ne peut enfanter, examinez dans les menstrues si elle est bilieuse ou pituiteuse. Vous le reconnaîtrez à ceci: commencez par jeter au soleil, quand les règles vont, du sable léger et sec, ¡nuis, sur ce sable, versez du sang des règles, et laissez sécher au soleil; si la femme est

vulg. – εἰρίοι; C. – μαλακοῖσι C. — " αἰγείοις pro ἐρ. C. – ἐρέοισιν Ald., Frob. – ἐρ. οπ. DFGIJK. – καὶ τοῖς ὀστ. C. – ὀστρακίοισιν vulg. – ὀστρακίοισιν C. – ὀστρακίοισιν DGHIJK, Ald. – ἐγχέων C. – θηλακίοισι C. — " καθαρτήρια DH. – θελήση C. – θέλεις K. – τοῖς C. – ἢ οπ. C. — " τόδε vulg. – τώδε C. – ὑποδαλών C. – εἰς vulg. – ἐς CDH. – [καὶ] ξηρὴν Lind. – ὅταν C. – γένηται C. – γένωνται vulg.

εν τῷ ἡλίῳ, ' ἀποχέας τοῦ αἴματος, ἔα ξηρανθῆναι : καὶ ἢν μεν χολώδης ἢ, ἐπὶ τἢ <sup>8</sup>ψάμμῳ ξηραινόμενον τὸ αἴμα χλωρὸν γίνεται : ἢν δὲ φλεγματώδης, οἶον μύζα. Τουτέων οὖν <sup>8</sup>δκότερον ἀν ἢ, καθήρας τὴν κοιλίην, ἤν τε ἄνω ἤν τε κάτω δοκέη σοι δεῖσθαι, εἶτα διαλιπὼν ἡμέρας δλίγας, τὰς ὁστέρας καθαίρειν.

108. <sup>9</sup> Καὶ ἢν ἐλχωθῆ καὶ φλύκταιναι ὧσιν ἐν τῆ καθάρσει, ἢν μὲν ἄκρα τὰ χείλεα ἐλχωθῆ, ἄνισον καὶ χήνειον ἔλαιον ἐν ροδίνῳ ἔλαίῳ τρίψας, <sup>10</sup>ἐς εἰρίον ἐνειλιζας, σάρχα βοὸς λαβῶν παχυτέρην τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ πόδὸς, μῆκος δὲ ἐζ δακτύλων, <sup>11</sup> χρίσας τῷ φαρμάχω, περιελίζας τῷ εἰρίω, τὸ φάρμακον ἀνασπογγίσας, τὸ ἔσχατον τῆς σαρχὸς, δ μέλλει ἔζω εἶναι, λίνω δήσκς, ἔνθες τὸ ψιλὸν τῆς σαρχὸς ἐς τὰς μήτρας, οὖ ἄν τὸ ἕλκος ἦ.

109. 12 Γυναικεῖα καθαρτήρια: ἢν μὴ πορεύηται ἡ κάθαρσις, λα-Εὼν σικύης ἐντεριώνην ὅσον τριώθολον καὶ ἀρτεμισίην ποίην καὶ

' Έπιχέας C. – εία C. — ² ἄμμω C. – γίνηται Ald. – φλεγματώδες D. – φλεγματώδης  $\tilde{\eta}$  C. — 3 όπ. C. – άν οπ. Κ. – δοκεῖ C. – δοκέει J. – εἶτα οπ. C. – δλίγας  $\tilde{\eta}$ μ. C. — 4 κληραὶ (sic) H. – πλῆραι (sic) FGΙΚ. – πλήρεις UJQ'. – ἐωσιν C. – αὶ ὑστ. οπ. C. – κυίσκεται C. – ἰσον ἴσφ κ. L. Lind. – ὅστρια (sic) pro ώσεὶ τρία C. –  $\tilde{\eta}$ μιχέεα DJL, Lind. – μαραθου (bis) CGHIJK, Ald. — 5 τοῦ οπ. C. – μοῖραν C. – μοῖραν D. – ἀλείματος C. –  $\tilde{\eta}$ μικοτύλην vulg. – τρικοτύλιον CK. – ἐγίνων 1, Frob. – κενόν (κ. οπ. Ald.) vulg. – καινόν Ετοι. , p. 170, Lind. – καὶ οἶνον pro καινόν C. — ε ἐσχίνον Frob. – τὸ οπ. C. – ἀφοιρεῖσθαι C. — Γ ἀφοιρεῖται C. – ἀφαιρῆται FHΙΚQ'. – ἀφαιρέης vulg. – κατακαυθήσεται C. – σκίλλην C. – σκίλλην vulg. — 8 καὶ προσκεῖσθαι ἐπ' ἀμροῖν μὰ μαλθακόν pro προστ. δὲ ἔ. ᾶν ςῆ μ. C. – μαλθακόν J. — β καὶ ἢν (ἐὰν C) μὲν (μὲν οπ. C) ἐλ. νulg. – γλέκτενες FH. – φλυκτάτναι CD, Frob. – φλυκτένες IJK. – φλεκτένες G, Ald. – ἄνησον vulg. – ἀνσον CDHI. – ἄνησον Κ. — 10 εἰς ἔριον C. – ἐρίον J. – ἐνελίξας HIJK. – παχύτερον

bilieuse, le sang desséché sur le sable est jaune; si elle est pituiteuse, il est comme une mucosité. Conformément à celle de ces deux dispositions qui existera, purgez le ventre par haut ou par bas, selon que vous le jugerez nécessaire; puis, après un intervalle de quelques jours, purgez les matrices.

107. (Fomentation pour la dureté de matrice.) Fomentations utérines: si les matrices sont dures et que la femme ne devienne pas grosse, prenez du vin très-agréable, coupez-le de moitié d'eau, de manière à avoir trois demi-conges attiques, prenez des racines de fenouil, un quart de graine de fenouil et une demi-cotyle de parfum de roses; mettez dans un pot neuf, versez le vin, percez le couvercle du pot, mettez-y un roseau, et fomentez: on ôtera le roseau avec le couvercle; car, si on l'ôte sans le couvercle, on sera brûlé. Après la fumigation, on mettra en pessaire la scille, comme il est écrit plus bas, et on l'appliquera jusqu'à ce que la femme dise que l'orifice est mou et large.

108. (Ulcération utérine; pessaire pour la guérir.) Si la partie s'ulcère, et qu'il se forme des phlyctènes dans la mondification, au cas où l'extrémité des lèvres est ulcérée, prenez anis et graisse d'oie, broyez dans de l'huile de rose, roulez dans de la laine, coupez un morceau de viande de bœuf plus gros que le gros orteil, et long de six doigts, frottez-le avec cette préparation, enveloppez-le dans la laine, épongez la préparation, attachez avec un fil le bout de la viande qui doit être dehors, et mettez-en l'extrémité mince jusque dans les matrices, là où siége l'ulcération.

109. (Pessaires mondificatifs, c'est-à-dire propres à provoquer l'éruption des règles ou à faciliter la conception.) Mondificatifs féminins : si les règles ne marchent pas, prenez trois oboles

Ald. – παχυτέρου Q'. – τοῦ (τοῦ •m. vulg.) ποδὸς CDHIJKQ'. – καὶ μῆκος δέκα δακτύλων C. — "χρήσας I. – περιελλ. C. – ἐρίω C. – ἀνασπογγήσας C. – ἢ C, Vaticana exempl. ap. Fees , Lind. – ἢ •m. vulg. — "γυναικείων Lind. – σικύην C. – ἐντεριόνην H. – ἐν εἰρίω DFGHIJKQ', Lind. – ἔρριον C. – ἐνειλίζας C. – ἐνειλίζας C. – ἐνειλίζας C.

λιδανωτοῦ οδολόν, τρίψας, εν μέλιτι μίζας, ες ειρίον ενελίζας, πρόσθες πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης, ¹τῆς ἡμέρης πεντάκις τοῦτο ποιῶν. <sup>2</sup>Τὸ ἀμπέλιον τρίδων χλωρὸν ἐν μέλιτι, καὶ ἐς εἰρίον ἐνελίξας, προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον. 3 Τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν 4 καὶ σικυώνης έντεριώνην καὶ λιδανωτὸν τρίψας έν τῷ αὐτῷ, ροδίνο μύρο διείς καὶ μέλιτι, ἐνελίξας ἐν εἰρίω, πρόσθες ὅτὸν αὐτὸν τρόπον. Τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν καὶ λιβανωτὸν <sup>6</sup> τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ, ῥοδίνῳ μύρω διείς και μέλιτι, ενελίζας εν ειρίω, πρόσθες. 7 Αδρότονον δσον τριώβολον τρίψας έν μέλιτι, ές εἰρίον ένελίζας, προστίθει. 8 Έλατηρίου όδολον καὶ σμύρνης όδολον τρίψας, καὶ μέλιτι ἐς εἰρίον ἐνελίξας, προστίθει. \*Ην γυνή μή κυΐσκηται, \* καθαρτήριον ταύρου οὖρον ξυλλέξαι όσον τρεῖς χοτύλας, ἔπειτα λαδών ἀρτεμισίην ποίην ἢ παρθένιον ἢ ἀδίαντον καὶ δάφνην γλωρὴν καὶ κέδρου πρίσματα, κόψον λεῖα 10 ἐν δλμω, εἶτα ὀρύζας βόθρον, ἐγκαύσας τε ἀνθρακας, καὶ επιθείς χύτραν, έγγεον τὸ οὖρον τοῦ ταύρου, καὶ ἔμδαλε τὰ κεκομμένα 11 εν τῷ ὅλμφ· ἔπειτα περιθεὶς δίφρον, ἐπίθες τῆς ἀρτεμισίης ποίης, 12 ή ύσσωπον, ή δρίγανον εἶτα ἐπικαθίσας τὴν γυναῖκα, πυρίησον έως αν ίδρώση ⋅ 13 όταν δὲ ίδρώση , λοῦσαι Φερμῷ · ἐς δὲ τὸ λουτρόν εμβαλείν την άρτεμισίην και δάφνην είτα πρόσθετον 14 ποιήσαι ή άρτεμισίην, ή βόλδιον έν οίνω λευχώ τρίψας, είρίω ένειλίζας, προστιθέτω: ταῦτα ποιέειν ἐω' ἡμέρας τρεῖς: 15 εἶτα κοιμάσθω παρὰ ανδρί. Προσθετον <sup>16</sup> κυητήριον· έκ νίτρου καὶ λιβανωτοῦ βάλανον ποιήσας έν μέλιτι πρόσθες. Προσθετόν καθαρτήριον μαλθακτικόν:

' Ante της addunt ἄπαξ C, Vaticana exempl. ap. Foes. - ήμέρας J. - πεντηκοντάκις D. - ποιείν C. - ε έτερον CH. - καί om. CDGIK. - μίξας pro καί Ald.- εν ειρίω G, Lind. - έριον C. - ελλίξας C. - ενειλίξας D. - τόν α. τρ. om. C. —  $^3$  eterov CH. –  $\tau\eta\varsigma$  om. C. —  $^4$  xai.... χαρπὸν om. C. – xai σιχ. έντ. om. JK.- σικυόνης Η.- έντεριώνην D.- έντεριόνην Η.- έντεριώνης vulg. - εν τω αύτω ροδίνω μύρω διείς και μέλιτι είριον έλίξας προστίθει JKQ'. - εν τῶ αὐτῶ ροδίνω διείς καὶ μέλιτι ἐνειλίξας ἐν εἰρίω Vaticana exempl. ap. Foes.- εν τῷ αὐτῷ τε (τε om. D, Lind.) μέλιτι vulg. - ἐνειλίξας D. — 5 τόν.... πρόσθες om. JK. — 6 τρίψας εν τῷ αὐτῷ τε (τε om. Lind.) μέλιτι vulg. - εν τῶ αὐτῶ ἐοδίνω μύρω διεὶς καὶ μέλιτι CDFHI. - εἴριον εἶλίξας προστίθει DF HI. - ἐς ἔριον ἐνειλλίξας <math>C. - γ ἀδρ.... προστίθει om. C. - τριόδολον Lind. ενειλίξας D. - " ετερον C. - έλ.... προστίθει om. (D, restit. al. manu) K. έλατήριον CH. - τρίψας [έν] μέλιτι καὶ ές Lind. - ἔρριον C. - ἐνελλίξας C. ένειλίξας D. - προστιθέναι C. - 9 καθαρτήρια DJ. - συλλέξας C. - ξυλλέξας D. -ποτύλλας ἔπειτεν C. -πόψας C. — w èv ὅλμω C, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. - όμου pro èv όλ. vulg. - έκναυσον sine τε C. - πισθείς (sic) pro

du dedans d'une courge, l'armoise, une obole d'encens, pilez, mêlez dans du miel, roulez dans de la laine, et appliquez à l'orifice de l'utérus; faites cela cinq fois par jour. Pilez le pampre vert dans du miel, roulez dans de la laine, et appliquez de la même façon. Pilez semblablement le fruit du cyprès, le dedans d'une courge et l'encens, détrempez avec de l'huile de rose et du miel, roulez dans de la laine, et appliquez de la même facon. Pilez semblablement le fruit du cyprès et l'encens, détrempez avec de l'huile de rose et du miel, roulez dans de la laine, et appliquez. Pilez trois oboles d'aurone dans du miel, roulez dans de la laine, et appliquez. Pilez une obole d'élatérion, une obole de myrrhe, roulez avec du miel dans de la laine, et appliquez. Mondificatif pour une femme qui ne devient pas enceinte : recueillez trois cotyles d'urine de taureau, puis prenez de l'armoise, ou du parthénion (matricaria parthenium), ou de l'adiante, du laurier vert et de la sciure de cédros (juniperus oxycedrus), pilez ensemble dans un mortier; faites un trou, allumez des charbons, mettez un pot dessus, versez l'urine de taureau, et jetez dedans ce qui a, été pilé dans le mortier; alors disposez un siège, mettez de l'armoise, ou de l'hysope, ou de l'origan, faites asseoir la femme, et donnez la fumigation jusqu'à ce qu'elle sue; quand elle sue, lavez avec l'eau chaude; vous aurez jeté dans cette eau l'armoise et le laurier; puis, prenant l'armoise ou le bolbion (hyacinthus comosus, I..), pilez dans du vin blanc, roulez dans de la laine, et appliquez en pessaire; on fera cela pendant trois jours, puis elle dormira avec son mari. Pessaire qui favorise la conception : faites, dans du miel, avec le nitre et l'encens, un pessaire, et

έπιθείς C. – έγχεον C. – έγχεαι vulg. – έμδαλε HIK. – ξμβαλλε vulg. – έγχεν κομμένα C. — " εἰς δλμον DFGHJKQ'. – τῶ C. – τῷ om. vulg. – εἶτα C. – διάρορον C. — " εἰς δλμον DFGHJKQ'. – τῶ C. – ἐπιαθήσας H. – ἄν om. C. — " ὅταν δὲ ίδ. om., restit. in marg. sine δὲ C. – λούσασθαι C. – λούσαι I. – ἑμβαλεῖν C. – ἐμβάλλειν vulg. — " ποιήσας DIK. – αὐτῆ ποιῆσαι καὶ ἀρτ. ποίην C. – ἐρίω C. – ἐνελλίξας C. – προστιθέσθω CJ. — "5 εἰτ' ἐγκοιμάσθω C. – παρὰ τῶ J. — "6 Post κυ. addınt μαλθακτήριον DQ' 'J, μαλθακτικόν). – ἐκ om. C. – βαλανεῖον FGHK, Ald. – ποιήσας βάλ. D.

#### DE LA NATURE DE LA FEMME.

ἐσχάδα λαδών, έψήσας, ἔως αν τὰς κεγγραμίδας ¹ἀποδάλη, τοῦτο αποπιέσας, τρίψας ώς λειότατον, προσθέσθω εν είρίω και δοδίνω μύρω. Έτερον δριμύτερον · χράμδης, πηγάνου, ² έκάτερον ίσον τρίψας, χρῶ τὸν κὐτὸν τρόπον. Ετερον <sup>3</sup>προσθετὸν μαλθακόν τε καὶ καθαρτήριον γηνὸς μυελὸν η βοὸς η ἐλάψου, ὅσον κύαμον, παρκγέοντα μύρου δοδίνου καὶ γάλα γυναικὸς, τρίβειν ώσπερ \*τὸ μαλθακόν φάρμακον τρίβεται: εἶτα ὑπαλείφειν ἐκ τούτου τὸ στόμα τῆς μήτρης. "Ετερον γλιερόν καθαρτήριον γηνός μυελόν όσον κάρυον, δητίνης σγινίνης ή τερεδινθίνης όσον χάρυον, ταῦτα τήξας ἐν μύρω δοδίνω ἐπὶ πυρός μαλθακοῦ, καὶ ποιήσας ώσπερ κηρωτήν, εἶτα τουτέω χλιερώ εναλείφειν το στόμα της μήτρης, και τον κτένα καταδρέγειν. <sup>6</sup>Γλυκυσίδης κόκκους τους έρυθρους τρεῖς ἢ τέσσαρας, τουτέους τρίδοντα έν οίνω, δούναι πιείν. ήν δε μαλλον κατασπάσαι θέλης, τῶν μελάνων κόκκων τῆς γλυκυσίδης τρίψας τὸν αὐτὸν τρόπον, δὸς πιεῖν. Ετερον 7καθαρτήριον καὶ κατασπαστικόν: δαφνίδας είχοσι τὰς πλείστας 8 καὶ σεσέλιος ήμισυ δξυδάφου τρίψας μετὰ οἴνου πινέτω. <sup>9</sup>Ταύρου χολήν ὅσον τρία ήμιωδόλια Αττικὰ τρίψας, εν οίνω δούναι πιείν νήστει, καὶ περιπλάσσων καταπότια δίδου. 10 Άλευρον σιτάνιον, σμύρνης όσον τριώδολον, χρόχου τὸ ἴσον, χαστορίου δβολὸν, ταῦτα τρίψας εν μύρω βοδίνω, προστιθέσθω. 11 <sup>σ</sup>Ετερον χαθαρτήριον ' χνίδης <sup>12</sup> χαρπόν χαὶ μαλάχης χυλόν ἐν στέατι χηνὸς τρίψαντα προσθείναι. 18 \*Ην μὴ καθαρθῆ, τῆς πάλης τοῦ ἐκτό-

<sup>&#</sup>x27; Αποβάλλι vulg.- ἀποβάλη CJK.-τρίψας C, Vaticana exempl. ap. Foes. -τρίψας om. vulg.- έρίω C. - 2 έκατέρου CDFGIK. - ήμισυ pro ίσον C. - $^3$  χλιηρὸν καθαρτήριον προστεθὸν D (Q', sine καθ.). – τε καὶ om. C. – καθαρτικὸν  $C_*$  —  $^4$  τὸ om.  $C_*$  – εἶτ' ἐν τούτω ἐπαλ. τὸ  $C_*$  —  $^5$  κατασπαστικὸν καθάρσιον (sic) (Q', καθάρσιος) καὶ στατικόν pro έτ. χλ. καθ. DQ'. - χλιαντόν C. - χλιηρόν vulg. - καθαρτικόν C. - εχίνης G. - ή om. C. - κηρώτην ώσπερ sine είτα DFGHIJK. - τούτω C. - χλιερῶ C. - χλιαρῷ vulg. - ἀναλείσειν C. τὸν κτένα om. DFGHIJK. - 6 κατασπαστικόν καθάρσιος (καθάρσιος C; καθάρσιον sic FGHIJ) (addunt τοῦτο C; τὸ αὐτὸ al. manu H) καὶ στατικὸν vulg. - κ. κ. α. στ. om. D. - μέλανας ἢ (μέλανας ἢ om. DFGHIJK, Lind.) (καὶ pro ἢ C) έρυθροὺς vulg. - τέτταρας CJ. - τούτους D. - τούτου C. - τρίδοντα CD. - τρίδοντας vulg. - πίνειν C. - κατασπάση, sine θέλης C. - κατασπάσαι Ald., Frob., Lind. - μελαινών C. - μελανών Frob. - δός om. C. -<sup>7</sup> катабт. кай кавартіко̀ С. - бµою рго к. к. к. D. - кай кат. от. J. — \* καὶ om. C. - ὀξύδαφον ήμ. C. - μετ' D. - ἐν οἴνω C. - 9 ἔτερον καθαρτικόν C. - ήμιωδόλια D. - ήμιοδόλια vulg. - ήμιοδέλια I. - ήμιωχέλια (sic) C. - δίδου πίνειν νήστι C. – πίνειν D. – καὶ om. C. – καὶ τὰ πότια (sic) pro καταπ. C.

### DE LA NATURE DE LA FEMME.

appliquez. Pessaire mondificatif émollient : prenez une figue, faites-la cuire jusqu'à ce que les petits grains en tombent, exprimez, écrasez, et appliquez dans de la laine et de l'huile de rose. Autre plus âcre : chou, rue; pilez, de chaque, partie égale, et employez de la même facon. Autre pessaire émollient et mondificatif: graisse d'oie, ou de bœuf, ou de cerf, gros comme une fève; versez de l'huile de rose et du lait de femme, broyez comme on broie le médicament émollient, puis oignez l'orifice de la matrice. Autre, tiède, mondificatif : graisse d'oie gros comme une noix, résine de lentisque ou térébenthine gros comme une noix; faire fondre dans de l'huile de rose, sur un feu doux, et faire comme un cérat, puis oindre avec cette préparation tiède l'orifice de la matrice, et faire des affusions sur le pénil. Prenez trois ou quatre grains rouges de pivoine, pilez dans du vin, et faites boire; si vous voulez que ce soit plus actif, pilez de la même façon des grains noirs de pivoine, et faites-les boire. Autre, mondificatif et emménagogue : vingt baies de laurier au plus, un demi-oxybaphe de séséli; pilez avec du vin, et faites boire. Bile de taureau, trois demi-oboles attiques; pilez, faites prendre à jeun dans du vin, et en même temps faites-en des pilules que vous donnerez. Farine de blé de deux mois, trois oboles de myrrhe, autant de safran, une obole de castoréum; pilez dans de l'huile de rose, et appliquez en pessaire. Autre mondificatif : graine d'ortie, décoction de mauve, graisse d'oie; pilez, et appliquez en pessaire. Si le flux

<sup>-</sup> " προσθετόν καθαρτικόν CJQ', Lind. - προσθετά καθαρτικά Η.- σητάνειον J.- σιτάνειον C.- σητάνιον DIK. - δσον om. C.- τριόδολον CK.- τριώδολον pro δδολόν C.- τριώσολον pro δδολόν C.- τριώσολον pro δδολόν C.- τριώσολον pro δδολόν C.- τριώσολον pro δδολόν C.- " έτερα καθαρτικά Η (καθαρτήρια, I).- καθαρτικόν CDJQ'. - " καρπόν C, Vaticana exempl. ap. Foes, Lind. - καρπού vulg. - μωλόχης Κ.- μολόχης DFHI.- χηνός στέατι C.- " καθαρτικόν C.- μλ om. C.- καθαρθή της πάλης τοῦ έκτόμου δτον CFGHIJ, (Ald. έκ τόκου). - καθαρθή έκ τόκου, της πάλης σσον vulg. - Erot. GI. : ἐκτόμου, Διοκλής φησιν οὕτω καλεῖσθαι τὸν μέλανα ἐλλέδορον. Gal. Gi. : ἐκτόμου, δλλεδόρον μέλανος. Hesych. : ἔκτομον, ἐλλέδορος καὶ ἄτμητος λιδανωτός.- σύμπλασσε C.- πάλην C (D, al. manu κοιλίην) FGHIJ (Κ, πάλλην), Vaticana exempl. ap. Foes, Lind.- κοιλίην pro πάλην vulg.

μου δσον τοις τριπί δακτύλοις έψήσας μέλιτι, έγγέαι, και συμπλάσαι την πάλην, καὶ δοῦναι πιείν. 'Υστέρης αναστομωτήριον τὸ αὐτὸ καὶ καθαρτικόν κανθαρίδας τρῖδε πέντε, ὅξος λευκὸν παραχέων, καὶ μὴ ὑγρὸν πάνυ ποίει, ἀλλ' ὡς ἐκμάσσεσθαι δάκτυλον: λαβών δὲ σύχου λευχοῦ πίονος, ἄνευ τῶν χεγγραμίδων χαὶ τοῦ δέρματος, διπλάσιον <sup>2</sup>ξυμμίζας μέρος της κανθαρίδος, λεΐον ποιήσας, εἰρίω λεπτῷ καθελίζας, προσθέσθω. \*Καθαρτήριον : ἢν ἐκ τόκου μὴ καθαρθή, τοῦ τριφύλλου ἐν οἴνω λευκῶ πίνειν τοῦτο δὲ καὶ τὰ καταμήνια καταβρήγνυσι καὶ ἔμβρυον ἐκβάλλει. Μητρέων \*καθαρτήριον. δκόταν παιδίου έναποθανόντος αξιμα έμιμείνη, κολοκύνθην άγρίην τρίψας έν μέλιτι, λειγέτω ή προστιθέσθω. Αξματος <sup>5</sup> καθαρτικόν, αξιια εξελάσαι εκ μητρέων λευκοίου καρπόν τρίδων λείον, οίνω διείς. διδόναι πίνειν. Αξμα ώσαύτως έξελάσεις <sup>6</sup> έχ μητρέων· ροῦ τὸν καρπὸν, δχόταν ἔρυθρὸς ἦ, τρίδων κόχκους τριήχοντα γλωρούς καὶ κυνὸς ρόδα έρυθρά, περιλέγων το έρυθρον, διδόναι πίνειν έν οἴνω, ἔστ' αν νηται, στύρακα καὶ δρίγανον τρίψας λεῖα καὶ ζυμμίζας, ἐπίγεον χηνὸς ἔλαιον, ἔπειτα προστιθέσθω. 8Ηροσθετὸν καθαρτικόν, ώστε μήτρας έχχαθαίρειν καὶ κενοῦν ἀψινθίου ῥίζαν τρίψας λείην, καὶ περιμίζας μέλι, προσθείναι σύν ελαίω. 9Προσθετά ύστερέων καθαρτικά, άναστομωτήρια, καὶ ύδωρ άγοντα: σκίλλης όσον έξαδάκτυλον

<sup>&#</sup>x27; Υστέρας vulg. - υστέρης HIJ. - αναστομωτήρια και καθαρτήρια J. - υστέρης άδείας (sic) στομωτήριον στόμα τοῦτο αὐτὸ καθαρτικὸν C. - πέντε τρίδε C. - πάνυ om. C. - έμμάσεσθαι C. - δακτύλιον legit Foes, Lind. - δέ om. DF GJK. - διπλάσσιον C. - 2 σ. C. - Post ξ. addunt τρίψας DFGHJQ', Lind. χανθαρίδος τρυδίον (τρύδλην DFGHIJK; τρίδολον C; βάλανον Lind.; τρίδων λείον conjicit Foes) ποιήσας (ποιήσασα J) vulg.-Il faut, je pense; lire λεΐον au lieu de τρυβίον. - ἐρίω C. - κατελίζασα vulg. - κατελλίξας C. - καθελίξασα D. - πρόσθες C. - 3 καθαρτικόν CDHJQ'. - λευκώ CDFGHK, Vaticana exempl. ap. Foes, Ald., Lind. - λευχώ om. vulg. - πινέτω Κ. - τούτο δὲ καί οπ. C. -τά οπ. D. -καταρήγνυσι 1. - καταρρηγνύει C. - Post κατ. addit τὸ αὐτὸ C. - 4 καθαρτικὸν CDHJ. - ὅταν C. - κολοκύνθην C. - κολοκυντίδα vulg. - προσθέτω vulg. - προσθέσθω C. - προστιθέσθω DQ', Lind. - 5 καθαρτικά D. - έξελάσαι C. - έξελάσεις vulg. - λευκοίου.... μητρέων om. C. - Ante διδόναι addunt αὐτὰ τρίδων Vaticana exempl. ap. Foes. — ετών pro èx D. - έρυθρον GHIJK. - έρυθρίση C. - όσον (όσον om. CDFHIK) τριήχοντα vulg. - χυνός ρόδα C. - χυνόροδα vulg. - χυνόροδα Lind. - περιλέγων τό έρ. om. (D, restit. at. manu) FGHIJK. - Post έρυθρον addit αὐτά τρίθων C. - εν οίνω διδ. πίνειν  $C_*$  – ἔστ' ἄν  $C_*$  – ἔως ἃν Lind. – ὅταν vulg. – ἔστ' ἄν τὸ α. ρ. οπ.

ne coule pas bien, faites cuire une pincée de poudre d'hellébore noir dans du miel, versez, pétrissez, et donnez à boire. Préparation qui ouvre la matrice et qui la purge : brovez cinq cantharides en y versant du vinaigre blanc; ne faites pas trèshumide, mais de manière que le doigt puisse modeler cette pâte; prenez une figue blanche grasse sans les grains et la peau, le double de ce qu'il v a de cantharides; mêlez, broyez, roulez dans une laine fine, et appliquez en pessaire. Mondificatif: si, après l'acconchement, la matrice ne se purge pas, la femme boira du trèfle dans du vin blanc; cela provoque aussi les règles et chasse l'embryon. Mondificatif de la matrice : si, l'enfant étant mort, il reste du sang, pilez la coloquinte sauvage dans du miel, et donnez en éclegme ou en pessaire. Moven qui provoque le sang, bon pour expulser le sang hors de la matrice : pilez bien la graine du leucoïum (viola odorata), mouillez avec du vin, et donnez à boire. Autre par lequel vous chasserez semblablement le sang hors des matrices : fruit du sumac quand il est rouge; prenez-en trente grains frais, prenez la partie rouge des roses rouges du cynorrhodon, et donnez à boire dans du vin jusqu'à ce que le sang fasse éruption. Pessaire mondificatif : si les règles ne paraissent pas, pilez bien du styrax et de l'origan, mèlez, ajoutez de la graisse d'oie, appliquez en pessaire. Pessaire mondificatif, de manière à mondisser et vider les matrices : pilez la racine d'absinthe, mêlez du miel, et appliquez avec de l'huile. Pessaires qui mondifient les matrices, qui les ouvrent, et qui sont hydragogues : prenez un morceau de scille long de six doigts et gros comme

J. —  $^{\dagger}$  προσθετά καθαρτικά Η. – καθαρτικόν CDJ, Lind. – δρύγανον G, Ald. – λεΐον C. — συμμ. CJ. – καί (καί om. C) χηνός vulg. – εἶτ' ἐμπροστίθεσθαι C. — "προσθετικόν F. – πρ. καθ. om. D. – λεῖα G. – καὶ μέλι μίξας τοῦτο προσθεΐναι ἐλαίω C. — "προσθετόν καθαρτικόν μπο πρ.... ἄγοντα D. – προσθετόν ὑσ. καθαρτικόν ἀναστομωτήριον κ. ϋ. ἄγον Κ. – ἀναστομώτερα (sic) Η. – ὑδωρρική (sic) μπο ὕδωρ ἄγ. C. – σκύλης CDHJ. – σίλλης (sic) Κ. – σκίλλας vulg. – ἔξ δακτύλους C. – ἔξαδακτύλου DJK. – τό.... δάκτυλος om. C. – πάχις J. – πάχιςς Ι. – παίχος J. – πάχιςς Γ. – τούτον FG. – περιζέσας C. – τοὺς δύο δακτ. C. – κατελλίζας C. – καθελίζας D. – κατελείζας GI, ΛΙd., Frob. – κατελίξας vulg.

τὸ μῆκος, πάχος δὲ ὡς ὁ μικρὸς δάκτυλος, τουτέου περιζύσας ὅσον οὐο ὁακτύλους, λεῖον ποιήσας, καθελίξας τὸ λοιπὸν ¹ἐν εἰρίῳ ῥυπκρῷ, καὶ τὸ μὲν ἀπεζεσμένον πρὸς τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἔῆν προσκεῖσθαι ἡμέρην καὶ εὐφρόνην· λουσαμένη δὲ καὶ ἀφαιρεομένη, διανιζέσθω ὕδατι εὐώδει. Καθαρτικὸν ²μαλθακὸν, ὅπερ ὕδωρ ἄγει καὶ φλέγματα, χλωρά τε καὶ ὕφαιμα καταμήνια κατασπὰ, ἢν μὴ πολυχρόνια ἢ, καὶ ³τὸ στόμα μαλθάσσει· μύρον ναρκίσσινον, κύμινον δ ἐσθίομεν, σμύρναν τε καὶ λιβανωτὸν, ἀψίνθιον, ½ κυπάρισσον, ἄλας, ρόδινον ἀλειφα, τῶν μὲν ἄλλων χοῦν ἐκάστων, τοῦ δὲ ναρκιστίνου τέσσαρας μοίρας, ⁵ ἐπικτένιον ὡμόλινον ξυμμίζας, ἄπαντα τρίψας, ποιήσας βάλανον, περὶ τῷ πτερῷ ράκος λεπτὸν περιθεὶς, καταδῆσαι καὶ ἐμδάψαι ⁶ἐς ἀλειφα λευκὸν Αἰγύπτιον, προσθεῖναι, καὶ ἔῆν δλην ἡμέρην προσκεῖσθαι· εἶτα λουσαμένη καὶ ἀφαιρευμένη διανιζέσθω ἐν ὕδατι εὐώδει.

' 'Έν om. CDFGHJK, Ald. -ἐρίω C. - Ante πρὸς addit καὶ C. - ἐῆν C. - ὲῆν vulg. - ἡμέρην CHIJK. - ἡμέραν vulg. - εὐφρ. καὶ ἡμέρην D. - καὶ δοῦσα μέλιτι καὶ ἀφαιρουμένη διανίζεσθαι pro λουσ.... διανίζεσθω C. - ἀφαιρεουμένη (sic) DGIK, Frob. -  $^2$  καὶ μαλθ. FGI (J, μαλθακτικόν). - ὅπερ om. C. - καὶ χλωρὰ pro χλωρά τε C. - καὶ D, Lind. - καὶ om. vulg. - Ante καταμήνια addit καὶ τὰ C. - κατασπὰ om. GI. -  $^3$  τὸ om. C. - μαλάσσει C. - ναρκίσινον CI. - τε καὶ om. C. - ή κύπριον C. - άλκι C. - ἀλειφαρ al. manu D. - άλειφε FGHIJK. - ἑκάστου CDIK. - ἔκαστον G. -  $^5$  ἐπὶ δθόνιον vulg. - ἕνα ταίνον (D, al. manu ἐπὶ δθόνιον) GHIJK. - C'est ἐπικτένιον qu'il faut lire comme le montrent les fausses leçons de plusieurs de nos mss. - συμμ. C. - ἄπαντα (πάντα C) καὶ (τρίψας pro καὶ C, Vaticana exempl. ap. Foes) ποιήσας vulg. - ἢ (ἢ om. CDGHIJK, Ald.) περὶ vulg. - τὸ πτέρον K. - εἰς om. FGJ. - ἄλειφαρ al. manu D. - λευκὰ C. - ἐῆν C. - ἐφι vulg. - τὴν pro δλην C. - ἡμέρην DH. - ἡμέραν vulg. - προστιθέσθω δὲ pro εἰτα C. - ἀφαιρουμένη C. - τῶ pro ἐν C.

le petit doigt, raclez-le dans une longueur de deux doigts, et rendez-le poli; enveloppez le reste dans de la laine grasse, mettez le bout raclé à l'orifice des matrices, et laissez en place un jour et une nuit; la femme, s'étant baignée et ayant ôté le pessaire, fera des lotions avec une eau aromatique. Mondificatif émollient qui est hydragogue et phlegmagogue, qui amène des règles jaunes et sanguinolentes, si la suppression n'en est pas ancienne, et qui amollit l'orifice utérin : huile de narcisse, cumin que l'on mange, myrrhe, encens, absinthe, cyprès, sel, huile de rose, un conge (3litres,24) de chaque, excepté l'huile de narcisse, dont il y aura quatre parties; mèlez de l'étoupe de lin écru, broyez le tout, faites un pessaire, entourez avec un linge fin, attachez autour de la plume, trempez dans du parfum blanc d'Égypte, appliquez, et laissez en place pendant un jour entier; puis, la femme s'étant baignée et l'ayant ôté, fera des lotions dans une eau aromatique.

FIN DU LIVRE DE LA NATURE DE LA FEMAN.

# TEPLETTAMENOY.

HEPI OKTAMHNOY.

# DU FOETUS DE SEPT MOIS. DU FOETUS DE HUIT MOIS.

## ARGUMENT.

J'ai réuni ces deux opuscules, parce qu'évidemment ils n'en font qu'un; et, en passant de l'un à l'autre, je n'ai pas recommencé la série des numéros des paragraphes.

Ces opuscules, qui ne figurent pas dans la liste d'Érotien, qui n'en appartiennent pas moins depuis l'origine à la Collection hippocratique, et qui ont été commentés par Galien 1, sont attribués par Plutarque et par Clément d'Alexandrie (voy. t. I, p. 363) à Polybe. Cela prouve que, parmi les différentes listes des écrits hippocratiques dressées par les critiques, quelquesunes avaient, pour des motifs qui nous sont complétement inconnus, donné ces deux petits livres au gendre d'Hippocrate.

L'objet de l'auteur est de faire voir que le terme légitime de la grossesse est de cent quatre-vingts jours; qu'au septième objet mois, c'est-à-dire après l'accomplissement du sixième mois, le fœtus qui naît peut vivre; mais qu'au huitième mois, les fœtus qui sont mis au monde succombent inévitablement. La raison qu'il en donne, c'est que le huitième mois est toujours une époque de souffrance et de maladie pour le fœtus et pour la mère; et, comme la naissance et les jours qui la suivent sont laborieux et difficiles pour le nouvel être, il est hors d'état,

<sup>&#</sup>x27;Il ne nous reste de ce commentaire qu'un très-court fragment.

arrivant malade, de résister aux causes de destruction qui l'assaillent.

On remarquera que, pour l'auteur, l'année est de trois cent soixante-cinq jours un quart.

Voici quelques remarques d'un physiologiste moderne sur le sujet qui a occupé l'écrivain hippocratique :

- « Principe de la durée générale de la grossesse : plusieurs auteurs ont considéré comme tel la dixième venue des menstrues après qu'elles ont disparu neuf fois. On a admis le type de vingt-huit jours pour chaque menstruation, ce qui faisait pour dix périodes menstruelles deux cent cinquante jours; mais, comme M. Berthold l'a démontré dans son traité de Physiologie, ces périodes sont, même dans les cas réguliers, soumises à des oscillations considérables, et le type de ving-huit jours n'est vraiment pas le plus ordinaire. L'auteur rapporte une série d'observations destinées à fournir une autre base pour le calcul de la durée de la grossesse de la femme. Voici les propositions qu'il en déduit :
- « 1º L'accouchement est en rapport avec le retour des menstrues après qu'elles ont manqué neuf fois;
- « 2º L'accouchement n'a pas lieu quand les menstrues, qui ont disparu pendant la grossesse, devraient revenir et se montrer pour la dixième fois;
- « 3° L'accouchement a lieu quand l'ovaire se prépare à la dixième menstruation; il a donc lieu avant le retour de la dixième période menstruelle;
- « 4° De même que les périodes menstruelles, non-seulement dans les divers individus en général, mais aussi dans les mêmes individus, à divers âges de la vie, suivant les autres conditions de leur organisation, sont soumises à des variations sensibles, ainsi la durée de la grossesse, répondant aux mêmes conditions, peut varier aussi, mais toujours en se réglant sur le cycle menstruel;
- « 5° On peut donc, dans les cas particuliers, calculer la durée de la grossesse d'après celle du cycle menstruel;

28

« 6° Mais pour cette supputation, la connaissance d'une simple période menstruelle ne suffit pas; il faut encore connaître le cycle des dix menstruations qui ont précédé la grossesse, parce que, même chez les femmes le plus régulièrement menstruées, il y a, d'un mois à l'autre, de fréquentes variations d'un jour, ou mème de plusieurs. » (Berthold, professeur à l'université de Gœttingue, Mémoire sur la durée de la grossesse, dans la Gaz. méd. de Paris, 1844, p. 355.)

On ne lira pas sans intérêt, dans le § 12, la comparaison que l'auteur établit entre les conditions de l'enfant encore dans le ventre de sa mère, et de l'enfant qui vient de naître. Il représente heureusement la protection que l'être encore si tendre trouve dans le lit mollet figuré par la matrice, et non moins heureusement le milieu, ou ennemi ou peu favorable, dans lequel il arrive. Un air froid l'assaille; des vêtements rudes l'enveloppent; auparavant tout ce qui lui parvenait était humanisé, comme dit l'auteur; maintenant il lui faut, à son tour, humaniser tout ce qui lui parvient. Ce passage est dangereux; et, avec sagacité, l'écrivain hippocratique le compare au péril que fait courir, même à un adulte, le passage d'un climat à un autre et le changement du genre de vie.

# BIBLIOGRAPHIE.

## MANUSCRITS.

Cod. Mediceus ap. Mack = B, 2146 = C, 2254 = D, 2144 = F, 2144 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes = L, Cod. Cornar. ap. Mack = K', Cod. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q'.

## ÉDITIONS ET TRADUCTIONS.

Jo. Cajus seorsim edidit Περί Επταμήνου, 1562, in-8°, 1569,

### ARGUMENT:

in-8°. — Prodierunt cum comment. ap. Hier. Cardani, Basil., 4568, in-fol., et in Op., t. IX, p. 4. — Ίπποκράτους περὶ αἰῶνος τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ περὶ σαρκῶν, περὶ ἐπταμήνου καὶ περὶ ὀκταμήνου, Joanne Lallamantio, ap. Heduos Burgundiæ medico, interprete et enarratore; ap. Crispinum, 4574, in-42.

# ПЕРІ 'ЕПТАМНІОҮ.

- 1. Οἱ δὲ ἐπτάμηνοι ² γίνονται ἐχ τῶν ἑχατὸν ἡμερέων καὶ ὀγὸοήκοντα καὶ δύο ³ καὶ προσεόντος μορίου ' ἢν γὰρ τοῦ πρώτου λογίση
  μηνὸς πεντεχαίδεχα ἡμέρας, τῶν δὲ πέντε μηνῶν ἐχατὸν καὶ τεσσαράχοντα καὶ ἑπτὰ καὶ ἤμισυ ἡμέρης, ' ἐν γὰρ ἐζήχοντα μιῆς
  ἐεούσησιν ἡμέρησιν ἐγγύτατα δύο μῆνες ἐκτελεῦνται, οὕτως οὖν
  τουτέων ἐόντων ἐς τὸν ἔδθομον μῆνα περιγίνονται ἡμέραι πλεῖον ἢ
  εἴχοσιν, <sup>6</sup>ἐς ἤμισυ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς ἡμέρης μέρεος τῷ μέρει ποσοῦ
  γινομένου. <sup>7</sup>Οχόταν οὖν ἐς τὴν ἀρχὴν τῆς τελειώσιος ἔλθη ταύτην,
  ³ ἀδρυνομένου τοῦ ἐμδρύου καὶ τὴν ἰσχὸν ³πουλὸ ἐπιδιδόντος ἐν τῆς
  τελειώσει μᾶλλον ἢ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι χρόνοισιν, οἱ ὑμένες ἐν οἶσι τὴν
  ἀρχὴν ἐτράφη, ὥσπερ ¹0 τῶν ἀσταχύων, ἐζεχάλασαν πρόσθεν ἀναγχαζόμενοι ἢ τελείως ἐξαδρυνθῆναι τὸν καρπόν ' ¹¹ τὰ οὖν ἰσχυρότατα καὶ
  ἀδρότατα τῶν ἐμδρύων βιησάμενα καὶ διαβρήζαντα τοὺς ὑμένας
  ἢνάγχασε τὸν τόχον γενέσθαι.
  - 2. Καὶ τὰ μὲν πλεῖστα τουτέων 12 ἀπώλλοντο: μικρά γάρ ὄντα τῆ
- 1 Έπταμήνων DJ. 2 γίγν. C. 3 καί om. DFGJKL. Ante καί addunt καὶ ήμισέος sic Corn., (Mack, ήμίσιος sic). - προσόντος vulg. - προσεόντος Gal. in cit. Comm. in lib. de Septimestri partu. - τῶν.... ἡμέρης om. Β (D, restit. al. manu) FGHIJ. - ρμ καὶ ζ vulg. - ἔκαστον (sic) καὶ τεσσαράκοντα καὶ έπτὰ C. - ήμέρας vulg. - ήμέρης C. - 4 ἢν (ἐν C, Lind., Mack) γὰρ vulg. - μίησι sic C. - δεούσησιν CDFGHIK. - ήμερησιν CDFGHIJKL. - δεούσης ήμέρης vulg.-Il s'agit ici de mois grecs. L'année est, pour l'auteur, de trois cent soixante-cinq jours un quart; le fœtus n'entre donc dans le septième mois qu'après cent quatre-vingt deux jours et quinze heures. Cinq mois et les quinze jours du premier mois font cent soixante-deux jours et demi. Pour atteindre et passer les six mois, il faut donc plus de vingt jours, c'est-à-dire vingt jours et trois heures. - ἐχτελευταίων δὲ οὖν τουτέων C. - ο ότως ο όν τ. έόντων om. Lind. - τούτων vulg. - περιγίγν. C. - περ. ήμέραι om. Lind. — 5 ήμέρα C. - Ante π) εῖον addit καὶ Lind. - ἢ om. C. -6 ήμισυ (ήμίσει C) τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ τῆς ήμέρης (τῆσιν ήμέρησιν C) τοῦ μέρους (τοῦ μέρους om. K) (μέρεος C) τῷ μέρει (τῷ μέρει om. J) ποστῷ (ποσῶ BJ; πρὸς τῶ pro ποστῷ C) γινομένω (γιγν. C) vulg. - Je corrige ainsi, le sens étant d'ailleurs assuré si la correction ne l'est pas : ἐς ἡμισυ τ. ἐν. τῆς ήμ. μέρεος τῷ μέρει ποσοῦ γινομένου. - Post γιν. addit περιγίνονται άμέραι Lind. — 7 Ante όχ. addit δεύτερου J. - οὖν C, Lind. - οδν om. vulg. - είς C. - τελειώσησς C. - τελειώσεως vulg. - έλθη om. C. - έλθει (sic) Ald.,

# DU FOETUS DE SEPT MOIS.

- 1. (Le septième mois est compté à partir de cent quatre-vingtdeux jours et une fraction; à ce terme, le fœtus prend un développement plus rapide; de là proviennent beaucoup d'avortements.) Les fœtus sont au septième mois après cent quatre-vingtdeux jours et une fraction (Épid., II, 3, 17). En effet, si, pour le premier mois, vous comptez quinze jours, vous aurez pour cinq mois cent quarante sept jours et demi; car cinquanteneuf jours font tout près de deux mois : cela étant ainsi, il reste, pour entrer dans le septième mois, plus de vingt jours, une demi-année comprenant, outre le demi-jour, une certaine fraction (voyez note 6). Quand donc vient ce commencement de développement, le fœtus croît et prend bien plus de vigneur à ce terme que dans tout le reste du temps; les membranes où il a été nourri au début, comme celles des épis, cèdent à la violence avant que le fruit soit pleinement à terme. Ainsi les plus foris et les plus développés des embryons, forçant et déchirant les membranes, amènent nécessairement l'accouchement.
- 2. (Peu d'enfants nés à sept mois survivent; quelques-uns cependant, et cela à cause qu'ils n'ont pas à subir les souffrances

Frob. —  $^{6}$  άδρ. Ald., Frob., Zwing. — ἀνδρυναμήνου (sic) L. — ἀδρυναμένου Lind., Mack. —  $^{9}$  πολὸ C. — τοῖς ἄλλοις χρόνοις vulg. — τοῖς ἄλλοισι χρόνοις νιlg. — τοῖς ἄλλοισι χρόνοις ν. —  $^{10}$  καὶ (καὶ om. C) τῶν ἀστ. ὁπότ' (όπ. om. C) ἐξεχάλασαν (ἐξεκάλεσαν C) vulg. — ἐξανδρυνθῆναι Cl. — ἐξαδρυθῆναι DG (H, al. manu δρυν) IK. —  $^{11}$  τὰ μὲν (οὖν pro μὲν C). — ἀδρ. Ald., Frob., Zwing. — αὐτῶν pro τῶν ἐμβρύων C. — βιπσόμενα C. — ἡνάγκασαν C. — Lalamantius voudrait qu'on lût cette phrase ainsὶ : ἀκόταν οὖν ἐς τὴν ἀρχὴν τῆς τελειώσεως ἑλθη ταὐτην τὸ ἐπταμηναῖον ἔμβρυον καὶ τὴν ἀρχὴν πουλὺ ἐπιδιδὸν (ἐν δὲ τῆ τελειώσει μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις χρόνοις οἱ ὑμένες ἐν οῖς τὴν ἀρχὴν ἐτράφη, ὥσπερ καὶ τῶν ἀσταχύων, ὁπότ' ἐξεχάλασαν πρόσθεν ἀναγκαζόμενοι ἢ τελείως ἐξαδρυνθῆναι τὸν καρπὸν), τὸ ἔμβρυον. φημὶ, ἰσχυρότατόν τε καὶ ἀδρότατον βιησάμενον καὶ διαβέξαν τοῦς ὑμένας κτλ. —  $^{12}$  ἀπώλοντο DIJK. — ἐπόλλοντο (sic) Lind. — μέζονι C. Ald. — μείζονι vulg. — χρῶνται C. — Ante τῶν addit καὶ C. — τὴν om. C. — ἑξελθόντι FG. — μητρὸς C.

μεταδολή μέζονι χρέονται τῶν ἄλλων· καὶ τὴν τεσσαρακονθήμερον κακοπαθείην ἀναγκάζονται κακοπαθείν, ἐξελθόντα ἐκ τῆς μήτρης · κακοπαθείην ἀναγκάζονται κακοπαθείν, ἔξελθόντα ἐκ τῆς μήτρης · κακὶ τῶν δεκαμήνων ¹πολλὰ ἀποκτείνει. Ἦπος ὅτι ὁ λόγος καὶ ὁ χρόνος, ἐς δν ἐτράφη ἐν τῆ μήτρη, κατέστησέ πως μετέχειν πάντων αῶν περ καὶ τὰ τελεώτατα μετέχει καὶ μάλιστα περιγινόμενα, καὶ ¹ἐξήλλαξε τῆς μητρὸς πρόσθεν ἢ νοσῆσαι τὰ ἐν τῷ ὀγὸόω μηνὶ νενοσευμένα: τουτέοισι γὰρ τοῖσι πόνοισιν ἢν δεπιγίνηται, ὅστ' εἰς τοὐμανὸς ἔλθεῖν τὸ πρόειος ἀπόνατον ἐπεριγενέσθαι διὰ τὰς πάθας ¹τὰς προειρημένας, ἄς ἐγώ φημι τοὺς ὀκταμήνους ἀποκτείνειν, επολλοὺς δὲ καὶ τῶν δεκαμήνων.

3. <sup>9</sup> Τὰ δὲ πολλὰ τῶν ἐμβρύων τῶν ἐν ταύτη τῆ ἡλικίη τῆ ἐπταμήνω, ὅταν οἱ ὑμένες χαλάσωσι, μετεχώρησαν ἐς τὸ <sup>10</sup> ὑπεῖξαν, καὶ ἐνταῦθα τὴν τροφὴν ποιέεται: τὰς μὲν τεσσαράκοντα ἡμέρας τὰς πρώτας πονεῦντα <sup>11</sup> τὰ μὲν μᾶλλον, <sup>12</sup> τὰ δὲ ἦσσον, διὰ τὴν μεταβολὴν <sup>13</sup> ἦν ἐκ τῶν χωρίων τῶν θρεψάντων <sup>14</sup> μετεβάλετο, καὶ ὅτι τὸν ὀμφαλὸν ἔσπασε καὶ μετεχώρησε, καὶ διὰ τῆς μητρὸς τοὺς πόνους. Οἱ γὰρ ὑμένες τεινόμενοι καὶ <sup>15</sup> δ ὀμφαλὸς σπασθεὶς δδύνας ποιέει τῆ μητρί: καὶ τὸ ἔμβρυον ἐκ τοῦ παλαιοῦ συνδέσμου ἐκλυθὲν βαρύτερον γίνεται: πολλαὶ δὲ τῶν γυναικῶν καὶ ἐπιπυρεταίνουσι τουτέων γινομένων, αἱ δὲ καὶ ἀπόλλυνται σὸν τοῖσιν ἐμβρύοισιν. <sup>16</sup> Χρῶνται δὲ

¹ Πολλά.... ἐπταμήνων om. C. — ² ἐκ om. C. - [ἀλλ'] ἐκ Lind. - ὀλίγος όσον ρεο ό λόγος καὶ ό χρόνος ἐς ὅν C.-μητρὶ C.-κατέστησεν ώστε μετ. vulg. – κατέστησέ πως μετ. C. – 3 ώς pro ών CJ. – τὰ om. C. – τελειότατα C. - περιγιγνόμενα C. - \* έξήχμασε C. - έξήλθε Cornar., Zwing, in marg. - μήτρας quidam Codd. ap. Foes. - χυούσης (νοσήσασα C; νοσησάσης Zwing. in marg., Codd. ap. Foes) ἄτε (τὰ pro ἄτε C, Codd. ap. Foes; οὖτε pro ατε Zwing., Codd. ap. Foes) έν τῷ (τῷ om. Codd. ap. Foes) ὀγδόω μηνὶ νενοσευμένα (νενοσηλευμένα Κ; νοσέοντα C) vulg. - Au lieu de χυούσης άτε du texte vulgaire, je prends la leçon de C, la lisant η νοσήσαι τά. - τούτοις γάρ τοϊς πόνοις vulg. - τουτέσισι γάρ τοϊσι πόνοισι C. - 6 ἐπιγίγνωνται Lind., Mack. - έπιγίνωνται vulg. - έπιγίνηται C. - ώς τι pro ώστ' είς C. - ές κταίνειν DH, Ald. - ἀποκτένειν JK. -- \* πολλάς J. - δέκα μηνών vulg. - δεκαμήνων Zwing., Lind., Mack. - 9 τρίτον in tit. J. - ταύτη C. - αὐτῆ vulg. τῶν ἐπταμήνων DGHIJKL, Lind., Mack. - δκόταν C. - γαλάσωσιν C. - γαλώσι vulg. - χολώσι J. -- 10 ύς ήξαν C. - πονούντα vulg. - πονεύντα C, Lind. - "τάς C. - "τάς C. - ήσσον C, Mack. - ήττον vulg. - διά δέ (δέ om. C, Lind.) Thy vulg. — 13 Thy (Thy om. CG; hy Lind., Mack) Ex (Ex om. G) vulg.

de quarante jours qui affectent l'enfant de huit mois dans la matrice.) Et la plupart périssent : en effet, ils sont petits, et subissent un changement plus grand que les autres; de plus, ils ont à supporter, une fois hors de la matrice, la souffrance de quarante jours, qui tue même beaucoup de fœtus de dix mois. Cependant il en est de ces fœtus de sept mois qui réchappent, peu, il est vrai, entre beaucoup, parce que sans doute le rapport et le temps où ils ont été nourris dans la matrice leur ont donné tout ce que possèdent les fœtus les plus parfaits et le plus en état de vivre. En outre, ils sont sortis du sein de la mère avant les maladies du huitième mois. Or, pendant ces maladies du huitième mois, s'il arrive par surcroît que l'enfant vienne au jour, la conservation en est impossible, à cause de la souffrance de quarante jours; elle tue les fœtus de huit mois et même bon nombre de dix mois.

3. (Souffrances de quarante jours dans la matrice pour le fœtus de huit mois.) Beaucoup de fœtus, arrivés à cet âge de sept mois, quand les membranes se sont relâchées, passent dans la partie qui cède, et prennent là leur nourriture. Dans les quarante premiers jours, ils souffrent, les uns plus, les autres moins, d'abord à cause du déplacement hors du lieu de leur nutrition primitive, puis parce qu'en se déplaçant ils ont tiré l'ombilic, enfin par les souffrances de la mère. En effet, les membranes distendues et l'ombilic tiré causent des douleurs à la mère, et le fœtus, qui n'a plus l'ancien lien, devient plus lourd; aussi plusieurs femmes

<sup>-</sup> θρεψόντων C. — " μετεβάλλετο (μετεβάλετο J; μεταβολαίτο sic C) απὶ ἀντὶ (πάστν sic pro καὶ ἀντὶ C) (ἀμρὶ pro ἀντὶ Zwing., Foes in not., Mack) τοῦ (τοῦ τε C) ὀμραλοῦ vulg. – Je prends ἢν, qui me paratt très-sûr : en effet, τὴν de vulg. manquant dans C, on peut croire que ἢν a d'abord été omis à cause de la finale de μεταβολὴν, puis remplacé par τήν. Enfin, au lieu de καὶ ἀντὶ τοῦ ὀμραλοῦ, je lis καὶ ὅτι τὸν ὀμραλοῦν. – ἔσπασε om. J. — " ὁ om. C. – ἤδόνας C. – καὶ pro ἐκ C. – ἀρχαίου C (H, in marg.). – ἐνδέσμου C. – ἐλκυσθὲν C. – τούτων rulg. – τουτέων γιγν. C. – τοῖς ἐμβρύοις vulg. – τοῖ τον ἐμβρύοις C. — " χρῶνται (χρέονται C) αιδιχύνονται C0 στη απὶ δὲ πᾶσαι ἐν (ἐν om. C) ὀλίγφ περὶ (πυρὶ pro περὶ C, Zwing., Mack) τούτου (τουτέω C, Zwing., Mack) vulg. – La leçon de C, bien que suivie par les traducteurs, est fausse; lisez ἐνὶ λόγω περὶ τουτέου.

ξχειν, <sup>10</sup> χαὶ ἐν δὲ μέρος ἐν τοῖς δέχα μησὶν ὁ μήν ἐστιν, ὥστε τοῦπον εὐμέριστον εἶναι.

Χρὴ δὲ οὐκ <sup>11</sup> ἀπιστέειν τῆσι γυναιζὶ περὶ τῶν τόκων λέγουσι
 γὰρ πάντα καὶ αἰεὶ λέγουσι καὶ αἰεὶ ἐρέουσιν· <sup>12</sup> οὐ γὰρ ᾶν πεισθείη σαν οὕτ' ἔργῳ οὕτε λόγω, ἀλλ' ὅτι γνῶναι <sup>13</sup> τὸ ἐν τοῖσι σώμασιν αὐ-

' Τέταρτον όρα περί τοῦ ὀγδόου μηνὸς in tit. J. - φασὶ δὲ (γὰρ C) τοὺς vulg. —  $^2$  δγδ. μήν om. C. – μόνος ο χρόνος ούτος C. – άλλά (άλλ' εί pro άλλὰ BQ', Lind.) καὶ (καὶ om. C) ἡμέραι (ἡμέρας Ald., Frob.; ἡμέρα Zwing.) πρόσεισι (προσίησι L, Lind.) ἀπὸ (ἀπό τε C) τοῦ vulg. - ἀλλ' εἰ καὶ ήμέρας λάδοι ἀπό τοῦ (Ε, al. manu ἀλλὰ καὶ ήμέραι πρόσεισι) FGHIJK. - 3 καὶ τοῦ ἐννάτου (καὶ τοῦ ἐνν. om. C) καὶ ἀπὸ (ἀπὸ om. L, Lind.) τοῦ ένιαυτού vulg.- J'ai supprimé καὶ ἀπὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ, qui ne sont pas d'accord avec ce qui suit et qui me paraissent le résultat d'une erreur de copiste ayant mal lu ἐννάτου; les deux leçons sont ensuite venues se rejoindre, ce qui arrive souvent. - 4 γίγν. C. - γινώσκεται L. - 5 μήτε (μηδέ C) κατά ταυτό (κατ' αὐτό CL) γίνεσθαι (γίγν. C) vnlg. - κατά ταυτό μή γίνεσθαί τε D. - Je prends la leçon de D en supprimant τε. - 6 άλλα το μέν ἀπὸ C. – ὅτε Frob. – ὅτε (bis) Mack. – πλείονος C. —  $^7$  τὰς om. D. —  $^8$  τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ C. - Post ἐννάτου addidisse videtur ότὲ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ Calvus. - τότε (οὐδὲ C; ἄδε Zwing., Mack) γὰρ vnlg. - ἄδε me paraît une bonne conjecture, appuyée qu'elle est par la fausse leçon de C.- γίγνεσθαι C, Lind. – τοῦ μηνός τε καὶ om. C. — 9 δὲ μὴν (δὴ pro μὴν C) ὁ (ὁ om. CDIL) έγδοος vulg. - αναμφίσθητος D. - αναμφισθητήσιμος Zwing, in marg. - άμφισδητήσιμος C. - κρίνεται pro γίνεται C. - εθκρίτως pro δυσκρίτως C, Vatic. ap. Foes, Mack. — 10 κατ' έμε (καὶ εν δε pro κατ' έμε C; εν δε pro κατ' έμὲ Codd. ap. Foes; ἐν δὲ pro κατ' ἐμὲ Mercur. in marg.) καὶ τὸ (καὶ τὸ om. C) μέρος ἐν τοῖς ἕνδεκα (δέκα C, Calvus, Zwing. in marg.; δώδεκα Zwing, in marg., Lallamantius, Foes in not., Lind.) μησὶ μής (μήν Κ; μείς D; ὁ μήν C) ἐστιν, ώστε τοῦτον οὐ μνημόνευτον (μνημονεύτων Ald.) (εὐμνημόνευτον pro ού μν. Β, D al. manu ού μνημ., FGHIJKLQ', Calvus, Cornar.; εθμένιστον pro οθ μνημ. C, εθμένιστα Codd. ap. Foes) είναι vulg. ont de la sièvre en ces circonstances; il en est même qui succombent avec leur fruit. Toutes n'ont qu'une voix là-dessus;
elles disent qu'au huitième mois elles portent le plus dissicilement leur ventre, et elles ont raison. Mais le huitième mois
n'est pas seulement le temps précis; il faut encore y compter
des jours appartenant au septième mois et au neuvième. Sur
le calcul des jours, les dires des semmes et leurs idées ne sont
pas unisormes: ce qui les trompe, c'est que les temps ne coïncident pas, et qu'il faut ajouter plusieurs jours, pris tantôt au
septième mois, et tantôt au neuvième, pour arriver aux quarante; car il en doit être ainsi suivant le temps et l'époque du
mois où la semme devient enceinte. Mais le huitième mois est
hors de conteste, étant celui où la situation est critique; et le
mois étant une partie dans les dix mois, la division en est
facile.

4. (Consiance que méritent les dires des femmes.) Il ne faut pas refuser de croire les femmes sur les accouchements; car elles sont de tout point et toujours assirmatives, et rien, ni fait ni parole, ne pourrait les persuader qu'elles ne savent pas ce qui se passe dans leurs corps. Les femmes qui décident et qui

<sup>-</sup> En lisant εδιμέριστον au lieu de εδιμένιστον de C et de οδ μνημόνευτον de vulg. on obtient un sens tel quel. Mais, dans un texte qui est incertain entre αναμφισθήτητος et αμφισδητήσιμος, entre δυσκρίτως et ευκρίτως, il est bien difficile d'arriver à un résultat quelque peu assuré. Les traductions sont fort peu claires; les voici : Calvus : mea quidem sententia et pars decimi mensis, mensis est; quamobrem hunc facile meminerunt. Cornarius : et mea sententia pars etiam in undecimo mense, mensis est, ut hic satis memorabilis existat. Lallamantius : mea quidem sententia, mensis est e duodecim mensibus pars una, quod tamen cum non sit ita dignum memoratu, silentio poterat præteriri. Foes : mea sententia pars in undecim mensibus mensis est, licet non admodum commemorari debeat. D'après Lallamantius cette partie dont il ne faut pas tenir compte est la quantité dont un mois, douzième partie de l'année de trois cent soixantecinq jours un quart, excède un mois lunaire. — " ἀπιστεῖν vulg. - ἀπιστέειν C. - ταῖ; vulg. - τῆσι C, Zwing. - ἀμφί C. - τὸν τόκον Κ. - ταυτά pro πάντα Lind.- ἄπερ καὶ εἰδέουσι pro καὶ αἰεὶ έρ. C, Vatic. ap. Foes, (Lind., sine καί). — το ούτε γάρ C. - άλλο τι Zwing, in marg. - άλλ' ού γίγνονται ή pro άλλ' ὅτι γνῶναι C. — ' τὸ C. – τὸ om. vulg. – τοῖς C. – αὐτέρισι pro αὐτέων C. - γιγνόμενου D. - γιγνομένων C.

τέων γινόμενον. 1 Τὰς δὲ βουλομένας ἄλλο λέγειν ἔξεστιν, αἱ δὲ κρίνουσαι καὶ τὰ νικητήρια διδοῦσαι περὶ τουτέου τοῦ λόγου, κἶεὶ έρεουσι καὶ φήσουσι τίκτειν καὶ έπτάμηνα καὶ ὀκτάμηνα καὶ ἐννεάμηνα καὶ δεκάμηνα, <sup>9</sup>καὶ τουτέων τὰ ὀκτάμηνα οὐ περιγενέσθαι. Φήσουσι δὲ καὶ τοὺς ³τρωσμοὺς πλείστους ἐν τῆ πρώτη τεσσαραχοντάδι γίνεσθαι, χαὶ τἄλλα <sup>4</sup>τὰ χαταγεγραμμένα ἐν τῆσι τεσσαρακοντάσι καὶ ἐν τοῖσι μησὶν έκάστοισιν· 5 ὅταν δὲ τῷ ἑδδόμῳ μηνὶ περιβραγέωσιν οι υμένες και το έμβρυον μεταχωρήση, υπέλαβον οί πόνοι οί περὶ τὸν μῆνα τὸν ὄγὸοον γενεαλογούμενοι καὶ περὶ την έκτην τεσσαρακοντάδα. 6 τουτέου δε του χρόνου παρελθόντος, όσησι μέλλει εὖ εἶναι, αἱ φλεγμοναὶ ἐλύθησαν <sup>7</sup> καὶ τοῦ ἐμβρύου καὶ τῆς μητρὸς, 8 ή τε γαστήρ ἐμαλάγθη, καὶ δ ὄγκος ὑποκατέβη ἀπὸ τῶν ὑπογονδρίων καὶ τῶν κενεώνων ἐς τὰ κάτω γωρία ἔς \*εὐτρεπῆ τὴν ἐπὶ τοὺς τόχους τροπήν. Καὶ τὴν ἑδδόμην τεσσαρακοντάδα 10 ένταῦθ' ἐστὶ τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου τὰ ἔμβρυα. τὰ γὰρ χωρία αὐτέοις μαλθακὰ, καὶ αἱ μετακινήσιες 11 αὐτέοισιν εύπετέστεραι γίνονται καὶ πυκνότεραι· καὶ διὰ ταῦτα κατέστη πρὸς τὸν τόχον εὐλυτώτερα. 12 Καὶ τεσσαράχοντα ταύτας αἱ γυναῖχες φέρουσι τὰς τελευταίας ἡμέρας εὐπετέστερον τὰς γαστέρας, ἔστ' ἂν δρμήση τὸ ἔμδρυον στρέφεσθαι· μετὰ δὲ ταῦτα αἴ τε <sup>13</sup> ὧδῖνες εἰσὶ χαὶ οἱ πόνοι ἐπίχεινται, ἔστ' αν ἐλευθερωθῆ τοῦ τε παιδίου χαὶ τοῦ ύστέρου.

<sup>1</sup> Τοΐσι δὲ βουλομένοισιν άλλο τι λέγειν C. - τῆσι δὲ βουλομένησι Codd. ap. Foes, Mercur. in marg. - διδούσι C. - περί αὐτέου (τουτέου C) vulg. άεὶ ἐρεῦσι C. – καὶ φήσουσι om. J. – ἐννάμηνα C (D, al. manu ἐννεάμηνα), Ald. - ένδεκάμηνα pro δεκάμηνα DFGHIJK, Ald. - Post δεκάμηνα addunt καὶ ένδεκάμηνα Zwing., Lind., Mack. — 2 Post καὶ addit τὰ D. - περιγίγνεσθαι C. - περιγίνεσθαι Lind. - Post περ. addunt τὰ δ' άλλα περιγίγνεσθαι C; τὰ δὲ ἄλλα περιγίνεσθαι Vatic. ap. Foes; τάδε άλλα περιγενέσθαι Zwing. in marg. —  $^3$ τρόμους C. –  $^2$ ς τεσσαράχοντα δη γίγνεσθαι pro  $^2$ ν.... γίνεσθαι C. - τεσσαράχοντα διαγίνεσθαι DK. - τεσσαραχονταδιαγίνεσθαι (sic), al. manu τεσσαρακοντάδι διαγίνεσθαι Η.— 4 τα om. C. - τεσσαράκοντα C. - 5 πέμπτον J. - δκόταν CJ. - περιραγέωσιν vulg. - περιρραγέωσιν C, Lind., Mack. - μετέλαδον  $C_*$  – τὸν ὄγὸοον μῆνα  $C_*$  – ἐνγενεαλογημένου (sic)  $C_*$  – γεγενεαλογημένον Zwing. in marg. - έγγενεαλογημένον (sic) Mercur. in marg., Codd. ap. Foes in not. — 6 τούτου vulg. - τουτέου C. - ὁπόσαις vulg. - δσησι C. αί om. C. —  $^7$  καὶ τὰ τοῦ C. —  $^8$  ώστε ( $^6$  τε pro ώστε C, Codd. ap. Foes) γαστήρ μαλαχθή (ἐμαλάχθη C, Zwing, in marg., Codd. ap. Foes) vulg. - ό

donnent les preuves victorieuses (laissons dire celles qui veulent parler autrement) assureront constamment qu'il y a des naissances à sept mois, à huit mois, à neuf mois et à dix mois, et que les enfants nés à huit mois ne vivent pas. Elles assureront encore que la plupart des avortements surviennent dans les premiers quarante jours, ainsi que tout le reste qui est consigné par écrit au sujet des quarantaines et de chaque mois. Quand, au septième mois, les membranes se rompent et que l'embryon se déplace, alors succèdent les souffrances comptées vers le huitième mois et la sixième quarantaine. Ce temps étant passé, on voit, chez les femmes qui doivent bien aller, se résoudre les inflammations tant du fœtus que de la mère; le ventre s'amollit, la tumeur descend des hypochondres et des flancs vers les parties inférieures, pour la conversion favorable à l'accouchement. C'est là que d'ordinaire reste le fœtus pendant la septième quarantaine : en effet, le lieu est mollet pour lui, ses mouvements deviennent plus faciles et plus fréquents; et, en raison de ces circonstances, le fœtus est mieux disposé pour l'accouchement. Pendant ces quarante derniers jours, les femmes portent plus commodément leurs ventres, tant que le fœtus ne s'est pas mis à se tourner; alors viennent les douleurs et les souffrances, jusqu'à ce que la femme soit délivrée de l'enfant et de l'arrière-faix.

om. Κ. - ὑποχαταδή vulg. - ὑποχαταλείδη Zwing. in marg. - ὑποχαταλάδη ΚΡ'. - ὑποχατάδη (sic) Η. - ὑποχατέδη C, Zwing. - εἰς vulg. - ἐς C. — ε εὐτρεπίην (εὐτρεπείην C; εὐστροφίην Lind.) vulg. - Schneider, dans le Suppl. à son Dict., propose de lire εὐτρεπή; cette conjecture me paraît fort bonne. - Ante τὴν addunt καὶ Lallamantius, Lind. - ἀπὸ τοῦ στομάχου στρέφοι pro ἐπὶ τ. τ. τρ. C (Codd. ap. Foes, στρέφα sic; Zwing. in marg. ἐνταῦθα). — 'θ ἐντεῦθεν νυίg. - ἐνταῦθ C. - ἐνταῦθα Zwing. - λοιπὸν pro πλεῖστον C. - αὐτοῖς vulg. - αὐτεῖς C. — '' αὐτοῖς vulg. - αὐτεῖοιοιν C. - εὐπρεπέστεραι Κ. - εὑπετέστεροι D. - γίγνονται Lind. - εὐλυτότερα C. — '' καὶ πάσης τῆς τεσσαρακοντάδος ταύτας (ταύτης Zwing. in marg.) αὶ vulg. - καὶ τεσσαράκοντα αὶ C. - Je prends τεσσαράκοντα αὶ C en gardant ταύτας de vulg. - τελευταῖας (sic) C. - εὐπετεστέρα; sine τὰς γαστέρας C. - ἔστ' ἢν C. - ἄρμόση vulg. - ὁρμήση CDP'Q', Zwing. in marg., Lind., Mack. - τρέφεσθαι D. — 'Ιβδόναι, eadem mann δδίνες (sic) C. - ἔτι τε pro εἰσὶ C. - τοῦ τε (τε om. vulg.) παιδίου CH. - ἔτέρου pro τοῦ ὑστέρου C.

- 5. <sup>1</sup> Όσαι δὲ τῶν γυναιχῶν ἔτεχον πολλὰ παιδία χαί τι αὐτέων εξεγένετο χωλὸν ἢ τυφλὸν ἢ ἄλλο τι χαχὸν ἔχον, φήσουσιν <sup>2</sup>ἐπὶ τουτέου τοῦ παιδίου τὸν όγδοον μῆνα χαλεπώτερον διαγαγεῖν ἢ <sup>3</sup>ἐφ' ὡν ἔτεχον οὐδὲν χαχὸν ἐγόντων. τὸ γὰρ ἔμδρυον τὸ πηρωθὲν ἐν τῷ ἀγδός μηνὶ ἰσχυρῶς <sup>4</sup>ἐνόσησεν, ὅστε χαὶ ἀπόστασιν ἐποίησεν ἡ νοῦσος, ὡς χαὶ τοῖσιν ἀνδράσιν αὶ ἰσχυραὶ νοῦσοι ἐποίησαν. <sup>8</sup> Όσα δ' ἀν τῶν ἐμδρύων ἐν ἄλλο χρόνο ἰσχυρῶς νοσήση, ἀπόλλυται πρόσθεν ἢ αὐτές ἀπόστασιν γενέσθαι. <sup>6</sup>ὅσα δ' ὰν τῶν ὀχταμήνων ἐμδρύων μὴ σφόδρα νοσήση, ἀλλὰ χατὰ φύσιν ἐχ τῆς μεθόδου χαποπαθήση, τὰς μὲν τεσσαράχοντα ἡμέρας <sup>7</sup>διετέλεσεν ἀσθενέοντα τὸ πλεῖστον ἐν τῆ μήτρη διὰ τὰς ἀνάγχας τὰς προειρημένας, <sup>8</sup>ἐγένετο δὲ ὑγιαίνοντα. <sup>6</sup>Ο τι δ' ὰν <sup>9</sup>γένηται ἐν τῆσι τεσσαράχοντα ἡμέστος ἐν τῆς μετὰ τὸν τόχον.
- 6. Ο τι δ' αν απονοσήσαν έν τῆ μήτρη ές τὸν ἔννατον μῆνα ἔλθη καὶ ἐν τουτέῳ τῷ μηνὶ γένηται, ¹² περιγίνεται περιγίνεται μὲν οὐχ γὰρ τὴν παχύτητα ἴσχει ἤνπερ τὰ ¹¹ τελεώτατα ἔχουσιν, οὖτε οἱ πόνοι οἱ ἐν τῆ μήτρη οὐ πάλαι πεπονημένοι εἰσὶν αὐτέοισιν, ὥστε λεπτὸν γενέσθαι.
- Σωθείη δ' ὰν μάλιστα εἰ τοῦ ἐννάτου μηνὸς <sup>18</sup> γένοιτο ἐν ἐζόδῳ·
   ἰσχυρότερόν τε γὰρ γένοιτο καὶ πλεῖστον ἀπέχον τῶν νούσων τῶν <sup>16</sup> τοῖ-

- 3. (L'enfant ne boiteux, aveugle, etc., a été mulade au huitième mois. Causes qui font que tous les fœtus nés à huit mois succombent.) Les femmes qui, ayant mis au monde plusieurs enfants, en ont en un boiteux, ou aveugle, ou affecté de quelque autre infirmité, déclareront que, pour cet enfant, elles ont passé le huitième mois plus péniblement que pour ceux qui n'avaient aucun mal. En effet le fœtus estropié a été gravement malade au huitième mois, et la maladie a formé un dépôt, comme les maladies intenses en forment chez les adultes. Mais ceux des fœtus qui sont gravement malades à une autre époque succombent avant la formation du dépôt. Au contraire, ceux des fœtus de huit mois qui n'ont point eu de maladie grave, mais qui ont souffert le mal naturel provenant du déplacement, demeurent en général mal portants durant les quarante jours dans la matrice, à cause des raisons susdites; toutefois ils guérissent. Au lieu que, pour les fœtus qui viennent au monde dans ces quarante jours, il est impossible qu'ils réchappent : en effet, c'est quand ils sont encore malades dans la matrice que surviennent les changements et les souffrances succédant à l'accouchement.
- 6. (Difficulté d'élever les enfants nés au commencement du neuvième mois.) Mais les enfants qui, ayant été malades dans la matrice, atteignent le neuvième mois, et sont mis au monde dans ce mois, réchappent; et ils ne réchappent pas moins que ceux de sept mois; mais ils ne réchappent pas plus, et peu s'élèvent; car ils ne sont pas aussi gros que les enfants arrivés à terme, et il n'y a pas longtemps que les souffrances essuyées dans la matrice sont passées, ce qui fait que l'enfant est maigre.
  - 7. (La meilleure condition de vie est la naissance à la fin du

σιν όχταμήνοισι γενομένων. Καὶ γὰρ ¹τὰ ἐν έπτὰ τεσσαρακοντάσι τικτόμενα, τὰ δεκάμηνα καλεόμενα, διὰ ταῦτα μάλιστα ἐκτρέφεται, ²ὅτι ἰσχυρότατά ἐστι καὶ πλεῖστον ἀπέχει τῶν γονίμων παιδίων τοῦ χρόνου ἐν ῷ ἐκακοπάθησε τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας τὰς νοσουμένας περὶ τὸν μῆνα τὸν ὄγδοον.

- 8. Σαφηνίζει δὲ περὶ τῶν ³νοσημάτων καὶ παθημάτων ⁴τῶν τοῖσιν ὀκταμήνοισι γινομένων καὶ τὰ ἐννεάμηνα λεπτὰ τικτόμενα κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ⁵χρόνου οδ γέγονε καὶ τὸ μέγεθος τοῦ σώματος, ἐκ ⁵νούσων κακοπαθείης ἀφιγμένης, οὐχ ὤσπερ τὰ ἐπτάμηνα τίκτεται σεσαρκωμένα καὶ τὸ πάχος ἔχοντα εὐτραφέως, ἀνοσα διατετελεκότα ὁν χρόνον ἐν τῆ μήτρη διεφέρετο.
- 9. <sup>7</sup>Τῆσι δὲ γυναιξὶν αἱ συλλήψιες τῶν ἐμδρύων καὶ οἱ τρωσμοἱ τε καὶ οἱ <sup>8</sup>τόκοι κρίνονται ἐν οἶσί περ αἴ τε νοῦσοι καὶ αἱ ὑγίειαι καὶ οἱ θάνατοι <sup>9</sup>τοῖσι σύμπασιν ἀνθρώποισιν. Ταῦτα <sup>10</sup>γὰρ πάντα τὰ μὲν καθ' ἡμέρας, <sup>11</sup> τὰ δὲ κατὰ μῆνας ἐπισημαίνει, τὰ δὲ κατὰ τεσσαρακοντάδας ἡμερέων, τὰ δὲ κατ' ἐνιαυτόν ἐν πᾶσι γὰρ <sup>19</sup>τοῖς χρόνοισι τουτέοισιν ἔνεστι πρὸς ἔκαστον πολλὰ μὲν ζυμφέροντα, πολλὰ δὲ πολέμια ἐκ μὲν οὖν τῶν <sup>13</sup>συμφερόντων αἴ τε ὑγίειαι γίνονται καὶ αὐξήσιες ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων αἴ τε νοῦσοι καὶ οἱ θάνατοι. Αἱ μὲν οὖν <sup>14</sup>ἡμέραι ἐπιστημόταταὶ εἰσὶν ἐν τοῖσι πλείστοισιν αἴ τε πρῶται <sup>15</sup>καὶ αἱ ἔδδομαι, πολλαὶ μὲν περὶ νούσων, πολλαὶ δὲ <sup>16</sup>καὶ τοῖσιν

<sup>1</sup> Post τὰ addit τῆσιν C. - γινόμενα pro τικτ. L. - γιγνόμενα G. - καλεύμενα C. - 2 ότε Zwing. - γνωρίμων vulg. - γονίμων C. - έκακοπάθησαν C. τεσσαράχονθ' D. - νοσευμένας Lind., Mack. - περί om. C. - 3 νουσ. Lind.νοσ. καὶ om. C. - κακοπαθημάτων Κ. - 4 τῶν om. C. - τοῖς ὀκταμήνοις vulg.-- τησιν οκταμήνοισιν C.-- των γιγνομένων C. -- 5 χρόνου έγεγόνει (χρόνού οὖ γέγονε C) κατά (καὶ pro κατά Zwing., Codd. ap. Foes, Lind., Mack) τὸ vulg. — ε νόσων (νούσων C) (addit γὰρ καὶ Lind.; addit καὶ Merc. in marg.) κακοπαθίης (καὶ κοπαθείης sic C; κακοπαθείης DHK) ἀφιγμένης (ἀφιγμένησι F; ἀφιγμένοισιν CDGHIJKL, Ald.; ἀφιγμένα Lind., Mack) vulg. - οκτάμηνα pro έπτάμηνα C. - εὐτροφέως J. - εὐπρεπὲς ὡς ἄν ὅσα pro εὐτ. ἄν. C. - οὐ pro öν Ald. - τὸν pro öν C, Lind. - ἐγράφη pro ἐν τῆ μ. διεφέρετο C. - On pourrait prendre la leçon de C en la lisant ετράφη. - $^7$  εβδομον J. – ταῖς vulg. – τῆσι C. – καὶ pro αἱ C. – συλλήψηες C. – τε om. Gal. in cit., t. XVII, p. 448. — ετόχοι ἐν τουτέω τῷ χρόνω (ἐν τ. τ. χρ. om. C) κρίνονται (κρίνεται DHI; γίνεται GK; γίνονται FJ) εν ῷ περ (αἶς pro ώπερ D; οίς pro ώπερ FGHIJK; έν οίσι C) αι τε νούσοι (περαιταίνουσιν sic pro περ αι τε νούσοι C) καὶ vulg. - κρίνονται ponit post θάνατοι Ald, - νόσοι Η. - 9 τοῖσι CH. - τοῖς vulg. - ξυμπ. Lind. - σώμασιν pro ξυμπ.

neuvième mois, ce qui est dit naître à dix mois.) Les meilleures chances sont quand il vient au monde à la fin du neuvième mois; c'est l'époque où il est le plus fort et le plus éloigné des maladies qui affectent les fœtus de huit mois. En effet, les enfants mis au monde en sept quarantaines, dits enfants de dix mois, s'élèvent surtout parce qu'ils ont le plus de force, et sont, parmi les enfants viables, les plus éloignés du temps où l'influence morbifique des quarante jours se fait sentir vers le huitième mois.

- 8. (Autre preuve des maladies qu'à huit mois le fœtus éprouve dans la matrice.) Les maladies et les souffrances qui frappent les fœtus de huit mois se prouvent encore par les fœtus de neuf, qui viennent au monde chétifs, déduction faite du temps en sus et de leur taille, ce qui tient aux maladies souffertes; au lieu que les fœtus de sept mois viennent au monde charnus et bien nourris, vu qu'ils n'ont éprouvé aucune maladie tout le temps qu'ils ont passé dans la matrice.
- 9. (La règle des temps critiques comprend aussi les conceptions, les avortements et les accouchements.) Pour les femmes, les conceptions, les avortements et les accouchements se jugent de la même façon que les maladies, la santé et la mort chez toutes les autres personnes. Tout cela donne des signes, soit par jours, soit par mois, soit par quarantaines de jours, soit par année : en effet, dans toutes ces époques, il y a, pour chaque être, beaucoup d'influences utiles, et beaucoup de malfaisantes; des influences utiles proviennent les santés et les croissances; des influences malfaisantes, les maladies et les morts. En géné-

Gal. in cit., ib. —  $^{10}$  δὲ (γὰρ pro δὲ C) vulg. —  $^{11}$  τὰ.... ἡμερέων om. D. — ἡμερών vulg. — ἡμερέων C. —  $^{12}$  τοῖσι Lind. — τούτοισιν H. — συμφ. C. —  $^{12}$  ξ. Lind. — ὑγεῖαι C. — γίγν. C, Lind. — αὐξήσηες C. —  $^{14}$  εἰρημέναι pro ἡμ. C. — ἐπισημότατοι C. — τοῖς πλείστοις vulg. — ταῖς πλείσταις Lallamantius in marg., Lind. — τοῖσι πλείστοισιν C. —  $^{15}$  καὶ ἐβδομαῖαι (ἑβδομαῖαι Lind.) vulg. — καὶ αὶ ἑβδόμαι (sic) C. —  $^{16}$  καὶ οιπ. C. — τοῖς ὲμβρύοις vulg. — τοῖσιν ὲμβρύοισιν C. — γίγν. C, Lind. — ταύταις ταῖς ἡμέραις vulg. — ταύτησιν ἡμέρησιν C. — Lisez ταύτ. τῆσιν ἡμ. — ὀνομάζονται C. — τηνικαῦτα L, Lind. — ἐκρύσεις vulg. — ἐκρύσηες C. — ἐκκρίσεις K.

έμβρύοισιν τρωσμοί τε γάρ γίνονται καὶ οί πλεϊστοι ταύτησι τῆσιν ήμερησιν · ονομάζεται δε τὰ τηλικαῦτα εκρύσιες, άλλ' οὐ τρωσμοί. ήσσον, πολλαί δε κρίνουσιν. Έν δε <sup>2</sup>τοισι μησί ταῦτά τε καὶ εν τῆσιν ήμέρησι γινόμενα ένεστι κατά λόγον. Καὶ 3τά καταμήνια τῆσι γυναιζί <sup>6</sup> τῆσιν ὑγιαινούσησι φαίνεται καθ' ἔκαστον τῶν μηνῶν, ὡς έγοντος του μηνός ιδίην δύναμιν εν \* τοισι σώμασιν. Έξ ών δή καὶ οί εβδομοι μήνες 6 τησιν έν γαστρί έγούσησι τὰ έμβρυα ές την άρχην καθιστάσι της τελειώσιος, τοίσι δὲ παιδίοισιν έπταμήνοισιν ἐοῦσι καὶ ἄλλα διαφέροντα 7 γίνονται ἐν τοῖσι σώμασι καὶ οἱ ὀδόντες φαί- νεσθαι άρχονται ἐν τουτέῳ τῷ χρόνῳ. <sup>8</sup> O δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ κρισίμων, ήν περ ἴσως καὶ τοῖσδέ τις συγγρέοιτο, <sup>9</sup>όκοῖα ἔλεξα ίστορίης τε ένεκα εἰρήσω: σκοπεῖν <sup>10</sup>γὰρ χρη τὸν μέλλοντα ἰητρὸν ὀρθῷς ✓ στοχάζεσθαι τῆς τῶν καμνόντων σωτηρίης, θεωροῦντα μὲν ¹¹ περίττας πάσας, τῶν δὲ ἀρτίων τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην καὶ τὴν ὀγδόην 12 εἰκοστήν 13 και τεσσαρακοστήν και δευτέρην. Οδτος γάρ δ δρος τίθεται τῷ τῆς άρμονίης λόγο πρός τινων καὶ ὁ ἀρτιφυής τε καὶ τέλειος ✓ἀριθμός · ĉι' ην δὲ αἰτίην, μακρότερον ἀν εἴη ἐπὶ τοῦ παρόντος οιεξελθείν · θεωρείν δε χρη, ούτως 14 τριάσι τε και τετράσι · ταίς μέν τριάσι <sup>15</sup> συνημμέναις άπάσαις, ταῖς δὲ τετράσι δύο μέν παρὰ δύο 16 συνημμέναις, δύο δὲ παρὰ δύο συνεζευγμέναις. Αί δὲ τεσσαρακοντάδες πρώτον μεν κρίνουσιν έπι των εμβρύων. ὅ τι δ' αν 17 υπερβάλλη τὰς τεσσαράκοντα ήμέρας τὰς πρώτας, ἐκφεύγει τοὺς τρωσμοὺς ἐπὶ

1 Δ' CH, Ald., Zwing., Frob. - έν τῆσι pro ὅσαι ἐντὸς C. - πολλά C. --² τοῖς vulg. - τοῖσι CH. - τῆ ἡμέρη vulg. - τῆσιν ἡμέρησι C. - γιγν. C. - κατά om. C .- 3 τά C .- τά om. vulg. - τησι C .- τησι om. vulg. - 4 ταζς ύγιαινούσαις vulg. – τήσιν ύγιαινούσησιν  $C_*$  – φαίνονται vulg. – φαίνεται  $J_*$  –  $\mathring{\omega}_5$  om. C. - 5 τοῖς vulg. - τοῖσι C. - 6 ταῖς ἐν γ. ἐχούσαις vulg. - τῆσιν ἐν γ. ἐχούσησι  $C_*$  – είς  $vulg_*$  – ές  $C_*$  – τελειώσεως  $vulg_*$  – τελειώσηος  $C_*$  – παιδίοις  $vulg_*$ - παιδίοισιν CH , Lind., Mack. - 7 γίγν. C , Lind. - έν τοῖς (ἐνίοισι C) σώμασι vulg. - ενίοισι de C est pour εν τοίσι. - 8 Depuis 6 δε jusqu'à la fin du traité tout manque dans C. - χρησίμων Frob. - τοῖς δὲ Lind. - 9 όχοίας (όχοῖα Foes in not., Lind., Mack) (addit δὲ Lind.) ἔλεξας (ἔλεξα DK, Lallamantius in marg., Lind., Mack; vel λέξας Lallamantius in marg.) έστορίας (ἐστορίης DHL) τε (addit [καὶ χρείας] Lind.) ἔνεκα (ἔνεκεν D) εἰρήσθω (εἰρήσω Zwing. in marg.) vulg. - Je prends ιστορίης et εἰρήσω; mais ces corrections sont incertaines. Remarquez hv avec l'optatif, ce qui est contre l'usage hippocratique. Calvus traduit : Et eadem ratio in decretoriis diebus observatur; siquidem forte quis et his simul utatur et insistat adverseturve;

ral, les jours les plus significatifs sont le premier et le septième, tant pour les maladies que pour les fœtus; c'est en effet durant ces jours que surviennent la plupart des avortements, qui alors se nomment non pas avortements, mais effluxions. Les autres jours dans les quarante jours sont moins significatifs; cependant beaucoup sont critiques. Il en est pour les mois comme pour les jours en proportion. Les règles apparaissent chaque mois chez les femmes bien portantes, ce qui prouve que le mois a une influence propre sur les corps. De là les septièmes mois, chez les femmes enceintes, mettent les fœtus au premier point de leur parachèvement. Les enfants âgés de sept mois présentent d'autres particularités, et les dents commencent à se montrer dans ce temps. Le même raisonnement s'applique aux jours critiques, pour peu qu'on use de ce que j'ai allégué et de ce que je dirai en preuve. En effet, le médecin qui veut aller droit au salut des malades doit avoir l'œil sur tous les jours impairs, et, parmi les jours pairs, sur le quatorzième, le vingthuitième et le quarante-deuxième. En effet, cette limite est mise par quelques-uns à la théorie de l'harmonie, et c'est le nombre pair et complet; pour quelle raison, c'est ce qu'il serait trop long présentement d'expliquer. Il faut étudier ainsi les triades et les tétrades de jours : les triades en les joignant toutes; les tétrades en les joignant deux à deux, et en les accouplant deux à deux (voyez note 16). D'abord les quarantaines jugent pour les fœtus; ceux qui passent les quarante premiers jours échappent en général aux avortements; car il se fait plus d'avortements dans la première quarantaine que dans les autres.

seito testimonii causa dicta esse. Cela porterait à croire qu'il avait sous les yeux un texte différent du nôtre. — 10 καὶ pro γὰρ L. Lind. – σωτηρίας tulg. – σωτηρίας Η. – θεωροῦντας GIJ. — 11 περὶ τὰς πάσας τulg. – περιττὰς πάσας p'. Zwing. in marg., Lind., Mack. — 12 Ante εἰχ. addit καὶ J. — 13 τὴν pro καὶ L. – καὶ τὴν τεσσ. Lind. — 14 τρισὶ GHIJK. – τέτρασι Η. — 16 συνημμένως D. – συνηγμένας Ald. – ξυν. Lind., Mack. — 16 ἀσυνημμένας; Cornarius supprime ce membre de phrase; le fait est que ce passage est for obscur. Les interprètes n'en ont tiré aucun sens satisfaisant, et je n'ai pas εἰệ plus heureux. — 12 ὑπερβάλη J.

παντός γινομένους πλέονες δε 1 γίνονται εν τῆ πρώτη τεσσαρακοντάδι τρωσμοί ή εν ταις άλλαις εούσαις. Τοῦδε τοῦ γρόνου παρελθόντος ζογυρότερά έστι τὰ ἔμιδρυα, καὶ διακρίνεται καθ' ἔκαστα τῶν μελέων τὸ σῶμα· καὶ τῶν μὲν ἀρσένων ²σσόδρα διάδηλα γίνεται Υ πάντα τὰ δὲ θήλεα, ἔς τοῦτον τὸν γρόνον σάρχες φαίνονται ἀποφύσιας μούνον έχουσαι· πλείονα γάρ χρόνον τὰ ὅμοια ἐν τῷ ὁμοίψ 3 όμοιόν έστι, καὶ κρίνεται βραδύτερον, διὰ τὴν συνήθειάν τε καὶ φιλότητα · καίτοι τά γε άλλα, όταν χωρισθώσιν τῆς μητρὸς αί θυγατέρες, τῶν χούρων θᾶσσον ήδῶσι καὶ φρονέουσι καὶ γηράσκουσι διὰ τὴν ἀσθενείην έτε τῶν σωμάτων καὶ τὴν δίαιταν. Άλλη δὴ τεσσαραχοντάς, εν ή περί τον όγορον μήνα τα έμδρυα εν τη μήτρη νοσέει, περὶ ὧν ὁ λόγος λέγεται ὧο̂ε σύμπας. Τρίτη δὲ ἐν ἦ τὰ παιδία όταν γένηται <sup>5</sup>καὶ κακοπαθήσαντα, ἢν περιφύγη τὰς τεσσαράκοντα ήμέρας, ἐφάνη ἰσγύοντα όῆτα μᾶλλον καὶ φρονέοντα καὶ γάρ τὰς 6 αὐγὰς δρᾶ σασέστερον, <sup>7</sup> καὶ τὸν ψόφον ἀκούει πρόσθεν μὴ δυνάμενα, ώς ἐπίδοσιν ἔχοντος τοῦ χρόνου τούτου κατὰ τὰ ἄλλα καὶ κατὰ τὴν φρόνησιν την διά του σώματος. Τὸ μὲν γάρ ἔδιον φρόνημα δηλόν έστιν <sup>8</sup> ενον εν τῷ σώματι εν γε τῆ πρώτη ἡμέρη· εν τε γάρ τοῖς ύπνοισιν ἐοῦσιν, <sup>9</sup>εὐθέως ἐπὴν γένωνται, γελῶντα φαίνεται τὰ παιδία καὶ κλαίοντα· ἐγρηγορότα 10 τε αὐτόματα 11 εὐθέως γελα τε καὶ κλαίει πρόσθεν ή τεσσαράκοντα ήμέραι γενοίατο οδοξ γελά ψαυόμενά τε καὶ ἐρεθιζόμενα πρόσθεν ἢ αὐτὸς ὁ χρόνος 12 οὖτος γένηται · ἀμβλύνονται γὰρ αί δυνάμεις ἐν ταῖς 13 μύξησι. Καί γε ὁ θάνατος διὰ τὴν μοίρην έλαγεν. Ώστε παράδειγμα τοῖς πᾶσιν εἶναι, ὅτι πάντα φύσιν ἔγει, έχ τῶν αὐτέων <sup>14</sup> ἐόντα, μεταθολὰς ἔχειν διὰ χρόνων τῶν ίχνουμένων. Σαφηνίζεται δὲ ἐν ἐκάστοισι ἄλλο τι τῶν γινομένων καὶ ἀπογινομένων' εν δὲ τῷ ενιαυτῷ τελουμένῳ πολλαὶ μεν 15 νοῦσοι γίνονται, πολλαὶ δὲ ὑγεῖαι κατὰ λόγον τοῦ χρόνου, πρὸς τοὺς μῆνάς τε καὶ τὰς ἡμέρας

¹ Γίγν. Lind. -ἐοῦσαι F. -τοῦ δὲ τοῦ Zwing., Mack. -τοῦ δὲ χρόνου Q', Lind. -²σρόδρα om. L, Lind. -διάλληλα pro διάδηλα FHJK. -μόνον H. - εμοιον om. L, Lind. -4τε om. J. -τε ponitur post τῶν K. -νοσεῖ Ald., Zwing., Lind., Mack. -5 Kühn a τὰ au lieu de χαὶ, par une faute d'impression sans doute, car les mss. et les éditions ont χαί. -ῆν περ φύγη K. -6 αὐτὰς vulg. - αὐγὰς L, Cornar., Lalamantius, Foes in not., Mack. -7 τὸν (τὸ FG) ψόρον (τῶν ψόρων J) τε ἀχούει sine χαὶ DF (G, ἀχούειν) HIJK. -8 ἐνεὸν Zwing. - τε pro γε K. -9 εὐθέως om. K. - χλάοντα IJK. -10 δὲ pro τε Lind., Mack. -11 οὖτε γελῷ οὖτε pro εὐθέως γελῷ τε χαὶ Lind. -

Ce temps écoulé, les fœtus sont plus forts, et chacune des parties y devient distincte. Chez les garçons, tout devient trèsdistinct; chez les filles, à cette époque, les chairs ne montrent encore que des excroissances. En effet, le semblable reste plus longtemps semblable dans le semblable, et se distingue plus tardivement, à cause de l'habitude et de l'affinité. Mais, pour le reste, quand les filles sont sorties du ventre de la mère, elles deviennent pubères, intelligentes et vieilles plus vite que les garçons, à cause de la faiblesse de leurs corps et à cause de leur régime. Une autre quarantaine est celle où, vers le huitième mois, les fœtus sont malades dans la matrice, sujet auquel se rapporte tout ce discours. Une autre quarantaine est celle où les enfants qui y naissent, ayant souffert, mais ayant échappé aux quarante jours, ont paru plus forts et plus intelligents; en effet, ils voient mieux la lumière, ils entendent le son, ce qu'ils ne pouvaient précédemment; c'est que cette époque fait faire des progrès à l'intelligence, qui s'exerce par le corps, aussi bien qu'à tout le reste. De fait, une intelligence spéciale est manifeste dans le corps, même le premier jour : aussitôt après la naissance, on voit les enfants rire et crier dans le sommeil; éveillés, ils rient et crient spontanément avant les quarante jours; mais ils ne rient pas, touchés et excités, avant que ce terme soit passé; les mucosités émoussant les facultés. Et la mort même est soumise à la règle. Ainsi tout témoigne que toute chose ayant même composition est assujettie à la condition naturelle de passer par des changements suivant des époques régulières. En chaque cas se manifeste quelqu'une des choses qui vont et qui viennent. Dans l'année accomplie surgissent beaucoup de maladies et s'opèrent beaucoup de guérisons, suivant la proportion du temps en mois et en jours,

πούτως Ald. — α μίξεσι DGHI, Ald., Frob. - 6 om. DH. - μοιρίην vulg. - Non certum μοιρίην, ubi Lind. μοίρην edidit, ait Lobeck, Paralip., p. 318. - μοιρίνην IIIK. - μοίρην D, Zwing. in marg., Lind., Mack. — " όντα FI. - τι est omis dans Kühn par une faute d'Impression. — " νότο: Η. - γίγν. Lind. - δγείαι (sic) Η, Zwing.

#### DU FOETUS DE SEPT MOIS.

έκάστας τοῖς ἐδδόμοις καὶ τἄλλα πολλὰ γίνεται διαφέροντα τοῖς σώμασι τοῖσι δὲ παιδίοισιν οἱ δὸόντες ἐκπίπτουσι καὶ ἔτεροι φύονται. Τὰ γὰρ ἐπὶ σώμασι, τάδε ¹γράψω.

'Il semble par cette dernière phrase que l'opuscule n'est pas terminé et que l'auteur avait donné, dans la suite, des détails sur la dentition et peut-être sur d'autres phénomènes de l'évolution.

# ПЕРІ ОКТАМНІОҮ.

10. ¹Περὶ δὲ δαταμήνου γενέσιος φημὶ δισσὰς ἐφεξῆς κακοπαθείας γενομένας ἀδυνάτους εἶναι ποιέειν φέρειν τὰ παιδία, καὶ διὰ ³τοῦτο οὐ περιγίνεσθαι τὰ ὀκτάμηνα συγκυρεῖ γὰρ αὐτέοις ἐφεξῆς κακοπαθείας τόχος δγένηται, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ὀκταμήνων οὐδὲν βπεριγίνεται. Ἐπεὶ καὶ τὰ ὁεκάμηνα καλεόμενα λέγω ἐν ἐπτὰ τεσσαράκονθ' ἡμέρησι μᾶλλον τίκτεσθαι καὶ τμάλιστα προσήκει ἐκτρέφεσθαι καὶ τὲλεωτατόν ἐστιν ἐν τῆσι ταύτησι τεσσαράκοντα ἡμέρησι. Β'Επὴν ὁὲ γένηται, πλείω ἀπόλλυται ἀναγκάζεται γὰρ πολλὰ μεταλαμδάνοντα ἐν ὀλίγω χρόνω πολλὰ νοσέειν, ἐξ ὧν οἱ θάνατοι γίνονται. Ἡρχεται οὲ πονέειν τὸ παιδίον πρὸς τοῦ τόχου γινόμενον καὶ κινδυνεύειν ἀπολέσθαι, ὅταν ἐν τῆ μήτρη στρέφηται. ¹θ φύεται γὰρ πάντα ἀνω τὴν κεφαλὴν ἔχοντα τίκτεται ¹¹ δὲ τὰ πολλὰ ἐπὶ κεφαλήν καὶ

### DU FOETUS DE SEPT MOIS,

d'après les septénaires. Beaucoup d'autres phénomènes se remarquent dans les corps; chez les enfants, les dents tombent et d'autres poussent. Car ces choses qui sont relatives au corps, je les écrirai (voy. note 1).

FIN DU LIVRE DU FOETUS DE SEPT MOIS.

# DU FOETUS DE HUIT MOIS.

10. (Les fœtus de dix mois étant ceux qui ont les meilleures chances, dangers qu'ils courent dans l'accouchement.) Pour la naissance à huit mois, je dis que deux souffrances survenant coup sur coup rendent impossible de mener à bien les enfants, et que, par cette raison, les fœtus de huit mois ne survivent pas. En effet, ils ont à subir sans intervalle et la souffrance dans la matrice, et la souffrance lors de l'accouchement. C'est pour cela qu'aucun des fœtus de huit mois ne survit. Je professe que les fœtus dits de dix mois sont mis au monde de préférence dans les sept quarantaines de jours; et c'est surtout ceux qu'il convient d'élever; ils atteignent le plus haut point de développement dans ces quarante jours. Mais, à la naissance, plusieurs succombent; éprouvant beaucoup de changements en un court intervalle, ils sont nécessairement exposés à beaucoup de maladies; et de là, des morts. L'enfant qui approche de la mise

ζονται C. – νοσέειν C. – νοσέιν vulg. – ἄρχονται C. —  $^3$  πρ $^{1}$ ς om. C. – πρ $^{1}$  DF GIK. – γιγν. C. – ἀπόλλυσθαι C. – ὁχόταν ἐν τῆσι μήτρησι C. – τρέςηται Κ. —  $^{10}$  χύεται Κ. – μὲν γάρ C. —  $^{11}$  δὲ om. Codd. ap. Foes, Mercur. in marg. – τὰ C, Codd. ap. Foes, Mercur. in marg. – τὰ om. vulg. – πουλλὰ D. – καὶ om. C. – ἀπαλλάσσειν DGIJ. – τὸν ἐπὶ πόδα τικτόμενον D (FH, πόδα;) GIK. – πόδα J. – τικτωμένων C. – συγκαπτόμενα C. – οῦ pro οῦπω C. – οῦπω κωλύει ἐπὶ κεφαλὴν Lind. – ὄντος C.

#### DU FOETUS DE HUIT MOIS.

ἀσφαλέστερον ἀπαλλάσσει τῶν ἐπὶ πόδας τιχτομένων · τὰ γὰρ συγκαμπτόμενα τοῦ σώματος ἐπὶ κεφαλὴν οὖπω χωλύει ἰόντος τοῦ παιδίου · ἀλλὰ μᾶλλον, ¹ὅταν ἐπὶ πόδας δρμήση, τὰ ἐμφράγματα γίνεται. Αἱ γὰρ στροφαὶ ἐν τῆ γαστρὶ χαὶ ἀλλος χίνδυνος · καὶ οἱ ²ὁμφαλοὶ
πολλάχις ἤδη τῶν παιδίων ἐφάνησαν ³περὶ τοὺς τραχήλους · ἢν γὰρ
χατὰ τὸ μόριον, ὁποτέρωθεν ἄν τύχῃ ὁ ὀμφαλὸς τῆ μήτρῃ μᾶλλον
παρατεταμένος , ταύτῃ τὸ παιδίον τῆς χεφαλῆς τὴν περιαγωγὴν
ποιήσηται, τοῦ ὀμφαλοῦ στρεφομένου ἢ περὶ τὸν αὐχένα ἢ χαὶ χατὰ
τὸν ὧμον , τὴν περιδολὴν τοῦ ὀμφαλοῦ ἀντιτείνειν , τουτέου δὲ
ἀπολέσθαι ἢ χαλεπώτερον ἐζελθεῖν. ⁵Ὠστε ἤδη χαὶ πολλὰ ἔνδον τὴν
ἀρχὴν τῆς νούσου τῶν παιδίων ἦλθεν ἔχοντα, ἐξ ἦς τὰ μὲν ἀπώλετο,
τὰ δὲ νοσήσαντα περιεγένετο.

11. 6 Όχοσα δ' αν εὐπορήση <sup>7</sup> καὶ ἀσφαλέως ἐς τοὐμφανὲς ἐξίη, ἀνεθέντα ἔξαίφνης ἐχ τῆς ἀνάγχης τῆς ἐν <sup>8</sup> τῆ γαστρὶ, παχύτερα καὶ μέζω παραυτίκα ἢ κατὰ λόγον ἐγένετο, οὐχ αὐξήματος, ἀλλ' οἰδή-

ι Όκόταν C. - γίγνεται τὰ ἐμφράγματα C. - γίνονται vulg. - ² ὀφθαλμοὶ (D, al. manu δμφαλοί) HJK. - ήδη om. (D, al. manu δή) HIJ. -δή Q', Lind. - ήδη τῶν παιδίων om. G. - ἐράνησαν τῶν παιδίων JK. — 3 ἀμφὶ τὰς δείρας C. - ην γάρ κατά τὸ μόριον (μηρίον C) ὁπότερον (ὁποτέρωθεν C) αν (post αν addit μόριον C) τύγη ὁ (ὁ om. C) όμφαλὸς τη μήτρη παρατεταμένος (προτεταμένος Lalamantius), μάλλον (μάλλον παρατεταμένος C) ταῦτη τὸ παιδίον τής κεφαλής (τής κεφαλής om. Cornar.) την περιαγωγήν του όμφαλου (την περιαγωγήν τοῦ όμφ. om. J) (τοῦ όμφαλοῦ om. L) στρεφόμενον (στρεφομένου Foes in not.) ποιήσεται (ποιήσηται, al. manu ποιήσεται F) ή (ή om. DGHI ΙΚL) περί τον αύχένα: ἢν δὲ κατὰ τὸν ὧμον τὴν περιβολὴν τοῦ ὀμφαλοῦ ἀντιτείνειν (ἀντιτείνει Cornar., Mack), τούτου (τουτέου C) δε vulg. - Cette phrase est manifestement altérée. Voici les traductions. Calvus : si præterea quamvis partem umbilicus vulvæ adnexus comprehendat, magis puer ea caput agit; si vero collum aut humerum, multo magis pueri conversionem impedit; quod cum fit, etc. Cornarius: si enim juxta partem quamcumque umbilicus fuerit in utero porrectus, magis hac parte puer umbilici circumactionem retrahit; hoc autem ubi fit, etc. Cornarius a omis, du texte de vulg., η περί τὸν αὐγένα.... ἀντιτείνειν. Lalamantius : quamvis enim umbilicus medium uterum transverberans trajiciensque ad utramvis partem æque pertineat, puellus tamen, umbilici sese opera invertens, ipsum umbilicum capiti potissimum aut collo solet implicare; quod si humero puelli implicatus circumjectusque fuerit umbilicus, is sane etiam renitendo obsistet partionemque impediet; quod cum accidit, etc. Foes: ad quamcumque enim partem umbilicus in utero se extenderit, per hanc, dum umbilicus vertitur, puer caput potius circumaget

### DU FOETUS DE HUIT MOIS.

au monde commence à souffrir et à courir le risque de la vie, quand il se tourne dans la matrice. Tous sont produits avant la tête en haut, et la plupart viennent au monde la tête en avant, accouchement qui est plus sûr que l'accouchement par les ? pieds; car les parties du corps pliées n'empêchent pas l'enfant d'aller par la tête; mais, quand il va par les pieds, les obstacles sont plus grands. Les rotations dans le ventre de la mère sont encore un autre péril : plus d'une fois on a vu le cordon ombilical entortillé autour du cou de l'enfant. Si, en effet, le cordon ombilical étant étendu le long de la matrice vers une partie plutôt que vers une autre, quelle qu'elle soit, l'enfant fait sa culbute de ce côté, nécessairement le cordon s'enroulera autour du cou ou de l'épaule, résistera, et il en résultera et que la mère souffrira davantage, et que l'enfant ou périra ou sortira plus difficilement. Aussi est-il vrai que beaucoup d'enfants sont venus au monde ayant pris en dedans de la matrice le principe de la maladie à laquelle les uns ont succombé, les autres ont réchappé.

11. (Conslement qui survient chez l'enfant après sa naissance, et qui parfois cause la mort.) Ceux qui ont bien cheminé, et qui sont venus à la lumière sans risque, dégagés soudainement de la pression qu'ils subissaient dans le ventre maternel, deviennent aussitôt plus gros et plus grands que la proportion ne le comporte; mais ce n'est pas de l'accroissement, c'est du gon-

quam si circa cervicem convolvatur. Quod si ad humerum umbilici injectio obnitatur, tunc etiam matrem magis laborare, etc. Dans les corrections que j'ai faites, et qui sont à la vérité conjecturales, j'ai suivi d'abord les mss., puis Calvus. Quant à Foes, sa phrase: quam si circa cervicem convolvatur, est inintelligible. — 4 γιν. C. – Post ἀνάγκη addit γενέσθαι καὶ C. — ποιῆσαι pro πονῆσαι J. – πονέσαι C. — 5 ὧτε ἤδη καὶ ἔσωθεν ἐνδον τὴν FGIJ. – ὧτε ἤδη (addit πολλὰ al. nıanu H) καὶ ἔσωθη ἔνδον τὴν (D, al. manu ἔσωθεν) HK. – ἔσωθεν et ἔνδον sont la glose l'un de l'autre, et, dans quelques mss., la glose est passée à côté du texte; dans quelques-uns mêmes ἔσωθεν s'est altéré en ἐσώθη, ce qui rend la phrase inintelligible. – καὶ οπ. C. – νούσου CH, Lind. – νόσου vulg. – ἔξῆς (sic) Frob. – ἀπώλλοντο C. — τείνος pro ὁχόσα C. — ² καὶ (καὶ οπ. C) ἀσρ. καὶ (καὶ οπ. CK) ἔς vulg. – τάδ' pro ἐξίη ἀνεθέντα C. — ² τῆ οπ. C. – μείζω C. – παρὰ pro κατὰ C. – ἄλλὰ C.

νονται ἀπ' αὐτέου, ἔξ ὧν δὴ πολλὰ ἀπώλετο. ἢν γὰρ μὴ συνίζη  $\sim$  ματος  $^1$ γενομένου, ἔξ ὧν δὴ πολλὰ ἀπώλετο. ἢν γὰρ μὴ συνίζη  $^2$ 

12. 3 Αξ τε τροφαί και αι άναπνοαι σφαλεραί μεταλλασσόμενα: ήν τι γάρ νοσηρόν εσάγωνται, κατά τὸ στόμα καὶ κατά τὰς δίνας εξαάγονται καὶ ἀντὶ τοῦ τοσαῦτα εἶναι τὰ ἐσιόντα ὅσα ἔζαρκέει καὶ μή περιγίνεσθαι, πολλώ πλέω εἰσέργεται, ώστε αναγκάζεσθαι ύπὸ τοῦ πλήθεος τῶν εἐσιόντων καὶ ὑπὸ τῆς διαθέσιος ἦς διάκειται τὸ σώμα τοῦ παιδίου τήδη τὰ μέν κατὰ τὸ στόμα τε καὶ τὰς ρίνας πάλιν έζιέναι, τὰ 8δὲ κατὰ τὸ ἔντερον καὶ τὴν κύστιν κάτω περαιοῦσθαι, πρόσθεν οὐδενὸς τουτέων οὕτω γενομένου. Καὶ ἀντὶ <sup>8</sup>πνευωμάτων τε καί γυμών οθτω συγγενέων, 10 όκως αξι ανάγκη εν τῆσι μήτρησι γίνεσθαι συνηθείην τε έγοντα καλ εθμενείην, πάσι ζένοισι 11 γρηται ώμοτέροισι καὶ ζηροτέροισι καὶ ήσσον έξηνθρωπισμένοισιν, √ 19 ἐζ ὧν ἀνάγχη πόνους γίνεσθαι πολλούς, 13 πολλούς δὲ καὶ θανάτους. έπεὶ καὶ <sup>14</sup> τοῖσιν ἀνδράσι πολλάκις αἱ μεταλλαγαὶ τῶν γωρίων τε καὶ 5 τῶν διαιτημάτων τὰς νούσους ποιέουσιν. Ο δ' αὐτὸς λόγος ἔστὶ καὶ 16 περί τῶν ἐσθημάτων· ἀντί γὰο τοῦ σαρκί καὶ γυμοῖς ἡμφιέσθαι γλιεροίζ τε καὶ ύγροζ 17 καὶ ξυγγενέσι, τοιαῦτα άμφιέννυται τὰ παιδία οξά περ οί άνδρες. 18 Οί δε διαφαλοί έσοδοί είσι τοῖσι παιδίοισι μοῦνον τοῦ σώματος · τῆ μήτρη 19 προσέχεται διὰ τουτέων, καὶ κοινωνεῖ τῶν

<sup>1</sup> Γιγν.  $C_{\bullet}$  – έξ ών πολλά ἤδη ἀπώλλετο  $C_{\bullet}$  – εἰ μὴ γὰρ συνειοητε (sic) τὸ C. - τριταίαν C. - 2 ή om. C. - Post όλιγω addit πλείω C. - όλίγον χρονιώτεcov L. - νόσοι H. - αί νοῦσοι C. - απ' CDHJK, Zwing., Lind. - ἐπ' vulg. αὐτέων C.-3 ώστε (αι τε pro ώστε C, Zwing.) τροφαί και (addit αι C) άναπνοα! vulg. - μεταλλασσ. C. - 'τι om. C. - νοσηλόν C. - νοσερόν Zwing. - ἐσάγωνται Η. - ἐπάγωνται vulg. - ἡ pro ἐσάγ. C, Codd. ap. Foes. - ἐπάγονται Ald., Zwing. - τὸ om. C. - καὶ om. C. - 5 ἐπάγονται vulg. - ἐσάγονται Η. - ἐσάγεται C. - τοῦ om. DHK. - εἰσιόντα C. - ἐξαρκεῖ C. - μὴ om. DH. - περιγίγν. C. - περιγενέσθαι D. - πλείω C. - <sup>6</sup> εἰσιόντων C. - διαθέσηος C. ην pro ής DFGHIJKQ'. - τὸ παιδίου σῶμα D. - <sup>7</sup> τότε μὲν κατὰ στόμα pro ήδη τὰ μὲν κατά τὸ στόμα τε C. - τότε pro ήδη Zwing, in marg. - σωμά τε vulg. - στόμα τε Zwing., Mercur. in marg., Lind., Mack. - \* δὲ om. K.περεασθαι DGHIJ. - περ ἐούσαι C. - περεούσθαι Ald., Frob., Zwing. - περαιάσθαι F. - περ έασθαι Κ. - περ έασαι J. - πορεύεσθαι Lalamantius. - ούτως vulg. - ούτω C. - γενομένων J. - γινομένων vulg. - γιγνομένων C. - γινομένου Zwing. — <sup>9</sup> πνεύματος C. – ούτω om. C. – συγγονέων C. — 10 οξς δ' ἀνάγκη vulg. - ὁκόσα εἰ δ' ἀνάγκη C.- La leçon de vulg. n'est pas bonne ; je lis celle de C ὅκως ἀεὶ ἀνάγκη. - τῆ μήτρη C. - γενέσθαι C. - εὐμενίην C.

### DU FOETUS DE HUIT MOIS.

flement, et la mort s'en est plus d'une fois suivie. En effet, si le gonslement ne s'affaisse pas avant trois jours ou de peu plus tardivement, il en résulte des maladies.

12. (Dangers que causent le changement de nourriture, la respiration et l'application des vétements.) La nourriture aussi et la respiration, qui sont changées, font courir des risques. Si les enfants absorbent quelque chose de morbide, c'est par la bouche et les narines qu'ils l'absorbent; et, au lieu que les ingestions soient justement suffisantes et sans aucun excès, elles assluent en bien plus grande quantité, de manière à former, tant par leur abondance que par la disposition où est le corps de l'enfant, une part à ressortir par la bouche et les narines, une autre part à s'en aller en bas par l'intestin et la vessie, excrétions qui n'avaient pas encore eu lieu. En place d'airs et d'humeurs si bien congénères, telles en effet que ce doit être toujours dans la matrice, vu l'habitude et la tolérance, l'enfant est mis à l'usage de choses toutes étrangères, plus crues, plus sèches, moins humanisées; d'où nécessairement résultent beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Chez les hommes même, le changement de pays et de régime est souvent cause de maladies. Le même raisonnement s'applique aux vêtements; au lieu d'être enveloppés d'une chair et d'humeurs tièdes, humides et congénères, les enfants sont enveloppés des mêmes étoffes que les adultes. Le cordon ombilical est la seule voie du corps afférente pour l'enfant, qui par là tient à la matrice

- ξένοις vulg. - ξένοισι C. — "χρή τε DFGHIK. - χρησθαι C. - ξηρούς δροισι (sic) prο ξηροτέροισι C. — " ξέω prο εξ ων DFGHIJK, Ald., Frob. - ξξιόν prο ξξ ων C. - ανάγχης J. - πόνους om. G. - γίγνεσθαι C. — " πολλοῖς BFG HIJK, Ald., Frob., Ζwing. - πολλοῖσι C. - καὶ om. K. — " τοῖς vulg. - τοῖσιν C. — " τῶν om. C. - νούσους C, Lind. - νόσους vulg. - Αnte ποιοῦσιν addit εὖ C. — " ἐπὶ I. - ἀμρὶ C. - ἰημάτων prο ἐσθημάτων C. — " καὶ om. C. - ξυγγενεῦσι C. - συγγενέσι vulg. - ἀμριέννυνται D. — " οἱ δ' ὁμραλοὶ ἔσιδοι (sic) εἰσὶ τοῖσι C. - ὁ δὲ ὁμραλὸ; δι' οὐ αὶ εἴσοδοί εἰσι τοῖσι vulg. - Αnte μοῦνον addut μόνοις DFGHIJK. - J'ai mis après σώματος un point qui n'est pas dans vulg. - μητρὶ FGHIJK, Ald., Frob., (Zwing. in marg. μήτρχ). - " προσέρχεται vulg. - προσέρχεται bH. - καὶ προσέρχονται C. - προσέχεται ct προσέρχεται sont souvent confondus. - διὰ τουξών καὶ om. C. - πονωγεύσει (sic) C. - ἐσθιόντων J. - δ' om. C. - συμμύει C.

εσιόντων τὰ ο' ἄλλα ξυμμύει καὶ οὐκ ἀνεστομωμένα ἐστὶ ¹πρόσθεν ἢ ἐν ἐζόδω ἢ τὸ παιδίον ἐκ τῆς γαστρός ὁκόταν ²δὶ ἐν ἐζόδω ἢ, τὰ μὲν ἄλλα ἀναστομοῦται, ὁ ³δὲ ὀμφαλὸς λεπτύνεταί τε καὶ ξυιμιώει καὶ ἀποζηραίνεται. ὁ \*Ωσπερ δὶ τοῖσιν ἐκ τῆς γῆς φυομένοισιν οἱ καρποὶ άδρυνόμενοι ἀποκρίνονται καὶ ἀποπίπτουσι κατὰ τὴν διάφυσιν, οὕτω καὶ ὅτοῖσι παιδίοισιν ἀδρυνομένοισί τε καὶ τελείοισι γινομένοισιν ὁ μὲν ὀμφαλὸς ξυνέμυσε, τὰ δὸὲ ἄλλα ἀνεστομώθη, ὥστε εἰσδέγεσθαί τε τὰ ἐσιόντα καὶ ἔζόδους ἔγειν κατὰ φύσιν, <sup>7</sup> ἦσιν ὰνάγκη τοὺς ζῶντας Χρέεσθαι · ἕκαστα γὰρ <sup>8</sup> Χωρίζεται ρέποντα κατὰ τὰς συλλογίας · κρατιστεύει δὲ τὰ τῷ ἡλίω ξυντροφώτατα.

13. Οί θδὲ δεκάμηνοι τῶν τόκων 10 καὶ ἔνδεκάμηνοι ἐκ τῶν ἔπτὰ τεσσαρακοντάδων τὸν αὐτὸν τρόπον γίνονται 11 καὶ ἐκ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ἐνιαυτοῦ οἱ ἔπτάμηνοι τῆσι γὰρ πλείστησι τῶν γυναικῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν γαστρὶ λαμβάνειν μετὰ τὰ καταμήνια, 12 ἢν ἔη ἡ λύσις τοῦ τοίνυν τῆ γυναικὶ χρόνον δοῦναι τοῦ μηνὸς, ἐν ῷ αὐτῆ ἡ κάθαρσις ἔσται καὶ ὁ χρόνος οῦτος ἦσιν ἐλάχιστος γίνεται, τρεῖς τολλὰ κωλύματα καὶ ὁ πλείστησι καὶ πολὸ πλείονες. Εστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ κωλύματα καὶ ¹¹ τῆσι γυναιξὶ καὶ τοῖσιν ἀνδράσιν ἔζ ὧν βραδύνεται ἡ ξύλληψις. Χρὴ δὲ ἐν 16 τοῖσιμάλιστα καὶ τόδε λογίζεσθαι, 16 ὅτι ἡ νουμηνίη ἡμέρη μία ἐοῦσα ἐγγύτατα τριηκοστημόριον τοῦ μητοῦ μηνός 17 αἱ δὲ δύο ἡμέραι σχεδὸν πεντεκαιδεκατημόριον τοῦ μη-

<sup>1</sup> Πρός pro πρόσθεν C. - ην pro η HIJK. - ην pro η έν FJ. - ή αν pro η έν C. – ἔξω pro ἐξόδω J. –  $^2$  δ' C. –  $^3$  δ' C. – συμμύει C. –  $^4$  ως C. – δὲ om. C. – τοῖσιν C. – τοῖς vulg. – φυομένοις vulg. – φυομένοισιν C. – οί χ. άδρ. om. C.-άδρυν. (bis) Ald., Frob., Zwing., Lind. -τε καὶ C. - 5 τοῖς C. - άδρυμένοις vulg. - άδρυνσμένοις (sic) J. - άδρυνομένοισι C. - τελείοις γινομένοις vulg. – τελείοισι γιγνομένοισιν C. – ξυνέμμυσε CF. —  $^6$  δε om. C. – δέχεσθαι τά τε ἐσιόντα C. - Ante κατὰ addit καὶ C. - 1 οἰς DFGHJKL. - οἰσιν C. χρήσθαι C. — 8 γνωρίζεται C. – συλλοχίας J. – συλλοχείας vulg. – οὖν λοχείας (sic) pro συλλ. C. - Gal. Gl.: συλλοχίας, άθροίσματα ή μεταφορά άπό τῶν είς τοὺς λόχους συνειλεγμένων. - κρατιστεύει δὲ τά τῷ ή. ξ. on. C. - 9 δὲ om. C. — 10 καὶ ένδ. ἐκ τῶν om. C. - Post καὶ addit of J. — 11 Ante καὶ addit ώς Lind. - ήμίσεος DFGHIJK, Ald., Frob., Zwing., Mack. - ήμίσεως vulg. -ταίς γάρ πλείσταις vulg. -τοίσι (sic) γάρ πλείστησι C. -άναγκαία D. -12 ην ίη (ίη om. C; είη Codd. ap. Foes) ή (η JK; η DH) λύσις (λύσεις DHJK) (ή λύσις om. Vatic. Codd. ap. Foes) (addunt δεῖ, cum puncto ante δεῖ, Vaticani Codd. ap. Foes, Zwing., Lind., Mack) τοίνυν (τοίνυν om., restit. al. manu D) (addunt δεῖ C, Ald.) τῆ γ. χρόνον δοῦναι (δοῦναι om., restit. al. manu D) του μ. ἐν ὧ αὐτῆ (αὐτὴ C, Codd. ap. Foes) ἡ κ. ἔσται vulg. --

et prend part aux ingestions. Tout le reste est fermé; et rien ne s'ouvre qu'au moment où l'enfant va sortir du ventre maternel. A ce moment, le reste s'ouvre, mais le cordon ombilical s'amincit, se ferme et se dessèche. De même que, sur les végétaux, les fruits, étant à point, se détachent à l'endroit de la diaphyse et tombent, de même, chez les enfants à terme et pleinement développés, le cordon ombilical se ferme, et le reste s'ouvre, de manière à recevoir les ingestions et à former les voies naturelles qui sont nécessaires à la vie. En effet, chaque chose se sépare, allant à son point de rassemblement; celles qui l'emportent sont celles qui out le plus d'affinité pour le soleil.

13. (Fixation de la longueur de la gestation à sept quarantaines, ou deux cent quatre-vingts jours.) Les accouchements à dix mois et à onze mois se comportent pour les sept quarantaines de jours, comme les accouchements à sept mois pour la moitié de l'année. Nécessairement, chez la plupart des femmes, la conception s'opère après les règles, quand il y a évacuation menstruelle. Il faut donc accorder à la femme la partie du mois où les règles coulent; ce temps est au moins de trois jours, et de beaucoup plus chez la plupart; sans compter bien d'autres empêchements qui retardent la conception, tant du côté des femmes que de celui des hommes. En ces choses, il faut surtout remarquer que la nouvelle lune, étant un seul jour, est, à très-peu de chose près, la trentième partie du mois; deux jours

Je prends la leçon déjà adoptée par Zwinger; le sens est sûr, mais le texte ne l'est pas parfaitement. —  $^{13}$  ήμέραις J. – ταῖς δὲ πλείσταις vulg. – τῆσι δὲ πλείστησι C. – ταῖς ἡδίσταις sine δὲ DFGHIJK. – πουλὺ C. – πλείονας, al. manu ες H. – πλέον C. —  $^{14}$  τῆσι γυναιξί καὶ C. – τῆσι γ. καὶ om. vulg. – τοῖς vulg. – τῆσιν Κ. – ἀνδράσιν om. C. – Calvus: plurima præterea alia et fæminarum et virorum sunt. On voit donc que la leçon des mss. du Vatican, dont C est une copie (voy. la note dans la bibliographie du traité de la Génération et de la Nature de l'Enfant), est la bonne, bien que ἀνδράσιν ait été omis par C. – βραχύνεται C. – ξύλλ. C. – σύλλ. vulg. —  $^{15}$  τοῖς vulg. – τοῖσι C. – τῆδε pre τόδε C. —  $^{16}$  ἢν οὺ μείνη ἡ μίη ἡμέρη μίη ἐοῦσα pre τοταν pro ὅτι .... ἐγγύτατα C. —  $^{16}$  ἢν οὶν μηνὸς om., restit. al. manu, D. – αὶ δὲ..... δεκατημόριον τοῦ μηνὸς om. Κ.

### DU FOETUS DE HUIT MOIS.

νός. ¹αί δὲ τρεῖς ἡμέραι δεχατημόριον τοῦ μηνὸς, καὶ τἄλλα κατὰ λόγον τουτέων ' καὶ οὐν οἶόν τε ἐν ²τοῖσιν ἐλάσσοπί γε μορίοις γίνεσαι οὐτε τὴν λύσιν ³τῶν καταμηνίων οὔτε τὴν ζύλληψιν τῶν ἐμβρύων. ' Ἐκ τουτέων οὖν ἀπάντων ἀναγκαῖόν ἐστι τῆσι πλείστησι τῶν γυναικῶν περὶ διχομηνίην ἐν γαστρὶ δλαδεῖν καὶ ποβρωτέρω, ὥστε πολλάκις δοχεῖν εἰπιλαμβάνειν τοῦ ἐνδεκάτου μηνὸς τὰς ὀγδοήκοντα καὶ διακοσίας ' τοῦτο γάρ ἐστιν ἑπτὰ τεσσαρακοντάδες. ' ΤΟ τι γὰρ ὰν ἔζω διακοσίας ' τοῦτο γάρ ἐστιν ἑπτὰ τεσσαρακοντάδες. ' ΤΟ τι γὰρ ὰν ἔζω διακοσίας ' τοῦτο γάρ ἐστιν ἑπτὰ τεσταρακοντάδες. ' ΤΟ τι γὰρ ὰν ἔζω διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ἐστιν ἑπτὰ τεσταρακοντάδες. ' ΤΟ τι γὰρ ὰν ἔζω διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ἐστιν ἑπτὰ τεσταρακοντάδες. ' ΤΟ τι γὰρ ὰν ἔζω διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ἐστιν ἑπτὰ τεσταρακοντάδες. ' ΤΟ τι γὰρ ὰν ἔζω διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ἐστιν ἐπτὰ τεσταρακοντάδες ' ΤΟ τι γὰρ ὰν ἔζω διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ἀν ἔχω διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ὰν ἔχω διακοσίας ' Τὰς διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ὰν ἔχω διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ὰν τοῦτο διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ὰν διακοσίας ' Τοῦτο γάρ ὰν τοῦτο δικοσίας ' Τοῦτο γάρ ὰν τοῦτο τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο διακοσίας ' Τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο τοῦτο διακοσίας ' Τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο καταστάς ' Τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο διακοσίας ' Τοῦτο διακοσίας ' Τοῦτο γάρ διακοσίας ' Τοῦτο διακοσίας ' Τοῦτο Τοῦτο Γιακοσίας ' Τοῦτο Τοῦτο Γιακοσίας ' Τοῦτο Γιακοσία

1 Al δè.... μηνός om. CJ. -2 τοῖς vulg. - τοῖσιν C. - ἐλάσσοσί τε vulg. - Je lis γε. - Post μορίοις addit μαλλον vulg. - μάλλον om. C. - γίγνεσθαι C. -Ante των addit είναι C. - ξύλλ, C. - σύλλ, vulg. - έξω τουτέων pro έχ τ. οδν C. - τούτων vulg. - ταζς πλείσταις vulg. - τησι πλείστησι C. - από διγομηνία; C (διγομηνίην sic Codd. ap. Foes). — 5 λαδούσαι vulg. - λαδούσα FGIIIJK. - λαβούσαις Zwing., Lind. - λαμβάνειν Codd. ap. Foes, Mack. λαβείν L. - λ. καὶ π. ώστε π. δοκείν om. C. - λαβείν parait être la meilleure correction. - περαιτέρω J. -- ε λαμβάνειν C. - τοῦ ένδ. μηνὸς τὰς om. C. -Post διακ. addint ήμερας C, Codd. ap. Foes. - τεσσαρακοντάδος G. -" ότι vulg. - Je lis ő τι. - žy vulg. - äy Zwing, in marg., Codd. ap. Foes. -C'est αν qu'il faut lire. - διχομηνίοις J. - συλλαμβάνη JK. - ξυλλαμβάνει vulg. - ἀπὸ δὲ διχομηνίης ἢν συλλάβη γυνή pro ὅ τι.... γυνή C. - 6 πάλιν pro παν C. - πάνυ L. - επιλαμβάνειν vulg. - επιλαβείν C. - " ίνα περ ές τελευταίην (τελευταίαν C) περίοδον καταστή vulg. - ήν περ έχη τελευταίην πεφίρδον έκάστην (D, al. manu ϊνα περ έ; τ. π. καταστή) (F, έχει) GHI (J, έχει) Κ (L, έγει), Zwing. in marg., Cordæi exemplar, Codd. ap. Foes. ἢν παρέγει τὴν τελευταίην περίοδον ἐκάστη Mercur. in marg., Codd. ap. Foes. - Je lis ήν περ an lieu de ΐνα περ.

en sont à peu près la quinzième; trois jours en sont la dixième, et ainsi de suite. Il n'est pas possible que ni les règles ni la conception soient comprises en de moindres parties de temps. De tout cela résulte nécessairement que la plupart des femmes conçoivent vers la dichoménie, et même plus tard, de sorte que souvent les deux cent quatre-vingts jours paraissent empiéter sur le onzième mois. Deux cent quatre-vingts jours font les sept quarantaines. Tout l'espace de temps dont la conception dépasse la dichoménie est nécessairement imputé au onzième mois, si la conception va jusqu'à sa dernière période.

FIN DU LIVRE DU FOETUS DE HUIT MOIS

## ΠΕΡΙ ΓΟΝΗΣ.

ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.

ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

# DE LA GÉNÉRATION. DE LA NATURE DE L'ENFANT. DES MALADIES, LIVRE QUATRIÈME.

## ARGUMENT.

Les deux premiers morceaux, quoique séparés dans les manuscrits et les éditions, ne forment pourtant qu'un seul et même ouvrage, ainsi qu'on pourra s'en assurer en recourant à la note du § 12. Certainement ils n'avaient pas été disjoints dans les éditions antiques; du moins Érotien ne fait figurer dans sa liste que le livre de la Nature de l'Enfant, comprenant sans doute aussi sous ce titre commun le Hapì γονης, qui en est inséparable. Quant au troisième, que l'on consulte la note du § 32, surtout qu'on lise de suite ce qui est la fin de la Nature de l'Enfant et ce qui est le commencement du Quatrième livre des Maladies, et l'on restera convaincu, je pense, qu'aucune interruption ne se fait apercevoir entre les deux. Le tout constitue un grand traité de physiologie destiné à expliquer la formation du corps vivant et la production des maladies.

L'auteur est incontestablement un homme remarquable et observateur. Il a un grand désir d'appuyer ses explications biologiques sur des expériences physiques; mais sa physique est grossière, et l'impossibilité de l'appliquer aux êtres vivants

463

saute aux yeux. Il est beaucoup plus heureux quand il compare l'animal à la plante, et surtout quand il éclaircit le développement de l'œuf humain par celui de l'œuf de l'oiseau.

On trouve dans ce livre un fait singulier; c'est celui d'une courtisane qui, croyant être enceinte, sauta violemment le sixième jour après avoir eu des rapports avec un homme. C'était d'après le conseil de l'auteur; et cette pratique amena l'expulsion d'un corps ovoïde qu'il décrit avec soin, et qu'il regarde comme un produit de la conception. Mais il est évident que, le sixième jour, un œuf ne pouvait pas être ainsi expulsé. L'anatomie moderne donne de ce fait, qu'elle reconnaît comme réel, une tout autre explication. Je dois la note suivante à l'obligeance de M. le docteur Charles Robin:

- Le fait du livre hippocratique sur lequel vous m'interrogez est sans doute la première observation d'un accident assez fréquent, dont la nature n'a pu être nettement déterminée que dans ces derniers temps, grâce aux travaux de M. Coste, et que les hallucinations produites par les théories fausses ou trop peu approximatives ont empêché de reconnaître plus tôt, ou même ont fait nier. Il s'agit de la chute de la muqueuse utérine. Le titre suivant d'un travail que je prépare vous indiquera tout d'abord la réponse que je ferai à votre question; il est intitulé: De la muqueuse utérine et de sa caducité normale; de sa caducité morbide comme conséquence de la première.
- « Il faut quatre jours à l'œuf pour arriver dans l'utérus chez la lapine, six chez la chienne, huit chez la brebis, et probablement autant chez la femme. On n'a pas sans doute, en ce qui concerne l'espèce humaine, des données aussi précises que pour les animaux dont je viens de parler; mais, des faits que l'on connaît, on peut tirer des inductions tellement probables qu'il est difficile de ne pas les considérer comme l'expression de la vérité. Nous savons en effet que, chez les femmes mortes vers le milieu de la troisième semaine de la grossesse, l'œuf a déjà pris, dans la matrice, un développement assez avancé pour qu'on soit autorisé à supposer qu'il est entré dans la cavité de

cet organe depuis dix ou douze jours environ. Or, si l'on fait abstraction de ce temps, on arrive à cette conséquence que l'œuf aurait mis huit ou dix jours à traverser l'oviducte. En établissant un pareil calcul, on peut bien se tromper d'un jour ou deux, mais l'erreur ne saurait aller au delà de cette étroite limite. (Coste, Hist. génér. et partic. du développement des corps organisés, t. I, p. 283, Paris, 1849.)

- « L'espèce d'éréthisme périodique dont l'appareil vasculaire de l'utérus devient le siège aux approches de l'hémorrhagie menstruelle, pendant cette hémorrhagie et au delà, se communique à la partie musculaire et à la partie muqueuse ou glandulaire qui tapisse celle-ci. Les tubes glandulaires qui composent la plus grande partie de la muqueuse grandissent visiblement. Leur présence dans le tissu de cette membrane en augmente tellement l'épaisseur qu'elle forme alors, sur un très-grand nombre de sujets, des plis ou des circonvolutions saillantes, molles, pressées, adossées les unes aux autres de manière à ne laisser aucun vide dans la cavité utérine. Ces circonvolutions, quand l'œuf descend, le saisissent entre elles, et le retiennent par leur contact ou par la pression qu'elles exercent. L'épaisseur de cette membrane est alors de huit à dix millimètres. (Coste, l. cit., 1er fascicule, in-40, 1847, pp. 209-210.)
- "M. Coste a démontré le premier d'une manière irréfragable que la muqueuse utérine est caduque normalement : c'est elle qui est la caduque connue de tout temps; elle tombe avec les membranes appartenant par continuité au fœtus (chorion, placenta et amnios). Au moment où elle tombe, une mince muqueuse a déjà commencé à se former entre elle et les parois utérines; elle apparaît du quatrième au cinquième mois, quelquefois plus tôt. La caduque réfléckie est un bourrelet qui s'hypertrophic autour du petit œuf et le recouvre bientét; pendant longtemps elle est vasculaire comme la caduque vraie, et on peut suivre de gros vaisseaux de l'une à l'autre. Je cite tous ces faits d'après M. Coste, parce que j'ai vu et touché

nombre de fois ces pièces, et parce que, le premier, il les a vus et interprétés sainement et d'une manière vraiment philosophique.

« Voilà pour les faits normaux. Quant aux faits pathologiques, ils sont nombreux : beaucoup d'auteurs ont vu que, dans certains cas, à la suite d'accidents de dysménorrhée ou d'écoulement de sang irrégulier par le vagin, écoulement ayant commence environ à l'époque habituelle des règles, les femmes rendaient une membrane conservant la forme de la cavité utérine ou à peu près. Cette expulsion termine les accidents. Il existe des observations assez nombreuses de fausses couches caractérisées par l'expulsion d'une pareille membrane, expulsion souvent presque subite. Quand la conception datait de deux à trois semaines, on y a trouvé l'œnf; quand elle était plus récente, on n'a rien trouvé, ou on n'a trouvé que des débris dans la cavité de la membrane; sans doute l'œuf, encore délicat et petit, était rompu, ou, n'étant pas encore fixé par les villosités du chorion, était tombé. Depuis les travaux de M. Coste, on a reconnu que cette membrane expulsée est la muqueuse utérine. On m'en a envoyé sept ou huit, et j'ai retrouvé là tous les éléments de la muqueuse normale et sa structure. C'est la muqueuse qui, arrivée à l'état de gonsiement indiqué plus haut, s'est détachée par déchirure avant l'époque régulière. La mollesse de la membrane pendant l'état de gonflement, et la facilité avec laquelle, sur les utérus de femmes mortes à cette époque, on sépare cette muqueuse, font concevoir que cette exfoliation morbide de l'organe muqueux tout entier doit être aisée. Elle est, du reste, démontrée par les pièces pathologiques dont j'ai parlé.

« Il n'est donc guère possible de douter que c'est la muqueuse ainsi exfoliée en entier que l'auteur du livre hippocratique avait sous les yeux, et que la cause de cette exfoliation a été le saut effectué pendant que la muqueuse avait toute sa mollesse et son épaisseur périodique. C'est, en un mot, un fait analogue à celui dont on m'a montré plusieurs exemples.

- « La forme et surtout le volume de la membrane dont je parle sont en effet à peu près ceux d'un œuf légèrement aplati. Il y a une grosse extrémité (fond de l'utérus) et une petite extrémité (vers le col de l'utérus). Cette dernière est généralement ouverte, à bords déchirés; quelquefois il y a eu renversement de la membrane pendant l'expulsion, parce que le fond, détaché le premier, est sorti le premier par cette ouverture du col, où le décollement s'effectue ensuite peu à peu. Alors la face interne de la poche oviforme est filamenteuse, car elle est représentée par la face de la muqueuse, autrefois adhérente, et qui offre de nombreux filaments par déchirure; tous les auteurs les ont décrits, et ont insisté sur ce fait. La face externe, qui auparavant était interne, et représentait la cavité utérine, est lisse, molle, d'un blanc rosé, plus ou moins marqué suivant le degré de congestion; quelquefois elle est rouge.
- « Il me paraît que le cas hippocratique est de ce genre; à moins que déjà il n'y eût réellement un petit œuf contenu dans la cavité de la membrane non déversée, et que les filaments dont il est parlé ne fussent des villosités choriales. Si la date de la conception était réellement six jours, on ne peut admettre cette supposition; car, à cette époque, l'œuf n'est pas arrivé ou arrive; son volume est à peine celui d'un grain de chènevis, et les villosités ne s'en voient pas à l'œil nu, si tant est qu'elles existent déjà:
- « Je n'ai vu qu'une fois le déversement ci-dessus indiqué; dans tous les autres cas, la face irrégulière, filamenteuse, par déchirure, est externe; la face lisse est interne, comme si la muqueuse était en place. Quand il y a des circonvolutions, elles sont un peu effacées après l'expulsion, mais leur surface est lisse. Cet état lisse ne disparaît qu'à l'époque où commence la putréfaction; alors l'extrémité des glandules devient flottante, comme des villosités creuses, par destruction de l'epithelium de la surface et de la substance molle intermédiaire aux glandules.
  - « En résumé, 1 º c'était une muqueuse utérine hypertro-

phiée normalement, exfoliée traumatiquement. 2° Si la date in aquée par le livre est celle de la conception, les filaments de la cavité de la membrane oviforme étaient dus à un renversement sur elle-mème de celle-ci. La mollesse comparable à celle d'un œuf sans coque est très-exactement indiquée. 3° Si la fécondation était due à un coît antérieur à celui dont l'auteur tient compte, les filaments étaient ceux de la surface du chorion d'un véritable œuf humain, assez petit pour que l'embryon ait échappé à la vue (1 à 3 millimètres), et assez fragile pour que l'œuf se fût rompu, et qu'il n'en restât que le chorion avec ses filaments ou villosités. »

Ceux qui voudront connaître quelqu'un des faits sur lesquels M. le docteur Robin s'appuie, pourront lire, dans les Mémoires de la Société de Biologie, Paris, 1850, une note de M. Lebert, communiquée à la Société de Biologie de Paris, sur des membranes muqueuses utérines expulsées pendant la menstruation.

## BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

Περὶ γονῆς, Περὶ φύσιος παιδίου: 2146 = C, 2255 = E, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes = L, 1868 = O, 2332 = X, 2256 = G', Imp. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Florent. ap. Mack = δ, 2147 =  $\epsilon$ , Cod. Vaticanus 276 =  $\xi$  , Cod. Vaticanus 277 =  $\pi$   $^2$ .

¹ Ce manuscrit, ancien fonds, magnifique, sur parchemin, in-f°, du xm² siècle, contenant deux cent trente-sept feuillets, a été collationné, pour le Περὶ φύσιος παιδίου, par M. le docteur Daremberg, qui a bien voulu me communiquer sa collation. Cette collation a fait voir que notre ms. 2146 de la Bibliothèque nationale est une copie du Codex Vaticanus 276. J'ai donc, par le fait, en donnant les leçons de 2146, donné les leçons du plus important des mss. hippocratiques du Vatican. —² Codex

468

Τὸ τέταρτον περί νούσων: 2.255 = E, 24.44 = F, 24.41 = G, 24.42=11, 2140=1, 2143=J, 2145=K, Cod. Serv. ap Foes=L, 2332 = X, 2148 = Z, Imp. Corn. ap. Mack = K', Imp. Samb. ap. Mack. = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Venetus ap. Mack = v.

## ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Περὶ γονῆς: Jod. Willichii observ, in libell. Lactantii Firmiani qui de opificio Dei inscribitur. Item, Hippocratis libellus de genitura, interpr. Jod. Willichio, Argent., 4542, in-8°. Francof. ad Viadrum, 4542, in-8°. - Sub Polybi nomine, vertente Albano Torino, Basil., 4514, in-4°. - Gr. et lat, cum libro de Natura pueri ex vers. et cum notis Jo. Gorræi, Paris., 4545, in-4°, et 4622, in-fo, - Italice sub Polybi nomine, Venct., 4545, in-40. - Didaci de Sylva commentarius citatur Basil., 1556, in-4°. -Gallice per Guillaume Chrétien, Paris, 4556, in-8°, 4559, in-8°, Waittair. - Dans le recucil de Théod, Zwinger, Bâle, 4579, ia-fo. - Jo. Schegkius in hunc librum, Argent., 4580, in-80.

Περί ούσιος παιδίου: Dini de Garbo recollectiones in Hippocratem de Natura Fœtus, Venet., 4502, in-fo, 4548, in-fo. - Pro-

Vatic. 277, ancien fonds, papier de soie, in-fe, quatre cent soixante-douze feuillets, xive siècle, très-beau ms.; il renferme beaucoup de gloses. Fo 1, Erotien, f. 11, ή πίναξ αὐτή περιέγει διστριάκοντα λόγους; 12, γαλ. έξήνησις: 24, ίππ. γένος; 25, δραος; 25, νόμος; 26, περί τέχνης; 29, περί άργαίης Ιητρικής; 37, παραγγελίαι; 40, περί εύσγημοσύνης; 43, περί φύσιος άνθρώπου; 49, περί γονής; 52, περί φύσιος παιδίου; 61, περί άρθρων; 91. περί γυμών; 95, περί τροφής; 97, περί έλκων; 102, περί ίερης νόσου; 109, περί νούσων δ (in indice, de Morbis, III, εν ῷ καὶ περί βλητῶν); 155, περί παθών; 166, περί έντὸς παθών; 187, περί διαίτης γ; 211, περί ένυπνίων; 213, περί όψεως; 215, περί χρίσεως; 217, άφορισμοί; 227, προγνωστιχόν; 234, περί διαίτης όξεων; 250, περί φυσών; 254, μοχλικόν; 260, περί όστεων σύσιος: 265, περί άγμων: 279, κατ' Ιητρεΐου: 282, περί έγκατατομής έμδρύου, incipit περί δε των, desinit μέτρια; 282, περί γυναικείων β; 338. περί ἀφόρων; 347, περί ἐπικυήσεως; 351, περί έπταμήνου; 353, περί όκταμήνου: 355, περί παρθενίων; 355, περί γυναιχείης σύσιος; 372, περί έγχατατομής παιδίου; 372, προρρητικόν β; 381, περί συρίγγων; 389, περί αίμοςροϊδών; χωακαί, desinit τουτο έν πρώτη περιόδω; έπιδημίαι 1-7; 462, έπιστολαί-πρεσθευτικός. Ce manuscrit est d'une famille dont nous avons ici plusieurs échantillons à Paris, par exemple les nºº 2254 et 2255. Cette vérification est due encore à M. le docteur Daremberg, qui a eu la complaisance de collationner pour moi le Περί φύσιος παιδίου dans ce ms. du Vatican.

diit græce cum cura Albani Torini, Basil., 4538, in-8°. — Cum Jo. Gorræi interpret. ejusque scholiis cum libro de Genitura, Paris., 4545, in-4°, 4564, in-4°, 4622, in-f°, Bodlei. — A Jod. Willich conversus cum not., Basil., 4542, in-8°. — Latine in Articella. — Gallice vertit Guillaume Chrétien, titulo: Histoire de la Nature de l'Enfant, à Rheims, 4553, in-8°, Du Verdier. 4554, in-8°, Rast. — Dans le recueil de Théod. Zwinger, Bàle, 4579, in-f°. — Hippocrate accusé d'avoir provoqué l'avortement d'une courtisane grecque; par le docteur Thibeaud, professeur de clinique interne à l'école de Nantes, dans: Journal de Médecine de la Société de la Loire-Inférieure, reproduit dans: Gazette médicale de Paris, 4844, p. 553.

Τὸ τέταρτον περὶ νούσων: Voy, la bibliographie du Livre deuxième des Maladies, p. 7.

# ΠΕΡΙ ΓΟΝΗΣ.

## ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.

## ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

1. Νόμος μεν πάντα κρατύνει ή δε γονή τοῦ ἀνδρὸς ἔργεται ἀπὸ παντὸς τοῦ <sup>1</sup>ύγροῦ τοῦ ἐν τῷ σώματι ἐόντος τὸ ἐσγυρότατον ἀποκριθέν τούτου δὲ ἱστόριον τόδε, ὅτι ἀποχρίνεται τὸ ἐσγυρότατον, ὅτι έπην λαγνεύσωμεν σμικρόν ούτω μεθέντες, ασθενέες γινόμεθα. Έγει οὲ οῦτω· φλέθες καὶ νεῦρα ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος τείνουσιν ές τὸ αίδοῖον, <sup>2</sup>οἶσιν ὑποτριβομένοισι καὶ θερμαινομένοισι καὶ πληρευμένοισιν ώσπερ χνησμός έμπίπτει χαὶ τῷ σώματι παντὶ ήδονὴ χαὶ θέρμη εκ τούτου παραγίνεται τριβομένου δε τοῦ αἰδοίου καὶ τοῦ ἀνθρώπου χινευμένου, τὸ ύγρὸν θερμαίνεται ἐν τῷ σώματι χαὶ διαγέεται καὶ κλονέεται ὑπὸ τῆς <sup>3</sup>κινήσιος καὶ ἀφρέει, καθάπερ καὶ τάλλα ύγρα ξύμπαντα κλονεύμενα ἀφρέει ούτω δὲ κὰν τῷ ἀνθρώπῳ ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ ἀφρέοντος τὸ ἐσγυρότατον \*καὶ πιότατον, καὶ έργεται είς τὸν νωτιαῖον μυελόν· τείνουσι <sup>5</sup>γὰρ ἐς τοῦτον ἐχ παντὸς τοῦ σώματος, καὶ διαγέει ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου εἰς τὴν ὀσφύν καὶ ἐς πῶν τὸ σῶμα καὶ 6 ἐς τὸν μυελὸν, καὶ ἐζ αὐτοῦ τείνουσιν ὁδοὶ, ώστε κκὶ ἐπιέναι τοῦ ὑγροῦ ἐς αὐτὸν καὶ ἀπογωρέειν. <sup>7</sup> Ἐπὴν δὲ ἐλθη ἐς τοῦτον τὸν μυελόν ή γουή, γωρέει παρά τοὺς νευρούς ταύτη γκο 8ή δδός έστι διὰ φλεδών, κήν οί νεφροί έλκωθώσιν, έστιν ότε καὶ αίμα ξυμφέρεται παρά δὲ τῶν νεφρῶν ἔργεται διὰ τῶν ὀργίων θμεσάτων ές τὸ αἰδοῖον καὶ γωρέει οὐγ ὅπη τὸ οὖρον, κλλά οἱ κλλη ὁδός ἐστιν αὐτῆς ἐχομένη. Καὶ οί ἐζονειρώσσοντες διὰ τάδε ἐζονειρώσσουσιν. 10 ἐπὴν τὸ ὑγρὸν ἐν τῷ σώματι διακεγυμένον ἔη καὶ διάθερμον, εἶτε ύπὸ ταλαιπωρίης, εἴτε 11 καὶ ὑπὸ ἄλλου τινὸς, ἀφρέει· καὶ ἀποκρινο-

<sup>&#</sup>x27; Ύγιέος CFG (HK, emend. al. manu) IJLô, Zwing. in marg. – τοῦ om. XP' ε. – τοῦτο pro τούτου ε. – ἐπὰν HP'. – μικρὸν CX. — ² ἦσιν ὑποτριδομένησι καὶ θερμαινομένησι καὶ πληρευμένησιν CEHKOε. – ήδόνης θέρμη ε. — ³ πινήσηος C. – καθάπερ καὶ τ. ὑ. ξ. κλ. ὰ. om. G. – ξύμπ. G. Lind. – σύμπ. vulg. – κλονεύμενα om. G. – δὴ pro δὲ HO. – καὶ ἐν pro κὰν G. — 'καὶ τὸ π. vulg. – τὸ om. EIKOε. — ⁵ γὰρ om. ε. – Post γὰρ addit καὶ G. – Post γὰρ addunt [δὸοὶ] Lind., Mack. – διαχεῖται E (H, al. mann) Kε. – διαχωρέει G.

# DE LA GÉNÉRATION.

## DE LA NATURE DE L'ENFANT.

## DES MALADIES, LIVRE QUATRIÈME.

1. (Le sperme vient de tout l'humide du corps. Connaissance des canaux éjaculateurs. Notion des maladies causées par les pertes séminales.) La loi gouverne tout. Le sperme de l'homme vient de tout l'humide qui est dans le corps, et c'en est la partie la plus active qui se sépare. En voici la preuve : après le coït, l'évacuation d'une si petite quantité nous rend faibles. La disposition est telle : des veines et des nerfs vont de tout le corps aux parties génitales; frottées, échauffées et remplies, il survient comme une démangeaison, d'où, pour tout le corps, plaisir et chaleur. Dans le frottement des génitoires et dans le mouvement qu'on se donne, l'humide s'échausse dans le corps, se dilate, s'agite par le mouvement et devient écumeux, comme tous les liquides deviennent écumeux par l'agitation. De cette saçon, dans l'homme, se sépare, de l'humide devenu écumeux, la partie la plus active et la plus grasse, qui va dans la moelle dorsale; en effet, des afférents y arrivent de tout le corps, et le cerveau verse dans les lombes, dans tout le corps et dans la moelle, qui, à son tour, est minie d'efférents, de sorte que le liquide y afflue et en sort. Le sperme, une fois arrivé dans cette moelle, passe le long des reins; car là est la voie par les veines; et, en cas d'ulcération des reins, il advient parfois que du sang est évacué en même temps. Des reins, il se rend par le milieu des testicules au membre génital, non par la voie de l'urine, mais par une autre voie particulière (conduits éjaculatcurs) qui est attenante. Quant aux pollutions nocturnes, elles

<sup>-</sup>8 ές om. GHIJKε. -τεῦ ὑγροῦ om. C. -7 έπεὶ C. -8 ή om. ε. -9 μ. om. X. - μασάτων Ald. - μέσα τῶν Oε. - ἄλλη om. Oε. - ἐχομένης Ald. - ἐξονειρώττ. (bis) EHJK. - ἐξονειρώσοντες C. - 10 ἐπὴν C. - ἐπὰν vulg - 11 καὶ C. - καὶ onι. vulg.

μενου ἀπ' αὐτοῦ ὁρᾶν παρίσταται ¹οἶάπερ ἐν τῆ λαγνείη ἔγει γὰρ
τὸ ὑγρὸν τοῦτο ὅπερ λαγγεύοντι ἀλλ' οὐ μοι περὶ ²ἀνειρωσσόντων
καὶ παντὸς τοῦ νοσήματος τί ἐστὶ, καὶ ὁκόσα ἔργάζεται, καὶ ὀιότι
~ πρὸ λαγνείης. Καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἰρέαται.

2. Οἱ δὲ εὐνοῦγοι διὰ <sup>3</sup>ταῦτα οὐ λαγνεύουσιν, ὅτι σφέων ἡ δίοδος άμαλδύνεται τῆς γονῆς · ἔστι ⁴γὰρ δι' αὐτῶν τῶν ὀρχίων ἡ ὑδός · καὶ νεύρα τείνει λεπτά καὶ πυχνά εξ τὸ αἰδοῖον ἐκ τῶν δρχίων, οἶσιν αείρεται καὶ καθίεται, καὶ ταῦτα ἐν τῆ τομῆ ἀποτέμνεται, <sup>6</sup>διὸ οὸγ ύπάργουσιν οί εὐνοῦγοι γρηστοί τῶν δὲ τάδε ἐκτριθέντων ἡ όδὸς τῆς γονῆς ἐμπέφρακται· πωροῦνται γὰρ οἱ ὄργιες καὶ τὰ νεῦρα σκληρά καὶ μωρά γενόμενα ύπο τοῦ πώρου οὐ δύναται τείνειν καὶ γαλάν. 'Οχόσοι δέ παρ' οὖς τετμημένοι εἰσὶν, οὖτοι λαγνεύουσι μέν καὶ τὰριᾶσιν, ὀλίγον δὲ καὶ ἀσθενὲς καὶ ἄγονον γωρέει γὰρ τὸ πλεΐστον του γόνου ἀπὸ τῆς κεφαλῆς παρὰ 8 τὰ οὔατα ἐς τὸν νωτιαΐον μυελόν αύτη δε ή δίοδος ύπο της τομης οὐλης γενομένης στερεή γέγονεν. Τοῖσι δὲ 9 παισί λεπτά τὰ φλέβια ἐόντα καὶ πληρευμένα κωλύει την γονην ξέναι, καὶ δ κνησμός οὐχ διιοίως παραγίνεται διά ταῦτα οὐοὲ κλονέεται ἐν τῷ σώματι τὸ ὑγρὸν ἐς ἀπόκρισιν τῆς γονῆς. καὶ τῆσι <sup>10</sup>παρθένοισι, μέγρις ἂν νέαι ἔωσιν, οὐ χωρέει τὰ καταμήνια ✓ δι' αἴτιον τωὐτό. Ἐπὴν δὲ αὔζωνται καὶ παρθένος καὶ παῖς, αἱ φλέβες αί ες τὸ αἰδοῖον τείνουσαι τοῦ παιδὸς καὶ τῆς παρθένου <sup>11</sup> ἐπὶ τὰς μήτρας εύροαι γίνονται ύπὸ τῆς αύξης καὶ στοιλοῦνται, καὶ όδὸς καὶ

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Oin larvein vulg.— oin  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$  (sic) èv th larvein Q'.— oin  $\pi \epsilon \rho$  èv th larvein E (H, al. manu) KOz. - Je pense qu'il faut prendre èv τη, et lire οία au lieu de οίη. - πάσχει γὰο αὐτὸ τὸ ὑγρὸν τοῦτο ΕΚΡ'. - πάσχει γὰρ οὕτω τὸ ύγρον τοῦτο in marg. al. manu H. - πάσχει Zwing. in marg. - ἔξεισι pro έχει Lind. - έξίει pro έχει Mack. - τούτω pro τοῦτο Mack. - τοιοῦτον pro τούτο C. - ώσπερ pro ὅπερ Lind., Mack. - 2 όνειρωττ. Η. - όνειρώτων C. έτι pro τι CEFHIJKLOε. - μανίης pro λαγνείης CGIJL. - πρό λαγνείης signitie, je pense, avant l'époque du coit (Foes traduit : en place du coit). Cependant j'ai hésité devant la leçon πρό μανίης : avant que la folie se déclare. On sait dans quel état nerveux, hypocondrie, trouble, découragement, jettent parfois les pertes séminales; et il ne serait pas impossible qu'un tel état cût été désigné par le mot de μανίη. — ετάδε CEFHIJKOz. - ' γάρ om. C. - à' pro à:' C. - 5 èς C. - εἰς vulg. - ταῦτ' C. - 6 διότι (διό C) καὶ (καὶ om. EK) σύχ vulg. - ἐκτριβεόντων (sic) Ε (Η, al. manu supra lin.). - γενόμενα C. - γινόμενα vulg. - δύνανται CHε. - 3 άτιᾶσιν G. Lind., Mack. - ἀφίασιν vulg. - τὸ οιπ. ε. - τοῦ γόνου •m. C. - \* τὰ •m. (H, restit. al. mann) J. - ές H. - είς vulg. - 9 παισί C. - παιδίοισι vulg. - φλεδία C. -

se produisent ainsi: l'humide du corps étant dilaté et échauffé, soit par la fatigue, soit par toute autre cause, devient écumeux; l'excrétion s'en faisant, on a des visions comme dans le coît, car ce liquide se comporte comme dans l'acte de la génération; mais je n'ai pas à parler des pollutions nocturnes, ni de toute cette maladie, ni à dire ce qu'elle est, quels effets elle produit, ni à ourquoi elle survient avant l'époque du coît. Voilà sur ce point ce qu'ici j'ai à dire (He Livre des Mal., § 54.).

2. (Exemples des eunuques, des gens ayant subi des incisions derrière les oreilles, et des enfants, cas où le sperme ne peut cheminer.) Les eunuques n'ont pas le coît, parce que chez eux la voie du sperme est détruite; en effet, cette voie est par les testicules mêmes, et, des testicules, il part, se rendant au membre génital, des nerfs minces et nombreux, qui le dressent et l'abaissent, et qui sont coupés dans la castration, ce qui fait que les euniques sont impuissants. Ces nerfs étant froissés, la voie du sperme est interrompue; car les testicules s'obstruent; et les nerfs, étant devenus durs et inertes par l'obstruction, ne peuvent tendre et relächer. Ceux qui ont subi des incisions à côté des oreilles usent, il est vrai, du coît, et éjaculent, mais leur éjaculation est peu abondante, inactive et inféconde; car la plus grande partie du sperme descend de la tête, le long des oreilles, à la moelle épinière; or, cette voie est fermée par la cicatrice qui suit l'incision (Des Eaux, des Airs et des Lieux, § 22). Chez les enfants, les veines, étant ténues et remplies, empêchent le sperme de cheminer, et le prurit ne se fait pas non plus sentir; aussi l'humide du corps ne s'agite pas pour l'excrétion du sperme. Par la même cause, chez les filles, tant qu'elles sont jeunes, les règles ne viennent pas. Mais, quand garçon et fille grandissent, les veines allant à la verge du garcon et aux matrices de la fille deviennent coulantes par la

φλεδέα (sic) I.I. — "παρθένησι ΗJΚΟ.- ναΐαι ε. - έωσιν C., Frob., Zwing., Lind. - τωύτὸ C. - τὸ αὐτὸ vulg. — " καὶ ἐπὶ vulg. - καὶ om. CEHKOXε. - εὖροα C. - εὖροοι Lind. - εὐρεῖαι Mack ex Martino. - Linden écrit partout γιν dans le verbe γίνεσθαι et ses composés.

δίοδος διὰ στενῶν γίνεται, 1 καὶ τὸ ύγρὸν κλόνησιν τότε ἴσχει, εὐρυχωρίη γάρ οἱ τότε γίνεται ἔνθα κλονήσεται καὶ τῷ παιοὶ 2 χωρέει, ἐπὴν ἑορὸς ἔη, διὰ τόδε, καὶ τῷ παρθένω τὰ καταμήνια. Ταῦτα δέ μοι οὕτως ἀποπέφανται.

- 3. Τὴν δὲ γονήν φημι ἀποχρίνεσθαι ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος, 
  <sup>3</sup>χαὶ ἀπὸ τῶν στερεῶν χαὶ ἀπὸ τῶν μαλθαχῶν, χαὶ ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ 
  παντὸς τοῦ ἐν τῷ σώματι. Εἰσὶ δὲ τέσσαρες ἰδέαι τοῦ ὑγροῦ, αἶμα, 
  χολὴ, ὕδωρ χαὶ ϣλέγμα. Τοσαύτας γὰρ ἰδέας ἔχει ξυμφυέας ὁ ἄνθρωπος ἐν ἔωυτῷ, χαὶ ἀπὸ τουτέων αἱ νοῦσοι γίνονται. <sup>4</sup>δεδήλωται δέ 
  μοι χαὶ περὶ τουτέων, χαὶ διότι ἐχ τουτέων αἱ νοῦσοι γίνονται <sup>8</sup>ἢ 
   αἱ ἐχ νούσων διαχρίσιες. Καὶ ταῦτα μἐν εἰρέαταί μοι περὶ γονῆς, 
  δχόθεν γίνεται χαὶ ὅχως χαὶ <sup>6</sup>διότι, χαὶ οἶσιν οὺ γίνεται ἡ γονὴ <sup>7</sup>χαὶ 
  διότι οὐ γίνεται, χαὶ περὶ χαταμηνίων παρθένων.
  - .4. Τήσι δὲ γυναιξί <sup>8</sup> φημι ἐν τῆ μίζει τριδομένου τοῦ αἰδοίου καὶ τῶν μητρέων κινευμένων, ὅσπερ <sup>9</sup> κνησμὸν ἐμπίπτειν ἐς αὐτὰς καὶ τῷ ἀλλῳ σώμκτι ήδονὴν καὶ θέρμην παρέχειν. Μεθίει δὲ καὶ ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ σώματος <sup>10</sup> ὁτὲ μὲν ἐς τὰς μήτρας, αἱ δὲ μῆτραι ἰκμαλέαι γίνονται, ὁτὲ δὲ καὶ ἔζω, ἢν χάσκωσιν αὶ μῆτραι μᾶλλον τοῦ καιροῦ. Καὶ ήδεται, ἐπὴν <sup>11</sup> ἄρξηται μίσγεσθαι, διὰ παντὸς τοῦ χρόνου, μέχρις ἀν αὐτὴν μεθιῆ ὁ ἀνήρ· κἢν μὲν ὀργᾶ ἡ γυνὴ μίσγεσθαι, πρόσθεν τοῦ ἀνδρὸς <sup>12</sup> ἀφίει, καὶ τὸ λοιπὸν οὐκἔτι ὁμοίως ἤδεται <sup>13</sup> ἡ γυνή· ἢν δὲ μὴ ὀργᾶ, συντελέει τῷ ἀνδρὶ ήδομένη· καὶ ἔχει οὕτως ὥσπερ εἴ τις ἐπὶ ὕδωρ ζέον <sup>14</sup> ἔτερον ψυχρὸν ἐπιχέει, παύεται τὸ ὕδωρ ζέον οῦτω, καὶ ἡ γονὴ πεσοῦσα τοῦ ἀνδρὸς ἐς τὰς μήτρας σδέννυσι τὴν θέρμην καὶ τὴν ἡδονὴν τῆς γυναικός. Ἐζαΐσσει δὲ ἡ ήδονὴ καὶ ἡ

¹ Καὶ.... γίνεται om. C. – χλόνον (H, in marg. al. manu) O. — ² χωρέη Ε. – Ante χ. addunt [ή γονή] Lind., Mack. – ἀνδρὸς C. – ἀνήρ ΕΓGHIJKLOQ'ε. — ³ καὶ.... μαλθακῶν om. FG (H, restit. al. manu) IJ. – τοῦ ἐν τῷ σώματι om. C. – αἴμά τε καὶ χολή καὶ ὕδωρ C. – συμφυέας C. – ξυμφνίας HKOε. – ξυμφύας J. – νοῦσοι C, Lind. – νόσοι vulg. — ⁴ δεδήλωται δέ μοι καὶ (καὶ om. C) περὶ τουτέων καὶ διότι ἐκ τουτέων καὶ (αὶ pro καὶ Zwing.; οἱ pro καὶ C) νοῦσοι γίνονται CE (H, in marg.) ΚLQ'ε, Zwing. in marg. – δεδήλωται.... γίνονται om. vulg. — ⁵ ἢ αὶ om. EKLQ'. – καὶ pro ἢ H. – αἱ om. O. – ἐν νοῦσων (νουσέων K) διακρίσει EK. – νόσων vulg. – νουσέων LP'Q'. – διακρίσει LP'Q'. – δκόθεν τε γίνεται C. — ⁵ διά τι EHKε. — ² καὶ om. C. – Αnte παρθ. addit καὶ C. — ἕ φημὶ Ε (H, al. manu) KLOQ'ε, Zwing. in marg. – φημὶ om. vulg. — 9 κνησμὸς J. — 10 δτε (bis) C, Zwing., Lind., Mack. — 11 ἄρχηται O. – μισγεσθαι.... ἡ γυνὴ om. C (H, restit. al. manu). – μεθῆ GHIJKLOε, Ald.

croissance, elles s'ouvrent, un va-et-vient se fait en lieu étroit, et alors l'humide a de l'agitation, car c'est alors que de l'espace lui est donné où s'agiter. Ainsi, lors de la puberté, viennent au garçon le sperme, à la fille les menstrues. Telle est mon explication.

- 3. (Complément de l'opinion sur l'origine du sperme, qui est dit provenir aussi bien des parties solides que de l'humide. Il y a dans le corps quatre humeurs : le sang, la bile, l'eau et le phlegme.) Je dis que le sperme provient de tout le corps, des parties solides comme des parties molles et de tout l'humide qui est dans le corps (comp. Des Airs, des Eaux et des Lieux, § 14). Il y a quatre sortes d'humide : le sang, la bile, l'eau et le phlegme. En effet, l'homme a ce nombre d'humeurs innées en lui, humeurs d'où proviennent les maladies. J'ai traité aussi de ces humeurs, pourquoi en naissent les maladies et leurs crises (quatrième Livre des Maladies, § 32). Voilà ce que j'avais à dire sur le sperme, d'où il vient, comment et pourquoi, chez qui il ne vient pas, et pourquoi, aussi bien que les menstrues des jeunes filles.
- 4. (Effet des rapports sexuels sur les femmes.) Chez la femme, les parties génitales étant frottées et les matrices agitées, il y survient comme un prurit, et le reste du corps en reçoit plaisir et chaleur. La femme a aussi une éjaculation fournie par le corps et se faisant tantôt dans les matrices (alors les matrices deviennent humides), tantôt au dehors, quand les matrices sont plus béantes qu'il ne convient. Elle éprouve du plaisir depuis le commencement du coït, durant tout le temps, jusqu'à ce que l'homme la lâche; si elle ressent l'orgasme vénérien, elle éjacule avant l'homme, et n'a plus la même jouissance; si elle ne ressent point d'orgasme, son plaisir cesse avec celui de l'homme. C'est comme si on jetait de l'eau froide sur de l'eau bouillante, l'ébullition cesse aussitôt; de même le sperme,

<sup>—</sup> α ἀςίησιν C. — α ἡ CKXε, Ald.. Frob., Lind. - ή om. vulg. - ούτω C. — α ἔτερον.... ζέον om. G. - ψυχρόν ὕδωρ vulg. - ΰδωρ om. C, Ald. - τὸ ὕδωρ ζέον C. - ὕδωρ om. vulg. - εἰς C. - Post μήτρας addit τῆς γυναικὸς J.

θέρμη 'άμα τη γονή πιπτούση ές τὰς μήτρας, ἔπειτα λήγει' ὅσπεο εί τις επί φλόγα οίνον επιγέει, συμδαίνει πρώτα μέν εξαίσσειν τήν φλόγα καὶ αύζεσθαι δι' δλίγου πρὸς τὴν ἐπίγυσιν τοῦ οἴνου, ἔπειτα λήγειν, ώσαύτως δε και τη γυναικί ή θέρμη έξαίσσει πρός την γονήν του ανδρός, έπειτα λήγει. Πσσον δε πολλώ ήδεται ή γυνή του ανδρός εν τῆ μίζει, πλείονα δὲ γρόνον εἢ δ ἀνήρ διότι δὲ μᾶλλον δ αυής ήδεται, αποκρίνεται αὐτῶ έξαπίνης από τοῦ ύγροῦ ἐπό ταραχῆς ἐσχυροτέρης ἢ τῆ γυναικί. \*Εγει δὲ <sup>8</sup>καὶ τόδε οὕτω τῆσι γυναιζίν. Τη μέν μίσγωνται ανθράσι, μαλλον όγιαίνουσιν. Την δέ μπ, Τσσον . απα πεν ε λαθ αι πειτοαι ικπαγεαι λίνονται εν τε πίζει και ος ξηραί, ξηραί δε εούσαι μάλλον του καιρού συστρεφονται ίσγυρώς, συστρεφόμεναι δὲ ἐσγυρῶς πόνον τῷ σώματι παρέγουσιν αμα δὲ ἡ μίζις τὸ αξια θερμαίνουσα καὶ ὑγραίνουσα ποιέει δόδν δηϊτέρην τοῖσι καταιληνίοισι: των δὲ καταμηνίων μή γωρεόντων τὰ σώματα τῶν γυναικών ἐπίνοσα 6 γίνεται: διότι δὲ 7 γίνεται ἐπίνοσα, εἰρήσεταί μοι ἐν τῆσι γυναικείησι νεύσοισιν. Καὶ ταῦτα μέν μοι εἰρέαται ἐς τοῦτο.

5. Ἐπὴν δὲ μιχθῆ ή γυνὴ, 8 ἢν μὲν μὴ μέλλη λήψεσθαι πρὸ; εωυτὴν, πρὸς τῷ ἔθει χωρέει ἔξω ἡ γονὴ ἀπ' ἀμφοτέρων, δκόταν ή γυνὰ ἐθελήση ' ἢν δὲ μέλλη λήψεσθαι, οῦ χωρέει ἔζω, ἀλλ' ἐμμένει ἐν τῆσι μήτρησιν ή γονή. Αἱ γὰρ μῆτραι δεξάμεναι καὶ μύσασαι ἔχουσιν ἐν θέωυτῆσιν, ἄτε εἰλυσπασθέντος τοῦ 10 στόματος ὑπὸ τῆς ἰκμάδος, καὶ μίσγεται ὁμοῦ τό τε 11 ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐλθὸν καὶ 12 τὸ ἀπὸ τῆς γυναικός · καὶ ἢν ἡ γυνὴ τόκων ἔμπειρος ἔη καὶ ἐννοήση ὁκόταν ἡ γονὴ μὴ ἔξέλθη, ἀλλ' ἐμμείνη, εἰδήσει ἢ ἡμέρη ἔλαδεν 13 πρὸς έωυτήν.

<sup>&</sup>quot; Τατε pro ἄμα Ο. -πεσούση EHKP'ε, Zwing. in marg. -  $\frac{1}{2}$ ς II. - είς vulg. -  $\frac{1}{2}$ η δ, Mercur. ex membr. Vatic., Zwing. - η om. vulg. - δ $\frac{1}{2}$  om. ε. - ίσως δτι ἀποχρίνεται Codd. Regg. ap. Mack. -  $\frac{1}{2}$  ααὶ CGHIOε, Ald. - καὶ om. vulg. - δότε (sic) pro τόδε ε. - ο ὅτως vulg. - τητ είδ γυναιξίν ε. -  $\frac{1}{2}$  εἰ C. -  $\frac{1}{2}$  γρος C, Zwing., Lind. - γρος om. vulg. - καὶ οὺ (οὺ om. Zwing., Focs in notis, Lind.; αὶ pro οὺ Mack ex Martino; εἰ pro οὺ e μηραὶ ἐοῦσαι νulg. - La restitution me parati être : καὶ οὺ ξηραὶ, ξηραὶ δὶ ἑοῦσαι. - "γίνεται επίνοσα C. - έπίνοσα γίνονται vulg. -  $\frac{1}{2}$  γίνεται ἐπίνοσα C. - έπίνοσα γίνονται vulg. - τοῦτο C. - τοσοῦτον vulg. -  $\frac{1}{2}$  εῖ C. - μὲν δὴ (δὴ om. Ε) μὴ (μὴ οm. Η, restit. al. manu, O) vulg. - δε.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  γ. ἐθελ. om.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

tombant dans les matrices, éteint la chaleur et le plaisir de la femme. Le plaisir et la chaleur jettent un éclat au moment où le sperme tombe dans les matrices, puis tout prend fin. Si sur de la flamme on verse du vin, d'abord la flamme jette un éclat et s'accroît un moment par cette affusion, puis elle s'amortit; de même la chaleur devient plus vive au contact du sperme masculin, pour s'amortir ensuite. La femme a, dans le coit, beaucoup moins de plaisir que l'homme, mais elle en a plus longtemps. Si l'homme jouit plus, c'est que l'excrétion fournie par le liquide s'opère brusquement par l'effet d'un trouble plus grand que chez les femmes. Autre point à considérer pour celles-ci : si elles ont des rapports avec les hommes, leur santé est meilleure; moins bonne si elles n'en ont pas. En effet, d'un côté, dans le coït, les matrices s'humectent et cessent d'être sèches; or, quand elles sont trop sèches, elles se contractent fortement, et cette forte contraction cause de la douleur au corps. D'un autre côté, le coït, échauffant le sang et l'humectant, rend la voie plus facile aux menstrues; or, si les menstrues ne cheminent pas, les femmes deviennent maladives; pourquoi, c'est ce que j'expliquerai dans les maladies féminines. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.

3. (S'il doit y avoir conception, le sperme, après le coit, ne retombe pas au dehors.) Après le coît, si la femme ne doit pas concevoir, elle fait d'habitude tomber au dehors, quand elle veut, la semence provenue des deux individus; si, au contraire, elle doit concevoir, la semence ne tombe pas au dehors, mais demeure dans les matrices. En effet, les matrices, ayant reçu et s'étant fermées, la gardent à l'intérieur, l'orifice se serrant vermiculairement par l'effet du liquide; et le mélange s'opère de ce qui provient de l'homme et de ce qui provient de la femme. La femme a-t-elle eu déjà des enfants, et remarque-t-elle quand la semence, ne sortant pas, est restée, alors elle sait le jour où elle a conçu.

εσπασμένην Gal., de Spermate, I.— υσώματος Mercur. - σμίγεται Ο.— υδπό J, Ald., Frob. — υ τό οπι ε. - έμπυρος Ald. — υπρός C. - ές vulg.

- 6. Εχει δὲ οὕτω καὶ τόῦε ὁτὲ μὲν ἰσχυρότερον ἐστι τὸ μεθιέμενον ἀπὸ τῆς γυναικὸς, ¹δτὲ δὲ ἀσθενέστερον καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἀνρὸς ὁσαύτως. καὶ ἔστι καὶ ἐν τῷ ἀνὸρὶ τὸ θῆλυ σπέρμα καὶ τὸ ἀρος ὁσαύτως. καὶ ἔστι καὶ ἐν τῷ ἀνὸρὶ τὸ θῆλυ σπέρμα καὶ τὸ ἀρσεν τοῦ θήλεος ἀνάγκη ³γὰρ ἀπὸ ἰσχυροτέρου σπέρματος γίνεσθαι. Ἦχει δὲ καὶ τόὸε οῦτω ἢν μὲν ³ἀπὶ ἀμφοτέρων τὸ σπέρμα ἰσχυρότερον ἔλθη, ἀρσεν γίνεται ἢν δὲ ἀσθενὲς, θῆλυ 'δκότερον δ' ἄν κρατήση κατὰ πλῆθος, ἐκεῖνο ὅκαὶ γίνεται ἢν γὰρ πολλῷ πλέον τὸ ἀσθενὲς σπέρμα τοῦ ἰσχυροτέρου, κρατέεται τὸ ἰσχυρὸν καὶ μιχθὲν τῷ ἀσθενεῖ ἐς τὸ ἀσθενὲς, ἐς ἄρσεν περικνέχθη. Τοῦ ἀσχυρὸν τοῦ ἀσθενές κρὰρ τε τὸ ἀσθενὲς, ἐς ἄρσεν περικνέχθη. Τοῦ ἀποτέρ εἴτις κηρὸν καὶ στέαρ μὲν ὑγρὸν ἔη, οὸ διάδηλον γίνεται τὸ κρατέον ἐπὴν δὲ παγῆ, τότ ἐμφανὲς γίνεται, ὅτι κρατέει τὸ στέαρ τοῦ κηροῦ κατὰ πλῆθος 'διτως ἔγει καὶ τοῦ ἄρσενος καὶ τοῦ θήλεος ¹ο τῆς γονῆς.
- 7. Ξυμδάλλεσθαι δὲ παρέχει ὅτι καὶ ἐν τῆ γυναικὶ καὶ ἐν τῷ ἀν
  ορὶ ἔστι γόνος καὶ θήλεος καὶ ¹¹ ἄρσενος τοῖσιν ἔμφανέσι γινομένοισι 
  πολλαὶ γὰρ γυναῖκες ἤὸη ἔθηλυτόκησαν παρ' ἀνδράσιν ιδίοις, παρὰ
  δὲ ἔτέρους ἄνδρας ἔλθοῦσαι ἔκουροτόκησαν · καὶ οἱ ἄνδρες ¹² οἱ αὐτοὶ
  κεῖνοι παρ' οἶσιν ἔθηλυτόκεον αἱ γυναῖκες, ἔτέρων γυναικῶν ἐς μίξιν
  ἀφικόμενοι, ἄρσενα γόνον ἔποίησαν, ¹³ καὶ οἶσιν ἄρσην γόνος ἐγίνετο,
  ἐς ἔτέρας γυναῖκας μιχθέντες θῆλυν γόνον ἔποίησαν. Οδτος ὁ λόγος
  ἐρέει καὶ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα ἔχειν ¹⁴ καὶ θῆλυν γόνον καὶ ἄρσενα · παρὰ μὲν γὰρ τοῖσιν ἔθηλυτόκεον, ἔκρατέετο τὸ ἰσχυρότερον,
  πλέονος ¹⁵γενομένου τοῦ ἀσθενέος, καὶ ἔγένετο θήλεα · παρὰ δὲ τοῖ-

<sup>&</sup>quot;"Οτι Ald. — " γὰρ C. – οὖν pro γὰρ vulg. – ἀπὸ EP'. – ὑπὸ vulg. — " εἰπ' CJ. – ἰσχυρὸν C. – γίνεται τὸ τιχτόμενον vulg. – τὸ τιχτόμενον οπ. CX. — ' ὁκόταν δὲ κρατήσοι ε. – κρατήσει Lind. — ' καὶ οπ. CE. – πλεῖον Ο. – ἢ ΕΚΟΧε, Μαςκ. – ἢ οπ. vulg. – καὶ μιχθὲν τῷ ὰ οπ. Χ. — ' εἰη GJ. – καὶ ἐς ἀρσεν ε. — ' ὡς ε. — " τήξειε C. – τήκεται vulg. – πυρὶ ε. – πῦρ vulg. — μέχρι K. – μέχρις vulg. — " οὕτω δὲ ἔχει C. – ἄρσενος C. – ἄρρενος vulg. — " τῆς γενῆς C. – ἡ γονὴ vulg. — " ἄρρενος HK. – ἰδίοις οπ. C. – ἑτέρους ἀνδρας C. – ἑτέροις ἀνδράτιν vulg. — " οῦ οπ. Cε. – ἐθηλοτόκεον J. – ἀρικύμενοι CE JH, al. manu supra lin.) ε. – ἀπερχόμενοι vulg. — ' αλλ. ... ἐποίησαν οπ. C. – ἀρστν JH. – ἄρσεν vulg. – ἐς JH, Lind. – εἰς vulg. – θῆλυ JH ΚΟε. – οὖτος JH καὶ οπ. C. – θῆλυ JH κοι JH κοι – οὖτος JH καὶ οπ. C. – θῆλυ JH κοι JH κοι JH καὶ οπ. JH καὶ οπ. C. – δῆλυ JH κοι JH κοι JH καὶ οπ. JH καὶ οπ. JH καὶ σιν νυlg. – ἐθηλοτόκεον JH τοῦσιν est ἱci pour οἱσιν, par archaisme. — ἱς τν. JH κοι JH καὶ τῆς ἀσθενέος JH – ἐγένετο JH – ἐγένετο JH καὶ τοῦς τοῦς τῆς ἀσθενέος JΗ – ἐγένετο JΗ – ἐγένετο JΗ εγενομένης τῆς ἀσθενέος JΗ – τοῦτον τῆς ἀσθενέος JΗ – ἐγένετο JΗ εγένετο JΗ εγένετο JΗ τοῦς τοῦς JΗ σε τοῦς τος τοῦς JΗ σε τοῦς τοῦς JΗ σε τοῦς JΗ τοῦς τοῦς τῆς τοῦς JΗ σε τοῦς JΗ σε τοῦς JΗ σε τοῦς JΗ σε τοῦς τοῦς JΗ τοῦς τοῦς JΗ σε τοῦς τοῦς JΗ σε τοῦς τοῦς JΗ σε τοῦς τοῦς JΗ τοῦς τοῦς JΗ τοῦς τοῦς JΗ τοῦς τοῦς JΗ τοῦς τοῦς τοῦς JΗ τοῦς τοῦς

- 6. (Explication illusoire sur les conditions qui déterminent le sexe. Analogie prise à une physique grossière.) Ceci est encore à noter : la semence de la femme est tantôt plus forte, tantôt plus faible; de même pour l'homme. Chez l'homme est la semence femelle et la semence mâle; semblablement chez la femme. La semence mâle est plus forte que la semence femelle. C'est de la plus forte semence que naîtra le produit. Voici ce qui en est : si la semence plus forte vient des deux côtés, le i produit est mâle; si la semence plus faible, le produit est femelle. Celle des deux qui l'emporte en quantité prédomine aussi dans le produit : si en effet la semence faible est beaucoup plus abondante que la forte, la forte est vaincue, et, mélée à la faible, se transforme en femelle; si la forte est plus abondante que la faible, la faible est vaincue et se transforme en mâle. De même si, mêlant ensemble de la cire et de la graisse, et mettant plus de graisse, on fait fondre le mélange au feu, tant qu'il sera liquide, on ne distinguera pas quelle est la substance qui l'emporte; mais, après coagulation, on reconnaît que la graisse est plus abondante que la cire. Il en est ainsi pour la semence mâle et pour la semence femelle.
  - 7. (Faits qui montrent que chez l'homme est la semence mâle et la semence femelle, aussi bien que chez la femme.) Des faits apparents permettent de conclure que dans l'homme et dans la femme est semence et mâle et femelle : beaucoup de femmes qui avaient des filles avec leurs maris ont eu des garçons avec d'autres hommes; et les mêmes hommes qui avaient des filles avec ces femmes ont eu des garçons avec d'autres femmes; et, au rebours, des hommes engendrant des garçons ont, avec d'autres femmes, engendré des filles. Ce discours témoigne que l'homme, comme la femme, a la semence femelle et la semence mâle : chez ceux qui engendraient des filles, la plus forte a été vaincue par la surabondance de la plus faible, et le produit fut femelle; chez ceux qui engendraient des garçons, la plus forte l'a emporté, et le produit a été mâle. Le même homme ne fournit pas constamment ni une

σιν εκουροτόκεον, <sup>1</sup> εκράτεε τὸ ἰσχυρότερον, καὶ εγένετο ἄρσενα κωρέει δὲ οὐκ ἀεὶ <sup>2</sup>τοῦτο ἄπὸ τοῦ αὐτέου ἀνδρὸς ἰσχυρὸν, οὐδὲ ἀσθενὲς ἀεὶ, ἀλλ' ἄλλοτε ἀλλοῖον. Καὶ <sup>3</sup>τῆς γυναικὸς οὕτως ἔχει · ὡς μὴ θαυμάζειν τὰς αὐτὰς γυναῖκας καὶ τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας γόνον καὶ ἄρσενα καὶ θῆλυν ποιέειν. <sup>\*</sup>Εχει δὲ καὶ τοῖσι κτήνεσιν <sup>4</sup>οὕτω τὰ περὶ γονῆς θήλεος καὶ ἄρσενος.

8. Καὶ ἐν δαὐτῆφι τῆ γονἢ ἐξέρχεται καὶ τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ ἀνὸρὸς ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος, καὶ ἀπὸ τῶν ἀσθενέων ἀσθενὴς καὶ ἀπὸ τῶν ἀσθενὶς καὶ ἀπὸ τῶν ἀσθενὶς ἀπὸ τῶν ἀσθενὰς ἀπὸ τῶν ἀσθενὰς καὶ τῷ τέκνῳ οὕτως ἐστὶν ἀνάγκη ἀποδίἐσσθαι. εκαὶ ὁκόθεν ἀν τοῦ σώματος τοῦ ἀνὸρὸς πλέον ἔλθη τἐς τὴν γονὴν ἢ τῆς γυναικὸς, εκτίνο κάλλιον ἔοικε τῷ πατρί: ὁκόθεν ἀν δὲ πλέον ἔλθη ἀπὸ τῆς γυναικὸς ετοῦ σώματος, κεῖνο κάλλιον ἔοικε τῆ μητρί ἐοικέναι, τὶ τῷ δὲ πατρὶ μηδὲν, ἢ τὸ ἐναντίον τούτου, τοὐδὲ μηδετέρῳ ἐοικέναι μηδέν ἀλλ' ἀμφοτέρων τῶν σωμάτων τὸ σπέρμα χωρέει ἐς τὸ τέκνον. 'Οκότερος δ' ἀν πλέον ξυμβάληται ἐς τὸ ἐοικέναι τινὶ, εἴπερ τοῦ σώματος, κείνῳ τὰ πλείονα ἔοικε καὶ ἔστιν ὅτε θυγάτηρ γενομένη τὰ πλείονα ἔοικε κάλλιον τῷ πατρὶ ἢ τῷ πατρί. Καὶ ταῦτά μοι καὶ ἔστιν τὸ στε καὶ ταῦτά μοι καὶ καὶ τοῦτα μοι καὶ τοῦτα μοι καὶ τοῦτος καὶ τοῦτος καὶ ἐστιν τῷ πατρὶ ἢ τῷ πατρί. Καὶ ταῦτα μοι καὶ τοῦτος τὸτος τὸτος τὸτος τὸτος τὸτος τὸτος τὸτος τὰ τοῦτος τοῦτος τὸτος τὰτος τ

<sup>&#</sup>x27; Έχρατέετο τὸ ἀσθενέστερον vulg. - ἐχρατέετο τὸ ἰσχυρόν C (Ε, ἀσθενέστερον al. manu) FGH (I, Ισχυρότερον) JK (L, Ισχυρώτερον sic ant Ισχυρόν) Ο. - έχρατέετο τὸ ἀσθενὲς πλέονος γενομένου τοῦ ἰσγυροῦ καὶ ἐγίνετο άρσεν ε. - La concordance de mes mss. à lire ίσχυρον ου ίσχυρότερον απ lieu de ἀσθενέστερον m'engage à recevoir cette leçon; mais alors il faut lire ἐχράτεε. - ἐγένετο Ε. - ἐγίνετο vulg. - 2 οὕτως pro τοῦτο Martinus ap. Mack. - αὐτοῦ C. - ἰσχυρὸν Kε, Zwing. - ἰσχυρή vulg.- ἀλλ' οὐδὲ vulg.- ἀλλ' om. C. - οὐδ' C. - ἀσθενὲς Κε, Zwing. - ἀσθενής vulg. - ἐς ἀεὶ vulg. - ἐς om. C., Zwing. - άλλοῖον Κ. - άλλοίη vulg. - 3 ἐπὶ τῆς Ε (H, snpra lin.) Κε, Mack. - ἐπὶ γυναικὸς Codd. Regg. ap. Foes. - ὥστε Ε (H, al. mann) ΚΟε. - θηλυ Ε. - ποιέεσθαι ε. - κτήμασιν pro κτήνεσιν Ald., Zwing. in marg. -· ούτω C. - ούτως vulg. - άρσενος C. - άβρενος vulg. - 5 αύτη (τη pro αύτη ε) σχὶ (σχι II) vulg. - αὐτῆχι Zwing, in marg. - ἔρχεται C. - 6 καὶ ὁκόθεν (όμου αν pro όκόθεν P', Zwing. in marg.) ἀπό τοῦ (αὐτοῦ pro ἀπό τοῦ Ald.) σώματος vulg. - καὶ ὁκόθεν αν τοῦ σώματος CEFHJOs. - Il faut lire ὅκου au lien de όμου dans P' et Zwing.; mais δκόθεν est hon avec αν. - εἰσέλθη C. - 7 ές.... ἔλθη om. ε. – ἀπὸ τῆς γυναικὸς pro ἐς τὴν γονὴν ἢ τ. γ. O. - 68 Ante κείνο addit τὸ τέκνον vulg. - κείνο.... γυναικὸς om. (Η, restit. əl. mann) O. - εκείνο CEKP'. - Il faut supprimer τὸ τέχνον, comme on le voit par la phrase parallèle suivante, où même des correcteurs ont voulu ajou-

semence forte ni une semence faible, mais il y a de perpétuelles variations. Il en est de même de la femme. On ne s'étonnera donc pas que les mêmes femmes et les mêmes hommes engendrent et des garçons et des filles. La génération des mâles et des femelles se comporte semblablement chez les bêtes.

8. (Explication illusoire des ressemblances entre l'enfant et les parents. L'auteur arguë de ces ressemblances comme prouvant aussi que les deux semences sont aussi bien dans l'homme que dans la femme.) Dans la semence même et de la femme et de l'homme, tout le corps fournit; elle vient faible des parties faibles, et forte des parties fortes (Des Airs, des Eaux et des Lieux, § 14). Nécessairement l'enfant y correspond. Quelle que soit la partie où il vient dans la semence plus du côté de l'homme que de la femme, cette partie ressemble davantage au père; quelle que soit la partie où il vient plus du côté de la femme, cette partie ressemble davantage à la mère. Il est impossible que tout ressemble à la mère et rien au père, on tout au père et rien à la mère, ou rien ni à l'un ni à l'autre. Mais nécessairement l'enfant ressemble à l'un et à l'autre en quelque chose, s'il est vrai que la semence vient des deux corps à l'enfant. A celui qui contribue le plus et de plus de parties à la ressemblance, l'enfant ressemble le plus. Il arrive parfois que la fille ressemble plus au père qu'à la mère, et le garcon plus à la mère qu'au père. Telles sont mes preuves à l'appui de ce que j'ai précédemment avancé, savoir qu'il est,

ter τὸ τέχνον. Ιci τὸ τέχνον est dù à une correction intempestive. – ὰν οιν. νιιιχ. – Il faut ἀν comme plus haut. — <sup>9</sup> μηδετέρω κεῖνο τὸ τέχνον τοῦ τωματος ριτο τοῦ σώματος κεῖνο ΕΚΟε. – τοῦ σώματος ponitur post κεῖνο CFG (II, cum τὸ τέχνον al. manu post κεῖνο) Ι, Λια. — <sup>10</sup> διι pro ἔστι G, Λια. — <sup>11</sup> ἐν αὐτῶ ἐὲ πατρὶ FG. – μηθὲν C. – οὐδὲ pro ἢ CEHKOQ'ε, Zwing. in marg. – τοῦναντίον Ο. — <sup>11</sup> οὐδὲ μηδετέρω CEHKP'Q'ε. – μηδετέρω (οὐδὶ τέρω Codd. Regg. ap. Foes; οὐδὲ ἐτέρω Zwing. in marg.) sine οὐδὲ νιιιχ. — <sup>13</sup> ἄρα Ε (II, al. manu) ΚΙΡ'Q'ε. – ἄρα οm. νιιιχ. – συμβάλληται G, Mack. – <sup>20</sup> μβάλληται II. — <sup>11</sup> καὶ οm. C. – πλειόνων (H, al. manu εό) νιιιχ. – δτι pro ὅτε ε. – γενιμένη (sic) ε. – κατὰ πλείονα Ρ'Q'ε. – κάλλιον οm. ε. — <sup>10</sup> ὅτι ε. – (στορέχται pro ἐστιν ίστόρια Κ. – τῶ προτέρω λόγω CEFGHJΚΟε, Λια., Vrob., Lind., Mack. – τῶν προτέρων λόγων νιιιχ. – ἕν ἐστι Ο, Zwing.

τοσαῦτα ἐστὶν ἱστόρια τῷ προτέρῳ λόγῳ, ὅτι ἔνεστι καὶ ἐν τῷ γυναικὶ καὶ ἐν τῷ ἀνδρὶ καὶ κουρογονίη καὶ θηλυγονίη.

9. 1 Γίνεται δὲ καὶ τόδε · ἔστιν ὅτε τὰ τέκνα λεπτὰ καὶ ἀσθενέα γίνεται, έκ πατρός καὶ μητρός παγέων τε καὶ ἰσχυρῶν ἐόντων κἢν μέν πολλών ήδη <sup>2</sup>γενομένων των παιδίων τοιούτον γένηται, δηλον ότι εν τησι μήτρησιν ενόσησε τὸ έμιδρυον, <sup>3</sup>καὶ ἀπὸ τῆς μητρὸς, εἰ τῆς αύζης αύτοῦ ἔζω παρήει, τῶν μητρέων γανουσέων μᾶλλον, καὶ διά τοῦτο ἀσθενὶς ἐγένετο νοσέει δὶ τῶν ζώων ἕκαστον κατὰ τὴν ἐσχὸν ἐωυτοῦ. \*Ην οὲ πάντα τὰ <sup>\*</sup>γενόμενα παιδία ἀσθενέα ἔη, αί μῆτραι αίτιαί είσι, στενότεραι ἐοῦσαι τοῦ καιροῦ: ἢν γὰρ μὴ ἔγη εὐρυγωρίην ένθα το έμβρυον 5θρέψεται, ανάγκη έστιν αυτό λεπτον γενέσθαι, ἄτε οὐκ ἔγον τῆ αὔξη τὴν αὐτὴν εὐρυγωρίην • ὅἢν δὲ ἔγη εύρυγωρίην και μή νοσήση, έπιεικές έστι μεγάλων τοκέων μέγα τέχνον γενέσθαι. "Εγει δὲ ούτως, ώσπερ εἴ τις 7 σίχυον ήδη ἀπηνθηκότα, ἐόντα δὲ νεογνὸν καὶ προσεόντα τῷ σικυηλάτο, θείη ἐς ἀρυστήρα, έσται τοῦ άρυστήρος τῷ κοίλω δίσος καὶ ὅμοιος: ἢν δέ τις ἐς άγγος θη μέγα, <sup>9</sup>ος τι έπιεικές έστι σίχυου χαδέειν, άλλά μή πολλώ κάρτα 10 μέζον της φύσιος τοῦ σικύου, ἔσος ἔσται ὁ σίκυος τοῦ ἄγγεος τῷ κοίλῳ καὶ ὅμοιος : ἐρίζει γὰρ ἐν τἢ αὕζη τῷ κοίλῳ τοῦ ἄγγεος. Σχεδὸν δὲ 11 εἰπεῖν καὶ πάντα τὰ φυόμενα οὕτως ἔγει, ὅκως ἄν τις καταναγχάση αὐτά. Οὕτω 12 δη καὶ τῷ παιδίῳ, ην μέν εὐρυχωρίη οἱ ἔη έν τη αύζη, μέζον γίνεται την δέ στενογωρίη, έλασσον.

<sup>\*</sup> Τείνεται C. - 2 γιν. K. - Εν τι τοιούτον L. - τοιούτων F. - τοιούτο intextu, τοιούτων in morg. Zwing. - Dans H il y a à la morge, d'une autre main, τοιουτέων, qu'un renvoi rapporte à αύξης, mais qui doit être une variante pour τοιούτον. - τὸ om. ΕΚ. - ἔμβριον C. - 3 καί τι Lind., Mack. -Ante ἀπὸ addit τὸ L. - μήτρα; legunt Calvus, Cornar., Gorr. - η vulg. (τι pro ή Codd. Regg. ap. Focs, Zwing, in marg.). - Je lis εί au lieu de ή; τι indiqué par Foes comme étant dans les mss. royaux et que je n'ai pas retrouvé, τι mis après καί par Linden et Mack, et τὸ mis devant ἀπὸ par L, sont des essais de correction auxquels je préfère al en place de n. Cependant le véritable texte reste toujours incertain. - τροφής pro αύξης Oz. - έξω αὐτοῦ C.-πασείη Gε, Ald.-χαυνουσέων (sic) ΕΙ'.- γανουσίων (sic) Κ.έγίνετο ε. - τῶν ζώων Codd. omnes, Ald., Zwing., Lind., Mack. - τῶν om. vulg. — 4 γεννώμενα (Η, al. manu) Κ. - είη Ε. - στενώτεραι Η. - Voy. sur ce mot la note 18, t. 111, p. 502. — 5 θρέψεται C. - τραφείη vulg. - αὐτὸ om. C. - γίνεσθαι CEl'Q'. - l'ost γ. addit τὸ ἔμιθρούν C. - αὐξήσει ΕΚε. - τὴν αὐτὴν Ε (H, in marg. al. mann) Κε. - τὴν αὐτὴν om. vulg. - κῆν δὲ ἔ. εὐρ. om. O.- εyει Ald., Zwing. - γονέων C.- γενέσθαι CH, Zwing. in marg.-

#### DE LA CÉNÉRATION.

tant dans la semme que dans l'homme, et procréation mâle et procréation semelle.

9. (Si de parents vigoureux naissent des enfants faibles, cela tient à l'étroitesse de la matrice. Comparaison du fœtus avec une courge qu'on mettrait, après s'être nouée, dans un vase : le fœtus se modèle sur la matrice, comme la courge sur le récipient.) Il arrive encore ceci : parfois des enfants naissent minces et faibles de parents vigoureux et en bon point; si c'est après plusieurs autres enfants, manifestement le sœtus a été malade dans les matrices, et il l'a été par la mère, si une portion de la nutrition a passé au dehors, les matrices étant plus béantes qu'il ne faut, ce qui l'a rendu faible; tout animal est malade en proportion de sa force. Si tous les enfants qui naissent sont faibles, les matrices en sont cause, étant plus étroites qu'il ne convient; car, si le fœtus n'a pas l'espace où se développer, nécessairement il sera mince, manquant d'une place proportionnée à sa croissance; mais, s'il a de la place, et qu'il n'éprouve pas de maladie, sans doute l'enfant de parents de grande taille sera grand. C'est comme si on mettait dans un vase étroit une courge déjà défleurie, mais formée et tenant à la couche où elle a été produite; elle sera égale et semblable à la cavité du vase; mais, si on la met dans un grand vase, capable de la contenir sans beaucoup dépasser le volume qu'elle doit acquérir, la courge sera égale et semblable à la cavité du vase; car ·elle rivalise, dans la croissance, avec le récipient où elle est placée, Et en général toutes les productions végétales prennent la forme qu'on leur impose. Il en est de même de l'enfant; s'il

γίνεσθαι vulg. — ε σίχνον οπ. ε.- Post άρμστ. addit στενὸν Lind. — ε Ισος scribunt ante έσται CFGIJ (Ο, Ισον) ε, Zwing., Lind.; post έσται HL, Ald., δΙαςκ.- Ισος οπ. Frob.- δμοιον Ο.- ες C, Frob., Zwing., Lind., Μαςκ.- είς vulg. — ε ο τι καί vulg. – καί οπ. CΕε.- χάδην CEGIIIJΚΟ, Ald., .Ζwing., in marg. χάδειν). – πολι η Ιδ. – πολλά Ο. – πολλόν Ι. — ε μέγα ΕΕ GIIIJΚΑΟΡ (Ζ΄ ε.- φύσηςς C.- ό σίχνος Ισος έσται C.- άγγείου ΕΕGΙΚΟΡ (Ζ΄ - τῷ κοίλφ οπ. ε - ὅμοιον J. — είπειν C, Zwing. in marg. - είπειν ονυlg. – καί οπ. Ο. – καί τὰ φ. οῦτω πάντα έχει C. – Le ms. ε finit à σχεδόν δέ. - δμως pro ὅκως Κ. — ε δὲ C. - ἔχει καί vulg. - ἔχει οπ. Ε΄ ΕΙΙΙΚΟδ. – ακίζον νυlg. - μεζον C.

- 40. Τὸ δὲ πηρωθὲν ἐν τῆσι μήτρησι παιδίον φημὶ αὐτὸ ἢ 'φλασθὲν πηρωθῆναι τῆς μητρὸς πληγείσης κατὰ τὸ ἔμβρυον, ἢ πεσούσης, ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου παθήματος προσγενομένου τῆ μητρί· ²ἢν δὲ φλασθῆ, ταύτη πηροῦται τὸ παιδίον · ἢν δὲ μᾶλλον φλασθῆ τὸ ἔμβρυον, τοῦ ὑμένος ῥαγέντος τοῦ περιέχοντος αὐτὸ, φθείρεται τὸ ἔμβρυον · ³ἢ ἐτέρφ τρόπφ τοιῷδε πηροῦται τὰ παιδία, ἐπὴν ἐν τῆσ: μήτρησι κατὰ τὸ χωρίον καθ' ὅ τι καὶ ἐπηρώθη στενὸν ἔῃ, ἀνάγκη ἐν στενῷ κινευμένου τοῦ σώματος ⁴πηροῦσθαι κατ' ἐκεῖνο τὸ χωρίον ὅσπερ καὶ τῶν ὀἐνδρων ἄσσα ἐν τῆ γῆ ἐόντα μὴ ⁵ ἔχει εὐρυχωρίην, ἀλλ' ὑπὸ λίθου ἢ ὑπό τευ ἄλλου ἀποληφθῆ, ἀνατέλλον σκολιὸν γίνεται, ἢ τῆ μὲν παχὸ, τῆ δὲ λεπτόν · ευῦτω δὴ ἔχει καὶ τὸ παιδίον, ἢν ἐν τῆσι μήτρησι κατά τι τοῦ σώματος στενότερον ἔῃ ¹τὸ ἔτερον τοῦ ἐτέρου.
- 11. "Οτι 8δὲ, πεπηρωμένων ἀνθρώπων, ύγιξα γίνονται τὰ παιδία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμδαίνει. 9 ἔχει γὰρ τὸν ἀριθμὸν πάντα τὸ
  πεπηρωμένον τῷ ὑγιεῖ · ἐπὴν 10 δὲ τὶ οἱ νόσημα προσπέση καὶ τοῦ
  ὑγροῦ αὐτοῦ, ἀφ' οδ τὸ σπέρμα γίνεται, τέσσαρες ἰὸἐαι 11 ἐοῦσαι,
  δκόσαι ἐν φύσει ὑπῆρξαν, τὴν γονὴν οὺχ ὅλην παρέχουσιν, ἀσθενέστερον δὲ 12 τὸ κατὰ τὸ πεπηρωμένον, οὐ θαῦμα 13 δὲ μοι δοκέει εἶναι καὶ
  πηρωθῆναι, καθάπερ ὁ τοκεύς. Ταῦτα δὲ μοι ἐς τοῦτο εἰρέαται · ἀναδήσομαι δ' αὖθις 16 δπίσω ἐς τὸν λόγον δν ἔλεγον.
- 1 Θλ. pro pl. (ubique, EFGHIJO) LP'Q', Zwing. in marg. βιαίου om. C. - 2 ή Zwing. in marg., Kühn. - 3 ή Frob. - τά E (H, al. mann) L, Lind., Mack. -τά om, vulg. - 4 πειρούσθαι C. - άττα O. - όσα C. - 5 έχει CJ. - έχη vulg. - τευ C. - τινος vulg. - πῆ μέν.... πῆ δὲ ΕΗΚ, Zwing, in marg., Lind. \_ 6 οὕτω δὲ (δὴ EFGHJQ', Lind., Mack) καὶ (κὰν EFGHJKLO, Zwing. in marg.) τῷ παιδίω γίνεσθαι vulg. - οῦτω δὲ ἔχει καὶ τὸ παιδίον C. - τοῖσι μήτρησι FG. - του om. FG. - στενώτερον ΕΗΚ. - Voy. pour ce comparatif t. 111. p. 502, n. 18.-έη C.-εῖη vulg. - 'τὸ Ε (II, al. mann) ΚΟΡ'Q', Lind., Mack. - τὸ om. vulg. - ἐκάτερον pro ἔτερον O. - 8 δὲ CO, Ald., Frob., Mack. - καὶ pro δὲ vulg. - ἐκ πεπηρωμένων (ἐκπεπηρωμένων Lind., Mack) vulg. - έχ om. CEFGHIJKO, Ald. - ὑγιαία J.- γίνονται C.- τίχτονται vulg. - τὰ om. ΕΗΚ. - ἐπὶ τὸ πὶ εῖστον C. - ἐπιπλεῖστον vulg. - \* ἔχη Ald. -10 δέ om, CEFGIIIK, Ald. - of Zwing. - αύτοῦ Κ. - αὐτῷ vulg. (Η, αὐτοῦ al. mann). - αὐτῶν Codd. Regg. ap. Foes, Zwing. in marg., Lind., Mack. - τὸ (H, al. manu) K, Lind. - τὸ om. vulg. - " οὖσαι C. - " τὸ καὶ τὸ πεπ. vulg. - τὸ κατὰ τὸ πεπ. IJKLO, Zwing., Lind., Mack - τὸ κατὰ πεπ. FG, Ald. - τὸ καταπεπηρωμένον C. - 13 δή IIO, Zwing. - είναι C, Chartier. - είναι om. vulg. - ές CH, Lind. - εὶς vulg. - " ές τὸν ὁπίσω λόγον C, Zwing.

- a de la place pour la croissance, il devient plus grand; s'il n'en a pas, il est plus petit.
- 10. (Conditions qui déterminent l'estropiement de l'enfant dans la matrice. Comparaison avec les arbres qui, gênés par une pierre, deviennent tortus.) Quant à l'enfant estropié dans les matrices, je dis qu'il est estropié à la suite d'une contusion, la mère ayant été frappée sur le lieu répondant au fœtus, ou ayant fait une chute, ou ayant essuyé quelque autre violence. Si l'ensant éprouve une contusion, il devient estropié en la partie contuse; si la contusion est plus forte, la membrane qui l'enveloppe se rompt et la femme avorte. Ou bien encore les enfants deviennent estropiés de cette manière-ci : quand dans les matrices il y a étroitesse à la partie où en esset produit l'estropiement, il est inévitable que le corps, se mouvant en lien étroit, soit estropié en cette partie. C'est ainsi que les arbres qui dans la ter.e n'ont pas assez d'espace, et sont génés par une pierre ou par toute autre chose, deviennent tortus en grandissant, ou bien gros en un point et petits en un autre. L'ensant en éprouve autant lorsque dans les matrices une portion est relativement trop étroite pour la partie correspondante de l'enfant.
- 11. (Remurque sur les enfants de parents estropiés, enfants qui naissent tantôt sains et tantôt estropiés eux-mêmes.) Quant aux enfants des individus estropiés, ils naissent sains la plupart du temps; en effet, la partie mutilée a exactement la même constitution que la partie saine: mais, s'il survient au parent quelque maladie, et si les quatre espèces naturellement existantes de l'humide qui fournit le sperme, ne donnent pas une génération complète, mais que ce qui vient de la partie estropiée soit plus faible, il ne faut pas s'étonner, ce me semble, si l'enfant est estropié comme le parent. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus; je reviens au sujet qui m'occupe.

in marg. - είς vulg. - ον έλεγον om. C. - Dans C vient après λόγον la première ligne du livre intitulé dans les éditions Hept φύσιος παιδίου; mais ce livre même se trouve ailleurs, f. 187.

42. 17 Πν ή γουή μείνη ἀπ' ἀμφοῖν ἐν τῆσι μήτρησι της γυναικὸς. πρώτον μέν μίσγεται όμου, άτε της γυναικός ούκ άτρεμεούσης, καί άθροίζεται καὶ παγύνεται θερικαινομένη. \*Επειτα πνεδικα ίσγει, <sup>2</sup> άτε έν θερμῷ ἐοῦσα, ἔπειτα τῆς μητρὸς πνεούσης, ἔπειτα δὲ τοῦ πνεύματος όταν πλησύη, δεον <sup>8</sup>οί αυτό έωυτῷ έξω ποιέει \* κατὰ μέσον τῆς γονῆς, ἦ τὸ πνεῦμα ἔζεισιν ὁταν δὲ δὸὸς γένηται τῷ πνεύματι έζω 5 θερμώ εόντι, αύθις έτερον ψυγρόν είσπνέει από της μητρός καί . τοῦτο ποιέει διὰ παντὸς τοῦ χρόνου. Θερμαίνεται μέν γὰρ <sup>6</sup>ἄτε έν θερμώ εούσα. ψυχρόν δε ίσχει από της μητρός πνεούσης, πάντα δε δκόσα θερμαίνεται πνεύμα ίσγει. Τὸ δὲ πνεύμα ρήγνυσι καὶ ποιέει οι όδον αυτό έωυτῷ καὶ γωρέει ἔξω, αυτό θε το θεδιταιλόιτελον εγκει ες <sup>8</sup> έωυτο αὖθις έτερον πνεῦμα ψυγοὸν διὰ τῆς ραγῆς, ἀφ' οδ τρέφεται. Τοῦτο δὲ γίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ ἐπὶ τῶν φύλλων καὶ βρωτών και ποτών θδιόσα θερμαίνεται ισγυρώς. Έννοησαι δε παρέξει ξύλα καιόμενα · άπαντα μέν γὰρ 10 τὰ ξύλα ποιήσει τοῦτο, μάλιστα δὲ τὰ ὑπόγλωρα· μεθίησι γὰρ κατὰ τὴν τομὴν 11 πνεῦμα· τὸ δὲ πνεῦμα δχόταν έξω γωρήση, έλίσσεται περί την τομήν καὶ τοῦτο γινόμενον - δρέομεν ἀεί. Δηλος οὖν δ ἐκλογισμός ἐστι τοῦ πνεύματος, ὅτι ἐν τῷ ξύλο, <sup>12</sup> εὸν θερμὸν ἀντισπα ἔτερον ψυγρὸν, ἀρ' οδ τρέφεται, <sup>13</sup>ἐς έωυτὸ, καὶ ἀπὸ έωυτοῦ ἀφίησιν· εἰ μέν γὰρ μὴ ἀντέσπα, οὐκ ἄν τὸ πνεθικα εξλίσσετο έζω ζόν παν γθρ 13 το θερμόν τῷ ψυχοῷ τρέφεται τῷ μετρίω καὶ ὁκόταν διαθερμανθή τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ ζύλῳ ἐνεὸν, 15 πνευμα γενόμενον γωρέει έζω· καὶ τῆδε εξιόν έζω το θερμόν το έν τῷ ξύλιο 16 ἐνεὸν ἀντισπῷ ἔτερον ψυχρὸν, ἀφ' οδ τρέφεται. Ποιέει δὲ

<sup>&#</sup>x27; C'est ici que commence dans les éditions le traité intitulé Περὶ φύσιος παιδίου, De la Nature de l'enfant. Il suffit de remarquer la finale de l'opuscule intitule Περὶ γονῆς et la reprise du sujet dans le Περὶ φύσιος παιδίου pour reconvaltre immédiatement que ce sont deux parties d'un même tout, indiment séparées. - περὶ φύσιος παιδίου ἤτοι περὶ διαπλάσεως ἀνθρώπου Κ. - ἀν pro ἤν ΧΡ'Q'. - μένη π. - ² ἄτ' Ϲξ. - ἔπ. τῆς μ. πν. ο m. (Η, deletum al. mann) ΚΟC. - Post ἔπ. addit δὲ Χ. - μήτρας ΕJLΡ'Q'. - μήτρης δ. - δεί-κνυσι (Διογένης) ὅτι καὶ τὸ σπέρμα τῶν ζώων πνευματῶδές ἐστι Simplicius, p. 33. C'est de Diogène d'Apollonie qu'il s'agit. - ³ οι ο m. ΕΗΚΧεπ. - ἔωντοῦ ε. - έωντῷ ο m. Κ. - ἰ καὶ κατὰ νulg. - καὶ ο m. CEHΚΟΧΡ'επ. - ἤ Ε (Η, al. mann) ΚΟΡ'επ. - ἤ ο m. νulg. - ⑤ θερμοῦ ἐόντος ε. - αὖτις ubique ξ. - καὶ τοῦτο ποι ἐει ο m. Χ. - μήτρας μρ'. - ο ἄτ' Cξ. - ἐν τῷ νulg. - τῷ ο m. Cξ. - δ' C. - μήτρας ΕΙΡ'. - ² οι ο m. ΕΗΚπ. - ἐδόν οι Cξ. - ἐωντοῦ ΕΚ. - ἔλη pro ἔλκει π. - ὅ ἐωντῶ J. - αὖτις C. - ῥαπῆς (Η, in marg. al. mann, et additur ἐστὶ δὲ ἑαγἤ, ἡ ἀκμὴ καὶ ἡ ὁρμή) (Ι, al. manu, erat prius ῥαγῆς) (Ι, in marg.

12. (La semence de l'homme et de la femme s'échauffe dans la matrice; échauffée, elle attire et émet du souffle. Comparaison avec le bois vert qui brûle. Ce souffle lui forme, comme nu pain qui cuit, une croûte ou membrane.) Si la semence (voyez note 1) venue des deux parents demeure dans les matrices de la femme, d'abord elle se mèle, attendu que la femme n'est pas immobile; elle se condense et s'épaissit en s'échauffant; puis elle a du souffle, et parce qu'elle est en lieu chaud, et parce que la mère respire. Quand elle est remplie de soussle, le soussle se fait à lui-même une voie vers l'extérieur au milieu de la semence, par où il sort. Quand une voie vers l'extérieur a été faite au soussle qui est chaud, un autre soussse froid vient de la mère par inspiration. Et cette alternative dure tout le temps. Il s'échauffe, attendu qu'il est en lieu chaud; il a du froid par la mère qui respire; tout ce qui s'échauffe a du souffle. Le souffle fait éruption, se fraye une route à lui-même, et va au dehors. Alors ce qui est échaussé attire à soi par la sente un autre souffle froid qui le nourrit. Cela arrive et aux bois et aux feuilles, et aux aliments, et aux boissons, à tout ce qui s'échausse fortement. Le bois qui brûle en donne une bonne idée; car le phénomène se présente sur tous les bois, principalement quand ils sont un peu verts; ils émettent du soussle par la sente; le souffle, en sortant, s'enroule autour de la fente; cela ne manque

τούτο καὶ φύλλα γλωρά, όταν καίηται, πνεύμα γάρ ίσγει ' έπειτα ρήγνυσι τὸ πνεθμα καὶ δόὸν ποιέεται καὶ γωρέει έξω έλισσόμενον, χωρέον δὲ ψόφον παρέγει, ἢ τὴν εἰσπνοὴν ἐποιέεται καὶ γέδροπα και σίτος και άκρόθρυς θερμαινόμενα πνεύμα ίσγει, και έξω εξέρ-Χεται βαγήν ποιησάμενου καὶ ἢν νοτερὰ ³ἔη, πλέον τὸ πνεῦμα αθίησι καὶ τὴν ραγὴν μέζω ποιέεται. Καὶ τί δεῖ μακρηγορέειν; πάντα γὰρ δκόσα θερμαίνεται, πνεῦμα ἀφίησι, καὶ ἔτερον ψυχρὸν κατὰ τοῦτο ἀντισπᾶ, ἀφ' οδ τρέφεται· καὶ αδταί μοι ἀνάγκαι 5 προηγμέναι εἰσὶν, ὅτι ἡ γονὴ θερμαινομένη ἐν τῆσι μήτρησι πνεῦμα ἴσχει καὶ ἀφίησιν. εάμα δὲ καὶ ἀπὸ τῆς μητρὸς πνεούσης πνοήν ἴσχει καὶ ή γονή δκόταν γὰρ ἡ τμήτηρ ψυχρὸν έλκύση ἐς έωυτὴν ἀπὸ τοῦ ἡέρος, εμαπδίακεται ή λολή. θεδιτή θε ξαιίλ αιε 8 θή ξη θεθιτώ ξουρα. κας τότε δή πνεύμα ίσγει καὶ ἀφίησι. Καὶ ή γονή ὑμενοῦται φυσωμένη: περιτέταται γάρ άμω' αὐτὴν τὸ ἔζωθεν, συνεγές γινόμενον, ἄτε γλίσχρον εόν, ώσπερ επ' άρτω οπτωμένω, λεπτον θεξίσταται επιπολής ύμενοειδές. θερμαινόμενος γάρ και φυσώμενος δ άρτος αϊρεται. ή δ' αν 10 φυσάται, κείνη τὸ όμενοειδές γίνεται. Τῆ δὲ γονῆ θερμαινομένη καὶ φυσωμένη πάση ύμην έζωθεν περιγίνεται, κατά δὲ <sup>11</sup>τὸ μέσον τῆς γονής τῷ πνεύματι δίοδος καὶ ἔζω καὶ ἔσω γίνεται διὰ τοῦ ὑμένος \* και ταύτη τοῦ ὑμένος ἀπέγει τὸ λεπτὸν, καὶ τῆς γονῆς 12 ἐν αὐτοῖσιν ολιγιστόν έστιν · αὐτη δὲ ἡ ἄλλη γονὴ στρογγύλη ἐστὶν ἐν ὑμένι.

13. Καὶ μὴν έξ ἡμέρας μείνασαν ἐν τῆ 13 γαστρὶ γονὴν καὶ ἔξω

' Παρέχεται C3, Zwing, in marg. - 2 έρχεται COξ. - In marg. δι' οδ τήν όαγην εκ (sic) Η. - όρμην Ρ'. - 3 είη C. - πνέον pro πλέον C. - υείζω ξπ, Zwing. — 4 μαχαρηγορεύειν (sic) ε. — 5 προσηγμέναι ξ, Lind., Zwing. in marg. - προηγεύμεναι ΗΚεπ. - 6 καὶ άμα δὲ π. - Ante άμα addit καὶ J. είσπνεούσης (Η, al. manu) ε. - μήτρας EJP'. - όπόταν π. - <sup>7</sup>μήτρα EJ. μητοη PQ'. - ήέρος C (H, al. manu) Kξ, Lind., Mack. - άέρος vulg. - καὶ ή γονή Zwing., Mercur. in marg., Lind. - δ' Cξ. - 8 δή om. Επ. - υμαινούται ε.- υμανούται (sic) Κ.-περιτέτακται vulg., par une faute répétée dans Lind. et dans Kühn. - περί pro άμφ' Cξ. -- εξισταται Cξ. - επιπολλής Ε. -ρυσόμενος C. - ό άρτο; CE (H, al. manu in marg.) Κ (LP'Q', sine δ) εξπ.ό άρτος om. vulg. - Ante αξρεται addunt καὶ (τὸ pro καὶ LP'Q') ύμενοειδές EKLP'Q' (ε, ύμενωδῶ:)  $\pi$ . — 10 φυσσάται C. – ύμενοειδὲς C (H, in marg.) Κξπ, Zwing. - ὑμενῶὸες vulg. - πᾶσι Η. — ιι τὸ om. Cillξ, Ald. - καὶ ἔσω (εἴσω Cž) καὶ ἔξω C (II, al. manu) Χξπ. - 12 έν om. FG. - όλιγοστὸν C (Ε, al. manu γι) (H, al. manu in marg. ελάχιστον) JKξπ. - ελάχιστον Ο. -<sup>13</sup>μήτρη Cξ.-γονήν οιπ. FG (H, restit. al. manu) IJδ.-αὐτήν pro αὐτὸς Κπ. · είδον έγω Κ. - λιπά Ald.

jamais. On conclut donc avec évidence que le soufile chaud qui est dans le bois attire à soi un autre souffle froid qui le nourrit, et qu'il l'émet hors de soi; car, s'il n'exercait pas une contreattraction, le sousse ne s'enroulerait pas en sortant. En esset, tout ce qui est chaud se nourrit par un froid modéré; et, quand l'humide qui est dans le bois s'est échauffé, il devient souffle et va au dehors. Le chaud qui est dans le bois, sortant par là, attire en sens inverse un autre froid qui le nourrit. Cela se voit aussi sur les feuilles vertes quand on les brûle; en effet, elles ont du sousse; ce sousse sait éruption, se fraye une voie et sort en s'enroulant; dans sa sortie, il fait du bruit là par où est l'inspiration. Les légumes, le blé, les fruits, échauffés, ont aussi du souffle qui sort au dehors en produisant une fissure. Si ces substances sont humides, le souffle émis est plus abondant, et la fissure produite est plus grande. Mais pourquoi allonger mon discours? Tout ce qui s'échausse émet du soussle, et attire en sens inverse par le même endroit un autre soufile froid qui est l'aliment. Telles sont les raisons nécessaires que j'avance pour montrer que la semence échauffée dans les matrices a du soufile et en émet. En même temps elle a de la respiration par la mère qui respire. En effet, quand la mère a attiré en soi du froid de l'air, la semence en use; or, elle est chaude, vu qu'elle est en lieu chaud; alors elle a et émet du souffle. La semence, ainsi soufflée, s'entoure d'une membrane; autour d'elle s'étend la partie extérieure, qui est continue, à cause de sa viscosité. C'est ainsi que sur le pain cuit s'étend une mince superficie membraneuse; car le pain, chaussé et empli de souffle, se soulève; et là où il est soufflé se forme la surface membraneuse. La semence, étant chauffée et emplie de souffle, est enveloppée tout entière d'une membrane extérieure. Au milieu de la semence est une voie pour le soussle, en dedans et en dehors, à travers la membrane. Là, la partie mince de la membrane est éloignée, et très-peu de semence est en cet endroit: tout le reste de la semence est arrondi dans la membrane.

13. (Chute de la muqueuse utérine; voy. l'Argument. L'au-

 πεσούσαν αὐτὸς εἶδον· καὶ ὁκοίη μοι ἐφαίνετο ἐν τῆ γνώμη τότε, άπ' έκείνων τὰ λοιπὰ τεκιμήρια ποιεῦμαι. ὡς δὲ εἴδον τὴν γονὴν έκταίην ἐοῦσαν ἐγὸ διηγήσομαι. Γυναικὸς ¹οἰκείης μουσοεργὸς ἦν πολύτιμος, παρ' ἄνορας "φοιτέουσα, ήν ούχ ἔδει λαβείν έν γαστρί, όκως μή ατιμοτέρη έη ήκηκόει δέ ή μουσοεργός, όκοῖα δαί γυναϊχες λέγουσι πρός άλλήλας έπην γυνή μέλλη λήψεσθαι έν γαστρὶ, οὐχ ἐξέργεται ἡ γονὴ, ἀλλ' ἔνδον μένει ταῦτα ἀχούσασα ξυνήκε και εξούλασσεν αιεί, και κως ήσθετο ουκ έξιούσαν την γονήν. καὶ ἔφρασε τῆ δεσποίνη, καὶ δ λόγος ἦλθεν ἕως ἐμέ· καὶ ἐγὼ ἀκούσας εκελευσάμην αυτήν επρός πυγήν πηδήσαι, και έπτάκις ήδη έπεπήζητο, <sup>6</sup>χαὶ ή γονή χατερρύη ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ ψόφος ἐγένετο, κάκείνη δὶ ἰδοῦσα ἐθεῆτο καὶ ἐθαύμασεν. <sup>7</sup> 'Οκοῖον δὲ ἦν ἐγὼ ἐρέω, οίον εί τις ωοῦ ωμοῦ τὸ έζω λεπύριον περιέλοι, ἐν 8 ἐὲ τῷ ἔνδον ὑμένι τὸ ἔνδον υγρὸν διαφαίνοιτο. Θό τρόπος μέν τις ἦν τοιοῦτος άλις εἰ-ένεοῦσαι ίνες λευκαί και παγείκι, είλημμέναι ζύν ίγῶρι παγέϊ κκί ερυθρώ, καὶ ἀμιρὶ τὸν ὑμένα ἔζωθεν αἰμάλωπες κατὰ δὲ 11 τὸ μέσον τοῦ ύμενος ἀπείγε λεπτὸν ὅ τί μοι ἐδόχεεν εἶναι όμφαλὸς, κάχείνω την πνοήν και είσω και έζω ποιέεσθαι το πρώτον και δ 12 υμην έξ

' Οἰχέτης ε, Zwing. in marg. - οἰχείης ι (sic) C. - οἰχείηι ξ. - οἰχείης, δουλείας, οἱ δὲ βίας κεῖται ἐν τῷ Περὶ φύσεως παιδίου ή λέξις Erot., p. 272. -2 φοιτέουσαν C. - συτέουσα ξπ. - συτέουσα Ald. - ού C. - εξη  $\text{Em} \cdot -3$ αξ ε. - αί om. vulg. - πρός άλλήλας λέγουσι ε. - έξέργεθ' Cξ. - άλλ' έμένει ἔνδον ε. - ταῦτ' C. - ταῦτα δὲ O. - 4 τοῦτο ἐφύλ. vulg. - τοῦτο om. Cξ. - αἰεί C, Lind., Mack. - αλεί om. K. - αλεί vulg. - καί πως (πως om. Gal. in cit. de Fæt. Form.; καί περ pro καί πως ΕΠΚΡ'π; καί πεο πῶς Zwing. in marg.; κως Cπ) ώς (ώς om. C) ήσθ. οὐκ έξ. τ. γ. καὶ (καὶ om. Ε., Η erasum, JKO P'π) έφρασε (έφρασσε E) vulg. – ηλθεν om. C. – ώς pro έως ε. – αὐτὴν om. Cξ. - 5 πρός την γην rulg. - πρός πυγήν Ιε. - πρός πηγήν Η. - πρός την γην πηδήσαι πυγήν C.- πρός την γήν πυγήν πηδήσαι ξ.- Dans C un renvoi indique de mettre πυγήν avant πηδήσαι, la lecture est donc, comme dans ξ, πρός την γην πυγήν πηδησαι, où l'on voit côte à côte les deux leçons, la bonne et la mauvaise. La bonne est πυγήν; il s'agit du saut des Lacédémoniennes, αλλεσθαι πρός πυγήν, dans lequel les talons devaient toucher les fesses. καὶ έπταίη ήδη έπεὶ ἐπεπήδητο vulg. - καὶ έπτάτοι ήδη ἐπεὶ ἐπεπήδητο F GIJ (Κ , ἐπεπήδοιτο) Οξπ. – καὶ ἐπτάτοι ἤδη ἐπεπήδητο C. – καὶ ἐπτάτοι ἐπεὶ έπεπήδητο (Ε, in marg. al. manu έπταίη) Ηε. - έπτάκις pro έπει Zwing. in marg. - καὶ ἐπεὶ ἐπτάκις ἐπεπήδητο Gal. in cit. de Fæt. Form. - 6 καὶ Cξ. xαì om. vulg. - ἐγίνετο CEHJO. - ĉè om. Cξ, Gal. in cit. de Fæt. Form. δὲ Ιδούσα om. ε. - έθεᾶτο ΕΗΙΙΚΟπ. - έθειῆτο ε. - έθεᾶτο αὐτὴν Gal. in cit.

teur y voit un produit de la conception.) J'ai observé une semence qui avait séjourné six jours dans l'utérus, et qui tomba au dehors: d'après ce qui a été dit ci-dessus, je détermine du reste quelle elle m'apparut alors. Je vais expliquer comment je vis une semence de six jours. Chez une femme de ma connaissance était une baladine fort estimée, qui avait commerce avec les hommes, et qui ne devait pas devenir grosse, afin de ne pas perdre de son prix. Cette baladine avait entendu ce que les femmes disent entre elles, à savoir que, quand une femme concoit, la semence ne sort pas, mais demeure dedans. Ayant entendu ces dires, elle les comprit et retint. Un jour elle s'aperçut que la semence ne sortait pas; elle le dit à sa maîtresse, et le bruit en vint jusqu'à moi. Ainsi informé, je lui ordonnai de sauter de manière que les talons touchassent les fesses (voy. note 5); elle avait déjà sauté sept fois lorsque la semence tomba à terre en faisant du bruit. A cette vue, la femme fut saisie d'étonnement. Je vais dire comment était ce produit : il ressemblait à un œuf cru dont on aurait ôté la coquille extérieure, et dont le liquide intérieur serait transparent dans la membrane interne. Voilà, pour le dire en un mot, comment il se présentait. Il était, de plus, rouge et arrondi; dans la membrane se voyaient des fibres blanches et épaisses, enchevêtrées dans une humeur épaisse et rouge; autour de la membrane, en dehors, étaient des caillots de sang; au milieu de la membrane se détachait quelque chose de mince qui me parut être l'ombilic, et procurer tout abord au produit la

de Sperm.  $-\frac{7}{2}$  δχοίη  $KOπ. - 6χοίην (H., al. manu; erat prius όχοῖον) ε. <math>-\frac{8}{2}$   $Cεξ. - περιέλοιεν CEFGHIJKOξ. Ald., Frob., Zwing., Lind., Mack. <math>-\frac{8}{2}$ ν om. C. - On voit que C a la bonne leçon, ayant seulement uni en un seul mot περιέλοι et èν. Les autres ont rèpété la syllabe εν.  $-\frac{8}{2}$  δε C (H., al. manu) Oεξ.  $-\frac{3}{2}$  δε om. vulg.  $-\frac{1}{2}$  δια ργούν ε.  $-\frac{1}{2}$  δε δο την δια δια το το δια σχίνετο Gal. in cit. de Sperim.  $-\frac{9}{2}$  δε  $K. -\frac{1}{2}$  ο το νιμg.  $-\frac{1}{2}$  δλλι; ε.  $-\frac{10}{2}$  δε ο m. ε.  $-\frac{1}{2}$  στο χρογγῦλον  $E. -\frac{1}{2}$  ειδιάνετο  $J. -\frac{1}{2}$  τινές τινές τινές Ζwing. in marg.  $-\frac{1}{2}$  τινές τινές απος σπος  $-\frac{1}{2}$  ειδιάμενε το με ειδιάμενε στο ο m. vulg.  $-\frac{1}{2}$  δια ειδιάμενε γε γε δια το το ο το νιμβ.  $-\frac{1}{2}$  δια ειδιάμενε γε γε δια το σπος το δια για γε δια το δια ειδιάμενε γε γε δια το σπος δια γε δια το δια γε δια το δια κατά addunt δε (H., al. manu) Οεπ., Zwing.  $-\frac{1}{2}$  δια γε γε στο να  $-\frac{1}{2}$  δια το σπος να δια στο δια το δια σχοι δια στο δια στο δια σχοι δια

- ἐκείνου ἐτέτατο ἄπας περιέχων τὴν γονήν. ¹ Τοιαύτην μὲν ἐγὼ εἶ
  ΄ ἐον έκταίην οὖσαν τὴν γονήν. ²Ερέω δὲ καὶ ἄλλην διάγνωσιν ὀλίγον

  ἐπὶ τούτῳ ὕστερον, ἐμφανέα παντὶ τῷ βουλομένῳ εἰδίναι τούτου

  πέρι, και ιστόριον παντὶ τῳ ἔμῷ λόγῳ, ὅτι ἐστὶν ἀληθὴς, ὡς εἰ
  πεῖν ἀνθρωπον περὶ τοιούτου πράγματος. Καὶ ταῦτα ²μὲν ἐς τοῦτό

  μοι ειρηται.
- 14. Θτι δὲ ἡ γονὴ ἐν ὑμένι ἐστὶ, καὶ πνοὴν ἔχει καὶ εἴσω καὶ ἔζω, καὶ αὕζεται εὑπὸ τῆς μητρὸς τοῦ αἴματος κατιόντος ἐπὶ τὰς μήτρας τὰ κὰ καὶ αῦζεται εὑπὸ τῆς μητρὸς τοῦ αἴματος κατιόντος ἐπὶ τὰς μήτρας τὰ γὰρ καταμήνια οὐ χωρέει, ὁκότκν γυνὴ λάθῃ πρὸς τὸν πρῶτον μῆνα ὁκόσον ὀλίγον ἀλλὰ κατιὸν τὸ αἷμα ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος τῆς γυναικὸς κυκλόσε περιίσταται περὶ τὸν ὑμένα ἔζω. Αμα δὲ τῆ επνοῆ ελκομένου εἴσω τοῦ αἴματος διὰ τοῦ ὑμένος, κατὰ τὸ τετρημένον καὶ ἀπέχον συμπήγνυται καὶ αὕζει τὸ μέλλον ζῶον τὸ τετρημένον καὶ ἀπέχον συμπήγνυται, αῦθις ἔτεροι ὑμένες εἴσω τοῦ πρώτου ὑμένος λεπτοὶ περιτείνονται πολλοὶ, τρόπω τοιούτω ὁμφαλοῦ, καὶ ὁ πρῶτος ὑμὴν ἐγένετο τεταμένοι δὲ εἰσι καὶ οὖτοι ἀπὸ τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ εξε ἀλλήλους διαδέσμους ἔχουσιν.
  - 15. Όχόταν δὲ ἤδη τοῦτο γένηται, χατιόντος τοῦ αἴματος ἀπὸ τῆς μήτρὸς καὶ πηγνυμένου, σὰρξ γίνεται· χατὰ δὲ μέσον τῆς σαρκὸς βὸ ὀμφαλὸς ἀπέχει, δι' οὖ πνέει καὶ τὴν αὕζησιν ἴσχει. Ἡ δὲ 
    γυνὴ ὁχόταν ἐν γαστρὶ ἔχῃ, ὑπὸ τῶν καταμηνίων μὴ χωρεόντων 
    ὸιὰ τόδε οὐ πονέεται ὅτι τὸ αἶμα οὐ ταράσσεται, ¹θβύζην ἀπιὸν κατὰ

¹ Τοιαύτα Ο.- τοιαύτην.... γονήν om. Ge. - ἐοῦσαν Zwing. - δὲ om., restit. al. manu F. - ολίγον om. C (F, al. manu ολίγω) ξ.- ολίγον-post τούτω Επ. - ἐν ὀλίγω τούτω G, Ald. - ἐν pro ἐπὶ CEFHIJKOεξπ, Zwing. - ἐμφανέα CEFGHIJKLOP'Q'εξ, Zwing. in marg. - έκφανέα vulg. - άνθρωπον (Η, al. manu) Κε, Lind. - ἄνθρωπος vulg. - 2 μέν μοι είς τοῦτο C. - δὲ om. Lind. - En faisant cette suppression, Linden ôte le point après εἴρηται, dont ὅτι ἡ γονὴ κτλ. devient alors le complément. Mais, dans ce traité, les mots : καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι είρηται sont une phrase toute faite qui n'a rien après soi et dont l'auteur se sert pour passer à autre chose. J'aime donc mieux considérer ὅτι δὲ ἡ γονὴ κτλ comme une phrase suspendue où mangue l'apodose. - ενυμένη pro εν ύμενι J. - 3 ἀπὸ C. - ὑπὸ pro ἐπὶ (H, al. manu) Κ. — εμήνα om. C. — επνοιή C. – τετρημμένον ε. ~ τετριμμένον HJO, Ald. — 6 έγγίνηται ΕΧ. - αδτις C. - λεπτοί περιτείνονται πολλοί Cξ. - λεπτοί και πολλοί περιτείνονται vulg. - 7 τοιώδε Ε. - ώ pro οίω  $C\xi$ . —  $\psi\mu\bar{\nu}$  pro  $\psi\mu\bar{\nu}$  C. —  $\delta'$  eloì  $\xi$ . —  $\delta$  pro  $\delta\pi\delta$   $C\xi$ . —  $\delta$  el;  $C\xi$ . —  $\delta$  cade  $\sigma$   $\psi$  $C. -\delta'$   $C\xi. -\mu\eta\tau\rho\eta\varsigma$   $\delta. -\gamma(\gamma\nu\epsilon\tau\alpha)$   $C. -\theta'$  om.  $C. -\alpha \delta\xi i\nu$  C. -C'est-à-dire

respiration en dedans et en dehors. A partir de là, s'étendait la membrane enveloppant entièrement la semence. Telle je vis la semence du sixième jour. Tout à l'heure j'exposerai un raisonnement vérifiable pour quiconque veut s'instruire de ces choses, et prouvant que tout mon discours est vrai autant que peut l'être celui d'un homme touchant pareille matière. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.

- 14. (Nutrition du produit par le sang de la mère. Formation des autres membranes.) Quant à la semence, qui est dans une membrane, et qui a respiration en dedans et en dehors, elle croît par le sang de la mère descendant aux matrices. En effet, les règles ne coulent pas, quand la femme est enceinte; si l'enfant doit se hien porter; à peine est-il quelques femmes chez qui, le premier mois, il paraît quelque chose. Donc le sang, descendant de tout le corps de la femme, se range circulairement autour de la membrane en dehors. Attiré, en même temps que la respiration, en dedans à travers la membrane, il se coagule à l'endroit qui est perforé et détaché, et accroît le futur animal. Avec le temps, d'autres membranes ténues et nombreuses s'étendent en dedans de la première, par le même procédé que la première s'est formée; elles sont étendues, elles aussi, à partir de l'ombilic, et ont des connexions entre elles.
- 15. (Fonction de l'ombilic, par où s'opèrent la respiration et la nutrition. Dans la grossesse la suppression des règles ne cause aucun mal.) Cela étant fait, le sang descendant de la mère et se coagulant, la chair se forme. Au milieu de la chair se détache l'ombilic, par où s'opèrent la respiration et l'accroissement. La femme enceinte ne souffre pas, bien que les règles ne coulent point; c'est que le sang ne s'agite pas comme quand il sortait à flot lors de chaque époque mensuelle; mais il coule

κύξην. - ὑπονέεται pro οἱ πονέεται O. — ο καὶ βύσλην Cξ. - ῥύσλην (supra lin. καὶ βύζην ἀντὶ τοῦ ἀθρόως Ε) Ρ'π, Zwing, in marg. - In marg. al. manu ῥίσλην, ἀθρόως Η. - In marg. ῥείσδον O. - ῥύδην Κ. - Erotien et Galien ont dans leurs Gloss, βύζην, qu'ils expliquent par ἀθρόως. - Ante κατ' addit καὶ vulg. - καὶ one. C. - εἰς Frob., Zwing.

μηνα έκαστον · άλλά γιορέει ήσυγη κατ' όλίγον άνευ πόνου καθ' ήμέρην ές τὰς μήτρας καὶ 1 τὸ ἔνδον ἐν τῆσι μήτρησιν ἐνεὸν αὕζεται. Καθ' ημέρην δὲ ξκάστην τούτου ένεκα γωρέει, άλλ' οὐκ ἐς ἄπαξ κατά μῆνα, ὅτι ἐν τῆσι μήτρησιν ἡ γονὴ ἐνεοῦσα έλκει ἀπὸ τοῦ σώματος αίεὶ, ὅχως αν καὶ δυνάμιος ἔχη. Ταύτη καὶ εἡ πνοή καὶ τὸ μέν πρώτον σμικοή ή πνοή γίνεται, καὶ τὸ αξμα όλίγον γωρέει ἀπὸ τῆς μητρός δεόταν εἐ ἡ πνοὴ ἐπὶ πλεῖον γίνηται, μᾶλλον ἔλκει τὸ αίμα, καὶ ἐπὶ πλείον κατέργεται <sup>8</sup> ἐς τὰς μήτρας. Τῆσι δὲ ἐν γκστρὶ μή έγούσησε, δκόταν τὰ καταμήνια μή γωρέη, διά τόδε δ πόνος γίνεται: πρώτα μέν ταράσσεται το αίμα έν τῷ σώματι κατά μῆνα έκαστον, ύπὸ ἀνάγκης τοιῆσὸς \* ὅτι μὴν μηνὸς \* διαφέρει πουλὸ καὶ κατά ψύζιν καὶ κατὰ "θερμασίην, καὶ τούτου αἰσθάνεται τῆς γυναικὸς τὸ σῶμα, ὑγρότερον γάρ ἐστιν ἢ 6 τὸ τοῦ ἀνδρὸς ,καὶ ταραχθέντος τοῦ αξματος καὶ πληρώσαντος τὰς φλέδας, ἀπέργεται ἀπ' αὐτοῦ, παί πως τούτο έν τη άργη τη φύσει ύπηρζεν. "Ωστε, 8 ήν μέν άποκενώται τοῦ αξματος ή γυνή, λαμβάνει έν γαστρί την δὲ πλήρης ἔη, οὐ τ κενεῶν γὰρ τῶν μητρέων καὶ τῶν φλεδῶν <sup>8</sup>γενομένων τοῦ αἴματος, λαμβάνουσι πρός σφας αί γυναϊκες τοὺς παϊδας · μετὰ γὰρ τῶν καταμηνίων την κάθαρσιν αί γυναϊκες μάλιστα λαμβάνουσιν έν γα-✓ στρί· αίτιον δὲ τὸ εἰρημένον. ¹0 Οκόταν δὲ ταραγθὲν τὸ αἶμα καὶ άποχριθέν μή γωρέη έζω, άλλ' ές τὰς μήτρας, αί δὲ μήτραι μή χαλώσι, θερμαινόμεναι δή ύπό τοῦ αίματος χρονίζοντος αί μήτραι θέρμην τῷ άλλοι σώματι παρέγουσιν, έστι ο δτε και δικδιδούσι 11 τοῦ αξματος ἐς τὸς φλέβας τοῦ σώματος, ὅπη αἱ φλέβες πληρεύμεναι πονεύνται καὶ οἰδήματα παρέγουσιν έστι δ' ότε καὶ κίνδυνος έκ τοῦ τοιουτέρυ γωλωθήναι εστι δ' ότε καὶ πρός τὴν κύστιν προσ-

tranquillement, peu à peu, sans souffrance, chaque jour, dans les matrices; et ce qui est à l'intérieur des matrices s'accroît. L'écoulement se fait jour par jour, et non en une fois dans le mois, parce que la semence qui est dans les matrices tire continuellement de tout le corps, en proportion de la force qu'elle a. Par là aussi s'opère la respiration. Et d'abord la respiration est petite, et peu de sang vient de la mère. Mais, quand la respiration s'accroît, elle attire plus de sang, et il en vient davantage aux matrices. Chez les femmes non enceintes, quand les règles ne marchent pas, il y a souffrance : d'abord le sang s'agite dans le corps chaque mois nécessairement par cette raison, c'est que les mois différent beaucoup entre eux quant au froid et au chaud, et que ces différences sont ressenties par le corps de la femme, qui est plus bumide que celui de l'homme. Le sang étant troublé et avant rempli les veines, il s'en écoule une portion, et sans doute cela est dès le commencement dans la nature. De la sorte, si du sang est évacué, la femme devient enceinte; si elle reste à l'état de plénitude, elle ne le devient pas. Les matrices et les veines étant devenues vides de sang, les femmes conçoivent; c'est en effet après les règles que la conception est la plus ordinaire. La cause en est dans ce qui vient d'être dit. Mais, quand le sang troublé et séparé va, non au dehors, mais dans les matrices, et que les matrices ne s'ouvrent pas, elles s'échaussent par le sang qui v séjourne, et communiquent la chaleur au reste du corps. Parfois même elles versent du sang dans les veines du corps, et là les veines emplies souffrent et causent des tumeurs; parfois il y a danger que la claudication s'ensuive; parfois encore elles se portent vers la vessie, la pressent, la ferment, et produisent la stran-

<sup>-</sup>έξωθεν  $C\xi$ . - γάνωσι vulg. - γαλώσι CEFG (II., al. manu χάνωπι) IJKLO P'Q'ξπ, Zwing in marg., Lind. - χρονίζοντος  $C\xi$ , Zwing, in marg. - χρονώσερον μένοντος vulg. - "του CEIIKP'Q'εξπ, Zwing, in marg., Lind. - τοῦ om. vulg. - εἰ: C. - δπη κοὶ αὶ  $C\xi$ . Zwing, in marg., Lind. - πληρεύμεναι vulg. - πονέονται vulg. - πονέονται  $C\xi$ . - πληρεύμεναι vulg. - πονέονται vulg. - πονέονται  $C\xi$ . - πνέονται  $C\xi$ . - τοιούτου vulg. - χωλευθήναι  $C\xi$ , Zwing, in marg. - χολεθήναι (sic) ε. - χωρεθήναι (sic) Κ.

(στανται καὶ ¹πιέζουσι καὶ κλείουσι τὴν κύστιν καὶ στραγγουρίην παρέχουσιν ²ἔστι ο΄ ὅτε καὶ πλήρεες αἴματος ἐοῦσαι αί μῆτραι προσπίπτουσιν ἢ πρὸς ἰσχια ἢ πρὸς ὀσφὸν, καὶ πόνον παρέχουσιν ἐστι ³δ' ὅτε καὶ ἐγρόνισε τὸ αἴμα μῆνας πέντε ἢ ἔζ, \*καὶ ἐν τῆσι μήτρησι σαπὲν, πῦος γίνεται, καὶ ἐνίησι μὲν κατὰ τὸ αἰδοῖον ἔζέρχεται ³τὸ πῦος, ἔστι δὲ ἦσι καὶ κατὰ τὸν βουδῶνα ὡς φῦμα γίνεται, κὰκείνῃ πῦον γενόμενον ἔζῆλθε· καὶ ἄλλα πολλὰ κακὰ τῆσι γυναιζὶ τοιουτότροπα γίνεται, ἐπὴν μὴ ἀποκαθαίρωνται τὰ καταμήνια. ᾿Αλλὰ τί δεὶ λέγειν αὐτὰ δἐνθάδε; εἰρήσεται γὰρ ἐν τοῖσι γυναικείοισι νοσήν μασιν· ἀλλ' ὅθεν ἀπέλιπον περανέω τὸν λόγον.

- 46. 'Οκόταν δὲ γένηται σὰρζ, τότε οἱ ὑμένες, αὐζομένου τοῦ ἐν τῆσι μήτρητιν ἐνεόντος, αὔζονται καὶ αὐτοὶ καὶ κολποῦνται καὶ μάλιστα οἱ ἔξωθεν καὶ τὸ αἶμα κατελθὸν πὰπό τῆς μητρὸς ὅ τι ἄν ἡ σὰρξ πνέουσα ἐλκύση καὶ ἡ αὕζησις γένηται καὶ μὴ χρηστὸν ἔη, ἔς τοὺς κόλπους τῶν ὑμένων ἀποκρίνεται καὶ ὁκόταν κολπωθέωσι καὶ <sup>8</sup>τὸ αἷμα δέζωνται, τότε δὴ καλέεται χόριον. Ταῦτα δέ μοι ἐς τοῦτο εἴρηται.
  - 17. Ἡ δὲ σὰρξ  $^9$  αὐξομένη ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀρθροῦται, καὶ ἔρχεται ἐν αὐτέῃ ἕκαστον  $^{10}$ τὸ ὅμοιον ὡς τὸ ὅμοιον, τὸ πυκνὸν ὡς τὸ πυκνὸν, τὸ ἀραιὸν ὡς τὸ ἀραιὸν, τὸ ὑγρόν ὡς τὸ ὑγρόν  $^{11}$  ἐχ χώρην ἱδίην κατὰ τὸ ζυγγενὲς, ἀφ' οῦ καὶ ἔγένετο,  $^{12}$  καὶ
  - · Πονέουσι pro πιέζ. LP'Q'. post πιέζ. Addunt καὶ πονέουσι (Ε, supra lin. καίουσι) (H, in marg. al. manu) Κθεξ.-κλείουσι CE (H, al. manu, erat prius καίουσι) KLOO'εξπ, Zwing, in marg., Mack.-καίουσι vulg. -²ἔστι δὲ καὶ ὅτε καὶ Mack. - καὶ CO, Zwing. in marg., Lind. - καὶ om. vulg. - πλήρες J. - τὰ ἴσγια vulg. - τὰ om. Cξ. - τὴν ὀσφύν P'Q', Lind., Mack. - όσφην Ald. - 3 δε (δ' Cξ) όπόταν εγγρονίση (γρονίση Cξ) vulg. - La forme de toutes ces phrases parallèles conduit à lire ὅτε καὶ ἐχρόνισε en place du texte de vulg., qui d'ailleurs n'est pas régulier et ne pourrait subsister. - 4 καὶ ε. - καὶ om. vulg. - πύος (II, al. mann πύον), Ald., Prob. - πύον CEFGIJKOξπ, Lind. - πόνος vulg. - πολλαῖς EFGIIIJKLP'Q'ε. - πολλοῖς Zwing, in marg. - μὲν Cξ. - μὲν om, vulg. - 5 τὸ πὕος om, Cξ. - πύον KLεπ, Lind., Mack. - καὶ om. C. - γένηται pro γίνεται ξ. - κάκείνη  $C\xi$ . - κάκεί vulg. - πολλά om. P'. - πουλλά Lind., Mack. - κακά om. CEKξ. - κατά pro κακά (H, obliter.)  $JO_{\epsilon}$ , Ald. – γίνεται C. – γένεται (sic) ξ. – γίνονται vulg. - ἐπὴν Cξ. - ὁκόταν vulg. - καθαίρωνται Κ. - τι pro τά ε. - ε ἐνθαδί ε. - ε Ιρηται Cξ. - γυναικείησι C. - τήσι γυναικείησι σήμασιν (sic) ε. - παρανέω Ald. - τον λόγον περανέω Cξ. - όταν Ο. - αυξανομένου C (H, al. manu) ξ. - ένεόντος C (II, supra lin. al. manu, in textu αξματος) ξ. - αξματος vulg. - ένεόντος αξματος  $\mathrm{ELP}'Q'\pi$ . – αὐξάνονται  $C\xi$ . – έξω  $C\xi$ . —  $^{\dagger}$  τὸ ἀπὸ vulg. – τὸ οπ. ε. - μήτρας ε. - ή om. EKP. - αυξησις γένηται Cξ. - αυξη έγγένηται (έγγίνεται

gurie; parfois, étant pleines de sang, elles se tournent soit vers les hanches, soit vers les lombes, et causent de la souffrance; parfois le sang séjourne cinq ou six mois, et, s'étant corrompu, dans les matrices, il devient du pus; chez quelques-unes, le pus sort par les parties génitales; chez d'autres, il se forme une tumeur à l'aine, et le pus est évacué par là. Tels sont les maux, et beaucoup d'autres semblables, qui assaillent les femmes quand les règles sont supprimées. Mais pourquoi parler de cela ici? il en sera question dans les maladies des femmes. Je reprends le fil de mon discours là où je l'ai quitté.

- 16. (Formation du chorion.) Quand de la chair est formée, alors les membranes s'accroissent à mesure que s'accroît le produit qui est dans les matrices; elles se forment en sinus, surtout celles du dehors. Le sang descendant de la mère, ayaut été attiré par la chair qui respire, ayant procuré l'accroissement, et ne pouvant plus servir, est rejeté dans les sinus des membranes. Quand les sinus sont formés et qu'ils reçoivent le sang, alors on les nomme le chorion. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.
- 17. (Formation des diverses parties du corps. Cette formation est due à l'action du souffle. Comparaison avec des substances de pesanteur diverse, qu'on laisse se déposer dans une vessie, après y avoir versé de l'eau et introduit de l'air en soufflant.) La chair accrue par le souffle se divise en membres; en elle le semblable va à son semblable, le dense au dense, le lâche au lâche, l'humide à l'humide; et chaque chose va en son lieu propre suivant l'affinité d'où elle provient; ce qui provient du dense est dense; de l'humide, est humide; et ainsi de suite dans

ε) vulg. – καὶ (addit μὴ Cξ; addunt ἢν μὴ Zwing. in marg., Liud., Mack) χρηστὸν ἵη (εἴη CKεξ, Zwing.; ἔη Mack) vulg. – ἀποιρίνηται ε. – ὅταν Cξ. όπόταν II. – κολπωθεῶσι Cξ. – κολπωθῶσι vulg. — ὅτι pro τὸ ε. – δὴ Cξ. – ἤδη vulg. – χόρειον Cξ. – χόριον (EH, al. manu ω) JO, Zwing. in marg., Mack. – χορίον Lind. – χωρίον vulg. – δὴ pro δὲ Cξ. – εἰς Cξ. — · αἰξουμένη CJεξ. – αὐτέη Cξ. – ταύτη vulg. — ἱθ τὸ CHΚΟξπ, Zwing. in marg., Lind., Mack. – τὸ οπ. vulg. – καὶ τὸ πνικνὸν ξ. – ές pro ὡς Ο. – πρὸ; (quater) pro ὡς Cξ. – καὶ τὸ ἀραιὸν ξ. – καὶ τὸ ὑγρὸν ξ. — ΄΄ ἐς CHlπ, Lind. – εἰς vulg. – χόρην C. – συγγενὲς C, Mack. – ὧν Cξ. — ΄΄ καὶ οπ. C. – ὅσα Cll J Κεξπ. – ὑπὸ (bis) pro ἀπὸ Cξ. – ἐγένετο οπ. Cξ.

όσ' ἀπὸ πυχνῶν ἐγένετο πυχνά ἐστι, καὶ ¹ὅσα ἀπὸ ὑγρῶν ὑγρά: καὶ τάλλα κατά τὸν αὐτὸν λόγον γίνεται ἐν τῆ αὐζήσει. Καὶ τὰ ὀστέα σκληρύνεται <sup>2</sup>ύπὸ τῆς θέρμης πηγνύμενα · καὶ δὴ καὶ διοζοῦται ὡς δένδρον · καὶ ἀρθροῦται ἄικεινον καὶ τὰ εἴσω τοῦ σώματος καὶ τὰ έζω και ή τε κεφαλή γίνεται αφεστηχοία από του ώμων, και οί βραγίονες και οι πήγεες από των πλευρέων και τα σκέλεα διίσταται ἀπ' ἀλλήλων και τὰ νεῦρα <sup>3</sup>ἐπαίσσεται ἀμφι τὰς φύσιας τῶν ἄρθρων καὶ αὐτοστομοῦται · καὶ ἡ <sup>4</sup> ῥὶς καὶ τὰ οὔατα ἀφίσταται ἐν τῆσι σαρξί και τετρήνεται · και οι οφθαλμοί έμπιπλανται δύγροῦ καθαροῦ · καὶ τὸ αἰδοῖον οῆλον γίνεται ὁκότερόν ἐστι· καὶ τὰ σπλάγγνα διαρθροῦται · καὶ δὴ καὶ τοῖσιν ἄνω τὴν πνόην ποιέεται τῷ τε στόματι καὶ τῆ ρινὶ, καὶ ή τε κοιλίη φυσῆται, καὶ τὰ ἔντερα καταφυσώμενα κατά <sup>6</sup> τὸ ἄνωθεν ἐπιλαμδάνει τὴν διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ πνοὴν καὶ ἀμαλδύνει, καὶ ἐς τὸν κύσσαρον δοδος γίνεται ἀπὸ τῆς κοιλίης καὶ τῶν έντέρων έζω <sup>7</sup> καὶ ἐς τὴν κύστιν όδὸς ἔζω. Τουτέων δὲ διαρθροῦται ύπὸ τῆς πνοῆς ἕχαστα· φυσώμενα 8 γὰρ διίσταται ζύμπαντα κατὰ συγγένειαν. Καὶ γὰο εἰ θέλοις αὐλίσκον προσδησαι πρὸς κύστιν, καὶ διά τοῦ αὐλίσχου ἐμβαλεῖν ἐς τὴν χύστιν γῆν τε χαὶ ψάμμον χαὶ μολίβδου χνήσματα λεπτά, χαὶ ύδωρ ἐπιγέας θουσῆν διὰ τοῦ αὐλίσχου, πρώτον μεν έχεινα άναμεμίζεται τῷ ύὸατι, ἔπειτα δε χρόνω φυσώμενα έλεύσεται ο τε μόλιβδος 10 ώς τον μόλιβδον και ή ψάμμος ώς την ψάμμον και ή γη ώς την γην και ήν τις αυτά 11 αυανθήναι έάση καὶ περιβρήζας την κύστιν σκέψηται, εύρησει αὐτέων το δμοιον 12 ές τὸ όμοιον έληλυθός. ούτω δή καὶ ή γονή καὶ 13 ή σὰρζ διαρθροῦται, καὶ ἔρχεται ἔκαστον ἐν αὐτῆ τὸ ὅμοιον ὡς τὸ ὅμοιον. Ταῦτα δέ μοι ές τοῦτο εἴρηται.

18. Καὶ γέγονεν ἤδη παιδίον καὶ 14 ἐς τοῦτο ἀφικνέεται , τὸ μὲν

ι "Οσ' Lind., Mack. – τῆσιν αύξησι (sic)  $C\xi$ . – Je pense que cela doit se lire τῆ συναυξήσει. — ² ἀπὸ  $C\xi$ . – πυγνήμενα C. – ὀζοῦται  $C\xi$ . – δένδρεον  $C\xi$ . – ξτι ἄμεινον vulg. – ἔτι om.  $C\xi$ . – γίγνεται  $\xi$ . – δίιστανται  $EHP'\pi$ . — ¾ έλίσσεται C. Ζwing. in marg., Mack. – ἐλίσσεται  $\xi$ . – φύσηας C. – ρίν  $C\xi$ . — ⁴ χαὶ οm. C. – ἀφίστανται  $EHJIΚΟεΡ'\pi$ . – τετραίνεται  $C\xi$ . – τρήνεται J. — δύγροῦ.... γίνεται οm. (H, restit. al. manu) IJδ. – ὁπότερον  $C\xi$ . – ὁπότερὸν ἐστι ὁχότερόν ἐστι (sic)  $E\pi$ . – σπλάχνα C. – φυσῆται  $C\xi$ . – φυσᾶται vulg. — ⁶ τὰ  $C\xi$ . – τροφὴν pro πνοὴν C. – χύσαρον  $CE\xi\pi$ . – πρῶχταν (E, supra lin.) P'. — 7 χαὶ.... ἔξω om.  $C\xi$ . – τουτέων  $C\xi$ . – τούτων vulg. — ¾ μὲν γὰρ C. Zwing. in marg. – μὲν legit Mercur. ex vet. cod. – διίστανται Jε. – σύμπαντα Mack. –

l'accroissement. Les os durcissent par la chaleur qui les coagule. Le produit se ramifie dès lors comme un arbre; le dedans du corps et le dehors s'articulent mieux. La tête se détache des épaules; les hras et les avant-bras, des côtés. Les jamhes se séparent l'une de l'autre. Les nerfs se jettent autour des jointures et s'abouchent entre eux. Le nez et les oreilles se détachent dans les chairs et se perforent. Les yeux s'emplissent d'un humide pur. On reconnaît de quel sexe sont les parties génitales. Les viscères s'articulent. Aux parties supérieures, il y a respiration par la bouche et par le nez; le ventre s'emplit d'air, et les intestins, soufslés par en haut, ferment la respiration venant de l'ombilic, et la détruisent. Une voie extérieure se fait pour le ventre et les intestins à l'anus; et une voix extérieure pour la vessie. Chacune de ces parties s'articule sous l'action de la respiration; toutes, étant soufflées, se détachent suivant l'affinité. En effet, attachez un tuyan à une vessie, introduisez par le tuyau dans la vessie de la terre, du sable et des râclures minces de plomb, versez de l'eau et soufflez par le tuyau; d'abord toutes ces substances se mêleront dans l'eau; puis, au bout d'un certain temps, grâce au souffle, le plomb ira au plomb, le sable au sable, et la terre à la terre; et, si, laissant sécher et déchirant la vessie, on examine l'état des choses, on trouvera que le semblable est allé au semblable. De la même façon s'articulent la semence et la chair, et chaque chose y va vers le semblable. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus.

18. (Le fætus måle est formé en trente jours, le fætus fe-

θηλυ εν τεσσαράχοντα ήμερησι καὶ δύο τὸ μακρότατον, 1 τὸ δὲ ἄρσεν εν τριήχοντα ήμερησι το μαχρότατον οις γάρ επιπολύ ξυμβαίνει ² ἐν τούτω τῶ γρόνω ἢ ὀλίγω μείονι ἢ ὀλίγω πλείονι ταῦτα διαρθροῦσθαι. Καὶ γὰρ ή κάθαρσις γίνεται τῆσι γυναιζὶ μετὰ τὸν τόκον ὡς 3 ἐπιτοπολύ, ἐπὶ μὲν τῆ κούρη ἡμέρησι τεσσαράκοντα καὶ δύο οῦτως ή γρονιωτάτη \* καὶ τελείη, ἀκίνθυνος ο' ᾶν είη καὶ ἐν είκοσι καὶ πέντε ημέρησιν, εἰ καθαίροιτο· εἐπὶ δὲ τῷ κούρω ἡ κάθαρσις γίνεται ήμερησι τριήκοντα ούτως ή χρονιωτάτη καὶ τελείη, ἀκίνδυνος δ' αν είη καὶ ἐν είκοσιν ἡμέρησιν, εἰ καθαίροιτο · τοῦ 6 ἐὲ ὑστάτου γρόνου έλαγίστη γωρέει ή κάθαρσις · έπὶ δὲ τῆσι νεωτέρησιν ἐλάσσοσιν ἡμέρησι γαθαίρεται, έπὶ δὲ τῆσι πρεσδυτέρησι πλείοσι. Μάλιστα δὲ πονέονται αί γυναϊχες έν τῷ τόχω καὶ έν τοῖσι <sup>8</sup>λογίοισιν αί πρωτοτόχοι, καὶ <sup>9</sup>αί ἐλάσσω τετοχυῖαι τῶν πλείω τετοχυιέων μᾶλλον πονέονται.  $^{10}$   $\mathbf{A}$ ί δε χαθάρσιες αί έχ τοῦ τόχου τῆσι γυναιζὶ τουτέου είνεχα γίνονται, ότι ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνω μέχρι τεσσαράκοντα ήμερέων καὶ δύο ἐπὶ τῆ κούρη, ἐπὶ δὲ τῷ κούρῳ μέχρι τριήκοντα ἡμερέων ἐλάχιστον αξικα κατέρχεται ἐπὶ τὴν αύζην τῷ παιδίιο, τὸ 19 δὲ ἀπὸ τουτέου πλεῖον μέγρι τέχη. δεῖ δή την χάθαρσιν ἀποδοθῆναι ἐν τοῖσι λοχίοιτι, καὶ ἐζιέναι ἔζω κατὰ λόγον τῶν ἡμερέων. Άργὴ δὲ γίνεται τοιήδε τῆ γυναικὶ ἐν τῆ ώδινι ταράσσεται τὸ αίμα τῆ γυναικὶ καὶ θερμαίνεται <sup>13</sup> πάνυ ὑπὸ τῆς κινήσιος τοῦ παιδίου σθενα-

1 Τό.... μακρότατον om. Cξ. - τρανώτατον pro μακρ. G. - Post μακρ. addunt καὶ δύο ΚΟ; καὶ β ΕΗ.- ἐπὶ πλεῖον Cξ.- ² ἢ ἐν ΕΚπ.- ἢ ὁλίγω πλεῖον η όλιγω Ελασσον C. - η όλιγω έλάσσω η όλιγω πλείον ξ. - 3 έπὶ τὸ πλείον Cξ. - Ante ἐπὶ addunt ξυμβαίνει δὲ Cξ, Zwing. in marg. - κόρη HJKOπ. - ἐν ήμ. Cξ, Lind. - καὶ οῦτω; (H, al. manu) ΚΟΧ. - 4 καὶ CE (H, al. manu) KXQ'ξπ, Zwing. in marg., Lind. - καὶ om. vulg. - τελεία Κ. - κίνδυνος CIJξ. - πέντε εί καθαίροιτο ήμέραις Cξ. - 5 έπί.... καθαίροιτο nm. O. - τοῦ κούρου Cξ. - γίγνεται Cξ. - ήμεραις Cξ. - τριάκοντα Cξ. - και CEHKXP'ξπ, Lind. καὶ om. vulg. - κίνδυνος Cξ. - σο δ' Cξ. - χωρέη Lind. - ή κάθαρσις χωρέει Xπ. — 7 καθαίρονται vulg. – Je crois qu'on peut, même sans mss., lire καθαίρεται. - δὲ om. ΕΗπ. - τοῖσι πρεσθυτέροισι J. - \* λοχίησιν Ald., Frob., Zwing. - πρωτότοχοι Ε!!. - 9 αί om. C (Η, restit. al. mant). - ελάσσονα Cξ. - τῶν πλείω τετοχυιέων om. Cξ. - τετοχυέων H. — 10 αξ δὲ χαθάρσιες (χαθάρσηες ξ) τήσι γυναιξίν έχ του τόχου Cξ. - του om. HJO. - του ιέου Cξ. - τούτου vulg. - είνεκεν ξ. - εν τω προτερω τοῦ χρόνου Cξ. - χρονω οιπ. Ο. - " δ' Η, Zwing., Frob. - τουτέου Cξ. - τούτου vulg. - μέγρις αν τέχη Ε (Η, αν al. manu) ΚΡ'Q'π, (Lind., μέχρι). — " δὲ CliKπ. - τὸν λόγον vulg. - τὸν οπ. COξ. - τοιήδε Cξ. - τοιαύτη vulg. - τῆσι γυναιξί C (II, in marg. al. manu) ξ. - ὸδύνη Cξ. - ὢδίνη O. - ταράσσεται τὸ αξμα Cξ. - τὸ αξμα ταράσσεται rulg.

melle en quarante-deux. Flux lochial et accidents causés par sa suppression; sa raison d'être, c'est qu'il compense le sang menstruel qui n'u pas été consommé pendant trente jours pour le garcon et pendant quarante-deux pour la fille, au début de la grossesse. Suivant l'auteur, le flux lochial dure trente jours pour un garcon et quarante-deux jours pour une fille. Les avortements montrent que le fœtus mâle est formé à trente jours et le femelle à quarante-deux jours, et, d'autre part, l'inégalité de la durée du flux lochial, après garçon ou fille, est une preuve de l'inégalité du temps exigé pour leur formation respective.) Voilà l'enfant formé; et à ce point arrivent la fille en quarante-deux jours au plus, le garcon en trente jours au plus. C'est dans ce terme, un peu plus un peu moins, que toutes ces parties s'articulent. En effet, la purification lochiale dure généralement pour une fille quarante-deux jours, c'est la plus longue, elle est complète; mais, terminée en vingt-cinq jours, elle serait aussi sans danger; pour un garçon, trente jours, c'est la plus longue, elle est complète; mais, terminée en vingt jours, elle serait aussi sans danger. Vers la fin, le flux lochial est le moins abondant ; il dure moins de jours chez les jeunes femmes, plus chez les femmes plus âgées. Les primipares souffrent le plus dans l'accouchement et dans les lochies ; et celles qui ont eu moins d'enfants souffrent plus que celles qui en ont eu davantage. Les purgations subséquentes à l'accouchement viennent chez les femmes parce que dans les premiers temps, jusqu'à quarante-deux jours pour la fille, jusqu'à trente pour le garçon, très-peu de sang descend pour la croissance de l'enfant, et que la quantité, à partir de là, en augmente jusqu'à l'accouchement. Il faut que la purgation lochiale soit correspondante et qu'elle coule suivant le calcul des jours. Le commencement est ainsi pour la femme dans les douleurs : le sang s'échauffe et se trouble tout à fait par les

<sup>-</sup>τῆς <sup>1</sup>γυναικὸς Cξ. <math>-τῆ γυναικὸ om. E (II, erasum al. manu) Kπ. - <sup>10</sup>πάν Cξ, Zwing. in marg. -κινήσιος IIπ, Lind., Mack. -κινήσεως vulg. -κινήσιος ξ. <math>-παιδὸς C.

ρῆς ἐούσης ταραχθὲν δὲ, πρῶτον μὲν ἔρχεται ¹ ἔζω \* μετὰ δὲ τὸ παιδίον ζυώρ παγύς αίματώδης: χαὶ ὑφήγησις ἐγένετο τούτω, ιόσπερ ύδατι ἐπὶ τραπέζης· ἔπειτα <sup>9</sup>δὲ μετ' ἐκεῖνον ἀνὰ πάσας τὰς ἡμέρας - γωρέει ή κάθαρσις, έως τοῦ εἰρημένου χρόνου, πλῆθος ἀττική κοτύλη όλη 8 καὶ ημίσεια τὸ πρώτον, η ολίγω πλεῖον η ολίγω έλασσον, κατά λόγον τουτέου μέχρις αν λήξη. Χωρέει δὲ αξμα οξον ἀπὸ ξερείου, ἢν δύγιαίνη ή γυνή καὶ μέλλη δγιαίνειν, καὶ ταγὸ πήγνυται· την δε μη ύγιαίνη ή γυνή μηδε μελλη ύγιαίνειν; χωρέει ή κάθαρσις ελάσσων καὶ εἶδος πονηροτέρη, καὶ οὐ ταχὺ πήγνυται.  $^{67}\Omega$ δε δὲ τοῦτο έχει · ήν τι ή γυνή έν γαστρί έχουσα νόσημα έχη μή ξυγγενές έὸν τῆ λοχείη καθάρσει, ἀπόλλυται: ἢν δὲ μὴ ἀποκαθαίρηται ἐν τῆσι πρόσθεν <sup>7</sup>ήμέρησιν εὐθὺς ὑγιεινή ἐοῦσα εἴτε καὶ μή, ἐσσυθῆ δέ οἱ ἡ <sup>8</sup>κάθαρσις, είτε ύπὸ φαρμάχων είτε καὶ αὐτομάτη έξαίφνης, κατὰ λόγον τῶν ἡμερέων χωρήσει ὧν οὐ χωρέει ἐς ἄπαξ την γὰρ μη θάποχαθαίρηται τὰ λόχια ή γυνή, νοῦσος αὐτῆ μεγάλη ἔσται, καὶ κινδυνεύσει αποθανεΐν, ήν μη μελεδαίνηται έν τάχει 10 καλ αὖθις αὐτῆ ἐπάγη την ✓ κάθαρσιν. <sup>11</sup>Ταῦτα εἰσενεγκάμην ὧδε διὰ τοῦτο , ὅκως ἀπορήνω ὅτ, τῶν παιδίων γίνεται ή διάκρισις τῶν μελέων ή μακροτάτη ἐπὶ μὲν τῆ χούρη ἐν τεσσαράχοντα καὶ δυοῖν ἡμέρησιν, 12 ἐπὶ δὲ τῷ χούρῳ ἐν τριήκοντα ήμέρησιν ιστόριον ή κάθαρσις των λογίων, ότι έπι μέν

<sup>&#</sup>x27; Έξω om. (Η, restit. al. manu) J. - Post έξω addunt έπειτα τὸ παιδίον Zwing. in marg., Lind., Mack. - δè om., restit. al. manu Η. - τούτου Cξ. -D'après les traducteurs il s'agit de l'eau qui, répandue sur une table plane et ne coulant ni d'un côté ni de l'autre, se met à couler si avec le doigt on en conduit un peu vers le bord. — 2 δè Cξ. - δè om. vulg. - ἐκεῖνο C (H, al. manu) ΚΟ.-ή om. Cξ.-άττική Frob.-ή όλη Cξ, Zwing. in marg., Mercur. in marg.. - δλη om. J. - 3 η καί C, Zwing. in margine, Merc. in marg. - ήμίσεια ξ. - πλείω vulg. - πλείων ΕΗΙ JΚΟπ, Lind., Mack. πλείον Cξ, Ald. - έλάσσω vulg. - έλάσσων ΕΗΙ JΚΟπ, Lind. - έλασσον Cξ. -Ante κατά addunt καὶ Zwing. in marg.; ἐὸν Mercur. in marg. - τουτέου CE (H, al. manu) ξπ. -τούτου vulg. - μέχρι λήξει <math>Cξ. -χωρέσι ξ. - 4 ύγιηρη  $\tilde{n}$ CHKP'Q'ξπ, (Zwing. in marg.), Lind. - καὶ ἢν μέλλη vulg. - καὶ μέλλη Cξ. μέλλει Κ. — 5 ην.... πήγνυται om. (Η, restit. al. manu) IJ. - υγιηρή ή γυνή Cξ. - ύγιηρη ή ή π, Lind. - έλάσσων Cξπ. - έλάσσω HK. - έλάττων vulg. πονηρότερον ΕFGHKOP'Q'π.- πηγνυμένη Cξ.- ο ούτω Cξ.- δὲ καὶ Κ.- τοῦτ' C. - Exousa om. P'. - Exel J. - Eugyevès EH, Lind. - suggevès vulg. - Ev (Sv pro èv C; έδν E, H al. manu, ΚΟξπ, Zwing. in marg., Mercur. in marg., Mack) τη vulg. - λοχίω vulg. - λοχείη CHKξπ. - Post ήμ. addit έν γαστρί έχουσα vulg.-J'ai retranché, sans mss., έν γ. έχ., mots qui gênent le sens,

forts mouvements de l'enfant; troublé, il sort d'abord; puis, après l'enfant, vient une humeur épaisse, sanguinolente, elle ouvre la voie à la purgation lochiale (voy. p. 538, l. 22) comme à de l'eau sur une table (comp. Quatrième livre des Maladies, \$51, in fine); ensuite, après cette humeur, coule chaque jour la purgation lochiale, jusqu'au terme indiqué, une cotyle attique (cotyle = 0litre,27) et demie au début, un peu plus ou un peu moins, suivant cette proportion jusqu'à la fin. Le sang est comme celui d'une victime si la femme se porte bien et doit se bien porter, et il se coagule promptement. Si la femme nese porte pas bien etne doit pas se bien porter, la purgation est moindre et a plus mauvaise apparence; elle ne se coagule pas promptement. Voici comment vont les choses : si la femme enceinte éprouve quelque maladie qui n'ait pas d'affinité avec la purgation lochiale, elle succombe; si dans les premiers jours elle n'a pas le flux lochial, soit tout d'abord en santé, soit malade, et qu'ensuite le flux fasse éruption, soit par les remèdes, soit spontanément, il procédera proportionnément au nombre de jours où il n'a pas marché. Dans le cas où la purgation lochiale ne se fait pas, il en résulte une grave maladie et danger de mort, si la femme n'est pas soignée hâtivement et si on ne ramène pas le flux. J'ai amené ces détails afin de montrer que, chez les enfants, la distinction des parties s'opère au plus tard pour la fille en quarante-deux jours, pour le garçon en trente; ce qui

et qui ont été répétés, à tort, de la ligne précédente. La note suivante montre que cette phrase a , dans certains mss., heaucoup souffert des copistes. – καὶ om. Cξ. – ἐπεσσυθῆ Zwing. in marg. – ἐσπυθῆ (sic) FGH. – li faut remarquer ce subjonctif avec l'augment , que je n'ai pas changé, les mss. étant unanimes ; voy. Matthiæ, au mot σεύω. — \* Post καθ. addunt εἴτε ύγιεινὴ ἐοῦσα εἴτε τῷ (καὶ pro τῷ Ο) μὴ εὐθύς μὴ ῖοι (ioι om. O) ἡ κάθαρσις Ε (Η, al. manu in marg.) ΚΟ. – εἴτε καὶ ὑπὸ Ε (Π, al. manu) ΚΟπ. – Απιε φαρμ. addit τῷν al. manu H. — \* ἀποκαθήσηται Επ. – καὶ τὰ  $\mathsf{Cξ}$ . – ἢν δὲ μὴ θεραπεύηται μελεδαίνηται  $\mathsf{O}$ . – In marg. al. manu γέγρ. καὶ μελεδοίνηται  $\mathsf{I}$ . — " καὶ αὐθις αὐτῆ ὑπάγει  $\mathsf{C}$  (ξ, αὖτις). – καί τις αὐτῆ προσήκουσκν ἐπάγη νυίμ. – τὴν οπι ξ. — " ταῦτα δ' L , Lind., Mack. – εἰσηνεγκάμην  $\mathsf{C}$ . – ὅπως Ηπ. – ἀποφανῷ  $\mathsf{Cξ}$ . — <sup>12</sup> ἐν L. – ἡμέρησιν.... ὂυοῖν οm.  $\mathsf{CJ}$ οξ. – ἰστόρια Ald. – ἰστόριον δὲ  $\mathsf{E}$  (Π, al. manu)  $\mathsf{K}$ 0π. – λουχίων Ald., Frob. – γίνεται om.  $\mathsf{K}$ .

τη χούρη γίνεται εν τεσσαράχοντα καὶ δυοίν ημέρησιν, ¹ἐπὶ δὲ τῷ χούρω ἐν τριήχοντα ἡμέρησιν ἡ χρονιωτάτη, Μέλλω ² δὴ τὸ δεύτερον νῦν ὀνομάζειν σαφηνίης ἔνεκα∙ φημὶ γὰρ ἀντκποδίδοσθαι, ³ὅτι ἐν τῆσι μήτρησιν ένεούση τῆ γονῆ ἐλάγιστον αξιμα ἔργεται ἀπὸ τῆς γυναικός ἐπὶ τὰς μήτρας θῆλυν γονὸν ἔγούσης ἐν τεσσαράκοντα \*καὶ δυοίν ήμερησιν εν γάρ ταύτησι διαρθροῦται τὰ μέλεα τῶν παιδίων . ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ γρόνου ἐπὶ πλεῖον ἔρχεται τὸ αἶμα: 5 καὶ ἐπὶ τῷ χούρω πάλιν χατά λόγον τῶν τριήχοντα ἡμερέων ὧδε ἔγει. Ετερον ο' έστόριον τόδε, ότι ταῦτά ἐστιν ἀληθέα τῆσι πρώτησι τῶν ἡμερέων δχόταν ή γονή ἐς τὰς μήτρας <sup>6</sup>πέση, ἐλάχιστον αξμα ἔρχεται ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἐς τὰς μήτρας, ἔπειτα δὲ ἐπὶ πλεῖον εἰ γὰρ ἀθρόον καὶ πολὸ ἔλθοι ἐς ἄπαξ, οὐκ αν δύναιτο ή γονή πνοήν ἔγειν, ἀλλ' ἀποπνιγείη αν τοῦ αξματος ἐόντος πολλοῦ. Ανταποδίδοται <sup>7</sup>δὲ ἐν τῆ καθάρσει τοὐναντίον. γωρέει γὰρ ή κάθαρσις τῶν λογίων ἐν τῆσι πρώτησι των ήμερέων πλείστη, είτα ἐπ' ἐλάσσω, έως αν λήξη. Πολλαί 8 δε γυναϊκες ήδη διέφθειραν κούρον δλίγω πρόσθεν τριή-🗻 κοντα ήμερέων, καὶ ἄναρθρον ἐφαίνετο· δκόσα δὲ ὕστερον ἢ ἄμα <sup>9</sup>τῆσι τριήχοντα ήμέρησι, διηρθρωμένα ἐφαίνετο ἐόντα · καὶ ἐπὶ τῆ πούρη κατὰ λόγον τῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο ήμερέων, <sup>10</sup>δκόταν ✓ διαφθαρή, φαίνεται ή διάρθρωσις τῶν μελέων· ἦν τε πρόσθεν φθαρή 🗻 τὸ παιδίον ήν τε υστερον, ὧδε φαίνεται καὶ λόγο καὶ ἀνάγκη ἡ διάρθρωσις ἐοῦσα, ἐπὶ μὲν τῆ κούρη ἐν τεσσαράκοντα καὶ δύο ἡμέρησιν, ἐπὶ δὲ τῷ κούρω ἐν τριήκοντα ἱστορέουσι γὰρ αἱ 11 ἐξαμδλώσιες τῶν παιδίων καὶ τῶν λογίων αἱ καθάρσιες. Αἴτιον δέ ἐστιν ✓ έτι τὸ δῆλυ πήγνυται ὕστερον καὶ 12 διαρθροῦται, ὅτι ἡ γονὴ ἀσθενεστέρη έστι και ύγροτέρη της θηλείης ή του άρσενος και άνάγκη ἐστὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕστερον πήγνυσθαι τὸ θῆλυ ἢ τὸ ¹³ἄρσεν.

ι 'εν ΕΗΙΚΟΡ'π. – τριάχοντα Frob. – τριήχονο'  $C\xi$ . — ² δὲ CEHKO. – τον δεύτερον O. – νῦν om. O. – ὁνομάζειν νῦν E. – σαφηνείας C. – σαφηνείης HIJK. – σαφηνίας  $\xi$ . — ³ δτε C. – γονήν vulg. – Lisez γόνον; voy. § T. — ' ἡμέρησι x αλύο  $C\xi$ . – ταύτησι τήσιν ἡμέρησιν CE (H, al. manu) KP'ξπ. — ' x αλίο m  $CJ\xi$ . – πάλιν om.  $C\xi$ . – ἡμερέων. '  $\Omega$ δε δὲ (δὲ om. CEHKP'ξ) ἔχει ἔτερον (addunt δ' EHKOπ) ἱστόριον τοιόνδε (τόδε CEHIJKP'Qξ) vulg. – ταῦτ ' ἀληθέα ἐστὶν  $C\xi$ . — σ ἐμπέση E (II, al. manu)  $K\pi$ . – ἐπὶ pro ἐς  $C\xi$ . – ελθη  $C\xi\pi$ . — ' δ'  $C\xi$ . – λουχίων Ald., Frob. – εἶτ'  $C\xi$ . – αν E (H, al. manu) KOPπ, Zwing., Mack. – αν om. vulg. – λήξει  $C\xi$ . — δ δ' ἤδη γυναῖχες  $C\xi$ . – δλίγον II. – τριήχονθ'  $C\xi$ . — δ τῆσι om. G, Ald. – τριήχοντα... κα om. K. — δ δοτόταν γὰρ E (H, al).

## DE LA NATURE DE L'ENFANT.

le prouve c'est que le flux lochial dure au plus quarante-deux jours pour la fille, et trente pour le garçon. Maintenant, je vais pour plus de clarté répéter la chose : je dis qu'il y a correspondance, parce que, la semence étant dans les matrices, très-peu de sang vient, pendant quarante-deux jours, de la femme ayant un produit féminin; c'est dans ce terme que s'articulent les parties des enfants; à partir de là, le sang vient en plus grande abondance; pour le garçon, il en est de même, en comptant trente jours. Voici la seconde preuve de la vérité de tout cela : dans les premiers jours après l'arrivée de la semence dans les matrices, très-peu de sang va de la femme à l'utérus, puis il en va davantage; si en effet il en venait beaucoup à la fois, la semence ne pourrait pas avoir de la respiration et elle serait étouffée par l'afflux du sang. La correspondance est inverse dans le flux lochial; il est le plus abondant dans les premiers jours, puis il va en diminuant jusqu'à ce qu'il cesse. Il est arrivé bien des fois que des femmes ont avorté d'un garçon peu avant trente jours, et le produit était inarticulé; mais les garçons qui ont été expulsés plus tard ou à l'expiration même des trente jours, étaient articulés. Pour une fille, quand il y a avortement, l'articulation des parties se montre réglée par les quarante-deux jours. Selon que le produit est expulsé plus tôt ou plus tard, l'articulation apparaît ainsi, et en théorie et en fait, pour la fille, en quarante-deux jours, pour le garçon, en trente, car les fausses couches et le flux lochial en fournissent la preuve. Ce qui fait que le produit femelle se coagule et s'articule plus tard, c'est que la semence femelle est plus faible et plus humide que la semence mâle; nécessairement la coagulation du produit femelle retarde en proportion, et par cette raison la purgation lochiale dure plus

manu) KOP'Q', Lind.  $^{11}$  έξαμιθλώσηες  $C\xi.$   $^{12}$  λουχίων Ald., Frob.  $^{12}$  αθόροῦται C.  $^{13}$  άρσενος  $\xi$ , Gal. in cit. t. XVII, p. 446.  $^{14}$  άρθενος VIII, VIIII, VIII, 
- καὶ ἡ κάθαρσις χρονιωτέρη τούτου είνεκεν ἐπὶ τῆ θηλείη γίνεται ἢ ἐπὶ τῷ ἀρσενι. Ἀναδήσομαι δὲ αὖθις ὀπίσω ὅθεν ¹ἀπέλιπον.
- 19. Όχόταν δὲ διαρθρωθή τὸ παιδίον, τὰ είδεα τῶν μελέων, αὐξομένου αὐτοῦ, τά τε όστέα ἐπισκληρότερα <sup>2</sup>γίνεται, καὶ κοιλαίνεται· καὶ ταῦτα ὑπὸ τοῦ πνεύματος γίνεται· κοῖλα δὲ ἐόντα ἔλκει ³ἐς ξωυτὰ ἀπὸ τῶν σαρχῶν τοῦ αίμαλωπος το πιότατον. Καὶ γρόνω διοζούται αὖθις τὰ ἄχρα τῶν ὀστέων, ὥσπερ δενδρέου τὰ ἀχρότατα ζοτατα οζούται. οξιω και του παιδίου διίστανται απ' αλλήλων οξ δάχτυλοι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. Καὶ ἐπὶ δ' αὖ τῶν ἄκρων οἱ όνυχες φύονται τελευτώσι γάρ αί φλέβες αί τοῦ ανθρώπου πάσαι ές τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν καὶ τῶν γειρῶν, καὶ παγύταται μέν εἰσιν αί εν τῷ σώματι φλέβες, δαί ἐν τῆ κεφαλῆ, ἔπειτα δὲ ἐν τοῖσι σκέλεσι καὶ <sup>6</sup>τοῖσι βραγίοσι καὶ <sup>7</sup>τοῖσι πήχεσιν, ἐν δὲ τοῖσι ποσὶ καὶ τησι γεροί λεπτόταται καί πυκνόταται καί πλεΐσται φλέδες είσί καί νεύρα λεπτότατα καὶ πυκνότατα καὶ πλεῖστα, 8 καὶ δστέα ἐλάγιστα τῷ μεγέθει: τῶν δὲ χειρῶν καὶ τῶν ποὸῶν θἐν τοἰσι δακτύλοισ: ταῦτα μάλιστά έστιν. Έκ δὲ τῶν δακτύλων ἄτε πυκνά ἐγόντων ὀστέα 10 σμιχρά καὶ φλέδας καὶ νεῦρα οὕτως, οἱ ὄνυχες φύονται ἐξ αὐτῶν λεπτοί και πυκνοί· και ἀπολαμβάνουσι τῶν φλεβῶν τὰ ἄκρα, ὥστε μηχέτι αύζεσθαι αύτας μηδὲ 11προέχειν έτέρην έτέρης. ώστε μή θαυμάζειν ότι οἱ όνυχες ἔζωτάτω τοῦ σώματος πυχνότατοί εἰσιν, <sup>12</sup>ἐχ γὰρ τών πυχνοτάτων είσίν.
- 20. 13 Αμα δὲ τοῖσιν ὄνυξι καὶ αι τρίχες ἐν τῆ κεφαλῆ ρίζοῦνται· ἔχει δὲ ὧδε τὰ ἀμφὶ τῶν τριχῶν τῆς φύσιος· φύονται 14 μὲν γὰρ μέ-γισται καὶ πλεῖσται, ὅκου τοῦ σώματος ἡ ἐπιδερμὶς ἀραιοτάτη ἐστὶ καὶ ὅκου ἡ θρὶξ μετρίην ἰκμάδα ἐς τὴν τροφὴν 15 ἔχει. Καὶ ὅκου ἡ ἐπι-
- ' Απέλιπον CEHJΚΟπ. ἀπέλειπον vulg. ἔτι σκληρότερα Ε (Η, al. manu) ΚΟΡ'π. ² γίνονται ΕΓΗJΚπ. ³ εἰς ΕΗ. τῶν pro τοῦ FG (Η, al. manu τοῦ) J. αἴματος C (Ε, supra lineam). αἰμάσιος (sic) Codd. mss. ap. Foes, Zwing. in marg. ἐμοὶ δοκεῖ τοῦ αἴματος in marg. δ. πιώτατον Η, Frob., Zwing. , Lind. ⁴ καὶ in marg. al. manu Η. καὶ οπ. vulg. αὖ τῶν CEH. αὐτῶν τῶν (τῶν οπ. ξπ) vulg. ἐς CH, Lind. εἰς vulg. τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν π. ³ καὶ αἱ CEFGHIJΚΟξπ, Ald., Zwing. in marg. τῆσι C. 6 ἐν τοῖσι CJ. ' ἐν τοῖσι C. 8 καὶ.... μεγέθει οπ. C (Ε, restit. al. manu) ξπ. Post μεγέθει addunt καὶ πυκνότατα καὶ πλεῖστα (Η, alia manu) ΚΟΡ'Q'. Lind., Mack. οῦτως. Οἱ δ' δυνχες Lind., Mack. "προσέχειν J. ἔξω-θεν Ε (Η, alia manu) ΚΟπ. α ἐκ.... εἰσὶν οπ. C (Η, restit. al. manu)

longtemps pour la fille que pour le garçon. Je reprends le fil de mon discours là où je l'ai laissé.

- 19. (Suite du développement de l'enfant. Formation des os. Formation des veines qui sont conçues comme allant en diminuant de grosseur de la tête aux doigts des pieds et des mains; voy. la-dessus t. I, p. 215. Formation des ongles.) Quand l'enfant est articulé, les formes des membres, à mesure qu'il croît, deviennent plus fermes, les os durcissent et se creusent; cela se fait par le sousse. Étant creux, ils attirent à eux, hors des chairs, la partie la plus grasse du sang. Plus tard, les extrémités osseuses se ramifient de nouveau, comme se ramifient les dernières extrémités d'un arbre. Ainsi, chez l'enfant, les doigts des mains et des pieds se détachent les uns des autres. Derechef, les ongles se produisent au bout des doigts; car toutes les veines du corps finissent aux doigts des pieds et des mains; les plus grosses sont dans la tête; les plus grosses ensuite dans les jambes, dans les bras et les avant-bras; dans les pieds et les mains sont les plus déliées, les plus serrées, les plus nombreuses, ainsi que les nerfs les plus déliés, les plus serrés et les plus nombreux, et les os les plus petits. Voilà comment sont les doigts des mains et des pieds. De la sorte, les doigts, ayant un grand nombre de petits os, veines et nerss, donnent naissance aux ongles minces et serrés, qui embrassent les extrémités des veines, de sorte que celles-ci cessent de s'accroître et ne proéminent pas l'une sur l'autre. Ainsi l'on ne doit pas s'étonner que les ongles, qui sont à la dernière extrémité du corps, aient tant de densité; ils proviennent de ce qu'il y a de plus dense.
- 20. (Formation des cheveux et des poils. Pourquoi les eunuques ne deviennent pas chauves. Pourquoi les cheveux blanchissent.) En même temps que les ongles, les cheveux s'enracinent dans la tête. Voici ce qu'il en est de la nature des poils : Ils viennent les plus longs et les plus abondants là où l'épiderme est le plus lâche et où le poil a une humidité modérée

<sup>13</sup>δ. — 13 άνω (Η, άμα al. manu) 110δ. — 11 μέν om. Cξ. — 15 ίσχει Cξ. - δπου π.

δερμίς υστερον άραιη γίνεται, 1 έχει και υστερον αι τρίγες φύονται, επι τε τω γενείω καὶ τῆ ήδη καὶ εἴπου ἄλλοθι. Άμκ γὰο τῷ γόνω γινομένω ή σάρξ άραιή γίνεται καλ ή έπιδερμίς, καλ τὰ \*φλέδια στομούται μαλλον ή έν τῷ πρίν γρόνῳ. παιδί γὰρ ἐόντι λεπτῶν τῶν φλεδίων ἐόντων, οὐχ ἐχγωρέει δι' αὐτῶν ἡ γονή καὶ τῆσι παρθένοισι περί τῶν καταμηνίων ωύτὸς λόγος ἄμα δὲ δδὸς προσγίνεται καὶ τοῖσι καταμηνίοισι καὶ τῆ <sup>3</sup>γονῆ· καὶ τριγοῦται ἡ ἤδη τοῦ πα:δὸς καὶ τῆς παρθένου, ἀρκιῆς τῆς ἐπιδερμίδος \* γενομένης καὶ ἄμα ή θρὶξ ἐκμάδα μετρίην ἐς τὴν τροφὴν ἔχει καὶ οὐκ ἐλάσσονα. Οὔτω οὲ καὶ ἐπὶ τοῦ γενείου τοῦ ἀνδρὸς ἔχει ἀρκιή γὰρ γίνεται ἡ ἐπιδερμίς, γωρεούσης <sup>6</sup> ές αὐτὴν τῆς ἐχμάδος ἀπὸ τῆς χεφαλῆς. ἄμα μὲν γάρ καὶ ἐν τῆ λαγνείη, ἄμα δὲ καὶ ἐν τῷ μεταξὸ γρόνῳ ή θρὶξ μετρίην ἔγει την ἰχμάδα ἐς την τροφήν <sup>7</sup>τότε μάλιστα, δκόταν δ χρόνος εγγένηται τῷ ύγρῷ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταβαίνοντι ἐν τῆ λαγνείη, ἀπεγόντων τῶν στηθέων, ἐπὶ τὸ γένειον. <sup>8</sup>Σημήϊον δὲ ὅτι ἐν τοῖσιν άραιοτάτοισι τῆς ἐπιδερμίδος φύονται αί τρίγες εἴ τις ἐθέλοι ἐπικαῦσαι την επιδερμίδα και φλύκταιναν μοῦνον ποιησαι και υγιηναι, πυχνή γενομένη ή έπιδερμίς χατά την ούλην τάς τρίγας ούχ έχούσει. Όκόσοι δὲ εὐνοῦχοι παῖδες ἐόντες γίνονται, θδιὰ τοῦτο οὕτε ἡδῶσιν, ούτε γενειως, λεῖοί τε γίνονται όλοι, ότι ή όδὸς τῆ γονῆ οὐχ ἐπιγενομένη οὐκ ἀραιοῖ τὴν ἐπιδερμίδα ἐπὶ τῷ ξύμπαντι 10 δέρματι. ἀπολέλαπται γὰρ ἡ δὸὸς τῆς γονῆς, ὥσπερ μοι εἴρηται ὀλίγω πρότερον. 11 Καὶ αί γυναίκες δὲ λεῖαι γίνονται τό τε γένειον καὶ τὸ σῶμα, ότι έν τη λαγνείη σφέων το ύγρον ούν όμοίως κλονεόμενον ώς το τοῦ

<sup>&#</sup>x27; 'Έκεῖ οπ. Χ. – κὰ ὅκου pro ἐκεῖ κὰ ŒΕΓGΗΙΙΚΟξπ, Λια. – κὰ τῷ ῆδη οπ. Lind. – τοῦ γόνου γινομένου al. manu H. — ² φλέδεα J. – φλεδία ξπ. – στομοῦται ŒΗΚΟξπ. – στομοῦνται vulg. – ἐόντι καὶ τῶν φλεδίων λεπτῶν vulg. – ἐόντι λεπτῶν τῶν φλεδίων C (ξ, sine τῶν). – ἐκχωρέει C – ἐγχωρέει vulg. – παρθένησι Ald., Frob., Zwing. — ³ Post γονῆ addit τῆσι παρθένοισι vulg. – οn peut, même sans mss., supprimer ces mots, qui ont êtt, à tort, répétés de la ligne précédente. — ⁴ γεν. Cξ. – γιν. vulg. – ἐς C, Lind. – εἰς vulg. — ⁵ καὶ ἡ ἐπὶ vulg. – καὶ ἐπὶ CEHΚπ. — εἰς vulg. – ἐς CHξπ, Lind. — ² τότε δὲ Zwing. in marg., Lind., Mack. – ὁ οπ. Cξ. – ἐν τῶ ὑγρῶ E. – ἀπένων (ἀπέχον EFGHIJΟξ, Ald.; ἀπέχοντι non male legi posse videtur, Foes in notis) (addunt ἀπὸ CE, CH al. manu, KOP'Q'π, Zwing. in marg.) τῶν στηθέων vulg. – ἐν τῆ λαγνείη ἐπὶ τὸ γένειον καὶ ἀπέχοντι ἀπὸ τῶν στηθέων Lind. – όκόταν τῷ ὑγρῷ ἐν τῆ λαγνείη ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταβαίνοντι ἐπὶ τὸ γένειον, ὁ χρόνος ἐγγένηται, ἀπέχοντι τῶν στηθέων Mack. – Dans ce pas-

pour sa nutrition. Aussi, là où l'épiderme devient lâche tardivement, là aussi les poils croissent tardivement, au menton, au pubis et ailleurs. En effet, au moment où le sperme se forme, la chair devient lâche ainsi que l'épiderme, et les veines s'abouchent plus qu'auparavant. Chez le garcon, les veines sont menues et la semence n'y chemine pas. Il en est de même chez les filles pour les règles. La voie se fraye à la fois pour les règles et pour le sperme, et le pubis se couvre de poils chez le garcon et chez la fille, l'épiderme étant devenu lâche, et le poil ne trouvant pour sa nutrition ni trop ni trop peu d'humidité. Il en est de même pour le menton de l'homme; l'épiderme devient lâche, attendu que l'humidité y vient de la tête; en effet, et dans le coït, et dans le temps intermédiaire, le poil a une 'humidité modérée pour sa nutrition; c'est alors surtout que le temps arrive pour l'humide, pendant le coït, de descendre de la tête au menton, la poitrine étant plus éloignée. Voici la preuve que les poils naissent dans les parties les plus lâches de l'épiderme : Si, brûlant légèrement l'épiderme de manière à faire seulement une phlyctène, on laisse cicatriser, l'épiderme, devenu dense à l'endroit de la cicatrice, ne produira pas de poils. Ceux qui sont faits eunuques dans l'enfance n'ont de poil ni au pubis ni au menton et sont complètement glabres, parce que la voie, ne s'étant pas ouverte pour la semence, ne rend pas l'épiderme lâche sur toute la peau; en effet, la voie de la semence est interceptée comme je l'ai dit un peu plus haut. Les femmes aussi sont glabres au menton et au corps parce que, dans le coit, l'humide, chez elles, n'étant pas agité comme chez l'homme, ne rend pas l'épiderme lâche.

suge altéré, la restitution la plus simple me paraît : ἀπεχόντων τῶν στηθέων. — \* σημεῖον Ε. – θέλοι J. – φλυκταῖναν Επ. – φλυκταίναν Frob. – φλύπτενα J. – μοῦνον Cξ. – μόνον vulg. – ὑγιῆσαι Lind. – τὰς om. Κ. – ἐπρύσει Cξ. – ἐπρύσεια vulg. – ἐπρυήσεται Κ. — \* διὰ τοῦθ΄ οῦτ' ἐδηδῶσιν (sic) C. – τοῦθ΄ οῦθ΄ ξ. – ἀραιεῖ C. — \* σώματι Zwing. in marg. , Mercur. in marg. – ἀπολέλαπται CIJξ. – ἀπολέληπται vulg. – ἐπολέλειπται ΕΙΙΚΟΧ, Ald. — \* καὶ Cξ. – καὶ om. vulg. – αὶ γυναῖκες δὲ Cξ. – αὶ δὲ γυναῖκες vulg. – λαγνεία F. – δὲ pro δὴ ξ.

ανδρός την επιδερμίδα οδ ποιέει άραιήν. Οχόσοι δε φαλαχροί γίνονται, οδτοι δή φλεγματώδεες είσι και έν τη κεφαλή αυτέων άμα τη λαγνείη κλονεόμενον καὶ θερμαινόμενον τὸ φλέγμα, 'προσπῖπτον πρὸς τὴν ἐπιδερμίδα χαίει τῶν τριγιῶν τὰς ῥίζας, χαὶ ἐχρέουσιν αί τρίγες οί δε εὐνοῦγοι διὰ τοῦτο οὐ γίνονται φαλακροί, ὅτι σφέων οὐ γίνεται χίνησις ζογυρή, οὐδὲ θερμαινόμενον τὸ φλέγμα ἐν τῆ λαγνείη καίει τῶν τριγῶν τὰς ρίζας. <sup>2</sup>Αξ δὲ πολιαὶ διὰ τοῦτο γίνονται, ὅτι έν πολλώ χρόνω διιχνευμένου τοῦ ύγροῦ ἐν τῷ ἀνθρώπω, ἀποχρίνεται το λευκότατον καὶ πίπτει πρὸς τὴν ἐπιδερμίδα καὶ ἡ θρὶξ λευκοτέρην ἐκμάδα <sup>3</sup>ἔλκουσα ἢ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ λευκοτέρη γίνεται, \*καὶ ἡ ἐπιδερμὶς, ὅκου αἱ πολιαί εἰσι, λευκοτέρη τῆς ἄλλης γίνεται Βχαλ δχόσοι έχ γενετης πολιόν τι έχουσιν έν τη κεφαλή, κείνοισιν ή ἐπιδερμὶς, ὅκου αί πολιαί εἰσι, λευκοτέρη τῆς ἄλλης ἐστίν: έχει γάρ το λευχότατον υγρόν έστιν. Έγει δε και τόδε ώδε δχοίην αν ή σαρξ λαμάδα <sup>6</sup> έλκη, ήν τε λευκήν ήν τε πυρρήν ήν τε μέλαιναν, τοιαύτη την χροιήν καὶ ή θρὶξ γίνεται. Ταῦτα δέ μοι ἐς τοῦτο εξρηται. Έλεύσομαι δὲ αὖθις <sup>7</sup>ἐς τὸ ἐπιλειπὲς τοῦ λόγου.

21. "Ο ταν δὲ δ ἢ τὰ ἄκρα τοῦ σώματος <sup>9</sup>τοῦ παιδίου <sup>10</sup> όζωθῆ ἔξω, καὶ οἱ ὄνυχες καὶ αἱ τρίχες ἐξριζώθησαν, τότε δ ἢ καὶ κινέεται, καὶ ὁ χρόνος ἐς τοῦτο γίνεται τῷ μὲν ἄρσενι τρεῖς μῆνες, τῆ δὲ θηλείη τέσσαρες. ὧὸε γὰρ <sup>11</sup> ὡς ἐπιτοπλεῖστον ξυμβαίνει · ἔστι δ' ἃ καὶ πρόσθεν τῷν παιδίων τουτέου τοῦ χρόνου κινέεται. <sup>12</sup> Κινέεται δὲ πρόσθεν τὸ ἄρσεν, ὅτι ἐστὶν ἰσχυρότερον τοῦ θήλεος · καὶ <sup>13</sup> πρόσθεν πήγνυται τὸ ἄρσεν, ἀπὸ γὰρ ἰσχυροτέρης καὶ παχυτέρης γονῆς γίνεται. 'Οκόταν δὲ κινηθῆ τὸ ἔμβρυον, τότε δ ἡ ἐπισημαίνει καὶ τὸ γάλα τῆ μητρί·

¹ Ante πρ. addunt καὶ ΕΚΧ. – πρ. πρὸς τὴν ἐπ. om. FG (H, restit. al. manu) JO. – Post ρίζας addunt οἶα δὴ ὡς προσπίπτον πρὸς τὴν ἐπιδερμίδα FG (H, erasum al. manu) IJO. – γίγνονται C. — ² καὶ αὶ πολιαὶ Χ. — ³ ἔχουσα Cξ. – λευκοτέρα ΕΗ. — ⁴ καὶ οπι. (Η, restit. al. manu) JΧ. – Ante ὅκου addit καὶ μάλλον vuig. – καὶ μάλλον οπ. Cξ. – ὅπου CΕπ. — ⁵ καὶ... ἐστὶν οπι. (Η, restit. al. manu) IJ. – ὅπου π. — ⁶ ἐλέη (sic) C. – ῆν τε λευκὴν οπι. (Η, restit. al. manu) IJ. – ἤν τε πυρρὴν οπι. (Ε, restit. al. manu) π. – τοιαύτην J. – χροιὰν Η. — ¹ ἐς C, Lind. – εἰς vuig. – ἐπιλιπὲς J. – ἐπίλειπες Zwing. in marg. – ἀπολιπὲς Cξ. – ἀπόλειπεν vuig. (Η, al. manu ἀπόλειπον). – ἀπόλοιπος Ε. – ὑπόλοιπον Κ. — ⁵ οὖν ρτο δὴ Gal. in cit. t. XVII, p. 447. — ⁰ τοῦ οπι. J. — □ ἐξωθῆ Gal. ib. – ὀζεθῆ (sic) IJ. – θηλεία, al. manu η H. – Les mss ont uniformement ἐρὸζώθησαν; cependant l'usage hippocratique exigerait ρίζωθῶσι. — ι' ὡς Ε (Η, al. manu) ΚΟΡ'Ω'π. – δὲ C. – του-

## DE LA NATURE DE L'ENFANT.

Ceux qui deviennent chauves sont pituiteux; dans leur tête, au moment du coît, le phlegme agité et échauffé se porte à l'épiderme et brûle les racines des cheveux, qui tombent. Mais les eunuques ne deviennent pas chauves (Aph., VI, 28) parce qu'ils n'éprouvent point de mouvement violent; chez eux, le phlegme ne s'échauffe pas dans le coît et ne brûle pas les racines des cheveux. Les cheveux blanchissent parce que, l'humide ayant longtemps pénétré le corps, la partie la plus blanche se sépare et se porte à l'épiderme; le cheveu, attirant une humidité plus blanche qu'aupara vant, blanchit à son tour; et l'épiderme, là où il y a des poils blancs, est plus blanc qu'ailleurs; et chez ceux même qui de naissance ont quelque endroit blanc en la tête, l'épiderme est plus blanc là où les cheveux sont décolorés; car c'est en cet endroit que l'humide est le plus blanc. En un mot, telle est l'humeur que les chairs attirent, blanche, rouge ou noire, telle aussi est la couleur des cheveux. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Je reviens au point où j'avais laissé mon discours.

21. (Quand l'enfunt commence à se remuer. Dissérence entre le garçon et la sille. Formation du lait. Comparaison avec un cuir imbibé d'huile.) Quand les extrémités du corps de l'enfant se sont ramisiées extérieurement et que les ongles et les cheveux se sont enracinés, alors l'enfant commence à se mouvoir; le temps pour cela est trois mois chez un garçon, quatre chez une fille; c'est là la règle générale; mais il y a des enfants qui se meuvent avant ce terme. Le garçon se remue le premier parce qu'il est plus fort que la fille; et il se coagule le premier parce qu'il provient d'une semence plus sorte et plus épaisse. Quand l'ensant s'est remué, alors aussi le lait donne signe chez la mère; les mamelles et les mamelons entrent en orgasme;

τέου (H, al. manu) π. -τούτου vulg. — 12 γίνεται C. - πρόσθεν Cξ, Zwing. in marg. - πρώτον vulg. - Post άρσεν addit τοῦ θήλεος Zwing. in marg. — 13 πρόσθεν C (H, al. manu). - πρώτον vulg. - Post γίνεται addit τὸ άρσεν τοῦ θήλεος Cξ. - καὶ τὸ γάλα ponitur post δἢ Cξ. - ἀείρονται al. manu in marg. H. - αξούνται vulg.

οί γάρ μαζοί ἀείρονται, καὶ αί θηλαὶ 'όργῶσι' τὸ δὲ γάλα οὺ γωρέει! καὶ τῆσι μὲν πυχνοσάρχοισι τῶν γυναιχῶν ὕστερον τὸ γάλα ἐπισημαίνει καὶ ²ἔργεται, τῆσι δὲ ἀραιοσάρχοισι πρόσθεν. 3 Δι' ἀνάγχην δὲ τοιήνδε γίνεται τὸ γάλα. δχόταν αξ μῆτραι ὀγχηραὶ ἐοῦσαι ὑπὸ τοῦ παιδίου πιέζωσι τὴν κοιλίην τῆς γυναικὸς, τῆς δὲ κοιλίης πλήρεος ἐούσης ὁ ἐχπιεσμὸς γένηται, ἀποπιδύει τὸ πιώτατον ἀπό εγε τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν ἔζω ἐς τὸ ἐπίπλοον καὶ τὴν σάρκα. ὥσπερ δέρμα εί τις άλείψειεν έλαίω πολλώ καὶ ἐώη ἀναπιεῖν, καὶ, εξπην άναπίη, πιέζη το δέρμα, διαπιδύοι αν πιεζευμένου τοῦ δέρματος έξω τὸ έλαιον ούτω δή και τῆς κοιλίης τὸ πιαρὸν ἐν αὐτῆ ἐχούσης ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν, πιεζευμένης ὑπὸ τῶν μητρέων, διαπιδύει 8το πίαρ ές το ἐπίπλοον καὶ 9ἐς τὴν σάρκα. Κὴν άραιόσαρχος ἔη ή γυνή, θᾶσσον αἰσθάνεται τῆς διαπιδύσιος · 10 ἡν δὲ μή, ύστερον. Καὶ τὰ ἐν γαστρὶ ἔγοντα κτήνεα, ἢν μή τι νοσέη, ύπὸ τοῦ αὐτέου ποτοῦ 11 καὶ σίτου πιότερα γίνεται διὰ τοῦτο· όμοίως δέ καὶ ή γυνή. 12 Απὸ τοῦ πίονος διαθερμαινομένου 13 καὶ λευκοῦ ἐόντος τὸ γλυχαινόμενον ἀπὸ τῆς θέρμης τῆς ἀπὸ τῶν μητρέων ἀποθλιβόμενον έρχεται ές τούς μαζούς καὶ ές τὰς μήτρας δὲ ὀλίγον ἔρχεται διά τῶν αὐτέων φλεδῶν· τείνουσι 14 γάρ ἐς τοὺς μαζοὺς καὶ ἐς τὰς μήτρας φλέδια ταὐτά τε καὶ παραπλήσια ἄλλα. Καὶ δκόταν ἀφίκηται 15 ές τὰς μήτρας, ἰδέην ἴσχει τοῦ γάλακτος, 16 καὶ τὸ παιδίον ἀπ' αὐτοῦ ἐπαυρίσκεται ὀλίγον, οἱ δὲ μαζοὶ δεχόμενοι τὸ γάλα ἀείρονται πιμπλάμενοι καὶ δχόταν τέχη, ἀρχῆς χινήσιος ὑπογενομένης, χωρέει

<sup>&#</sup>x27; Άραιαὶ γίνονται (Ε, sup. lin. al. manu ὀργώσι) (Η, al. manu) ΚΟΧΡ'π. -² έξέργεται Ε (Η, al. manu έξ) ΚΟΡ'Q'. - 3 διαναγκάζειν CIξ. - κοιλίαν, al. mann η E. - 6 δ' δκόταν vulg. - δκόταν ne peut guère être conservé; je pense qu'il faut lire en place δε κοιλίης. - εκπιεσμός Ε (II, έκ al. manu) ΚΡ'π. - πιεσμός vulg. - γίνεται J. - ἀποπηδά vulg. - ἀποπιδά C. - Schneider, dans son Dict., au mot διαπηδάω, remarque que ce verbe et διαπηδύω sont continuellement confondus par les copistes; il recommande de prendre le dernier quand il s'agit d'écoulement de liquide; et il conseille cette leçon, en place de διαπηδά, dans Hipp. des Hum., § 11, t. VI, p. 492; ce que j'aurais dù faire; car la variante de A διαπεί εί δε y conduit. lei j'ai remis partout le verbe πιδύω. - ποιότατον Ald. - 5 τε vulg. - Je lis γε. - τροφῶν pro βρ. FGJLO.- ἀναπίειν C.- ἀναπίνειν ξ.— 6 ἐπεῖν (sic) C.- πιέζοι ΗΙΙΚξ. - πιεζέοι CO. - διαπηδοίη C. - διαποδοίη C. - διαπηδοίοι HJ. - 7 των om. O.διαπηδά vulg. — \* τὸ om. Επ. – πιαρὸν O. – ἐς C, Lind. – εἰς vulg. — \* ἐς om. C. - κήν CHKOξπ. - κάν vulg. - είη C. - διαπηδήσιος vulg. - διαπηδήσεως C. - "εί C. - νοσέει Frob., Zwing., Lind., Mack. - αὐτέου al. manu II. - αὐ-

mais le lait ne coule pas. Chez les femmes à chair dense, le lait donne signe et coule plus tard; chez les femmes à chair lâche, plus tôt. Voici la condition nécessaire qui produit le lait : Quand les matrices, gonflées par l'enfant, pressent le ventre de la femme, et que cette pression s'exerce sur le ventre alors qu'il est plein, la partie la plus grasse des aliments et des boissons s'épanche dans l'épiploon et dans la chair. Ainsi prenez une peau, oignez-la avec beaucoup d'huile et laissez-la s'imbiber; l'imbibition faite, comprimez-la, et, sous cette compression, l'huile s'échappera de la peau. Il en est de même du ventre, qui contient la partie grasse provenant des aliments et des boissons; comprimé par les matrices, il laisse la graisse s'épancher dans l'épiploon et la chair. Si la femme est de chair lâche, elle ressent plus tôt l'effet de cette transsudation; sinon, plus tard. Et les bêtes deviennent, à moins de quelques maladies, plus grasses par les mêmes aliments et boissons, quand elles sont pleines. Il en est de même de la femme. Le gras s'échauffe et blanchit, et la partie qui en a été dulcifiée par la chaleur provenant des matrices, se rend dans les mamelles par l'action de la pression; il en va un peu aussi dans les matrices par les mêmes veines; en effet, les mêmes veines et d'autres veines analogues se rendent aux mamelles et aux matrices. Quand ce liquide arrive aux matrices, il a une apparence de lait, et l'enfant en tire quelque profit; mais les mamelles recevant le lait s'emplissent et se gonflent. Au moment

τοῦ vulg. — "αὰ om. J.— ἢ pro καὶ CE (H, al. manu) ΚΟξπ. – πιώτερα HO. — "ἀπὸ γὰρ vulg. – γὰρ om. CEFGHIJKOξ, Ald. – τοῦ om. C. — "αχὶ om. J. – τὸ om. CEFGHIJKO, Ald. – λευχαινόμενον pro γλ. (Ε, cum τε post λευχ., et γλυκαινόμενον supra lin. al. manu) ΧΡ'Ω'. – γλευκενόμενον π. – Post γλ. addunt τε (H, al. manu) Κ. – θερμῆς Frob. – ἐς (bis) CH, Lind. – εἰς (bis) vulg. – αὐτῶν Cξ. — " γὰρ om. Χ. – ἐς (bis) CHπ, Lind. – εἰς (bis) vulg. – φλεδία ξπ. – ταῦτά τε CH, Mack. – καὶ om. FG (H, restit. al. manu) J. — ὑ ἐς CHπ, Lind. – εἰς vulg. – ἰδέην ἰσχει om. C (Ε, restit. al. manu) FGHIJ ΚΟξπ, Ald. – Post γά). addit καὶ ἀείρονται Lind. — ιῶναὶ om. CEFGHIJ ΚΟξπ, Ald. – τὸ ὅὲ pro καὶ τὸ Lind. – ἐπ΄ αὐτοῦ Ald. – ἀπαυρίσκεται FG (H, al. manu ἐπ) JΚ. – ἐπαυρίσκεται ἀπ' αὐτοῦ ΕΧπ. – ἀείρονται Ε (II, al. manu in marg.) ΧΡ'π. – αἰρονται vulg. – χινήσηος C.

τὸ γάλα ἐς τοὺς μαζοὺς τούτους, ἢν θηλάζη. Ἦχει γὰρ οὕτω· ϶θηλαζομένοιν τοῖν μαζοῖν εὐροώτερα γίνεται τὰ φλέδια ἐς τοὺς μαζούς· εὐροώτερα δὲ γενόμενα, ἀπὸ τῆς χοιλίης ἔλχοντα τὸ πιαρὸν, τοῖν μαζοῖν διαδιδόασι. Καὶ γὰρ ³ χαὶ ὁ ἀνὴρ ἢν λαγνεύη πολλὰ, εὐροώτερα γινόμενα τὰ φλέδια μᾶλλον ἐπάγει τὴν λαγνείην.

22. Έγει δε και τόδε ώδε ή τροφή και ή αύξησις των παιδίων γίνεται, όδχως αν τησι μήτρησιν ζη τὰ ἀπὸ της μητρός καὶ ὅχως αν ή μήτηρ έχη ύγιείης 5 ή ασθενείης, ώδε και το παιδίον έγει. "Ωσπερ και τὰ ἐν τῆ γῆ φυόμενα τρέφεται ἀπὸ τῆς γῆς, και ὅκως ἂν ή γη 6έχη, ούτω καὶ τὰ φυόμενα έχει ἐν τῆ γῆ τό τε γὰρ σπέρμα δχόταν χαταβληθή τές την γην, ιχμάδος πίμπλαται ἀπ' αὐτης: ἔχει γὰρ ἐν θαύτἢ ἡ γἢ ἰκμάὸα παντοίην, ὥστε τρέφειν τὰ φυόμενα: ξαμάδος δὲ πλησθὲν τὸ σπέρμα φυσᾶται καὶ οἰδέει καὶ ἀναγκάζεται ύπὸ τῆς ἐχμάδος συστρέφεσθαι ἡ δύναμις, ἥ ἐστι χουφοτάτη ἐν τῷ σπέρματι. Συστραφείσα δὲ ἡ δύναμις ὑπὸ τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐχμάδος, <sup>8</sup>φύλλα γενομένη βήγνοσι τὸ σπέρμα· καὶ ἀνατέλλει ἔζιο πρώτον τὰ φύλλα. Άνατείλαντα δὲ 10 δχόταν μηχέτι δύνηται τρέφεσθα: τὰ φύλλα ὑπὸ τῆς ἐχμάδος τῆς ἐν τῷ σπέρματι ἐνεούσης, 11 ῥήγνυται ές τὸ κάτω τό τε σπέρμα καὶ τὰ φύλλα, καὶ βιώμενον ὑπὸ τῶν φύλλων μεθίησι της δυνάμιος ές <sup>12</sup>τὸ χάτω, η έν αὐτῷ ὑπολείπεται διά την βαρύτητα· καὶ γίνονται 13 αι ρίζαι έκ τῶν φύλλων διατεταμέναι. Όχόταν δε κάτω βεβαίως ρίζωθη το φυέν, και την τροφήν ἀπὸ τῆς γῆς ποιέηται, 14 τότε ἤδη ἠφάνισται πᾶν καὶ ἀνήλωται ἐς το φυέν, πλήν τοῦ λεπυρίου, ὅτι στερεώτατόν ἐστιν, αὖθις δὲ τὸ λεπύ-

¹ Θηλαζομένων τῶν μαζῶν ΕΟΧΡ'π.- θηλαζομένω τῷ μαζῶ Η. — ² καὶ ρτο εὐρ. δὲ γ. Χ. -γινόμενα ΕΗΟ. — ³ καὶ ὁ οπι.  $C\xi$ . -γίνεται pro γινόμενα  $C\xi$ , Zwing. in marg. - φλεδία C. - καὶ μᾶλλον  $C\xi$ , Zwing. in marg. - λαγνείαν  $\pi$ . — ¹ ὁκόταν ἐν τῆσι μήτρησιν ἱη (εἰη C, Zwing.) vulg.- Il faut lire, je pense, ὅκως ᾶν τῆσι. - καὶ οπι. O. - ἔχοι J. - ὑγίης C. — ⁵ καὶ pro ἢ C. - ὧδε οπι. FG (H, restit. al. manu) IJ. — ⁵ ἔχοι J. - Post ἔχει addit καὶ τὰ C. — ² ἐς CIΕπ, Lind. - εἰς vulg. - ἰκμάδος τινὸς vulg. - τινὸς οπι.  $C\xi$ . - πίμπλαται CEFGHJ  $KO\xi$ , Ald. - ἐμπίμπλαται vulg. - ἀπὸ τῆς τῆς pro ἢ  $\pi$ . —  $^9$  φύλλα C. - γενομένη  $C\xi$ . - γενομένης vulg. - La leçon de C est la bonne; ἰκμάδος doit C tre la régime de ὑπό. - ἔξω πρῶτον  $C\xi$ . - πρῶτον  $E\xi$ ω vulg. —  $^{10}$  σταν O. —  $^{10}$  Post  $\delta$ . addit τε (τε οπι. EHKπ) vulg. - τὰ κάτω E (H, al. manu) K-  $\tilde{O}$ υνάμν,  $\tilde{O}$   $\tilde{O}$ 

## DE LA NATURE DE L'ENFANT.

de l'accouchement, le premier ébranlement ayant été donné, le lait se rend aux mamelles, si la femme nourrit. Voici ce qui se passe : les mamelles étant tetées, les veines qui s'y rendent deviennent plus larges; devenues plus larges, elles tirent du ventre la partie grasse qu'elles transmettent aux mamelles. Chez l'homme aussi qui se livre beaucoup au coît, les veines, s'étant élargies, attirent davantage la semence.

22, (L'enfant se développe en raison des matériaux qui lui sont transmis par la mère. Excellente comparaison avec le végétal et la terre. Théorie du développement du végétal par graine.) De plus les choses procèdent ainsi : la nutrition et l'accroissement des enfants s'opèrent selon qu'arrivent aux matrices les substances de la mère. L'enfant, suivant que la mère se porte bien ou mal, est dans un état correspondant. C'est ainsi que les productions végétales se nourrissent de la terre, et sont dans la terre en un état correspondant à celui de la terre. En effet, la graine, jetée dans le sol, se remplit de l'humeur qu'il contient; car le sol contient en soi une humeur de toute nature, de manière à nourrir les végétaux. Remplie d'humeur, la graine se souffle et se gonfle. L'humeur force à se condenser la qualité (δύναμις, comp. pour un emploi semblable de ce mot, De l'Anc. Méd., § 24) qui est la plus légère dans la graine. Ainsi condensée par le souffle et par l'humeur, la qualité devient feuille et rompt la graine. Ce sont les feuilles qui lèvent les premières. Il arrive un moment où les seuilles qui ont levé ne peuvent plus se nourrir par l'humeur qui est dans la graine; alors la graine et les feuilles font éruption par la partie inférieure; forcée par les feuilles, la graine envoie en bas la partie de la qualité qui est restée dans la graine à cause de sa pesanteur; et c'est ainsi que se produisent les racines par l'extension des feuilles. Quand le végétal est solidement enraciné par le bas, et qu'il s'alimente de la terre, alors toute la graine a disparu et s'est consumée dans le végétal, sanf

σπέρμα Ε (II, al. manu) ΚΟΡ'Ω'π, Lind., Mack. – ἀνάλωτα: FG, Ald. – αζτις Cξ. – Post žô. addunt ἄπαν Ε (Η, al. manu) ΚΟΡ'π.

οιον απερ εν τζί λλι πολίνον λίνεται. Νθορώ 193 και 9ζούται τινα των φύλλων. Έχ σπέρματος γουν άτε αφ' ύγρου γενόμενον, έως μέν άπαλὸν ἔη καὶ δοαρές, <sup>2</sup>ἐς αὔζησιν ώρμημένον καὶ ἐς τὸ κάτω καὶ ές τὸ ἄνω, οὐ δύναται τὸν χαρπὸν ἐκδάλλειν οὐ γάρ ἐστιν αὐτῷ δύναμις λοχυρή και πιαρά, έξ ής το σπέρμα συστραφήσεται. Όκόταν δέ στερεωθή <sup>3</sup>μαλλον καὶ ριζωθή τὸ ἐκπεφυκὸς ὑπὸ γρόνου, τότε άδη καί φλέβας ζωγει ευρείας και ές το άνω και ές το κάτω και τότε δή ἐκ τῆς γῆς ἔλκεται οὐκ ἔτι ὑδαρὲς, ἀλλὰ παγύτερον καὶ πιότερον καὶ <sup>4</sup>πλεῖον· τὸ δὴ θερμαινόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐκζέει ἐς τὰ ἄχρα, καὶ γίνεται καρπὸς κατὰ τὸ ζυγγενὲς ἐζ ὁχοίου καὶ ἐγένετο. Καὶ πολύς έξ όλίγου διὰ τόθε γίνεται, δτι έλκει έκαστον τῶν φυομένων έχ τῆς γῆς δύναμιν πλείονα ἢ έζ οδ ἐγένετο, καὶ ⁵ ἐκζέει οὐ κατά έν, άλλά κατά πολλά: όκόταν δὲ ὁ καρπὸς ἐκζέση, τρέφεται ὑπὸ τοῦ φυομένου . Ελκον γάρ τὸ φυόμενον ἀπὸ τῆς γῆς τῷ καρπῷ ἐκὸίδωσιν· δ δὲ ήλιος <sup>6</sup>πέσσει καὶ στερεοῖ τὸν καρπὸν, τὸ ὑδαρέστερον ΄πρὸς ξωυτὸν ἔλχων ἀπ' αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μέν εἴρηταί μοι περὶ τῶν έκ σπέρματος φυομένων ἀπὸ τῆς γῆς καὶ <sup>7</sup>τοῦ ὕὸατος.

23. Τὰ δὲ ἐχ φυτευτηρίων, ἀπὸ δενδρέων δένδρεα γίνεται τρόπω τοιῷδε τρῶμα ἴσχει ὁ κλάδος ἐν τῷ κάτω τῷ πρὸς τὴν γῆν, ἢ ἀπὸ τοῦ δένδρου ἐκλάσθη, ὅθεν αὶ ρίζαι ἀφίενται. Τρόπω ὁ δὲ τοιούτω μεθίενται ὁκόταν τὸ φυτὸν ὑ τὸ ἐν τῆ γῆ ἐνεὸν ἰκμάδα λάθη ἀπὸ τῆς γῆς, οἰδέει καὶ πνεῦμα ἴσχει, τὸ δὲ ὑπὲρ τῆς γῆς οὐδέπω τὸ δὲ πνεῦμα καὶ ἡ ἰκμάς συστρέψασα ἐν τῷ κάτω τοῦ φυτοῦ τὴν δύναμιν, ὅσἡ ἢν βαρυτάτη, ἔρρηζεν ¹0 ἐς τὸ κάτω, καὶ γίνονται ἐζ αὐτοῦ ρίζαι ἀπαλαί. Ὁκόταν δὲ ἐς τὸ κάτω λάθηται, τότε δὴ ἔλκει ἐκ τῆς ρίζης ἰκμάδα καὶ διαδίδωσι τῷ ὑπὲρ □ τῆς γῆς ἐόντι καὶ ¹²τότε αὐθις τὸ ἐκμάδα καὶ διαδίδωσι τῷ ὑπὲρ □ τῆς γῆς ἐόντι καὶ ¹²τότε αὐθις τὸ

l'écorce, qui est la partie la plus compacte; et, à son tour, l'écorce, putréfiée en terre, devient invisible. A la fin quelquesunes des feuilles se ramifient. Le végétal, né ainsi d'une graine, c'est-à-dire de quelque chose d'humide, tant qu'il est tendre et aqueux, se précipitant en croissance tant par le haut que par le bas, ne peut produire du fruit; car il n'a pas en soi une qualité forte et grasse, capable de se condenser en graine. Mais, quand, avec le temps, il a pris plus de consistance et qu'il s'est enraciné, alors il a des veines larges et pour le haut et pour le bas; et ce qu'il pompe de la terre, cessant d'être aqueux, est plus épais, plus gras, plus abondant. Cela échauffé par le soleil fait ébullition aux extrémités et devient fruit suivant l'affinité de ce dont il est produit. Le fruit, de petit, devient gros parce que chaque végétal attire de la terre une qualité plus abondante que ce qui lui a donné naissance. Et l'ébullition se fait non par un seul point, mais par plusieurs. Ayant fait ébullition, le fruit est alimenté par le végétal; en effet, le végétal, attirant hors de la terre, donne au fruit; et le soleil cuit et solidifie le fruit, attirant à soi la partie du fruit la plus aqueuse. Voilà ce que j'avais à dire sur les végétaux venus de graine par la terre et par l'eau.

23. (Théorie du développement des végétaux par maicoite. Différence de ces deux modes de développement.) Quant aux végétaux venus de rejetons, les arbres enfantent des arbres de cette façon: la branche a une plaie à la partie inférieure, à celle qui est en terre, à l'endroit où elle a été détachée de l'arbre, et c'est par là que les racines sont émises. Voici comment elles le sont: quand le végétal placé en terre prend de l'humeur dans le sol, il se gonfle et a du souffle; mais ce qui est au-dessus du sol n'en a pas encore. Le souffle et l'humeur, ayant condensé à la partie inférieure du végétal la qualité qui était la plus pesante, font éruption par le bas, et il en naît des racines tendres. Alors le végétal, prenant en bas, tire de

on. EHKO.  $-\frac{1}{6}$  CO $\xi$ , —  $\frac{10}{6}$   $\xi$  CH $\xi\pi$ , Lind.  $-\frac{1}{6}$   $\xi$  vulg.  $-\frac{1}{6}$   $\eta$  post  $\xi\lambda$  et  $G\xi$ . —  $\frac{11}{6}$   $\eta\xi$  C.  $-\frac{1}{6}$  on. vulg. —  $\frac{1}{6}$   $\eta\xi$  vulg.  $-\frac{1}{6}$   $\eta\xi$  on. C $\xi$ .  $-\frac{1}{6}$   $\eta\xi$  c.  $-\frac{1}{6}$   $\eta\xi$  on.

άνω οξοξει και πνεύμα ζαλει. και οαν ορλαπιζ εν το άπτο κοράν ένεστι, ξυστραφείσα, φύλλα <sup>1</sup>γινομένη, βλαστάνει, καὶ ἐς τὸ ἄνω ἤδη την αύζησιν ποιέεται καὶ ές τὸ κάτω. Ούτως εξ τὸ ἐναντίον ξυμδαίνει ήδη τῶν ἐχ τοῦ σπέρματος γινομένων χαὶ τῶν ἐχ τοῦ φυτευτηρίου περί τοῦ βλαστοῦ: πρότερον γὰρ ἐχ τοῦ σπέρματος τὸ φύλλον άνατέλλει, έπειτα αξ ρίζαι <sup>3</sup>ές το κάτω άφίενται· το δὲ δένδρον ριζούται πρώτον, έπειτα φυλλούται διά τόδε, ότι έν μέν τῷ σπέρματι αὐτῷ ἰκμάδος πληθος ἔνεστι, καὶ ἐν τῆ γῆ παντὶ ἐόντι τροφή ένεστι τὸ πρώτον τῷ φύλλω ἀρχέουσα, ὅθεν τὸ φύλλον θρέψεται μέγρις <sup>5</sup>αν ριζωθη · έν δὲ τῷ κλάδω οὐ γίνεται, οὐ γάρ γίνεται έξ έτέρου 60θεν τὸ φύλλον τὸ πρώτον τροφήν έξει, άλλ' αὐτὸς ὁ κλάδος ἐστὶν τωσπερ καὶ τὸ δένδρον ἔγει, καὶ τοῦτο ὑπὲρ γης έστι πολύ, ώστε ούχ αν δύναιτο ύπερ εγης εχμάδος πλησθηναι, εὶ μὴ ἐχ τοῦ χάτω μεγάλη τις δύναμις ἐλθοῦσα <sup>9</sup>τῷ ἄνω ἐχ-🗸 δώσει τῆς ἐκμάδος. Καὶ πρῶτον τὸ φυτευτήριον ἀνάγκη ἐστὶν ἑωυτῷ τροφήν ποιήσασθαι ἀπὸ τῆς γῆς τῆσι ρίζησιν, ἔπειτα οὕτως 10 ἀπὸ τῆς γῆς ἔλχον ἄνω ἀποδιδόναι, χαὶ φύλλα δρμῆσαι εἰς βλαστόν τε χαὶ αύξησιν.

24. "Οταν δὲ αὔξηται τὸ φυτὸν, όζοῦται ὑπ' ἀνάγκης τοιῆσδε, ἢν ἐρέω· ὁκόταν ἰκμάδος αὐτῷ πλεῖον <sup>11</sup>προσγένηται ἐκ τῆς γῆς ἑλκομένης, ὑπὸ τοῦ πλήθεος ῥήγνυσιν ἦ ἄν πλείστη ἔη, καὶ ταύτη όζοῦται τὸ φυτόν. Αὔξεται δὲ καὶ ἐς τὸ εὖρος καὶ ἐς τὸ ἀνω καὶ ἐς τὸ κάτω διὰ τόδε, ὅτι τὸ κάτω τῆς γῆς τοῦ μὲν χειμῶνος θερμόν ἐστι, τοῦ δὲ θέρεος ψυχρόν. Τοῦτο δὲ διὰ τόδε ἐστὶν, ὅτι ἡ γῆ ἰκμαλέη ἐστὶν <sup>12</sup>ἐν χειμῶνι ὑπὸ τοῦ ΰὸατος τοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντος καὶ πιεζεῖται ἐφ' ἑωυτῆ, ἄτε βαρυτέρης ἐούσης τῆς ἰκμάδος· πυκνοτέρη <sup>15</sup>δέ ἐστιν ὑπὸ τουτέου καὶ οὐκ ἔχει διαπνοὴν οὐδεμίην· οὐ γὰρ <sup>16</sup>ἔτι

<sup>&#</sup>x27; Γεν. Cξ. - οῦτω ξπ. - 'Ante ἐς addit καὶ C. - ξυμβαίνη Zwing. - γενομένων Cξ. - 'δ ἐς CHπ, Lind. - εἰς vulg. - 'δταν pro ὅτι ἐν C. - 'δ αν om. C. - 'δ ῶτε τὸ q. τὸ πρ. τροφὴν (καρπὸν FG) ἔξειν EFGHIJK P'π. - φῦλλον C. - 'δ ῶπερ Zwing. in marg., Lind. - 'δ γῆς ἐδν vulg. - ἐδν om. C. - δύναμίς τις Cξ. - 's τὸ Cξπ. - ἐκδώσοι Κ. - ἐκδόσει C. - 'ι ἀπὸ τῆς γῆς οm. C. - Ελκων C. - ἐς Lind. - '' γένηται H. - '' το χειμῶνος Cξ. - πιεζεται C. - πιέζεται vulg. - ἐούσης CHπ. - ούσης vulg. - '' δ ὑστης νυις. - τουτέου EHΙπ. - τούτου vulg. - οὐδημάν CEHJΚ. - '' ἔνεστιν ἔτι ἐωυτῆ Ε (ἔως τῆ, π). - Post ἔνεστι addunt ἔωυτῆ (H, al. manu) Ω'ς ἀὐτῆ Lind., Mack; ἐν έωυτῆ Κ. - μέγα τὸ ἀραιὸν CEFGHIJΚΟξπ. - τὸ ἀραιὸν μέγα vulg.

l'humeur par la racine et la transmet à la portion au-dessus du sol. A son tour, la partie supérieure se gonfle et a du souffle; et toute la qualité qui, dans le végétal, est légère, s'étant condensée et étant devenue feuilles, bourgeonne; et dès lors la croissance se fait aussi bien par le haut que par le bas. Ainsi les choses se passent contrairement pour le bourgeonnement, dans les végétaux nés de graines et dans les végétaux nés de marcotte : avec la graine, la feuille naît d'abord, puis les racines sont émises en bas; avec la marcotte, les racines se forment d'abord, puis les feuilles. Voici pourquoi : dans la graine même il y a abondance d'humeur; et, comme elle est tout entière dans la terre, la nourriture est d'abord suffisante pour la feuille, qui dès lors se développe jusqu'à l'enracinement; il n'en est pas de même pour la marcotte; elle ne provient pas d'un autre qui dès le début puisse alimenter la feuille; mais la marcotte même est comme l'arbre; la partie au-dessus du sol est considérable, de sorte que cette partie ne pourra s'emplir d'humeur si une force puissante, venant d'en bas, ne transmet de l'humeur dans le haut. Et d'abord, il faut que la marcotte se procure, dans la terre, de l'aliment à l'aide des racines, puis il faut qu'ayant ainsi pompé dans la terre, elle le porte en haut, et que les feuilles se développent en germination et en croissance.

24. (Le végétal qui croît se ramisse. La cause en est dans la terre chaude en hiver et froide en été. La terre est chaude en hiver parce qu'elle est plus dense. L'auteur, établissant que, plus certaines substances sont serrées, plus elles s'échauffent, dit avoir été témoin d'incendies spontanés dus à cette cause. Foy. sur les embrasements spontanés, un mémoire de M. Chevallier, dans Annales d'Hygiène, t. XXIX, p. 99.) Le végétal, quand il croît, se ramisse par cette nécessité que je vais dire : lorsqu'il lui arrive, en surabondance, de l'humeur tirée de la terre, il se forme, en raison de la plénitude, une éruption là où il y en a le plus, et en ce point le végétal se ramisse. Il croit et en grosseur et par le haut et par le bas, parce que la couche inférieure

ένεστι μέγα τὸ ἀραιὸν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ κάτω τῆς γῆς τοῦ γειμῶνος θερμόν έστι. Καλ γάρ ή κόπρος 1ή νεναγμένη μέν εύθερμοτέρη έστίν 2 ή ή άραιή εούσα, και άλλως τὰ μεν ἐκμαλέα καὶ πεπιεσμένα ύπὸ σοών αὐτών εκθερμαίνεται καὶ ἐν τάγει κάρτα ὑπὸ τῆς θερμασίης συγκαιόμενα σήπεται: οὐ γὰρ <sup>3</sup>δίεισι τὸ πνεῦμα δι' αὐτῶν, ἄτε πυκνῶν ἐόντων. ἢν δὲ ξηρὰ ἔη καὶ ἀραιῶς κείμενα, πολλῷ ἤσσω θερμαίνεται καὶ σήπεται. Οὕτω ιοὴ καὶ πυροί καὶ κριθαὶ νοτερὰ ἐόντα καὶ Ββεδυσμένα εὐθερμότερά ἐστιν ἢ εἶ ξηρὰ εἴη καὶ μανῶς κείμενα• και ιμάτια συνοε•εμένα καὶ κατεσφηνωμένα ζοχυρώς <sup>8</sup>δορὶ κατακαίετα: ὑπὸ σφέων αὐτῶν, ὡς ἐγὼ ἤὸη εἶδον, ὥσπερ ὑπὸ πυρὸς ἐκκαέντα· καὶ τάλλα εἴ τις θέλοι ἐνθυμηθῆναι, πάντα ὅσα πεπίεσται ύπὸ σφῶν αὐτῶν, θερμότερα εύρήσει ἢ τὰ ἀραιῶς κείμενα οὐ γὰρ έγει <sup>8</sup> αναπνέειν ψυγρόν υπό των ανέμων. Ούτω δε και της γης τό κάτω πλείης ἐούσης καὶ αὐτῆς θύφ' έωυτῆς πεπιεσμένης, ἄτε βαρείης καὶ πυχνῆς ἐούσης ὑπὸ τῆς ἐκμάδος, 10 θερμαίνεται ἐν χειμῶνι·οὐ γάρ έστιν αὐτῆ διάπνοος οὐδεὶς τοῦ θερμοῦ άλλ' δκόταν πέση ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸ ὕδωρ ἐς 11 αὐτὴν, ὅταν ἀποπνέη ἐν τῆ γη απ αὐτοῦ, οὐ δίεισι πρόσω, ἄτε πυχνῆς ἐούσης τῆς γῆς αλλ' ή πνοἡ ὀπίσω ἐς τὸ ύδωρ έργεται. Καὶ διὰ τοῦτο αί πηγαὶ θερμότεραί εἰσι τοῦ γειμώνος καὶ μέζους ἡ τοῦ θέρεος ότι, ἀποπνέοντος τοῦ πνεύματος, όπίσω έργεται ές τὸ ὕδωρ, άτε τῆς γῆς πυχνοτέρης ἐούσης καὶ οὐ 12 διιείσης δι' αύτης τὸ πνεῦμα. Καὶ τὸ ὕδωρ πολύ ἐὸν, η 13 αν τύγη,

<sup>&#</sup>x27; ΊΙνεγκαμένη pro ή ν. C.-ήνεναγμένη Frob.- ήναγκασμένη Gorr.-ήνεναγμένη in textu, in marg. ή νεναγμένη vel ήναγκασμένη Zwing.-ή νενυγμένη E (H, al. manu in marg.) π.- ή νενασμένη Lind., (Mack, sine ή).- Voy. dans Buttmann, Catalogue des verbes irréguliers, νάσσω et νέω; la forme νένασμαι paraît être la plus usitée; cependant on trouve aussi νένακται. De là la nécessité de ne rien changer. D'ailleurs, comme on voit, plusieurs de nos mss. sont conformes au texte de vulg. - εὐθερμοτέρα Επ. - εὐθερμότερος FGJ. - 2 η pro η C. - η om. COξ, Ald. - θερμασίας π. - συγκεόμενα C. - 3 διίεισι Frob. - δίησι COξ. - 4 δη Ε. - δε vulg. - 5 βεθυσμένα (II, al. manu in marg.) KO. - βεδρεγμένα vulg. - μανώς Cξ. - άραιώς vulg. - 6 δορικά vulg. - δωρικά Cξπ, Gorr. - δαρικά ΕΡ'. - Je lis δορί, supposant que la syllabe κά provient du xα qui suit; faute si commune de la part des copistes. Je prends δορί dans le sens de bâton; on connaît cette manière de lier un paquet avec une corde et un bâton. - κατακαίονται Κ. - έκκαέντα om. C. - 7 πεπίεκται CHKξ. - πεπίενται FGJa, Ald.- πιπεύνται et πεπίευται quædam exempl. ap. Foes in notis.— 8 διαπνέειν Ε (Η, al. manu) ΚΡ'Ω', Lind. – διευπνέειν (sic) π.— 9 ἐφ' C.- βαρύης (sic) 6. - 10 θερμόν έστι τοῦ χειμῶνος Cπ. - αὐτῆ E (II, al. manu)

du sol est chaude en hiver et froide en été. Cet état est dû à ce que la terre est humide en hiver par l'eau tombant du ciel, et se comprime sur elle-même en raison de la plus grande pesanteur de l'humeur; cela la rend plus dense et lui ôte toute expiration; il n'y a plus de grands insterstices, et en conséquence la couche inférieure de la terre est chaude en hiver. Voyez en effet le fumier entassé : il est plus chaud que quand il n'est pas serré. Et, en général, les choses humides et comprimées sur elles-mêmes s'échauffent, et bientôt, brûlées fortement par la chaleur, elles se putréfient; en effet, le souffle ne les pénètre pas, puisqu'elles sont denses; mais, sèches et disposées d'une manière lâche, elles s'échaussent et se putrésient beaucoup moins. De même, du blé et de l'orge, humides et entassés, sont plus chauds que s'ils étaient secs et gisant sans compression. Des étoffes, liées ensemble et fortement serrées à l'aide d'un bâton, s'enflamment spontanément, ainsi que j'en ai été témoin, comme si le feu y avait été mis. En un mot, pour peu qu'on veuille y faire attention, tout ce qui est comprimé par soi-même, on le trouvera plus chaud que ce qui est disposé d'une manière lâche, car le frais des vents n'y peut pénétrer. Il en est de même de la terre, qui est pleine et comprimée par elle-même, étant devenue pesante et dense par l'humeur; la couche inférieure s'échausse en hiver. Il n'y a pour elle aucune expiration du chaud; et, l'eau y tombant du ciel, quand cette eau, dans la terre, fournit des exhalaisons, elle ne va pas loin à cause de la densité du sol; mais l'exhalaison rentre dans l'eau. C'est pour cela que les sources sont plus chaudes et plus abondantes en hiver qu'en été; le souffle exhalé retourne dans

 $K\pi.-\alpha$ ύτῆς vulg.-διάπνοος (διάπνεος sic J) οὐδεὶς (Cξ, οὐδὲ εξς) EFGHIJKL OP'ξπ, Ald., Zwing. in marg.-δισπνοή οὐδειμία Zwing., Lind., Mack.-διαπνοή οὐδεὶς vulg.- " έωυτὴν FG.-Post πηγαὶ addit καὶ ἡ θάλασσα vulg.-καὶ ἡ θάλασσα om. Cξ.-θερμότερα H.-μέζους C.-μείζους vulg.-εἰς  $\pi.-$  " διείσης C (E, emend. al. manu) FGHIJK, Ald.-αὐτῆς CEFGHIJK, Ald., Frob., Zwing., Lind., Mack.- " ἢν pro ἄν FGHIJKO, Ald.-ἢν pro ἄν  $C.-τύχο: EHK.-Post τύχη addit τοῦτο δὴ (<math>H\pi$ , sine δή; δὲ pro δὴ CFGIJ) vulg.-τοῦτο δὴ om., restit. al. manu E.- ἑηγνύει in marg. al. manu H.

## DE LA NATURE DE L'ENFANT.

ρήγνυσι χωρέον, καὶ δδόν ¹οἱ αὐτῷ ποιέεται εὐρυτέρην ἢ εἰ ὀλίγον εἴη. τὸ γὰρ ὕδωρ ἐν τῆ γῆ οὐχ ἔστηκεν, ἀλλ' ἀεὶ χωρέει ἐς τὸ κάταντες: εἰ δὲ ²διιείη τοῦ χειμῶνος ἀπὸ τοῦ ὕδατος τὸ πνεῦμα ἡ γῆ δι' έωυτῆς, ἔλασσον τὸ ὕδωρ ἀν ἐχώρεεν ἐξ κὐτῆς, καὶ αἱ πηγαὶ οὐκ ἀν ἦσαν τοῦ χειμῶνος μεγάλαι. Πάντα ταῦτα εἴρηταί μοι ὅτι τῆς γῆς τὸ κάτω θερμότερον φαίνεται ἐὸν τοῦ χειμῶνος ἢ τοῦ θέρεος.

25. Νον δε θέλω είπειν δότι του θέρεος το κάτω της γης ψυγρότερον φαίνεται έὸν ἡ τοῦ γειμῶνος \* τοῦ θέρεος γὰρ ἀραιή ἐστιν ἡ γῆ καὶ κούφη, ἄτε τοῦ ἡλίου σφοδρότερον προσβάλλοντος καὶ ἔλκοντος άπ' αὐτῆς πρὸς έωυτὸν τῆς ἐχιμάδος · ἔχει δὲ ὕδωρ ἡ γῆ ἐν δ έαυτῆ ἀεὶ πλέον ή έλασσον τὰ δὲ πνεύματα ήμῖν ἐστι, πάντα ἀφ' ὕδατος. τούτου δὲ <sup>6</sup>πέρι πάρα συμβάλλεσθαι, ὅτι οὕτως ἔγει, ἀπὸ γὰρ τῶν ποταμών πάντων <sup>7</sup>πνεύματα γωρέει έχάστοτε καὶ τῶν νεφέων, τὰ δὲ νέφεα έστιν ύδωρ ξυνεχές εν ήέρι. Και τότε <sup>8</sup>δή ή γη άραιή έστι \*τοῦ θέρεος καὶ κούφη καὶ ὕδωρ ἐν αύτἢ ἔχουσα καὶ τὸ ὕδωρ βέει ές τὰ κατάντεα. γωρέρντος δὲ τοῦ ὕδατος 10 αἰεὶ ἀποπνέει αὐτόθεν έτερον εξ έτέρου πνευμα το δε αποπνέον διά της γης έργεται κούφης καὶ ἀραιῆς ἐούσης καὶ ψῦχος τῆ γῆ ποιέει, καὶ αὐτὸ 11 τὸ ὕδωρ συμψύγεται. Έγει δὲ ούτως ώσπερ εἴ τις εν ἀσχῷ ύδωρ ενεύν ἀποπιέσειεν ίσγυρῶς καὶ παραπνοὴν τῷ ὕρατι <sup>12</sup>ποιήσειε νύγματι βελόνης ή μιχρῷ μέζονι, καὶ τὸν ἀσκὸν κρεμάσας αἰωροίη, οὐδὲν διὰ τοῦ τετρημένου πνεῦμα χωρήσει, ἀλλ' ὕδωρ, οὐ γὰρ <sup>13</sup> ἔχει εὐρυγωρίην

<sup>&#</sup>x27; Έωυτῶ pro οἱ αὐτῷ Ε (H, al. manu) Kπ.-οὐχ CEFGHIJK‡π, Lind.-οὐχ vulg.-ἀεὶ οm. K.-αἱεὶ Mack.-ἐς CE, Lind.-εἰς vulg.—² διίησι vulg.-διίεισι EHKπ.-II faut lire διιείη.-ὅδωρ (a ddunt ἀεὶ E, H al. manu, KOP'(Y) ἐχώρεεν vulg. Je ne crois pas que la construction puisse se passer de ἀν; et je vois cette particule dans ἀεὶ, fausse leçon donnée par plusieurs mss.—³ σῦτι (sic) C.-ῆ τοῦ χειμῶνος om. FG (H, restit al. manu) IJK.—⁴ τοῦ θέρεος γὰρ ἀραιή ἐστιν ἡ γῆ καὶ κούφη Cξ.-ἡ γῆ τοῦ θέρεος ἀραιή ἐστιν ἡ γῆ καὶ κούφη Cξ.-ἡ γῆ τοῦ θέρεος ἀραιή ἐστιν καὶ κούφη vulg.-σροδροτέρου Ald.-θερμότερον (H, al. manu supra lin.) KO.-σφοδρ. πρ. καὶ om. Cξ.-προδάλλοντος Ald.-τῆς ἰχμάδος C, Lind.-τὰς ἰχμάδως C, Lind.-τὰς ἰχμάδως C, Lind.-τὰς ἰχμάδως C, Lind.- Μαck.- ἀεὶ om. CJξ.-αἰεὶ Lind., Mack.- αντῆ ΕΓGΗJΚΟ, Ald., Lind., Mack.- ἀεὶ om. CJξ.-αἰεὶ Lind., Mack.- αντῆ ἐπιδείξω συμ-βάλλεσθαι vulg.- πέρι παρασυμβάλλεσθαι Cξ.-Dans vulg. ἐπιδείξω me paraît peu clair; j'aime mieux prendre la leçon de C, en la décomposant.— ¹ πνεῦμα EFGHJΚΟπ.-τὰ νέρεα δ' ἐστὶν Cξ.-ἐνάγοι pro ἐν ἡέρι J.-Dans la glose de la marge on lit correctement ἐν ἀέρι.- ἡέρι C, Mack.- ἀέρι

l'eau, vu la densité plus grande de la terre, densité qui ne permet pas au souffle d'y cheminer. L'eau, étant abondante, se fraye une voie là où la chance la conduit; cette voie est plus large que si l'eau était en petite quantité. En effet, l'eau n'est pas fixe dans la terre, mais toujours elle va vers les déclivités; si, en hiver, la terre faisait cheminer en elle le souffle venant de l'eau, l'eau sortirait moins abondante et les sources ne seraient pas grosses en hiver. Tout cela est dit par moi afin de montrer que la couche inférieure de la terre est plus chaude en hiver qu'en été.

25. (Explication de la frascheur des conches profondes de la terre en été. Comparaison avec une outre emplie d'eau, et à laquelle on fait un trou avec une aiguille.) Maintenant je vais parler de la fraîcheur, plus grande en été qu'en hiver, du sol profond. En été, la terre est rendue lâche et légère par le soleil, dont l'action s'exerce plus fortement et qui en attire à soi l'humeur. La terre contient toujours en soi plus ou moins d'eau. Or, tous les soufflesnous viennent de l'eau. On peut se convaincre de la vérité de ce fait en considérant que partout des vents proviennent des fleuves et des nuages; les nuages sont de l'eau cohérente en l'air. Ainsi, la terre est en été lâche, légère, et contient de l'eau en elle. L'eau coule vers les déclivités; et, dans ce cheminement perpétuel de l'eau, un souffle s'en exhale de proche en proche; exhalé, il se répand dans la terre, qui est légère et lâche, procure du froid à la terre et refroidit l'eau simultanément. C'est comme si, ayant mis de l'eau dans une outre ct l'ayant serrée fortement, on pratiquait un pertuis à l'eau avec la pointe d'une aiguille on quelque instrument de peu plus gros, et qu'on suspendit l'outre; il n'en sortira par le pertuis aucun soussle, mais seulement de l'eau; en esset, l'eau n'a pas

vulg. —  $^8$  δὲ ΕΗΚ. —  $^9$  τοῦ θέρεος καὶ κούφη  $C\xi$ . – καὶ (καὶ om. K) κούφη (τοῦ φύτου pro κούφη Ald.) τοῦ θέρεος vulg. – αὐτῆ I. – αὐτῆ vulg. –  $^2$ ς Ηπ, Lind., Mack. – τὰ (sic) κάταντες J. —  $^{10}$  ἀεὶ CH. – αὐτόθι ΕΚΡ'π. —  $^{11}$  τὸ ὕδωρ om. L. —  $^{12}$  ποιήσει ἐν  $C\xi$ . – μέζονι II. – μείζονι vulg. –  $^2$ ωροίη O. – τετρημμένου CII, Frob. —  $^{13}$  γὰρ ἄν ἔχη J. –  $^3$  J. – τὸ ὕδωρ om. Lind.

η ἀποπνεύσεται τὸ ὕδωρ· ὧδε ¹ δὴ ἔγει καὶ τοῦ γειμῶνος τῷ ὕδατι ἐν τῆ γη, \*Ην δὲ τῷ ἔδατι ἐν τῷ ἀσκῷ τὴν εὐρυγωρίην ποιήσης, καὶ κρεμάσας αλωροίης τον άσχον, πνεύμα διαγωρήσει διὰ τοῦ ετετρημένου. εὐρυγωρίη γάρ ἐστι τῷ πνεύματι ἀπὸ τοῦ ὕδατος χινευμένου διαγωρέειν διὰ τοῦ ἀσχοῦ, καὶ διὰ τοῦ τετρημένου τὸ πνεῦμα διὰ τόδε δίεισιν. ώδε 3 δή έχει καὶ τοῦ θέρεος ἐν τῆ γῆ τῷ ὕδατι· εὐρυγωρίη γάρ ἐστιν αὐτῷ, ἄτε τῆς γῆς ἀραιῆς ἐούσης καὶ τοῦ ἡλίου ἕλκοντος ἀπ' αὐτῆς \*τῆς ἐκμάδος πρὸς έωυτὸν, καὶ διεῖσα τὸ πνεῦμα, ἄτε ψυχρὸν ἐὸν ἀπὸ τοῦ ὕδατος δι' αὐτῆς ἀραιῆς ἐούσης καὶ κούφης, ὅδιὰ τοῦτο ψυχρόν ἐστιν αὐτῆς τὸ κάτω τοῦ θέρεος, καὶ τὸ ὕδωρ δαἴτιον τοῦ πνεύματος τοῦ ἐν τῆ γῆ ψυγροῦ ἐόντος, καὶ αὐτὸ ἀφίησιν ἐς 7 έωυτὸ τὸ πνευμα καὶ ἐς τὴν γῆν. Καὶ ἄμα τὸ ἀντλεόμενον ἐν τῷ φρέατι ἀεὶ διαχινέει τὸ πνεῦμα ώσπερ βιπὶς, χαὶ ποιέει αὐτὸ ψῦγος παρέγειν τῷ ὕδατι τὸ δὲ μὴ ἀντλεόμενον τοῦ ὕδατος τοῦ θέρεος, άλλ' έστηχὸς, πυχνὸν ἐὸν, οὐγ δμοίως δέγεται τὸ πνεῦμα ἐς <sup>8</sup>έωυτὸ ἀπὸ τῆς γῆς, οὐὸ' ἐς τὴν γῆν ἀφ' ἑωυτοῦ ἀποδίδωσι, καὶ ἄμα ἀπὸ τοῦ ήλίου καὶ τοῦ <sup>9</sup> ήέρος οὐ σκιδναμένου ἐν τῷ φρέατι, ἀλλὰ στασίμου εόντος, θερμαίνεται πρώτον αὐτοῦ τὸ ἐπιπολῆς ἔπειτα τὸ ἔτερον ἐπὶ τῷ ἐτέρῳ ἐκ τὸ κάτω διαδίδωσι τὴν θερμασίην · καὶ διὰ τοῦτο 10 τὸ μὴ ἀντλεόμενον ὕὸωρ τοῦ θέρεος θερμότερόν ἐστι τοῦ ἀντλεομένου. Αί τε πηγαί αί βαθείαι μάλα τοῦ θέρεος ἀεὶ ψυχραί 11 εἰσιν. Καὶ ἀρυσθὲν τὸ ὕδωρ τοῦ γειμώνος ἐχ τῆς γῆς θερμῆς ἐούσης, τὸ μὲν παραυτίκα θερμόν έστιν, όταν δε γρόνος 12 διίη, ψυγρόν έστιν, ύπὸ τοῦ ἠέρος δηλονότι γενόμενον ψυγροῦ ἐόντος, ἔξαεροῦται γὰρ ὑπὸ τοῦ ἀνέμου, καὶ τὸ πνεῦμα ὸι' αὐτοῦ 13 ὸιηθέει καθάπερ καὶ τὸ ἀντλεόμενον ΰδωρ τοῦ θέρεος, δικόταν άρυσθη, 14 ψυγρόν αὐτίκα ἔστὶ,

¹ Δὴ οπ. C. – καὶ οπ. Cξ. – τῷ οπ. ΕΚπ. – ἐν τῷ γῷ. Ἡν δὲ τῷ ὅδατι οπ. J. — ² τετρημμένου Η. – κινεομένου CH. – κινεουμένου (sic) Επ. – διίεισιν vulg. – διίησιν CO. – δίισιν Ald. – δίεισιν Ε, Lind., Mack. — ³ δὲ C. — ⁴ τὴν ἰκμάδα Ε (H, al. manu) P'Q'π. – τὰς ἰκμάδας L. – καὶ διεῖσα καὶ διεῖσα (sic) C. — ⁵ καὶ διὰ Ε. – ἐὸν vulg. – Je lis ἐστιν pour ἐὸν, meme sans mss., la construction me semblant l'exiger. — ⁶ μᾶλλον vulg. – Je lis αἴτιον au lieu de μᾶλλον; c'est une correction très-hasardée; mais le texte de vulg. me paraît tout à fait incohérent. Voy. les traductions latines: ideoque pars ejus inferior frigida existit, quin et aqua multo magis quam spiritus in terra frigidus. Le raisonnement général de l'auteur se comprend: en hiver l'eau, comprimée, ne laisse pas échapper de πνεῦμα, de là la chaleur de la terre; en été elle a de l'espace, laisse échapper le πνεῦμα,

de place pour produire une exhalaison. Tel est, en hiver, le cas de l'eau dans la terre. Mais, si vons donnez de l'espace à l'eau dans l'outre, et que vous suspendiez l'outre, il sortira du souffle par le pertuis; en effet, le souffle qui provient de l'eau mise en mouvement a de l'espace pour s'étendre dans l'outre, ce qui fait que du soussle sort par le pertuis. Tel est, en été, le cas de l'eau dans la terre; elle a de l'espace, vu que la terre est lâche et que le soleil en pompe l'humidité, de l'espace qui laisse cheminer le souffle; ce souffle froid, venant de l'eau qu'elle contient en raison de sa laxité et de sa légèreté, refroidit la couche inférieure du sol en été, et l'eau, productrice du souffle qui est froid dans la terre, l'envoie en elle-même et dans la terre. L'action de puiser dans le puits meut incessamment le sousse comme fait un sousset, et l'oblige à procurer du froid à l'eau; mais l'eau où l'on ne puise pas en été et qui reste stagnante, se condensant, ne recoit pas semblablement en soi le souffle provenant du sol et ne transmet pas non plus au sol le souffle qu'elle produit; de plus, comme dans le puits elle n'est pas fendue par le soleil et l'air qui l'y laissent immobile, la surface s'en échauffe d'abord, puis de proche en proche la chaleur descend jusqu'au fond; c'est ce qui fait qu'en été l'eau où l'on ne puise pas est plus chaude que l'eau où l'on puise. Les sources très-profondes sont toujours froides en été. L'eau puisée en hiver, la terre étant chaude, est chaude tout , d'abord; puis, au bout d'un certain temps elle devient froide, évidemment par l'action de l'air qui est froid. L'eau en effet

et de là la fraicheur.  $-\frac{1}{2}$  έωυτὸν J. -αὶεὶ Lind., Mack. -διαχονέει C. - έωυτὸν J. -ἀπὸ έωυτοῦ EFGHIKO. -ἀπὶ έωυτοῦ C, Ald., Frob., Zwing., Lind. -ἡελίου  $\pi$ . - ͽἡέρος C (H, al. mann), Lind., Mack. -ἀέρος vulg. -οῦ οπ. Κ. -παρὰ ρτο ἐν Ald. -ἐπιπολλῆς  $\pi$ . - <sup>10</sup> τὸ cm. Ο. -μάλιστα EP'Q', Lind. -θέρεως Frob. -αὶεὶ Lind., Mack. - " εἰεισίν (sic) τοῦ ὕδατος pro εἰσιν G. -Post εἰσιν addunt τοῦ ὕδατος ξ. -ἀρισθέν Ald. -ἐχ τῆς τῆς C. -ἐχ οπ. vulg. - Αnte τὸ μὲν addit ἐχ ταύτης vulg. -ἐχ ταύτης οπι. Cξ. -τὸ οπο νυίς. - μὲν οπι. ξ. - - ἐγγένηται Cξ. - ἔη) ονότι γεν. οπι. Cξ. - τινόμενον - +π. - ἐξαραιοῦται (Π, al. manu) ΚΡ'Q', Mack. - - διηθέη Ald., Frob., Ζwing. - διηθές, al. manu διαθέει - + Λειθές ΕΚπ. - ἀρισθή Ald. - "ψυγρὰν αὐτίχα, γίνεται θερμὸν διὰ τόδε Cξ. -ἀρυσθέντος (Η, al. manu) ΚΟ.

θερμὸν δὲ γίνεται διὰ τόδε, ὅτι τῆς γῆς ἀραιῆς ἐούσης καὶ πνεύματος ἔόντος ἐν αὐτῆ ψύχεται, ὅταν δὲ ἀρυσθέντι χρόνος ἐγγένηται,
στάσιμον γίνεται ¹καὶ θερμὸν δρᾶται · θερμαίνεται γὰρ ὑπὸ τοῦ ἠέρος
θερμοῦ ἐόντος, ὥσπερ καὶ τὸ μὴ ἀντλεόμενον ὕδωρ ἐν τῷ φρέατι τοῦ
~ θέρεος ²διὰ τοῦτο θερμὸν γίνεται. Ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἴρηται.

26. Αναλήψομαι 3 δε αδθις ότι του θέρεος το κάτω της γης ψυγρόν έστι, τοῦ δὲ γειμώνος θερμόν, τὸ δὲ ἄνω τῆς γῆς τοὐναντίον τούτου, καὶ δεῖ τῷ δένδρει μὴ δύο θερμὰ δμοῦ προσγίνεσθαι, μηδὲ δύο ψυγρά όμου, ην μέλλη ύγιαίνειν άλλ' ην μέν έχ του άνωθεν προσγίνηται θερμόν, έχ τοῦ χάτωθεν δεῖ ψυχρόν αὐτῷ προσγίνεσθαι, \*καὶ πάλιν ἢν ἐχ τοῦ ἄνωθεν προσγίνηται ψυγρὸν, ἐχ τοῦ χάτωθεν δεί θερμόν αὐτῷ προσγίνεσθαι. Αξ τε ρίζαι 6 οτι αν έλκύσωσι, τῷ δένδρεϊ προσδιδόασι, και τὸ δένδρεον τησι ρίζησι. Και γίνεται ούτω ταμιείη καὶ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ : ὥσπερ 7 καὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐσιόντων ές την χοιλίην σιτίων, <sup>8</sup>δσα πεσσόμενα θερμαίνει, δεϊ ψύξιν άποδίδοσθαι ἀπὸ τοῦ πότου, οὖτω καὶ τῷ δένδρες δεῖ ἀνταποδίδοσθαι ἐκ τοῦ κάτω πρὸς τὸ ἄνω, καὶ ἀνάπαλιν. Καὶ αύζεται τὸ θοένδρον καὶ ές τὸ ἄνω καὶ ές τὸ κάτω διὰ τόδε, ὅτι ¹0 οἱ τροφή ἐστι καὶ ἐκ τοῦ κάτωθεν καὶ ἐκ τοῦ ἄνωθεν. Καὶ ἔως μὲν ὰν άπαλὸν ἔη σφόδρα, οῦ καρποφορέει ου γάρ έστιν αυτώ πίειρα δύναμις ουδέ παγείη, ήτις ές καρπόν ξυμβάλλεσθαι οξη τέ έστιν όκόταν δε χρόνος έγγένηται, 11 τότε ήδη εν αὐτῷ αἱ φλέβες εὐρεῖαι γινόμεναι ποιεῦνται εν αὐτῷ εκ τῆς γῆς πίειραν καὶ παχείην τὴν ρύσιν δος ήλιος διαγέων αὐτὴν ποιέει ἐχζεῖν ἄτε κούφην ἐοῦσαν ἐς τὰ ἄκρα καὶ καρποῦσθαι· καὶ την μέν λεπτην εκμάδα άπό τοῦ καρποῦ ἀποφέρει, την δὲ 12 παγείην πέσσων δ ήλιος και θερμαίνων γλυκαίνει τὰ δὲ οὐ καρποφορέοντα

<sup>&#</sup>x27; Καὶ θερμὸν ὁρᾶται οπ. Cξ. – ὥσπερ καὶ τὸ μὴ ἀντλ. repetitur C. — ² καὶ διὰ Cξ. – διὰ τ. θ. γίν. οπ. FG (H, restit. al. manu in marg.) ΙΙδ. — ³ δ' C. — ψυχρότερον C. — 'δένδρεῖ Εξπ. – δένδρει vulg. – μὴ δύο θερμὰ οπ. Θ. – προσγένηται π. — ⁵ καὶ.... προσγίνεσθαι οπ. Cξ. – προσγίνηται ΕΗΟ. – προσγίνεται Ι. – προσγένηται vulg. – αὐτῷ οπ. (Ε, restit. al. manu) ΗΠΟ. — 'δ τι ὰν (Ε, al. manu όταν) (Η, al. manu) Κ, Lind., Mack. – ὅταν (ὅτε Ι vulg. – δένδρει ξπ. – δένδρει τυlg. – ἐκδιδόασι Cξ. — ' καὶ CE (Η, al. manu) C. – καὶ οπ. vulg. — ⁵ ἄσσα C. – ὅσσα (sic) Επ. – Ροst δεῖ addunt καὶ Ε (Η, al. manu) ΚΟπ. – τόπου CEFGHIJΚΟξπ. – δένδρει Επ. – δένδρει vulg. – δένδρει (sic) ξ. – ἐκ τοῦ κάτω δεῖ ἀνταποδίδοσθαι C. – πρὸς τὰ ἄνω CJξ. — ° δένδρον CEFGHIJK. — ¹⁰ οἱ ΕΚπ. – ἡ pro οἱ vulg. – καρποσρόξει CHξπ. – καρποσροξίνulg. – πίηρα Ε (Η, al. manu) Κπ. – παχεία  $\mathbf{P}'$ . – εἰς  $\mathbf{C}$ . — ¹¹ τότὶ  $\mathbf{C}$ . — τότος  $\mathbf{C}$ . — τος  $\mathbf{C}$ . — 1 τότος  $\mathbf{C}$ . — 1 τος  $\mathbf{C}$ . — 1 τος

s'aère par le vent, et le soussile la pénètre. De la même façon, l'eau puisée en été, froide pour le moment, devient chaude; car, refroidie par la laxité de la terre et le froid qui y est, elle devient, quand il s'est écoulé quelque temps après qu'elle a été puisée, stagnante et chaude; elle s'échausse par l'air qui est chaud, de même que l'eau du puits où l'on ne puise pas en été. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.

26. (Il est nécessaire à l'arbre que le sol soit chaud en hiver et froid en été. Théorie de la fructification. Étude de la greffé.) Je reviens : en été, la couche inférieure du sol est froide, chaude en hiver; c'est le contraire pour la couche supérieure. Or, il faut que l'arbre, s'il doit prospérer, n'ait à la fois ni deux chauds, ni deux froids. Si d'en haut il lui vient du chaud, il importe que d'en bas il lui vienne du froid; et, réciproquement, si d'en haut il lui vient du froid, il importe que d'en bas il lui vienne du chaud. Les racines transmettent à l'arbre ce qu'elles tirent, et l'arbre aux racines. De la sorte s'opère une dispensation du froid et du chaud. De même que chez l'homme, des aliments ayant été introduits dans le ventre, ceux qui, digérés, échauffent, doivent être contre-balancés par le froid provenant des boissons, de même, chez l'arbre, il doit y avoir balancement du haut par le bas, et réciproquement. L'arbre croît en haut et en bas, parce qu'il recoit de l'aliment et par le bas et par le haut. Tant qu'il est très-tendre, il ne porte pas fruit, n'ayant pas de qualité grasse et épaisse qui puisse concourir à la fructification. Mais, quand le temps est venu, alors les veines, s'étant élargies, y font un flux gros et épais venant du sol; le soleil, par son action diffusive, met en ébullition, aux extrémités, ce flux qui est léger, et y produit du fruit; il enlève au fruit l'humeur légère; mais, cuisant et échauffant l'humeur épaisse, il l'adoucit. Les arbres qui ne portent pas de fruit n'ont pas en eux assez de partie grasse pour la fructi-

γενόμενει ξ. – πίηραν Ε (Η, al. manu) Κπ. – παχείαν (ξ, al. manu παχίτν), Frob., Zwing. – ἐκζῆν C. – ἐκζέειν Lind., Mack. —  $^{12}$  παχείαν ΕΡ'. – πέσων J, Ald. – δ om. G.

τῶν δενδρέων οὐκ ἔγει πῖαρ ἐν αὐτοῖσιν, ὅσον ἐς τὸν καρπὸν ἐκδώσεται. Τὸ δὲ πᾶν δένδρεον δχόταν ὑπὸ γρόνου στερεωθή καὶ λάβηται έχ ετοῦ χάτω τῆσι ρίζησιν ήδη βεβαίως, πέπκυται αὐζόμενον πάντη. 'Οχόσοισι οὲ ἐς δένδρεα ἀφ' ἐτέρων δενδρέων δεθαλικοί <sup>3</sup> ἐνετέθησαν καὶ δένδρεα γενόμενα εν τοῖσι δένδρεσι ζῆ καὶ καρποφορέει καρπὸν ούχ διμοιον οξσιν έγχείμενα έστιν, τρόπω τοιῷδε \* τοῦτο γίνεται. Ξυμδαίνει τῶ ὀφθαλμῶ πρῶτον μέν βλαστάνειν, τροφὴν γὰρ εἶγε πρῶτον μέν ἀπὸ τοῦ δενδρέου, ἀφ' οδ ἀπηνέχθη, ἔπειτα ἐν ῷ δ ἐνετέθη • δικόταν δὲ βλαστήση ούτω, μεθίησιν ἐς τὸ δένδρεον ρίζας ἀπ' αὐτοῦ λεπτάς και πρώτον ἀπαυρίσκεται ἀπὸ τῆς ἐκμάδος τῆς ἐν τῷ δενδρέω ένεούσης, έν ῷ ἔγχειται · ἔπειτα γρόνου ἐγγενομένου ἀφίησι ρίζας ἐς τὴν Υῆν διὰ τοῦ ἐν ῷ δ ἐνετέθη, καὶ ἐπαυρίσκεται ἀπὸ τῆς γης έλχον την ιχμάδα, χαι τροφή αὐτῷ ἐχεῖθέν ἐστιν· ώστε μή θαυμάζειν έτερόχαρπα είναι τὰ ένθετα τῶν δενδρέων, ζῆ γὰρ απο της 🕶 γῆς. Ταῦτά μοι εἴρηται περὶ τῶν δενδρέων καὶ τῶν καρπῶν διὰ τόδε, ότι ούγ οξόν τε <sup>7</sup> ήν μοι τὸν λόγον ήμιτελέα καταλιπεῖν.

- 27. Αναδήσομαι δ' 8 αὖθις ὀπίσω οὖ εἴνεκά μοι λόγου τάδε ἀμφὶ τῶνδε εἴρηται. Φημὶ γὰρ τὰ ἐν τῆ γῆ φυόμενα πάντα ζῆν ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἰκμάδος, 9 καὶ ὅκως ὰν ἡ γῆ ἔχῃ ἰκμάδος ἐν έωυτῆ, οὕτω καὶ τὰ φυόμενα ἔχειν οὕτω καὶ τὸ παιδίον 10 ζῆ ἀπὸ τῆς μητρὸς ἐν τῆσι μήτρησι, καὶ ὅκως ὰν ἡ μήτηρ ὑγιείης ἔχῃ, οὕτω καὶ τὸ παιδίον ἔχει. Ἦν δέ 11 τις βούληται ἐννοεῖν τὰ ῥηθέντα ἀμφὶ τούτων ἐξ ἀρχῆς ἐς τέλος, εὑρήσει τὴν φύσιν πᾶσαν παραπλησίην ἐοῦσαν τῶν τε ἐκ 13 τῆς γῆς φυομένων καὶ τῶν ἐξ ἀνθρώπων. Καὶ ταῦτά 13 μοι ἐς τοῦτο εἴρηται.
  - 28. Το δὲ παιδίον ἐν τῆσι μήτρησιν ἐὸν τὼ χέρε ἔχει πρὸς τῆσι γένυσι καὶ τὴν κεφαλὴν πλησίον τοῖν ποδοῖν καὶ σὐκ ἔστιν ἄτρεκείη κρῖναι, οὐδ' ἀν ἔδης ἐν τῆσι μήτρησι τὸ παιδίον, πότερον τὴν

fication. L'arbre tout entier, quand il est solidissé par le temps et qu'il a jeté par le bas de fortes racines, cesse absolument de s'accroître. Quant aux œilletons qui, pris à un arbre, ont éte mis sur un autre, et qui, devenus arbres sur des arbres, vivent et portent un fruit différent de la tige où ils sont placés, voici comment se passent les choses : d'abord l'œilleton bourgeonne, ayant de la nourriture premièrement de l'arbre où on l'a pris, puis de celui où on l'a greffé. Ayant ainsi bourgeonné, il pousse dans l'arbre des racines menues; et au début, il profite de l'humeur qui est dans la tige qui le porte; ensuite, avec le temps, il prolonge ses racines jusqu'au sol par la tige où il est greffe, profite de l'humeur qu'il pompe dans la terre, et a de la nourriture par cette voie; de sorte qu'il ne faut pas s'étonner de voir les greffes porter des fruits dissemblables, car elles vivent de la terre. J'ai donné ces détails sur les arbres et les fruits, parce qu'il n'était pas possible de laisser ce sujet à demi achevé.

27. (Similitude complète entre les produits du sol et les produits humains.) Maintenant, je reviens à l'objet qui m'a conduit à ces explications. Je dis que toutes les productions végetales vivent de l'humeur de la terre et sont dans un état correspondant aux qualités de cette humeur que la terre a en soi. De même l'enfant vit de la mère dans les matrices, et est dans un état correspondant à la santé de la mère. Si l'on veur considérer, depuis le commencement jusqu'à la fin, ce qui a été dit là-dessus, on trouvera une complète similitude entre les produits du sol et les produits humains. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point,

28. (Position de l'enfant dans la matrice.) L'enfant, dans les matrices, a les bras appuyés aux mâchoires et la tête près des pieds. Il n'est pas possible de décider, quand même vous

etat prius ξχη  $H_*$  — "Post τις addit έξ άρχης ές τέλεον δ. – βούληται om. J. – εἰς  $H_*$  — "της  $CE_*$  – την άνθρωπίνην pro τῶν έξ άνθρώπων  $C\xi_*$  — " μέν pro μωι  $J_*$  – ταὐτὸ  $C\xi_*$  — χέρε  $EHIK\pi_*$  – χεῖρε  $vulg_*$  – ἔχει om.  $O_*$  – τῆσι  $CFN_*$  – τοῖσι  $vulg_*$  – γέννοτι  $HJKO_*$  , Frob. – γόνυσι  $Zwing_*$  in marg.

χεφαλὴν ἄνω ἔχει ἢ χάτω  $\dot{\epsilon}$  ἐχ δὲ τοῦ δμραλοῦ τεταμένοι εἰσὶν  $\dot{\epsilon}$ οξιένες, ἀντέχοντες αὐτό.

- 29. Νου δε έρω την διάγνισσιν, ην έφην αποφανέειν δλίγω πρότερον, ως ανυστόν ανθρωπίνη γνώμη έμφανέα ἐοῦσαν παντὶ τῷ θέλοντι είδεναι τούτου πέρι, ότι ή τε γονη είν υμένι έστι, και κατά μέσον αὐτῆς ὁ ὀμφαλός ἐστι, κἀκείνη πρῶτον τὴν πνοὴν ἔλκει ἐς ξωυτήν και μεθίησιν έζω, και έκ τοῦ ομφαλοῦ υμένες εἰσί και τήν άλλην φύσιν τοῦ παιδίου, ἡν εἴρηκα, ὧδε ἔγουσαν εὐρήσεις πᾶσαν μέχρις ἐς τέλος, ὅκως μοι ἐν τοῖσι λόγοισιν ἀποπέφανται, ³εἰ βού− λεταί τις τοΐσιν ίστορίοισιν, όκόσοισι μέλλω λέγειν, χρησθαι. Εί γάρ τις εθέλει ωὰ είχοσιν ἢ πλείονα, ὅχως ἐκλεπίσηται, ὑποθεῖναι άλεχτορίσιν είτε δυσίν <sup>5</sup> είτε πλείσει, και έκάστης ήμέρης ἀπὸ <sup>6</sup>τῆς δευτέρης ἀρζάμενος μέγρι της ύστάτης η έκλέψει τὸ ώὸν, ύφαιρέων, τααταγνύων, σκοπών εύρήσει έχοντα πάντα κατά τὸν ἐμὸν λόγον, ὡς χρη όρνιθος φύσιν <sup>8</sup>ζυμβάλλειν ανθρώπου φύσει. <sup>9</sup>Οτι γαρ υμένες είσιν έχ του δμφαλού τεταμένοι, και τάλλα θόχόσα είρηται περί τοῦ παιδίου, ούτως έχοντα ἐν τῷ ἀῷ τῷ ὀρνιθείῳ εὑρήσεις ἐξ ἀρχῆς ἐς τέλος· χαίτοι ήν τις μηδέπω 10 είδε, θαυμάσει έν δρνιθείω ωω ένεόντα όμφαλόν. \*Εχει δὲ ὧδε τάδε, καὶ ταῦτα <sup>11</sup> δέ μοι ὧδε εἴρηται.
  - 30. Ο κόταν δὲ τἢ γυναικὶ δ τόκος παραγένηται, ½ ξυμδαίνει τότε τῷ παιδίω κινεομένω καὶ ἀσκαρίζοντι χερσί τε καὶ ποσὶ βῆξαί τινα τῶν ὑμένων τῶν ἔνδον. ῥαγέντος δὲ 13 ἔνὸς, ἤδη καὶ οἱ ἄλλοι ἀκιδνονοι. ἔπειτα δ ὕστατος. Ο κόταν δὲ ραγῶσιν οἱ ὑμένες, τότε λύεται

<sup>&#</sup>x27; Οἱ οπ. ΕΗΟ.  $-\alpha ὑτὸν J. -\alpha ὑτῶν Cξ, Zwing. fħ marg. <math>-² ×αὶ ἐν Ο.- ἐπεὶ (καὶ pro ἐπεὶ CEFGHIJKLΟξπ, Ald., Zwing., Mack; ἐπεὶ καὶ Lind.) κατὰ vulg. <math>- ὁ$  οπ. Cξ. -πνοιὴν Lind., Mack. <math>-τὴν πνοὴν πρῶτον O. - εἰς Ε. - ⅗ν βούληταὶ τις C, Zwing. in marg. <math>-ἢν pro εἰ ξ. - ἱτορίησιν Ο. - ⁴ϵθέλοι CEFGHIJΚΟξπ. <math>- ἢ καὶ vulg. - καὶ οπ. C. - πλείω O. - ὑποθἦναι Ald., Frob., Zwing., Lind., Mack. <math>- ἀλεκτορίοισιν ΕFGHIJΚΟπ, Ald. <math>- ኝἢ pro εἰτε EFGHIJO, Ald., Zwing. - εἰτε καὶ vulg. - καὶ οπ. <math>C. - ἡμέρας I. - ετῆς οπ. ΕΗπ. <math>- † μρο ‡ζ. - ἐκλείψει C (FH, emend. al. manu) <math>Iπ. - ὑφορέων al. manu H. <math>- ² καὶ (καὶ οπ. CFGHIJO, Ald.) καταγνύων vulg. <math>- σκοπείν al. manu in marg. <math>- ∗σ. C., Mack. - ⁵οκ. Cξ. - όπ. vulg. <math>- σκοπ. Cξ. - μου FIJ. - είν οπ. FL. - ἐόντα <math>Cξ. - επ. δὲν οπ. Cξ. - μου FIJ. - επ. σ. Μαck. - ἀναγκάζοντι μεο άσκ. J, Zwing. in marg. <math>- ὑμενέων Ε. - επ. δης νulg. - ενὸς ἢδη <math>Cξ. - καὶ οπ. Cξ. - ἑήγνυται HIJO. - ἐκείνου C.

verriez l'enfant dans les matrices, si la tête est en haut ou en bas. De l'ombilic partent les membranes qui le retiennent.

- 29. (Excellente comparaison de l'œuf humain avec l'œuf de l'oiseau.) Maintenant je dirai les caractères dont j'ai promis l'exposition un peu plus haut, et qui montrent, d'une facon aussi claire que peut le faire une intelligence humaine pour quiconque veut examiner ces choses, qui montrent, dis-je, que la semence est dans une membrane, que l'ombilic en occupe le milieu, que d'abord elle attire à soi le soussle et puis l'expire, et que les membranes tiennent à l'ombilic. En un mot, toute la constitution de l'enfant que j'ai énoncée, vous la trouverez telle, d'un bout jusqu'à l'autre, que mes discours l'ont expliquée, si vous voulez user des preuves dont je vais parler. Prenez vingt œuss, ou plus, et donnez-les à couver à deux poules ou à plusieurs; puis, chaque jour, depuis le deuxième jusqu'au dernier, celui de l'éclosion, ôtez un œuf, brisez-le, et examinez; vous trouverez tout conforme à mon dire, autant que la nature d'un oiseau doit se comparer à celle de l'homme. Les membranes y partent de l'ombilic; tout ce que j'ai dit au sujet de l'enfant, se découvre d'un bout à l'autre dans un œuf d'oiseau; et celui qui n'a pas encore fait ces observations, s'étonnera de rencontrer dans un œuf d'oiseau un ombilic. Les choses sont ainsi; et voilà ce que j'avais à dire là-dessus.
- 30. (Accouchement. L'accouchement est attribué à une action propre de l'enfant, en vertu d'une fausse analogie avec l'éclosion du petit de l'oiseau. Durée de la gestation, dix mois; causes d'erreur sur ce calcul. L'accouchement arrive quand l'aliment commence à faire défaut au fœtus, qui s'agite, rompt les membranes, et sort. Accouchements laboricux; effet des accouchements répétés chez les femmes.) Quand le terme de l'accouchement arrive, alors l'enfant, se mouvant et agitant les pieds et les mains, rompt quelqu'une des membranes intérieures. Dès qu'une est rompue, les autres ont une force moindre. D'abord se rompent les membranes qui tiennent à

1 τοῦ δεσμοῦ τὸ ἔμιδρυον, καὶ γωρέει ἔζω κλονηθέν. 2 οὐ γὰρ ἔτι ἔγει σθένος τῶν ὑμένων προδόντων, καὶ τούτων ἀπενεγθέντων οὐδὲ αἱ μήτραι δύνανται έτι τὸ παιδίον ἴσγειν· προσλαμβάνονται γάρ <sup>3</sup>οί ύμένες καὶ τῶν μητρέων, δκόταν ἀμφὶ τὸ παιδίον Ελίσσωνται, οὐ πολλή δυνάμει. Όκόταν δὲ χωρέη τὸ παιδίον, \*βιήται καὶ εὐρύνει τὰς μήτρας εν τῆ διεζόδω, ἄτε άπαλὰς ἐούσας γωρέει δὲ ἐπὶ κεφαλήν, <sup>6</sup> ήν κατά φύσιν ίη· βαρύτατα γάρ έστιν αὐτῷ τὰ ἄνω <sup>6</sup>ἐκ τοῦ όμφαλοῦ σταθμεόμενα. Έν δὲ τῆσι μήτρησιν ἐὸν ἐγκρατὲς μᾶλλον γίνεται 7 ες των υμένων την χατάβρηζιν άμα δεκάτω μηνί, ότε ό τόχος τη μητρί παραγίνεται. \*Ην δέ βίαιον πάθημα πάθη το παιδίον, καλ πρόσθεν 8 τοῦ ώρισμένου γρόνου ραγέντων τῶν ὑμένων ἐζέργεται: καὶ ἢν ἡ τροφὴ πρόσθεν λήξη ἀπὸ τῆς μητρὸς <sup>9</sup>τῶ παιδίω, καὶ οὐτω πρόσθεν δ τόχος τῆ μητρὶ παραγίνεται, 10 καὶ θᾶσσον δέχα μηνών έξέργεται. Άλλ' όσαι δή έδοζαν πλείονα γρόνον δέκα μηνών έγειν, ήδη γὰρ τοῦτο πολλάχις ἤλουσα , 11 χεῖναι διεβλήθησαν τρόπω τοιῷδε δ μέλλω ερέειν· δκόταν αι μήτραι πνευμα λάβωσιν 12 ες σφας αὐτὰς άπὸ τῆς χοιλίης φῦσαν παρεχούσης χαὶ ἐξαρθῶσι, γίνεται γὰρ τοῦτο, δοχέουσι δή αί γυναϊκες πρὸς <sup>13</sup>σρέας έχειν τότε· καὶ ἢν καταμήνια μή γωρέοντα 14 ξυστραφή έν τησι μήτρησι καὶ έη γρονιώτερα, ἀεὶ διαβρεί ες τὰς μήτρας, ἔστι μεν ὅτε ζὸν τῷ ἀπὸ 15 τῆς κοιλίης πνεύματι, έστι δ' ότε καὶ θερμαινόμενα, καὶ δὴ καὶ τότε ἐν γαστρὶ δο-

<sup>!</sup> Άπὸ τοῦ vulg. - ἀπὸ om. Cξ. - 2οὐ γὰρ ἔτι ἔχει σθένος τῶν ὑμένων (ύμενέων Ε) προδόντων (hic addit καὶ τούτων ἀπενεχθέντων Mercur. in marg.) οὐδὲ (αΐδε pro οὐδὲ J) αί μῆτραι δύνανται ἔτι (οὐα ἔτι ἴσως Mercur. in marg.) το παιδίον ζοχειν, των ύμενων (ύμενεων Ε), ώς έφην, προδόντων (τῶν ὑμ., ὡς ἔφην, προδ. desiderantur in quibusdam, ait Zwing. in marg.) καὶ τούτων ἀπενεχθέντων ' προσλαμβάνονται vulg. - οὐ γὰρ ἐστὶ (ἐστὶ punctis notatum eadem manu C) (έστὶ οπι. ξ) έτι έχει σθένος τῶν ὑμένων προδόντων καὶ τούτων ἀπενεχθέντων αι μήτραι ἔτι τὸ παιδίον ἴσχειν • προσλαμβάνονται Cξ. - Cette phrase me paraît fort douteuse. Il faut supposer que δεσμός est le sujet de έγει; et la construction ne l'indique pas. Quant au reste, je prends la leçon de C, seulement rectifiée à l'aide du texte de vulg. — 3 οί om. C. – ελίσσονται (ελ. Frob.) vulg. – ελίσσωνται ξπ. – πολλώ EHK. - γωρέει CO, Mack. - 4 κινεί al. manu in marg. H. - 5 ην C. - εί vulg. - εξη pro ξη J. - 6 αὐτοῦ pro έχ τοῦ O. - έὸν  $C\xi$ . - ἐνεὸν vulg. - 7 εἰς vulg. - êş Lind. - êx CE (F, al. manu êş) HIJKOô, Ald., Mercur. in marg. ές έχ τῶν G. - ὑμενέων EFGHI. - ἄμα δ' ἐχάστω EFGHIJôπ, Ald. - ὁ om. π. - \* τούτου τοῦ pro τοῦ ώρ. CHKξ. - ώρ. EFGIπ, Mack. - όρ. vulg. - ὑμενέων Ε. - 9 το παιδίον G. - 10 καὶ Ε (H, al. manu) ΚΟΡ'π. - καὶ om. vulg. - δὲ δέκα

celle-la, puis la dernière. Les membranes étant rompues, le fœtus se délivre du lien et chemine au dehors en s'agitant. Car le lien n'a plus de force, les membranes cédant; et, à leur défaut, les matrices ne peuvent retenir l'enfant. Les membranes, il est vrai, quand elles s'enroulent autour de l'enfant, s'attachent aussi aux matrices, mais non avec une grande puissance. Cheminant, l'enfant force et dilate les matrices dans le passage, attendu qu'elles sont molles. Il chemine la tête en avant si les choses se passent naturellement; car, chez lui, les parties supérieures sont les plus lourdes, pesées à partir de l'ombilic. Étant dans les matrices, il prend plus de force pour la rupture des membranes, avec le dixième mois, quand l'accouchement approche pour la mère. Mais, si l'enfant éprouve quelque violence, les membranes se rompent, il sort même avant le temps fixé. Si la nourriture venant de la mère fait auparavant défaut à l'enfant, c'est encore une cause d'accouchement prémature, et l'enfant sort avant dix mois. Mais toutes celles qui ont pensé avoir porté plus de dix mois (je l'ai mainte fois oui dire), ont été induites en erreur de la façon que je vais expliquer : quand les matrices, prenant en soi de l'air venant du ventre qui le fournit, et se gonflent (cela en effet arrive quelquesois), alors les femmes croient être enceintes; ou bien, si les règles, n'allant pas, s'accumulent dans les matrices et restent supprimées pendant quelque temps, il se fait un flux continuel dans les matrices, tantôt avec l'air venant du ventre, tantôt par l'effet de l'échauffement, et alors encore les femmes

vulg. – δὲ οπ. ΕΗΚΡ΄π. – χρόνων C. —  $^{11}$  κακεῖναι Κ. – διελήθησαν vulg. – διελόθησαν HΙΚπ. – διελόθηταν (sic) Ald. – διεδλήθησαν CE (H in marg.) OP'Q', Zwing. in marg. – διεδήθησαν (sic) ξ. – Ērot., p. 120, et Gal., dans le Gl., ont διεδλήθησαν, παρελογίσθησαν, ἐξηπατήθησαν; et Heringa montre que ce mot appartient à notre traité. – ἐρέειν (H, al. manu) π. – ἐρεῖν vulg. – εὑρεῖν δ. – λέγειν Cξ. —  $^{12}$  ἐςὐ τὰις pro ἐς σφᾶς αὐτὰς Ε (H, al. manu) Κπ. · ἐωυτὰς pro σφᾶς αὐτὰς P'Q', Lind. – παρασχούσης ΕΗΚ. – Post γὰρ addunt καὶ Ε (H, al. manu) P'Q'π, Lind. —  $^{13}$  σφᾶς vulg. – σφὰς C. – σφέας Ε (H, al. manu). —  $^{14}$  συσχεθή (EH, supra lin.) OP'Q'. – Ante ἀεὶ addunt καὶ Zwing. in marg., Lind. – αἰεὶ Lind., Mack. – διαρἡξέει Lind., Mack. —  $^{15}$  τῆς om. J.

χέουσιν έγειν αί γυναϊκες, άτε των χαταμηνίων μη γωρεόντων χαί τῶν μητρέων ἠομένων εἶτα ἔστιν ὅτε τὰ χαταμήνια ἔρράγη αὐτόματα, η έτέρων έπικατελθόντων 'άπο τοῦ σώματος ἐς τὰς μήτρας καὶ κατενεγκάντων τὰ πρότερα, καὶ ἡ φῦσα ἐζῆλθε, καὶ πολλῆσιν ήδη εὐθὸς μετὰ τὴν τῶν καταμηνίων <sup>2</sup>κάθαρσιν αἱ μῆτραι ἔγανον καὶ κατά τὸ αἰδοῖον ἐστράφησαν, καὶ τηνικαῦτα μιγθεῖσαι ἀνδράσιν έλαδον πρὸς σφας τὸν γόνον αὐθήμερον ἢ ἄμα ὀλίγησιν ἡμέρησιν. Λογίζονται <sup>3</sup>δε αί γυναϊκες αί άπειροι τούτων τῶν λόγων καὶ τῶν πρηγμάτων κατ' έχεῖνον τὸν γρόνον ἐν γαστρὶ ἔχειν, ὅτε τὰ καταμήνια οὐκ ἐγώρεεν αὐτῆσι καὶ αί μῆτραι ἠομέναι ἐτύγγανον. "Οτι \*δὲ οὐχ ἐστὶ χρονιώτερον δέχα μηνῶν ἐν γαστρὶ ἔχειν, ἐγὼ φράσω: ή τροφή καὶ ή αὐξησις <sup>8</sup>ή ἀπὸ τῆς μητρὸς κατιοῦσα οὐκ ἔτι ἄρκεύσα τῷ παιδίω ἐστίν, δκόταν οἱ δέκα μῆνες παρέλθωσι καὶ τὸ ἔμβρυον αυζηθη έλχει γὰρ ἀπὸ τοῦ αξματος ἐς έωυτὸ τὸ γλυκύτατον, άμα δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ γάλακτος ἐπαυρίσκεται ολίγον ὁκόταν δ' αὐτῷ 6 σπανιώτερα ταῦτα γίνηται καὶ άδρὸν ἔη τὸ παιδίον, ποθέον πλείονα τῆς δπαρχούσης τροφῆς, ἀσκαρίζει καὶ τοὺς δμένας ρήγνυσι. 7 Καὶ μαλλον τοῦτο πάσχουσιν αξ τῶν γυναικῶν πρωτοτόκοι ἐπιλείπει γὰρ τοῖσι παιδίοισιν ή τροφή ἐς τὸ ἀρχέσαι ἄχρι τῶν δέκα μηνῶν. Έπιλείπει δὲ διὰ τρόπον τοιόνδε· εἰσὶ τῶν γυναικῶν, αὶ μέν ἀρκέοντα τὰ καταμήνια ἀποκαθαίρονται, αξ δὲ ἐλάσσονα τοῦτο δὲ ἢν <sup>9</sup>ἀεὶ γίνηται, ἐν φύσει καὶ ἐν γένει μητρῷόν σφίν ἐστιν· αἱ δὲ τὰ καταμήνια όλίγα μεθιείσαι, αδται καὶ τοίσι παιδίοισι τοῦ γρόνου τὸ υστατον, όταν ήδη άδρὸν 10 ἔη, την τροφην σπανιωτέρην παρέχουσαι,

<sup>1</sup> Άπὸ τ. σ. οm. Cξ. - κατενεγκόντων Η.- ή Ε (Η, al. manu) ΚΟΡ'Q'π, Lind.- ή om. vulg. - πολλήσιν CEHILOπ, Lind., Mack. - πολλόσιν vulg. - 2 Heringa, trouvant dans Érot., p. 210, καταμηνίων λύσιν, qui doit, 2 après l'arrangement suivi par le glossographe, appartenir à notre traité, pense qu'il faut lire ici λύσιν au lieu de κάθαρσιν, qui en serait une glose. - καὶ μιχθεῖσκι τότε Cξ. - Ροσὶ ἀνδράσιν addunt αὶ γυναῖκες Cξ. - αὐθημερὸν ξπ. - ὁλίγοισιν C. - 3 δ' Cξ. - αὶ γυναῖκες CEFGHIJΚΟΙ' (Q', sine αὶ) ξ. - αὶ γυναῖκες το ΕΓΗ ΙΚΟΙ' (Q', sine αὶ) ξ. - αὶ γ. οπ. vulg. - τούτων οπ. Lind. - κακείνον vulg. - κατ' ἐκεῖνον Ε (ΙΙ, al. manu) Κπ. - αὐταῖσι C. - ἡργμέναι J. - ἦσαν Cξ. - ⁴δ' Cξ. - ⁵ ἡ οπ. Ε (Η, erasum) ΚΧΡ', Mack. - ἀρκέουσα in marg. al. manu Η. - αὐξηνθῆ (sic) Η. - ἐωυτόν J. - αὐτὸ prο ἐωυτό Cξ. - ͼ σπανιώτερον ΕΧ. - σπανιώτερα Ζνίης. - γίνεται C. - γένηται vulg. - ποθέων Ο. - ἡηγνύον ἀρχὴν ἀποκυήσιος παρέχει τῆ μητρὶ Lind., (Mack, τὴν ἀρχὴν ἀποκυήσιως sic) ex Gal. - ² καὶ τῶν γ. αὶ πρωτοτόκοι τοῦτο πάσχουσι μᾶλλον Cξ. - πρωτότοκοι ΕΗ. - ἄχρι CEK.

s'imaginent être grosses, vu que les règles sont supprimées et les matrices gonflées. Puis, il arrive parfois que les règles font éruption spontanément, ou parce que d'autres règles descendent du corps à la matrice et entraînent les premières; de l'air sort, et souvent, aussitôt après l'écoulement des règles, les matrices étant devenues béantes et s'étant tournées vers les parties génitales, la femme, avant en des rapports avec son mari, a conçu le jour même ou peu de jours après. Or, les femmes qui ne sont pas au courant des ces raisonnements et de ces faits, calculent qu'elles sont enceintes du moment où les règles ont été supprimées et les matrices gonflées. Je vais dire pourquoi la grossesse ne dure pas plus de dix mois. La nourriture et l'accroissement fournis par la mère ne suffisent plus à l'enfant quand les dix mois sont passés, et qu'il a grandi. Il attire à soi la partie du sang la plus donce et il profite aussi un peu du lait. Quand ces sources deviennent trop peu abondantes, et qu'il a grossi, il désire plus de nourriture qu'il n'en a actuellement, il s'agite et rompt les membranes. Les primipares sont plus sujettes que les autres à ces accouchements prématurés; chez elles, la nourriture manque aux enfants pour les entretenir jusqu'aux dix mois. Elle manque de cette façon: il est des femmes chez qui la purgation mensuelle est suffisante, et d'autres chez qui elle est moindre; s'il en est constamment ainsi, cette condition leur est originelle, naturellement et spécialement (voy. pour yévos, quatr. Livre des Mal., \$ 34, p. 546, l. 25). Mais celles qui ont des menstrues en petite quantité fournissent une nourriture trop peu abondante aussi aux enfants, vers la fin du temps, quand il sont déjà forts; c'est qui les fait s'agiter et les

<sup>-</sup>άχρις (άχρι π) αν (άν οπ. CEP'ξπ, Mack; οὖ pro αν O) τῶν vulg.-Post μηνῶν addunt πρότερον CE (H, al. manu) Kξπ. - \*ταὖτησι διὰ τόδε pro διὰ τρ. τ. Cξ. - τκὖτησι vel τόδε Zwing. in marg. - γυναικείων Ald. - γυναικῶν τινες (ἔνια: Ε, Η supra lin. al. manu, <math>K) vulg. - τινὲς οιπ. Cξ. - ἀποκαθαίρονται Cξ. - καθαίρονται vulg. - δ' ἡν ξ. - \*α διεί Lind., Mack. - Post ἀεὶ addunt μὴ Ε (H, al. manu supra lin.) <math>K. - ἐν τῆ φύσει <math>C. - σφίσιν Ε (H, al. manu) K. - τοῖσι CEllξπ, Mack. - τοῖς vulg. - ἀδρὸν <math>Frob. - \*"εῖη ΕΟ. - Post ἔη addunt τὸ παιδίον <math>E (H, al. manu) KΩπ. - σπανιστέρην C, Frob., Zwing. - ἐπείγεται <math>P'Q', Lind., Mack. - ἐπείγεσθαι οπ. Cξ, Ald.

ποιέουσιν ασκαρίζειν και πρόσθεν των δέκα μηνών έζελθειν έπείγεσθαι: ολίγον 1 γάρ ἀπ' αὐτέων χωρέει τὸ αἶμα. 'Ως δὲ 2ἐπὶ τὸ πλεῖστον ξυμβαίνει και αγαλάκτους μαλλον είναι ταύτας τὰς γυναϊκας. τὰς όλίγα τὰ καταμήνια μεθιείσας. ξηρότεραι γὰρ καλ πυκνοσαρκότεοαί είσιν. Τούτω δε τῷ λόγω ὅτι ἐπιλειπούσης τῆς τροφῆς, ἐξέργεται τὸ ἔμβρυον, 3 ἢν μή τι αὐτῷ βίαιον πάθημα προσπέση, ἱστόριον τόδε έστί. Τὸ όρνεον γίνεται έχ τοῦ ώοῦ \*τοῦ γλωροῦ τρόπω τοιῷδε· ἐπιχαθεζομένης τῆς μητρὸς θερμαίνεται τὸ ὧόν· καὶ ὅτὸ ἐν τῷ ἀῷ ἐνεὸν ἀπὸ τῆς μητρὸς χινέεται. Θερμαινόμενον δὲ πνεῦμα έσχει <sup>6</sup> τὸ ἐν τῷ ὡῷ ἐνεὸν καὶ ἀντισπᾶ ἔτερον ψυχρὸν ἀπὸ τοῦ ἡέρος διά τοῦ ὤοῦ: τὸ γὰρ ὦὸν ἄραιόν ἔστιν οὕτως ὡς πνοήν έλχομένην άρχεουσαν διιέναι τῷ ἔνδον τεόντι. Καὶ αὕζεται τὸ ὄρνεον ἐν τῷ ώῷ, καὶ διαρθροῦται τρόπω τῷ αὐτῷ τε καὶ παραπλησίω <sup>8</sup>ὧπερ καὶ τὸ ✓ παιδίον, ώς μοι ήδη καὶ πρότερον εἴρηται. Γίνεται δὲ ἐκ τοῦ χλωροῦ τοῦ ἀοῦ, τροφή δὲ καὶ αὕξησίς ἐστιν ἀπὸ τοῦ λευκοῦ τοῦ ἐν τῷ ως εόντος. 9και τουτ' ήθη πάσιν έμφανες έγένετο υκόσοι προσέσγον τὸν νόον · δχόταν ἐπιλείπη ή τροφή τῷ νεοσσῷ ἐχ τοῦ ιδοῦ, οὐχ <sup>10</sup> ἔχον κρχέουσαν ἀφ' ῆς ζήσεται, χινέεται ἐσγυρῶς ἐν τῷ ὡῷ, ζητέον τροφήν πλείονα, καὶ οἱ ὑμένες περιβρήγνυνται, καὶ ὁκόταν ἡ 11 ὄρνις αἴσθηται τὸν νεοσσὸν κινηθέντα ἐσγυρῶς, κολάψασα ἔζέλεψεν καὶ ταῦτα ζυμβαίνει γίνεσθαι εν είχοσιν ήμερησι. Καὶ εμφανές έστιν ότι ώδε έγει δχόταν γάρ χολάψη τὸ όρνεον ἐπὶ τοῖσι λεπυρίοισι τοῦ ώοῦ, ύγρὸν ἔνεστιν οὐδὲν ὅ τι καὶ ἄζιον λόγου· 13 ἐξανήλωται γὰρ ἐς τὸν νεοσσόν. Οὔτω δὲ καὶ τὸ παιδίον, δκόταν αὐξηθῆ, οὐκ ἔτι δύναται ή μήτης τροφήν παρέχειν ἀρχέουσαν ζητέον οὖν πλείω τροφήν τῆς παρεούσης τὸ ἔμβρυον ἀσχαρίζον δήγνυσι τοὺς ὑμένας, καὶ λυθέν τοῦ δεσμοῦ χωρέει δμοῦ ἔζω: καὶ ταῦτα γίνεται ἐν δέκα μησὶ τὸ μακρό-

Τάρ οπ. (Ε, restit. al. manu) ΗΙΟπ. – ἀπ' αὐτέων  $C\xi$ , Zwing. in marg., Mack. – ἀπὸ τῶν νέων μητρῶν (μητέρων, Ε al. manu μητρῶν, P'Q', Lind.; μητρέων π) vulg. — ² καὶ ἐπὶ vulg. – καὶ οπι.  $C\xi$ . – πλεῖον C. – μᾶλλον  $C\xi$ , Zwing. in marg., Merc. in marg. – μᾶλλον οπι. vulg. — ³ κῆν P', Mack. – αὐτὸ C. – μἢ αὐτῶ βίαιόν τι C. – καὶ ἰστόριον vulg. – καὶ οπι.  $C\xi$ . – ὄρνον  $C\xi$ . – ἐκ τοῦ χλωροῦ τοῦ ἀοῦ K. — ⁴ τοῦ οπι. J. — ⁵ τὸ οπι. J. – ἀπὸ. . . ἐνεὸν οπι. J. — ὅ τὸ ἐν τῷ ἀῷ ἐν. οπι. C. — ² ἐνεόντι C. – ἀρθροῦται C. — 8 ὡ περ C1 , Ywing. – ώσπερ C2 ο καὶ καὶ ξησιν ἔγει (παρέχει Lind.) τὸ (τῶ C3 καὶ αὐξησιν είχει (παρέχει Lind.) τὸ (τῶ C4 καὶ αὐξησιν είχει (παρέχει Lind.) τὸ (τῶ C5 καὶ αὐξησιν είχει (παρέχει Lind.) τὸ (τῶ C6 καὶ αὐξησιν είχει (παρέχει Lind.) τὸ (τῶ C7 καὶ αὐξησιν είχει C8 καὶ αὐξησιν είχει C9 καὶ αὐξησιν είχει C1 καὶ C2 καὶ C1 καὶ C1 καὶ C1 καὶ C1 καὶ C2 καὶ C1 καὶ C1 καὶ C2 καὶ C1 καὶ C2 καὶ C1 καὶ C2 καὶ C1 καὶ C2 καὶ C2 κ

presse de sortir avant les dix mois; en esset, le sang vient en petite quantité. Généralement aussi, les femmes qui ont peu de menstrues n'ont pas de lait; elles sont trop sèches et de chair trop compacte. Je dis que c'est le défaut de nourriture qui amène la sortie de l'enfant, à moins qu'il n'ait été atteint de quelque violence; en voici la preuve : l'oiseau provient du jaune de l'œuf de cette facon : sous la mère qui couve, l'œuf s'échauffe, et ce qui est dans l'œuf est mis en mouvement par la mère. Échaussé, ce qui est dans l'œuf a du soussle et attire, par une contre-attraction, un autre souffle froid venant de l'air à travers l'œuf; car l'œuf est assez lâche pour laisser arriver, en suffisante quantité, au contenu, la respiration qui est attirée. L'oiseau croît dans l'œuf et s'articule d'une manière tout à fait semblable à l'enfant, comme je l'ai déjà dit précédemment. Il provient du jaune, mais il a son aliment et sa croissance dans le blanc. Pour s'en convaincre, il suffit d'y faire attention. Quand la nourriture provenant de l'œuf manque au petit, alors, n'ayant pas un aliment suffisant pour vivre, il s'agite fortement dans l'œuf, cherche plus de nourriture, et les membranes se rompent. La mère, s'apercevant que le petit se meut fortement, frappe et brise la coquille. Cela arrive en vingt jours. Et il est évident que les choses se passent ainsi; en effet, quand la mère frappe la coquille, il n'y reste plus qu'une quantité insignifiante de liquide; tout a été consommé pour le petit. De même, l'enfant, quand il a crû, la mère ne peut plus lui fournir une nourriture suffisante, il en cherche plus que ce qu'il en a présentement, il s'agite, rompt les membranes, et, débarrassé du lien, chemine incontinent au dehors. Cela arrive en dix mois au plus. De la même façon, chez les bestiaux et chez les animaux sauvages, le part se fait à une époque fixe

σίς έστιν ἀπὸ τοῦ λευχοῦ τοῦ ἐν τῷ ὡῷ ἐόντος Cξ, Merc. in marg., Zwing. in marg. —  $^9$  καὶ τοῦτ' Cξ. – τοῦτο sine καὶ vulg. – ὁκόσοισι Ε. – προσέχον Ald. – τὸν νόον προσέσχον Cξ. – ὁκόταν δὲ vulg. – δὲ οπι. Cξ. —  $^{10}$  ἔχων Mack. – C'est une conjecture de Foes. – ζητέων Mack. —  $^{11}$  μήτηρ Cξ. – εἰσηται ΕFGHIΚΟΟ΄π. – συμβαίνει Cξ, Mack. – ἡμέραις π. —  $^{12}$  ἐξανήλ) ωται C. – ἐξανάλωται G, Ald.

τατον. Καὶ κατά τοῦτον τὸν λόγον καὶ τοῖσι κτήνεσι καὶ τοῖσι θηρίοισιν δ τόχος παραγίνεται εν γρόνω δ έχαστον τίχτει οὐ μαχρότερον. έκάστω γὰρ τῶν ζώων ἀνάγκη ¹ἐστὶ γρόνον εἶναι, ἐν ῷ ἡ τροφή σπανιωτέρη έσται τῷ ἐμβούω καὶ ἐπιλείψει καὶ ὁ τόκος παρέσται. καὶ τὰ μὲν ἐλάσσω τροφὴν <sup>2</sup> τοῖσεν ἐμβρύοισιν ἔχοντα θᾶσσον τίκτει, τὰ δὲ πλείω ὕττερον. Καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἴρηται. Τὸ βδὲ παιδίον, όταν περιβραγώσιν οί υμένες, ην μέν δη ἐπικρατήση ή ἐπὶ την κεφαλήν βοπή, βηϊδίως τίκτει ή γυνή: ην δὲ πλάγιον ή ἐπὶ πόδας χωρήση, γίνεται γὰρ \*τοῦτο, ἢν οὕτως ἡ ροπὴ τύχη γενομένη ἢ ύπὸ εὐρυγωρίης γε τῶν μητρέων, <sup>5</sup>ἢ καὶ ἢν ἡ μήτηρ ἐν τῆ ἀδῖνι μὴ ήσυγάση τὸ πρώτον, κήν ούτω γωρέη, γαλεπώς τέζεται ή γυνή. πολλαί δε ήδη η βαύται ώλοντο, η τὰ παιδία, η όμα αι μητέρες και τὰ ἐν αὐτῆσιν. 7 Ἐκ δὲ τῶν τικτουσῶν μάλιστα πονέουσιν αξ πρωτοτόχοι διά την άπειρίην των πόνων, 8 και πονέουσι μέν παν τὸ σωμα, μάλιστα δὲ τὴν δοφύν τε καὶ τὰ ἐσχία: διίσταται γὰρ σφέων τὰ ἐσγία· αἱ δὲ μᾶλλον ἔμπειροι τόχων ἦσσον θπονέουσι τῶν πρωτοτόχων, αί δὲ πουλυτόχοι πάνυ ἦσσον πονέουσιν. \*Ην 10 δὲ ἐπὶ κεφαλήν ξη τὸ ἔμβρυον, ή κεφαλή πρώτον ἔζω χωρέει, ἔπειτα τάλλα μέλεα έπόμενα, ΰστατος δε ό δμφικλός · 11 έχ δε τοῦ δμφαλοῦ τὸ γορίον τεταμένον έστίν. Μετά 12 οὲ ταῦτα ύδρωψ έρχεται αίματώδης ἀπό τε τῆς κεφαλής καὶ τοῦ ἄλλου σώματος, ἀποκριθεὶς <sup>18</sup>ὑπὸ βίης τε καὶ πόνου καὶ θέρμης, καὶ δὸὸν ἀφηγήσατο τῆ τῶν λογίων καθάρσει μετὰ δὲ την έξοδον τοῦ ἰχῶρος η κάθαρσις γίνεται χρόνον τὸν πρόσθεν εἰρημένον. Καὶ οἴ τε μαζοὶ καὶ τἄλλα μέλεα δκόσα ὑγρότερά ἐστι, καταβρήγνυται τῶν γυναικῶν, ἥκιστα μέν ἐν τῷ πρώτῳ τόκῳ, ἔπειτα δε, ώς αν πλειόνων πειρέωνται τόχων, έτι μαλλον 14 χαταβρήγνυται διακενουμένων των φλεβων ύπο της καθάρσιος των λοχίων. Ταϋτα δέ ✓ μοι ές τοῦτο εἔρηται.

<sup>&#</sup>x27; Έπὶ pro ἐστὶ EFGHJKπ. – ἐμδρίω C. — ² ἐν τοῖσιν vulg. – ἐν om. C. — μοι om. C. — ³ δὴ Zwing. – κρατήτη G, Ald. – πόδες Ald. — ⁴τοῦτο Cξ. – οὕτω πολλάχις pro τοῦτο vulg. – γε Cξ. – γε om. vulg. — ⁵ ἢ om. Cξ. – τῶ pro τῷ J. – ὀδίνι (sic) C. – χωρέει Mack. — ⁶ αὕται H, Zwing., Frob. – αἱ μητέρες καὶ τὰ ἐν αὐτῆσιν om. Cξ. — ² τίκτουσαι δὲ αί (αὶ om. ξ) γυναῖκες pro ἐκ δὲ τῶν τικτουσῶν Cξ, Mercur. in marg., Zwing. in marg. – πρωτότοκοι EH. — ⁵ καὶ μάλιστα πονέουσι μὲν τὴν ὀσφὺν τὲ καὶ τὰ ἰσχία, πονέουσι δὲ καὶ πᾶν τὸ σῶμα Cξ. — ͽ πονέονται (bis) Cξ. – πουλύτοκοι (sic) C. – πουλυτόκοι ξ. – πολυτόκοι vulg. – πολύτοκοι π. – πάνυ om. Cξ. — ὑ δ' Cξ. – κεφαλῆ

pour chaque espèce, sans la dépasser; car nécessairement, chez tout animal, il est un temps où la nourriture sera trop peu abondante pour le petit, fera défaut et où le part surviendra. Et ceux qui ont moins de nourriture pour les fœtus mettent bas plus tôt, et ceux qui en ont davantage, plus tard. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Quant à l'enfant, lorsque les membranes se rompent, si le mouvement par la tête l'em-porte, la femme accouche facilement; mais, s'il se présente de côté ou par les pieds (cela arrive en effet), si le mouvement est tel, soit par l'amplitude des matrices, soit parce que la mère, dans les douleurs, n'a pas gardé d'abord le repos, si, dis-je, la présentation est de la sorte, la femme accouche difficilement; et maintes fois les mères ont succombé, ou les enfants, ou à la fois les mères et les enfants. Des femmes qui accouchent, celles qui souffrent le plus sont les primipares, parce qu'elles n'ont pas encore éprouvé ce genre de souffrances. Elles souffrent dans tout le corps, mais surtout aux lombes et aux ischions; car les ischions se disjoignent. Mais celles qui ont déjà accouché souffrent moins que les primipares, et celles qui ont accouché plusieurs fois, souffrent beaucoup moins. Si l'ensant va par la tête, la tête sort la première, puis les autres parties suivent, et l'ombilic sort le dernier; et à l'ombilic tient le chorion. Après, s'écoule une humeur sanguinolente venant de la tête et du reste du corps, laquelle est exprimée par la violence, le travail et la chaleur, et qui ouvre la voie à l'évacuation lochiale. Après l'issue de cette humeur, la purgation lochiale se fait pendant le temps indiqué plus haut. Les mamelles et toutes les parties où l'humidité abonde chez les femmes, se relâchent, moins dans le premier accouchement, puis de plus en plus à mesure que les accouchements se multiplient; ce relâchement s'opère par la vacuité des veines

J. – είη Ο. – τὰ ἄλλα Cξ. — " ἐκ τοῦ δ' δμραλοῦ CEHOξπ. – χορίον CIJ, Zwing. in marg., Lind., Mack. – χόριον ξπ. – χωρίον vulg. – τεταγμένον Codd. mss. ap. Foes in not. — " δὴ Η. – ΰδροψ Η. — " ἀπὸ Η. – ἐν τῆ τῶν ΕΓGΗΙJΚΟΡ'Q', Lind. – τῶν λοχίων τῆ καθάρσει Cξ. — " καταβρήγνυνται ΕΗJΚΟ. – διακενεουμένων Η. – καθάρσηος Cξ. – λοχείων J.

31. Δίδυμα δὲ τγίνεται ἀφ' ένὸς λαγνεύματος οὕτως: έγουσιν αί μήτροκι χόλπους συγγούς χαὶ γαμψούς, τούς μέν τηλοτέρω, τούς δὲ πλησιαιτέρω τοῦ αἰδοίου: καὶ τὰ πουλύγονα τῶν ζώων πλείους ἔγει \*\* κόλπους των όλίγα χυεόντων, όμοίως δε και τά πρόδατα, θηρία τε καὶ όρνεα. "Όταν δὲ ἡ γονὴ τύγη σγισθεῖσα <sup>3</sup>εἰς δύο κόλπους ἀφικομένη καὶ αί μῆτραι δέξωνται τὴν γονὴν, \*καὶ τοῖν κόλποιν μηδέτερος ές τὸν έτερον χαλάση, Σχωρισθεῖσα δή ἐν έκατέρω κόλπω ύμενοῦται καὶ ζωοῦται τῷ αὐτῷ τρόπιο Θῷπερ καὶ τὸ ἐν εἴρηται. "Οτι δὲ ἀφ' ένὸς λαγγεύματος δίθυμα γίνεται Ιστόριον τόθε ἐστὶ, κύων καὶ টিς καὶ άλλα ζωα <sup>7</sup>όσα ἀφ' ένὸς λαγνεύματος τίχτει καὶ δύο καὶ πλείονα, καὶ έκαστον τῶν ζώων ἐν τῆσι μήτρησιν ἐν κόλπω καὶ ὑμένι ἐστὶ, καὶ ταῦτα αὐτοὶ ὁρέομεν γινόμενα, καὶ ταῦτα τίκτει τῆ αὐτῆ ἡμέρη πάντα ως επιτοπλεϊστον. <sup>7</sup>Ωδε δε και τη γυναικί από μιης <sup>8</sup>μίξιος γινόμενα τὰ παιδία έκάτερον ἐν κόλπο θκαὶ γορίω ἐστὶ, καὶ τίκτει τῆ αὐτῆ ἡμέρη ἀμφότερα, καὶ πρότερον θάτερον χωρέει ἔζω καὶ τὸ γυναικί και έν τῷ ἀνδρί και έν παντί ζώφ έκάστφ γονῆς ἐνεῖναι καὶ άσθενέστερον καὶ ζογυρότερον καὶ οὐκ ἐς ἄπαξ γωρέει ἡ γονἡ, ἀλλά και ές δίς και τρίς αποβράσσεται και ούκ ανυστόν 11 αεί διιοίως είναι πᾶν ἐσγυρὸν, τό τε πρόσθεν έξιὸν καὶ τὸ ὕστερον. Ἐς δκότερον 12 αν οὖν τῶν κόλπων τύγη ή γονή παγυτέρη καὶ ἐσγυροτέρη ἐσιοῦσα, κεῖθι άρσεν γίνεται ες δκότερον δ' 18 αὖ ύγροτέρη καὶ ἀσθενεστέρη, κείθι υήλυ γίνεται. Τη 11 δ' ες άμφω ζογυρή εσελθη, άμφω άρσενα

<sup>&#</sup>x27; Γίνεται Cξ. - γίνονται vulg. - Ante ἀφ' addit μέν C. - ούτως om. Cξ. έχουσι δε κόλπους καὶ γαμψούς αἱ μῆτραι συχνούς Cξ. - γραμψούς J. - πλησιετέρω C. - πουλύγονα C. - πολύγονα vulg. - 2 κόλπους om. Cξ. - κυόντων  $\pi$ . —  $^3$ ές Lind. – ἀπικομένη Cξ. —  $^4$ καὶ τοῖν κόλποιν Cξ. – καὶ τοῖν κόλποιν τε Zwing, in marg., Mercur, in marg. - οί κόλποι τε vulg. - μηδ' ἔτερος ἐς τὸν ἕτερον  $C(\xi, κόλπον). - μὴ ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον <math>vulg. - χαλάσση <math>C.$ χανώση Zwing. in marg., Mercur. in marg., Mack. — 5 ή χωρ. vulg. - ή om. C. ~ δη Cξ, Zwing. in marg., Mercur. in marg. ~ δη om. vulg. — 6 ωσπερ Mack. – είρηται  $C\xi$ . – οδ είνεχεν είπομεν pro είρηται vulg. – δ' C. – γίγνεται ξ. - ' ἐστιν άσσα pro ὅσα Cξ. - Post ἐστὶ addit τινὶ EK, Zwing, in marg., Merc, in marg. - όρέωμεν Zwing. - ἐρέομεν CJ. - γενόμενα ΕΗΙ. - τίκτει πάντα O. - πάντα om. Κ. - ως έπὶ τὸ πλεῖον <math>C. - \*μίξηος Cξ. - μίξεως Ηπ.- 8 καὶ ἐν Cξ. - χορίω FΙΟξπ , Lind., Mack. - χωρίω vulg. - ἡμέρα Επ. - θάτερον om., restit. al. manu E. - Ante τὸ addunt ἐς EKP'Q', Lind. - χορίον CEFGJ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - χωρίον vulg. - χόριον π. - 10 γίνεται, αἴτιόν φημι· ἐν δὲ τῆ γυναικὶ Lind. - ἐνεῖναι Zwing. in marg., Merc. in

qu'amène la purgation lochiale. Voilà ce que j'avais à dire làdessus.

31. (Jumeaux.) Les jumeaux naissent d'un seul coït, de cette facon: Les matrices ont des sinus multiples et recourbés, les uns plus loin, les autres plus près des parties génitales. Les animaux qui portent beaucoup de petits ont plus de sinus que / ceux qui en portent peu. Il en est ainsi chez les brebis, les bêtes sauvages et les oiseaux. Quand la semence se trouve partagée, étant arrivée à deux sinus, et que les matrices l'ont reçue sans que l'un des sinus se lâche dans l'autre, alors la semence s'enveloppe d'une membrane et se vivifie séparément dans l'un et l'autre sinus, comme il a été dit pour un seul embryon. Que les jumeaux viennent d'un seul coït, la preuve en est fournie par la chienne, la truie et autres animaux qui mettent has deux ou plusieurs petits par un seul accouplement; et chacun des petits dans les matrices occupe un sinus et a une membrane. De ce fait, nous en sommes journellement témoins, et les petits sont généralement tous mis au monde le même jour. De même, chez la femme, les jumeaux produit d'un seul coît ont chacun un sinus et un chorion, naissent tous deux le même jour, et celui qui sort le premier sort avec son chorion. Fille et garcon peuvent être jumeaux; je dis en effet que chez la semme, chez l'homme et chez tout animal, il y a de la semence plus faible et de la semence plus forte, et la semence ne va pas d'un seul coup, mais elle est émise à deux et trois reprises. Il n'est pas possible non plus que le tout soit toujours également fort, aussi bien ce qui sort en premier liéu que ce qui sort en dernier. Donc, dans le sinus où pénètre la semence la plus épaisse et la plus forte, là se forme l'enfant mâle; et, réciproquement, dans le sinus où pénètre la semence la plus liumide et la plus faible, là se forme l'enfant femelle. Si une semence

marg. - ἐνῆναι Cξ. - ἔνι Επ. - ἐνῆ vulg. - " αἰεὶ Lind. - ἄν pro ἀεὶ Ald. - ὅμοιον CEFGIIJKP'ζπ, Mack. -  $^{12}$  δὶν CEHKξπ. - οδν om. CE (II, restit. al. manu ante ἀν) IJKπ. - ή om. Lind. - εἰσελθοῦσα C, Zwing. in marg., Merc. in marg. - ἐπελθοῦσα  $\xi$ . -  $^{12}$  ὰν Cξ. -  $^{14}$  δ' om. Cξ. - ἐς om. IIJKO. - ἐσέλθη CIIξ, Lind. - εἰσέλθη vulg.

γίνεται  $^{\circ}$  ἢν δὲ ἀσθενὴς  $^{\circ}$  ἐς ἄμφω , ἄμφω θήλεα γίνεται. Οἇτος δ λόγος ὧδε εἰξημένος ἄπας τέλος ἔγει.

- 32. Τοῦ ἀνθρώπου ἐς τὴν γένεσιν ἀπὸ πάντων τῶν μελέων τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ²ἐλθὸν τὸ σπέρμα καὶ ἐς τὰς μήτρας τῆς γυναικὸς απάγη. χρόνου δὲ γενομένου φύσις ἀνθρωποειδὴς ἐγένετο ἐξ αὐτέου. Ἐχει δὲ καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἀνὴρ ³τέσσαρας ἰδέας ὑγροῦ ἐν τῷ σώματι, ἀρ' ὧν αἱ νοῦσοι γίνονται, ὁκόσα μὴ ἀπὸ βίης νουσήματα γίνεται ἀδται δὲ αἱ ἰδέαι εἰσὶ φλέγμα, ⁴αἷμα, χολὴ, καὶ ὕδρωψ, καὶ ἀπὸ τούτων ἐς τὸ σπέρμα οὐκ ἐλάχιστον οὐδὲ ἀσθενέστατον συνέργεται, καὶ ἐπειδὴ τὸ ζῶον ἐγένετο, κατὰ ὅτοὺς τοκῆας τοσαύτας ἰδέας ὑγροῦ ὑγιηροῦ τε καὶ νοσεροῦ ἔχει ἐν έωυτῷ. ᾿Αποφανέω δὲ ⁶ ὅκως ἐν ἐκάστη τουτέων τῶν τἰδεῶν καὶ πλείω καὶ ἐλάσσω ἐν τῷ σώματι γίνεται, καὶ διὰ τούτου νοσέουσι, καὶ ὅτι αἱ νοῦσοι κρίνονται ἐν τῆσι περισσῆσιν ἡμέρησι, καὶ τίνες ἀρχαὶ τῶν νούσων κρίνονται ἐν τῆσι περισσῆσιν ἡμέρησι, καὶ τίνες ἀρχαὶ τῶν νούσων σον ἐπάγει, καὶ ὑπὸ ¹ο τὸ αὐτὸ ρίγος πυρετῶδες γίνεται, καὶ ¹¹ διὰ τί τὸ πῦρ ἐπιπίπτει μετ' αὐτό.
  - 33. Ἐθέλω δὲ ἀποφῆναι πρώτον, πῶς ἡ χολὴ καὶ τὸ αἶμα καὶ ὁ
  - <sup>1</sup> Ές ἄμφω om. Cξ. ἐς om.  $\pi$ . εἰρημμένον Ald. ² ἐλθών J.  $\pi$ εσών J. -Je me suis décidé à réunir ce morceau avec le précédent. Le préambule montre qu'ils sont la suite l'un de l'autre. La transition est manifeste : La semence... étant tombée dans les matrices, s'est coaqulée. J'avais été longtemps empêché de faire cette réunion par les derniers mots du livre de la Nature de l'enfant : οὖτος ὁ λόγος ὧδε εἰρημένος ἄπας τέλος ἔχει. Ces mots me semblaient clore le morceau et indiquer véritablement une sin. -Mais depuis j'ai remarqué, dans l'intérieur même du Quatrième livre des Maladies, une phrase toute semblable, p. 578, l. 7: ούτω δέ μοι δ λόγος οὖτος πᾶς ἐχχεχορύρωται. Cette formule indique donc, non pas une fin de traité, mais le passage d'un objet à un autre. Dès lors, cet empêchement matériel étant écarté, la liaison intrinsèque a repris toute sa valeur; et je n'ai plus hésité à recomposer dans sa totalité l'ouvrage se suivant ainsi : περὶ γονής, περί φύσιος παιδίου, περί νούσων τὸ τέταρτον. Je suis même porté à penser que ce démembrement n'est pas fort ancien et qu'il n'existait pas soit pour Galien soit pour Érotien. Ni Érotien ni Galien ne citent ce Quatrième livre des Maladies; et cependant c'est un ouvrage qui très-certainement a fait partie de la Collection hippocratique dès la plus haute antiquité. Ce silence s'expliquerait en admettant que ce prétendu Quatrième livre faisait corps avec le livre de la Génération de l'enfant. Érotien ne cite pas non plus le Περί γονής, et cela par une raison semblable; c'est que, de son temps, le Περί γονής n'avait pas été séparé du Περί φύσιος

forte arrive dans les deux sinus, les deux jumeaux sont mâles; si une semence faible arrive dans les deux, les deux jumeaux sont femelles. Ici prend fin tout ce discours que j'ai entrepris.

- 32. (Le corps est constitué par quatre humeurs qui se transmettent, par la semence, d'individus en individus. Explication des maladies par le dérangement de ces quatre humeurs.) La semence (voy. note 2), venant pour la formation de l'être humain de toutes les parties du corps de l'homme et de la femme, et étant tombée dans les matrices, s'est coagulée: au bout d'un certain temps, il en est résulté une nature humaine. La femme et l'homme ont en soi quatre espèces de liquide, qui engendrent les maladies, sauf celles qui proviennent de violences. Ce sont le phlegme, le sang, la bile et l'eau. De ces humeurs, ce n'est ni la moindre ni la moins active portion qui va dans la semence; et, quand l'être vivant est formé, il a, conformément à ses parents, autant d'espèces de liquide sain et morbide. J'indiquerai comment, pour chacune de ces espèces, survient dans le corps excès et défaut, dérangement qui cause les maladies; que les maladies se jugent dans les jours impairs; quels sont les principes des maladies, et quels effets chacune de ces humeurs produit dans le corps pour amener la maladie, point auquel le frisson fébrile se manifeste, et pourquoi la chaleur y succède.
- 33. (Comment les quatre humeurs sont en excès ou en défaut. Quatre sources dans le corps : la tête, le cœur, la rate et la vésicule hépatique. Ces sources prennent et donnent.) Je commencerai par expliquer comment la bile, le sang, l'eau et le

παιδίου.— 3 τεσσαρα ίδεα (sic) FGJK (είδεα L, Lind.) (ἰδέα sic Ald.).— ύγροῦ τέσσαρα είδεα ΕΗν.— αἱ ΕGΙΙΚν.— αἱ οπ. νυΙς.— νοσήματα Ε.— νοσεύματα Ην.— γίνεται ν.— γίνονται νυΙς.— γίνωνται Frob.— 4 καὶ ἄμα ΕΠν.— ὕδροψ ΙΚ.— ὕδωρ ΕΗ, Μετc. in marg.— εἰ; IJ.— ἀσθενέστερον J.— ἐπειδεὶ Ε.— ἐπειδὰν Liud., Mack.— 5 τοὺ; ΕΗΙΚL, Lind., Mack.— τολεάς, al. manu τοχῆα; Η.— τολυῖας (sic) J.— τολείας quædam exempl. ap. Mack.— νοσηροῦ GIJK, Frob.— 6 όλοσα νυΙς.— Je lis ὅλως; νογ. quelques lignes plus bas.— 7 ἰδέων (sic) Κ.— εἰδέων L, Lind.— 8 ὑπὸ τοῦ Κ΄, Mack.— 9 ὁλοίη ΕΗν.— 10 τοῦ pro τὸ Κ΄, Foes in not., Mack.— τὸ pro αὐτὸ Κ΄.— 11 διατὶ G.— διότι ΕΗ.— τὸ ομ. J.

1 ύδρωψ καὶ τὸ φλέγμα πλέονα καὶ ἐλάσσονα γίνεται, ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν πομάτων τρόπω τοιῷδε: ἡ κοιλίη τῷ σώματι πάντων πηγή έστι πλέη έουσα κενεή δε γενομένη επαυρίσκεται άπο τοῦ σώματος τηχομένου. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι πηγαὶ τέσσαρες, ἀφ' ὧν γωρέει τούτων έκαστον ές τὸ σῶμα, ² ἐπὴν αδται ἀπὸ τῆς κοιλίης λάβωσι, καὶ αὖται ἐπὴν κενῶνται, ἀπὸ τοῦ σώματος ἐπαυρίσκονται: έλχει δὲ 3 χαὶ αὐτὸ τὸ σῶμα, ἐπὴν ἡ χοιλίη τι ἔγη ἐν έωυτῆ· τῶ μέν δη αξματι ή καρδίη πηγή έστι, τῷ δὲ Φλέγματι ή κεφαλή, τῷ δὲ ύδατι δ σπλήν, τῆ δὲ γολῆ τὸ γωρίον τὸ ⁴ἐπὶ τῷ ήπατι. Αὖται αί τέσσαρες τουτέοισίν είσι πηγαὶ ἄνευ τῆς κοιλίης. <sup>5</sup>τουτέων δέ εἰσι κοιλόταται ή κεφαλή και 6 σπλήν: εύρυγωρίη γάρ εν αύτῷ πλείστη έστίν· άλλά περί τούτου <sup>6</sup>όλίγω ύστερον άπουανέω κάλλιον. \*Εγει δὲ καὶ τόδε ὧδε· ἐν τοῖσι βρωτοῖσι <sup>7</sup>καὶ τοῖσι ποτοῖσιν ἔνεστι πᾶσι καὶ γολώδεός τι καὶ ὑξρωποειδέος καὶ αίματώδεος καὶ φλεγματώδεος, τῆ μέν πλέον, τῆ δὲ ἔλασσον: διότι καὶ διαφέρει τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα αλλήλων ές την 8 ύγιείην και ταῦτά μοι ές τοῦτο εἴρηται. 'Επὴν δὲ φάγη ἢ πίη ὁ ἄνθρωπος, ἔλκει τὸ σῶμα ἐς θέωυτὸ ἐκ τῆς χοιλίης της ικμάδος της είρημένης, και αι πηγαι έλκουσι διά τῶν φλεβών ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἡ όμοίη ἰκμὰς τὴν όμοίην, 10 καὶ διαδίδωσι τῷ σώματι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔλχει ἀπὸ τῆς γῆς ἡ δμοίη ἰχμὰς την διιοίην.

34. Έχει γὰρ ὧοε ἡ γῆ ἐν έωυτῆ δυνάμιας παντοίας καὶ ἀναρίθμους. Όχοσα γὰρ ἐν αὐτῆ φύεται, πᾶσιν ἰκμάδα παρέχει δμοίην έκάστω, οῖον καὶ αὐτὸ τὸ φυόμενον αὐτῷ ὁμοίην κατὰ ξυγγενὲς ἔχει, καὶ ἔλκει ἔκκστον ἀπὸ τῆς γῆς τρορὴν, 11 οἶόν περ καὶ αὐτό ἐστι· τό τε γὰρ βόδον ἕλκει ἀπὸ τῆς γῆς 12 ἰκμάδα τοιαύτην, οῖόν περ καὶ αὐτὸ οὐνάμει ἐστὶ, 13 καὶ τὸ σκόροδον ἕλκει ἀπὸ τῆς γῆς γῆς γῆς γῆς τῆς γῆς τοιαύτην,

¹ Υροροψ II. – πλέονα Ε. – πλείονα vulg. – ποτῶν EHQ'ν, Lind. – εἰς EIJK. — ² ἐπὴν οῦν vulg. – οῦν om. J. – Excellente correction, donnée par un ms. qui d'ordinaire est fort mauvais. — ³ καὶ om. Mack. — τι (τοι Ε) ἡ κοιλίη ΕΙΙν. – ἔχει γ. — ⁴ ἐν LP', Mack. — ⁵ ἀπὸ (ἀπὸ om. ν) τούτων (τουτέων ΕΙΙ) vulg. — ⁶ δλίγω Κ. – δλίγον vulg. – τόδε ΕGΙλν, Ald., Lind. – τότε vulg. – δόδε ΕΗQ'ν, Lind. – οῦτως vulg. — ² καὶ ἐν Κ. – ὑδροποειδέος IK. — ὁ ὑριέην EΙΙ. – ὑγεἰην vulg. – εἰς Ι. — ° ἐωυτὸν ν, Frob. – ἀπὸ pro ἐκ ΕΗ, Lind., Mack. — ἀὶ om. FGHIJK, Ald. — 10 καὶ.... ὁμοίην om. Κ. – διαδίδοσι L0. – δίδωσι Ald. — 10 σῖην περ L1. – ½ ἢτις ἐν τῆ γῆ ἰκμὰς τοιαύτη ἔνεστι pro ἰκμ.... ἐστὶ ΕΓΗΙΙΙ. — 11 καὶ.... ἐστὶ ponitur post ἔκαστον p. 546, l. ?, G. – καὶ.... ἐστὶ τοιι. JK.

phlegme sont en excès ou en défaut; c'est par le sait des aliments et des boissons, de cette façon : le ventre, étant plein, est pour le corps la source de toute chose; mais, étant vide, il profite aux dépens du corps qui se fond. De plus, il y a quatre autres sources d'où chaque humeur arrive au corps; elles puisent au ventre, et, quand elles sont vides, elles puisent au corps, qui, lui-même, puise au ventre quand le ventre a quelque chose. Ces sources sont pour le sang le cœur, pour le phlegme la tête, pour l'eau la rate, pour la bile la partie qui est au foie. Telles sont les quatre sources de ces humeurs, indépendamment du ventre. De ces sources, les plus creuses sont la tête et la rate; c'est là en effet qu'est le plus d'espace; mais, un peu plus loin, je m'expliquerai mieux là-dessus. Or, voici comment sont les choses : les aliments et les boissons renferment tous du bilieux, de l'aqueux, du sanguin et du phlegmatique, les uns plus, les autres moins. C'est pour cela qu'ils diffèrent les uns des autres, relativement à la santé; je n'en dirai pas plus là-dessus. Quand on a mangé ou bu, le corps attire à soi, hors du ventre, l'humeur dont il a été parlé, et les sources puisent au ventre par les veines, l'humeur semblable attivant la semblable et se distribuant dans le corps. C'est ainsi que dans les végétaux l'humeur semblable prend en terre l'humeur semblable.

34. (Comparaison entre la terre et le corps humain. Chaque végétal puise dans la terre des substances qui lui sont appropriées; de même chaque humeur du corps puise dans les aliments et les boissons ce qui lui est congénère.) En effet, la terre a en soi des qualités de toute nature et innombrables. A' tout ce qui croît, elle fournit une humeur respectivement semblable, telle que celle qui est d'origine dans le végétal; et chaque végétal puise dans le sol un aliment semblable à lui-même. En effet, le rosier prend à la terre une humeur telle qu'il est lui-même en qualité; l'ail prend à la terre une humeur telle qu'il est lui-même en qualité; en un mot, tous les végétaux prennent à la terre une humeur spéciale; s'il en était autrement, ils ne

1 οξόν περ και αὐτὸ ουνάμει ἐστὶ, και τὰλλα πάντα τὰ φυόμενα ἔλκει έκ τῆς γῆς καθ' έωυτο έκαστον εἰ γὰρ μὴ τοῦτο οὕτως εἶγεν, οὐκ αν έγένετο τὰ φυόμενα όμοια τοῖσι σπέρμασιν. Ότω δὲ τῶν φυομένων εν τη γη ικμάς κατά συγγένειαν του δέοντος πολλώ \*πλέων έστὶ, νοσέει ἐχεῖνο τὸ φυτόν· ὅτῳ δὲ ἐλάσσων τοῦ χαιροῦ, ἐχεῖνο αὐαίνεται. \*Ην δὲ ἐξ ἀργῆς μὴ ἐνῆ ἐκμὰς τῷ φυτῷ, \*ἡν ἔλκει κατὰ τὸ συγγενές, οὐος αν βλαστησαι δύναιτο παρέγει δὲ νοηθηναι δτι, εί μή έγει ίχμαδα κατά φύσιν το φυτόν, ου βλαστάνει την άργην ή γάρ Ίωνίη γώρη καὶ ή Πελοπόννησος ετοῦ ήλίου καὶ τῶν ὡρέων οὐ κάκιστα κέεται, ώστε δύνασθαι έξαρκέειν τοῖσι φυομένοισι τὸν ήλιον: άλλ' όμως οὐ δυνατόν, πολλών ήδη πειρασαμένων, οὖτε ἐν Ἰωνίη ούτε εν Πελοποννήσω σίλφιον φυναι έν δε τη Λιδύη αὐτόματον φύεται οὐ γάρ ἐστιν 6οῦτε ἐν Ἰωνίη 7οῦτε ἐν Πελοποννήσω ἰκμὰς τοιαύτη, ώστε τρέφειν αὐτό. "Οτι δὲ πολλά καὶ ἄλλα, ὅσα τοῦ ἡλίου εζαρχέοντος αί χώραι οὐ δύνανται τῶν θεραπευμάτων τρέφειν, ἄλλαι δὲ φύουσιν αὐτόμαται, 8 παρέχει καὶ τοῦτο σκέψασθαι δ μέλλω έρέειν, δκόσον χώρος χώρου κάρτα πλησιάζων διαφέρει ές την ήδυοινίην τοῦ ήλίου διιοίως έζαρκέοντος, ένθα μέν γάρ τῆς γης ἰκιμάς έστιν ήτις τὸν οἶνον ήδὺν παρέζει, ἔνθα δὲ οὐ. Ἐστι δὲ καὶ ἄγρια φυόμενα εν χωρίω οὐκ όλίγα, μεταρθέντα θδε δκόσον δργυιήν, οὐκ αν εύροις έτι φυόμενα· οὐ γὰρ ἔχει ή γῆ μεταρθέντι <sup>10</sup> τοιαύτην ἐκμάδα οίην τοῖσιν ἀγρίοισι φυτοῖσιν ἐκείνη παρέσχεν. Ἐστὶ γὰρ 11 αὐτοῖσι τὰ μὲν ἰωδέστερα, τὰ δὲ ὑγρότερα, τὰ δὲ γλυκύτερα, τὰ δὲ ξηρότερα, τὰ δὲ τρηγύτερα, ἄλλα δ' ἄλλως ἔγει μυρία: μυρίαι γὰρ έν αὐτῆ δυνάμιές εἰσι, καὶ διὰ ταῦτα τὰ γένεα ἐκ τῆς γῆς πρῶτον οὐδὲν ἔτερον έτέρω δμοιον ἔφυ, 12 δ τι μὴ συγγενές. Άγρια δέ μοι δο-

<sup>&#</sup>x27; Οἴαν Ε. - τὰ ἄλλα Ε. - ἐγίνετο GĤIJK, Ald., Lind. - ² πλέον EGJK. - ³ ἢν J. - ξυγγ. Lind. - ' ὅτι οπ., restit. al. manu Ε. - ἢν μὴ ἔχη ΕΗ. - ἔχοι Κ. - πελοπόνησος (Ε, al. manu νν) JK, Ald., Frob. - ⁵ ὑπὸ τοῦ Mack ex Æm. Porto. - ἡλίου τῶν ὁρέων (ὡραίων Ε; ὡρέων, al. manu ὡρκίων Η; οἰρέων sic J; ὀρέων GK) οὐχ ἥκιστα καίεται (addit τῆς λιθύης Κ) vulg. - ἡλίου καὶ τῶν ὡρέων οὐ κάκιστα κέεται Coray, de A. A. et L., 2, 399, Paris, 1800. - J'adopte cette conjecture de Coray. - ἔξαρκέειν ΕΗν. - ἔξαρκεῖν vulg. - πολλὸν Frob. - πειραζομένων vulg. - πειρασμένων Coray, ib. - πελοπονήσω JK, Ald., Frob. - φῦσαι vulg. - φῦναι ΕΡΗJν, Lind. - φύσαι Κ. - φῆσαι Merc. in marg. - ͼ οὕτε οπι. ΕΗ. - ἐν τῆ Η. - ἡ οὐδὲ Η. - πελοπονήσω GJK, Ald., Frob. - å Post  $\pi$ . addit ἐὲ Ην. - καὶ οπι, restit. al. manu H. - δ τι pro δ ΕΗν. - Post όχόσον addit [δὴ] Lind. - 3 δ' ΕΗ. - ὀργύην J. -

deviendraient pas semblables à leur graine. Le végétal a-t-il dans la terre une quantité beaucoup trop grande de l'humeur qui lui est affine, il devient malade; en a-t-il moins qu'il ne faut, il se dessèche. Si, tout d'abord, il n'avait pas l'humeur qu'il puise et qui lui est affine, il ne pourrait même germer. Voici un exemple qui prouve que le végétal privé de l'humeur qui lui est naturelle ne germe pas : l'Ionie et le Péloponèse ne sont pas assez mal situés, par rapport au soleil et aux saisons, pour que l'astre ne suffise pas à la production des végétaux; cependant, il a été impossible, malgré de nombreux essais, de faire venir dans l'Ionie et le Péloponèse le silphion, qui vient spontanément en Libye; c'est qu'il n'y a ni en Ionie ni dans le Péloponèse une humeur propre à l'alimenter. Il est bien d'autres médicaments qui, malgré la suffisance du soleil, ne peuvent être nourris par certains pays, et qui naissent spontanément en d'autres; ce que je vais dire le démontrera; faites attention combien des localités très-voisines diffèrent entre elles pour la douceur du vin, bien que le soleil y ait la même ? puissance; c'est qu'ici est dans la terre l'humeur qui rendra doux le vin, et là non. Il est aussi des sauvageons en bon nombre qui, transplantés à la distance d'une orgyie (orgyie=1 mètre, 8) seulement de la localité où ils sont, ne viennent plus : le nouveau sol ne fournit pas au végétal transplanté l'humeur que l'ancien sol fournissait au végétal sauvage. En effet, dans ces végétaux, sont des qualités les unes plus vireuses, les autres plus humides, les autres plus douces, les autres plus sèches, les autres plus âpres; et ainsi de suite, mille variétés. Car la terre a mille qualités; c'est en raison de ces spécialités, qu'à l'origine aucun végétal ne fut produit semblable à l'autre, si ce n'est ceux qui étaient de même race. Tous me paraissent être sauvageons; seulement les hommes les ont transformés en végétaux

δργίην Κ. – ευροις ΕΗΚ. – ευρης vulg. —  $^{10}$  την αυτήν Ε. – παρέσχειν Mack. —  $^{11}$  αυτήσι J. –  $^{21}$  Mack. – άλλ ά Mack. – άλλα δὲ [καὶ] Lind. – άλλα δὲ άλλως ἔχει μυρία ΕΗν. – άλλα δὲ μυρία άλλως ἔχει vulg. —  $^{12}$  δ τι Η. – δτ: vulg. – συγγενέες Ε. – πάντα ταυτα Η.

#### QUATRIÈME LIVRE

κέει ταῦτα πάντα εἶναι· ἄνθρωποι δὲ ¹αὐτὰ ἡμέρωσαν ἐργαζόμενοι οὐδὲν ἔτερον ἔτέρφ ὅμοίην, καὶ ²τοὐτοισιν αὕζεται καὶ τρέφεται, καὶ οὐδὲν ἔτερον ἔτέρφ ὅμοιόν ἐστι τῶν φυομένων, οὐτε ἴσην οὐτε ὁμοίην ἐκ τῆς γῆς · ἡ ὁμοίη ἰκμὰς τὴν ὁμοίν ἐστι τῶν φυομένων, οὐτε ἴσην οὐτε ὁμοίην ἐκ τῆς γῆς ἰκμάδα ἔλκον. Ελκει δὲ ἔκαστον τῶν φυομένων βρωτῶν τε καὶ ποτῶν ³ἐς έωυτὸ πολλὰς δυνάμιας ἀπὸ τῆς γῆς · ἐν παντὶ δέ ἐστί. ⁴τι φλεγματώδεος καὶ αίματώδεος · ἀνάγκην οὖν τῷδὲ προσηγαγόμην, ὅτι ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ ὅτῶν ποτῶν ἐς τὴν κοιλίην χωρεόντων ἔλκει τὸ σῶμα κατὰ τὰς πηγὰς ᾶς ὀνόμασα, ἡ ὁμοίη ἰκμὰς τὴν ὁμοίην διὰ φλεδῶν.

35. Σημήτον δὲ ἀποφανέω ἔτερον τόδε, ὅτι ἔλχει εκαστον κατὰ τὰ εἰρημένα, καὶ ἄμα φράσω, ὅθεν τὸ φλέγμα γίνεται ἐν τῷ σώματι. Έπήν τις φάγη τυρὸν ἢ ὅ τι ἐστὶ οριμὸ, ἢ ἄλλο τι φάγη ἢ πίη ὅ τι ἐστὶ φλεγματῶδες, αὐτίκα οἱ ἐπιθέει ἐπὶ τὸ στόμα καὶ τὰς ρίνας, καὶ τοῦτο οὐτως γινόμενον πάντες ὁρέομεν τοῦτο δὲ Νρὴ ἐλπίσαι, καὶ τοῦτο οὐτως γινόμενον πάντες ὁρέομεν τοῦτο δὲ Νρὴ ἐλπίσαι, καὶ τοῦτο οὐτως γινόμενον πάντες ὁρέομεν τοῦτο δὲ Νρὴ ἐλπίσαι, τῶθεν ἐγὼ ἐρέω. Φημὶ δὲ όκόσον ἐν τῷ βρώματι τἢ πόματι φλεγματῶθες ἔνι, κείνου ἐς τὴν κοιλίην ἐλθόντος, τὸ μὲν 8 τὸ σῶμα ἕλκει ἐς ἐωυτὸ, τὸ οὲ ἡ κεφαλὴ κοίλη ἐοῦσα καὶ ὅπερ σικόη ἐπικειμένη τοῦ ἔτέρου ἐς τὴν κεφαλήν τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ 10 γεννώμενον ἐκ τοῦ ἔρώματος μένει ἐν τῷ κεφαλὴν τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ 10 γεννώμενον ἐκ τοῦ ὁπὶ ἐπέρου ἐς τὴν κεφαλήν τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ 10 γεννώμενον ἐκ τοῦ ὁπὶ ἐπέρου ἐς τὴν κεφαλήν τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ 10 γεννώμενον ἐκ τοῦ ὁπὶ ἐπέρου ἐς τὴν κεφαλήν τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ 10 γεννώμενον ἐκ τοῦ τὰ ἐπέρου ἐς τὴν κεφαλήν τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ 10 γεννώμενον ἐκ τοῦ τι ἐπερον οἰκ τὸ ἐπέρου ἐκ τὸς καὶ τὸς τὸς καὶ τὸς τὸς καὶ τὸς καὶ τὸς τὸς καὶ  τὰς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς τὸς καὶς τὸς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς καὶς τὸς τὸς

¹ Αὐτά EII. – ταὐτα vulg. — ² τούτω P', Mack. — ³ ἐν ἐωυτῷ vulg. – Je pense qu'il fant lire ἐς ἑωυτό. Voy. plus bas, l. 17. — ¹ναὶ pro τι (Ε, restit. al. manu) II. – βρωτῶν ΕΗν. — ⁵ τῶν οπ. Ε. – πομάτων J. – αὐτὰς vulg. – καὶ τὰς ΕΓΙΗΙΚΕΡ'Q'ν. – εἰς αὐτὰς vel κατ' αὐτὰς legendum censet Foes. – ἐς αὐτὰς Mack. – κατὰ τὰς Κ'. – κατὰ πηγὰς Lind. – C'est κατὰ τὰς qu'il faut lire, ainsi que l'indique la leçon des manuscrits καὶ τὰς, faute qui n'est pas rare pour κατά. — ˚ ἔκαστα ΕΡ'. – φράσσω Ε. – ἐωρῶμεν vulg. – ὁρέομεν ΕΗν. — ¹ ἢ τῶ π. Κ. – ἐνἢ vulg. – Lisez ἔνι. — ˚ τὸ τὰ al. manu J. — τὸ om. vulg. – ἔλκει om., restit. al. manu post ἑωυτὸ Ε. — ց τοῦτο ΕΗ. — τοῦτον vulg. – ἔλκει om., restit. al. manu post ἑωυτὸ Ε. — ⑤ τοῦτο ΕΗ. — ⑤ ἐγγενώμενον ΕΙΡ'Q', Lind., Mack. – ἀπὸ τοῦ βρ. ΕΗΚΡ'Q', Lind., Mack. – ἐκι (διὰ J) βρ. vulg. – ἐς τὰν κεφαλὴν FGIJK. — ἢ τε pro τὸ J. — ¹ βιαζόμενον J. – πίη ἢ ράγη Η. – ἢ πίη om. FGIJK. – ὁ ἄνθρωπος ΗΡ'Q'ν. – ὁ ἀνθ. om.

cultivés, et leur ont fait porter des fruits selon leur graine respective. En effet, l'humeur semblable puise à la terre l'humeur semblable; d'où, croissance et nourriture; et, aucun végétal ne tirant de la terre une humeur ni égale ni semblable, aucun non plus ne ressemble à l'autre. Chacune des productions terrestres employées en aliment et en boisson prend pour soi à la terre beaucoup de qualités; dans tout, en effet, il y a quelque chose de phlegmatique et de sanguin. J'ai mis l'exemple de cette condition nécessaire à côté de celui du corps, qui, des aliments et des boissons reçus dans le ventre, attire aux sources que j'ai nommées l'humeur semblable par la semblable, à travers les veines.

35. (Origine du phlegme dans le corps; causes de l'augmentation de cette humeur.) Je vais indiquer un autre signe montrant que chaque chose tire de la façon susdite, et en même temps je dirai d'où le phlegme vient dans le corps. Quand on a mangé soit du fromage, soit quelque aliment àcre, ou qu'on a mangé ou bu quelque autre chose phlegmatique, aussitôt cela revient à la bouche et aux narines; c'est un fait dont nous sommes tous témoins. Et en voici la cause, sans doute : Je dis que / ce qu'il y a de phlegmatique dans l'aliment ou la boisson, allant au ventre, est attiré, partie par le corps, partie par la tête qui, creuse et superposée comme une ventouse, pompe le phlegme qui est visqueux. Le phlegme suit de proche en proche jusqu'à la tête. Le nouveau phlegme, celui qui est le produit de l'aliment, demeure dans la tête; mais l'ancien, justement en proportion de la quantité du nouveau, sort par la pression qu'il en éprouve; et c'est pourquoi, quand on a mangé ou bu quelque chose de phlegmatique, on crache du phlegme. Voici encore ce qui arrive : Si, après avoir mangé ou bu quelque chose de phlegmatique, il ne sort pas du phlegme, d'autant plus qu'il s'en est fait davantage, par la bouche ou par les narines, nécessairement ce phlegme restera dans la tête, ou ira de la

vulg. – žķēhôm vulg. – Les Hippocratiques mettent, on pent dire constamment, le subj. avec  $\tilde{\gamma}\nu$ .

στόμα μήτε κατά τὰς βίνας, ἀνάγκη ¹ἐστὶ μένειν αὐτὸ ἐν τῆ κεφαλῆ, η ές τὸ σῶμα κατελθεῖν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τη ές την κοιλίην ἀφικέσθαι. Καὶ ἄριστον ᾶν συμεαίνοι, εί ές την κοιλίην ἀφίκοιτο· έξέλθοι γάρ αν σύν τῆ κόπρω: εἰ μέν πολλὸν εἰη καὶ ύγρὸν, ύγρήνειε τὴν κόπρον' εί δὲ δλίγον, οὐκ ἂν ποιήσειεν. Εί δὲ ἐν τῆ κεφαλῆ <sup>8</sup>μείνειε, πολλόν αν πόνον παράσχει τῆ κεφαλῆ, ἐν τῆσι φλεψὶν ἐόν εἰ δὲ δλίγον, ούκ αν ποιήσειε τοῦτ• Επισημήνοι δ' άν η πλέον η Ελασσον. \*Ην δὲ ἐς τὸ σῶμα ἀφίνηται, κεῖσέ οἱ μέμινται τῆ ἄλλη ἐκικάδι κἦν μέν πολλόν έη το φλέγμα, 5 ἐσάσσειεν αν ές το σωμα αὐτίκα. Ϋν δὲ δλίγον, οὐχ ᾶν ἐσάσσειεν, ἄτε μέγα τὸ σῶμα εον, εἰ μή τις οι αρχή ύπολείποιτο καὶ ἄλλη. γρόνω δὲ ἢν μὲν ἔτερον ἐπιγένηται Φλέγμα, 6 σίνοιτο αν. ήν δε το σωμα τη κύστει και τη κοιλίη διαφέρη, και ταῦτα έζω διοίση, οὐδὲν ἄν κακὸν έξ αὐτέου σγοίη. Έν τούτω μὲν οὖν τῷ λόγῳ ἀποπέφανται ὅκως ἡ κεφαλή ἐκ τῆς κοιλίης ψλέγμα τέλκει, τό τε δμοιον έργεται πρός το δμοιον, καὶ άμα εξρηταί μοι δκως τε καὶ διότι πλεΐον γίνεται <sup>8</sup>τῷ ἀνθρώπω ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν ποτῶν.

36. Νου <sup>9</sup> δὲ ἐρέω περὶ χολῆς, ὅχως τε καὶ διότι πλείων γίνεται ἐν τῷ σώματι, καὶ ὅχως ἔλχει τὸ χωρίον αὐτέην, τὸ ἐπὶ τοῦ ἤπατος. <sup>\*</sup>Εχει δὲ οὕτως · ἐπὴν φάγη καὶ πίη ὁ ἄνθρωπος ὅ τι ἐστὶ πικρὸν <sup>10</sup> ἢ ἀλλως χολῶδες καὶ κοῦρον, <sup>11</sup> καὶ πλείων ή χολὴ γίνηται ἐπὶ τῷ ἤπατι, αὐτίκα ἀλγέει τὸ ἤπαρ, ὅπερ οἱ παῖδες καρδίην καλέουσι, καὶ τοῦτο ἐσείδομεν γινόμενον, καὶ ἐμρανὲς ἤμῖν ἐστιν ὅτι ἀπὸ τοῦ βρώματος ἢ τοῦ ποτοῦ ἐγίνετο. <sup>\*</sup>Ελκει μὲν γὰρ τὸ σῶμα ἐς ἐωυτὸ ἀπὸ τῶν βρωμάτων τὴν πᾶσαν ἰκμάδα τὴν εἰρημένην ελκει δὲ καὶ τὸ χωρίον <sup>12</sup> τὸ ἐπὶ τῷ ἤπατι ἐς ἐωυτὸ ὅ τι ἀν αὐτόθι οἱ χολῶδες ἐνῆ, καὶ ἢν ἔζαπίνης πολλὴ γένηται <sup>13</sup> ῆ χολὴ, ὀὸυνᾶται τὸ ἡπαρ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀπὸ τῆς νηδύος <sup>14</sup> πλέον γίνεται· τούτου γὰρ

¹ Αὐτό ἐστι μένειν Κ. – ἐλθεῖν (Ε, al. manu κατ) Ην. —² ἢ ΕΗΡ'Q', Lind. – καὶ pro ἢ vulg. – συμδαίνη FGIIJK, Ald., Frob., Foes, Lind., Mack. – συμδαίνοι Ε. – συμδαίη de Kühn est sans autorité. – κόπρη (sic) Κ. – [καὶ] εἰ μὲν Lind. – καὶ ὑγρὸν οπ. ν. – ὑγρὸν οπ., resit. al. manu H. —³ μείνοιε GII. – τοῖτι J. — ⁴ Post ἄν addunt τις ΕΡ'Q'ν. – δ' ἐς ΕΗ. — ³ ἐσάσειεν (bis) vulg. –ἢν ἐς Η. – ὲς sine ἄν vulg. – ἀν sine ὲς Lind., Mack. – ἢν dans certains de nos mss. se trouve plus d'une fois pour ἄν. — ε σινοίατο vulg. – σίνοττο Mack ex Æin. Porto. – κύστη G. – διατέρη ΕG IIIJK, Ald., Frob. – διατέριε vulg. – διοίστο ΕΗ. – κακίον Ald. – αὐτό Σ ΕΗ. – Έλλη vulg. – τό τε δὲ FGIJ. – ἔρχηται Lind. – πλείον Κ. — ετῷ Ε. – τῷ οπ. vulg. — εδ? ΕΗ. –

tête soit dans le corps, soit dans le ventre. Le mieux serait dans le ventre; car il sortirait avec les excréments. S'il était abondant et humide, il humecterait les excréments; s'il était en petite quantité, il n'exercerait pas cette action. Mais, s'il restait dans la tête, il y causerait beaucoup de souffrances, étant dans les veines; s'il était en petite quantité, il n'exercerait pas cette action, pourtantil donnerait plus ou moins signe de sa présence. S'il va dans le corps, là il se mèle au reste de l'humeur; s'il est abondant, il se fera sentir aussitôt; s'il est en petite quantité, il ne se fera pas sentir, vu la grosseur du corps, à moins qu'il n'v eût dès anparavant un autre principe de maladie; mais, au bout de quelque temps, si du nouveau phlegme arrive, il causera quelque lésion. Dans le cas où le corps le transmet à la vessie et au ventre, et que ces parties l'expulsent, il n'en résulte aucun mal. Ainsi, ces détails montrent comment la tête puise le phlegme dans le ventre, le semblable allant au semblable; et en même temps j'ai dit comment et pourquoi il s'augmente dans l'homme par les aliments et les boissons.

36. (Origine de la bile dans le corps; causes de l'augmentation de cette humeur. La bile a son siège dans la vésicule hépatique.) Maintenant, je vais parler de la bile, comment et pourquoi elle s'augmente dans le corps, et comment l'attire le réservoir qui est au foie. Voici ce qu'il en est: Quand on a mangé ou bu quelque chose d'amer, ou, en général, quelque chose de bilieux et de léger, et que la bile devient plus abondante au foie, aussitôt on soufre dans le foie, que les enfants nomment cœur (cardia). Nous sommes témoins de ce fait, et il nous est manifeste que cela provient de l'aliment ou de la boisson. En effet, d'une part, le corps attire à soi, hors des aliments, toute l'humeur susdite; d'autre part, le réservoir qui est au foic at-

όπως EH. - έλχει EHJK. - έλχη vulg. -  $^{10}$  % E. - καὶ pro % vulg. -  $^{11}$  πλείων (πλείον H) καὶ % χ. γίνεται ἐπὶ (ἐν EP'Q', Mack) τῷ %., καὶ αὐτίκα vulg. - Je pense qu'il faut lire καὶ πλείων, γίνηται, et supprimer le καὶ devant αὐτίκα. - καρδιαλγίην legendum censet Askew ap. Mack. - ἐσείδομεν EGHJK, Ald. - εἰσείδ. vulg. - ἐμφανέες GJ. <math>- ἐξ EH, Lind. - εἰς vulg. - ἱ τ ῶ J. <math>- ἱ γ om., restit. al. manu H. - γηδῦρς Ε. - ἱ π γ ϵ ν Mack.

γινομένου, έργεται ἀπὸ τῆς παλαιῆς χολῆς διὰ τὴν πληθὺν ἐς τὴν κοιλίην, καὶ στρόφος ἐκ τούτου τῆ κοιλίη γίνεται, καὶ ¹ἐζέργεται έζ αὐτένο τὸ μὲν κατά τὴν κύστιν, τὸ δὲ κατά τὴν κοιλίκν, καὶ ούτως ελάχιστον ες τον άνθρωπον γίνεται, καὶ παύονται οί πόνοι. Ήν δὲ τούτων μηδέτερον γένηται, γωρέει τὸ πρώτον ἀπὸ τῆς παλαιής ές το σωμα, διαδίδοται γάρ ές αὐτό κήν μέν \*πολλή έη, - αὐτίκα ἐπισημαίνει μιγθεῖσα τῶ ἄλλω ὑγρῶ: ἢν δὲ ὀλίγη, οὐκ ἂν ἐσάσσειεν, ἄτε μέγα τὸ σῶμα ἐὸν, ἢν μή τις καὶ ἄλλη ἀρχὴ ὑπογένηται · χρόνω δὲ ἢν μὲν έτέρη γολή ³ἐπιγένηται, πλείω σίνεται τὸν άνθρωπον : ην δὲ μη ἐπιγένηται, διηθήσειεν ᾶν τὸ σῶμα, ώστε την γολήν προϊέναι, άσσα τέ έστι γολώδεα. Έτερα γάρ τῶν έτέρων τὰ ξοθιόμενα καὶ πινόμενα φάρμακά ἐστιν· οὕτω εδή καὶ τὰ ἄλλα δχόσα σινεόμενά έστιν, υφ' έτέρου έτερον έσπεσον ές την χοιλίην, 6 τη √ έωυτοῦ δυνάμει τὸ αἰτίην ἔγον διηθέεται ἔζω, καὶ ἀσινὸς τοῦτο. <sup>2</sup>Επην <sup>7</sup>οὲ ἐπιγένηται ἄλλη γολη ἐν τῷ σώματι ἀπὸ τῶν ἐς την κοιλίην πιπτόντων, νόσος έντεῦθεν γίνεται. Έν 8τούτω δὲ έγω ἐπεσήμηνον, όχως ή γολή καὶ διότι πλείων γίνεται ἐν τῷ σώματι ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν ποτῶν, καὶ ὅτι ἔλκει ἐς έωυτὸ ετὸ γωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ήπατι κατά τὸ ὅμοιον τὸ γολῶδες ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν.

37. Νῦν ¹⁰ δὲ ἐρέω περὶ ὕδρωπος, ὡς τε καὶ διὰ τί πλείων γίνεται ἐν τῷ σώματι, καὶ ὅκως ἔλκει ὁ σπλὴν ἐς ἐωυτόν. Φημὶ δὲ, ✓ ἐπὴν ὁ ἄνθρωπος πίνῃ πλέον, ¹¹ ἔλκειν ἐς ἐωυτὸν ἐκ τῆς κοιλίης τοῦ ὕδατος καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸν σπλῆνα, καὶ, ἢν πλέον εἰρύσῃ τοῦ καιροῦ, πονέειν αὐτίκα τὸν ἄνθρωπον, καὶ τοῦτο ¹² ἐσαΐουσι γινόμενον

' Έσέρχεται, al. manu ἐξέρ. II.-ἐξ ΕΓGHIJK, Merc. in marg., Lind., Mack.-ἐξ om. vulg.—² πουλὺ (πολὺ IJK) vulg.—πολλὴ ΕΙΙ.-ἐσάσειεν vulg.

- μετὰ pro μέγα (Ε, in marg. al. manu μέγα) GJK.—³ ὑπογένηται (II, al. manu ἐπι) ν.- φθίνηται pro σίνεται (G, supra lin. φθείρει) I, Ald.— φθίνει, al. manu φθίνεται II.— φθίνεται ΕΚν.— φθίνη J.— ⁴ δὲ vulg.—τε LΚ', Lind., Mack.— Correction qui parait fort bonne.—καὶ πιν. om. FGIJK.— ὁ δὲ ΕΗΡ'.— εἰσπεσὸν Ε.— ἐσπεσὸν J.— σινεόμενα φάρμακά ἐστιν vulg.—J'ai supprimé φάρμακα, qui me parait nuire au seus et provenir de la répétition du φάρμακα précédent.— ⁶ τῆ ἐωντοῦ δυνάμει, αἰτίην ἔχον τὸ κρατηθὲν ἔξω (ἔξω-θεν Κ', ἐξωθεῖν Mack; προῖέναι vel ὁθέειν supplendum censet Foes) καὶ σινέεται τοῦτο (τοῦτον ΕΗΙJΚ) vulg.—Τάchant de me guider par le sens dans cette phrase altérée, je déplace τὸ, et lis διηθέεια: au lieu de κρατηθὲν, et ἀσινὲς au lieu de σινέεται. Comp. p. 556, l. 5 : τὰ δὲ διηθέει ἔξω, καὶ ἀσινέες ηίνονται.— ˙ δ' ΕΗ.— ὁ τοῦτο J.— ἐπεσήμαινον Mack ex Æm. Porto. ὑ διεσήμηνον HKLQ'ν, Lind.—La correction d'Æm. Portus paraît bonne;

tire à soi ce qui v est bilieux. Et si beaucoup de bile se fait tout à coup, on souffre dans le foie, et le ventre rend plus de bile; car, les choses étant ainsi, la surabondance fait que de la vieille bile s'épanche dans le ventre, il en résulte des tranchées, et une portion est évacuée par la vessie, une portion par le ventre; de la sorte, elle devient très-peu abondante, et les souffrances cessent. Si ni l'une ni l'autre de ces évacuations ne survient, d'abord il s'en va de la vieille bile dans le corps, vu les communications; si elle est abondante, elle donne aussitôt, mèlée au reste de l'humide, signe de sa présence; si elle est en petite quantité, elle ne se fait pas sentir, attendu la grosseur du corps, à moins qu'il n'y ait dès auparavant un autre principe de maladie; mais, au bout de quelque temps, s'il arrive de nouvelle bile, elle cause plus de mal; s'il n'en arrive pas, le corps la filtrera de manière à s'en débarrasser, ainsi que de ce qui est bilieux. En effet, les aliments et les boissons sont remèdes les uns des autres; et, en général, pour tout ce qui nuit, comme l'un succède à l'autre dans le ventre, ce qui cause du mal est filtré au dehors par sa propre vertu et devient inoffensif. Mais, si une nouvelle bile s'ajoute, venant des substances ingérées dans le ventre, il en résulte une maladie. Par cela, j'ai montré comment et pourquoi la bile s'augmente dans le corps par les aliments et les boissons, et que le réservoir qui est au soie attire à soi, par la similitude, la partie bilieuse des aliments et des boissons.

37. (Origine de l'eau dans le corps; causes de l'augmentation de cette humeur. L'eau a son siège dans la rate.) Maintenant, je vais parler de l'eau et exposer comment et pourquoi elle s'augmente dans le corps, et comment la rate attire à soi. Je dis que, quand on boit trop, l'eau est attirée du ventre et par le corps et par la rate, et que, si elle pompe plus qu'il ne faut,

cependant les mss. sont unanimes pour l'η, —  $^9$  τὸ EFGHIIK, Lind. – τὸ om. vulg. —  $^{10}$  δ' E. – ῶστε vulg. – ὡς δὲ Mack. – πῶς τε E. – διό, τι Lind. – ἔλει ΕΗΙΙΚ. – ἔλεη vulg. —  $^{11}$  ἔλει ΕΘΗΙ. – πλέον ΕΗ. – πλεῖον vulg. – τὸν ἄνθρ. αὐτίπα ΕΗ. —  $^{12}$  ἐσαἰσσουσι Η. – ἐσαἰσσουσι ΕΚ, Lind.

### QUATRIÈME LIVRE

όχοσοι σπληνώδεες τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐπὴν δὲ εἰρύση ὁ σπλὴν, άριστα μέν, εὶ ἐν τῆ χύστει ¹διηθηθείη ἀπὸ τοῦ ὕδατος τὸ παλαιὸν τοῦ ἐνεόντος ἐν τῶ σπληνὶ ἢ τῆ κοιλίη, καὶ ταῦτα ἐκδιηθήσειε · κατὰ τὰ ἄνω γὰρ χωρία οὐχ ἀποχαθαίρετει τὸ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ σπληνὸς, ²εἰ μή δχόσον δή εν τοῖς ἀγγείοις ενεόν ἐστι τοῖσιν ἀπὸ τοῦ σπληνός: 3 άλλ' τα έστιν αποχάθαρσις ές την χοιλίην χαι ές την χύστιν. \*Ην δὲ ταῦτα μή εύροα ή, μηδὲ διηθή έξω, ἀπὸ τοῦ σπληνὸς ἔργεται τὸ ὕδωρ ές τὰ κάτω ' κεῖθι δὲ μίσγεται τῆ ἄλλη ἰκμάδι ' κἦν μὲν ὀλίγον ἔη, οὐχ ἄν εσάσσειεν, ἀλλὰ διηθηθείη ἄν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐς τὴν χύστιν και ές την κοιλίην διά φλεδων είσι γάρ έκ τούτου κατατείνουσαι πολλαί, αξ έλκουσιν 5 ες έωυτάς εκ των κάτωθεν γωρίων, επήν ξηρότεραι γένωνται ή πρὶν ἦιαν. "Ην δὲ <sup>6</sup>γίνηται ἔτερον ὕδωρ καὶ ή κοιλίη καὶ ἡ κύστις μὴ διηθῆ ἔζω, ἀείρεται ὁ σπλήν, καὶ τὰ κάτω τοῦ σώματος 🛩 ἐπίπονα γίνεται. Ταῦτα δέ μοι είρηται, ὅχως τε καὶ διότι τὸ ὕδωρ 7πλεΐον γίνεται εν τῷ σώμκτι ἀπὸ τοῦ ποτοῦ, καὶ ὅκως ۏ σπλὴν ἔλκει. 38. Νῶν 8 δὲ ἐρέω περὶ αἴματος ὅχως τε χαὶ διότι πλεῖον γίνεται έν τῶ σώματι. Ἐπήν τι πίη ἡ φάγη ὁ ἄνθρωπος, ὅ τι ἐστὶν αίματῶδες, ἔλχει μέν καὶ τὸ σῶμα ἄπαν ἐς έωυτὸ, ἔλχει δὲ καὶ ἡ καρδίη τὸ αίματωθες ες έωυτην, και επην πλέον εἰρύση, οὐ γίνετκί οί τη καρδίη πόνος · στερεόν 9 γάρ τι χρήμα καὶ πυκνόν έστιν ή καρδίη, καὶ διὰ τοῦτο οὺ πονέει, καὶ ἐξ αὐτῆς παγεῖαι φλέβες τείνουσιν αί σφάγιαι καλεόμεναι, ες ας ταχέως, 10 ήν πλεΐον προσγένηται, διαδίδοται τὸ αξματώδες, καὶ πιμπλάμεναι κεΐναι τἢ κεφαλῆ καὶ τῷ σώματι διδόκσιν εν τάχει, καὶ επήν τι φάγη ή πίη, ο τι εστίν αίματῶδες, αὐτίκα αἱ σφάγιαι φλέδες ἀείρονται, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεύθει. 11 Προσγενομένου δὲ τῆ χαρδίη καὶ τῷ σώματι τοῦ αἴματος πλεί-

¹ Διηθείη vulg. - δοθείη EFGHIKP'Q'. - διηθέη Mack ex Æm. Porto. - διηθηθείη Lind. - La correction de Lind. est la bonne. - ² εὶ EH. -  $\hat{\eta}\nu$  vulg. - έννεὸν Ald. - ³ άλλ' οῖα vulg. - άλλοια Ε. - άλλοια Κ. - Quoique ῖα soit épique, cependant je ne puis m'empécher de croire que c'est la véritable leçon; c'est du moins le véritable sens. Peut-être aussi οῖη conviendrait-il. - ⁴ ἐσάσειεν vulg. - διηθείη vulg. - διηθείη Mack. - ⁵ ε΄ς om., restit. al. manu Ε. - γένωνται Ε. - γίνωνται vulg. - γίνωνται J, Ald., Mack. - δ γίνηται EGH JK. - γίνεται vulg. -  $^7$  Ante πλ. addit τὸ J. - 8 δ' EH. - φάγη ἢ πῖη Κ. -  $^9$  τε γὰρ sine τι EHP'Q', Lind. - τι οπ.  $\nu$ . - Post αὐτῆς addit τῆς καρδίης Mack. - 10 Post ην addunt οἱ EHIJKL (P'Q', οίνου). - καὶ ἐκεῖναι πιμπλ. EHν. - 10 προσγιν. Η. - βρωμάτων J.

le sujet soussre aussitôt; ceux qui ent quelque affection de la rate s'en aperçoivent fort bien. La rate ayant pompé, le mieux est que la vieille eau qui est dans la rate soit filtrée dans la vessie ou dans le ventre, et expulsée par ces voies. En effet, l'eau de la rate ne se purge pas par les parties supérieures, si ce n'est le peu qui est dans les vaisseaux provenant de la rate; et la seule purgation est par le ventre et la vessie. Mais, si ces voies ne sont pas libres et qu'il n'y ait pas siltration, l'eau va de la rate dans les parties inférieures, et là se mêle au reste de l'humeur; si elle est en petite quantité, elle ne se fait pas sentir, mais elle est filtrée hors du corps, dans la vessic et dans le ventre, par les veines; car il y a beaucoup de veines, venant du corps, qui, devenues plus sèches qu'elles n'étaient auparavant, puisent dans les parties inférieures. Mais, si une nouvelle eau est produite, et que le ventre et la vessie ne l'expulsent pas, la rate se gonfle, et les parties inférieures du corps deviennent douloureuses. Voilà mon explication comment et pourquoi l'eau s'augmente dans le corps par la boisson, et comment la rate attire.

38. (Origine du sang dans le corps ; causes de l'augmentation de cette humeur. Le sang a son siège dans le cœur. Hypothèse sur le cœur, laquelle conduit à croire que cet organe ne peut pas être malade. Une telle opinion paraît avoir prévalu dans l'antiquité et avoir beaucoup entravé la pathologie du cœur.) Maintenant, je vais dire comment et pourquoi le sang s'augmente dans le corps. Quand on boit ou mange quelque chose de sanguin, cela est attiré d'un côté par le corps tout entier, de l'autre par le cœur. Ayant abondamment tiré, le cœur ne devient pas douloureux, car c'est une chose solide et dense que le cœur, et c'est pourquoi il ne soussre pas. De plus, il en part de grosses veines, les veines dites jugulaires, où passe promptement l'humeur sanguine, si elle est trop aboudante; remplies, ces veines transmettent tout de suite à la tête et au corps, de sorte qu'à peine a-t-on mangé ou bu quelque chose de sanguin, que les veines jugulaires se gonflent et que le vi-

### QUATRIÈME LIVRE

ονος τοῦ (κανοῦ ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ ¹τῶν ποτῷν καὶ μισγομένου τῷ ἄλλιρ ὑγρῷ, ἢν μὴ ἀπ' αὐτοῦ ἔξέλθη κατὰ τὴν κοιλίην ἢ κατὰ τὴν κύστιν, μιγὲν τῷ ἄλλη ἰκμάδι ἐν τῷ σώματι πόνον παρέχει ' ἢν δὲ δλίγον προσγένηται, οὐκ ²ἐσάσσειεν ἄν ἐς τὸ σῷμα, χρόνῷ δὲ διαδίδοται ἀπ' αὐτοῦ ἐς τὴν κοιλίην ἢ κατὰ τὰς ρῖνας, τὰ δὲ διηθέει ἔξω καὶ ἀσινέες γίνονται ' ἢν ³δὲ ἔζ δλίγου πλέον γένηται, ἐπίνοσον γίνεται. "Οκως δὲ πλέον τὸ αἶμα γίνεται, ἡρμήνευταί μοι. ⁴Τέσσαρα ἐόντα τό τε αἶμα καὶ ἡ χολὴ καὶ τὸ φλέγμα καὶ ὁ ὕδρωψ, ἀποπέφανται ταῦτα πάντα ὅκως τε καὶ διότι πλεῖον γίνεται ἐν τῷ σώματι ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ ὅτῶν ποτῶν. "Οτι δὲ γίνεται ἀπὸ τούτων, σημήῖον τόδε ἐστίν : εἰ ὁ ἀνθρωπος ολίγα ἐσθίει καὶ όλίγα πίνει, οὐδεμίαν τοῦτο νοῦσον ἐπάγει. ⁶Καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἴρηται · παρέψαυσται δὲ μοι δηλῶσαι τῷ συνετῷ καὶ ὅκως ταῦτα ἐλάσσονα γίνεται ολλόσω δὲ περὶ αὐτοῦ κάλλιον δλίγο ὕστερον.

39. Τὰς δὲ πηγὰς ᾶς ἀνόμασα, αὖται τῷ σύματι, ὁκόταν πλήρεες ἔωσιν, ἀεὶ ἐπιδιδόασιν ὁκόταν δὲ κεναὶ περιίστανται, ἀπ' αὐτοῦ οὕτω δὲ <sup>8</sup>καὶ ἡ κοιλίη ποιέει. Ἐρει γὰροῦτως ὥσπερ εἴ τις ἐς χαλκεῖα τρία καὶ πλείονα ὕδωρ ἐγχέας καὶ συνθεὶς ὡς ἐπὶ ὁμαλωτάτου χωρίου καὶ συναρμόσας ὡς κάλλιστα <sup>9</sup> διαθείη, αὐλοὺς ἐναρμόσας ἐς τὰ τρυπήματα, καὶ ἐγχέοι ἡσυχῆ ἐς ἐν τῶν χαλκείων ὕδωρ μέχρις οῦ ἐμπλησῦῆ ἀπὸ τοῦ ὕδατος πάντα · ἀπὸ γὰρ τοῦ ένὸς βεύσεται ἐς τὰ <sup>10</sup>ἔτερα Χαλκεῖα μέκεια, ἤν τις ἀπὸ τοῦ ἕνὸς <sup>1</sup> ἀπαρύση τοῦ ὕδατος, ἀνταποδώσειεν ὀπίσω

Τῶν om. E.  $-\mu$ υγὲν GHJK, Ald., Lind.  $-\mu$ ισγὲν vulg.  $-\frac{2}{5}$ εσάσειεν Vulg.  $-\frac{2}{5}$ εσάσειεν K.  $-\frac{2}{5}$ ς om. vulg. -Il faut  $\frac{2}{5}$ ς, comme le montrent les phrases parallèles.  $-\frac{3}{5}$  EH.  $-\frac{1}{7}$ τέσσαρα δὲ Κ΄, Lind., Mack. - δὲ pro τε EGHIJ, Ald. - τε om. K.  $-\frac{1}{9}$ δροψ IK.  $-\pi$ λείων K.  $-\frac{1}{9}$ τών om. E.  $-\sigma$ ημήτον P'Q', Lind.  $-\sigma$ ημείον vulg. - ὁ  $-\frac{1}{9}$ ΕΡ ( $-\frac{1}{9}$  Μαck. - ὁ om. vulg.  $-\frac{1}{9}$ εσθίη Κ.  $-\pi$ ίνοι ΕΗΙΙΚ. -τοῦτο ΕΚ΄, Mack. - τούτφ (τ. om. GIJK) vulg.  $-\frac{1}{9}$  καὶ om. Κ.  $-\frac{1}{7}$ πλῆρες J.  $-\frac{1}{2}$ ῶστν IJ.  $-\frac{1}{8}$ Ι που Αld. -Il faudrait περιστῶντει, le subjonctif, comme pour ἔωσιν.  $-\frac{8}{7}$  καὶ om. ν.  $-\frac{1}{6}$ Σ ΕΗ, Lind.  $-\frac{1}{6}$ ξι νυμg.  $-\frac{1}{6}$ χε ε ΕΗ, Lind.  $-\frac{1}{6}$ ξι νυμg.  $-\frac{1}{6}$ χε ε ΕΗ.  $-\frac{1}{6}$ χιδοι Ε.  $-\frac{1}{6}$ μπλησθῆ ΕΗ.  $-\frac{1}{6}$ χησθῆ νυμg.  $-\frac{1}{9}$ δτερα ΕΠ.  $-\frac{1}{6}$ λοιπὰ νυμg.  $-\frac{1}{6}$ ξι νερτί.  $-\frac{1}{6}$ χαρμύση G.  $-\frac{1}{6}$ παρρμύση G.  $-\frac{1}{6}$ παρρμύση Ald.  $-\frac{1}{6}$ πλησθῆ νυμg.  $-\frac{1}{6}$ ξι νυμg.  $-\frac{1}{6}$ ξι νυμg.  $-\frac{1}{6}$ νι οm. νυμg.  $-\frac{1}{6}$ χε ωπλησθῆ νυμg.  $-\frac{1}{6}$ χε ωπλησθη νυμς.  $-\frac{1}{6}$ χε

sage rougit. Donc, le sang, étant venu des aliments et des boissons plus copieusement qu'il ne faut au cœur et au corps, et s'étant mèlé au reste de l'humide, si une portion ne s'en va pas par le ventre ou par la vessie, le sang, dis-je, mélangé au reste de l'humeur, cause de la souffrance dans le corps. S'il en vient peu, il ne se fait pas sentir; petit à petit, il en passe par le ventre ou par les narines, qui l'expulsent, et il n'en résulte aueun mal. Mais, si de peu abondant il devient trop abondant, le sujet est pris de maladie. Voilà mon interprétation de la surabondance du sang. Les quatre humeurs, sang, bile, phlegme et eau, j'ai démontré comment et pourquoi toutes s'augmentent dans le corps par les aliments et les boissons. Que cet excès provienne des aliments et des boissons, en voici la preuve : manger peu et boire peu n'engendre aucune maladie. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus; et même, pour un homme intelligent, j'ai implicitement aussi fait voir comment ces humeurs diminuent; au reste, un peu plus loin, j'entrerai dans de plus amples explications à ce sujet.

39. (Va-ct-vient entre le corps et les sources, Comparaison de cette disposition avec un arrangement de vases qui communiqueraient entre eux par des tuyaux; il suffirait, pour les emplir ou les vider tous, d'en emplir ou d'en vider un seul. Usage que ? l'auteur fait de ces prétendues sources, pour expliquer comment parfois nous désirons un uliment ou une boisson particulière.) Les sources que j'ai nommécs, fournissent continuellement au corps, quand elles sont pleines; mais, quand elles sont vides, elles y puisent; autant en fait le ventre. C'est en effet comme si on versait de l'eau en trois chaudrons on plus, mis sur un plan parfaitement uni, disposés de la facon la plus commode, percés et munis de tuyaux à l'endroit des pertuis; l'eau, versée doucement dans l'un des chaudrons, ira les emplir tous; en effet, elle coulera de l'un dans les autres jusqu'à ce que tous soient emplis. Et réciproquement, les chaudrons étant pleins, si l'on ôte de l'eau à l'un, l'eau reviendra dans celuici, et les chaudrons se videront comme ils s'étaient emplis. Il

ρέον τὸ ὕδωρ ἐς τὸ ἐν γαλχεῖον, καὶ κενεὰ ἔσται τὰ γαλχεῖα πάλιν ώσπερ καὶ ἐδέζατο. Οὕτω ¹ δὴ καὶ ἐν τῷ σώματι ἔγει · ἐπὴν γὰρ ἐς την κοιλίην πέση τὰ βρώματα καὶ τὰ ποτὰ, εξπαυρίσκεται τὸ σῶμα άπὸ τῆς χοιλίης χαὶ πληροῦται σὸν τῆσι πηγῆσιν · ἐπὴν δὲ ἡ ³ χοιλίη κενῶται, ἀποδίδοται αὖθις ὀπίσω ἡ ἰκμὰς, ώσπεο καὶ ἐπεδέξατο ἐκ τῶν ἄλλων τὸ ἐν χαλκεῖον. Φλέθες τε γάρ εἰσι διὰ παντὸς τοῦ σώματος τείνουσαι, αί μέν λεπτότεραι, αί δὲ παχύτεραι, πολλαί καὶ πυχναί · αδται δε. μέγρις οδ αν \*ζών ο ανθρωπος, ανεώγασι και δέγονταί τε καὶ ἀφιᾶσι νέον ύγρόν \* ἐπὴν δὲ ἀποθάνη, συμμύουσι καὶ γίνονται λεπταί. Μέχρι <sup>5</sup>μεν οὖν ζώη ὁ ἄνθρωπος, ἐπαυρίσκεται μεν τὸ σωμα άπὸ τῆς χοιλίης, ἐπήν τι ἔγη ἐν έωυτῆ: ἐπαυρίσκονται δὲ αί πηλας κας μιπμγαπελαι οιαοιορασι τῷ εφίπατι, ες λαό το εῷπα πίζ ε εγκοι ἀπὸ τῆς ἐκμάδος τῆς κοιλίης, ἀλλ' αἱ πηγαὶ μόναι, ἡ ἐς τὸ σῶμα μὴ έδίδοσαν, οὐχ ἄν εἶχε τὸ σῶμα τροφήν ἀρχέουσαν, 7 ἀλλὰ ἐλάσσονα • οὐ γάρ ᾶν ἔτι εἶχον τῷ σώματι τὴν τροφὴν διεκδιδοῦσαι πηγαί. Αί δὲ πη-🔪 γαλ αδται εί μη ήσαν, ἐσθίοντες αν καλ πίνοντες οὐκ αν διεγινώσκομεν άτρεχέως, ούτε ό τι ήδύ έστιν ούτε ό τι άηδες, κατά άνάγχην τοιήνδε 8 ήν μέλλω ἐρέειν. Ταῦτα τὰ γωρία, ἄτε μικρότερα ἐόντα καὶ ἔνδοθεν τοῦ άλλου σώματος, ἀεὶ καὶ πρὸ τοῦ ἐσάσσαι ἕκαστον κατὰ τὴν ἑωυτοῦ δύναμιν έρμηνεύει τῷ ἄλλῳ σώματι τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων <sup>9</sup> ὅ τι χολωδές έστι καὶ ὅ τι φλεγματωδες καὶ ὅ τι αίματωδες καὶ ὅ τι ύδρωποειδές. Τούτων γὰρ ἡμῖν ổ τι <sup>10</sup>αν έκάστου πλεῖον τοῦ καιροῦ 11 γίνηται καὶ ἐν τοῖσι ποτοῖσι καὶ ἐν τοῖσι βρωτοῖσι, κεῖνα οὐοὲ ἡοἐα γίνεται· άσσα δὲ χατίζει μάλιστα κατὰ ταῦτα, κεῖνα ἡδέα ἐστίν. 12 Εἰ δὲ βρωτῶν καὶ ποτῶν ἐνδεήσεται τῶν πηγέων τις, κατὰ τοῦτο καὶ τὸ σῶμα έλχύσει ἀπ' αὐτέων τέως χαὶ τὸ ὑγρὸν ἔλασσον τοῦ χαιροῦ γένηται· τότε ξμείρεται 13 δ άνθρωπος ή φαγέειν ή πιέειν τοιούτον, δ

' Δὲ ΕΗ. – τὴν FGIJ, Demetrius Pep. iu cit. de Pod., XIV. – τὴν om. vulg. — ² ἀπ. ν. – ποιλίη; ΕΗΙJΚ. – ποιλίας vulg. — ³ ποιλία G. – πενοῦται FG ΗΙJΚν, Akl. – καὶ ἀποδίδ. Κ. – ἐπεδέξατο ὡς ἐπ τῶν άλλων ἐς τὸ vulg. – Le sens me paraît exiger la suppression de ὡς et de ἐς. – ἔν om. Κ. — ⁴ζώει G, Ald., Frob. – ἀνεώγαστι... ἄνθρωπος om. Κ. – καὶ δέχονται καὶ ἀφιᾶσί (addit παλαιόν Lind.) τε καὶ (τὸ pro τε καὶ Κ΄) νέον ὑγρὸν vulg. – Je pense qu'il n'y a que τε καὶ ὰ déplacer. — ⁵ δὲ pro μὲν οῦν ΕΗν. – ἀπαυρ. ν. – τις pro τι ΗΙJ. — ε ἔλκοι ΗΚ. – ἔλκει GIJ. – ἕλκρι vulg. – καὶ ἐς τὸ vulg. – Je lis ἤ. – διεδίδοσαν pro μὴ ἐδίδοσαν Κ'. — γ ἀλλ' Ε. – τὴν om., restit. al. manu Ε. — ε οδήν ΕΗ. – ἐσάσαι vulg. – ἐποπαι ΕΚ. – ἐσάξαι Κ'. — ⁵ δ τί τε vulg. – τε om. IIΚ. – καὶ δ τι φλ. om., restit. al. manu Ε. – ὑδροποειδὲς ΙΚ. — ¹ο ὰν om.

en est de même dans le corps; les aliments et les boissons étant arrivés dans le ventre, le corps puise dans le ventre et se remplit ainsi que les sources; mais, quand le ventre se vide, l'humeur y retourne par un mouvement inverse, de même que le chaudron où l'on puisait recut l'eau des autres. Il v a en effet des veines s'étendant par tout le corps, les unes plus menues, les autres plus grosses, nombreuses et rapprochées; ces veines, tant que dure la vie, sont ouvertes, recevant et émettant un nouveau liquide; après la mort, elles se ferment et deviennent menues. Donc, tant que l'homme est en vie, le corps puise dans le ventre, quand le ventre contient quelque chose; les sources y puisent aussi, et, remplies, distribuent dans le corps ce qu'elles ont puisé. En effet, si le corps ne puisait pas à l'humeur qui est dans le ventre et que ce fussent les sources seules, ou qu'elles ne fissent pas de distribution au corps, celui-ci ne trouverait pas une nourriture suffisante; car il n'y aurait plus de nourriture fournie au corps par les sources. Quant à ces sources, si elles n'existaient pas, nous ne distinguerions pas bien, en mangeant et en buvaut, ni ce qui est agréable, ni ce qui est désagréable. Je vais en dire la raison nécessaire : ces réservoirs, étant assez petits et placés à l'intérieur du corps, signalent toujours et avant toute réplétion au corps entier, chacun suivant sa vertu propre, ce qui, dans les aliments et les boissons, est bilieux, phlegmatique, sanguin, aqueux. En effet, quelle que soit celle de ces humeurs qui surabonde dans notre boire et notre manger, celle-là cesse d'être agréable; mais celle qui y fait surtout défaut est agréable. Si l'une des sources a besoin d'aliments et de boissons, alors aussi le corps puisera dans ces aliments et hoissons jusqu'à ce que le liquide devienne moindre qu'il ne faut; à ce moment on éprouve le désir de manger ou de boire ce qui comblera ce vide et mettra les choses de ni-

J.— " γίνηται EGIJ.— γένηται Κ.— γίνεται vulg.— καὶ ἐν τ. βρ. καὶ ἐν τ. π. Κ.— ἐκεῖνα FGJK, Ald.— " εὶ EHIKΡ'Q'.— ἢν vulg.— βρωμάτων Lind.— ποτῶν καὶ βρωτῶν Η.— πηγαίων ΕΗΙ.— " ὁ Ε.— ὁ om. vulg.— ἐπιπλήσσει Κ.— ἢ.... ἰμειρόμεθα om. J.

τι τὴν μοίρην ἐκείνην ἐπιπλήσει καὶ ἰσώσει τῆσιν ἄλλησι καὶ διὰ
τοῦτο βεβρωκότες πολλὰ ἡ πεπωκότες, ἔστιν ¹ὅτε ἱμειρόμεθα ἢ
βρωτοῦ ἡ ποτοῦ, καὶ ἄλλο οὐοὲν ἀν ἡδέως φάγοιμεν, εἰ μὴ ὅ τι ἱμειρόμεθα ἐπὴν δὲ ²φάγωμεν καὶ ἰσωθῆ ἡ ἰκμὰς κατὰ τὰ ἀνυστὰ ἐν
τῆσι πηγῆσι καὶ ἐν τῷ σώματι, τότε οἱ πέπαυται ὁ ἵμερος. Καὶ
ν ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἴρηται.

40. Έγει δε καὶ τόδε, ότι ες μεν το γωρίον το επὶ τῶ ἤπατι ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν ἀποκρίνεται ή χολή εμούνον τὰ γὰρ ρλέδια ἀσθενέα καὶ λεπτὰ ὑπάργοντα οὐ δύναται ἔλκειν τὴν ἄλλην λκικάδα παγυτέρην καὶ βαρυτέρην ἐοῦσαν, καὶ ἄμια εὐρυγωρίη οὐκ έστι τῆ άλλη ἐκμάδι, ώστε ἐν τούτιο τῷ γωρίο εἶναι · σύνηθές τέ έστι τῆ χολῆ τοῦτο τὸ χωρίον κατὰ φύσιν μάλιστα, καὶ διὰ τοῦτο ἐν αὐτῷ οὐδεμία νοῦσος γίνεται ἄλλη ἢ ἤντινα καρδιωγμόν οἱ ἄνθρωποι καλέουσιν. ή δε κεφαλή και ή καρδίη και δ σπλήν μετέγουσι της ικμάδος πάσης· \* έκαστον, ην μή τι νοσέη, μετέγει πλείστων κατά φύσεν την έωυτοῦ τῶν εἰρημένων, ή μέν χεφαλή τοῦ φλέγματος, ή δέ καρδίη τοῦ αξιιατός, δ δέ σπλήν τοῦ βδατός έλκουσι δέ 5καὶ τῆς άλλης ἰκμάδος αί φλέδες ές έωυτας, εὐρεῖαι καὶ παγεῖαι καὶ έλικοειδέες έουσαι. Κοτ' έπλν 6ελκωσιν, έπεσθαι έτερον έτέρω τῆς άλλης ἐκμάδος. Καὶ τῆ μέν καρδίη πλησιάζουσιν αί σφάγιαι φλέθες, παγεΐαι ἐοῦσαι, ἐς ᾶς διαδίδοται ταγέως, ἐπήν οἱ πλεῖον τοῦ καιροῦ προσγένηται · αί δὲ τῷ ἄλλῳ σώματι τέκδιδόασι · καὶ ἄμα αὐτή ή καρδίη στερεή καὶ πυκνή έστιν, ώστε μή νοσέειν ύπὸ τῆς ἐκμάδος, καὶ διὰ τοῦτο νόσημα ἐν τῆ καρδίη οὐδὲν γίνεται. Ἡ δὲ κεφαλή καὶ ό σπλήν μάλιστα ἐπίνοσά ἐστι : νοσέει γάρ καὶ ἀπό τῶν φύσει ἐόντων, εόταν πλείονα προσγένηται τοῦ καιροῦ · νοσέει δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλης ἐκμάδος: φλέβες γὰρ ἐς αὐτὰ παχεῖαί τε καὶ πολλαί εἰσι, καὶ αὐτὰ φλεβώδεα κάρτα έστι και έγκοιλα, ώστε εύρυγωρίην και τη άλλη λκμάδι εν <sup>9</sup> αὐτοῖσιν εἶναι, γωρεούση κατ' όλίγον καὶ μισγομένη τῆ

<sup>&#</sup>x27; °Οτε ΗΙΚ', Mack. – ὅτι νυἰς. – πότου ἢ βρ. Ε ΗΙΚ. — ² ¢άγομεν J. – κατὰ ταῦτα ἀνυστὰ νυἰς. – Lisez κατὰ τὰ ἀνυστά. — ³ μοῦνον ΗΡ'Q'ν. – μόνον νυἰς. – δύναται ΕΗ. – δύνανται νυἰς. – εὐριχωρίη Ald. — ¹ ἕκαστον δὲ P'. – νοσέει Η. – πλεῖστον Ε. — ⁵ καὶ οm. G. – ἐλικ. IJ. – ὥστε ΕΗ. — ⁶ εῖλκωσιν Ald. – ἐοῦσαι ΕΗΙΙΚ. – οὖσαι νυἰς. – διαδέδοται Ald. — † ἐκδιδόασι, ἄμα τῆ καρδίη: αὐτὴ δὲ στερεὴ Lind. – αὐτῆ J. – διὰ ΕΓΘΗΙΙΚ'Q', Ald., Lind., Mack. – διὰ οm. νυἰς. — ⋄ ὅτε ΕΗν. – προσγίνεται Η. – προσγίνηται ΕΙΚ. — † αὐτοῖσιν ΕΗΙΙΚ'Q', Lind., Mack. ~ αὐτῆσιν νυἰς.

veau. C'est pour cela qu'ayant mangé ou bu beaucoup, nous désirons parfois un aliment ou une boisson, sans pouvoir prendre avec plaisir rien autre que cela même que nous désirons; et, après avoir ainsi mangé, l'humeur étant devenue égale autant que possible dans les sources et dans le corps, alors le désir s'éteint. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.

40. (Il ne vient que de la bile à la vésicule hépatique. Mais / les trois autres sources peuvent recevoir toutes les humeurs. Ceci a peu d'inconvenient pour le cœur, mais il n'en est pas de même pour la tête et la rate.) C'est encore un fait que dans le réservoir qui est au foie, il ne vient, des aliments et des boissons, que de la bile; en esset, les veines, étant faibles et menues, ne peuvent tirer l'autre liumeur qui est plus épaisse et plus pesante; de plus, il n'v a pas de place, en cet endroit, pour recevoir l'autre humeur; et cet endroit est habitué le plus naturellement à la bile, ce qui fait qu'aucune maladie ne s'y engendre, sauf celle qui est dite cardialgie. Mais la tête, le cœur et la rate participent à toute humeur; chacune de ces parties, en état de santé, a sans doute le plus de celle qui lui appartient naturellement, la tête de phlegme, le cœur de sang, la rate d'eau; toutesois les veines, larges, grosses et tortueuses, attirent aussi à soi une part du reste de l'humeur; de sorte que, par cette attraction, le reste de l'humeur suit de proche en proche. De plus, le cœur est avoisiné par les veines jugulaires, qui sont grosses et qui reçoivent promptement le surplus de ce qui lui arrive en excès; elles, à leur tour, le distribuent au reste du corps; ajoutez que le cœur est solide et compacte, de sorte que l'humeur ne le rend pas malade. Voilà pourquoi aucune maladie ne s'engendre dans le cœur. Mais la tête et la rate sont très-sujettes à maladie; elles s'affectent par l'humeur naturelle, quand celle-ci surabonde; elles s'affectent aussi par le reste de l'humeur; en effet, des veines grosses et nombreuses y arrivent, et elles-mêmes sont très-veineuses et creuses, de sorte qu'il y a de la place même pour le reste de l'humeur venant peu à peu et se mélant à l'humeur naturelle. De même qu'un grand

## QUATRIÈME LIVRE

φύσει ἐούση ὅσπερ ἐν ἀγγείω μεγάλω εὐρυχωρίη ἐστὶ πολλή ἢ ἐν μικρῷ, οὕτω ¹ ἐὲ καὶ ἐν τῆ κεφαλῆ ἢ ἐν τῷ σπληνὶ ἔχει · εὐρυχωρίη γὰρ τούτων τῶν χωρίων μάλιστα ἐν αὐτοῖοίν ἐστιν ἢν ³∂' ἐμπλησθῶσιν ἰκμάδος αἱ φλέβες αὐτόθι, ἀπ' ἐκείνης ἐν αὐτοῖσι νοῦσος γίνεται. Ταῦτα δέ μοι ἐς τοῦτο εἰρηται νῦν.

- 41. Έθέλω δὲ ἀποφῆναι κάλλιον, ὅκως ἑκάστη ταύτης τῆς ἰκμάσος ἐν τῷ σώματι ἐλάσσων γίνεται. Τέσσαρα μὲν δὴ ὑγρὰ ἐόντα αἀπέσοιξα τὸν ἀνθρωπον σινεόμενα, τέσσαρας δέ σφι πηγάς: τέσσαρα δέ σφι λέγω εἶναι, οἶσιν ἀποκαθαίρεται ὁ ἄνθρωπος τούτων ἕκαστον: ταῦτα δὲ ἐστι τό τε στόμα καὶ αἱ ρῖνες καὶ ὁ ἀργὸς καὶ ἡ οὐρήθρη. Καὶ ἐπήν τις πλείων γένηται τῆς ἰκμάδος τῆς πονεούσης, ἢν ἀποκαθαίρηται ὁ ἀνθρωπος ταύτη, οὐδεμία μιν νοῦσος πιέζει ἀπὸ ταύτης: καὶ ἢν ἡ κοιλίη μὴ πλήρης ἢ, τηκομένου τοῦ σώματος, ἀπὸ τῆς ἰκμάδος καταβρέει ἐς αὐτὴν, καὶ ἔξω ἔρχεται κατά τι τῶν χωρίων τούτων, καὶ διὰ ταῦτα τὸ ὑγρὸν ἔλασσον γίνεται ἐν τῷ σώματι. Τὸ γὰρ σῶμα, ὥσπερ μοι καὶ πρότερον εἴρηται, τῆ κοιλίη ἐπιδιδοῖ, ἐπὴν κενεὴ εἤ, καὶ ἐπαυρίσκεται, ἐπὴν πλήρης ἔη, ἀπ' αὐτῆς. Ταῦτα δέ μοι εἴρηται ὅκως τε καὶ διότι ἐλάσσονα γίνεται τὰ πονέοντα τὸν ἄνθρωπον.
  - 42. Όχως δὲ καὶ διὰ τί δ ἄνθρωπος ὑγιαίνει, ἐρέω. Ἐπὴν φάγη καὶ πίη καὶ ἀφίκηται ἡ ίκμὰς <sup>8</sup>ἐς τὸ σῶμα, τρόπῳ ὅσπερ εἴρηται μιγεῖσα καὶ τῆ ἄλλη <sup>9</sup>τῆ ἐν τῷ σώματι καὶ τῆ <sup>10</sup>ἐν τῆ πηγῆ ἐούση, τῆ μὲν ἡμέρη <sup>11</sup> ἦ προσγένηται μένει ἐν τῷ σώματι, <sup>12</sup>τῆ δὲ ὑστεραίη άλλη οἱ ἰκμὰς προσγίνεται. Αὖται δύο μὲν ἡμέραι εἰσί· <sup>13</sup>δύο δὲ ἰκμάδες ἐν τῷ σώματι· τῆ μὲν ἑτέρη τῶν ἰκμάδων δύο ἡμέραι εἰσὶ, τῆ δὲ ἑτέρη μία. Ἡ μὲν δὴ <sup>14</sup>ύστέρη μένει ἐν τῷ σώματι ἄτε παχεῖα ἐοῦσα, ἡ δὲ ἐτέρη πεψθεῖσα ὑπὸ τῆς θέρμης διακέχυται, καὶ λεπτὴ

<sup>-</sup> Δή Lind. - καὶ om. Κ. - τῶ EFGHIJKQ', Ald., Mack. - τῷ om. vulg. - ²δ' ἐμπλησθῶσιν ΕΗν. - δὲ πλησθῶσιν vulg. - αἱ φλέβες ἰκμ. Ε. - νόσος G. - ³ ἀπέδειξε FG, Ald. - τέσσαρας δὲ σφι πηγὰς λέγω vulg. - τέσσαρας δὲ σφι (σφισι Ε) πηγὰς τέσσαρας δὲ σφι λέγω EGHIJK, Ald. - οἰσιν EGHIJK, Ald., Frob., Mack. - ἦσιν vulg. - Je crois que la leçon des mss. est bonne, en lisant τέσσαρα au lieu du second τέσσαρας. - ⁴μιν om., restit. al. manu Ε. -- ⁵ μὴ om. vulg. - μὴ me paraît exigé par tout le contexte. -- ⁶ εἶη Ε. -- ² γίνεται ΕΗΚ. - γίνηται vulg. - γίνονται G, Ald. - ὑγιαίνει ΕΗΙΚ. - ὑγιαίνου J. - ὑγιαίνου τις. - ἐρῶ vulg. - ἐρέω ΕΗΙΙΚ.Ρ'ν, Lind., Mack. - ἑρῶ vulg. -- ἔ δὲ IJK. -- ὁ γαὶ τῆ vulg. - καὶ om. ΕΙΙ. -- ¹ο ἐν τῆ om. FGK. -- '' ἢ J. -- '' ἐς δὲ

vase a plus de capacité qu'un petit, de même la tête et la rate en ont plus que le reste; en effet, de ces réservoirs, ce sont les plus spacieux; et si, là, les veines s'emplissent d'humeur, cette humeur y cause des maladies. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus présentement.

- 41. (L'auteur explique comment les quatre humeurs diminuent dans le corps.) Je vais mieux expliquer comment chacune de ces humeurs devient moindre dans le corps. Quatre humeurs, comme je l'ai montré, causent du mal, et elles ont quatre sources; j'ajoute que, par quatre voies, le corps se débarrasse de chacune d'elles. Ces voies sont la bouche, les narines, l'anus et l'urèthre. Quand quelqu'une des humeurs surabonde et fait souffrir, si le sujet se purge par là, il n'en résulte aucune maladie; et, si le ventre n'est pas plein, le corps, se fondant, y verse de l'humeur qui s'en va par quelqu'une de ces parties. C'est ainsi que l'humeur devient moindre dans le corps. En effet, le corps, ainsi que je l'ai déjà dit, donne au ventre quand le ventre est vide, et puise au ventre quand le ventre est plein. Ainsi j'ai dit comment et pourquoi ce qui fait souffrir diminue de quantité.
- 42. (Comment la santé s'entretient. Un cycle de trois jours préside à la nutrition) Maintenant, je vais dire comment et par quelles influences la santé s'entretient. Quand on a mangé et bu et que l'humeur pénètre dans le corps, se mèlant, de la façon que j'ai dit, à l'humeur qui est déjà dans le corps et à celle qui est dans la source, elle demeure dans le corps le jour où elle est arrivée. Mais le lendemain survient une autre humeur. Cela fait deux jours et deux humeurs. L'une des humeurs a deux jours de séjour et l'autre un. Celle-ci demeure dans le corps, étant épaisse; celle-là, étant mûrie par la chaleur, est diffusible, et, devenant légère, elle se trouve le lendemain dans le ventre; chassée qu'elle est constamment par

τὴν ὑστερχίην ΕΡ'Q'ν. - οί om. G, Ald. - ή pro οί J. -- 13 δύο.... εἰσὶ om. FGIJK. -- 11 ὑστέρη ΕFGIJK, Ald. - ὑστερχίη vulg. - ὑστερέη II. - Post μένει addunt αῦτη ΕΗ, (Mack, αὐτή). - δ' ΕΗ.

γενομένη παραγίνεται ἐν τῷ ¹ύστεραίᾳ ἡμέρᾳ ἐς τὴν χοιλίην, διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ἐξωθευμένη ὑπὸ τῆς νέης · ἐλθοῦσα δὲ ἐς τὴν χοιλίην πέσσει τὰ σιτία ἐν τῷ τόπῳ, καὶ ²ποιέει τὸ αἷμα ἀπ' αὐτῆς ἐν τῷ σώματι · μείνασα δὲ ἐγένετο ὑπὸ τοῦ χρόνου κάκοδμος. Τῷ δὲ τρίτᾳ ³ἡμέρᾳ ἔξέρχεται σὸν τῷ κόπρῳ καὶ τῷ οὕρῳ, πλῆθος αὐτὴ ἐωυτῆ πάση ἴση τε καὶ παραπλησίη καὶ ἰσόβροπος · ⁴καὶ ἢν ἐωυτῆς μέρος τι ἔᾳ, ⁵όμως ἡ ἰκμὰς μένει ἐν τῷ σώματι κατὰ λόγον τὸν εἰρημένον. Ἐπιβρέει δὲ καὶ τῷ τρίτᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἰκμάδος ἀπὸ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν κοιλίην πλεῖον καὶ ⁵κακοδμότερον τὸ ἐπιλειπὲς γενόμενον ὑπὸ τῆς ἑτέρης, καὶ καταφέρει τὰ βρώματα πεπεμμένα καὶ ὅτι ἐν τῷ σώματι νοσερόν ἐστι, καὶ αὖθις συνέρχεται σημαίνει δὲ το οῦρον ἐλμυρὸν ἐὸν, ὅτι ³καὶ καταφέρει ἀπὸ τοῦ σώματος τὸ νοσερόν. Τὰ σιτία δὲ ἐς τὴν ὑστερκίην ἀεὶ διαγωρέει, ἡ δὲ ἰκμὰς ἐς τὴν τρίτην. δύτως ἡ ὑγιείη συμβαίνει γίνεσθαι. Καὶ ταῦτα μὲν εἴρηται, ὅκως τε καὶ διότι ὑγιαίνουσιν οἱ ἄνθρωποι.

43. Ἡ δὲ ἰκμὰς αὕτη <sup>9</sup>εὶ κατὰ μέρος ἔξω χωρέοι <sup>10</sup>ἐς τὴν ὑστεραίην, τὰ σιτία οὐχ ὁμοίως ἀν ἡμῖν ἐκ τῆς κοιλίης κάκοὸμα γενόμενα ἔξω χωρέοι, ἀλλ' ὅσπερ ἐφθὰ, καὶ τὸ οὖρον τῷ ποτῷ παρόμοιον, <sup>11</sup>καὶ τὸ σῶμα ἀν ἐκενοῦτο ἀεὶ, καὶ ἔχρηζε διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ὁ ἄνθρωπος, ἐπὴν ἀποπατήσειε καὶ οὐρήσειεν, αὐτίκα πόσιος καὶ βρώσιος <sup>12</sup>κατὰ τοῦ ἀποπατου πλῆθος, εὶ ἔμελλεν ἰσχύειν, ἰκμάδος <sup>13</sup>μὴ ὑπολειπομένης ἐν τῷ σώματι ἀρκεούσης, ἀλλὰ χωρεούσης σὺν τῷ κόπρῳ ἔξω τῷ ὑστεραίῃ ἡ τῷ αὐτῷ ἡ μέρῃ, καὶ εὶ μέν τι ἔφαγεν. <sup>11</sup>εὶ δὲ μὴ, κενωθεὶς ἄκικύς τε ἦν, οὐδ' ἀν δύναιτο παχυνθῆναι, εὶ ἡ ἰκμὰς τῷ ὑστεραίῃ ἔξω χωρέοι. οὐ γὰρ περιλιμπάνεται ἐν τῷ

<sup>&#</sup>x27; Υστερέη G , Ald. - ἡμέρα Ε. - ἐς ΕΗ. - εἰς vulg. — ² ποιέει ΕΗΩ', Mack. - ποιεῖ vulg. — ³ ἡμέρη ΕΗΙJΚ , Lind., Mack. - ἡμέρα vulg. - ἔρχεται ἔξω ΕΓΙJLΡ'Ω'ν. - αὐτὴ ΙΚ , Lind. - αὐτῆ vulg. — ⁴ κὰν Vaticani Codd. ap. Mack. - εἰη vulg. - Lisez ἔη. — ⁵ ὅχως Ald. - ἐν τ. σ. οπ. Κ. — ⁶ κακοδμοδέστερον  $\mathbf{F}$  (GI , μω)  $\mathbf{J}$  ΚΩ'. - ἐπιλειπὲς EGΗΙJΚ , Mack ex Æm. Porto. - ἐπιλοιπὲς vulg. - δεντέρης Lind. — ¹ καὶ οπ. ΕL , Lind. - νοσερὸν τὰ σιτία. Ἐς δὲ vulg. - νοσερὸν Τὰ σιτία δὲ ἐς Lind. - Cette correction de Lind. me paraît très-bonne. - ὑστερέην G. - ὑστέρην Ald. — ⁵ οῦτω Lind. - ἡ ΕGΗΙΚL , Ald. , Lind. , Mack. - ἡ οπ. vulg. - ὑγείη IJ. — ց εἰ , al. manu οὐ J. - χωρέει  $\mathbf{J}$  . — ὑ ἐς.... χωρέοι οπι  $\mathbf{J}$  . - ἡμῖν οπ. vulg. - χωρέοι ΕΚ, Mack. - χωρέει vulg. - ἐνεκαινοῦτο vulg. - ἀνεκαινοῦτο ΚΡ', Foes cum interprett. , Lind. , Mack. - ξχριζε  $\mathbf{J}$  . - ἀποτήσειε , al.

## DES MALADIES.

l'humeur récente. Venant dans le ventre, elle cuit les aliments qui y sont, et en fait le sang du corps. Son séjour la rend fétide. Le surlendemain elle sort avec les excréments et l'urine, en quantité parfaitement égale à elle-même, semblable et correspondante; et, bien que ce n'en soit qu'une partie, néanmoins l'humeur séjourne dans le corps conformément au calcul ci-dessus. Puis, le troisième jour encore, il s'écoule du corps dans le ventre une portion de l'humeur plus abondante et plus fétide, celle qui était restée; elle emporte les aliments digérés et ce qui est morbide dans le corps, et s'en va avec l'autre. L'urine, qui est salée, montre qu'elle débarrasse aussi le corps de ce qui est morbide. Les aliments sont toujours expulsés le lendemain, et l'humeur le surlendemain. C'est de la sorte que la santé s'entretient. Ainsi j'ai expliqué comment et pourquoi les hommes se portent bien.

43. (L'auteur explique comment la vie exige le cycle de trois jours.) Quant à cette humeur, si elle sortait partiellement le lendemain, nos aliments seraient expulsés hors du ventre non pas fétides, ainsi qu'ils sont, mais comme bouillis, l'urine serait semblable à la boisson, le corps se viderait sans cesse et réclamerait perpétuellement, aussitôt après l'expulsion des selles et de l'urine, un nouveau renfort d'aliments et de boissons, en proportion des déjections; autrement, les forces ne

manu ἀποπατήσειε Η. – βρώσιος αλ πόσιος Κ. —  $^{12}$  κατὰ (addunt δὲ Jν, exempl. Vatic. ap. Foes, Foes in not., Lind.) τὸν ἀπόπατον (τοῦ ἀποπάτου Lind.) πλήθος (κατὰ τὸ τοῦ ἀποπάτου πλήθος Mack; κατὰ τὸν ἀπόπατον, πλήθος εἰ Κ΄) (πλήθος erasum, et οὐκ al. manu pro πλήθος J), ἔμελλεν vulg. – La correction τοῦ ἀποπάτου est évidente; quant au reste, Κ΄ me paralt avoir mis le doigt sur la vraie leçon : il faut ajouter εἰ. —  $^{13}$  μὴ om., restit. al. manu E. – ἔξω σὺν τῆ κό. Κ. – ἡμέρα G. —  $^{14}$  ἣ pro εἰ G. – (καὶ addit Lind.) κενωθεῖσα ἄκικύς (ἄκικύς GHJΚ, Ald.) τε (τ' Η) ἦν οὐδ' (οὐκ EHQ', Lind.; καὶ οὐκ αὶ. manu J) δύναιτο παχυνθήναι ἡ ἡ om. Εὶ ἰκμὰ; τῆ ὑστεραίῃ ἔξω χωρέειν (ἢν ἰκμὰς.... χωρέει conjicit Mack) vulg. – κενωθεῖς ἀκικύς ε ἦν, οὐδ' ἀν δύναιτο παχυνθήναι ἡ ἰκμὰς, οὕτε τῆ ὑστεραίῃ ἔξω χωρέειν sic emendat Koen. ad Gregor. de Dial., p. 49, Lips., 1811. – κενωθεῖς est une correction évidente. Quant au reste, je crois que εἰ est tombé devant ἡ ἰκμ. par l'effet de l'iotacisme, comme dans Ε ἡ lui-même a été omis. L'admission de εἰ entraîne le changement de χωρέειν en χωρέοι.

σώματι ἀρχέουσα. Νου 1δὲ ἐζαποπατέοντες εὐροοῦμεν, καὶ δύο ἡμερέων μηδὲν φαγόντες καὶ εἶναι καὶ πρήσσειν τι ὑπομένομεν, καὶ οὐκ
²ἔξασθενέομεν τελείως ὑπὸ κενώματος ἐν τοὐτῷ τῷ χρόνῷ· ἡ γὰρ
ἰκμὰς ἡ ἐν τῷ σώματι μένουσα τὴν ἰσχὺν παρέγει. Καὶ ταῦτα μὲν
εἴρηταί μοι, ὅκως ³τε καὶ διότι οὐχ οἶόν τε τὴν ἰκμάδα τὴν προσγενομένην ἀπὸ τῆς τροφῆς ἐν τῷ σώματι ἐζελθεῖν ἔζω αὐθημερὸν, ἀλλ'
οὐδὲ τῆ ὑστεραίη.

44. Φημί δὲ ἤν τε ἐμμένη πλείονας \*τῶν τριῶν ἡμερέων ἡ ικικάς εν τῶ σώματι, <sup>5</sup> ἢ ἄλλη προσγένηται πολλή πιμπλαμένη, τῶν φλεδών θερμαινομένων καὶ ίσταμένων, ἐπισημαίνει τῷ ἀνθρώπῳ κακὸν ἢ μεῖζον ἢ ἔλασσον, γειμῶνος μέν ἔλασσον καὶ ΰστερον, θέρεος δέ μείζον και πρόσθεν. Ταῦτα δέ μοι είρηται 68 τι συμβαίνει γίνεσθαι, ην μένη ή έχμας εν τω σώματι. Εί δε τα βρώματα διαγωρέοι τὸ σῶμα, οὐκ ἄν ἐπαυρίσκοιτο ἡμῖν τῆς ἐκμάδος ἐπαρκέον, ἀλλ' ήσαν οι άνθρωποι λεπτοί και άσθενέες · νῦν δὲ ἐμμενόντων τῶν βρωμάτων καὶ τῶν ποτῶν, δκόσον γρόνον διαμένει, τὸ σῶμα ἔιταυρίσκεται 8 καθ' ήσυχίην έλκον από της κοιλίης, καὶ πίμπλαται. 'Γαῦτα δέ μοι είρηται όχως τε καὶ διότι τὰ βρώματα οὐγ οξά τέ ἐστιν αὐθημερον έξιέναι. \*Ην 9δὲ ἐμιμένη τὰ σιτία ἐν τῆ κοιλίη πλείονα τοῦ δέοντος γρόνου καὶ έτερα ες αὐτὰ πίπτη, τὸ σῶμα πληρωθείη ἄν, καὶ, πιεζευμένων των φλεδων ύπο της πληθώρης, θέρμη αν καὶ πόνος τῷ σώματι παραγίνοιτο, θέρεος μέν θᾶσσον, γειμώνος δὲ ύστερον. Τοῦ μέν γὰρ θέρεος 10 τὸν ἄνθρωπον θερμόν ἐστι τὸ περιέγον, καὶ θερμότερον έλκει τὸ 11 πνευμα ες έωυτόν κήν έτι θερμής τής κοιλίης εούσης θερμότερον τοῦ καιροῦ τὸ πνεῦμα τῷ ἀνθρώπω προσγίνηται, οὐ θαῦμά ἐστι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ τοιούτου 12 πυρετῆναι • γειμιῶνος δὲ

' Δ' ΕΗ. – εὐρωοῦμεν legit Foes in not. – εὐρωστοῦμεν Κ', Lind., Mack.– Il n'y a rien à changer, εὐροεῖν ayant aussi la signification d'être en bon' point. — ² ἔξασθένομεν (sic), al. manu ἐξασθενοῦμεν J. — ³ τε om. FGIJ. – περ pro τε ΕΗν. – ἀπὸ τῆς τροφῆς J. – ἀπὸ τ. τρ. om. vulg. – αὐθημερὸν ἐξελ. ἔξω J. – ἀλλ' om. ΕΓ'. — ⁴ τῶν om. Ε. – ἡμερέων IIJ. – ἡμερῶν vulg. – Απὶτε ἐν addit ἡ Ε. — ⁵ ἡ L. — ͼ ὅτι vulg. – ἡ om. EGIJ, Ald. — ² τὰ Lind. – τὰ om. vulg. – διαχωρέει vulg. – ἐπαυρίσκετο vulg. – ἐπαυρίσκοτο Ε (H, al. manu) ΚΡ'. — ε Απιε καθ' addit καὶ λαμέανη J. – ἡσυχίην ΕΠ. – ἡσυχίαν vulg. – αὐθημερῶν J. — ១ δ' ΕΠ. – κοιλία G. – δοκέοντος IIν. – πίπτει G, Ald. — ε τὸ ἀνθ. om. Κ'. — ε πνεῦμα ΕΗΟ'ν, Lind., Mack. – σῶμα vulg. – ἐωυτὸ Lν, Lind., Mack. – προσγίνεται Κ. — ε πυρειτῆναι GIJK, Frob. – πυραιτῆναι Η. – ψυχρὸν δὲ χειμ. Ε.

seraient pas entretenues, l'humeur ne demeurant pas en quantité suffisante dans le corps, mais sortant avec les excréments le lendemain ou le jour même. Et si l'on mangeait, on serait soutenu; mais, si l'on ne mangeait pas, on serait vide et débile, et l'on ne pourrait prendre de l'embonpoint, vu que l'humeur serait évacuée le lendemain, sans qu'il en restât suffisance dans le corps. Mais maintenant, tout en allant à la selle, nous sommes pleins de force; et, restant deux jours sans manger, nous sommes en état de vivre et de faire quelque chose, l'évacuation ne suffisant pas pour nous rendre absolument faibles en cet intervalle; car l'humeur qui séjourne dans le corps nous fournit de la vigueur. Ainsi, j'ai expliqué comment et pourquoi il est impossible que l'humeur provenue de la nourriture sorte le lendemain, bien loin de sortir le jour même.

44. (Inconvénients qui surviennent quand les fluides nourriciers dépassent dans le corps le cycle de trois jours.) Maintenant j'ajoute que, si l'humeur reste plus de trois jours, ou s'il en vient un excès qui emplisse tout, les veines s'échaussent et s'obstruent, annonçant un mal plus ou moins grand, moindre et plus tardif en hiver, plus fort et plus hâtif en été. Voilà ce qui arrive quand l'humeur séjourne dans le corps. Si les aliments ne faisaient que traverser le corps, on ne profiterait pas suffisamment de l'humeur, et l'on serait maigre et saible; mais, les aliments et les boissons y demeurant tout le temps qu'ils y demeurent, le corps en profite, puisant peu à peu au ventre et se remplissant. Ainsi j'ai expliqué comment et pourquoi les aliments ne peuvent pas être expulsés le jour même. Mais, si les aliments demeuraient dans le ventre plus longtemps qu'il ne faut et que d'autres vinssent en surcharge, le corps s'emplirait, et, les veines étant pressées par la plénitude, il se produirait chaleur et souffrance, en été plus vite, en hiver plus tard. En effet, dans l'été, le milieu ambiant est chaud, et l'air qu'on aspire a trop de chalcur; si, le ventre étant chaud, un air ayant un excès de chaleur s'ajoute, il n'est pas étonψυχρὸν ἔλχοντος τὸ πνεῦμα ἐς ἑωυτὸν, μᾶλλον πολλῷ δύναιτ' ἄν τὴν πληθώρην ἀναφέρειν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀποπατέοντος ὀλίγον.

Ταῦτα δέ μοι εἴρηται 'ὅ τι συμβαίνει γίνεσθαι, ἢν μὲν μείνη τὰ σιτία πλείονα χρόνον ἐν τῆ χοιλίη, καὶ παρέψαυσταί μοι ἀποφῆναι ἄπαντα περὶ τῆς ἰκμάδος καὶ τῆς βρώσιος, τοῦ χρόνου τοῦ πλείονος καὶ τοῦ ἐλάσσονος τὸ διαφέρον, διότι νοσέουσιν οἱ ἄνθρωποι. ²δηλώσω δὲ περὶ τούτου χκλλιον τοῦ γρόνου προϊόντος.

45. 'Αναβήσομαι δ' αὖθις ὀπίσω περὶ τῆς ὑγιείης ἐρέων, ὅτι δὴ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν τῆς ἐκμάδος επαυρίσκεται, και γωρέει έζω τῷ ύγιές κατά τὸν εἰρημένον λόγον τά τε βρώματα καὶ ἡ ἰκμάς. Καὶ ἢν μὲν ἔζω γωρέη τῆς ἰκμάδος πλεῖον ἢ όσον προσεγένετο ³ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ ⁴τῶν ποτῶν, λεπτὸς γίνεται ό άνθρωπος. Πλείω δὲ χωρέει έζω τῆς προσγενομένης διὰ τόδε ην μεν δι ήσυχίης η δ άνθρωπος και μη εταλαιπωρέη, κακόν τί οἱ ἐν τῷ σώματι ἔνεστιν, ὑπὸ δὲ τῆς ἄλλης ὑγιείης πολλῆς ἐούσης ούχ ἐσάσσει χάρτα · τὸ δὲ χαχὸν τοιόνδε ἐστίν · ἐπὴν τούτων τι τῶν τεσσάρων τῶν εγινομένων τῷ σώματι ἐπέλθη πλέον τι μὴ πολλῷ, τὸ σῶμα θερμαίνεται καθ' ήσυχίην, ώς μή τέσάσσειν κάρτα, καὶ τήκεται ές την κοιλίην, και τον σττον αηδέα τῷ ἀνθρώπω ποιέει • ην δε πλέων ἔη είχιμὰς ἡ έτέρη τῆς έτέρης, πυρετὸς ἐκ τούτου τῷ ἀνθρώπω προσγίνεται · άλλὰ περὶ τούτου ἀτρεχέστερον ὀλίγω ὕστερον ἀποφανέω. Έστι δ' ότε καὶ τοῦ σίτου ἐόντος ἡδέος λεπτὸς γίνεται ὁ ἀνθρω-🗸 πος, αίτιον δὲ τὸ αὐτό. Τούτων δὲ 10 γενομένων ἐζέρχεται τῆς ἐκμάδος πλέον ή κατατάσσεται καὶ διὰ ταῦτα τῷ μὲν ἡσυχάζοντι συμβαίνει λεπτῷ γίνεσθαι. Ταλαιπωρεόντων δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ σῶμα θερμαίνεται καὶ γὰρ ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίης τούτου θερμαινομένου καὶ

""Οτ: vulg. - ην μὲν μ. om., restit. al. manu H. - μένη ΕΙΙΚ. - παρέψαυστα: Lind., Mack. - παρέψαυστα: vulg. - παρεψάῦσθα: GHIJ. - παρέψεσθα: EP'Q'. - διαθρώσιος EHQ', Lind. -  $^2$ δηλῶσα: Κ. - ὑγιείης EH. - ὑγείης vulg. - τῶν π. κ. τῶν βρ. Η. -  $^3$  Post ἀπὸ addunt καὶ GJK, Mack. -  $^4$  τῶν om. Ε. - ἔξω ΕΗν. - ἔξωθεν vulg. - προγεγενημένης IJΚ. -  $^5$  ταλαπωρίη GJK. - οἶ I. - ἐσάσει vulg. (Κ, in marg. ἀτονήσει). -  $^6$  προσγινομένων Κ'. - θερμαίνητα GJK, Ald., Frob. -  $^7$  ἐσάσειεν vulg. - ἐσάσειν (Ε, al. manu ἐσάσειεν IJΚL, Ald. - ἐσάσει Mack. - ἐν τῆ κοιλίη vulg. - ἐς τὴν κοιλίην (Η, al. manu ἐν τῆ κοιλίη) ν. - τὸν om. Ε. - πλέον vulg. - πλέων Mack. - εἴη vulg. -  $^8$  ἡ ἰχμὰς vulg. - ἡ οm. ΕΓGΙΚ, Ald. - τοιούτου Ε. -  $^9$  γίνεται (Ε, al. manu προσ) FIJΚ. - δλίγον ΕΓΗΙJΚ. - σιτίου exempl. Vaticana, Mercur. in marg. -  $^{10}$  γιν. ΕΗ. - ξυμβαίνη Lind.

nant que la fièvre s'ensuive. Mais, en hiver, l'air aspiré étant froid, on peut bien davantage supporter la plénitude qui résulte de selles peu abondantes. Voilà ce qui arrive quand les aliments séjournent trop longtemps dans le ventre. J'ai touché en passant à tout ce qui regarde l'humeur, la nourriture, les différences du temps en plus et en moins, et d'où viennent les maladies; j'expliquerai cela mieux plus tard.

45. (Explication de la diminution des humeurs et de leur augmentation. Très-grande ressemblance avec les explications du troisième livre du Régime; il se pourrait que ces deux écrits / fussent de la même main. C'est sur le cycle des trois jours qu'est fondée l'opinion de l'importance des jours impairs.) Je reviens au sujet que je traitais, la santé. Le corps profite de l'humeur fournie par les aliments et les boissons; et aliments et humeur, chez l'individu bien portant, sont expulsés suivant le calcul exposé ci-dessus. S'il sort plus d'humeur qu'il n'en est entré par les aliments et les boissons, on maigrit. Or, il en sort plus qu'il n'en arrive, par cette cause : si l'individu garde le repos et ne travaille pas, il y a en lui quelque mal, seulement la santé, qui est bonne du reste, l'empêche de le sentir. Voici quel est ce mal : si à l'une des quatre humeurs qui nous sont propres, arrive un surcroît, mais peu considérable, le corps s'échauffe peu à peu, de manière à ne pas s'en ressentir beaucoup, il se fond dans le ventre et ôte l'appétit; et, si une des humeurs est en excès sur une autre, la sièvre en est la suite. Mais j'expliquerai cela exactement un peu plus bas. Parfois, même, l'appétit étant conservé, l'individu maigrit; la cause en est la même. En cet état, il sort plus d'humeur qu'il n'en est employé. C'est pour cela qu'un homme qui garde le repos maigrit (comp. du Régime, III, § 70 à 75). Mais, quand on se livre au travail, le corps s'échauffe; le corps étant ainsi échauffé par le travail, l'humeur qui est en lui devient diffusible et ténue; cessant d'être utile, elle coule et dans le ventre et dans la vessie qui l'expulsent; une autre partie s'exhale au dehors par les interstices intérieurs; une autre partie encore qui reste,

1ή ζαμάς εν αὐτῷ διαχέεται, καὶ γίνεται λεπτή · ἀγρεῖος δὲ γενομένη καταβρέει <sup>2</sup>καὶ ἐς τὴν κοιλίην καὶ <sup>3</sup>ἐς τὴν κύστιν, ταῦτα δὲ διηθέει έζω· τὸ <sup>‡</sup>δέ τι αὐτῆς διατμέει έζω, διὰ τοῦ ἔνδον ἀραιώματος· τὸ <sup>5</sup>δέ τι και έμμενον ίδρως γενόμενος έζω γωρέει κατά το σώμα. Ώσαύτως δὲ καὶ τὰ γυμνάσια τῶν νέων τὸ αὐτὸ τἢ ταλαιπωρίη προσεξεργάζεται. 6 \*Ην δὲ ἔη ελάσσων ἡ ἰχμὰς τῆς πρότερον έξιούσης, μὴ προσγίνηται δὲ ἔτι ἄλλη ἀπὸ τῶν ποτῶν καὶ προσέτι ἀπὸ τῶν βρωτῶν, λεπτός γίνεται διὰ τκῦτα ό ἄνθρωπος - ἐλάσσων δὲ προσγίνεται, ἢν μὴ άλλο τι δύνηται έσθίειν. Καὶ πρὸς <sup>7</sup>μὲν τὸ πονέειν κατὰ τὴν προτέρην ταλαιπωρίην ή γυμνασίην άλλοισιν άλλα έλάσσων γίνεται. 8 Έπιγίνεται δε κατά την βρώσιν εδεζίη διά τόδε επην αδαίνηται έν τῷ τῆς ἐκμάδος γρόνω, καὶ ἐν τῆ προτέρη ταλαιπωρίη θέζέλθη πρότερον έτέρη της έτέρης έστιν ότε πλείων, καὶ κρατέη μίη άλλη τῶν άλλων κάρτα, πληθώρης ἐστίν· 10 ἢν μεν δὴ ύπὸ πολλῶν κάρτα κρατέηται, πύρ έχ τοῦ τοιούτου τρόπου γίνεται - ἢν δὲ 11 ὑπὸ δλίγων, ολίγα· καὶ τὸ σῶμα δὲ ούτως ἀναφέρειν δύναται, 12 τῆς υγρότητος πλείονος αὐτῷ ἐνεούσης, [ώστε αὐθημερὸν] τὴν θέρμην ἀπολύεται. θερμαίνεται γάρ τὸ σῶμα τῷ πυρί. Κἢν μὲν ὀλίγον ἔŋ τὸ λυπέον, τῆ τρίτη ήμέρη μεθήχε τρόπω τῷ αὐτῷ, τὰς δὲ δύο ἔχει συνεγέως ' ἢν οὲ <sup>13</sup>πλεῖον, πέμπτη ήμέρη · τὰς οὲ τέσσαρας ἔγει κατὰ λόγον· οὕτω τῶν ἡμερέων αί νοῦσοι 14 χρίνονται, ἢν μεθἢ τὸ πῦρ.

' 'H om. GIJ. - καὶ γίνεται ή νοῦσος ἥδε (ἥδει L) λεπτή vulg. - Quoiqu'il soit dur de retrancher trois mots sans pouvoir en expliquer l'intrusion dans le texte, cependant ή νοῦσος ήδε me paraissent tellement superflus et gêner si fort le rapprochement, évident ce semble, de lunce et de λεπτή, que j'ai supprimé ces trois mots.- Remarquez άχρεῖος sans variante pour le féminin. — 2 καὶ om. EFHIJK. – εἰς IJK. — 3 εἰς IJK. — 4 τὸ δ' αὐτῆς Κ. - τὸ δὲ δι' αὐτῆς vulg. - τὸ δέ τι αὐτῆς Κ'. - τὸ δὲ δὴ αὐτῆς Foes in not., Lind. - διατμετ ΕΗ. - άρεώματος J. - 5 δέ τι ΕΗ. - δ' έτι vulg. - προσεξεργάζεται EHP'Q', Lind.- προσεργάζεται vulg. - 6 ην δε καί (καί om. K) μη (μη om. Lv, Lind., Mack) έη έλ. ή (ή om. Ε) ί. τ. π. έ., προσγινομένη (προσγίνεται Ε, Η in marg. al. manu προσγινομένη, Q'v, Lind.) τε (δè Lind.) ἔτι (ἔτι om., restit. al. manu H) ἄλλη vulg. - Ce qui m'a décidé à recevoir la correction qui supprime μή devant ελάσσων, et à suppléer un μή devant προσγίνεται, c'est, une ligne plus bas, la reprise : ελάσσων δε προσγίνεται. Cela m'a paru déterminer le sens. - βρωμάτων ΕΡ'Q'. - γ μή pro μέν Κ', Foes in not., Mack.-ελάσσω Mack.-ελάσσονα Κ',-έλασσον vulg.-γίνηται G, Ald. - δύνηται (II, al. manu δύναται) IL. - Je lis έλάσσων. Au reste le texte en tout ceci est bien peu assuré. L'auteur veut expliquer pourquoi l'on maigrit en gardant le repos et en travaillant. Dans le premier cas,

devient sueur et sort par le corps. Les exercices ont, pour les jeunes gens, les mêmes résultats que le travail pour les autres. Mais si l'humeur est moindre que celle qui vient de sortir, sans qu'une nouvelle soit fournie par les aliments et les boissons, l'individu maigrit; or, elle arrive en moindre quantité, s'il ne peut manger quelque autre chose. Ainsi, en conformité avec une souffrance qui, causée par un travail ou un exercice antécédents, porte chez les uns sur une partie, chez les autres sur une autre, l'humeur devient moindre. Quant à la pléthore, l'alimentation la produit de cette façon : la dessiccation s'étant faite dans le temps voulu par l'humeur, si dans le travail antécédent une humeur sort avant l'autre, abondamment parfois, et qu'une humeur l'emporte de beaucoup sur ' les autres, alors il y a pléthore (comp. du Régime, III, § 76-84). Si la différence en plus est très-considérable, la fièvre en est la suite; si la différence en plus est petite, l'affection est petite aussi; et le corps peut la supporter vu l'abondante humidité qui est en lui, de manière à se débarrasser de la chaleur le jour même; la sièvre, en effet, échauffe le corps. Si ce qui nuit est peu abondant, la délivrance s'en opère le troisième jour de la même façon, la fièvre est continue pendant deux jours;

l'humeur est trop abondante, cela amène une fonte dans le ventre, l'appétit se perd, et l'individu maigrit. Dans le second cas, la déperdition est plus grande que la restauration, l'appétit se perd encore, et l'amaigrissement survient. Mais ce qui ajoute à l'obscurité de ces futiles explications, c'est que le travail produit aussi la pléthore par le même mécanisme, à savoir en diminuant une humeur et laissant prédominer une autre. -\* ἐπιγίνεται EGHIJK, Ald., Foes in not., Lind., Mack. - ἐπιγίνηται vulg. τὸ pro εν τῶ Κ', Mack. - Il faut entendre εὐεξίη dans le sens de pléthore; l'auteur le dit lui-même deux lignes plus bas. - 9 είσελθη Foes in not., Mack.-πλετον ΕJ.-πραταίη J.-μία ΕΠ.-πληθώρη Κ', Foes in not., Mack. - 10 κήν Κ', Mack. - πραταίηται J. - 11 επ' Lind. - δλίγον pro δλίγα Lind.καὶ om. Lind. —  $^{12}$  καὶ τῆς Lind. – αὐτοῖσιν ἐούσης Vulg. – αὐτῶ ἐούσης Κ', (Lind., ἐνεούσης), Mack. - [ἄστε αὐθημερὸν] om. vulg. - J'ai ajouté entre crochets ces mots qui me paraissent nécessaires. En tout cas, αθθημερον est exigé par le contexte; voy. plus bas p. 572, l. 11, τῷ αὐτῷ τρόπῳ μεθίει, ώπερ καὶ αὐθημερὸν εἴρηται. — 13 πλεῖον ΚLΚ', Foes in not., Lind., Mack. -πλείων vulg.-δι' pro των Lind.- " κρίνονται. "Ην δὲ μ. τ. πυρ ἐν τῆσι vulg.- Le sens ne m'a pas paru acceptable sans le changement que j'ai fait.

46. Έν δὲ τῆσι περισσῆσι τῶν ἡμερέων καὶ ὑγιἡς γίνεται ὁ ἄνθρωπος καλ θνήσκει · διὸ δὲ, ὀλίγον ὕστερον ἀποφανέω · νῦν ¹δὲ ἐρέω διότι μεθίει τὸ πῦρ. Φημὶ εδὲ ὅτι, αν ἀπὸ τοῦ σώματος πῦρ λάβη τὸν άνθρωπον, ανάγκη έστὶ τῆ τρίτη ημέρη έξιέναι την ἰκμάδα την λυπέουσαν ἀπὸ τοῦ σώματος ἢ ἐν ἄλλη τινὶ τῶν περισσῶν ἡμερέων κατὰ τὸν πρότερον εἰρημένον λόγον: οὐ γὰρ ἐξέργεται πρὶν ἤ 3οἱ ἑτέρη προσγένηται ἀπὸ τῆς χοιλίης ἐγαθή· τῆ γὰρ μέση χαὶ τῆ ὑστεραίη ἔλκει τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίης, ὅ τι ἀν αὐτὸ ἐς αὐτὴν ἐφῆ τῆ προτέρη ήμερη, ήν μή ή χοιλίη διηθήση καὶ ετέρην σχη ἰκμάδα, καὶ τοῦτο πονηρόν τῷ ἀνθρώπῳ γίνεται. \*Ην δὲ μεθῆ τὸ πῦρ τριταΐον, ὅτῷ αὐτῷ τρόπῳ μεθίει, ῷ περ καὶ αὐθημερὸν εἴρηται καὶ οὕτω μὲν συμβαίνει τὸ πῦρ γινόμενον ἀπὸ τοῦ σώματος ἐν τῆ τρίτη ἡμέρη ανιέναι. Φημί δε , και ην πέμπτη ημέρη 6 και ην έβδομη και ην έννάτη μεθή, τρόπω τῷ αὐτῷ μεθιέναι ὤσπερ καὶ τὸ τριταῖον ἐξέρχεται. Καὶ γὰρ ή τροφή τῷ πυρὶ κατὰ τὰ χωρία, δκοῖα ὀλίγω πρότερον εξρηκα· ἐπικρατήσαντος γὰρ μᾶλλον τοῦ εύγροῦ πλείονος ἐόντος, ανέθη δ άνθρωπος. Μεθίει δὲ τὸ πῦρ ἐν τῆσι περισσῆσι διὰ τόδε, ὅτι έν <sup>θ</sup>μέν τῆσιν ἀρτίοισι τῶν ἡμερέων ἕλχει τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς χοιλίης. έν δὲ τῆσι περισσῆσιν ἀφίει, ἡ δὲ χοιλίη διηθέει ἔζω τῷ ὑγιέϊ. 10 Κατ' ανάγχην τοιήνδε αξ νοῦσοι χρίνονται έν τῆσι περισσῆσι τῶν ἡμερέων. καὶ ἐν τούτῳ μὲν τῷ λόγῳ ὁ ἄνθρωπος πυρετήνας ὑγιὴς ἐγένετο. Φημί δε 11 και το πονέεσθαι μάλιστα τους νοσέοντας εν τησι περισσήσιν ήμέρησι διά τόδε καὶ κατά λόγον γίνεσθαι. Τετάρακται μέν δή δ ἄνθρωπος, δκόταν 12 πυρετήνη σημήϊον δε τοῦτο, ότι φρίκη διαίσσει διὰ τοῦ σώματος ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε· τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ἐγίνετο οὕτως, εὶ μὴ ἐταράσσετο τὸ ὑγρὸν καὶ ἀπεκρίνετο ἀπ' αὐτοῦ 13 ἡ πλέον

¹ Δ' Η. — ² δὲ εἶναι, ὅ τι (τι om. EGHIK, Ald.; ὅτι Κ', Mack) ἄν vulg.— Il faut supprimer εἶναι; ou , si on le gardait, ce serait ὅτι qui devrait disparaître, et on lirait ἀνάγκην sans ἐστί. — ³ οῖ IJ. — ⁴ αὐτὸ EHIKL, Lind., Mack. — αὐτῷ vulg. — ἐς ἑωντὴν vulg. — ἑωντὴν n'a pas de place ici. — ⁵ τρ. τῷ αὐτῷ EHI Κ. — ιῶστερ vulg. — ιῶτερ GHKL, Ald. — ιῷς (ως οπ. restit. al. manu Η) εἴρηται vulg. — εῆρτο καὶ ἢν G. — ἐνάτη ΗΚ. — ἰγραφὴ J. — ε ὑγιρροῦ, supra lin. ὑγροῦ Η. — ョ μὲν ΕΗ. — μὲν οπ. vulg. — τοῖσιν IJ. — ἀρτίησι EHK. — ὑγιεῖ Mack. — ¹ε κατὰ ΕΗ. — πυρετήνας EHP'Q'ν, Lind. — πυρεξας vulg. — '' καὶ οπ. L, Lind. — ¹ε πυρετήνη E, Lind. — πυρεταίνη HIJ. — πυρετήνει P'Q'. — πυρεταίνει vulg. — ἐνταῦθα βούλεται δείξαι ὅτι οῖ ἀριθμοὶ μυστικήν τινα δύναμιν ἔχουσι καὶ ἀπόρρητον καὶ δείχνυσιν ἑαυτὸν

si plus abondant, le cinquième jour, la fièvre est continue pendant quatre. Ainsi pour les jours se jugent les maladies, quand la fièvre tombe.

. 46. (Comment la sièvre tombe. Action des jours impairs.) C'est aux jours impairs que l'on guérit et que l'on meurt; pourquoi, je le dirai tout à l'heure; maintenant je vais expliquer pourquoi la sièvre tombe. Quand la sièvre provenant du corps fait invasion, nécessairement l'humeur qui cause le mal sort le troisième jour, ou quelque autre des jours impairs, d'après la théorie énoncée plus haut; en effet, elle ne sort pas avant qu'il en vienne du ventre une autre qui soit bonne. Le jour intermédiaire et le lendemain, le corps tire du ventre ce qu'il y a versé le jour précédent, à moins que le ventre n'ait filtré et ne renserme une autre humeur; or, ce liquide repris est mauvais. Mais, si la fièvre s'en va le troisième jour, elle s'en va de la façon exposée pour le jour même; et c'est ainsi que la sièvre, née du corps, se dissipe le troisième jour. Semblablement, si la sièvre cesse le cinquième, le septième ou le neuvième, elle cesse de la même façon que pour le troisième. En effet, le seu trouve sa nourriture dans les lieux que j'ai signalés un peu plus haut; et, l'humide étant abondant et l'emportant, le patient est guéri. Voici pourquoi la solution de la sièvre a lieu dans les jours impairs : les jours pairs, le corps tire du ventre, les jours impairs il verse, et Je ventre évacue chez l'homme sain. Telle est la nécessité qui produit la crise des maladies les jours impairs; et, par ce procédé, le fébricitant arrive à guérison. J'ajoute que la plus grande souffrance qui afflige les malades dans les jours impairs, est produite par cette cause et est naturelle. Le corps se trouble quand il y a sièvre; la preuve, c'est que le frisson le parcourt de temps en temps; ce qui n'arriverait pas si le liquide n'était pas troublé, et s'il ne s'en séparait une part plus ou moins

ού μόνον εν άλλοις εΐναι καὶ ἀστρονομικόν καὶ γεωμετρικόν καὶ μουσικόν άλλὰ καὶ ἀριθμητικόν· πέντε γὰρ είχεν είπερ τις τὴν ἐπιστήμην τῶν μαθημάτων G.- ἀποκρίνετο Frob.— 13 η om, Κ.

ἢ έλασσον, καὶ ἐκράτει ἄλλοτε ἄλλου. Μάλιστα ¹δὲ τετάρακται ἐν
τῆσι περισσῆσι τῶν ἡμερέων, ὁκόταν νοσέκ, καὶ ἡ φρίκη δὲ μάλιστα
τότε γίνεται. Ἦχει γὰρ ῶδε · ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ τοῦ πονέσντος ἐζωθέεταί
τι ἐκ τοῦ σώματος ὑπὸ τῆς νεωτάτης ἰκμάδος ²νικώμενον, καὶ χωρέει
ἐς τὴν κάτω κοιλίην, καὶ ἡ κοιλίη προσσυνθερμαίνεται τοῦ πονέοντος
δεχομένη ἐς έωυτὴν μᾶλλον ἢ τῷ πρὶν χρόνῳ. Τοῦτο δὲ ³ γίνεται μάλιστα ἀν τῆ κρίσει τῆς νούσου · καὶ ἢν κατ' ὀλίγον τὸ σῶμα ἐς τὴν
κοιλίην ἀφίη καὶ μὴ πολλὸν ἔŋ τὸ λυπέον τὸν ἄνθρωπον, ἀναφέρειν
τὴν θέρμην ἡ κοιλίη καὶ τὸ σῶμα δύναται ἐν τῆ κρίσει, καὶ γίνεται
ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, ἐπὴν ἔζέλθη ἡ ἰκμὰς ἡ πονέουσα; καὶ ἢν ἡ τροφὴ
τῷ πυρὶ ἐοῦσα ⁴ἔξαναλωθῆ, ἡ δὲ ὑγιηρὴ ἐπικρατήση · ἐν τούτῳ τῷ
νόγῳ νοσήσας ὁ ἄνθρωπος ὑγιὴς ἐγένετο δι' αἰτίας τὰς προειρημένας.

47. Νου 5οὲ ἐρέω διότι θνήσκουσιν ἐν τῆσι περισσῆσι τῶν ἡμερέων. Φημὶ οὲ, ἢν πολλὸν ἔη τὸ πονέον ἐν τῷ σώματι, μᾶλλον τοῦ καιροῦ τετάρακται, καὶ ἄλες δχωρέει ἐς τὴν κοιλίην, καὶ μὴ δυνάμενον ἀναφέρειν τὴν θέρμην τὸ σῶμα ἐπαυρίσκεται, καὶ ³δυσωδίαν δεῖ γενέσθαι περὶ τὸ πνεῦμα, καὶ οὐ δυνάμενον τὸ σῶμα ὑπὸ ἀσθενείης, ἄτε τοῦ ὑγροῦ παντὸς νοσεροῦ γινομένου, τὴν πνοὴν ἔλκειν, ὡς διαψύχηται τὰ ἐν τῆ κοιλίη, δέξατμιῆ ἔξω τοῦ ὑγροῦ πᾶν τὸ ζωτικὸν, καὶ οὕτω θνήσκει ὁ ἄνθρωπος. Οὐ γὰρ ἐπικρατέει ἔτέρη δ ἡ ὑγιηρὴ ἰκμὰς, ἀλλὰ πᾶσα ὑπὸ τῆς νοσερῆς πολλῆς ἐσύσης ἐπαιρομένη, ἔξαναλωμένη ὑπὸ τοῦ πυρὸς, διεξήτμισεν. Οὕτω δή περ ἐν τῆσι περισσῆσιν ἡμέρησι μάλιστα ὁ πόνος γίνεται τοῦτο πᾶς το οἷοὲν τῆσι ποτε. Καὶ μὴν ὅτι τίγε τὸ ὑγρὸν τετάρακται ἐν αὐτῆσι τῆσιν ἡμέρησι, σημήϊόν ἐστι τόδε. 12 όκρον τετάρακται ἐν αὐτῆσι τῆσιν ἡμέρησι, σημήϊόν ἐστι τόδε. 12 όκρον τετάρακται ἐν οὐτῆσι τῆσιν ἡμέρησι, σημήσον ἐντι τόδε το τοῦς τοῦν ἡμερέων, οὖτοι οὐ μὴν

¹ Δὲ καὶ vulg. – καὶ οπι. ΕΗ. – τότε μάλιστα Κ. — ² γινόμενον Ald. – πρὶν οπι. Κ. — ³ κρίνεται EGIJKΡ'Q'. – ἀναμέρει vulg. – ἀναμέρειν L, Lind. – Correction évidente. — ⁴ ἐξαναλωθη. ἸΗν δὲ ἡ (ἡ οπι. Ε) (ἤν τε ἡ Κ) vulg. – Εffacez ἡ, lisez ἡ ρτο ἡν, et ôtez le point. – προειρημένας ΕΗΡ'ν, Lind. – εἰρημένας vulg. — ⁵ δ' ΕΗQ'. — ˚ ἰσχυρὸν vulg. – Lisez χωρέει; complus haut, l. 4. — ² δυσσωδίαν Ald. – δὲ ρτο δεῖ ΕΗΙJ. – γίνεσθαι ΙΚL, Lind. — ³ ἔξατμεῖ vulg. – ἐξατμεῖ, al. manu ιεῖ Η. – ἐξατμεῖς ου εξατμιᾳ, dit Weigel, Suppl. de Schneider. Je lis ἐξατμιῆ pour ἐξατμιᾳ. — ⁵ η οπ. ΕΗΙ JΚ, Ald. – ὑγιηρὴ ἡ G. – ἐπαιρομένης Foes in not., Maek. – [καὶ] ἔξαν. Lind. – ἐς τὸ πῦρ ν. – διεξήτμησεν ΕG (Η, al. manu), Lind. – διεξήτμησεν vulg. — ⁰ οἰδ' Ε. – εἰδεν J. — "γε οπι. FGIJK. – ἐστι οπι. FGIJK. — · · δπ. Η.

grande qui l'emporte, tantôt sur une humeur, tantôt sur l'autre. Or, le trouble est le plus considérable dans les jours impairs, pendant une maladie, et c'est alors surtout que le frisson se fait sentir. Les choses se passent ainsi : une part du liquide qui est malade est expulsée hors du corps par la plus récente humeur qui est la plus forte; elle arrive dans le ventre inférieur; le ventre s'échausse, recevant plus d'humeur malade qu'il ne faisait auparavant; c'est surtout lors de la crise de la maladie que cela survient. Si le corps verse peu à peu dans le ventre l'humeur morbide qui n'est pas très-abondante, le ventre et le corps peuvent supporter la chaleur dans la crise; et le patient guérit après la sortie de l'humeur morbisque, après la consomption de ce qui alimentait la sièvre, et le triomphe de l'humeur saine. De cette saçon, l'homme malade guérit par les causes susdites.

47. (Pourquoi l'on meurt les jours impairs. Faute que l'on commet en purgeant aux jours impairs. Cette faute était commise par les anciens médecins.) Maintenant, je dirai pourquoi l'on meurt les jours impairs. En esset, si l'humeur morbide est abondante dans le corps, le trouble est excessif, une part considérable arrive dans le ventre; le corps, n e pouvant supporter la chaleur, y puise; nécessairement l'haleine devient fétide; le corps, incapable, par faiblesse, vu que tout l'humide est malade, d'attirer la respiration afin de rafraîchir ce qui est dans le ventre, exhale toute la partie vitale de l'humeur, et c'est ainsi que meurt le patient. Une autre humeur saine ne vient pas triompher; mais, soulevée tout entière par l'humeur morbide qui abonde, consumée par la sièvre, elle s'exhale. C'est de la même façon que la souffrance est la plus forte dans les jours impairs, il n'est personne qui ne sache cela. Au reste, voici la preuve que l'humide est troublé dans ces jours mêmes ceux qui, saisis d'une sièvre continue, ont été purgés dans les jours pairs, n'ont pas éprouvé de superpurgation; mais ceux qui dans les jours pairs ont pris une forte purgation, ont été superpurgés, et beaucoup même ont succombé à cet accident.

¹ὁπερεκαθάρθησαν · όκόσοι δὲ ἐν τῆσι περισσῆσιν ἐφαρμακεύθησαν ²ἰσχυρῆ φαρμακείη, ὑπερεκαθάρθησαν, πολλοὶ δὲ καὶ ἀπώλοντο ὑπερκαθαρθέντες. Οἱ γοῦν πρόσθεν ἰπτροὶ ἐν τούτῳ μάλιστα ἡμάρτανον, ἐφαρμάκευον γὰρ ἐν τῆσι περισσῆσιν ἡμέρησι καὶ ³ἀπώλλυον τοὺς ἀνθρώπους, οἱ γινώσκοντες ὅτι τοῦθ' οὕτως ἔχει. Τὸ γὰρ ὑγρὸν ἐν τῷ σώματι τοῦ νοσέοντος τετάρακται μᾶλλον ἐν τῆσι περισσῆσι τῶν ἡμερέων, οἶα τοῦ σώματος ἐς τὴν κοιλίην μεθιέντος τῆς ἰκμάδος · καὶ ἤν τις ἐπιτεταρκγμένῳ ἐόντι ἔτι μᾶλλον ταράξη, φάρμακον ¹ἔμδαλὼν, οἱ θαῦμά ἐστιν ἐκ τῶν τοιούτων ἀπολέσθαὶ τὸν ἄνθρωπον.

48. Καὶ τὰ εκκεα φλεγμαίνει μάλιστα ἐν ταύτησι τῆσιν ἡμέρησιν, έργεται γάρ τὸ ύγρὸν ἐς άπάσας τὰς φλέβας, ὁχόταν ταράσσηται, καὶ πληροῖ, ἐπὴν ἔλθη ἐς τὸ ἔλκος ἡ νοῦσος καὶ ἢν εμέν μελεδαίνηται καὶ ἔχη ἔξοδον τὸ πῦος ἐξωθεόμενον ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ τοῦ ελθόντος εν τη ταραγή, έζω ἀποκαθαίρεται τὸ έλκος ήν δὲ <sup>7</sup>μη μελεδαίνηται, οὐκ έγον έζοδον τὸ πῦος, αὐτοῦ καταμένον σὺν τῷ κατελθόντι, πόνον παρέχει καὶ ἀείρει τὴν σάρκα τὴν περὶ τὸ ἔλκος. καὶ ἀπ' ἐκείνου, 8 ἢν μὲν ἐν τοῖσι σκέλεσιν ἔγη τὸ ἔλκος, ἀείρονται αί φλέβες αί εν τησι προσφύσεσι των σκελέων εουσαι. ήν δε εν τησι γερσίν, κί <sup>9</sup> εν τῶν γειρῶν τἢσι προσφύσεσιν ἐοῦσαι· καὶ ἐκ τούτου βουδώνες γίνονται. 10 Οχόσοισι δε τών ανθρώπων πύρ εμπίπτει, άλλο μηδέν του άνθρώπου κακόν έγοντος, άπό της πιοτέρης ἐούσης τοῦ καιροῦ ἐμπίπτει, καὶ πληρεύμεναι αἱ φλέδες πόνον καὶ θέρμην τῷ έλχει παρέγουσι· τὸ δὲ θερμανθὲν χαὶ τὸ ἄλλο σῶμα θερμαίνει, χαὶ ή θερμασίη οὕτως 11 ές τὰ έλχεα γίνεται · θερμαίνεται γὰρ τὸ σῶμα καὶ τὰ έλκεα ὑπὸ τῆς κλονήσεως τοῦ ὑγροῦ, καὶ ἡ ταλαιπωρίη τοιούτον εργάζεται. Αποφλεγμαίνει δέ τὰ έλκεα πεμπταΐα, καὶ κατά λόγον τουτέων τῶν ἡμερέων, ὡς ἄν καὶ τὰ έλκεα μέγεθος ἔχη,

¹ Ύπεναθάρθησαν EFGHIJK, Ald. —² ἰσχυρὴ Κ. – ἐναθάρθησαν vulg. – ὑπερεναθάρθησαν Κ', Lind. – Correction évidente. – ἀπόλλοντο Κ. – ἀπώλλοντο Mack. —² ἀπόλυον (sic) al. manu J. — ⁴ ἐμβαλλών (sic) H. — ⁵ Post ἔλκεα addit ἢν μὲν (μὲν om. KL, Lind.) μελεδαίνηται (κελεδαίνηται sic F) vulg. – Ces mots me paraissent parasites et introduits par l'erreur d'un copiste qui les lisait aussi plus bas. – φλεγμαίνει... μελεδαίνηται om., restitut. al. manu in marg. sic : μάλιστα ἐν τ. τ. ἡμ. φλεγμαίνει, τὸ γὰρ ὑγρὸν ἐς ἀπάσας ἔρχεται τὰς φλέβας... ἐπὴν ἐς τὸ ἔλκος ἡ νοῦσος ἔκηται Ε. — ͼμὲν om. Κ. —² μὴ ΕFGHIJKP', Ald., Foes in not., Lind., Mack. – μὴ onι. vulg. – μελεδαίνηται EGIK, Ald., Lind. – μελεδαίνεται vulg. – πύον

C'est en cela que les anciens médecins se trompaient surtout; ils purgeaient aux jours impairs, et tuaient les malades, ne sachant pas qu'il en était ainsi. En effet, l'humide, dans le corps du malade, se trouble davantage les jours impairs, à cause de l'humeur que le corps verse dans le ventre; et, si au trouble préexistant on ajoute un nouveau trouble en administrant un purgatif, ce n'est pas merveille que le patient succombe à cette complication.

48. (La même théorie s'applique aux plaies. L'auteur résume toute la théorie sur le cycle de trois jours.) Les plaies aussi sont le plus emflammées ces jours-là; l'humide, quand il est troublé, va dans toutes les veines et les remplit, la maladie étant venue à la plaie. Si le mal est soigné et que le pus, poussé par le liquide qui, dans le trouble, asslue, ait une issue. la plaie se purge à l'extérieur; mais, si le mal n'est pas soigné, le pus, n'ayant pas d'issue, demeure sur place avec ce qui afflue, cause de la douleur, et soulève la chair autour de la plaie. De là, si la plaie est aux jambes, les veines des jointures des membres inférieurs se gonflent; si aux bras, celles des jointures des membres supérieurs; et, de la sorte, se forment des bubons. Ceux qui sont saisis de fièvre sans avoir aucun autre mal, sont sébricitants par l'effet de l'humeur, qui est trop grasse; les veines emplies causent de la souffrance et de la chaleur à la plaie; celle-ci, échauffée, échauffe à son tour le reste du corps. C'est ainsi que la chaleur vient aux plaies. Le corps et les plaies s'échauffent par l'agitation du liquide. La fatigue en fait autant. L'inflammation des plaies décline le cinquième jour, ou plutôt, d'après un tel ordre, suivant la grandeur de la plaie : le troisième, le cinquième, le septième, le neuvième, le onzième. Une première période étant close, le

Mack. — \* κήν GHJK, Ald., Frob., Mack.— Ante ήν addit καὶ Ε. — \* έν οιι. vulg. – ἐν est nécessaire; Lind. l'a bien vu, qui met : αὶ ἐν τῆσι προσφύσεις τῶν χειρῶν ἐοῦσαι. — \* ὁκόσοι, al. manu σοισι Η. – ἐμπίπτει ΕGHI, λίαςk. – ἐμπίπτη vulg.— πιωτέρης IJ. — " εἰς IJK.— κλονήσιος Lind.— τοιοῦτο Lind.

καὶ τριταῖα καὶ πεμπταῖα καὶ ἑδδομαῖα καὶ ¹ἐνναταῖα καὶ ενοεκαταῖα εἶτα ἀπηρτισμένης πρώτης περιόδου, πάλιν δευτέρας ἐκχὴ
³ἡ τρίτη, ἤτις ἐστὶν ἀπὸ τῆς πρώτης τεσσαρεσκαιδεκάτη τὰ δὲ μέγιστα αὐτῶν τεσσαρεσκαιδεκαταῖα ἀποφλεγμαίνει. Οὖτος ὁ λόγος
ἐρεῖ τὰ ³νουσήματα κρίνεσθαι ἐν τῆσι περισσῆσι τῶν ἡμερέων, καὶ
τὴν ἰκμάδα τῷ ὑγιεῖ τριταίην ἔζιέναι, τὴν δὲ κόπρον δευτερκίην ·
καὶ ταῦτα τριταῖα ἐόντα ¹[στορέει ἀλλήλοισιν ὅτι οὕτως ἔχει. Οὕτω
' δέ μοι ὁ λόγος οὖτος πᾶς ἐκκεκορύφωται.

49. Νου δέ εθέλω βάτρεκέστερου είπειν, διότι νοσέουσιν •ί άνθρωποι . ἐρέω δὲ σὺν τούτω τῷ λόγω καὶ τίνες ἀρχαὶ τῶν νούσων είσὶ, καὶ ὁκοῖα <sup>6</sup> ἑκάστη αὐτέων ἐργάζεται. Φημὶ δὲ, ἢν μὲν ἐμμείνη τὰ σιτία πλείονα τοῦ καιροῦ ἤὸη πεπεμμένα ἐόντα, καὶ ὁ ἄνθρωπος μή ἀποκαθαίρηται καὶ έτερα σιτία ἐπιπίπτη, τὸ σῶμα πληρούμενον υπό τῆς ἐκμάδος τῆς προτέρης καὶ τῆς νέης, θερμαίνεται, καὶ πύρ έχ τούτου γίνεται τῷ ἀνθρώπω. Τὸ δὲ πύρ οὕτως γενόμενον οὐχ άπορον οὐδὲ ἰσχυρόν ἐστιν, ἐν ῷ δή ἰκμιὰς ἰσάζει κατὰ πληθος θή ήμέας λυπέουσα όλίγω πλέον. ήν γάρ τοῦθ' οὕτως ἔχη καί τις κάρτα ἐσγύη καὶ τὰ ἐπιτήθεια προσενέγκη, ὑγιὴς γίνεται. <sup>◦</sup>Εν δὲ νούσημα 10 μόνον ἀπὸ πάσης τῆς ἐκμάδος, καὶ σημήϊα ἴσγει έπτά. βήξ τε γὰρ έσγει μιν, βληγρή " καὶ ζηρή ἐοῦσα, γαστήρ τε 12 σκληρή γίνεται, άτε τοῦ ἀποπάτου ἐόντος ἐντὸς, 13 καὶ τὴν κεφαλὴν βαρέεται, 14 καὶ ἔξερᾶ, 15 καὶ πυρεταίνει, 16 καὶ οὖρον οὐ γρηστῶς διέργεται: ταῦτα δέ ἐστι τῆς νούσου ταύτης 17 ἀπὸ πάσης τῆς ἐκμάδος γενομένης σημήτα έπτά: ην δε τοῦ ἀποπάτου μή διαχωρέοντος κρατέη μία 18 λκμάς τῶν ἄλλων,

<sup>&#</sup>x27; Έναταΐα ΗΚ. – δευτέρη; Lind. – ἀρχῆς vulg. – ἀρχὴ Κ', Lind., Mack. – Correction évidente. — ² ἡ Κ', Mack. – ἡ οm. vulg. — τεσσαρεσκαιδεκάτης FGJ, Ald. — ³ νουσ. Κ, Lind., Mack. – νοσ. vulg. — ⁴ ἐκχωρέει pro ἴστ. exempl. Vaticana mss., Mcrcur. in marg. – οὕτος ὁ λόγος ΕΗ. — ⁵ ἀτρεκέστατον, al. manu τερον Η. — ⁶ αὐτέων ἑκάστη Κ. – δὲ οm. Η. – ἐκμείνη J. — ² πληρεύμενον Κ'. — ệ ἡ ΕΗ. – ἡ οm. vulg. — ፆ ἡ οm. vulg. – ἡ sera facilement tombé devant ἡμέας. – ἡμᾶς Ε. – ἡμέρας J. — ½ μόνον οm. IJΚ. – Απτε βήξ addunt α FGIJK. – Sie legitur ap. L et Mack: πρῶτον βήξ τε γὰρ ἴσχει μιν βληχρή δεύτερον καὶ ἔταρτον κατὰ τρίτον ἡ γαστήρ σκληρὴ γίνεται ἄτε τοῦ ἀποπάτου ἐόντος έντός τέταρτον κατὰ τὴν κεφαλὴν βαρέται πέμπον καὶ ἐξερᾶ ἔκτον καὶ πυρεταίνει ἔδδομον καὶ οῦρον οὺ χρηστῶς κτλ. — μὶν vulg. — μῖν J. — "Απτε καὶ addunt β FGIJK. – Απτε γαστήρ αddunt γ FGIJK. – ἡ γαστήρ ΕΗΙΚ, Lind. – δὲ pro τε Lind. — ½ ξηρὴ ΕΗ. – ἐντὸς ἑόντος I. – εἴσω ἑόντος ΕΗΡ'ν. – εἴσω Q'. — ½ Απτε καὶ addunt δ FGIJK. —

troisième jour, qui est le quatorzième à compter du premier, devient le début d'une seconde période. C'est au quatorzième jour que décline l'inflammation des plus grandes plaies. Ce raisonnement montre que les maladies se jugent les jours impairs, que chez l'homme sain l'humeur sort le troisième jour et les excréments le deuxième; et ces opérations, allant de trois en trois jours, se servent mutuellement de preuve pour témoigner que les choses sont ainsi. De la sorte, toute cette explication est complète.

49. (Explication plus détaillée de pathogénie. Une maladie causée par toute l'humeur, a sept signes. Comparaison du corps fébricitant avec un vase où bouillent de l'eau et de l'huile; l'eau diminue bien plus que l'huile. De même, par la force de la sièvre, & l'eau du corps diminue bien plus que la bile.) Maintenant, je vais énoncer plus exactement pourquoi les hommes deviennent malades; j'exposerai en même temps quels sont les principes des maladies et quels effets chacune d'elles produit. Je dis que, s'il reste plus qu'il ne faut d'aliments déjà digérés, si le sujet n'a pas d'évacuation et que d'autres aliments soient ingérés, le corps, empli par l'humeur ancienne et par l'humeur récente, s'échausse, et la sièvre en résulte. La sièvre ainsi engendrée n'est ni périlleuse ni intense, quand l'humeur qui cause notre mal ne dépasse pas beaucoup en quantité l'état régulier. S'il en est ainsi, que le sujet soit vigoureux et que les choses appropriées soient administrées, il guérit. Une seule maladie provient de toute l'humeur et a sept signes : il y a une toux légère et sèche, le ventre se durcit, attendu que les selles restent dedans; la tête est pesante, on vomit, on a la fièvre, et l'urine rendue n'est pas de bonne nature. Tels sont les sept signes de cette maladie, provenant de toute l'humeur. Si, les selles ne marchant pas, une humeur l'emporte sur les

<sup>&</sup>quot; Ante καὶ addunt ε FGIJK. – έξεμεῖ Ε. – έξεᾶ (sic) FGHIJK, Ald. — <sup>15</sup> Ante καὶ addunt ς FGIJK. – πυρετταίνει Frob. — <sup>16</sup> Ante καὶ addunt ζ FGIJK. — <sup>17</sup> τῆς ἀπὸ πάσης ἰχρ. Κ.— <sup>18</sup> ἰχρὰς τῶν ἄλλων ΕΠν. – τῶν ἄλλων ἰχρὰς vulg. – πολλῶ ΕΠΡ'Q'ν. – π. om. vulg.

πολλῷ κάλλιον ἐμπολήσει ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἤν τις τῷ πυρετῷ 1 γινομένω ἀπὸ πάσης τῆς ἐκμάδος τὰ ἐπιτήδεια μὴ προσενέγκη, περιείσεται ή νοῦσος, όσω <sup>2</sup>γ' αν αὐτή χρατέη τῶν ἐχμάδων, τρόπω τοιῷδε · θερμαινομένου τοῦ ³σώματος έξατμιἢ μάλιστα διὰ τούτου τὸ ύδρωποειδές, ο τι έστὶ τῷ πυρὶ πολεμιώτατον καταλείπεται δέ τὸ λιπαρὸν καὶ κοῦφον, ὅ τι ἐστὶ γολῶδες καὶ τῷ πυρὶ τροφὴ μάλιστά έστιν. \* Έζατμια δε τρόπω τοιώδε: ώσπερ εί τις ύδωρ και άλειφα ές γαλχεῖον έγγέας, ζύλα πουλλά ύποχαίοι πουλύν γρόνον, τὸ μέν δή ύδωρ πολλώ έλασσον έσται. δέζατμισθήσεται γάρ έκ του γαλκείου· τὸ δὲ ἄλειφα ὀλίγω ἔλασσον, ὅτι τὸ μέν ὕδωρ δύπὸ τῆς ἀραιότητος καταλεπτύνεσθαι δύναται ύπο τοῦ πυρός καὶ κοῦφον Τγενόμενον έζατμιᾶν, τὸ δὲ ἄλειφα ἄτε συναφές ἐὸν καὶ πυκνὸν οὐ δύναται καταλεπτύνεσθαι, οιδε άτμιᾶν όμοίως τῷ ὕδατι. <sup>8</sup>Οὕτω δὴ καὶ ἐν τῷ ανθρώπω έγει· δ μέν γαρ ύδρωψ θερμαινομένου τοῦ σώματος <sup>9</sup> έξατμιᾶ ἔζωι τὸ δὲ γολῶδες ἄτε συναφές ἐὸν καὶ πυκνὸν 10 οὐ δύναται άτμιζη καταλεπτυνόμενον όμοίως. 11 το δε γολώδες καταλειπόμενον ιταγγόν ποιες θεθιταίλερθαι το εφίτα, αγείων λάδ κας καγγίων τδοφή τῷ πυρὶ 12 γίνεται, καὶ ῥακούμενον ἐν τῷ σώματι ἢ στηριζάμενον, την νούσον έπεχράτυνε πρὸς τὰ πρόσθεν. Καὶ ταῦτα μὲν εἴρηται ὅτι πάσγει ό ἄνθρωπος, ἢν μὴ καθαίρηται καὶ μελεδαίνηται.

50. \*Ην δὲ μὴ <sup>13</sup> αὐτῶν πλήθει χρατήση, εἴτε ἐς ἄπαξ πολλή γενομένη εἴτε καὶ κατὰ σμικρὸν συλλέγεται, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα <sup>14</sup> ὁ ὁυνᾶται, τοῦτο γενόμενον ὑπὸ ἰσγύος ἀναφέρει, μέχρις οῦ ἀρχή τις ἐπιγένηται, καὶ <sup>15</sup> ἢν τὸ πλεῖον γενόμενον ὑγρὸν μὴ ἀποκαθαίρηται ὁ ἄν-

<sup>&#</sup>x27; Γεννομένω (sic) Η.- ἀποστάσης vulg.- ἀπό πάσης Κ', Lind.- Correction evidente. — ² δ' vulg. — Je lis γ'.- αὐτὴ EH. - αὐτή vulg. — ³ σώματος (H, al. manu αἴματος) ν, Foes in not., Mack.- αἴματος vulg. - ἐξατμεῖ vulg. - ἐὰ τοῦτο Foes in not.- τοῦ ὑδρωποειδέος (ὑδροποειδέος Ik) vulg.- τὸ ὑδρωποειδές Foes in not.- Correction excellente. — ⁴ ἐξατμεῖ Κ.- ἄνειραρ Lind. - πουλὰ vulg. - πουλὰ GIJK. - ποὶλὰ Ell, Lind. - ὑποκαίοι EHIL, Lind., Mack.- ὑποκαίοι vulg.- Ροει ὑπ. addit πουλὰ J. — ἑ ἔξατμισθήσεται GIJK. - ἐξατμησθήσεται vulg. - ἐξατμησθήσεται Ε.- γὰρ οπι. J. - ἀλειραρ Ε, Lind. - ἁ καταλεπτύνεσθαι ὑπὸ ἀραιότητος EH. — ² γιν. Η. - ἐξατμιᾶν EGHIJK, \ld. - ἔξατμιᾶν vulg.- ἄλειραρ Ε, Lind. — 8 καὶ ἐν τῷ ἀνθρ. δὲ οῦτως ἔχει Κ. δὲ pro δὴ Ε. - ῦδροψ Ik. — 9 ἀτμιᾶ ΕΗ. - τὸ δὲ γολῶδες... ὁμοίως οπι., restit. al. manu in marg. Ε. — № οὺχ ὁμοίως καταλεπτυνόμενον ἀτμιᾶ ἔξω Ην. — " καταλεπτυνόμενον ζὲ τὸ χολῶδες ΕΗΚν.- καταλεπτυνόμενον vulg.- Lisez ici καταλεπτυνόμενον; νου, plus hant, l. 5, καταλείπεται δὲ κτλ. - θερ-

autres, le patient s'en tirera beaucoup mieux. La fièvre provenant de toute l'humeur, si les choses convenables ne sont pas administrées, la maladie se prolongera en proportion de la domination qu'elle a sur les humeurs, de cette façon : le corps s'échauffant, la partie aqueuse, qui est la plus ennemie du feu, est exhalée le plus à travers le corps, et il reste la partie grasse et légère, qui est bilieuse et le principal aliment du feu. L'exhalation est comparable à ce qui se passe dans un vase où l'on aurait versé de l'eau et de l'huile, et sous lequel on brûlerait pendant longtemps beaucoup de bois; l'eau diminuera beaucoup, s'en allant par exhalation hors du vase, l'huile diminuera peu; l'eau, en effet, vu sa laxité, peut être atténuée par le feu, et, devenue légère, se vaporiser; mais l'huile, vu sa cohérence et sa densité, ne peut être atténuée ni se vaporiser comme l'eau. Il en est de même dans l'homme; l'eau, par l'échauffement du corps, se vaporise et s'en va; la bile, étant cohérente et dense, ne peut être atténuée et vaporisée semblablement; elle reste et échauffe davantage le corps, car c'est pour le feu une plus abondante et meilleure nourriture; et, dispersée dans le corps ou fixée, elle ajoute une nouvelle force à la maladie. Voilà ce que j'avais à dire sur les souffrances qu'éprouve le patient quand il n'a ni évacuation ni traitement.

50. (Trois principes de maladie : la pléthore déjà expliquée; les violences; les intempéries célestes. Explication des effets de la violence.) Si les humeurs ne surabondent pas, soit par un afflux qui s'est fait tout à la fois, soit par une accumulation qui s'est faite peu à peu, et que le reste du corps soit souffrant, le patient, en raison de sa vigueur, supporte cet état jusqu'à

μαίνεται, al. manu ποιετ θερμαίνεσθαι  $H. \longrightarrow P$  γίνεται ή χολή vulg. — ή χολή om. (H, restit. al. manu) ν. — στηριζάμενον (sic) Ald. — ἐπεκράτυνε om. K. — ἔμπροσθεν L, Lind., Mack. —  $\ddot{o}$  τι G, Mack. —  $\ddot{e}$  Ε. — παθήρηται El. —  $^{13}$  αὐτῷ K', Mack. — ἐσάπαξ EG. — σμικρὸν H. — μικρὸν vulg. — συλλέγηται vulg. — συνάγηται G. — συλλέγεται EH. —  $^{13}$  δυνάται (sic) K'. — τοῦτο [δὲ] Lind. — γινόμενον vulg. — γενόμενον H. — ή ἀρχή τις EHIJK. —  $^{15}$  ην om. E. al. manu e) FGHIJK, Ald. — γινόμενον vulg. — γεν. EH.

## QUATRIÈME LIVRE

θρωπος, νοῦσος ένθεν γίνεται τρόπω τοιῷδε. Άρχαί εἰσι τρεῖς ἀφ' ών αί νοῦσοι γίνονται καὶ μία μέν 1 ήδη εξρηταί μοι όχοῖα άσσα έργάζεται έν τῶ σώματι ἀπέδειξα γὰρ ὅχως τε καὶ διότι, ἢν μὴ ἀποχαθαίρηται ὁ ἄνθρωπος, νοσέει · δευτέρα δέ ἐστιν ἢν συμδῆ τὰ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδεια καὶ παρὰ δίαιταν εἶναι τρίτη ²δὲ, ἦν τι βίαιον προσπέση. βίαιον δὲ λέγω εἶναι καὶ πτῶμα καὶ τραῦμα καὶ πληγήν καὶ ταλαπωρίην καὶ εἴ τι άλλο ἐστὶ τοιοῦτον. Τούτων δὲ τῶν ἀργέων μεγίστη ἐστὶ βίη, ἢν μεγάλη ἔη, ἢν δὲ ³μιχρὴ, οὐ μεγίστη · δευτέρη δὲ, ἦν μὴ ἀποχαθαίρηται ὁ ἄνθρωπος · τρίτη δὲ, ἦν τὰ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδεια ἔŋ πρὸς \* τὴν ὑγιείην. Τούτων τοι γαροῦν δεί φυλαχήν έγειν έχαστα δ' αὐτῶν τοιοῦτον ἐργάζεται ἐν τῷ σώματι, δχοῖον ἐγὼ ἐρέω. \*Ην μὲν τρῶμα γένηται, δῆλον ὅτι ὅἡ σὰρξ διεχόπη και έλκος εγένετο τουτο δε νούσημα όνομάζω είναι. Ήν δε φλάσμα γένηται πληγέντος ή 6 πεσόντος ή τι άλλο τοιούτο παθόντος καὶ οἴδημα γένηται, <sup>7</sup>τὸ αἶμα αὐτίκα θερμανθέν ὑπὸ τῆς βίης καὶ ύποδραμόν ες τὰς φλέθας χανούσας, οὐκ ἔχον ἔζοδον ὑπὸ πλήθεος άπελθείν, συνεστράφη, καὶ τὸ οἴόημα διὰ τοῦτο ἐγένετο καὶ <sup>8</sup>μέγρι τούτου πάρεστι, μέχρις ἀποχαθαρθή χαθότι ἀπὸ τῶν χωρίων εἴρηται, ή κατ' αὐτὸ τὸ οἴὸημα θεἴτε σὺν χειρουργίη εἴτε καὶ μη δίοδος γένηται τῷ αξματι ἡ πυωθέντι ὑπὸ χρόνου ἡ καὶ μή. Καὶ ἡ ταλαιπωρίη δὲ τοιοῦτον ἐργάζεται· δχόταν γὰρ οἱ ἄνθρωποι ταλαιπωρέωσιν, οίσιν αν μάλιστα του αίματος ταλαιπωρίη ή, κείθι στηρίζεται καὶ θερμαίνεται, 10 καὶ πόνος ἐκ τοῦ τοιούτου γίνεται · ἡν δὴ κρατήση μέν τούτων, κάρτα δὲ πληθος γεννήση ταλαιπωρίη, καὶ ή κοιλίη καὶ χύστις μηδαμώς διηθήση εν τάχει το πλήθος, πῦρ ἐπιπέσοι αν 11 ἐχ τούτου. Κήν μεν ή πρόσθεν Ισάση Ικμάς, οὐδαμῶς ήν 13 δ' εν τῆ τα-

<sup>&#</sup>x27; Δή ΕΗ. - καὶ ρτο μοι ΕΗ. - ὁκοῖα καὶ ὅσα ναὶς. - ὁκοῖα ἄσσα ΕΗ. - ἀποκαθαίρεται ναὶς. - καθαίρηται G. - ἀποκαθαίρηται ΕΗΙΚ, Ald., Frob., Lind. - ² δέ ἐστιν ναὶς. - ἐστιν οιπ. ΕΗ. - εῖναι λέ γω ΕΚ. - τοιοῦτο ΕΗ. - ἀρχαίων J. - βμικρὰ ναὶς. - μικρὴ GHIJKP'Q', Lind., Mack. - δευτέρα J. - <sup>4</sup>τὴν ΕΗQ', Lind , Mack. - τὴν οπ. ναὶς. - ὑγιείην E. - ὑγιείην ναὶς. - τοι- γαροῦν οπ. H. - β  $\tilde{\eta}$  ΕΗ. -  $\tilde{\eta}$  οιπ. ναὶς. - ὑγιείην E. -  $\tilde{\tau}$  τρωθέντος ριο π. EP'Q'. -  $\tilde{\eta}$  τὸ γὰρ αἴμα Lind. - θερμαθέν GK, Ald. -  $\tilde{\tau}$  μέχρις H. - παρέστη E. - καθότι είρηται, ἀπὸ τῶν χωρίων Lind. -  $\tilde{\tau}$  καὶ είτε ναὶς. - Jc retranche ce καὶ, qui est nuisible. - χειρουργείη G. -  $\tilde{\tau}$  ναὶ  $\tilde{\tau}$   $\tilde{\tau}$ 

ce qu'un principe morbifique survienne, et alors, si l'excès du liquide n'est pas évacué, la maladie en résulte de la façon que voici : il y a trois principes d'où proviennent les maladies; j'en ai déjà expliqué un, et j'ai dit quels effets il produit dans le corps, avant montré comment et pourquoi, à défaut d'évacuation, on devient malade. Le second principe est dans les intempéries célestes. Le troisième est dans les violences extérieures; je nomme violences une chute, une blessure, un conp, une fatigue et autres choses de ce genre. De ces principes, le plus puissant est la violence si elle est considérable, mais non, si elle est petite; au second rang est le défaut d'évacuation; au troisième, les intempéries célestes contraires à la santé. Il faut donc se garder de ces causes. Quant aux effets que chacune produit dans le corps, je vais les dire. En cas de blessure, il est manifeste que la chair a été entamée et qu'une plaie a été faite; cela, selon moi, est une maladie (comp. des Fractures, \$ 31, t. III, p. 527). En cas de contusion suite d'un coup, d'une chute ou de tout autre accident de ce genre, il survient du gonflement; le sang, soudainement échaussé par la violence, et refluant dans les veines béantes, n'a pas d'issue, à cause de son abondance, pour s'échapper; il se condense; c'est pour cela que se forme le gonflement, lequel dure jusqu'à ce que l'évacuation se fasse par les lieux indiqués, ou jusqu'à ce que, à l'endroit même du gonssement, par la chirurgie qu autrement, une voie soit ouverte au sang, changé ou non avec le temps en pus. La fatigue produit un effet semblable; quand on se fatigue, le sang, là où il éprouve le plus de travail, se fixe et s'échauffe, ce qui cause de la souffrance; s'il l'emporte, si la fatigue engendre une pléthore considérable et que le ventre et la vessie n'en débarrassent pas rapidement, la fièvre en sera le résultat. Si la précédente humeur l'égalise, il n'y aura pas de fièvre; mais, si l'une d'elles, devenue surabondante par la fatigue, demeure dans le corps, celle-là prend le des-

Mercur. in marg. –  $l\sigma \acute{\alpha} \zeta \eta$  EGHIK , Ald. –  $l\sigma \acute{\alpha} \zeta \epsilon_1$  J. —  $^{\alpha}$  de EHIJK. –  $\pi$ ). εΐστον Ε. –  $\mathring{\eta}$  e̊v  $\tau \ddot{\omega}$  EH.

## QUATRIÈME LIVER

λαιπωρίη αὐτέων πλείστη ἐν τῷ σώματι καταμένη, κρατέει κείνη. Ταῦτα δέ μοι εἔρηται περὶ βίης, ὁκοῖα ἐν τῷ σώματι ¹κατεργάζεται καὶ αὧται μὲν δύο ἀργαὶ ἐοῦσαι, ἢ τε βίη καὶ ἡ πληθώρη, ἢν μὴ ἀποκαθαίρωνται οἱ ἄνθρωποι, θερμαίνουσι τὰ σώματα.

51. " Ή δε εκ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδειος γενομένη εν τῷ ἀνθρώπω έκράτησε τι τοῦ ύγροῦ καὶ θερμαίνει ώς ἐς νόσον καὶ ψύγει, <sup>3</sup>δπότερον αν τύγη γενόμενον : ἐρέω οὲ \*πρότερον περὶ τοῦ ὡς θερμαίνει. Φημί οὖν, ἢν ἐν τῷ αὐτῷ ἀνθρώπο ἐνέη τι νοσηρὸν όχοῖον ἐν τῷ 3 πρότερον είρηκα, καὶ τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδεια γίνηται, καὶ θερμαίνηται ό άνθρωπος, ταράσσεσθαι τὸ ύγρὸν πᾶν θερμαινόμενον έν τῷ σώματι, τοῦτο δὲ 6 ποιέει βίη · καὶ ἢν μὲν ἀποκαθαίρηται δ άνθρωπος, τοῦδε ταρασσομένου, ἀποκρίνεται ύκόσον αν πλέον <sup>7</sup>ἢ τοῦ καιρού. Τοικε δε τούτο ώσπερ οί Σκύθαι ποιέουσιν έκ του ίππείου γάλακτος: εγγέοντες γάρ τὸ γάλα ες ξύλα κοῖλα σείουσι: τὸ δὲ ταρασσόμενον <sup>8</sup>άφριῆ καὶ διακρίνεται, καὶ τὸ μέν πῖον, δ βούτυρον καλέουσιν, ἐπιπολῆς διίσταται <sup>9</sup>τοῦτο, ἐλαφρὸν ἐόν· τὸ δὲ βαρὺ καὶ παγδ κάτω ίσταται, δ καὶ ἀποκρίναντες ξηραίνουσιν ἐπὴν δὲ παγῆ καὶ ζηρανθῆ, ἱππάκην μιν καλέουσιν · δ δὲ ὀβρὸς τοῦ γάλακτος ἐν ικέσω ἐστίν. 10 Οὖτω δὲ καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ταρασσομένου τοῦ ὑγροῦ 🗻 παντός εν τῷ σώματι, ὑπὸ τῶν ἀργῶν διίσταται ὧν εἴρηκά οἱ πάντα, καὶ ἐπιπολῆς μὲν "τὸ τῆς γολῆς διίσταται κουφότατον γάρ ἐστι. δεύτερον δὲ τοῦ αξιαστος· τρίτον δὲ τοῦ φλέγματος· βαρύτατον δέ έστι τῶν ὑγρῶν τούτων ὁ ὕὸρωψ. Τούτων δ' ἐόντων, ὅ τι ἄν ἐν νούσω πλείστον 12 ξ, εν άργησι γινομέν κ της ταραγης, έργεται ές γωρίον

<sup>&#</sup>x27; Έργάζεται ΕΓGΗΙΚν. — ² ἐν δὲ (Η, al. manu ἡ δὲ ἐκ) ν. - Απιε ἀνεπ. addit ἀνεπιτήδεια ΙΙ. - νοῦσον Lind., Mack. — ³ πρότερον (πότερον, al. manu πρότερον Η) ἢν τύχη vulg. - Lisez ὁπότερον ἄν; Η a gardé une partie de la vraie leçon. Voy. en esset le § 52 οὐ il est parlé du restoidissement. — ⁴πρῶτον ΕΗν. - Απιε περὶ addunt μὲν ΕΗ. - οὖν οπι., restit. al. manu Η. - νοσερὸν ΕΗ. — ⁵ πρότερον ΕΗΙΙΚ. - προτέρφ vulg. — γίνηται ΕΙΙΚΚ. - γένηται vulg. — ⁴ποιέειν Ι. - μἡ pro μὲν ΕΓΙΙΚ. - τοῦ δὲ vulg. - τοῦδε Mack. - La correction de Mack me parait bonne. — ² ἢ Ι. - σκῦθει Ε. - εἰς Ε. — ⁴ ἀρριὰ Ρ'Q', Lind. - ἀρριεῖ vulg. - ἀκρίνεται (sic), al. manu διαχρίνεται Η. - μὲν οπι. Κ. - πίον Ι. - βούτηρον Ι. — ゥ τοῦτο ΕΠΡ'Q'. - τοῦτο οπι. vulg. - ἀπονερίνοντες ΕΗΙΚ. - μιν νulg. - μὲν ΑΙΔ. - μῖν Ι. - ὀρὸς Η. — "οῦτω Ε. - οῦτως vulg. - πῶν τὸ ἐν vulg. - παντὸς ἐν Mack. - Cette correction de Mack me parait sûre. - οἱ πάντα οπι. Κ'. - πάντα οπι. FGIJΚ. - ὑπὸ τῶν ἀρχῶν, ὧν εἰρηκα, διίσταται δὶ οἱ πάντα Lind. — "τὸ

sus. Voilà ce que j'avais à dire sur la violence et sur les effets qu'elle produit. Ainsi ces deux principes morbides, la violence et la pléthore, si le sujet n'a pas d'évacuation, échauffent les corps.

51. (Effets que produisent les intempéries célestes. L'auteur examine d'abord le cas où elles échauffent. Comparaison de ce qui se passe alorsdans lecorps uvec ce quise passe dans le lait quand on fait le beurre. Les maladics sont en général dénommécs d'après le lieu où se fixe l'humeur peccante. Mais l'auteur ne s'en tient pas au cas des intempéries célestes; et il étend son explication aux deux autres principes merbifiques qu'il a distingués. ) Quant au troisième, les intempéries célestes, triomphant, chez le sujet, d'une des humeurs, échauffent ou refroidissent jusqu'à maladie, suivant leur nature. Je parlerai d'abord de l'échauffement. S'il est dans le même homme quelque chose de morbide semblable à ce que j'ai dit dans le cas précédent, si les conditions célestes deviennent défavorables et que le sujet s'échauffe, je dis que tout l'humide échauffé s'agite dans le corps; cela est le résultat de la violence; et, dans l'agitation de l'humide, si le sujet a des évacuations, la sécrétion est en proportion de la surabondance. Ceci est comparable à ce que les Scythes font avec le lait de jument; versant ce lait dans des vases creux en bois, ils l'agitent; agité, il écome et se sépare; la partie grasse qu'ils nomment beurre gagne la surface à cause de sa légèreté; la partie pesante et épaisse gagne le foud; c'est celle qu'ils séparent et font sécher; et, quand elle est concrétée et séchée, ils la nomment hippace; le petit-lait est au milieu. Il en est de même chez l'homme; tout l'humide étant troublé dans le corps, les principes dont j'ai parlé dissolvent tout; la bile va en haut, étant la plus légère, puis le sang, en troisième lieu le phlegme, enfin l'eau, qui est la plus pesante de ces humeurs. Les choses étant ainsi, l'humeur qui abonde le plus dans la maladie, par

om., restit. al. manu H. – διίσταται om. Lind. – ύγροτάτων pro ύγρων τούτων FG. – ύδροψ IK. δὲ ὅντων rulg. —  $^{12}$ ἢ pro  $^{2}$ χ IIJ. – ές. E, Lind. – εἰς rulg. – εἴη rulg. – Lisez ἔη.

ἴνα ἄν πλεῖστον έη· ¹έν δὲ τῆ ταραχῆ εὐρυγωρίης γινομένης, ²εἰλέεται ἀποχεχριμένον καὶ θερμαίνει τὸ σῶμα, ἢ στήριζιν ἔγον πη τοῦ σώματος σὸν τῷ άλλο ὑγρῷ τῷ συν εόντι ἐν τῷ άλλο γωρίο πόνον καὶ θέρμην 3παρέγει. Το δὲ θερμαινόμενον προσζυνθεριαίνει καὶ τὸ άλλο σῶμα, \*κάκ τούτου ὁ πυρετὸς γίνεται, καὶ <sup>5</sup>γίνεται μαλλον ἀπὸ τῆς χολῆς καὶ τοῦ Φλέγματος, καὶ  $^6$ ἀπὸ τοῦ αξιατος. θερμότατα γὰρ ταῦτά ἐστι, καὶ ἤν τι τούτων ἀποστηρίζη <sup>7</sup> πη τοῦ σώματος, ώς ἐπιτοπλεῖστον ὢνόμασται κεῖθεν τὸ νούσημα καὶ ἐπωνυμίην έγει. 8 Άπο δε τοῦ ὕδριοπος οὐ γίνεται πυρετὸς ἐσγυρὸς κάρτα οὐδὲ πουλυγρόνιος τῷ γὰρ πυρί οὐκ ἀγαθή τροφή δ ὕδρωψ ἐστίν. Καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτο εἴρηται. Πρὶν δὲ ταραγθῆναι οὐκ ἔγει ἐκγωρέειν τὸ πλεῖον τοῦ ὑγροῦ, θάλλ' άνω καὶ κάτω εἰλέεται μεμιγμένον τῷ κλλω ύγρῷ πάντα γὰρ πλήρεά ἐστιν ἐν δὲ τῆ ταραγῆ κενοῦται. κενούται δέ τι έτερον έτέρου μαλλον, και το πλείον έον γωρίον κατίσγει καὶ τὸ μέν ἀλλότριον οὐκ ἐπιμίσγεται τῷ ἄλλῳ, ἢν περιστηρίξη, πρὶν ἰσωθῆ ἐς δύναμιν ἔστι δέ μιν ἰσοῦσθαι, καὶ δ 10 ἀπ' αὐτοῦ ἐπανέλθοι ἐς τὴν νοῦσον, ἔως οδ ἀποκαθκρθῆ τὸ γωρίον, δποίη ή κάθαρσίς έστιν. \*Ην 11 δή πολλόν έη το πονέον, έπαυρίσκεται καὶ έξαναλίσκεται ές τὴν νοῦσον καὶ τὸ άλλο πρὶν ύγιηρὸν έὸν, καὶ θνήσκει δ άνθρωπος τρόπω τοιῷδε· προσεπαυρίσκεται 12 γάρ, ήν μηκέτι τροφήν άρκέουσαν έγη το νούσημα, καὶ έξαναλίσκεται υπό τοῦ ύγροῦ τοῦ ἐν τῷ ἐπιπόνω γωρίω ἐόντος πρῶτον <sup>13</sup> τὸ πλησίον προσλαμβάνει, εἶτα ἐπὶ <sup>11</sup>τῷ προσωτέρω νέμεται, μέγρις αν ἐζαναλωθῆ και μηκέτι ένη τῷ σώματι τροφή τροφή δέ έστιν ἀνθρώπω τὸ κοῦφον δγρόν. "Ωσπερ οὖν 15 δή τὸ πρώτον μέν κατά μικρὸν σηπεδών έγένετο, ην μάλωτα θερμαίνηται, έπειτα έπην κείθι τη 16 σηπεδόνι

¹ Ἡν pro ἐν G. - ἐαν pro ἐν IJν. — ² είλ. ΕΙΙΙΙΚ, Ald. – ἕλεεται Κ΄. – στήρηξιν vulg. – στήριξιν EGHJK, Ald., Lind., Mack. – ἔχοντι ἡ pro ἔχον πη EFGHIJK, Ald. – συνενεόντι EKP'Q΄. – ξυνενεό ντι Lind. — ³ παρέχον EFGI JΚν. — ⁴ καὶ ἐκ ΕΗΙ. — ⁵ γίν. om. L., Lind., Mack. — ⁶ ἀπὸ om. Ε. — ² ἡ pro πη (Ε, al. manu πὴ) FGHIΚ. – ἢ J. – τι ἡ Ald. – ὁν όμασται J. – νόσημα ΕΗΙ. — ὅ ἀπὸ τοῦ δὲ IJ. – ΰδροπος ΙΚ. – πουλυχρόνιας Η. – πολυχρ. vulg. – τὸ pro τῷ Η. – ΰδροψ ΙΚ. – εἰς Ε. — ῦ ἀλλὰ ΕΗ. – εἰλ. ΕΗΙ. – ἐπιμίγυνται Κ. – περιστηρίζη Η. — ¹ῦ ἐπ' vulg. – Je lis ἀπ' avec Foes, si toutefois il y a quelque chose de certain dans des raisonnements aussi arbitraires et anssi fulles. – ὁποίη Μack. — " δὲ HIΚΚ'Q', Lind., Mack. – καὶ ἔξαναλ. om. FGIJΚ. – ἀποθνήσκετ ΕΡ'. — ¹ γὰρ o m. FG, Ald. – πλὴν (Η, al. manu γὰρ) ν. – δὲ pro γάρ Ρ'. – Post ποσ επ. addunt δ ἄνθρωπος FG, Ald. – ἔχοι Ε. – νόσημα ΕΗΙ.

l'effet du trouble survenu dans les principes, se rend dans le lieu où elle est en plus grande quantité. Or, le trouble ayant fait de la place, elle tourbillonne en se séparant et échausse le corps, on, se fixant en un point avec l'humide qui se trouve en cet autre lieu, elle cause souffrance et chaleur. La partie échaussée échausse à son tour le reste du corps, et de là provient la sièvre, laquelle est produite surtout par la bile, le phlegme et le sang; car ce sont les humeurs les plus chaudes. C'est en général d'après l'endroit du corps où l'une de ces humeurs se fixe, que la maladie reçoit sa dénomination. Quant à l'eau, la fièvre qui en résulte n'est ni très-intense ni de longue durée; car l'eau n'est pas une bonne nourriture pour le feu. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Avant d'avoir été troublé, le surplus de l'humide n'a pas moyen de sortir, mais il tourbillonne en haut et en bas, mêlé au reste de l'humide; car tout est plein; mais, dans le trouble, du vide se fait; l'un se vide plus que l'autre, et l'endroit qui est plein garde; la partie étrangère ne se mêle pas au reste qui s'est fixé, avant que ne soit faite l'égalisation des forces. Or, il y a à égaliser cette partie et ce qui, pour entretenir la maladie, s'en détache, jusqu'à ce que le lieu se vide par l'évacuation qui lui est propre. Si la portion morbide est abondante, le reste qui était sain antécédemment est pris et consumé pour la maladie, et le sujet succombe de cette façon : la maladie, n'ayant plus d'aliment suffisant, puise, et le liquide qui est dans le lieu malade consume; d'abord, c'est à l'endroit le plus voisin, puis cela gagne plus loin, jusqu'à ce que tout soit consumé et qu'il ne reste plus de nourriture pour le corps. La nourriture pour l'homme est le liquide qui est léger. C'est ainsi que d'abord la putréfaction s'établit peu à peu, par l'effet de la chaleur; puis,

<sup>-</sup> ἀλλ' ἐξαναλίσκεται vulg. – Je pense qu'il faut lire καὶ au lieu de ἀλλ'. Voy. deux lignes plus haut. —  $^{13}$  γὰρ τὸ Κ'. – τὰ pro τὸ Κ. – εῖτ'  $^{11}$  Ι. —  $^{14}$  τὸ Κ'. – τὸ κοῦτον ἀνθρώπω ὑγρὸν ΕΗ. —  $^{15}$  ᾶἡ Κ. – χεὴ pro δὴ (χεὴ om. L) vulg. – τὸ om. ΕΗ. – μὲν ΕΗ. – μὲν om. vulg. —  $^{16}$  σιπεδόνι J. – μηκέτ'  $^{11}$  Ι. – ἐξαρκέη ΕΗν. – ἀρκέει vulg. – ἀρκεῖ GJΚ.

τροφή μηκέτι έξαρχέη, νέμεται ἀπὸ τοῦ ὑγιέος τοῦ πλησίον ἀοξαμένη πρὸς τὸ σῶμα, μέγρις ¹αν όλον τὸ σαρχώδες σήψη, ἐπὴν δὲ ἐπίπαν νέμηται, ἀναλοῦται ή τροφή τῆ σηπεδόνι· οὕτω ²δή καὶ τῆ νούσω, από τοῦ γωρίου κείνου αρξαμένη, ἐπὴν κείθι ή τροφή μηκέτι άρχεουσα ενη, νεμεται ες το πρόσω από του πλησίον αρξαμένη: έπην <sup>3</sup>γάρ ἐπίπαν ἔλθη, ἀνήλωται ή τροφή τῆ νούσω, καὶ ἔτερον ύγιηρὸν οὐκ ἐπικρατέει, κἢν ⁴τοῦτο γένηται, θνήσκει ὁ ἄνθρωπος. \*Ετι δὲ ἐν τῆ ταραχῆ, ἐπὴν τοῦτο πλέονος χωρίου λάβηται καὶ μή στηρίζη, αλλά δειλέηται, οὐχ ἔτι τῷ ἄλλῳ μίσγεται, αλλ' ἐξαναλίσκεται ές την νούσον, ην μη αποκαθαίοηται είτα αί φλέβες ύπερπίμπλανται, πλήθουσαι δὲ κάρτα οὐ γαλῶσιν ἐζ αὐτέων, πρὶν εὐρυγωρίη 6σφιν γένηται. "Ωσπερ ἐπήν τις πληγή καρτερώς, ὑποτρέγει ύπο την πληγήν αξμα, άτε των φλεδέων χενωθεισέων ύπο της πληγης: ἐπὴν δὲ αί σάρχες πλησθώσιν ὅχως περ σπόγγος, οὐχ ἔτι γαλῶσιν, ἀλλὰ ἔγουσιν ἐν ἑωυτῆσι μέχρις οδ κενωθῆ πατὰ χωρίον τι αὐτέων απολαμβάνει γὰρ, ἐπὴν ζυλλεγθῆ, τὸ αξιια τὴν ὁδὸν ὑπὸ πλήθεος.  $^{\circ}\Omega$ σπερ  $^{8}$ οὖν εἴ τις λήχυθον σχυτίνην στενόστομον ἐμπλήσας αλείφατος καταστρέψειεν επὶ <sup>9</sup>τὸ στόμα κατ' ίθὸ, κᾶν τοῦτο ποιήσειεν, οὐ δυνήσεται ἐξ αὐτῆς χωρέειν τὸ ἔλαιον, ἔπνιζε γὰρ τὴν δδὸν τὸ ἄλειφα, ἄτε πολλὸν καὶ ἄλες ἐπικείμενον ἡν δὲ ἐπικλίνη τις τὴν λήχυθον, κενεή έσται ή ἀπὸ τοῦ στόματος πνὶξ, <sup>10</sup>καὶ ῥεύσεται ἐξ αὐτῆς τὸ άλειφα · τὸ 11 δ' αὐτὸ ποιήσειε καὶ ἐπὶ τραπέζης ύδωρ · ούτω 12 δή καὶ ἐπὴν τὸ πλεῖον ύγρὸν ἐν τῷ σώματι ὑπὸ τῆς ταραχῆς χωρίου λάδηται καὶ πλήσειε τὰς φλέδας, οὺκ ἔτι ἀπέρχεται ἐζ αὐτέων πρὶν η όπου έστὶ τὸ γωρίον πενεὸν, τῆς τροφῆς εξαναλισπομένης τῆ νούσω.

quand en cet endroit l'aliment ne lui suffit plus, elle gagne vers le corps, envahissant la partie saine qui est voisine, jusqu'à ce qu'elle corrompe toute la chair; et, quand elle a tout consumé, la nourriture lui fait défaut. De même pour la maladie; elle commence par le lieu dont il s'agit, puis, n'y trouvant plus une nourriture suffisante, elle gagne en avant et marche de proche en proche; et, quand elle a tout gagné, la nourriture lui fait défaut, il n'est plus rien de sain qui puisse prendre le dessus, et, à ce point, le patient succombe. De plus, dans le trouble, quand la portion morbide est reçue dans un lieu trop grand et ne se fixe pas, elle tourbillonne, ne se mèle pas au reste, et se consume au profit de la maladie, à moins d'évacuation; puis les veines s'emplissent excessivement; étant ainsi pleines, elles ne lâchent rien avant que de la place ne leur soit faite. Ainsi, un coup violent étant reçu, le sang afflue sous le coup, vu que les veines se vident par cette violence; les chairs, s'étant remplies comme une éponge, ne làchent plus rien, mais elles retiennent jusqu'à ce qu'elles offrent en un point quelconque une issue à l'évacuation. En effet, le sang rassemblé ferme la voie en raison de sa quantité. Prenez par exemple un lécythus (sorte de vase pour l'huile et les parfums) de cuir, à goulot étroit, remplissez-le d'huile et renversez-le perpendiculairement sur l'ouverture; en cette situation, l'huile ne pourra pas sortir; elle étrangle la voie par son abondance et par la pression qu'elle exerce d'en haut; mais, si l'on incline le lécythus, l'étranglement du goulot cessera, et l'huile s'écoulera. De l'eau sur une table se comporte de même (comp. de la Nature de l'enfant, p. 503). Pareillement, quand un liquide surabondant s'est, par l'effet du trouble, emparé d'un lieu dans le corps, et qu'il a rempli les veines, les veines ne lâchent plus rien jusqu'à ce que le lieu se soit vidé par la consommation d'aliments que la maladie a faite. Voilà ce que j'avais à dire pour le cas où il y a dans le corps quelque

marg. - πλετον ΕΕGHIJ, Lind., Mack. - πλετστον vulg. - χωρίον ΕΚ. - οὐχέτ: Ε. Καὶ ταῦτα μὲν εἴρηταί μοι, ἐπήν τι ἐν τοι σώματι ἢ, ἀφ' ὧν αί νοῦσοι γίνονται, πληθυόντων καὶ τῶν ἄλλων, καὶ ὅκως ¹ἐργάζονται κὶ ἀρχαὶ τὴν θέρμην καὶ τὴν ταραχὴν τῷ ὑγρῷ ὑπάγουσαι ἐς νοῦσον.

52. Νῦν δὲ ἐρέω τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἢν ἀνεπιτήδεια γένηται ούντα εν τῶ σώματι, τίνα ἐργάζεται καὶ ὑκόταν κρατέη ἐν τῷ σώματι τοῦ ύγροῦ. Φημὶ <sup>3</sup> οὲ τὸ μέν τι ξυστρέφεσθαι καὶ παγύνεσθαι τῆς ἐν τῷ ἀνθρώπω ἐκμάδος, ἐπὴν τηγθῆ ἔως νοῦσον ἀποτέκη, \*τὸ εξ διευρύνεσθαι καὶ διακοίνεσθαι. Ερίκε δὲ καὶ τοῦτο τὸ πάθος γάλακτι επήν τις οπόν εξμβάλη ες το γάλα, ψύξις γενομένη επ' αὐτῷ τῷ γάλακτι συνεπάγυνε τὸ γάλα καὶ όμοῦ ἐποίησε, <sup>6</sup>περὶ δὲ τὸ παγυνθέν ο οβρός έστιν ούτω τόλ και έν τῷ ἀνθρώπω τὸ ύγρὸν τῆς επινόσου ψύζιος <sup>8</sup>γενομένης ξυνεστράφη καὶ ξυνεπαγύνθη περὶ δὲ αὐτὸν τὸν <sup>9</sup>ὔδρωπα ἔτι καὶ τὸ ἄλλο ὑγρὸν, δκόσω ἂν πλεῖον ἔη ἐν τω άλλω σώματι, 10 ζυμμέμικται άλλ' ήν μεν ές την κοιλίην έλθη, διετάραζε την κόπρον και στρόφον εν τη κοιλίη εποίησε και διεξηλθεν έζω, οὐδὲν μέγα σῖνος παρασχόν ἢν δὲ μὴ ἐς τὴν κοιλίην ἔλθη, 11 στηρίζει τοῦ σώματός πη , ΐνα οἱ εὐρυχωρίη πλείστη. Εἰλέεται οὖν 12 έξευρον έχυτῷ εὐρυγωρίην, καὶ τοῦ μέν δόρωπος το ἀποκριθέν ἀπὸ τῆς συστροφῆς ἔργεται, ἄτε 13 ψυχρότατον καὶ βαρύτατον ἐὸν ἐν τῷ σώματι, ές τὸ κάτω, καὶ περὶ τὰ όστέα καὶ περὶ τὰ νεῦρα 14 είλούμενον έτι μαλλον το σωμα ές φλεγμονήν άγει, και δηλονότι περί τά νεύρα καὶ μάλιστα περὶ τὰ ὀστέα δ ύὸρωψ δ τὸν 15 κρυμόν ποιέων έστί. Τὰ γὰρ ὀστώδεα τοῦ σώματος μάλιστα βιγεῖ ὁ ἄνθρωπος, καὶ αί τρίγες όρθαὶ ίστανται ξυστραφείσης τῆς ἐπιδερμίδος καὶ ζηροτέ-

<sup>&#</sup>x27; Έργάζωνται Η. — ² ςῦντα ΗΙ. — ³ δὲ οπ., restit. al. manu Η. – μέντοι pro μέν τι FG, Ald., Frob., Lind., Mack. – συστρ. ΕΗΙ Κ. — ' τότε (τό τε GII, Ald.; τὸ δὲ Κ΄, Mack) vulg. – δὲ εὐρύνεσθαι, al. manu διευ Ε. — ' ἐμ- δάλλη G, Ald. — ' ἀπὸ pro περὶ Lind. – ὁ οπ. Κ. — ' δὲ ΕΗ. – ἐν τῷ ἀνθρ. ΕΗ. – ἐπὶ ' (ἐπὶ Ι Κ) ἀνθρ. vulg. – ἐπὶ τῷ ἀνθρ. L, Lind., Mack. – ἐπὶ νούσου vulg. – ἐπινούσου Ε. – ἐπινούσου (1, ead. manu ἐπινούσου) Κ. — ² γεν. JΚ. – γιν. (γιγν. Lind.) vulg. – συνεστρ. καὶ συνεπ. ΕΗΙ Κ. — ' ὅξορπα Ι Κ. – ἐστὶ vulg. – ἔτι pro ἐστὶ Κ΄. — ' ο σ. ΕΗΙ Κ. – ἐε ΕΠΙ Κ. Lind. – εἰς vulg. – παρασχὸν ΕΗ , Lind. — ' στηρίξει ΕΕΓΙ Κ, Ald. – εἰλ. ΕΗΚ, Ald. — ' ἔξευρὼν Ε. – ἐσυτὸ G. – ὅδροπος Ι ΙΚ. — ' ὑυχρότητος καὶ βαρύτητος J. – ἐν τῷ σώματι ἐὸν ΕΗ. — ' ἐλούμενα (εἰλ. ΕΗ, Ald.) vulg. – εἰλούμενον Κ΄, Foes in not., Lind., Mack. – Cette correction est certaine. – εἰλ. ... μάλιστα οπ. FGII Κ. – δῆλον ὅτι ΗΚ΄, Lind., Mack. – καὶ π. τ. ὀστέα μάλιστα ΕΗ.

chose d'où proviennent les maladies, avec la plénitude concomitante du reste, et comment les principes morbifiques, allant vers la maladie, produisent la chaleur et le trouble dans l'humide.

52. (Les intempéries célestes sont considérées dans leur action refroidissante. Comparaison avec l'effet de la présure sur le lait, Théorie du frisson.) Maintenant, je vais parler des conditions célestes devenant nuisibles au corps, des effets qu'elles produisent et du moment où elles l'emportent sur l'humeur. Je dis que, de l'humeur qui est dans l'homme, quand elle est en colliquation au point d'engendrer la maladie, une part se coagule et s'épaissit, et une part se dilate et se sépare. Cette affection est encore comparable au lait. Si on jette de la présure dans ce liquide, le froid qui se fait sur le lait même l'épaissit et le coagule ; le sérum est autour de la partie épaissie. De même chez l'homme; sous l'influence du refroidissement morbide, le liquide se coagule et s'épaissit; et autour de l'eau même vient se mêler le reste de l'humide, en proportion de sa surabondance dans le corps. S'il se rend dans le ventre, il dérange les excréments, cause des tranchées et sort au dehors, sans faire grand mal; mais, s'il ne se rend pas dans le ventre, il se fixe en un point quelconque, là où il trouve le plus de place. Il tourbillonne donc, se cherchant de la place; et la partie d'eau qui a été séparée par la coagulation s'en va en bas, étant ce qu'il y a de plus froid et de plus pesant dans le corps; s'enroulant autour des os et des nerfs, elle jette encore davantage le corps dans la phlegmasie, et manifestement c'est l'eau qui fait le froid autour des nerfs, et surtout autour des os. En effet, les parties osseuses sont celles où le froid est le plus ressenti, et les cheveux se dressent par la condensation de l'épiderme, qui devient plus sec qu'auparavant, vu que l'eau s'en va de là et s'enroule autour des os. Le lieu où l'humeur est dans le pre-

<sup>-</sup> ὕδροψ ΙΚ. — 13 φλογμόν Lind., Mack. – χυμόν vulg. – Lisez πρυμόν; voy. p. 592, l. dern. – βιγφ vulg. – βιγω (sic) Ald. – βιγω ν. – βιγοῖ Mack ex Æm. Porto. – αι om., restit. al. manu Η. – συστρ. ΕΙШΙΚ.

ons 1 γινομένης ή εν τῷ πρὶν γρόνω, ἄτε τοῦ υδρωπος εκλείποντος αὐτόθεν καὶ περὶ τὰ ὀστέα εἰληθέντος. Ἐντεῦθεν δὴ μοῦνον τὸ γωρίον, όχου έστι τὸν πρώτον γρόνον, οὐ οὐναται κρυμόν ποιέειν, όθεν καὶ τὸ όῖγος γίνεται · τὸ οὲ άλλο ύγρὸν, τὸ ἰσιώτατον παγυνθέν, \* τὸ μέν εν τῷ σώματι παντί έστι το δε όσω πλέον, ἢν μεν μή τύγη ή χοιλίη πλέη ἐοῦσα καὶ ὀλίγον ἢ τὸ λυπέον, ἔρχεται ἔστιν ὅτε ἐς την χοιλίην χαὶ σῖνος οὐδὲν μέγα ἐποίησε, χαὶ ποτὲ μὲν πῦρ οὐχ ἐπήγαγε, ποτὸ δὲ βληγρὸν καὶ δασινές, καὶ ἐξῆλθε τὸ πονέον ζὸν τῆ κόπρω. Ήν δὲ ἡ κοιλίη πλήρης ἐοῦσα πολλὸ, ἔγη τὸ λυπέον, κίνδυνός έστιν έζ θαὐτέου νοῦσόν τινα γενέσθαι, ήν πη στηρίζη τὸ σινεόμενον ή πρός πλευρόν ή πρός σπλάγγνον τι, ή πη άλλη ξυνθερμαίνη, τίνα ξυνετάραζε πρώτον. Έχεινο δὲ οὐγὶ χάρτα πρὸς τῆς θέρμης ύπο τοῦ βόρωπος νενιχημένον, άτε περί τοῖσιν όστέοισιν ἐόντος καὶ πλησίον τοῦ μυελοῦ, γρόνοι μᾶλλον ἐσάσσει, 8 πρῶτον μὲν αὐτὸ τὸ γωρίον, έπειτα τὸ πλησίον αὐτοῦ, καὶ δὴ νέμεται ἐς τὸ προσωτέρω, καὶ ή κοιλίη οἱ προσλαμβάνει, θερμή ἐοῦσα· ἔπειτα ἐπὶ μᾶλλον θερμαίνει ή τε κοιλίη και τὸ σινόμενον. Τὸ οὲ ὑγρὸν 10 παγὸ θερμαινόμενον διαγέεται πρώτον τὸ πλησίον τοῦ πονέοντος ἐόν · διαγεόμενον δὲ μίσγεται τῷ πονέοντι ὕδρωπι, εἶτα κενεώτερον εγένετο τοῦ σώματος έν τη 11 ζυστροψή, και μέχρι τούτου ρίγος έχει, μέχρις οδ δ δορωψ τῷ ἄλλῳ <sup>12</sup> ὑγρῷ σύνεστιν.

53. Καὶ τὸ πῦρ ἄλλου <sup>15</sup>ὐδρωπος, καὶ οὕτω τὸ μἐν πῦρ μετὰ τὸν κρυκωρίον στηρίζαντα θερμαινόμενον τὸ σῶμα ἀναγκάζει ἐς έωυτὸ πῦρ χωρίον στηρίζαντα θερμαινόμενον τὰ σῶμα ἀναγκάζει ἐς έωυτὸ πῦρ Σωρίον στηρίζαντα θερμαινόμενον τὰ μὰν πῦρ μετὰ τὸν κρυ-

' Γιγν. Lind. – ὅδροπος IJK. – αὐτόθι Ε. – είλ. Η. – είλιθέντος Ε. — ² δυνανται J. – χυμὸν νυίg. – φλογμὸν Lind., Mack. – Lisez χρυμόν. – ἐσώτατον al. mann K. — ³ τὸ ἐν τῷ νυίg. – τὸ μὲν τῷ Κ', Mack. – τὸ μὲν ἐν τῷ Lind. – La correction de Lind. est la meilleure. — ⁴ δἢ νυίg. – μὴ ρτο δὴ Κ'ν. Lind., Mack. – ἔρχεται ponit post χοιλέην Lind. – σίνος Κ. — ⁵ ἀσθενὲς Κ. – σύν ΕΙΙΚ. – εἰ δ' ἡ ΕΗ. — β αὐτοῦ ΕΗ. – νόσον ΕΗ. – γεννέσθαι (sic) Η. – στηρίζη ΕΗ, Lind. – στηρίξη νυίg. – τι ΕΗ. – τι οπι. νυίg. – συνθ. ΕΗΙΙΚ. – ξυνθερμήνη Lind. — ² ἵνα ξυνταράξη (σ. ΕΙΙ) πρώτον ἐνεῖνο. Όλοσοιοι δὲ οὐχὶ χάρτα πρὸς (πρὸ L) τῆς θέρμης ὑπὸ τοῦ ΰδρωπος (ΰδροπος ΙΙΚ) νενιχημένον Κ) (όχοσοι δὲ οῦχὶ χάρτα πρὸ τῆς θέρμης ὑπὸ τοῦ ΰδρωπος νενιχημένον Κ) (όχοσοι δὲ οῦχὶ χάρτα πρὸ τῆς θέρμης ὑπὸ τοῦ ΰδρωπος νενιχημένον Κ) (όχοσοι δὲ οῦχὶ χρόνω δὲ (δὴ Κ', Lind.; δὲ οπι. Κ) μᾶλλον δσα εἰη (πονέουσι ρτο ὅσα εἰη Lind.; ἐσήσει sic ρτο ὄσα εἰη Κ') νυίg. – ὁχόσοισι de vulg. me paralt à supprimer, ainsi que δὲ avec Κ. Quant à

mier temps, ne peut, seul, faire le froid, d'où provient aussi le frisson; le reste du liquide, épaissi et très-égal, est d'une part dans le corps entier : d'autre part ce qui est en excès, si le ventre n'est pas plein et que l'humeur peccante soit peu abondante. va parfois dans le ventre sans causer aucun grand mal, et parsois n'excite pas de fièvre, parsois en excite une faible et sans danger; l'humeur peccante sort avec les excréments. Mais, si le ventre est plein et l'humeur peccante en grande quantité, il est à craindre qu'une maladie n'en résulte, l'humeur nuisible se fixant ou sur le côté, ou sur un viscère, ou échauffant tout autre point où elle a d'abord causé du trouble. Ceci, quant à la chaleur, n'étant guère tempéré par l'eau, vu que l'eau est autour des os et dans le voisinage de la moelle, se fait sentir davantage au bout d'un certain temps, d'abord à l'endroit même, puis à l'endroit voisin, gagnant ainsi en avant; le ventre, qui est chaud, y puise; et alors le ventre et l'humeur peccante causent un surcroît de chaleur. L'humeur épaisse, étant échauffée, devient diffusible d'abord dans le voisinage du lieu affecté; devenue diffusible, elle se'mêle à l'eau qui fait souffrir; puis, dans la coagulation, le corps éprouve des vides, et le frisson persiste jusqu'à ce que l'eau soit mélée avec le reste de l'humeur.

53. (Théorie de la sièvre. Résumé.) Quant à la sièvre, elle se produit ainsi : les choses peccantes, se sixant dans le lieu, forcent le corps échaussé à recevoir en soi la sièvre; et, par l'action échaussante de l'humeur peccante et du ventre, le reste de l'eau est vaineu. C'est de la sorte que la sièvre arrive

l'inintelligible ὅσα εῖη, Κ' fournit l'indication de la vraie correction. Ces changements entraînent un changement de ponetuation, ainsi que la correction de συνταράξη, amené par ἕνα mal compris. — ε καὶ πρ. μὲν Lind. – ἔπειτα δὲ τὸ Lind. — ε οἰ Ι. – οἱ οπ. J. - ἔ Κ'. – καὶ θερμὴ ἐοῦ. J. – σινεόμενον Lind. — ιο ταχὸ Κ. – διαχεῖται Ε. – ῦδροπι ΙΙΚ. — ιι σ. ΕΗΙΙΚ. – ιδροψ ΙΚ. — ιι σύνεστι Κ'. – συν. om. vulg. – Cette addition ou toute autre semblable est exigée par le sens. — ιι γίνεσθαι vulg. – δέχεσθαι Κ'. – Cette conjecture de Cornarius me paratt excellente. — ιι δπὲρ vulg. – ὁπὸ L, Mack. — ιι διορπος ΙΙΚ. – τὸν οπι J. – κρημὸν G. – στηρίζη ΕΗ.

μον, ήν πη τοῦ σώματος στηρίζη τὸ ύγρὸν 1 τὸ πλεῖον. "Ην δὲ εἰλέηται, τρόπω τοιώδε γίνεται μετά τον χρυμόν <sup>2</sup>το πύρ· είλέεται μάλιστα πονεόμενον περί τὴν χοιλίην χαὶ τὴν ἄνω χαὶ τὴν χάτω. εἔνθεν γάρ ή εύρυγωρίη πλείστη έστίν. είλεομένου δε αύτοῦ πρώτον τά πλησίον θερμαίνεται, τά τε σπλάγγνα καὶ τὰ ἐν τῆ κοιλίη ἐς τὴν θέρμην. ἔπειτα ἐπαυρίσκεται τῆς θέρμης καὶ τὸ ἄλλο ὑγρὸν διαγεόμενον, εκαὶ μίσ γεται τῷ ὕδρωπι, καὶ τὸ πῦρ μετὰ τὸ ρῖγος ἐνθάδε γίνεται, βέπην είλεηται το πονέον, άλλα τμή στηρίζη πρός τοῦ σώ-✓ ματός πη. Ταῦτα δέ μοι εἴρηται, ὅχως <sup>8</sup>τε τὸ ρῖγος γίνεται τὸ γοσῶδες, καὶ θόκότε καὶ ὅκως καὶ ὁκοίης ἐξ ἀνάγκης ὁ πυρετὸς μετὰ τούτο ἐπεισπίπτει, καὶ αἴτινες 10 αί ἀργαὶ τῶν .νούσων εἰσὶ, καὶ δχοίην έχάστη αὐτέων νοῦσον ἐν τῷ σώματι ἐπάγει, καὶ ὅκως τε καὶ διότι έν τησι περισσησιν ήμέρησιν αί νούσοι κρίνονται , καὶ 11 ύπὸ τεῦ ύγιαίνουσιν οί άνθρωποι, καὶ <sup>12</sup> ὑπὸ τεῦ νοσέουσι, καὶ <sup>18</sup> ὅκως ή τε γολὴ καὶ τὸ Φλέγμα πλέον καὶ ἔλασσον γίνεται, καὶ τάλλα ἐν 14 αὐτῷ φύσει ἐόντα <sup>15</sup>ἀπέδειζα πολλὰ, <sup>16</sup> ὁχόσα ἐπεδέγετο οὧτος ὁ λόγος, καὶ ταῦτα μέν είρημένα οὕτως τέλος ἔχει.

ζωον οὐδ' ἢν ποιλιων ἡμερέων μὴ ἀποπατήση ὁ ἀνθρωπος. Πολλὰ πάσας ἡμέρας, ἢν μέλλη ὑγιαίνειν ὁ ἄνθρωπος γίνοιτο ὁ' ἀν τριοῦτο καὶ γιρονοισάσης ζωον 18 παγῆναι ἐν αὐτῆ, ὅ τι φητρησιν ἐξελθη, Χρόνος τῆ κόπρω ἐν τῆ κοιλίη τοσοῦτον μεγέθει γίνεται ἀποπατέει γὰρ ἀεὶ τὴν ἔωλον κόπρον ἀνὰ κάσας ἡμέρας, ἢν μέλλη ὑγιαίνειν ὁ ἄνθρωπος γίνοιτο ὁ' ἀν τριοῦτο κάσον οὐδ' ἢν ποιλῶν ἡμερέων μὴ ἀποπατήση ὁ ἀνθρωπος. Πολλὰ

¹ Τὸ οπ. Ε. – είλ. ΕΗ. – τρόπφ.... εἰλέεται οπ. FGIJK. — ² τὸ πῦρ εἰλέηται (εἰλέεται Lind., Mack; εἰλέεται ΕΗ) μάλιστα vulg. – Lisez εἰλέεται et changez la ponctuation en mettant un point en haut après πῦρ. — ³ δθεν J. – γὰρ οπ. Κ. — ⁴ είλ. Η, Ald. – εἰλεουμένου J. – Post πρῶτον addit μὲν Κ. — ⁵ καὶ Κ΄, Mack. – καὶ οπ. vulg. – Ce καὶ est nécessaire. – ὕδροπι IJK. – κατὰ pro μετὰ Lind. — ⁵ ἐπὴν (addit δὲ Κ) μὴ (μὴ οπ., restit. al. manu Η) εἰλέηται vulg. – Excellente leçon de Η avant la correction. – είλ. Ε, Ald. — ² μὴ (G, al. manu), Ald. – μὴ οπ. vulg. – Ce μὴ est indispensable. – στηρίξη EQ΄. – στηρίξη vulg. – πρὸς. al. manu πρὸ Η. — ⁵ Post τε addunt καὶ ὁκόξην Liud., Mack. – τὸ οπ. FG. — ⁵ ὁκότευ FG, Ald. – ὁκόθεν Lind., Mack. – ὁπότευ ΗΙJK, Frob. – ὁπότε Ε. – ἐπιπίπτει (Η, al. manu ἐπεισπ.) ν. – ἐμπίπτει Ε. — ¹ο αὶ οπ. ΕΗ. — ¹' ὑπ' ὅτευ vulg. – ὑπό τευ EFGHIJK, Ald., Frob., Lind. – πότευ sic J. – ὑπὸ τίνος Mack. — ¹ο ὄκως Κ΄.

après le froid, si le liquide en excès se fixe en quelque point du corps. Si au contraire le liquide tourbillonne, la sièvre se produit ainsi après le froid : l'humeur peccante tourbillonne surtout autour du ventre, tant le ventre supérieur que l'inférieur; là, en effet, est le plus d'espace; dans ce tourbillonnement s'échauffent d'abord les parties voisines, à savoir : les viscères et ce qui est dans le ventre; puis le reste du liquide, par sa diffusion, prend part à la chaleur, il se mêle à l'eau, et la fièvre suit le frisson alors que l'humeur peccante tourbillonne sans se fixer en un point du corps. Ainsi, j'ai dit comment se produit le frisson morbide, quand, comment et par quelle nécessité la sièvre y succède, quels sont les principes des maladies, quelle maladie chacun de ces principes engendre dans le corps, comment et pourquoi les maladies se jugent les jours impairs, d'où vient la santé aux hommes et d'où vient la maladie, comment la bile et le phlegme augmentent et diminuent; j'ai exposé toutes les autres conditions naturelles à l'homme, qui entraient dans le plan de ce discours; et là s'arrête ce que j'avais à dire là-dessus.

54. (Des vers plats. Ils s'engendrent chez le fœtus. Argumentation contre ceux qui pensent que le ver plat se reproduit par engendrement de petits. Signes de sa présence.) Maintenant je vais parler des vers plats. Je dis qu'ils s'engendrent chez l'enfant qui est dans les matrices; car il n'y a pas, une fois qu'il en est sorti, un séjour assez prolongé des excréments dans le ventre, pour que, de leur corruption et de leur séjour, se forme un animal d'une telle taille. On rend chaque jour les excréments de la veille, en état de santé; mais, quand même on

<sup>-</sup> δι. οπ. vulg. - τὰ ἀλλα Η. - τᾶλα (sic) Κ. — " αὐτῆ Κ', Lind., Mack. — " ἐν (ἐν οπ. Lind.) τῆ ἀνθρωπίνη ἀπέδειξα (ἀπ. ἐν τῆ ἀνθρ. ΕΗ, vulg. - Je regarde ἐν τῆ ἀνθρωπίνη comme une glose passée de la marge dans le texte, et je supprime ces mots. - πουλλά G, Ald., Frob. — " ὁκόσσα καὶ vulg. - καὶ οπ. ΕΗ. - ἀπεδέχετο vulg. - ἐπεδέχετο ΕΙ. - ἐπεδέχατο Κ. - ἀπεδέχατο Lind. — " δ' ΕΙΙ. - ἐλμ. Ι, Ald., Frob. - τῶν οπι ΕΗ. — " ταγῆναι Κ. - γεγῆναι (sic) Ι. - αἰεὶ Lind. - ἀπάσας pro ἀνὰ πάσα; FGIJK. - πάσης ἡμέρης Ε. - ὑγιαίνειν repetit G. - τοιοῦτον Ε. - μὴ οπ., restit. al. manu Η. - ἀποπατήσει Frob. - ἀποπατήσειεν ΕGΗΙΚ, Ald. - ὁ ΕΗ. - ὁ οπ. vulg.

γάρ γίνεται έν τῆσι μήτρησιν ἐόντι τῷ παιδίω ¹τρόπω τοιῷδε · ἐπλν γένηται πύος καυσώδες ἀπὸ τοῦ γάλακτος καὶ τοῦ αξματος συσσηπομένου καὶ πλεονάζοντος, άτε γλυκέος ἐόντος, ζώον ²ἀπογεννᾶται αὐτόθι· γίνονται δέ καὶ στρογγύλαι έλμινθες αὐτοῦ <sup>8</sup>τρόπω τῷ αὐτῷ. Σημήτον δε ότι τουθ' ούτως έγει, έπην τὰ παιδία γένηται, ψωμίζουσιν αὐτὰ αί γυναῖχες τὰ αὐτὰ φάρμαχα, ὥστε \* ή χόπρος ἐζέλθη έχ τοῦ ἐντέρου χαὶ μὴ ζυγχαυθῆ καὶ ἄμα τὸ ἔντερον εὐρυνθῆ· εἰπὴν ψωμίσωσι, επολλά δή τῶν παιδίων καὶ στρογγύλας καὶ πλατείας έλμινθας απεπάτησαν αμα τη κόπρω τη πρώτη ην δε μη αποπατήση, γίνονται καὶ ἐν τῆσι γαστῆροι. Καὶ αί μὲν στρογγύλαι τίκτουσιν, <sup>7</sup>αί δὲ πλατεῖαι οὐκ ἔτι. Καίτοι ακοὶ τίκτειν αὐτάς · ἀποπατέει γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἔχων τὴν <sup>8</sup>ἔλμινθα τὴν πλατείαν, ὁχοῖον σικύου σπέρμα άλλοτε καὶ άλλοτε σὺν τῆ κόπρω, καὶ <sup>9</sup>τοῦτο εἰσὶν οί φήσαντες τῶν ἀνθρώπων τῆς Ελμινθος τέκνα εἶναι ἐμοὶ οὲ δοκέουσι λέγειν οὐχ δρθώς οἱ τὰ τοιαῦτα λέγοντες: οὔτε γὰρ ἀψ' ένὸς ζώου γένοιτ' αν τοσαῦτα <sup>10</sup> νεόσσια, οὐτ' εὐρυχωρίη ἐστὶν ἐν τῷ ἐντέρῳ, ώς ἐκτρέφειν τέκνα. Τῷ δὲ παιδίω <sup>11</sup>ἐκ τῶν μητρέων αὐζανομένω αύζεται εν τῷ ἐντέρω καὶ ἡ ἔλμινς ἀπὸ τῷν ἐς τὴν κοιλίην ἐσιόντων, καὶ γίνεται ἴση τῷ ἐντέρω, τοῖσι μέν ἄμα τῆ ήθη, τοῖσι δὲ ὕστερον, τοῖσι δὲ πρόσθεν ολίγω. Καὶ ἐπὴν ἐσωθῆ τῷ ἐντέρω, ὁμοίως ἐπαύζεται, καὶ 12 δκόσα ᾶν μέζω γένηται, ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ ἀργοῦ σὺν τῷ ἀποπάτω, καὶ ἐκπίπτει οίον σικύου σπέρμα, πολλάκις δὲ καὶ 13 μέζω, έστι όξ οξοιν ρδοιμορέρρου, 14 ή ταγαιμορέρροι και τώς κοιλίης θερμαινομένης 15 έργεται ές τὸ κάτω, καὶ έζίσγει έκ τοῦ άργοῦ αὐτοῖσι <sup>16</sup>τὸ ἐκπεφυκὸς, τώϋτό τε ποιέει, καὶ ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ

<sup>&#</sup>x27; Τοιώδε τρ. ΕΗ. - ἐγγένηται Η. - γίνηται Ε. - συσηπομένου (II , al. manu συσσ) ΙΙ. - ² ἐγγίνεται Ε (Η, in marg. al. manu ἀπογεννᾶται) ν. - δὲ οπι. Κ. - στρογγῦλαι Ε. - ἐλμ. ΙΙ. - ³ τρόπω τοιώδε τῶ αὐτῶ ΙΙ. - τρ. τοιῶδε ΕΡ'Q', Mack. - ⁴ ἡ Κ. - ἀν ⟨ῆν ΕΙΙΙ) ρτο ἡ νιιιg. - καυθη ΕΡ'. - ⁵ ἐπὴν δὲ Κ'. - ͼ πουλλὰ G, Ald., Frob. - δὲ ΕΗ. - ἐλμ. ΙΙ. - γαστρῆσι ΕΗΚ. - γάστρησι Μαck. - στρογγῦλαι Ε. - ² ἡ ρτο αἰ Ε. - ⁵ ἐλμ. ΙΙ. - πλατείαν ΙΙ. - ἢ τοῦτο ΕΓGΗΙΙΚ, Ald. - τοῦτον νιιg. - ἐλμ. ΙΙ. - δὲ οπι. ΕΙΙ. -  $^{10}$  νοσία, al. manu ἐκτ) ν. -  $^{11}$  ἐχ τ. μ. ΕΗν. - ἐχ τ. μ. οπι. νιιιg. - ἐντρέφειν (Η, al. manu ἐκτ) ν. -  $^{11}$  ἐχ τ. μ. ΕΗν. - ἐχ τ. μ. οπι. νιιιg. - ἔχναύξεται Lind. - ἡ ΕΓGΗΙΙΚΙ, Ald., Lind., Mack. - ἡ οπι. νιιιg. - ἔχμ. Ι. - ἔλμις Ι. -  $^{12}$  ὁσόσω Mack ex Æπι. Porto. - μείζων Mack ex Æπι. Porto. - μείζων νιιιg. -  $^{13}$  μείζω ΕΗ. - μείζων Mack εχ Επι. Ροτιο. - μείζων νιιιg. -  $^{13}$  μείζω ΕΗ. - μείζων Μαck. -  $^{14}$  ην ταλαιπωρείωσι ΕΗΙΙΚ. -  $^{15}$  άρχεται ΓΗΙΚ, Ald. -  $^{16}$  τὸ (τὸ οπι. Κ΄) πεφυσηχὸς (πεφυχὸς L, Lind.) νιιιg. -

resterait plusieurs jours sans aller à la selle, un animal pareil ne serait pas engendré. En effet, beaucoup de choses se produisent chez l'enfant qui est dans les matrices, de cette façon : quand un pus ardent se forme du lait et du sang corrompus et surabondants, attendu qu'ils sont doux, cela donne, en cet endroit, naissance à un animal. Des vers ronds v naissent aussi de la même façon. Voici la preuve qu'il en est ainsi : aussitôt après la naissance des enfants, les femmes leur font prendre les mêmes médicaments afin que les excréments sortent de l'intestin, ne s'y calcinent pas, et en même temps afin que l'intestin soit élargi. Après cette administration, beaucoup d'enfants ont rendu des vers ronds et plats avec les premiers excréments; s'ils ne vont pas à la selle, les vers se développent dans le ventre. Les vers ronds font des petits, les vers plats n'en font pas. Cependant on dit qu'ils en font; en effet, le sujet qui a un ver plat rend de temps en temps, avec les selles, quelque chose de comparable à la graine de la courge (Ép. vII, 52), et il en est qui disent que ce sont les petits du ver. Ceux qui parlent ainsi me paraissent parler a tort; car un seul animal ne produirait pas autant de petits, et l'intestin n'a pas de place suffisante pour mener à bien cette progéniture. Mais chez l'enfant qui, sorti des matrices, grandit, le ver grandit aussi à l'aide des substances ingérées dans le ventre, et il devient égal à l'intestin, chez les uns lors de la puberté, chez les autres plus tard, chez d'autres un peu auparavant. Quand il a atteint les dimensions de l'intestin, il ne croît pas moins; à fur et mesure, tout ce qui dépasse ces dimensions est expulsé hors du rectum avec les selles; et il tombe des parties semblables à de la graine de courge, parfois plus grosses. Quelquefois, dans une marche, dans une fatigue, et, le ventre étant échaussé, le ver descend, une portion fait saillie hors du rectum; elle se sépare et tombe comme précédemment, ou bien

Je lis έκπεφυκός.- τοῦτό τε (τε om. K) ποιέει (τοῦτο δὲ ἐποιδέει Lind.) vulg. - ἀποπρίεται vulg.- ἀποκρίνεται Lind., Mack ex Æm. Porto.- Voy. quatre lignes plus haut.

ἀργοῦ <sup>1</sup>ἢ οπίσω ἔρχεται. Σημήϊα δέ ἐστιν ὅτι οὐ τίκτει, ἀλλ' οὕτως έγει ως έγω λέγω επήν τις ίῆται τὸν ἄνθρωπον τὴν ²έλμινθα καὶ φάρμακον διδῶ ποτὸν, ἢν μὲν τύγη ὁ ἄνθρωπος καλῶς παρεσχευασμένος, έζέρχεται όλη στρογγύλη γενομένη ώσπερ σφαϊρα, καὶ ύγιὴς γίνεται ὁ ἄνθρωπος. ἦν δὲ ἔς τὴν φαρμακείην εἔρχηται εὐθὸ, ἐποβρήγνυται ἀπὸ τῆς εξλμινθος, ὁχόσον δύο ἢ τρεῖς πήγεας ἢ καὶ πλεῖον πολλῷ, καὶ ἐπὴν ἀποβραγῆ, γρόνω πολλῷ οὐ γίνεται σὺν τῶ ἀποπάτω τὰ σημήϊα, ὕστερον δὲ αὕζεται ταῦτα δοὲ ἵστόριά έστιν ότι οὐ τίχτει ή έλμινς, άλλά περιβρήγνυται έστι δὲ τὸ εἶδος αὐτῆς δχοῖόν περ ἐντέρου ξύσμα λευχόν. Σημήϊα δὲ ἴσχει ἀποπατέει 6τε άλλοτε καὶ άλλοτε, οἷον σικύου σπέρμα, καὶ ἐπὴν νῆστις δ ἄνθρωπος ή, αΐσσει πρὸς τὸ ήπαρ κλλοτε καὶ άλλοτε καὶ πόνον παρέγει, 7 καὶ ἔστι μὲν ὅτε πτύαλα ἐπιβρέει τῷ στόματι, ἐπὴν ἀίξη πρὸς τὸ ἦπαρ, 8 ότὲ δὲ οὐχί εστι δὲ καὶ οἶσιν ἀναυδίην ἐμβάλλει ἐπὴν ἰσχυ. ρῶς προσπέση πρὸς τὸ ἦπαρ, καὶ πτύαλά τε 9 πολλὰ ῥέει ἐκ τοῦ στόματος χάρτα, ολίγω δε υστερον ισταται, χαι στρόφος εγγίνεται πολλός έν τη χοιλίη κλλοτε χαὶ άλλοτε: 10 έστι δ' ότε ἐς τὸ μετάφρενον οδύνη ἐμπίπτει, στηρίζει γὰρ <sup>11</sup> καὶ ἐνθάδε. <sup>4</sup>Εστι δ' ὅτε ταῦτα σημήϊά ἐστιν έλμινθος πλατείης γίνεται δε καὶ τόδε δς έγει τοῦτο τὸ θηρίον, έν μεν τῷ <sup>12</sup>ζύμπαντι γρόνφ δεινόν τι κάρτα οὐκ ᾶν γένοιτο, ἐπειδὰν δὲ ἀσθενήση, μόλις ἀναφέρεται καὶ γὰρ ἡ 13 ἔλμινς μετέχει τι μόριον τῶν εἰσιόντων ἐς τὴν χοιλίην. \*Ην μέν οὖν μελεδανθῆ κατὰ τρόπον; υγιαίνεται ήν δε μή μελεδανθή, αυτομάτη ουκ εξέργεται, θάνατον μέντοι οὐχ ἐπάγει, ἀλλὰ 14ξυγχαταγηράσχει. Ταῦτα δέ μοι εἴρηται

<sup>&#</sup>x27; 'Ήν δὲ μὴ, ὁπίσω ἔρχεται Lind.—² ἐλμ. IJ.—διδοῖ ἢ ποτὸν vulg.—Je pense qu'il faut lire φάρμαχον διδῷ ποτὸν, l'ἢ venant par iotacisme de l'ι qui appartient au mot précédent.—παραπκευασμένος (sic) EJ.—Post σφαῖρα addunt στρογγύλη ΕΗ.—³ ἔρχηται (ἔρχεται J; ἔχηται Κ΄), καὶ (καὶ οπ. ΕΗΙ LΚ'Ρ'Q') εὐθεῖα (εὐθὺς Mack ex Æm. Porto) (ἔρχεται κατ' εὐθεῖαν Lind.) ἀποβ•ἡῆγνυται vulg.—Le sens et la correspondance avec la phrase précédente conduisent à supprimer καὶ avec plusieurs manuscrits et à lire εὐθυ αu lieu de εὐθεῖα, εὐθυ ἀποβ¢ήγνυται s'étant facilement changé en εὐθεῖα ἀποβ¢ήγνυται.—⁴ ἐλμ. J.—πήχας (sic) Ε.—πολλῷ πλεῖον Lind.—6' ΕΗ.— 'δ' ΕΗ.—ή L, Lind., Mack.—ἡ οπ. vulg.— ελμ. I.—6 τε οπ. ΕΚ.—τε καὶ Κ΄, Lind., Mack.—ἡ οπ. (Ε, restit. al. manu) FGIIJK, Ald.—' καὶ οπ. FGJ.—ἀτξει Κ.—δτε ΙΙ.—ἀναιδίην Κ.—ἐμβάλλειν Ald.—βπουλλὰ FG, Ald., Frob.—Γσταται Foes iu not., Mack.—ἀνίσταται vulg.—Bonne correction.—κοιλή ΕΠΙΙΚ.—κοιλία vulg.—10 ἔστι.... ἐνθάδε οm. J.—δ' ὅτε καὶ

elle rentre. Voici les preuves que le ver plat ne fait pas de petits et que les choses se passent ainsi que je dis : quand on traite pour le ver et qu'on administre un évacuant en potion, si le patient se trouve bien préparé, le ver sort tout entier, rond comme une boule, et la guérison s'ensuit. Mais, si la purgation est administrée sans préparation antécédente, une portion du ver se rompt, deux ou trois coudées ou même beaucoup plus; et, après cette rupture, il se passe beaucoup de temps sans que les signes reparaissent dans les selles; mais plus tard il s'accroît. Cela montre que le ver ne fait pas de petits, mais qu'il se rompt. Son apparence est comme une raclure blanche d'intestin. Voici les signes de cette affection : le patient rend de temps en temps par les selles quelque chose de comparable à la graine de courge; quand le sujet est à jeun, le ver se jette parsois sur le soie et cause de la douleur; et il arrive qu'un flot de salive afflue dans la bouche, quand le ver s'est jeté sur le foie; il arrive aussi que ce symptôme manque. Chez d'autres, il y a perte de la voix, quand le foie est ainsi attaqué fortement; beaucoup de salive coule hors de la bouche, et peu à peu le flux s'arrête; de fortes tranchées se font sentir de temps en temps dans le ventre. Parfois encore, la douleur s'empare du dos, car elle se fixe là aussi. Voilà quels sont parfois les signes du ver plat; mais il y a encore ceux-ci : celui qui a cet animal n'éprouvera pendant tout le temps aucun grand mal; puis, s'il est atteint de quelque débilité, il peut à peine se refaire; en effet, le ver prend une part des substances ingérées dans le ventre. Si le patient est traité convenablement, il guérit; sinon, le ver ne sort pas spontané-

vulg. - καί om. EH. - εἰς 1Κ. - δὲ δύνη ἐμπ. ἐς τὸ μ. EII. - " καὶ om. Κ. - δ΄ om. Κ΄. - σήμια Ald. - ἐλ μ. EIJ. - δς.... γένοιτο om. J. -  $^{2}$  σ. EHΚ. - τείνοντι vulg. - δενόν τι Mercur., Lind., Mack. - Excellente correction. - δὲ om. Κ. - μόγις EH. - " -  $^{2}$  λμ. EIJ. - τὸ pro τι FG. - εἰς J. - μὲν om. Ε. - μελανθή (bis) vulg. - μελεδανθή (bis) P', Foes in not., Mack. - Correction évidente. - ὑγιαίνηται G, Ald. - " σ. EHIJΚ. - ὲλμ. ΕΙJ. - σημεῖα Ι. - τοῦ νοσεύματος αὐτῆς (αὐτῆς om. P') vulg. - αὐτῆς καὶ τοῦ νοσεύματος ΕΗ. - τοῦ ἐξ αὐτῆς νοσεύματος Lind.

περὶ ελμινθος πλατείης, όθεν γίνεται, καὶ τὰ σημηια αὐτῆς καὶ τοῦ νοσεύματος.

55. Περί δὲ λιθίδος, ¹ἀργὴ μὲν ἐγγίνεται ἀπὸ τοῦ γάλακτος τῆ νούσιο, έπην το παιδίον θηλάζη γάλα μη καθαρόν το δὲ γάλα γίνεται είν τη τροφορού καθαρόν, έπην φλεγματώδεσι τροφησι καί σιτίοισι καὶ ποτοῖσι γρἢται μὴ καθαροῖσιν · ³ξυμβάλλεται γὰρ πάντα τὰ ἐς τὴν κοιλίην πίπτοντα, ἐς τὸ γάλα. "Εγει δὲ \* καὶ τόδε οὕτως . ην η τροφός μη ύγιηρη έη, άλλα χολώδης η ύδρωποειδής η αίματώδης ή φλεγματώδης; καὶ γκλα γίνεται πονηρόν τῷ παιδίω: συμβάλλεται γάρ το σώμα καὶ ή κοιλίη· πλεῖστον δὲ ἄγει <sup>5</sup>αὐτο ἐς το γάλα ο τι το βαθτό πλεϊστον έγη εν έωυτῷ. Καὶ τὸ παιδίον ην θηλάζη ἀπὸ τῆς τροφοῦ γάλα μὴ καθαρὸν, ἀλλὰ γολῶδες, ὡς ἔλεζα, ἐπίνοσον 7 γίνεται καὶ ἀσθενὲς, καὶ τὸ παρὸν μάλιστα λυπέει, μέγρις ἂν θηλάζη γκλα πονηρόν καὶ <sup>8</sup>ἐπίνοσον. Καὶ ἐπὴν θηλάζη γάλα μὴ καθαοὸν, άλλά γεῶδες καὶ φλεγματῶδες, καὶ ἔγη τὸ παιδίον τὰς φλέβας <sup>9</sup>τάς ἀπὸ τῆς κοιλίης ἐς τὴν κύστιν τεινούσας, εὐρείας καὶ δλκοὺς, χωρέηται δέ καὶ τὸ ποτὸν καὶ τὸ γάλα ὑπὸ τῆς 10 τροφοῦ ἔς τὴν κοιλίην τοῦ παιδίου, [γωρέεται] δαοῖον Ελαει ἀπὸ τῆς κοιλίης ἀπὸ τοῦ γάλακτος , τὸ πᾶν διμοίως ὅ τι ἄν αἱ φλέβες διωθέειν δύνωνται ἐς τὴν 11 κύστιν καὶ ήν τι ἐπὶ τῷ γάλκκτι μὴ καθαρὸν ἦ, τὸ ἐπαυρισκόμενον εν τη κύστει γίνεται λίθος τρόπω τοιώδε. "Ωσπερ έφ' ύδατι μή καθαρῷ ταραχθέντι ἐν κύλικι ἢ ἐν γαλκῷ καὶ καταστάντι ὑποστάθμη άλις γίνεται εν 12 τῷ μέσω, ούτω καὶ εν τῆ κύστει ἀπὸ τοῦ οὔρου, μή καθαροῦ ἐόντος καὶ οὐκ ἐζουρέεται, ἄτε ἐν τῷ κοίλῳ ἐοῦσα, καὶ μάλιστα 18 άλης γινομένη ύπο όδύνης ου διέργεται διά της ουρήσιος.

<sup>&#</sup>x27; Άρχὴν ΕΗ. – ἐγγίνεσθαι ΕΗΙ. — ' ἐν τῆ τροφῆ vulg. – ἐν τῆς τροφῆς Lind. – ἐν τῆ τροφῆς, cum  $\bar{\omega}$  ead. manu supra lin. Κ. – φλεγματώδησι, al. manu δε Η. – Post αθαροῖσιν addit ἡ τροφὸς vulg. – ἡ τροφὸς om. ΕΗν. — 'σ. ΕΗΙJΚ. – πάντα τὰ Lind. – τὰ om. vulg. – Post πίπτ. addit ἐπ' αὐτῷ (αὐτῷν ΕΗΙJΚL; αὐτῆ Κ΄, Mack) vulg. – Il m'a été impossible de tirer aucun seus de ces mots; je les ai supprimés. — 'κάρτα τούτω pro καὶ τόθε FG. – καὶ om. J. – τοῦτο pro τόθε IJ. – ὑγιαρὴ J. – ἢ pro ἔη ΕΗ. – ὑδροποει-δὴς IJK. — 'σὰτῷ vulg. – ἀὐτῆ Mack. – Je lis αὐτό. — δ αὐτῷ J. – αὐτὴ Mack. – ἑωυτῆ Mack. – τροφῆς G, Ald. — ' Ante γ. addunt αὐτὸ ΕΙΙν. – Post ἀθθ. addunt ἐκεῖνο E (G, al. manu) H. – μέχρι ΕΗ. – ἔν om. ΕΗ. — \* ἐπίπονον, al. manu ἐπίνοσον H. — Φ τὰς om. ΕFG. – Ante εὐρ. addit καὶ E. – χωρέεται vulg. – Je lis χωρέηται. — Φ τροφῆς G, al. manu οῦ) FGI, Ald. – I a ajouté entre crochets χωρέεται; mais moi-même je trouve une telle correction

ment; toutesois, il ne cause pas la mort, mais il persiste jusqu'à la vieillesse. Voilà ce que j'avais à dire sur le ver plat, d'où il provient, ses signes et ceux de la maladie qu'il cause.

55. (De la lithiase. L'origine en est dans le lait de la nourrice. Comparaison avec lu fusion de fer. Signes de la pierre dans la vessie.) Quant à la lithiase, le principe de cette maladie est dans le lait, quand l'enfant tette un lait qui n'est pas pur; or, le lait perd sa pureté chez la nourrice quand elle use d'aliments échauffants, et d'aliments et de boissons qui ne sont pas purs; car tout ce qui est ingéré dans le ventre concourt à la formation du lait. Les choses se passent ainsi : si la nourrice n'est pas bien portante, mais qu'elle soit ou bilieuse, ou humide, ou sanguine, ou pituiteuse, le lait devient mauvais pour l'enfant. Le corps et le ventre fournissent; et ce qu'ils fournissent le plus abondamment au lait, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes le plus en abondance. L'enfant, tettant un lait qui est non pas pur mais bilieux comme j'ai dit, devient maladif et faible, et cet effet dure tant que le lait tété est mauvais et morbifique. Si le lait impur est terreux et pituiteux, et que l'enfant ait les veines qui vont du ventre à la vessie, larges et absorbantes, tels sont la boisson et les aliments qui vont de la nourrice dans le ventre de l'enfant, et tel est ce qui est extrait du lait dans le ventre; la similitude est complète, du moins pour tout ce que les veines peuvent faire passer dans la vessie; et, si quelque chose d'impur est dans le lait, la partie absorbée devient pierre dans la vessie de cette facon : de même que dans une eau impure, troublée, qu'on met dans une coupe ou dans un vase de cuivre, et qu'on laisse déposer, il se forme un sédiment au milieu; de même dans la vessie, il se forme un sédiment de l'urine qui n'est pas pure. Et ce sédiment n'est pas expulsé en pissant, attendu qu'il est dans un creux; et,

très-incertaine. - όχοτον P', Mack. - όχο(ην vulg. - " κοιλίην vulg. - Je lis κύστιν, κοιλίην me paraissant opposé au sens. - " τῷ on., restit. al. manu H. - οῦτω Ε.- οῦτως GHIJKL, Ald.- οῦτος vulg. - " ἄλις vulg.- Lisez άλής. - ὑπὸ δίνης ΕΙJΚ. - τῆς om. J.

πήγνυταί τε 1 ύπὸ τοῦ φλέγματος ώμοῦ ἐόντος, κόλλα γὰρ γίνεται τῆ ύποστάθμη τὸ φλέγμα μεμιγμένον, καὶ <sup>2</sup>τὸ πρῶτον μικρὴ ἄγνη ἐπιγίνεται, έπειτα τὸ ἐπιὸν ψαμμῶδες προσγίνεται, κόλλης <sup>3</sup>γενομένης τοῦ φλέγματος τοῦ ἐν τῆ κύστει ἐνεόντος ἀπὸ τοῦ γάλακτος, καὶ αὕξεται, καὶ ο τι μὲν αν ύγρὸν ἐν τῆ κολλήσει ἐπιγένηται ἔζουρέεται. Αὖθις δὲ ἡ ὑποστάθμη στερεοῦται ἢ λιθοειδὴς γίνεται δοπερ σίδηρος έχ τῶν λίθων καὶ τῆς γῆς συγχαιομένης γίνεται, καὶ ἐν μὲν τῆ πρώτη ές τὸ πῦρ ἐμδολῆ κεκόλληνται τῆ σκωρίη δοί λίθοι καὶ ἡ γῆ πρὸς ἄλληλα, καὶ ἐπὴν τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον ἐς τὸ πῦρ ἐμδληθῆ, ή μέν σχωρίη <sup>6</sup> έζω έργεται τηχομένη έχ τοῦ σιδήρου, χαὶ όψει όρᾶται τὸ τγενόμενον ὁ δὲ σίδηρος λιμπάνεται ἐν τῷ πυρὶ καὶ συμπίπτει προσδιδούσης της σχωρίης καὶ γίνεται στερεός τε καὶ πυχνός. ούτω 8 δη και ή υποστάθμη εν τη κύστει \* κόλλης γινομένης τοῦ φλέγματος, έξουρέεται <sup>9</sup> τὸ τηχόμενον ὑπὸ τοῦ οὕρου, αὕτη <sup>10</sup> δὲ συμπίπτει χαὶ πυχνή γίνεται καὶ στερεούται ώσπερ σίδηρος. Έπην δὲ συμπέση καὶ στερεωθή, κλονέεται έν τη κύστει άνω καὶ κάτω, καὶ πόνον παρέχει κόπτουσα την κύστιν, καὶ ἀποφέρει τι ἀπ' αὐτῆς ἐπὴν ἰσχυρῶς κόπτη καὶ 11 ἔλκη· τὸ δὲ ἀποφερόμενον ἔτι μᾶλλον τῷ ἐπιόντι ψαμμώδεῖ σύμπηξιν έργάζεται καλ δ λίθος γίνεται τρόπω τοιῷδε ἀπὸ τοῦ γάλακτος εν τη κύστει. 12 "Εστι δ' ότε γίνεται πρός το αίδοῖον ή άλλη τις χώλυσις ἀπὸ τούτου γίνεται \* άλλοτε γὰρ καὶ άλλοτε, ἐπὴν 13 οὐρήση, ταχέως ἐπιλαμδάνεται τῆς οὐρήθρης. \*Ην δὲ τοῦ παιδίου ήδη

<sup>&#</sup>x27; Άπὸ Κ. - ἐν τῆ Κ. - ² τὸ om. ΕΗ. - ἡχνη (sic) J. - 3 γεν. Ε. - γιν. vulg. - 'τε pro δὲ H. -ὑποστάθμης J. - 5 οἱ om. vulg. - οἱ a disparu par l'effet de l'iotacisme à cause de l'η qui termine le mot précédent. — 6 oi εξω vulg. - oi om. E (H, restit. al. manu), Mack. - ὑπὸ pro ἐκ L, Lind. - γεν. Lind. - γιν, vulg. - 8 δε, al. manu δή H. - 9 τὸ K', Mack. - τὸ om. vulg. ἀπὸ HP'Q', Lind., Mack. — 10 δὲ καὶ EQ', - κλοναίεται G. — 11 ἐλκώη K', Mack. - ἐπιφερόμενον vulg. - Je lis ἀποφερόμενον avec les traducteurs. άπιόντι vulg. - Voy. plus haut, l. 3, τὸ ἐπιὸν ψαμμῶδες. - ἐργάζεται ὁ λίθος, καὶ γίνεται τρόπω vulg. - ἔτι μᾶλλον τοῦ ἀπιόντος ψαμμώδεος σύμπηξιν εργάζεται Κ', Mack. - εργάζεται εξ ού ό λίθος L, Lind. - καὶ ὁ λίθος γίνεται τρόπω Foes in not., Mack. - εν τη χύστει ΕΗ. - ες την χύστιν Vulg. - 12 ἔστι δ' ὅτε (δὲ ὅτε Η; δὲ ὅτι Ε) γίνεται, κἢν τὸ παίδιον ἐόνγε (ἐόν τε L) η άλλη τις ἀπὸ τούτου γένηται (γίνεται Κ) vulg. - ἔστι δ' ὅτε γίνεται, κήν τῷ παιδίω ἐόντι ἄση τις ἀπὸ τούτου γένηται Κ', Lind., Mack.- Cette dernière leçon a été suivie par Foes; mais sa traduction même montre qu'un tel texte n'a pas de sens : Interdum vero oritur (lapis) si, cum adhuc puer existit, ex eo anxietas quædam contingat. Il semble que, pour resti-

quand il est devenu considérable, la douleur empêche qu'il ne sorte avec l'urine. Il se solidifie par la pituite, qui est crue; la pituite, mêlée au sédiment, devient de la colle. Et d'abord, c'est une sorte de petit duvet; puis, le sable qui arrive s'ajoute par la colle de la pituite qui, provenant du lait, est dans la vessie. Alors le sédiment s'accroît, et ce qui, dans ce collage, est humide, est expulsé par la miction. Derechef, le sédiment se solidifie ou devient pierreux. C'est ainsi que le fer provient des pierres et de la terre brûlées simultanément. Dans la première exposition au feu, les pierres et la terre se collent ensemble avec la scorie; mais, à la seconde et à la troisième cuite, la scorie fondue se sépare du fer, et ce phénomène est manifeste aux yeux; le fer reste dans le feu, tombe abandonné par la scorie, et devient solide et compacte. Il en est de même du sédiment dans la vessie; la colle de la pituite s'étant faite, ce qui est dissous par l'urine est expulsé, et le sédiment tombe, devient compacte, et se solidifie comme le fer. S'étant ainsi déposé et solidifié, il est agité dans la vessie en haut et en bas, la frappe, y cause de la douleur, et en emporte quelque chose en la frappant fortement et en l'ulcérant. Ce qui en est emporté est une nouvelle cause de concrétion pour le sable qui arrive. C'est ainsi que la pierre se forme par le lait dans la vessie. Parfois il arrive qu'elle s'applique aux parties génitales, ou qu'il en résulte quelque autre empêchement; en effet, l'enfant, de temps en temps, après avoir uriné, saisit vivement le pénis. Si la pierre se forme quand l'enfant est déjà grand et par l'usage des fruits de la terre, la douleur ne se fait pas sentir avant qu'il prenne lui-même ses aliments. Voilà ce que

tuer ce passage, on doive consulter le passage parallèle Des Airs, des Eaux et des Lieux, § 9 (t. II, p. 38): καὶ ὀκόταν οὐρέη, πρὸς τὸν στόμαχον τῆς κύστιος προσπίπτει ὑπὸ τοῦ οὕρου βιαζόμενον, καὶ κωλύει οὐρέειν, καὶ ϶δύνην παρέχει ἰσχυρήν· ὥστε τὰ αἰδοῖα τρίβουσι καὶ ἔλκουσι τὰ παίδια τὰ λιθιῶντα· δοκέει γὰρ αὐτοῖσι τὸ αἴτιον ἐνταῦθα εἴναι τῆς οὐρήσιος. Cependant ce n'est qu'après le plus grand doute que je propose la leçon suivante : ἔστι δ' ὅτε γίνεται πρὸς τὸ αἰδοῖον ἡ ἄλλη τις κώλυσις γίνεται. — <sup>13</sup> οὐρῆσαι ΕGHIJ, Ald. - ἐπιλαμβάνει Ην. - ἐπιλαμβάνη Ε.

αὐζανομένου λίθος γένηται ἀπὸ ¹ γεωτραγίης, ὁ πόνος οὐ πάρεστίν οἱ πρίν ή σίτον αὐτὸς έωυτῷ αἴρηται. 2 Καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι είρηται. Σημήϊα δέ ή νοῦσος 3 έχει πέντε επήν τε οὐρῆσαι θέλη, πονέεται, καὶ τὸ οὖρον κατ' ολίγον ρέει ώσπερ στραγγουρικοῖσι, καὶ έστιν ύφαιμον οἶα τῆς κύστιος ήλκωμένης ὑπὸ τοῦ λίθου, καὶ ἡ κύστις \* φλεγμαίνει · άλλά τοῦτο μέν ἀφανές · σημήϊον δὲ ἀκροποσθίη · έστιν ότε διουρέεται ψαμμώδεα. Ύπὸ τοιούτων δὲ οἴων ἐγὼ ἐρέω, δδιουρέεται. έστιν ότε λίθοι δύο 6 ή και πλείονες έτεροι σμικροί τρόπω τῷ αὐτῷ, ὅσπερ καὶ τὴν τμίαν εἴρηκα, γίνονται: γίνεται δὲ καὶ ὑπὸ τοιούτου · ἐπὴν δ λίθος εξυμπαγῆ, καὶ βάθος γένηται ἐς τὴν κύστιν τη ψάμμω τη γενομένη γωρίς, ελθούσης δε της ψάμμου δ λίθος μή προσλάδη πρὸς έωυτῷ, ἀλλὰ βαρυτέρη καὶ 10 πλείων γένηται, [ή] ώστε μή πήγνυσθαι αὐτὴν πρὸς έωυτὴν, καὶ οὕτως οὐο λίθοι γίνονται γίνονται δε και πλείονες τρόπω τῷ αὐτῷ, καὶ ζυγκρουομ.ένων πρός άλλήλους εν τη κλονήσει περιθραύεται καλ διουρέεται 11 τὸ ψαμμῶδες. Έστι δ' ότε καὶ ἐπὴν κατέλθη ψάμμος 12 ἐς τὴν κύστιν, καὶ μή προσπαγή.

56. Λέγουσι δέ τινες 13 ὅτι τὸ πινόμενον ἐς τὸν πλεύμονα ἔρχεται, ἐκ δὲ τούτου ἐς τὸ ἄλλο σῶμα · οῦτοι δὲ οἱ ταῦτα λέγοντες διαδάλλονται τούτῳ, 16 ῷ μέλλω ἐρέειν· ὅτι ὁ πλεύμων κοὶλός ἔστι καὶ πρὸς αὐτῷ ἐστι σύριγξ · δ δὲ 15 πλεύμων εἰ μὴ κοῖλος ἦν καί οἱ ἡ σύριγξ προσεί-

<sup>&#</sup>x27; Γεωτρωγίης Foes in not., Mack .- πρεωραγίης Lind. ex Mercur. conjectura. - Schneider dans son Dict, rend ce mot par alimentation avec les fruits de la terre; Foes, par terræ esu. Le sens est tout à fait incertain non-seulement de ce mot mais de la phrase entière. Je n'ai rien pour y donner quelque lumière. - η pro oi EFGHIJK, Ald. - αξρηται (sic) K, Ald. - 2 καὶ om. FGJK. - 3 ἴσχει Η. - τε om. J. - ρέη G, Ald. - κύστεως ΕΗ. είλχωμένης Η. — 4 φλεγμαινομένη G. - άχροπισθίη J. - άχροπισθείη FG. - ὅτι pro ότε E. - οίον, al. manu οΐων Η. - 5 διουρέεται δ' (δὲ IJ; δ' om. K) ἔστιν vulg.- έστι δ' ότε διουρέεται λίθος, η δύο η και πλείονες Lind. - Je supprime δ', et je mets un point en haut après διουρέεται. — ε λίθους δύο η (η οι. Ε) και πλείονας ετεροι δε σμικροί (μικροί ΕΗ) (σμικρούς γεννομένους sic pro έτεροι δέ σμικροί Κ') τρόπω vulg. - Je lis, guidé par le sens, λίθοι δύο ή χαὶ πλείονες ετεροι σμικροὶ τρόπω. — 7 ψάμμον pro μίαν Lind. - La correction de Lind, parait fausse : sans doute l'auteur a mis : d'autres petites pierres se forment de la façon que j'ai dit pour une. Mais alors, à moins de changer violemment την μίαν en τον ξνα, il faut reconnaître qu'il a bien singulièrement mis un genre pour l'autre. Voy. ἐρυθρᾶ λίθω, de la Nat. de la femme, § 99. - είρηκα' γίνεται (γίνονται Κ', Foes in not., Mack) δὲ

j'avais à dire là-dessus. Cette maladie a cinq signes douleur quand on veut uriner; émission goutte à goutte de l'urine comme dans la strangurie; urine sanguinolente, la vessie étant ulcérée par la pierre : inflammation de la vessie, invisible à la vérité, mais dont le signe est au prépuce; parsois émission de sable avec l'urine. Voici pourquoi du sable est rendu avec l'urine : il arrive parfois que deux pierres ou même plusieurs petites se forment de la même façon que j'ai dit pour une seule; cette formation de plusieurs pierres s'opère encore quand la pierre qui est déià faite ne s'adjoint pas le sable qui arrive, et qui trouve à se loger séparément dans les profondeurs de la vessie; le sable devient alors trop pesant et trop abondant pour ne pas se concréter à part. C'est ainsi que se forment deux pierres, ou même davantage. Ces pierres frappant l'une contre l'autre, le choc les émiette, et du sable est rendu. Il en est encore rendu quand le sable qui descend dans la vessie ne se prend pas en pierre.

54. (Discussion contre ceux qui soutiennent qu'une partie de la boisson passe dans les poumons. Cette opinion était vulgaire dans la haute antiquité; voy. t. I, p. 377. Usage de l'épiglotte. Cette discussion est amenée parce que l'auteur veut parler de l'hydropisie, et qu'il a besoin, pour son explication, d'un fait vrai, à savoir que la boisson va dans le ventre.) Quelques-uns disent que la boisson va dans le poumon et de là dans le reste du corps. Ceux qui soutiennent cette opinion sont trompés par ce que je vais dire, à savoir : que le poumon est creux et qu'un tuyau y tient. Mais, si le poumon n'était pas creux et

vulg. – Je lis γίνονται· γίνεται δέ. – ὑπὸ τοῦ τοιούτου ντ lg. – τοῦ om. EGHIJK, Ald. — § ξ. G., Ald. – σ. vulg. – γίνηται EGIK. – γίνεται J. — § γιν. ΕΗ. — Φ πλείω Ε. – ἢ om. vulg. – J'ajoute ἢ entre crochets; sans cette addition, la phrase ne me semble pas intelligible, à moins qu'on ne supprime μή. – ἐλλήλων FG. – ἐν ΗΙJΚν, Lind. – ἐν om. vulg. — " τῶ J. — " ἐς ΕΗν. – περέν vulg. — " Post ὅτι addit ἀν al. manu Η. – τὸ om. EFGHJ, Ald. – πνεύμονα EGJK. — " δ J. – πν. EGJK. — " δ J. – πν. EGJK. — " δ J. – πν. EGJK. — σ. (addunt of EHP'Q', Lind.) ἢ (ἢ om., restit. al. manu Η; οἱ pro ἡ Mack) σ. vulg. – φθεγγόμενα EFGHI JK, Ald.

γετο, ούχ αν έφωνει τα ζωα· φθεγγόμεθα γαρ από τοῦ ¹ πλεύμονος ότι χοιλός έστι χαί οί ή σύριγζ πρόσεστι· διαρθροί δέ τὸν φθόγγον τὰ γείλεα καὶ ἡ γλῶσσα. κάλλιον δέ μοι περὶ τούτου δεδήλωται ἐν τῆ 2περιπλευμονίη. Τοῖσιν οὖν δοχέουσιν ἀνθρώποισιν τὸ ποτὸν ἐς τὸν 3 πλεύμονα φέρεσθαι εναντιώσομαι. έγει δε ούτως. γωρέει το ποτόν ές την χοιλίην, \*ἀπὸ δὲ τῆς χοιλίης τὸ ἄλλο σῶμα ἀπαυρίσκεται. Νοήσαι δέ γρη δοκόσα μέλλω έρεειν λέγω δε Ιστόρια, ότι το ποτόν οὐ γωρέει ἐς τὸν πλεύμονα, ἀλλὰ ἐς τὴν κοιλίην, τάδε. Εἰ γὰρ τὸ ποτὸν χωρέει ἐς τὸν πλεύμονα, δόκόταν ὁ πλεύμων πλησθῆ, οὐκ ἂν βηϊδίως [ψημί] τον άνθρωπον άναπνέειν ούθε φθέγγεσθαι δύνασθαι. οὐ γὰρ ἄν εἴη τὸ ἀντηχέον τῷ πλεύμονι πλήρει ἐόντι· καὶ ἕν μὲν τοῦτο ἱστόριον ἐστιν. \*Επειτα εἰ ἐχώρεε τὸ ποτὸν ἐς τὸν 8 πλεύμονα, τά σιτία εν ήμιν ζηρά εόντα ούκ άν δικοίως επέσσετο. δύο δε ίστόρια ταῦτά ἐστι. Καὶ τὰ φάρμακα δὲ τὰ ὑπήλατα ἐπὴν <sup>9</sup>πίωμεν, γωρέει ήμιν έζω τῆς κοιλίης· έγει δὲ καὶ τόδε οὕτως· δκόσα φάρμακα 10 καθαρτικά έστιν ἢ ἄνω ἢ κάτω ἢ καὶ ἀμφότερα, ταὐτὰ ποιέει πάντα καίει κάρτα, καὶ τὰ μὲν ἰσχυρὰ αὐτῶν ἢν τύχη ἄψασθαί τι τῶν άπαλών τοῦ σώματος, έλχοι τὰ δὲ μαλαχώτερα ἄραδον ποιέει, τοῦ γρωτός ό τι αν 11 άλειφθη εί δε έλθοι τι τούτων τών φαρμάκων ες τον πλεύμονα, δοχέει αν μοί τι μέγα ποιήσαι χαχόν: τὸ γάρ ολέγμα τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐν κάρτα ὀλίγω χρόνω Ελκοῖ. ἁπαλὸν γὰρ καὶ άραιὸν χρημά ἐστιν ὁ 12 πλεύμων, καὶ ἢν ἐλκωθῆ, οὐ καλῶς ἔζει κεῖνος δ άνθρωπος διά γε πολλά. Ἡ δὲ χοιλίη ὑπὸ τοῦ φαρμάχου οὐχ έλχοῦται, ότι γρημά έστιν ἰσγυρὸν <sup>13</sup>ιοσπερ δέρμα· καὶ τῶν μεν Λιδύων γρέονται οξ πλεΐστοι των ατηνέων τοίσι μέν δέρμασιν άντὶ

<sup>&#</sup>x27; Πν. EGIJK. – καί οἱ Lind. – οἱ οπ. νulg. – πρόσετι νulg. – πρόσεττι LΚ΄, Lind., Mack. – Post πρ. addit κοίλη al. manu II. – διαρθροῖ EFHIJL, Lind. – διαρθρεῖ vulg. — ² περιπν. EGHIJK, Ald. – ἄνθρωποι, al. manu ἀνθρώποισι Η. — ³ πν. EGHIJK. – ἔχει δὲ οὐχ ὤσπερ χωρέει τὸ FGIJν. – ἔχει δὲ οὐχ ὧσκερ χωρέει τὸ (Ε, al. πιαπυ ἔχει δὲ οὖτως ' χωρέει τὸ) (Η, ἔχει δὲ διδε΄ οὐχ ὤσπερ χωρέει τὸ). – χωρέειν vulg. – χωρέει Ald., Liud., Mack. — ⁴ Ante ἀπὸ addit al. manu οῦτω καὶ εἰς τὸν πνεύμονα Η. – ἐς (εἰς I) τὸ ἄλλο vulg. – Il faut omettre la préposition comme le conseille Heringa; voy. Erot., éd. Franz, p. 58. – ἐπαυρίσκεται EJP. — ⁵ όπ. GIJ. – τὸ οπ. EGIJK, Ald. – εἰς IJK. – πν. EGHIJK. – ἀλλά.... πλεύμονα οπι. (Ε, restit. al. manu sine τὸ ποτὸν) FGHIJK. — ⁶ Post όκ. addit δὲ al. manu Η. – πν. EGIJK. – φημὶ οπι νulg. – Ἰ'ai ajouté φημὶ entre crochets à cause de l'accusatif. – ἀναπνέειν EH. – ἀναπνεῖν νulg. — ² πν. EGHIJK. – πλήρει GHI, Ald. – πλήρει vulg. —

pourvu d'un tuyau, les animaux n'auraient pas de voix; nous émettons des sons à l'aide du poumon, en raison de ce qu'il est creux et qu'un tuyau y est adjoint; le son est articulé par les lèvres et la langue. J'ai plus amplement expliqué cela dans la péripneumonie (Promesse non tenue ou livre perdu, voy. t. I, p. 58). A ceux donc qui croient que la boisson est portée dans le poumon, j'oppose ma réfutation. Les choses sont ainsi: la boisson se rend dans le ventre, et de là elle est absorbée par le reste du corps. Il faut faire attention à ce que je vais dire; ce sont autant de preuves que la boisson passe, non dans le poumon, mais dans le veutre. Si la boisson passe dans le poumon, je dis que, le poumon étant rempli, on ne pourra facilement ni respirer ni parler; il n'v aurait en effet rien qui fît écho au poumon, étant plein; voilà une première preuve. Puis, si la boisson allait dans le poumon, les aliments, étant secs dans notre corps, ne seraient pas aussi bien digérés. Voilà deux preuves. Les médicaments évacuants que nous buyons sortent par le ventre; or, voyez ce qu'il en est : les médicaments qui sont évacuants par le haut ou par le bas, ou même par les deux voies, produisent les mêmes effets; tous échauffent fortement; les énergiques, si par hasard ils s'attachent à quelque partie tendre du corps, l'ulcèrent; les faibles causent du trouble, à quelque point du corps qu'ils touchent; mais, si quelqu'un de ces médicaments venait au poumon, il me semble qu'il causerait beaucoup de mal; le phlegme qui descend de la tête ulcère le poumon en très-peu de temps; car le poumon est chose molle et lâche, et, une fois ulcéré, la santé s'en trouvera singulièrement altérée pour beaucoup de raisons. Mais le ventre n'est pas ulcéré par le médicament, attendu

τούτω EH. — \* πν. GIJ. – ἐν Κ΄, Mack. – ἄν pro ἐν vulg. — \* πίωμεν.... ς άρμαχα οm. Κ. – χωρέει ἡμῖν ἔξω τῆς χοιλίης EHP'. – χωρέει τῆς χοιλίης ἔξω vulg. — Ιο φθαρτικὰ Ε. – ἡμῖν φθαρτικὰ Q΄. – ταῦτα vulg. – Je lis ταὐτά. — " ἐλλειφθῆ Lind. – ληφθῆ (L., vel ἐλλειφθῆ) Κ΄. – ἔλθη, al. manu ἔλθοι Ε. – πν. ΕGHIJK. – μέγα τι ΕΗ. — μ πν. EGHIJK. – ἔξη F. – ἔξει om., restit. al. manu Η. – ἐχεῖνος ΕΗ. – γε om. ΕΗ. – πουλλὰ G, Ald., Frob. — μ ώσπερ δηλαδὴ vulg. – δηλαδὴ om. (Η, restit. al. manu) ν.

ξιματίων, τήσι δέ κοιλίησιν άντὶ θυλάκων ἐσχυρὸν γὰρ χρήμα ή κοιλίη ἐστίν. \*Επειτα ἐπὴν ὑπὸ οἴνου μέλανος ¹θωρηγθῶσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποπατέουσι μέλανα. Ταῦτα δὲ πάντα ἱστόριά ἐστι, καὶ έπην σχόροδα φάγωμεν ή τι άλλο δδμαλέον βρώμα, διουρέομεν όζόμενον τοῦ βρώματος. Ταῦτα μέν τὰ <sup>2</sup>ίστοριά ἐστιν· ἔζεστι δὲ σκέψασθαι καὶ τόδε ὅ τι μέλλω ἐρέειν· εἴ τις κυκεῶνα ³ πίοι ἢ ἄλητον έφθὸν ροφοίη, ή τι άλλο τοιούτο, καὶ έλθοι ές τὸν πλεύμονα τούτο, δοκέσμεν αν αυτόν ουόξε ζώειν ουδέ όλίγον γρόνον: ἐπὴν γάρ τι μικρόν žλθη ες τὸν \*πλεύμονα φλέγμα ἢ ες τὴν σύριγγα αὐτοῦ, πολλὴ βήξ τε καὶ ἐσγυρὴ γίνεται καὶ σπασμός εἰ δ' οὖν ἄρα καὶ εζώει δ ἄνθρωπος πιών τὸν κυκεῶνα ἢ τὸ ἄλητον ροφέων, πεσσομένου τοῦ ροφήματος, θέρμην αν δοχέω πολλήν τε καὶ Ισγυρήν τῷ σώματι γίνεσθαι καὶ πόνον πολλὸν, δώστε μὴ ἀποπατοίη κατὰ τρόπον εἰ ἐς τὸν πλεύμονα ἔλθοι. Ταῦτα δὲ ἱστόρια έπτά ἐστιν ἔπειτα τὸ γάλα πῶς ἀν ἔτρεψε τὰ παιδία, εἶ γε γωρέοι πρὸς τὸν πλεύμονα; τοῦτο ✓ δὲ ἐστόριον ἄλλο μοι, καὶ ταῦτα οὐδ' ἄν ἐπηγαγόμην ἔγωγε τῷ λόγω <sup>8</sup>τοιοῦτο ίστόριον οὐδὲν, εἰμὴ ὅτι πολλοὶ κάρτα τῶν ἀνθρώπων τὸ ποτὸν δοχέουσιν ἐς τὸν πλεύμονα γωρέειν, καὶ ἀνάγκη ἐστὶ πρὸς τὰ ἰσγυρῶς δοχέοντα, τὰ πολλὰ ἱστόρια ἐπάγεσθαι, εἴ τις μέλλει τὸν <sup>9</sup>ἀκόντα ἐκ τῆς πρὶν γνώμης μεταστρέθαι τοϊσιν ξωυτοῦ λόγοισι πείσειν. Καὶ διὰ τόδε οὐ γωρέει τὸ ποτὸν ἐς τὸν 10 πλεύμονα, ἀλλ' ἐς τὴν κοιλίην, ότι προσαφής αὐτη έστιν δ στόμαγος του ανθρώπου αξέ γάσχων, καὶ γωρέει ἐς ἐκεῖνον, καὶ ἄμα ἐπίκειται τῆ σύριγγι τοῦ 11 πλεύμονος, ώσπερ κισσοῦ φύλλον, ώστε οὐκ ἄν παρακαθιεί ἐν τῆ 🛩 12 καταπόσει, εί χωρέει ές αὐτόν. Καὶ ταῦτα ές τοῦτό μοι εἴρηται.

<sup>&#</sup>x27;Θωριχθῶσιν Ε, Lind.- φάγομεν J.—' Ιστόρια ἔξεστι, σχέψασθαι δὲ (σχ. δὲ ἔξεστι Lind.) vnlg. - J'ai corrigé d'une manière probable. —  $^3$  πιήση (π. om. FGIJK) vulg.- ποιήση II, Ald. - ποιήσει Ε. - Je lis πίοι. Voy. plus has, l. 11, πιών τὸν χυχεῶνα. - ἔνθη FIIIJK. - πν. GIJK. - δοχέωμεν ΕΗ. - ζώην Η. —  $^4$  πν. GHIJK. - Comparez le raisonnement d'Érasistrate pour réfuter un médecin défenseur de l'opinion ici combattue : ἔπειτα τοῦ πνεύμονος χαὶ πυχνοῦ πχντάπασι γεγονότος, πῶς τὸ σὸν χυχεῶνι πινόμενον αλφιτον διέξεισι χαὶ οὸν ἐνίσχεται; τουτὶ γὰρ 'Ερασίστρατος ὁρῶς πρὸς αὐτὸν ἡπόρησε. Plut., Symp., VII, 9, 1. — Σώη vulg. - Αnte πιών addit καὶ Η. - πιῶν J. - πεσσουμένου vulg. - πεσσομένου ΕJK. - γὰρ (γε Κ΄, Foes in not.) τοῦ vulg. - γὰρ om. ΚL. —  $^6$  ώστε εὶ ( $^3$  pro εὶ Ε, Lind.) ἀποπατοίη χ. τρ.  $^4$  ἐς τὸν πλ. (πν. GIJK) ἔλθοι vulg. - ώστε ἀποθανεῖν χ. τρ.  $^4$ ν ἐς τ. πλ. ἔλθοι Κ΄. - ὧστε οὺχ ἀποπατείειν (aut οὐχ ὰν ἀποπατοίη) χ. τρ., εὶ ἐς τὸν

qu'il est résistant comme une peau. En Libye (comp. de la Maladie sacrée, § 1, p. 357), on se sert généralement de la peau du bétail pour vêtement, et du ventre pour sac; le ventre est en effet quelque chose de solide. De plus, quand on boit largement du vin noir, les selles sont noires. Ce sont autant de preuves. Mangez de l'ail ou tout autre aliment à odeur forte, l'urine rendue a la même odeur. Voilà les preuves. On peut encore prendre en considération ceci que je vais dire : qu'on boive du cycéon, ou qu'on prenne un potage de farine cuite, ou quelque autre chose de ce genre, et supposez que cela arrive dans le poumon; le sujet, nous le pensons, ne survivra pas, même un peu de temps; car la moindre parcelle de phlegme qui arrive dans le poumon ou dans le tuyau du poumon, excite une toux forte et répétée, et cause du spasme. Mais admettons même qu'on vive après avoir bu du cycéon ou pris en potage de la farine; ceci se digérant, il se produira, je m'imagine, une forte chaleur dans le corps et beaucoup de souffrance, et les selles ne seraient pas naturelles si ces aliments allaient dans le poumon. Cela fait sept preuves. Et puis, comment le lait nourrirait-il les enfants s'il allait dans le poumon? C'est là une autre preuve pour moi; et je n'aurais pas 3 accumulé tant d'arguments si la croyance au passage des boissons dans le poumon n'était très-répandue. Or, contre des opinions très-générales, il faut apporter beaucoup de preuves, si l'on veut décider par des discours un esprit rebelle à quitter une ancienne opinion. La boisson va, non dans le poumon, mais dans le ventre, parce que le pharynx, toujours ouvert, y tient par continuité, et que la beisson entre dans le pharynx. De plus, le tuyau du poumon est surmonté d'un opercule en

πλ. ἔλθοι Foes in not. – La conjecture de Foes me paraîl bonne. – χωρέει vulg. —  $^{1}$  πν. GHIJK. —  $^{6}$  τοιοῦτον EGHJK. – δοχέωσιν ΙΙ. – πν. GHIJK. – τις Κ΄. – τις om. vulg. —  $^{9}$  ἀχούοντα ΗJΚ, Ald., Lind., Mack. – τοῖς vulg. – τοῖσιν Η. – έωυτοῦ τε vulg. – τε om. EFGHJK. —  $^{10}$  πν. GHIJK. –  $^{4}$ λλὰ ΕΗ. – έστιν αὐτῶ ΕΗ. – αὐτῷ vulg. – αὐτῷ Κ΄. – χαὶ ἀεὶ χάσχων τοῦ ἀνθρώπου, καὶ χ. ΕΗ. —  $^{11}$  πν. EGHIJK. —  $^{12}$  χαταπώσει Ι. – χωρέοι (Η, al. manu) ΙΚ. – αὐτὸν ΗJΚ΄. – έωυτὸν vulg. – εἰς ΕΗΙJ.

57. Χωρέει δὲ 1 τὸ ποτὸν ἐς τὴν κοιλίην, και ἐπὴν πλησθῆ, δ σπλήν ἀπ' αὐτῆς δέγεται καὶ διδοῖ ές τὰς φλέδας καὶ ες τὸ ἐπίπλοον καὶ ἐς τὸ κάταντες, ἔς τε τὴν ὄσχην καὶ ἐς τὰ σκέλεα καὶ ἐς τοὺς πόδας, καὶ ἐπὴν νοῦσος ἐπιγένηται, ³τῷ ὕδατι πολλῷ γωρέει ύπὸ τῆς κοιλίης, καὶ ἐς τὸν σπλῆνα ἔργεται ἀεὶ ἀπὸ τοῦ ποτοῦ, επήν πίη δ άνθρωπος. Γίνεται δε έπὶ τῆς νούσου ταύτης ώστε μή πυρεταίνειν, \* άλλ' ήν εν τη κοιλίη καθμά τι ή, ή δκόταν ό άνθρωπος δυψή, "ή δὲ κύστις καὶ ή κοιλίη μὴ διηθέωσι κατά τρόπον, μηδὲ έπιτηδείη διαίτη ὁ ἄνθρωπος χρῆται. Ὁ δὲ σπλήν δύπονοσέων ἔλκει ἀπὸ τῆς χοιλίης ἀπὸ τοῦ ποτοῦ, ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, χαὶ ἡ ὅσχη διαφανής γίνεται, καὶ αἱ κληῖδες καὶ ὁ τράγηλος κκὶ τὰ στήθεα καταλεπτύνεται · τήχεται <sup>7</sup> γὰρ ὑπὸ τῆς νούσου ταύτης, καὶ καταρδέει ἐς την χοιλίην, τά τε χάτω ύδατος πλέα έστι, χαι άσιτέει ή χοιλίη. καὶ ότὲ μὲν κάρτα στέγει, ότὲ δὲ καταβδέει, ἥ τε κύστις <sup>8</sup>οὐ διηθέει κατά τρόπον: ώς έπὶ τὸ πλεῖον φρίκη τε διαΐσσει άλλοτε καὶ άλλοτε οιά τοῦ σώματος, καὶ πῦρ ἔστιν ὅτε ἐπιλαμδάνει, καὶ τὸ πρόσωπον των μέν οιδαλέον γίνεται, των δέ ου θέστι δ' οίσι καὶ καταβρήγνυνται αί κνημαι, έπην γρόνιον το νούσημα γένηται, καὶ ρεῖ αὐτόθεν ὕδωρ, καὶ ἀγρυπνίη ἐπιπίπτει καὶ ἀδυναμίη τοῦ σώματος καὶ μάλιστα τῆς ὀσφύος, καὶ ἐπήν τι φάγη ἢ πίη καὶ ὀλίγω πλέον, πονέεται δ σπλήν, καὶ τὸ πνεῦμα 10 πυκνὸν αεὶ αφίει. Ταῦτα δέ σημήτα ύδρωπός είσιν. Έστι δέ καὶ περὶ τὴν 11 κοιλίην μοῦνον ή και πυρός λαβόντος ή και ούχι, και ή γαστήρ μεγάλη γίνεται, και τὰ σκέλεα 12 οὐ πίμπλαται ὕδατος, τὰ δὲ ἄνω τοῦ σώματος λεπτ**ὲ** 

<sup>&#</sup>x27; Καὶ τὸ vulg. -καὶ om., restit. al. manu H. -σπλήν τε vulg. -τε est à supprimer. -διαδιδοῖ Lind. -²καὶ om., restit. al. manu H. -εὶς IJK. -καὶ ἐς τὴν ὀσχὴν Κ. -³ ἐφ' ὕδατι πολλῶ Κ'. -ἀπὸ pro ὑπὸ Κ'. -πυρετταίνειν GIJK, Ald., Frob., Mack. -³ ἀλλην (ἄλλως L, Lind., Mack) ἐν τῆ κοιλίη vulg. -άλλην est sans doute pour ἀλλ' ἤν. Quant au reste, la vraie leçon est donnée par le passage parallèle des Mal. des femmes, I: ἀρχὴ αὐτη τῆς νόσου καὶ ἀτερ πυρετοῦ, ἤν καῦμά τι τῆ κοιλίη ἐνοτῆ, καὶ ἢν ἡ ἄνθρωπος τὴν δίψαν μὴ κατέχη μηδ' ἡ κύστις μηδ' ἡ κοιλίη διηθέωσιν τὸ οὖρόν τε καὶ τὴν κόπρον κατά τε (lisez γε) δίκην, μὴ δὲ ἐπιτηδείῃ διαίτη χρέηται ἡ ἀνθρωπος. En conséquence, au lieu du texte inintelligible de vulg. ἄλλην ἐν τῆ κοιλίη, je lis ἀλλ' ἢν ἐν τῆ κοιλίη καῦμά τι ἢ. -ὅταν EH. -⁵ ἢν δὲ ἡ κ. L., Lind., Mack. -ε ὑπὸ νουσέων EGK. -ὑπὸ νούσεων (sic) J. -ύπονοσέων Lind. -ὑπονουσέων vulg. -ῆ τε νοῦσος Lind. -2 δὲ pro γὰρ L. Lind. -ταύτης om. ν. -8 καὶ οὺ GΗΙΙΚ. -πλεῖστον L, Lind., Mack. -φρίκει EJ.

forme de feuille de lierre, de sorte que, dans la déglutition, ce qui prendrait la direction du poumon ne passerait pas. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.

57. (De l'hydropisie. Le liquide ne s'écoulant pas hors du corps, cela suggère à l'auteur une comparaison avec ces vases qui, plcins de liquide et ouverts par un tuyau, ne laissent cependant rien écouler, à moins qu'on ne pratique un petit pertuis qui permette à l'air d'exercer sa pression.) La boisson va dans le ventre; et, quand il est plein, la rate reçoit de lui, puis donne aux veines, à l'épiploon, aux parties inférieures, au scrotum, aux jambes, aux pieds. La maladie étant survenue, une eau abondante vient du ventre, et la boisson, quand l'individu a bu, passe incessamment dans la rate. Cette maladie peut n'être pas accompagnée de fièvre; il suffit qu'il y ait de la chaleur dans le ventre, ou que l'individu ait de la soif, que la vessie et le ventre ne filtrent pas comme il convient et que le régime ne soit pas bon. La rate, étant affectée, puise à la boisson dans le ventre, la maladie s'établit, le scrotum devient transparent, les clavicules, le cou et la poitrine maigrissent; en effet cette maladie produit la colliquation, le liquide asslue dans le ventre, les parties inférieures sont pleines d'eau, le patient est sans appétit; tantôt il y a constipation, tantôt dévoiement; la vessie ne rend pas bien; le plus souvent, du frissonnement parcourt de temps à autre le corps, parfois la sièvre s'établit; chez les uns, le visage est bouffi, chez d'autres, non; quelquefois, la maladie s'étant prolongée, les jambes s'ouvrent et de l'eau s'en écoule. Il y a insomnie, faiblesse de tout le corps et principalement des lombes; après qu'on a mangé ou bu, ne fût-ce qu'un peu trop, la rate devient douloureuse; la respira-

<sup>— &</sup>lt;sup>9</sup> αἔστι οἶσι, al. manu αἔστι δ' σίσι Η. – ααὶ οπ. ΕΓGIII. – νόσημα ΕΗ. – γίνηται ΕΙΚ. – αὐτάθι ΚΙ. — <sup>10</sup> πυκινόν ΕΗ. – ὅροπος ΙΙΚ. – εἰσιν οπ. (Η, restit, al. manu) ν. — <sup>11</sup> κοιλίη, al. manu ίην Η. — <sup>12</sup> οὐ οπ. vulg. – J'al ajouté οὐ, qui paraît exigé par le sens; voy. p. 612, l. 2, ἔν τοῖσι σκέλεσιν ὕδωρ οὐα ἐπιγίνεται, et même page, l. 17, οù l'auteur dit que, dans l'hydropisie générale, les jambes se remplissent d'eau, ajoutant que dans l'autre le ventre seul est affecté.

1 γίνεται: ούτω δ' έγουσι τὰ σημήτα άπαντα βληγρότερά έστι, καὶ αμα 2 καὶ ἐν τοῖσι σκέλεσιν ὕδωρ οὐκ ἐπιγίνεται, καὶ ὁ πόνος τοσούτω έλασσων. Περί δε την κοιλίην μούνον δια τόδε <sup>8</sup>ύδρωψ γίνεται· έπην γάρ άλὲς ἐπιγένηται, καὶ όδὸς ἐν ἀρχῆσι μὴ ⁴γίνηται ἐς τὸ κάτω, άλλ' ἀποληφθη άλὲς ἐν τοῖσι ψλεδίοισιν. Κατε καὶ ἀναπνοήν μή ἔγον μήτε άνω μήτε κάτω, ἀποστήριζιν έγει. "Ωσπερ εἴ τις άγγος μέγα μικρόστομον δάπολαδών καταστρέψειεν έν τάγει, εἶτα καθ' ήσιχίην ἀπὸ τοῦ στόματος ἀφέλοι τὸ ἐπικείμενον, καὶ ἢν τοῦτο ποιήση, τὸ ύδωρ οὐν 6 ὰν ρεύσειεν ἔξω. οὐ γὰρ ἔχει πνοήν, ἀλλ' ἀποχέκλεισται ἀπό τοῦ ἐντὸς πνεύματος ἐνεὸν γὰρ τὸ πνεῦμα πληροῖ τὸ ἄγγος καλ άντιστηρίζει τῷ ἔζω πνεύματι, καλ οὐκ ἔστι τῷ ὕδατι εκδρομή ύπο του πνεύματος του πληρούντος το άγγος καὶ άμα επικειμένου τοῦ ἠέρος. ἢν δέ τις κλίνειε καθ' ἡσυγίην τὸ ἄγγος ἢ κατὰ πυθμένα τρήσειεν, έζελεύσεται τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ ἄγγεος ἐζιόντος δὲ τοῦ πνεύματος, γωρέει καὶ τὸ ύδωρ ἔζω. Οὐτω τὸὴ καὶ τῷ ύδρωπι • ήν μέν παραπνοή ή άνω ή κάτω διά τῶν φλεβίων γένηται έν άργη της νούσου, έργεται ές τὰ σκέλεα καὶ ές τοὺς πόδας ὁ ύδρωψ. ην δὲ μή, αὐτοῦ μοῦνον εἰλέεται περὶ τὴν κοιλίην. <sup>8</sup>Καὶ οὕτω μέν μοι περί τούτων εξρηται. Γίνεται δέ και τησι γυναιξίν δ ύδρωψ έν τῆσι μήτρησι, καὶ <sup>9</sup>τὰ ἐν τῆσι κοιλίησι, καὶ τὰ ἐν τοῖσι σκέλεσι, καλ τάλλα σημήτα ταθτά ζογει. ἀποπέφανται δέ μοι ἐν τοῖσι γυναικείοισι νουσήμασι περὶ αὐτοῦ.  $^{10}$  Αδται αί τρεῖς ἰδέαι τῶν νουσημάτων άπὸ τοῦ ὕὸρωπος. Γίνεται δὲ τὰ <sup>11</sup> νουσήματα πάντα ταγέως γαλεπὰ, καὶ πάντα αύζεται ταγέως έτι δὲ γαλεπώτερα γίνεται, ἢν έζ έτέρης νούσου τὸ σῶμα 12 τηχθὲν ἐς τοῦτο περιέλθη. Ἡν μέν οὖν ἐν τάγει προκαταλάβηται τὸ νούσημα τὸν ἄνθρωπον, θνήσκει, ἄτε τῆς

¹ Γίνεται οὕτω οἰηθεῖσι. Τὰ δὲ σημήῖα vulg. ~ Foes conjecture : γίνεται. Οὕτως ἰηθεῖσι τάδε σημήῖα. Mais ἰηθεῖσι n'a point de sens ici. Je lis: οὕτω δ' ἔχουσι τὰ σημήῖα. — ² καὶ om. Κ. — ³ ὕδροψ ΙΚ. — ⁴ γένηται J. – ἀλλὰ HΙΚ. – ἀποδληθῆ vulg. – ἀποληρθῆ Ε (Η, al. manu ἀποδληθῆ) Κ΄, Mack. — ἑ ἀναλαδῶν L., Lind., Mack. – καταστρέψει FJ. – ἐν τάξει ΕFGHIJΚ. — ἑ ἀναλαδῶν Ε. ΕΙΠ. Αἰδ. – καταστρέψει FJ. – ἐν τάξει ΕFGHIJΚ. — οῦτε FGIJΚ. – ἀλλὰ ΕΗ. – ἐννού (sic) ΛΙδ. — ² δὲ, al. manu δὴ Π. – ὕδροπ IJΚ. – ἢ ἄνω ΕΗ. – ἄνω sine ἢ vulg. – ὅδροψ ΙΚ. – εἰ Αιδεται Η, ΛΙδ. — ἑ καὶ om. FGIJΚ. – ὁ ΰδροψ om. FG. – ὅδροψ ΙΚ. – τῖ ὑερ ρτο τῆτι J. — ᡷ τὰ σλλα Η. – σημεῖα Π. – Ληια ταὐτὰ addunt πάντα ΕΗ. – ταὐτὰ JΚ΄, Foes in not., Lind., Mack. – ταῦτα vulg. – νοσή-

tion est toujours fréquente. Tels sont les signes de l'hydropisie. L'hydropisie peut encore être bornée au ventre seul, avec ou sans sièvre; l'abdomen se tumésie; les jambes ne s'emplissent pas d'eau; et les parties supérieures maigrissent; dans cet état, tous les signes sont atténués, et, si en même temps il n'y a pas d'eau dans les jambes, les souffrances en sont d'autant moindres. L'hydropisie bornée au ventre se produit ainsi : il y a afflux, sans qu'au début la voie soit ouverte avec les parties inférieures; l'interruption produit l'accumulation dans les veines; et, comme il n'y a de respiration (communication avec l'air extérieur) ni par le haut ni par le bas, la fixation s'opère. C'est comme si, prenant un grand vase à goulot étroit, et le renversant vivement, on enlevait doucement le bouchon qui ferme le goulot; cela fait, l'eau ne coulera pas au dehors, n'ayant pas de respiration, et étant interceptée par l'air intérieur. En effet, l'air intérieur remplit le vase et s'oppose à l'air extérieur; dès lors, il n'y a pas d'issue pour l'eau entre l'air qui remplit le vase et l'air qui presse par dehors. Mais, si l'on incline doucement le vase ou qu'on y fasse un pertuis au fond, l'air sortira, et, avec lui, l'eau sortira aussi. Il en est de même de l'hydropisie; s'il y a respiration, ou en haut ou en bas, par les veines, au début de la maladie, l'hydropisie va dans les jambes et dans les pieds; sinon, le tourbillonnement se borne au ventre. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Chez les femmes, l'hydropisie se produit dans les matrices, dans le ventre et dans les jambes, et elle a les mêmes signes; j'ai exposé tout cela en traitant des maladies des l'emmes. Telles sont les trois espèces de maladies provenant de l'eau. Toutes ces maladies deviennent promptement mauvaises, et toutes s'accroissent promptement; elles sont encore plus mauvaises si le corps, fondu par une autre maladie, tombe dans celle-ci. S'empare-t-elle vivement du patient, il succombe, la maladie

μασι Ε. — 10 καὶ αύται αἰ Lind. – νοσημάτων Ε. – ϋδροπος ΙJK. — 11 νοσήματα ΕΗ. — 12 τιχθέν J. – νόσημα ΕΗ.

<sup>1</sup>νούσου χρονιωτάτης γενομένης επήν δὲ καὶ ἡ κοιλίη εὔροος γένηται, κάρτα θνήσκει τάχιστα, ἐπαΐων τε καὶ διαλεγόμενος. Ταῦτα δέ μοι εἶρηται περὶ ὕδρωπος, ὅθεν τε γίνεται καὶ ὅτι τὰ σημήϊα αὐτοῦ τάδε.

ι Νόσου Ι. - υδροπος ΙΙΚ. - σημεία ΙΙΚ.

ayant beaucoup duré; si le flux du ventre survient, il succombe très-rapidement, ayant sa connaissance et parlant (comp. Coaque 322). Voilà ce que j'avais à dire sur l'hydropisie, d'où elle provient, et que tels sont les signes qu'elle présente.

FIN DE LA GÉNÉRATION, DE LA NATURE DE L'ENFANT,

DU QUATRIÈME LIVRE DES MALADIES

ET DU SEPTIÈME VOLUME.

## TABLE DU SEPTIÈME VOLUME.

| Préface P.                                            | 1   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Arcument du Deuxième livre des Maladies               | 1   |
| Des Maladies. Livre deuxième                          | 8   |
| Arcument du Troisième livre des Maladies              | 116 |
| Des Maladies. Livre troisième                         | 118 |
| ARGUMENT DU LIVRE DES AFFECTIONS INTERNES             | 162 |
| Des Affections internes                               | 166 |
| Remarques sur les Médecins chidiens                   | 304 |
| Argument du Livre de la Nature de la femme            | 310 |
| De la Nature de la femme                              | 312 |
| ARCUMENT DES LIVRES DU FOETUS DE SEPT MOIS ET DU FOE- |     |
| TUS DE HUIT MOIS                                      | 432 |
| Du Foetus de sept mois                                | 436 |
| Du Foetus de huit mois                                | 452 |
| Argument de la Génération, de la Nature de l'enfant   |     |
| et du Quatrième livre des Maladies                    | 462 |
| De la Génération                                      | 470 |
| De la Nature de l'enfant                              | 486 |
| OHAMPIÈNE TIPPE DEC MATADIPE                          | 549 |

FIN DE LA TABLE DU TOME SEPTIÈME.